

# MEMOIRES

# POUR SERVIR A LHISTOIRE ECCLESIASTIQUE

DES SIX PREMIERS SIECLES,

JUSTIFIEZ PAR LES CITATIONS

AVEC UNE CHRONOLOGIE OU L'ON FAIT un abregé de l'hiftoire Ecclefiastique; & avec des Notes pour éclaireir les difficultez des faits & de la chronologie.

TOME SETTIEME,

QUI COMPREND LES HISTOIRES PARTICULIERES depuis l'an 318, jusqu'en l'an 375, berz S. Athanele.

Et où l'on verra l'origine des Solitaires, des Comobites, des Congregations, & des Chanoines Reguliers.

PAR M. LENAIN DE TILLEMONT.

Revue, & corrigée.





A VENISE,

Chez FRANÇOIS PITTERI, dans la Mercerie, à la Fortune Triomphante.

AVEC APPROBATIONS, ET PRIVILEGE DU SENAT.



# TABLE DES TITRES

CONTENUS EN CE SETTIEME VOLUME.

| Table des Citations.  Table des Articles & des Notes.  Sti Helene Veuve Imperation & merc du grand Conft. | page V   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Table des Articles & des Notes.                                                                           | XV       |
|                                                                                                           | antin. 🐔 |
| Saint Euftathe, Evefque d'Antioche.                                                                       | 21       |
| Saint Alexandre, Evelque de Byzance ou Constantinop                                                       | e. 32    |
| Eulebe, Evelque de Celarée dans la Paleitine.                                                             | 39       |
| Saint Simeon, Archevelque de Seleucie: & beaucoup d'a                                                     | utres    |
| Saints martyrizez en Perfe fous le Roy Sapor.                                                             | 76       |
| Saint Antoine, premier pere des folitaites d'Egypte.                                                      | 101      |
| Saint Paul, furnommé le Simple.                                                                           | 144      |
| Saint Amon, fondateur des folitaires de Nitrie.                                                           | 153      |
| Saint Pacome, premier Abbé de Tabenne, & instituteur                                                      | des      |
| Cœnobites.                                                                                                | 167      |
| Saint Aceptime Evelque, & fes compagnons, Martyrs en P                                                    | erfe.236 |
| Saint Spiridion, Evefque de Trimythonte en Cypre, &                                                       | Con-     |
| felleur.                                                                                                  | 242      |
| Saint Maximin, Everque de Treves.                                                                         | 247      |
| Saint Paul Evelque de Constantinople, & Martyr.                                                           | 251      |
| Saint Jacque, Evelque de Nilibe, & Confelleur.                                                            | 260      |
| Saint Jule Pape, avec Saint Silvestre, & Saint Marc.                                                      | 265      |
| Saint Frumence, Evelque d'Auxume, & Apoltre de l'Ethi                                                     | onie284  |
| La conversion de Saint Joseph surnommé le Comte.                                                          | 290      |
| Le grand Ofius, Evelque de Cordoue, & Confelleur.                                                         | 300      |
| Perfecution de l'Eglife par Julieu l'apoltat.                                                             | 222      |
| Muce, Abbé en Thebaide, & divers autres du melme quar                                                     | tier424  |
| Saint Hilaire, Evefque de Poitiers.                                                                       | 432      |
| Saint Theodore, Abbé de la Congregation de Tabenne.                                                       | 460      |
| Marcel, Evelque d'Ancyre, acculé d'herefie.                                                               | 505      |
| Lucifer, Evelque de Cagliari.                                                                             | 514      |
| Saint Eufebe, Evelque de Verceil, & Confesseur.                                                           | 529      |
| Saint Hilarion, Abbé en Palestine.                                                                        | 565      |
| Les Saints Anacoretes Paul, Ifaie, Sabbas, & les autres t                                                 |          |
| par les barbares dans les folitudes de Sinai & de Rait                                                    | he e72   |
| The same and and addressing the country of the Action                                                     | 3/3      |

| TABLE | DEC | TITEC |
|-------|-----|-------|
|       |     |       |

| iv TABLE DES TITRES.<br>Saint Julien Sabbas, Abbé dans la Mefopotamie. | 181 |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| Saint Abraham folitaire, Preftre, & Confesseur; & Sain                 | ite |
| Marie penitente fa niece.                                              | 586 |
| Saint Moyfe solitaire, & premier Evesque des Sarrazins.                | 593 |
| Saint Hor ou Or, folitaire de Nitrie.                                  | 598 |
| Les Apollinarittes.                                                    | 6oz |
| Notes fur Sainte Helene                                                | 638 |
| Notes für Saint Euflathe.                                              | 646 |
| Notes fur Saint Alexandre de Constantinople.                           | 656 |
| Notes fur Eufebe de Cefarée.                                           | 659 |
| Notes für Saint Simeon de Perfe.                                       | 662 |
| Notes für Saine Antoine.                                               | 666 |
| Note für Saint Paul le Simple.                                         | 671 |
| Notes fur Saint Amon de Nitrie.                                        | 671 |
| Notes für Saint Pacome.                                                | 674 |
| Note für Saine Aceptime.                                               | 693 |
| Notes für Saint Spiridion.                                             | 693 |
| Notes für Saint Maximin.                                               | 694 |
| Notes fur Saint Paul de Constantinople.                                | 697 |
| Note fur Saint Jacque de Nifibe.                                       | 702 |
| Notes fur Saint Jule Pape.                                             | 702 |
| Notes für Saint Frumence.                                              | 709 |
| Notes fur Ofius.                                                       | 711 |
| Notes fur la perfecution de Julien l'apostat.                          | 717 |
| Notes für l'Abbé Muce.                                                 | 745 |
| Notes fur Saint Hilaire Evelque de Poitiers                            | 745 |
| Notes für Saint Theodore de Tabenne                                    | 758 |
| Note for Marcel d'Ancyre.                                              | 762 |
| Notes fur Lucifer de Caglian.                                          | 763 |
| Notes fur Saint Eufébe Évelque de Verceil                              | 775 |
| Notes fur Saint Hilarion                                               | 780 |
| Notes fur les Saints Paul, Ifaie &c.                                   | 781 |
| Note für Saint Julien Sabbas.                                          | 785 |
| Notes für Saint Abraham Preffre,                                       | 785 |
| Note fur Saint Moyfe, Evefque des Sarrazins.                           | 788 |
| Notes fur les Anallinarifies                                           | 789 |
| £2 Chronologie                                                         | 795 |
| La Table des matieres.                                                 | 807 |
|                                                                        |     |



# TABLE DES CITATIONS A Pauli Aringh Roma fubrerra- Aring Li page

|                 | A 1                                    | Pauli Atinghi Kema lubterra-            | Aring,1.3 p.14%       |
|-----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| AA,M.           | A Cta Martyrum fincera &               | nea: Coloniz an. 1619.                  |                       |
|                 | A selecta per Theodoticum              | Arnobius in gentes: Lugduni Arnda p 99. |                       |
|                 | Ruinart: Parifis anno 1639.            | Batavotum an. 16 (1.                    |                       |
| Alogiojan, n.p. | Heribetti Rofweidi nota in             | Arnobii junioris cum Serapione          | fer.p.548.            |
| 116.            | Adonis martyrologium Baronia-          |                                         |                       |
|                 | no additum: Antucrpiz an. 1613.        | PariCan. 1610.                          |                       |
| Aga,Lz.         | Agarhias de imperio Influciani-        | Afterii Amasenii oratio 12 in -         | Aft, h. fen or. 11.7. |
|                 | Paris. an. 1660.                       | S. Stephanum: Bibliothecz Pat.          | 289.                  |
| Alext, g.       |                                        | auctuario primo, per Combeli-           |                       |
|                 | historia ecclesiastica , tomo seu      | Gram adito Barifan 16.8                 |                       |
|                 | voluming quinta BusiCan 1677           | Athanalii epiltola ad Africanos         | Athad Afr.            |
| Alex,v.         | Alexandri Aug pite and I am            | Epikopostom. 1: Parif. an. 1617.        |                       |
|                 | pridium, in hift Augusta : Paris       | ad Descention Ib com .                  | ad Dr p. 956.         |
|                 | an. 1610.                              | ad Epičtetum Epikop. Corin-             | ad Epi.p. 582.        |
| All.deSich.     | Leonis Allatii diacriba de Si-         |                                         |                       |
|                 |                                        | ad Maximum, Ib.                         | adMax.p.165           |
| Amb.B.          | Sig description southing edition       | apologia prima que est ad               |                       |
|                 | Ambrofii per Benedictinos: Parif.      | Contration Ib                           | ap.1.p.699.           |
|                 | American per personal and Paris        | noviffime per Bened. edit. tom:         | B,t.te                |
|                 | 1604.                                  | primus: Parif. an. 1698.                | D,tale                |
|                 | Idem in Athanasio Augustino            |                                         |                       |
|                 | & cetetis per Bened, editis.           | ad Eusebium de Antiochena Ec-           | de Ant.p 574.         |
| de Sat. P. 117. |                                        |                                         |                       |
|                 | Amorounds contact your marin           | cless: apud Athanasium tomo 1.          |                       |
| div.r.p.107.    | tomo 4-                                | Athanafii de Arii morte ad Se-          | de Ar.p.571.          |
| ep.46.          | fermo I, de diversis, tomo 5.          | rapionem, tom. 1.                       |                       |
| fane.f. at-     | epistola 46; lb.                       | de Nicanis decretis centra              | dec, N. p. 267.       |
| 12 100,1. 11.   |                                        | de fynodis Arimini & Seleucia           |                       |
| vit.            | tom. 4-<br>vita per Paulinum Diaconum. |                                         | de fyn.p.167.         |
| WIC.            |                                        |                                         |                       |
| A 1             | tom. I.                                | de fuga fua, lb.                        | fug,p 913.            |
| Amm,1:5-P.44-   |                                        | oratio 4 in Arianes, at in edit.        | in Ari.or.4.          |
|                 | ma recensione Henrici Valesii          |                                         | P-495.                |
|                 | Parif an 1636.                         | de carne à Verbu Deo assum-             | inc.p.597.            |
| AD.             | Anonymus Ammiano per Va                |                                         |                       |
|                 | lefium fubjunctus.                     | ad folitariam vitam agentes,            | felp.\$57.            |
| f,n.p.114       | Ammiani editio postrema in             |                                         |                       |
|                 | folio, cum notis Valefii; Paril        | dc vita S. Antonii, lb.                 | v. Ant.p.             |
|                 | an 1680.                               | Auctuarium a ad B.b. Pat. per           | Auft.a.               |
| Anal.t.         |                                        | Combefifium : Parif. anno 1648.         |                       |
|                 | tomus 4: Lutecia an. 1685.             | Augustini ad Bonifacium Ponti-          | Augad Bon.L.          |
| Analic,97.      | Anastasius bibliorhecarius in          | ficem contra duas Pelagianorum          |                       |
|                 | vita Adriani quem 97 Pontificen        | epift lib quatuor: Lov. t.7.p.648;      |                       |
|                 | pumerat: Parif, an. 1649.              | Benedit 10 p.41 1.                      |                       |
|                 | ,                                      | 1 11                                    |                       |

| ago,             | de errore electricano I A           | B L E.                                                                |                     |
|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ·go.             | p.191: Bened. t.6. p.145.           | fur les poetes ; à Parison 1686.                                      |                     |
| civ.             | p. 191. Deneu. Co. p. 145.          | Baronii annales in anno Christi                                       | BAT. 34 F 5-        |
|                  | Bened.to.7.                         | 34, 5 5, & fic de quibulque annis:                                    |                     |
| col,d. 2         | branismine collectorie Con          | Antucrpiz an. 1612in martyrologium Romanum                            |                     |
|                  | therinands in militaria and         | in martyrologium Komanum                                              | 3 aug.e.            |
|                  | Lov. 17. p. 110: Ben. t. 19. p. 545 | ad 3 diem augusts , notà c, seu 3:                                    |                     |
| conf.            | confessionem libri. Laura &         | Bafilii Magni de Spiricu fancto                                       | Ballda Co. o. o.u.  |
|                  | Ben. t. r.                          | Dallii Magni de Spiritu lancto                                        | partee 26-6-321-    |
| do.chr.l.z.      | de doctrina christiana: Lov. &      | ad Amphilochium : tom. 1.                                             |                     |
|                  | Ben.t. 4.                           |                                                                       | ep.                 |
| ep.              | epiftolz: Lovan. & Bened. t. 1      | regularum breviorum cap.179                                           | reg.br. 179.p:      |
| h.g.             | de hærefib. ad Quod vultdeum        | tom. 1.                                                               |                     |
| -y.              | har a lor t ( n as Ber a 2 - a      | Samuelis Bafnagii exercitatio-<br>nes de rebus facris: Ultrajecti an. | Bafu,               |
| in Jo,h,s.       | tractatus ; in Evang. Joannis       | nes de reous facris: Ultrajecti an.                                   |                     |
|                  | Lov.t.9: Ben.t.3, parte 1.          | 1091                                                                  | tooler .            |
| in ful.c.s.p.    | contra Iulianum I come t a          | Le di Cionnaire geographique de l'<br>Ferrarius, augmenté par Bau-    | paus-p.100.         |
| 416.             | Ben. t. 10. p.489.                  | drand à Paris en l'an 1670.                                           |                     |
| in Par.          | course Premeniages Dans             | Bedæ chronicon , feu de fex l                                         |                     |
|                  | tiftem: Lo to name Boo tongs        | gratibus ,tom, 1: Coloniz Agrip-                                      | sea,car,p.111.      |
| ULP.             | contra litteras Petiliani: Lov.     | ninner stone 1: Colonia Agrip-                                        |                     |
|                  | t.7. p. 108: Bcn. t.9. p. 105.      | hiftoria gentis Anglorum : Ib.                                        | ыс                  |
| mat.gr.          | de natura & gratia: Lov. t. 7.      | on 1601                                                               |                     |
| -                | p. 316: Bened. t. 10. p. 127.       | de locis fanctis, tom. 3: Colo-                                       | Lianc.c.7.pc        |
| off.q.\$c.       | de divertis octoginea tribus        | niven 1611                                                            | 366,                |
|                  | qualtionibus qualtione octogesi-    | de preumentie lung tomo :                                             | Jun.                |
|                  | ma: Lov. tom. 4.                    | de temporum ratione, tom, 1.                                          | zemp,               |
| op.imp.          | opus imperfectum in Julia-          | Bellarminus de scriptoribus                                           |                     |
|                  | num: Extat in supplementi Vi-       | ecclefishicis : PeriCen 1648                                          |                     |
|                  | gneriani tom. 1; Ben.t.10. p.874.   | Afta Sanctorum ordinis Sancti I                                       | len fec. a v. n.u.e |
| perf,            | de dono perseverantiz : Lov.        | Benedicti, per D. Joan. Mabillon,                                     |                     |
|                  | t.7. p. (64: Ben. t.10. p.811.      | faculi 4, parte 1: Parif. ann. 1677.                                  | 14.4                |
| pf.36.h.z.       | in pfalmum 36, enarratio feu        | S. Bernardi epiftola 219,tom.1, B                                     | ern.ep.110          |
|                  | homilia 1: Lovan.t.8: Ben.t.4.      | edit. Mabillonii: Parif an. 1690,                                     |                     |
| qev.Licap        | quaftionum evangelicarum            | Bibliothecz Pat, tom. 7: Parif B                                      | b.P.c.7.            |
|                  | lib.r.quzft.17: Lovan.t.4.p.141:    |                                                                       |                     |
|                  | Ben. t. 3, parte 1.                 | tomi quarti pars fecunda.                                             | 242.                |
| í.               | fermones , quos femper &            |                                                                       | ir.                 |
|                  | numeramus & citamus ex Ben.t.       | numifmata: Mediolanian, 1681.                                         |                     |
|                  | g, etiam B. non addito.             | De la primauré de l'Eglife par B                                      | lond n.             |
| 403-             | Tradition de l'Eglife fur l'Au-     | Blondel: a Geneve en 1641.                                            |                     |
|                  | mofne chrétienne, à Paris 1651.     | Blondelli cenfura in Decretales                                       | decr.               |
| ut.q.15. p. 211. | Autor quæftionum veteris &          | epiftolas: Genevæan, 1618,                                            |                     |
|                  | novi Teflamenti, quest. 115: apud   | traité fur les Sibylles; à Cha-                                       | fib.                |
|                  | Augustinum Benedict. in app. t.g.   | renton en 1649.                                                       |                     |
|                  | В                                   | Bollandus seu ejus continuato-                                        | oll,to isn.         |
| aill poet.       | ONSIEUR Baillet dans                | ret ad diem sannarii an & fic in                                      |                     |
|                  | M ses Jugemens des savans           | reliquis menfibus.                                                    |                     |
|                  |                                     |                                                                       |                     |

|                    | DES CIT                                                 | TATIONS. vii                          |                    |
|--------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| 13.may.g.12.       | die 13 maii ad finem voluminis                          | inflitutiones, seu de inflitutis      | inft.l 3-9-166     |
|                    | pag. 13.                                                | Catena Gracorum Patrum in             | Cat.in Ja.12       |
| pont.p.r.5.        |                                                         | Joannis cap. 11: Antucrpiz anno       | ,                  |
| Bona,lit.          | propylco ad mensem maium.                               | Guillelmi Cave scriptores eccle-      | Cave, p.90.        |
| Bonayin            | Cardinalis Bonz rerum Litur-<br>gicarum: Romz an, 1672. | Chronicon Alexandrinum feu            | Chr.At.            |
| Bofc,t,t,          | Joannis à Bosco Calestini biblio-                       |                                       | Cm.ni,             |
|                    | theca Floriacenfis, tomo feu parte                      | Joannis Chryfoltomi ad Carla-         | Chry.ad Caf.       |
|                    | 1; Lugduni an. 1605.                                    | rium monachum epiftola contra         |                    |
| Bofq.I. 5.         |                                                         | Apollariniftas , edita per Jaco-      |                    |
|                    | eiseum du Bosquet, libro 1, seu                         | bum Bainage: Ultrajecti an. 1687.     |                    |
|                    | parte 1, que acta complectitur:                         | de divinitate Christi , seu quod      | div.Ch.p.725.      |
| BouchetyLt.c.13.   | Parif. an. 1636.                                        | Christus fit Deus , t. f. odit. Paril |                    |
| Doutnery           | Annales d'Aquitaine par Jean                            |                                       |                    |
| Brov,1.4.5 67.     |                                                         | epiftoiz, t. f.                       | ep.                |
|                    | males per Christophorum Browne-                         | liber de S.to Babyla contra           | Shart              |
|                    | rum: Leodij an. 1670,                                   | homilia 9 in epiftolam ad             | in Eph.h.g.        |
| Buch,              | Ægidii Bucherii de eyelo Victo-                         | Enhelios.                             | an al-may.         |
|                    | rii & aliis eyelis pafcalibus : Are.                    |                                       | in Jer p.700.      |
|                    | 20. 1644.                                               | homiliz in Matthei Evang.             | in Matth.          |
| Bul.l.z.p.69.      | Georgii Bulli defensio fidei                            | grzca editio per Henrieum             | S fen fav.         |
|                    | Nieznz, libro seu sectione secun-                       | Savilium: Etong an. 1612.             |                    |
|                    | da: Oxonii auno 1688.                                   | oratio seu homilia :, primi           | \$1,02,fen h.1,    |
| Bult.ori.          | Histoire monastique d'Orient                            |                                       |                    |
|                    | par M. Bulteau , à Parisen 1680.                        |                                       | Claud, in Eht, la. |
| 960                | Histoire de l'Ordre de S. Be-                           | chum: Lugd. Bat. an. 1610.            |                    |
|                    | noift ou des moines d'Occident :                        |                                       | Codlori.C.         |
|                    | par le melme, à l'aris en 1684.                         | na: Lutecia an. 16 ( ).               |                    |
| Cang de Co         | T TRass Conflantinopolitanz                             |                                       | C-1                |
|                    |                                                         | dictum Anianensem collecti, pars      | Concregat, Se      |
|                    | Cange, una eum familiis Byzau-                          |                                       |                    |
|                    | tinisedira Parif an. 1680.                              | Codicis Theodofiani liber 9,          | Cod That ea l.     |
| BUZZO.             | differtatio de inferioris zvi                           | citulo 40, lege 11; Lugd. an. 1661.   | 13-P 305-          |
|                    | numifmatibus, gloffarii latini to.                      | Appendix ad hunc Codicem à            | appfen fir.        |
|                    | 3 fubjuncta.                                            | Sirmondo edita: Parifan. 1611.        |                    |
| Canife. 2. p. 830. | Canifii antiquarum lectionum                            | Veterum Romana Ecelelia mo-           | Coll.R.            |
|                    | tomus 2: Ingolitadii anno 1602.                         |                                       |                    |
| inft-p.117.        | Cathodori de inflitutioneScrip-                         | ftenio edita: Romazanno 1662.         |                    |
|                    | turarum, seu de diversis lections-                      |                                       | Combfact.          |
|                    |                                                         | græca, seu lecti eriumphi, per        |                    |
| Cafn.col.s p.300.  |                                                         |                                       |                    |
|                    | Parif. an. 1641.                                        | Commodiani inftractiones Cy-          | Cm.c33,p,3%.       |
| inc. few in Neft.  | de Incarnatione contra Nefto-                           | prismo ultimz fubjunctz: Parif.       |                    |
| P.99-              | rium.                                                   | an. 1666.                             |                    |

|                  | viii T. A B                          | L E:                                  |                  |
|------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| . pr.p.13.       | ad easdem instructiones prz-1        |                                       |                  |
|                  |                                      | le cite en font affez juger . On fuit |                  |
| Concreg.p.56.    | Benedicti Anianenfis Concor-         |                                       |                  |
| Chamila Libria.  | dia regularum , cum Hugonis          | E                                     |                  |
|                  |                                      | CANCTI Antonii regula, fer- E         | di ma            |
|                  |                                      |                                       | erreg.           |
| Conc.B.t.s       | 1637.                                | O mones, vita, per Abrahamum          |                  |
| Concact          |                                      | Eckellenfem: Parif. anno 1646.        |                  |
| _                | Binianz, t.t.                        | Ennodi Ticinensis Episcopi E          | mn-ny.tt.        |
| Conc.t.s.        | Conciliorum poitrema ecistio         | hymnus seu carmen 12: Parif. an.      |                  |
|                  | per Labbeum: Paril, anno 1671.       | 1611.                                 |                  |
| Cottl g t3       | Monumenta Ecclefiz gracz             | S. Ephram Edeffeni Diaconi I          | phr.t.aor.3a.    |
|                  | per Cotclerium : Parif an. 1686.     | opusculum 31, pro ut à Voisio         |                  |
| Сур.ап. 150.     | Annales Cyprianici, qui Cy-          | pumeratur: Antuerpiz an. 1619.        |                  |
|                  | priani opera antecedunt in editio-   | ejuldem teltamentum.                  | teft.            |
|                  | ne Oxoniensi, ad annum 150.          | Epiphanii Panarium adversus I         | Pi-30.C.4 P.12\$ |
| ex.ep.           | cpistolæ, ex editione Oxonii         | hareles, hareli 30: Lutecia an.       |                  |
|                  | an 1681.                             | 1611.                                 |                  |
| Cyr. Alap. Buch. | Cyrilli Alexandrini epiftola ad      | Ancoratus.                            | 2nc.p.16.        |
| P-73-            | fynodum Carthaginenicm, per          | Eunapii sophista de vitis so- 1       | Eun,c,z,p.tq.    |
|                  | Bucherium in fuo de cyclis palca-    | philtarum cap. 2, quod eft de vita    |                  |
|                  | libus opere edita: Antuer an 16 q q. | Porphyrii: Geneva anno 1616.          |                  |
| dial, 8.p.689.   | ejustem dialogi de fancta &          | excerpta de legationibus, in          | exc.fen leg.     |
|                  | confubstantiali Trinitate, tom. 5,   | corpore historiz Byzantinz: Pa-       | ,                |
|                  | parte 1: edit. Parif.an. 16 38.      | rifus anno 1648; funt & ad cal-       |                  |
| ep.              | epiftolz, tom, f, parte s, fub       | cem Eurapii p. 161.                   |                  |
|                  | fuo numero.                          | Eusebii Cafarienfis hift, eecl. I     | Coffee bilan     |
| in Jul.          | opus contra Iulianum Cafa-           | lib. 1,ex cdit. Valeí. Lut. an. 1659. | 38.              |
|                  | rem, tom. 6, parte 1.                | chronicon grzcum ex edit.             | chr.             |
| Cyr,ad C.        | Cyrilli Jerofolymitani ad Con-       |                                       |                  |
|                  | ftantium Augustum epistola de        |                                       | chr.n.           |
|                  | Cruce: Paril an. 1640.               | nicon.                                |                  |
| cat.             | catechefes: Parif. am 1640.          | Note Arnaldi Pontaci in idem          | chr.n.P.         |
|                  | D                                    | chronicon: Burdegalz an 1604.         | ,,               |
| Dale, p.         | A NTONII Van Dak de                  | In idem chronicon Scaligeri           | chr.pr.          |
|                  | A oraculis ethnicorum : Am-          |                                       | emily.           |
|                  | ftelodamian, 1684.                   | Eusebii liberi de Demonstra-          | dem.l 6.c.20.    |
| Dio.1.6e.        | Dionis Callis historiamum lib        | tione evangelica: Parif. an. 1617.    | P.263.           |
| D.12,1111        | 60. typis Vecchelianis an. 1606.     | de Martyribus Paleftinis, cum         | de P.c 1-Fe      |
| v.n.p.670.       | ejußem & aliorum histori-            |                                       | 321.             |
|                  | Cjudeni et anorum matora             | in Hieroclem liber cum Phi-           | in Hier.p.       |
|                  |                                      | loftrato editus: Pari£ an. 1608.      | 434+             |
| Du Ch.           | Parif.an. 1634.                      |                                       | de Marcha        |
| Du Ca.           |                                      | de theologia ecclesiastica lib.       | P-115.           |
|                  | collecti par Andream du Chefne       | 1, qui est 4 contra Marcellum         | -                |
| Du P.            |                                      | Ancyranum, cum Demonst.evan.          | Lbeb.            |
| De II            | nivuorneque des auteurs eccie-       | liber de locis hebraicis per          |                  |
|                  |                                      | Jacobum Bonfrerium edit. Parif.       |                  |
|                  | en 1686. On ne s'est pas mis d'ut-   |                                       | pe.              |
|                  | dinaire en peine d'en marquer le     | Bonfrerii in hune librum præf.        | Pm.              |
|                  |                                      | Hoirici                               |                  |
|                  |                                      |                                       |                  |

|                    | DES CITA                                         | TIONS :-                                                             |                 |
|--------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| n.p.               |                                                  | de sanctis Italicis: Mediolani                                       |                 |
| P*                 | ecclefiafticam, cui fubiciuntur in               |                                                                      | ít,             |
|                    | editione fua: Parif. an. 1659.                   | Hiftoire ecclesialtique de M.                                        | -               |
| op.4.              | EnGhii annGalum e av his                         | l'Abbé Fleuri; à Paris en 1691,                                      | Fleu,           |
| ·1.4               |                                                  | Historia Remensis Ecclesia per                                       |                 |
|                    |                                                  | Flodoardum, cum notis Colve-                                         | Flod.           |
| or, Conf.          | Parif an. 1643.<br>Conftantini oratio ad fancto- |                                                                      |                 |
| or, Court          |                                                  |                                                                      | War a cod       |
|                    | rum cortum, Eusebianz historiz                   |                                                                      | F101.p.336,     |
|                    | fubjuncta.                                       | gium vetus, Hieronymi nomine                                         |                 |
| præp.Lg.c.17.      | Eusebii de Preparatione evan-                    |                                                                      |                 |
| prol.              | gelica : Parifan. 1628.                          | Venantii Fortunati de vita S.                                        | v.mart.p.34t.   |
| Pron               | Henrici Valetti protegomena                      | Martini ex editione Broweri :                                        |                 |
|                    | de Eufebio quæ hujus hiftoriam                   |                                                                      |                 |
| pr P.              | antecedunt : Parifan. 1659.                      | Frontonis calendarium Roma-                                          | Front.calp.ro6. |
| pri.               | Arnaldi Pontaci przfatio ad                      | num: Paritanioga,                                                    | T               |
|                    |                                                  | Fulgentii de veritare prædestina-                                    | raid-Lase's 3"  |
| ruf.lg.c.6.p.      | Burdegalæ an 1604.                               | tionis & gratiz: Parif.an. 1684.                                     |                 |
| 149.               | Eusebii hist eccl. per Rufinum                   |                                                                      |                 |
| srie.              | verfa : Ancuerpiz an, 1548.                      | GALLIA Christiana San-                                               | 3062.           |
|                    |                                                  |                                                                      | 1001.           |
| v.Clap.503.        | Constantini.                                     | an. 1616.                                                            |                 |
| λρ.P.340.          |                                                  | Notitia Ecclefiz Dinknfis auto-                                      | Gallend, deDin. |
|                    |                                                  | re Petro Gaffendo : Parif. an. 16 5 4.                               |                 |
|                    | nicon per Scaligerem addita :                    |                                                                      | Gel.C.Lz.       |
| Eufl.hez.          | Lugd. Bat. an. 1658.                             | Concilio: Luteciz anno 1600.                                         |                 |
|                    |                                                  | Edidir & Labbeus Conciliorum                                         |                 |
|                    | alterius in hexaemeron commen-                   | tomo 1,p. 109.                                                       | _               |
| Eutr.p.583.        | tarius Lugd. an. 1619.                           | Gelaft de duabus in Christo                                          | GelinEut.p.424. |
| Truct 1-3-30       |                                                  | naturis contra Nestorium & Eu-                                       |                 |
|                    | vita de quo agitur, in hilt.Aug.                 |                                                                      |                 |
|                    | Francofurdi edita an. 1588.                      | Gennadii de scriptoribus eccle-<br>fiafacis liber, tum alibi editus, | Gen.c.46.       |
|                    | TA V. D. I Hermissenfieren                       | tum in bibliotheca Mirgi: Ant.                                       |                 |
| Fac, Ls.c. 3.P.22. | defensione trium Capitulo-                       | antific                                                              |                 |
|                    | rum: Parif. an. 1619.                            | de dogmatibus ecclesiasticis ,                                       | 4               |
|                    |                                                  | apud Augustinum in appendice                                         | dog.c.76.p.     |
| Fauft,c.1,p.663.   | five de fide contra Atianos ad                   | tom . Loutnierfinm                                                   | 3*9*            |
|                    |                                                  | Geographia facra, seu nocitia                                        | Can Ga          |
|                    |                                                  | antiquorum epifcoparuum , per                                        | G10,121,        |
|                    | fen potins ad Flaccillam liber,                  |                                                                      |                 |
| Fer, 18,may,       | Ferrarii martyrologium univer-                   |                                                                      |                 |
| 1                  | Ch ad line of mail to be de                      | U.O                                                                  | C-1 /           |
|                    | fingulis mentibus: Venetiis an.                  | Histoire ecclesiastique de M.                                        | Goebito.        |
|                    | linguits mentious: venetitis air.                | Paris en 1663.On jugera de quel                                      |                 |
|                    | 1615.                                            | raris en 1003. On jugera de quet                                     |                 |
| Ferr, Euf.         | 5. Euseum vercessenns Episcopi                   | tome font les pages par le temps                                     |                 |
|                    | & Martyris, eju sque successorum                 |                                                                      | C. la           |
|                    | vita & res geftæ: Taurini anno                   |                                                                      | WORL P. 37.     |
| 4                  | 1609.<br>Hift, Eccl, Tem. VII.                   | riz: Antuerpiz an. 1618.                                             |                 |
|                    |                                                  | ě                                                                    |                 |

TARIF

|                     | x TA                              | BLE                                |                    |
|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Gr.in Ev.h. 33.P.   | . Gregorii Magni homiliz in       | de viris illustribus , seu scrip-  | ville er nate      |
| 1470.               | Evangelium.                       | toribus ceclefiafticis, lb.        |                    |
| in Job,1.33.        | in Job seu moralium lib.3 3.Ib.   | de vita S. Pauli cremitz . Ib.     | v.Pau.n.277.       |
| 1.9 ep.4.           | liber o epiftolarum epiftola 4.   | Hilarii Pictavienfis ad Con- I     | filed Confi :      |
|                     | tom. 1.                           | ftantium libri duo, quos fecun-    |                    |
| Gr.T.gl.M.c.t.p.    |                                   | dum & tertium numeramus, edit.     |                    |
| 18.                 | gloria Martyrum: Parifiis anno    | Parif an 1 can                     |                    |
|                     | 1640.                             | epiftola ad filiam Apram, in       | 44 fil.            |
| h Fe La can         | historia Francorum : Basilez      | prolemonesis                       | ac Di-             |
| P.19.               | an.1668.                          |                                    | B.                 |
|                     |                                   | novistima per Benedictinos         | В.                 |
| v.Pa.               | vitæ Patrum, que miraculo-        |                                    | 2                  |
|                     | rum libris fubjunguntur.          | Benedictinorum przfatio in         | B.pr.fyn.          |
|                     | - н                               | librum de fynodis&c.               |                    |
| Hely.p.29.          | ESYCHII Milefii de                | vita editioni Benedictinorum       | B.vit.             |
|                     | Constantinopoli , in cor-         | pratixa.                           |                    |
|                     | pore historiæ Byzantinæ parte 1:  | de synodis fidei catholicae        | de fyn.            |
|                     | Parif.an.1648.                    | contra Arianos.                    |                    |
| Hier.ad.Ct.         | Hieronymi ad Ctefiphontem         | libri de Trinitate .               | de Trin.           |
|                     | epistola contra Pelagianos, tomo  | fragmenta à Pithæo, edita          | fr.a.              |
|                     | 1: Bafilez an. 1564.              | Parif. an. 1598, parte 1.          |                    |
| 10,31.              | chronicon , anno Christi , ut     | contra Auxentium Arianum.          | In Aux.p. 121.     |
|                     |                                   | oratio contra Constantium.         | in Conf.           |
|                     | Scaligeri: Amftelodami an. 16 58. | in Matthaum canone 17.             | in Mart c, 17      |
| chr.n.P.            | Arnaldi Pontaci notz in idem      |                                    | pf. 234.           |
|                     | chronicon · Bundensly an 1604-    | apologetica ad reprehenfores       | refp.aro.          |
|                     | Hieronymi enifloly cribus orio-   | libri de lynodis responsa in Bene- |                    |
| cp, 84.             | ribus tomis contenta, fub uno ta- |                                    |                    |
|                     | men numero: ex editione Erafmi    |                                    | fra.               |
|                     |                                   | Lucz Holstenii notz & castiga-     |                    |
|                     | utimur.                           | tiones in Stephani Byzantii opus   | 1101-,00 311.      |
|                     |                                   |                                    |                    |
| in Dan,11.          |                                   | deurbibus: Lugd.Batavorum an.      |                    |
|                     | 11, 1.5.                          | 2684-                              |                    |
| in Ecc. p.82.       | in Ecclesiastem , t.7.            | notz in martyrologium Ro-          | mar.               |
| in Gal. p.200-      | in epilt. Pauli ad Galaras, t. 9. | manum editz eum actis Sanctz       |                    |
| in Jer-             | in Jeremiam prophetam, t. 5.      | Perpetua: Pani. an. 1674.          |                    |
| in Jov.             | contra Jovinianum, t.2.           |                                    |                    |
| in 1f.4.6.p.135     | in Ifaiz cap. 4.6, e.ç.           | TDATIANI fasti integri, bi-        | lost,es Ida,faft,  |
| in Luci,c. 2 p. 238 | contra Luciferianos, t. 1.        | L bliothecz Labbei tom, 1, p, 8:   |                    |
| in Matt, s.v.       | in Matthæi, cap. 1. verf.6, t.9.  | Parifan. 675.                      |                    |
| in Of 7.            | in Okz prophetz 7 cap. Ib.        | Joannes Climacus fealz fuz         | Jo.cl.4.0.1 04.    |
| in pf. 97-          | in pfalmum 57.                    | gradu 4, cap. 104: Luteciz anno    |                    |
| in Rufla.           | libri contra Rufinum, tom.1.      | 1603, capita ex gallica versione   |                    |
|                     | contra Vigilantium, Ib.           | defumpta funt.                     |                    |
| in Zae.             | in Zachariam prophetam, t.6       | Traduction de S. Jean Clima-       | fr.pr.p. ro.       |
| , heb.p. 178,       | de locis hebraicis, Ib. tom. 3.   | que par Mad'Andilli, page 10 de    |                    |
| q.in G.p.sor.       |                                   |                                    |                    |
|                     | braice in Genesim, Ib. t. 3.      | 1618.                              |                    |
| v.Hil.p.151.        | de vita Hilarionis, t. 1.         | Joannis Damasceni de imagi-        | Jo.D m. a. p. 755- |
|                     |                                   | 1 June 2 march de margo            |                    |
|                     |                                   |                                    |                    |

|                             | DESCIT<br>nibus liber 1, ex edicione graca :<br>Basilex an. 1 (7).     | ATIONS. xj<br>veniendo cum heretico: Bib. Pat.                                   | -                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Jof,ant,l, 18.              | Josephu antiquitates Judaica: i<br>Geneva: an. 1614-                   | tom. 9 ad Constantiumpro Athanasio.                                              | de Arh.Lr.p.954. |
| bel.l-2,c, 26.              | de bello Judaico, capira fune                                          | epittolæ five Luciferi five de<br>Lucifero.                                      | ep.p.1013-       |
| ngoz.                       | ex divisione latini interpretis.  Isidori Pelusiota epitolarum         | moriendum pro Dei filio.<br>de non parcendo in Deum                              | mori.p.tooy.     |
| Ir.Bur.p.43.                | liber 4, epift. 69: Parif. an. 1638.<br>Itinerarium Burdegalenie feu   | delinguentibus.                                                                  |                  |
| Julad Arh, p. 509.          | Jerofolymitanum: Ant.an. 1618.                                         | Diverte epifiole anno fere 411                                                   | Lupapatonia.     |
|                             | nienies, tomo 1, editionis Peta-<br>vianz: Parif. an. 1610.            | ediræ Lovanii an. 1682; capite<br>feu epift. 56.                                 |                  |
| ep.<br>fr.p.54r.            | epillolæ tom. 2.<br>fragmenta quæ ad finem tomi                        | ejuldem notæ & scholia in                                                        | e, z.            |
|                             | r,adjiciuntur.                                                         | M                                                                                |                  |
| mil,<br>n.p.                | milopogon in Antiochenos, t. 2.                                        | JOANNIS Mabillon de re<br>diplomatica: Parif. an. 1681,                          | Mabidip.         |
| or.1.p.114.<br>Juni.pr p.t. | oratio 1, tom. 1.<br>Iunilii Afri de partibus divina:                  | ster Italicum , quod Musei<br>Italici rom.i. pramitticur: Ib.an.                 | is le.           |
|                             | legis: Parif. anno 1650,                                               | 1687.                                                                            |                  |
| Lab.feri.                   | DHILLIPPE Labbei de scripto-                                           | de Liturgia Gallicana: Ib. 1785.<br>Mufæum Italicum: Ib. 1687.                   | lie.             |
|                             | Tribus ecclesiasticis: Parif, an.                                      | Magdeburgenfium prolegome-<br>na in Centurias rerum ecclefialti-                 | Magd.pr.         |
| Laun de Dio.t.s.            | Dionysiis opuscula, parre 2: lb.                                       | Carum: Bafilez anno 1564.<br>Marcellini & Faultini Luci-                         | Mar& F.          |
| Laufe,67.p.999.             | an. 1660.<br>Palladü historia Lausiaca; Bib.                           | ferianorum libellus precum ad<br>Theodolium Parif.anno 1650.                     |                  |
| Leo, ep.                    | Par. tom. 1 4: Parillan. 1644.                                         | Marcellini Comitis chronicon<br>à Sirmondo edirum: Parif. anno<br>1619, & alibi. | Mare,chr.        |
| а.                          | In Leonis opera differrationes                                         | Metropolis Remensis historia<br>per Guillelmum Marlot , cums                     | Mari             |
| Leon in Eut,                | Leontii Byzantini in Neftorium<br>& Eutychen: Bib. Pat. t. 4, part. 1. |                                                                                  |                  |
| fec. \$ p. 525.             | de fectis actione 8; Ib.tom. 11.                                       | de ftaru anima: in Bib Par tom                                                   | McCland.fta.sn.  |
| fup p.1033.                 | de scriptis quæ Patribus ab                                            | 4, parte r.                                                                      |                  |
| Lib.or.11.                  | Eurychianis supposita sunt: Ibid.<br>Libanit sophistæ secundi tomi     | Maximi Taurinensis homiliæ<br>editæ cum Leone &c. Paris, an.                     | Max. T.h fenCas  |
|                             | oratione 11, pro ut numeratur in indice; in textu est nona; ôc sic de  | Graceron Manufacture Co.                                                         |                  |
| Liber, c. 2 mp. 3 4 2 .     | Catteris: Parif. an. 1617.<br>Liberati Diaconi breviarium              | horologium: Veneriis an. 1 5 2 3.  Menera magna Grecorum, die                    |                  |
|                             | caulz Eutychianz: Parii. anno                                          | in textu notato, pag, feu columna                                                | Men.             |
| Lucif,ber.p.1045.           | Luciferi Caralitani de non con-                                        |                                                                                  |                  |
|                             |                                                                        |                                                                                  |                  |

|                    |                                     | BLE                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Mir.n. Hier 24 P.  | Auberti Mirai nota ad Hitro-        |                                                                                         |
| 14,                | nymi cap. 24 de viris illustribus : | tom. 1 5.                                                                               |
| Mife,t.a.          | Antuerpiz an. 1639.                 | A ST P IN IS IN IS                                                                      |
| Mile, C.L.         | Stephani Baluzii Miscellaneo-       | A NTONII Pagi Franciscani Pagi,18 f 2.                                                  |
| Mori.pan.l.g.      | rum, tomus 2: Parif.anno 1679.      | Critica in annales Baronii                                                              |
|                    | Joannis Morini de poenitentia,      | ad annum Christi 20, paragr. 2:                                                         |
| Ms.                | tomus 1: Parif. an. 1651.           | Parif. an. 1689.                                                                        |
|                    | Diverses pieces copiées sur des     | Palladii hiftoria Laufiaca : Bib. Pell.lauf.c.103.p.                                    |
|                    | manufcrits.                         |                                                                                         |
| Naz.ep. 26.p 778.  | OD Nesismeni                        | Palladii dialogus de vita Joan. Pal.dial.few v.<br>Chrysoftomi, à Bigotio datus : Chry. |
|                    | G cpiftolz, tomo I.                 | Luteciz an. 1682.                                                                       |
| or.16.p.640.       | orationes, lb.                      | Chronicon Pafchale feu Ales Pafe                                                        |
| teft.              |                                     | xandrinum, ex editione Cangia-                                                          |
|                    | 1, post indicem editum.             | na: Parif.an. 1688.                                                                     |
| vit.               | vita per Gregorium presbyte-        |                                                                                         |
|                    | rum, orationibus præfixa.           | Antucrpiz 1612.                                                                         |
| Nem.c. 30.p.774.   | Nemefii philosophi graci de         | cuitalz: lb. ep.16.p.175.                                                               |
|                    | natura hominis: Bib. Pat.tom. 12.   | Petri Aurelii ad Hermanni P.Aur, fp.c., P.                                              |
| Nil.1.2.cp.4.      |                                     | Locmelii fpongiam refponsio , 115.                                                      |
|                    | Roma an. 1662.                      | can w feu de v propositione . t. 2.                                                     |
| orat.              | ejufdem tractatus de oratione       |                                                                                         |
|                    | inter ejus opuseula: Ib. an. 1673.  | an i car.                                                                               |
|                    | edita .                             | Joann's Pearfonii episcopi Ces. Pearside Ign.t.1.                                       |
| P.ep.              |                                     | tricufis vindiciz epiftol. Ignatii                                                      |
|                    | Poffinuni edita: Parif.an. 1656.    | pars 2: Cantabrigis: anno 1672.                                                         |
| phz.l.2.c.36.      | Nicephori Callifti hift ecclef.     | Henrici Dodwel differtatio diff.                                                        |
|                    | Parif an. 1630.                     | Pearfonii postumis subjecta :                                                           |
| par,chr.           | Nicephori Patriarchæ Conftan-       |                                                                                         |
|                    | tinopolitani chronicon editum       | Vide de Ign, in Ign.                                                                    |
|                    | cum Eusebii chronicis, cum Syn-     | Pearsonii opera postuma: Lon- post-                                                     |
|                    | cello &cc.                          | dini an. 1688.                                                                          |
| y ad Theo.p.       | Gregorii Nysseni ad Theophi-        | Vindiciarium Ignatii epiítofa- 8.2 p.158.                                               |
| 161,               | lum Alexandrinum contra Apol-       | rum, pars 1: Cantabrig, an. 1672.                                                       |
|                    | linarem, tomo 3: Parif. an. 1638.   | Dionysii Petavii dogmatum Pet.dog.t.s.                                                  |
| d Eufl.p.660.      | ad Euftathiam, Ambrosiam,           | theologicorum, t. 5: lb. an. 1650.                                                      |
|                    | & Bafiliffam epittola: Ib.          | rationarii temporum , parte 2, rat.a,l.1,                                               |
| L. Apo, p.47.      | contra Apollinarem tomo a.          | lib.1: lb. an.1652.                                                                     |
| in Ephr.p.608.     | de vita S. Ephræm Syri, to. 1.      | Defense de l'antiquité des petdel.                                                      |
| n Eun.L.1.p.434.   | contra Eunomium, lib.1.t,2.         | temps, par D. Paul Pezron, 1                                                            |
| v. Th fen Gr.p.    | de vita Greg. Thaumat. Ib.t.3.      | Paris en 1692.                                                                          |
| 554                | 0                                   | Phebadii Agennensis Episcopi Pheb.p. 180.                                               |
| Opt.I 3.           | PTATI Milevitani , lib. 3:          | contra Arianos liber : Bib. Patr.                                                       |
|                    | Parif.an. 1631.                     | Parificulis tomi 4, parte 2.                                                            |
| Ori.in Celf,1.6.p. | Origenis libri in Celfum : Can-     |                                                                                         |
| 493.               | tabrigiz an. 1658.                  | ecclefiafticæ Philoftorgii hiftoriæ                                                     |
| in Matt.           | tomus, tractatus, feu fectio 6      | fubjecta in editione tum Gotho-                                                         |
|                    | in Matthæum: Ib.                    | fredi, tum Valciii.                                                                     |

|                     |                                     | ATIONS. zi                          |                      |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Phifg. La. c.1 3.   | Philoftorgii hift, eccl. ex editio- | 1 de vitis Patrum qui apud          | v.P.                 |
|                     | ne Gorhofredi : Genevæ an, 1643.    | Rofweidum liber est secundus        |                      |
| n. p.19.            | Gothofredi notæ & ditferta-         | Antucroix an. 1615.                 |                      |
|                     | tiones in Philoftorgrum.            | S                                   |                      |
| n.V.p.134.          | Henrici Valetti notz in eun-        | CACRAMENTARIUM Grego                | - Secr.p. 19.        |
|                     | dem : Parifan. 1673.                | O rii ab Hugone Menardo edi         |                      |
| Phot, c,\$,         | Photii bibliothecz caput, feu       | tum: Parif anno 1641                |                      |
|                     | codex 8; Geneva an 1611.            | Claudii Salmafii de primate         | Sal,prl.             |
| Plin.Lac.1          | Plinu majoris hiltoria natura-      | Paner Luedoni Bar an 1645.          |                      |
|                     | lis: Francofurdi an. 1 ( 99.        | Andrez du Sauffay martyrolo         | Sanfana t.           |
| Plut, de If.        |                                     | gium Gallicanum : Parif. an. 1617   |                      |
|                     | Moralium tomo 1, editionis gra-     | Apollinaris Sidonii carmen 9        | Sid.car.g.v. 5-      |
|                     | on our Henricum Conhanum to         | ex editione Sirmondi verfu 5        |                      |
|                     |                                     | Parif. anno 1651.                   | •                    |
| Poffafea.           | Thefauri afcerici per Petrum        | Joannis Savaronis notæ in Si-       | Std Gur              |
| · Onimicial         | Possinum editi opusculum 1:         | donium: Parif on 1600               | · Oloveri            |
|                     | Tolofz an. 1684.                    | Sigeberti Gemblacenfis de ferip     | Sig.v.ill.c. 2 P 124 |
| Pred,car.           |                                     | toribus ecclefiafticis liber , pof  |                      |
| 1.200.114           | Commando Demisficari pomine         | Hieronymum , Gennadium &co          |                      |
|                     |                                     | à Mirao editus: Antuer. an. 1635    |                      |
|                     | an.1641.                            | chronicon anno Domini, ut           |                      |
| Proc.zd.p.95.       | Procopii de ædificiis Juftiniani    |                                     |                      |
|                     | tom.1: Parifiis anno 1661,          | Sixti Senensis bibliotheca fancta   | Six, Sew Sixt, L4.   |
| b.PerG              | de bello Perfico, tom. 1.           | Coloniz an 1616.                    |                      |
| Prof.pro.l.4 p.     | Alterius Prosperi cum Aquitano      |                                     | Sorrie cas n.        |
| 160.                | editi de promissionibus liber 4,    | Valefii: Parif an. 1668.            | 285.                 |
|                     | feu dimidium temporis.              | Sozomenis hift ecclex editions      | Soz, L4.c, 6.        |
| Prod.de M. 2. P. 21 |                                     | Valefii: Ib.                        |                      |
| 1 tourse transfer,  | coronis Martyrum , hymno as         | Valefii in eafdem Socratis &        | g.                   |
|                     | Amstelod. an. 16 ; 1.               | Sozomenis hiftorias notæ: Ibid.     |                      |
| apo 4.              | apotheofis feu de fide,hymno 4-     | Ezechielis Spanhemii diffetta-      | Spanh.l.g.p.684.     |
| in Sym.             | in Symmachum.                       | tio fen lib. 5. de præftantia & uft |                      |
| Prol.1 3.c. z.P.75. | Claudii Ptolemei geographi-         | numifmatum; Amftelod, an. 1671.     |                      |
|                     | corum liber 3: Antuerp. an. 1618    | Ælii Spartiani in vita Pekenni      | Spat.v.Nig.p.77      |
|                     | R .                                 | Nigri inter hift. Aug. scriptore    | 1                    |
| Ripa.               | TOSEPHI Ripamontii historia-        | Parif.editos an. 16 20.             |                      |
| 107-                | rum Ecclesia Mediolanensis :        | Spicilegii Acheriani tomus 3:       | Spic.t. 3.p. 22.     |
|                     | Mediolani an. 1617.                 | Parif.an.1659.                      |                      |
| Riv.Luc.12.P.173    | Andrea Riveti criticus facer :      | Jacobi Sponii Miscellanea ars-      | Spon, p.197.         |
| 101-311111-3-7-72   | Geneva an. 1660.                    | tiquz eruditionis: Lugd. an. 1685.  |                      |
| Rofv.c.40.          | Vitæ Patrum per RofWeidum           | Stephani de urbibus: Amft. 1678.    | Steph.               |
|                     | edita: Antuerpiz an. 1615.          | Strabonislib.14: Parif. an. 1610.   | Strab.l.14-          |
| Ruf.11.c.9.p 240.   | Rufini hift, eccl. feu ex Eufebio   | Rematques du P. Petitdidier de      | S.Van.t.7.           |
| Manager Street      | verfa, feu Eufebio addita; Ib.an.   | la Congregation de S. Vanne, fur    |                      |
|                     | 1648.                               | la bibliotheque ecclesiastique de   |                      |
| de Ori.p. 77%.      |                                     | Mr du Pin, à Paris en 1691.         |                      |
|                     | libris, inter Origenis opera, t.t:  | Suidæ lexicon in littera a.ft. &    | Suid-a ff.           |
|                     | Bafilez an. 1610.                   | fic de ceteris: Geneva an. 1619.    |                      |
|                     |                                     | Éiij                                |                      |
|                     |                                     |                                     | Mary may             |
|                     |                                     |                                     |                      |

|                  | xiv TABLE DES                                  | CITATIONS.                                       |
|------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Sulp. 1.24       |                                                | Les Vies des Peres des deserts , V.des P.        |
| distance         | 1: Antuerpiæ an. 1 574.                        |                                                  |
| " Mart B         | · dialogus primus.                             | 13 1 Paris en 1647.                              |
| Sur a now n . 4  | de Vita Sii Martini .                          |                                                  |
| au               | Surius primo die nov. & fie de                 | mam fextam Provincialem: Co-                     |
|                  |                                                | 10012 an, 1679.                                  |
| Syn.Dio,p.48.d.  |                                                |                                                  |
|                  | vitz inflicuto: Luteciz an. 1640.              |                                                  |
| Tacanara.        |                                                |                                                  |
|                  | ORNILII Taciti annalium                        |                                                  |
| Th. Al.puGr.     |                                                |                                                  |
| a management.    | I acoptuli Alexandrini epiftola                |                                                  |
|                  |                                                | 1333.                                            |
| T1.1.1.1         | trum Parificifis tomo 3.                       | Marii Victorini in Arianos lib. Vio.12.p.119.    |
| Thdr.L.1.2 p.566 | Ilicotori Lectoris liber 2, à                  |                                                  |
|                  |                                                | Victoris Epilcopi Tununenfie Vill.T.             |
| Thdrt.J. zc.6.p. | Panf. an. 1673.                                |                                                  |
| 644-             | I fleodorets hift, eccl, liber 3,              |                                                  |
|                  |                                                |                                                  |
|                  | att. 1042. St additur V. defiena.              | Victims Tenfor C                                 |
| dial. 1. p. 22.  | tur editio Valefii: Ib. an. 1673.              | nos, libro 4, editus cum Victore 34,             |
|                  | dialogus : contra Eutychianos:                 | Vitenfi; Divione an. 1661                        |
| hitern rev       | acid.                                          | Viucentii Lerinenfis commo- Vinc.L.              |
|                  | nzreticarum fabularum liber                    | Initorium - cum Salviano editum -                |
| in Er all n for  | 1: 10.                                         |                                                  |
| in Phil.s.       | in Ezechielis cap. 48, tom. 2.                 |                                                  |
|                  | enthalam ad Philippenfes                       |                                                  |
| v.P.c.19.r.204.  | epittolæ caput, tom.;.                         | an-1614.                                         |
|                  | religiola hiftoria seu de vitis                | Vitz Patrum per RofWeidum Vit.P.                 |
| Themor. 5.       |                                                | editz: Antgerouz an. 1611.                       |
|                  |                                                | Voffii de historicis grzeis, vel Voffikgraulat.  |
| There -          | Harduini Lutecia anno 1684.                    | latinis: Lugduni Batavorum an, Voll, Egr.es lat. |
| Thom pregr.      | Josephii I nomatii codices Sa-                 | 1651.                                            |
| Thphn.p.rs2.     |                                                |                                                  |
|                  | Theophanis chronographia :<br>Parif. an. 1665. | an.1680.                                         |
| Tit.Bl.zp.git.   | Tiri B.O.                                      | Jacobi Ufferii annales veteris Uffp,             |
|                  | tres contrentis Epifcopi libri                 |                                                  |
|                  |                                                |                                                  |
| Trip.            | Life tarillentis tomi 4, parte 2.              | Britannicarum Ecclesiarum r. Br.                 |
|                  |                                                |                                                  |
|                  |                                                |                                                  |
|                  | Coffee an Epiphanio versis per                 | Ufuardi martyrologium ex Ufu,                    |
| Typic.           |                                                |                                                  |
|                  | Typicor S. Saba: Venetiis 1543.                | 1568.                                            |
| Vand.            | T 71 V                                         | Z                                                |
|                  | VANDALICE perfecutionis                        | 7 OSIMI Comitis hiftoriarum Zoll, 6 p.611.       |
|                  |                                                |                                                  |
|                  | cum Ruinart: Paril anno 1694.                  | Francofurti an. 1 (90.                           |
|                  |                                                |                                                  |

# TABLE DES ARTICLES

| ΕT | DES | NOTES. |  |
|----|-----|--------|--|
|----|-----|--------|--|

| SAINTE HELENE VEUVE, IMPERATRICE,<br>ET MERE DU GRAND CONSTANTIN.                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anima To The Constantin .                                                                                                          |
| ARTICLE I. AISS ANCE de S.º Holene : Elle eft marite à                                                                             |
| L'onflance Chlore; ell faite Avoulle ner Conflantin                                                                                |
|                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                    |
| quel état ils effoient .                                                                                                           |
| 111. S. Helene trouve la Croix & le Saint Sepukre.  Veneration de toute l'Eglife pour la Croix & les autres                        |
|                                                                                                                                    |
| V. Conftantin fait baffir a Terufalem l'eolife de la Carin de                                                                      |
| at ta Rejurrection .                                                                                                               |
| VI. Legisje at la Resurrection eft dedite: On v vient de                                                                           |
| tons coftee adorer la Cross                                                                                                        |
|                                                                                                                                    |
| VIII. Hinneurs rendus à la memoire de S.º Helene 16                                                                                |
|                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                    |
| SAINT EUSTATHE, EVESQUE D'ANTIOCHE. 21                                                                                             |
| SAINT ALEXANDRE, EVESQUE DE BYZANCE                                                                                                |
| 5.00                                                                                                                               |
| EUSEBE EVESQUE DE CESAREE                                                                                                          |
| DANS LA PALESTINE.                                                                                                                 |
| ART, I.T NION d'Enfete avec S. Pampbile : Ses études . 39                                                                          |
| Lujeve accuje d'apoltalie : Il est fait Esselane denie à                                                                           |
|                                                                                                                                    |
| 111. Eusebe sunt aux Arient; resuse l'evelebé d'Antroche. 44.<br>1V. Eusebe est aimé de Constantin : Il contribué à opprimer Saint |
| Albandic: Sti dernieres alliant: Samuel                                                                                            |
| V. Eufebe refute Hierocle, & fait quelques autres écrits : De sa                                                                   |
|                                                                                                                                    |
| VI. Des livres de la Preparation & de la Demonfiration: De                                                                         |
| l'bistoire ecclesiastique. 52                                                                                                      |
|                                                                                                                                    |

|       | TABLE                                                          |              |
|-------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| VIL   | De ce qu'Eusebe accrit sur les Martyri,& sur q                 |              |
| VIII  | tres sujets.  Dei derniers écrits d'Eusebe, particulierement a | 56           |
| VIII  | Conflantin.                                                    |              |
| IX.   | Des écrits attribuez à Eusebe par le Pere Sirm                 | 58           |
| 2.0   | quelques antres.                                               | 60 fo        |
| x.    | De l'ouvrage d'Eusebe contre Porphyre; & de di                 |              |
|       | qui se sont perdus. Quelques remarques sur ses                 |              |
|       | fon genie.                                                     | 63           |
| XI.   | De ceux qui ont regardé Eusebe comme Ortboa                    |              |
|       | ceux qui l'ont cru Arien.                                      | 67           |
| X II. | Qu' Eusebe mesme se declare Arien par ses action               |              |
|       | derits.                                                        | 60           |
| XIII  | De quelques autres erreurs ou defaut qu'on trou                |              |
|       | écriti d'Eulebe .                                              | 74           |
| CATAL | T SIMEON, ARCHEVESQUE DE SEI                                   |              |
| SAIN  | REAUCOUP D'AUTRES SAINTS MARTY                                 | DITE?        |
| ET    | EN PERSE SOUS LE ROY SAPOR.                                    | KILDL        |
| ART.  |                                                                | w. Canar la  |
| AKI.  | perfecute.                                                     | 76           |
| 11.   | S. Simeon confesse la for devant Sapor.                        | 79           |
| 111.  | Martyre de S. Uflbazad converti par S. Simeon.                 | 86           |
| IV.   | Martyre de S. Simeon & de divers autres; S. S.                 |              |
|       | Juccede .                                                      | 82           |
| v.    | Edit general de Sapor contre les Chrétiens : La                | es fœurs de  |
|       | Saint Simeon font martyrizées.                                 | 83           |
| V L   | Saint Sadoth of martyrize avec 128 autres.                     | 86           |
| VIL   | De Saint Jonas, Saint Barachife, See Ia, & plufe               | eurs autres  |
|       | Martyri.                                                       | 87           |
| VIIL  | La persecution est veduite aux Ecclesiastiques. De             | Saint Mil-   |
|       | le Evefque.                                                    | 89           |
| ıx.   | De S. Daufat Evefque, S. Bademe Abbe , & det                   | autres der-  |
|       | niers Martyrs de la persecution.                               | 94           |
| X.    | Des villes de Seleucie & de Cresiphon.                         | 97           |
| S     | AINT ANTOINE, PREMIER PE                                       | RE           |
| 0.    | DES SOLITAIRES D'EGYPTE.                                       | . –          |
| ART.  | I: TE l'origine & des premiers auteurs de la vi                | e folitaire: |
|       | Des Afcetes .                                                  | IOE          |
| 11.   | Naiffance & education de S. Antoine: Il fe retire              |              |
|       | fert , & demeure long-temps feul .                             | 105          |
|       | 1                                                              | IIL          |

| DESARTICLES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | xvij                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |
| rion l'imite dans la Palestine.  IV. Vie ordinaire du Saint.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 109                                                                           |
| IV. Vie ordinaire du Saint.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 113                                                                           |
| V. Saint Antoine cherche le martyre à Alexandrie, Gpuis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | e retire                                                                      |
| VI. Des monasteres de la montanne de Debourée de Di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | icu.1 14                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | pir. 116                                                                      |
| VII. Quelques revelations & quelques miracles du Sain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |
| zele pour la foy: Disputes contre des philosophes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 118                                                                           |
| VIII. Saint Antoine écrit à Conflantin; prevoit les rava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | iges des                                                                      |
| Ariens: De S. Paul ermite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 121                                                                           |
| IX. S. Antoine écrit à Gregoire & à Balac : Son unit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | n avec                                                                        |
| ceux de Tabenne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 122                                                                           |
| X. Diverses bistoires particulieres touchant le Saint.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 124                                                                           |
| X1. Suite des mesmes bistoires.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 127                                                                           |
| XII. Saint Antoine va à Alexandrie combatre les Aries                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | s : 11 y                                                                      |
| post Didyme,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | T 20                                                                          |
| XIII. Mort de S. Antome Pourquoi il veut qu'on tienne sa se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | pulture                                                                       |
| fecrette. Son corps eft apporte en France,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 131                                                                           |
| XIV. Der écrits du Saint.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 134                                                                           |
| XV. Queiques eloges donnez à S. Antoine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | * * * * *                                                                     |
| XVI. Saint Hilarion vient voir la demeure de Saint Anto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ine: De                                                                       |
| Sarmate, Amate, & Macaire les disciples.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 138                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |
| XVII. De Pityrion & des autres disciples de S. Antoine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |
| XVII. De Pityrion & des autres disciples de S. Antoine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 141                                                                           |
| XVII. De Pityrion & des autres disciples de S. Antoine.  SAINT PAUL, SURNOMME' LE SIMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 141                                                                           |
| XVII. De Pityrion & des autres disciples de S. Antoine.  SAINT PAUL, SURNOMME' LE SIMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 141                                                                           |
| XVII. De Pityrion & des autres disciples de S. Antoine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 141                                                                           |
| XVII. De Pityrion & des antres difciples de S. Antoine.  SAINT PAUL, SURNOMME LE SMITE.  SAINT AMON, FONDATEUR DES SOLITA DE NITRE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 144<br>IRES                                                                   |
| XVII. De Pisyrion & des antres difciples de S. Antoine.  SAINT PAUL, SURNOMME! LE SIMPLE.  SAINT AMON, FONDATEUR DES SOLITA  DE NITRIE.  ART. I. CAINT Amon vit avec fa femme dans la virsini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | I4I<br>IRES<br>té, puis                                                       |
| XVII. De Pisyrine & des autres difciples de S. Antoine.  SAINT PAUL, SURNOMME LE SMITE.  SAINT AMON, FONDATEUR DES SOLITA  DE NITRIE.  ART. I. SAINT Amon vir avec fa femme dans la virgini fe retire à Nitrie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 141<br>IRES<br>té, puis                                                       |
| XVII. De Pityrion de des autres difeiples de S. Autsine.  SAINT PAUL, SURNOMME LE SIMME.  SAINT AMON, FONDATEUR DES SOLITA  BE NITRIE.  ART. I. SAINT Amon viv acces fa framme dans la virgin  II. Saint Mono from beaucoup de difeiples; fait e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 141<br>IRES<br>ité, puis<br>153<br>nelques                                    |
| XVII. De Pityrine d'ete autres difeiple is de Autoine. SAINT PAUL, SURNOMORÉ IL SAUTE SAINT AMON , FONDATEUR DES SOLITA ART. I Se SUR SAINT AMON , FONDATEUR DES SOLITA ART. I Se fertie a Nivini, socie et a framme dans la virgini II. Saint Amon forme beaucup de difeiples; fait qui miradite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 141<br>IRES<br>Ité, puis<br>153<br>uelques<br>155                             |
| XVII. De Physion de des autres difeiples de S. Autsine.  SAINT PAUL, SURNOMME LE SIMPLE.  SAINT AMON, HONDATEUR DES SOLITA  BE NIFRIE.  ART. I. SAINT Amon vir acces fermane dans la circjin  II. Saim Amon forme beaucop de difeiples; fait quintales.  III. Union de S. Amon acces. Autoins: Sa mort.  III. Union de S. Amon acces. S. Autoins: Sa mort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 141<br>IRES<br>Ité, puis<br>153<br>welques<br>155<br>157                      |
| XVII. De Pityrine d'et entres difeiple ist & Antains. SAINT PAUL, URROBORE IL SENTE. SAINT AMON, FONDATEUR DES SOLITA BENITAMON, FONDATEUR DES SOLITA ART. I. S'AINT Annu viù acte, I formun dans la virgini II. Saint from viù acte, I formun dans la virgini III. Union de S. Annu acce S. Antaine: Sa mort. W. Der friedrate viù Nira; W. Der friedrate viù Nira;                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 141<br>144<br>1RES<br>153<br>nelques<br>155<br>157                            |
| XVII. De Physione de les autres difeiples de S. Autsine.  SAINT PAUL, SURNOMME LE SIMPLE.  SAINT AMON, HONDATEUR DES SOLITA  BENITRIE.  ART. I. SAINT Amon vit acces fe femme dans la virgin  II. Saim Honn forme beaucoup de difeiples; fait q  miraelt.  III. Union de S. Amon acces S. Antoine: Sa mort.  IV. Des fritaires de Nires.  VI. Blorathet de teen de Nires. Du above ne collabo.  VI. Blorathet de teen de Nires.                                                                                                                                                                                                                                       | 141<br>144<br>IRES<br>153<br>nelques<br>155<br>157                            |
| XVII. De Physion of the antere disciple in the Anteine.  SAINT PAUL, BRENGOME, US SHELE  SAINT AMON, FONDATEUR DES NOLITA  BENITRIE.  ART. I. SAINT Amon oit acts for fame dans la virgin  II. Saint Amon forme beaccup de disciple; fait q  Union de S. Amon acces S. Antoine: Sa mort.  W. Despharter in Africa.  V. Hofferduret de Rivie.  V. Hofferduret de Rivie.  V. Hofferduret de Rivie.  V. Hofferduret de Rivie.                                                                                                                                                                                                                                            | 141<br>144<br>IRES<br>153<br>nelques<br>155<br>157<br>159<br>161<br>1 difci-  |
| XVII. De Phyrinos d'et entres difeiples de S. Antoine.  SAINT PAUL, SURNOSSE! LE SIMPLE.  SAINT AMON, FONDATEUR DES SOLITA  BE NITRIE.  ART. I. S'AINT Amon vin excel femme dans la virgin  II. Saint Amon forme beaucup de difeiples; fait q  miralet.  III. Union de S. Amon avec S. Antoine: Sa mort.  W.— Der phinaires de Nitrie.  VI.— Der phinaires de Nitrie.  VI.— Der Saint Theedore, d'Arfolf, d'et quelquir autre  yler de S. Amon.                                                                                                                                                                                                                       | 141 144 URES 153 uelques 155 157 159 161 difci- 163                           |
| XVII. De Pityrine d'et entres difeiple ist & Antaine. SAINT PAUL, SURNOME IL SENTEE SAINT AMON, FONDATEUR DES SOLITA ART. I. SAINT Amon vir auch El framme dans la virgin. II. Saint Rivier. III. Saint Amon vir auch El framme dans la virgin. III. Union de S. Anna ance S. Antaine: Sa mort. III. Union de S. Anna ance S. Antaine: Sa mort. V. Des phirmater de Nivier. V. Des phirmater de Arrie. V. Hipfraduct de cost de Nivier. Da depier des Cellus. III. Union de S. Anna ance S. Antaine: Sa mort. V. Des phirmater de Nivier. Da depier des Cellus. VI. De Saint Thouder, d'Arfife, d'et qualques autre pler de S. Anna. S. PACOME PREMIER ABBE DE TABEN. | 141 144 URES 153 uelques 155 157 159 161 difci- 163                           |
| XVII. De Phyrinos d'et entres difeiples de S. Antoine.  SAINT PAUL, SURNOSSE! LE SIMPLE.  SAINT AMON, FONDATEUR DES SOLITA  BE NITRIE.  ART. I. S'AINT Amon vin excel femme dans la virgin  II. Saint Amon forme beaucup de difeiples; fait q  miralet.  III. Union de S. Amon avec S. Antoine: Sa mort.  W.— Der phinaires de Nitrie.  VI.— Der phinaires de Nitrie.  VI.— Der Saint Theedore, d'Arfolf, d'et quelquir autre  yler de S. Amon.                                                                                                                                                                                                                       | 141 144 URES 153 uelques 155 157 159 161 difci- 163                           |
| XVII. De Pityrine d'et entres disciples de S. Antoine.  SAINT PAUL, SURNOBME LE SIMPLE.  SAINT AMON, FONDATEUR DES SOLITA  BE NITRIE.  ART. I. S'AINT Amon vin excels femme dans la virgin  II. Saint Amon forme beaucup de disciple; fait q  miralet.  III. Union de S. Anton avec S. Antoine: Sa mort.  W.— Der phinaires de Navie.  De Saint Phedarie, d'Arfolf, d'et quelques autre  ple de S. Amon.  S. PACOME PREMIER ABBE DE TABEN  EN INDITITUER DE GONOBITES.                                                                                                                                                                                                | 141<br>144<br>IRES<br>153<br>nelques<br>155<br>157<br>159<br>161<br>163<br>NE |
| XVII. De Physion of the antere difficiel in the Autoine.  SAINT PAUL, SURMONONE IE SMERE  SAINT AMON , FONDATEUR DES SOLITA  EN NIFEL.  AREL S, faitht Amon in excefa frame dans la virgini  S aint Amon forme beaucoup de difficieles; fait quintailes  miralles  Union de S. Amon serve S. Autoine: Sa mort.  IV. Despitables de Niver. Du deferer des Chiles  Per de S. Amon André Alfric de deprine autre  per de S. Amon André S. Amon S.                                                                                                                                                                                    | 141 144 IIRES 153 nelques 155 157 159 161 163 NE 163                          |
| XVII. De Pityrine d'et entres disciples de S. Antoine.  SAINT PAUL, SURNOBME LE SIMPLE.  SAINT AMON, FONDATEUR DES SOLITA  BE NITRIE.  ART. I. S'AINT Amon vin excels femme dans la virgin  II. Saint Amon forme beaucup de disciple; fait q  miralet.  III. Union de S. Anton avec S. Antoine: Sa mort.  W.— Der phinaires de Navie.  De Saint Phedarie, d'Arfolf, d'et quelques autre  ple de S. Amon.  S. PACOME PREMIER ABBE DE TABEN  EN INDITITUER DE GONOBITES.                                                                                                                                                                                                | 141<br>144<br>IRES<br>153<br>nelques<br>155<br>157<br>159<br>161<br>163<br>NE |

| xviii       | TABLE                                                           |            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| IL          | Premieres années de S. Pacome: Il se convertis &                | ć          |
|             | tire dans le desert avec S. Palemon                             |            |
| III.        | Saint Pacome, aprés un ordre resteré d'un Anne.                 | fonde      |
|             |                                                                 |            |
| IV.         | Que Saint Pacome eft le premier inflituteur des mos             | rafte-     |
|             |                                                                 | 176        |
| V.          | Les monasteres de S.P. acome divisez en familles.               | 179        |
| VI.<br>VII. | Des Novices                                                     | 180        |
| VIII.       | Habit de ceux de Tabenne : Leur office.                         | 182        |
| IX.         | Regles pour le manger.                                          | 182        |
| IA.         | Des bostes: visites passives & actives, sunerailles, trai       |            |
| X.          |                                                                 | 187        |
| Α.          | Sermons; penitence; lecture; obciffance; pauvreté,<br>moines.   |            |
| XI.         | Vertu des moines de Tabenne celebre dans l'Eglife S             | 190        |
|             | come en prevoit la diministion.                                 |            |
| XII.        | De la regle de S. Pacome.                                       | 193        |
| XIII.       | Du monastere de Vierges établi par S Pacome.                    | 195<br>196 |
| XIV.        | Saint Pacome vifite & instruit fes Religieux, veut              | eA.e       |
|             | comme eax.                                                      | 108        |
| XV.         | Douceur & hi milité de S. Pacome.                               | 200        |
| XVI.        | La charité de S.P acome pleine de force & de vigueur            | 202        |
| XVII.       | S. Pacome definteressé, plein de zele sour l'Eolise.            | 204        |
| XVIIL       | Des miracles & des autres dons extraordinaires qu'              | acus       |
| 22772       | S. Pacome.                                                      | 207        |
| XIX.        | Saint Pacome re goit Saint Atbanafe, fait quelques              | mi-        |
| XX.         | racies GC                                                       | 210        |
| AA.         | Fondation des maisons de Paban, Chenobosque                     |            |
| XXL         | Moncofe.                                                        | 213        |
| AAL         | Le Saint predit la chute d'un moine, & le met en j<br>tence de. |            |
| XXII.       | 71'0 1. C'L                                                     | 214        |
| XXIII       | Saint Pacome fait agir Saint Theodore; fonde                    | 216        |
| ******      |                                                                 | 218        |
| XXIV.       | Voyage du Saint à Pane: Il empesche de chanter                  |            |
|             |                                                                 | 220        |
| XXV.        | Quelques visions de Saint Pacome: Il obtient le don             | des        |
|             | langues.                                                        | 223        |
| XXVI.       | Concile de Latople : Diverses actions de Saint Paco             | me,        |
| *******     | C a mort.                                                       | 215        |
| XXVII       | Des lettres de S. Pacome.                                       | 227        |
|             |                                                                 |            |

" note that the same of

| DES ARTICLES. xix                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XXVIII. Petrone succede à S. Pacome : de Syr, Pecuse, & quel-                                            |
| ques autres disciples du Saint . 229                                                                     |
| XXIX. De Corneille, & de S. Jonas jardinier . 232                                                        |
| XXX. De Thitoel & de Throdore d'Alexandrie. 234                                                          |
| SAINT ACEPSIME EVESQUE, ET SES                                                                           |
| COMPAGNONS, MARTYRS EN PERSE. 236                                                                        |
| SAINT SPIRIDION, EVESQUE DE                                                                              |
| TRIMYTHONTE EN CYPRE, ET CONFESSEUR. 242                                                                 |
| SAINT MAXIMIN, EVESQUE DE TREVES . 247                                                                   |
| SAINT PAUL EVESQUE DE CONSTANTINOPLE,                                                                    |
| ET MARTYR. 251                                                                                           |
| SAINT JACQUE, EVESQUE DE NISIBE,                                                                         |
| ET CONFESSEUR. 260                                                                                       |
|                                                                                                          |
| SAINT JULE PAPE: AVEC SAINT SILVESTRE,                                                                   |
| ET SAINT MARC.                                                                                           |
| ART.I. E S. Silvestre Pape. 265                                                                          |
| II. De S. Marc Pape. 268                                                                                 |
| III. S.Jule oft fait Pape: Les Eusebiens luy écrivent contre Saint                                       |
| Athanafe, & demandent un Concile . 269  IV. S Jule indique le Concile à Rome; Les Eusebiens refusent d'y |
| venir. 271                                                                                               |
| V. Le Concile de Rome declare S. Athanafe innocent . 273                                                 |
| VI. De ce qui fe fit à Rome à l'égard de quelques autres Evef-                                           |
| quef. 274                                                                                                |
| VII. Lettres des Eusebiens au Pape . 276                                                                 |
| VIII. Réponse de S. Jule aux Eusebiens 278                                                               |
| IX. Saint Jule demande le Concile de Sardique, qui luy écrit, se                                         |
| rejouit du rétablissement de Saint Albanase : re çoit la                                                 |
| X. De S. Amali de Tiano & S. Severe de Ravenne, ordonnez                                                 |
| X. De S. Amais de Tiano, & S. Severe de Ravenne, ordonnez<br>Evefques par S. Jule . 282                  |
|                                                                                                          |
| SAINT FRUMENCE, EVESQUE D'AUXUME,                                                                        |
| ET APOSTRE DE L'ETHIOPIE . 284                                                                           |
| LA CONVERSION DE SAINT JOSEPH,                                                                           |
| SURNOMME' LE COMTE. 290                                                                                  |
| 1 11                                                                                                     |

| LE    | GRAND OSIUS, EVESQUES DE CORDOUE.                               |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------|--|
|       | ET CONFESSEUR.                                                  |  |
| ART.  |                                                                 |  |
| II.   | Ofius eft fait Evefque: Il affifte au Concile d' Elvire 302     |  |
| HI.   | Des premiers Canons du Concile d'Elvire. 304                    |  |
| IV.   | Des derniers Canons du Concile d'Elvire. 307                    |  |
| V.    | Ossus confesse J. C. sous Maximien; est aime de Constantin      |  |
|       | dresse le symbole de Nicée, & rend plusieurs autres services    |  |
|       | d l'Eglife. 200                                                 |  |
| VI.   | Osius preside au Concile de Sardique; Constance ne neut         |  |
|       | l'obliger à condanner S. Athanale, & le renvois à son           |  |
|       | Eglife. 311                                                     |  |
| VII.  | Ofini tenté de nouveau par Constance, luy écrit une excellente  |  |
|       | lettre. Il est retenu un an à Sirmich comme en exil. 213        |  |
| VIII  | Chute d'Ofini.                                                  |  |
| IX.   | De la mort d'Osius, 318                                         |  |
| PEF   | RSECUTION DE L'EGLISE , PAR JULIEN                              |  |
|       | L'APOSTAT.                                                      |  |
| ART.  |                                                                 |  |
|       | renoncea]C,& efface son battesme par desfacrileges.322          |  |
| II.   | Zele de Julien pour l'idolatrie. Il travaille à la retablir.325 |  |
| III.  | Julien pour entretenir la division dans l'Eglise, rappelle ceux |  |
|       | qui avoient esté bannis sous Constance. \$27                    |  |
| IV.   | Il fait tomber beaucoup de Chrétiens par une douceur appa-      |  |
|       | rente: Histoire d'Ecebole. 329                                  |  |
| V.    | De Maris de Calcedoine: Julien caffe les officiers Chrétiens;   |  |
|       | admire la generofité de Cefaire. 332                            |  |
| VI.   | Julien tasche de pervertir les soldats : Artifice dont il use   |  |
|       | pour cela : Generofité de Romain. 334                           |  |
| VII.  | Julien chaffe Eleufe de Cyzic; deponille les Ecclefiaftiques    |  |
|       | de les vierges de leurs privileges, veut faire rebastir les     |  |
|       | temples; tourmente les moines. 338                              |  |
| VIII. | Il exclud les Chrétiens des charges les tourmente en plusieurs  |  |
|       | manieres; maltraite diverses villes. 341                        |  |
| IX.   | Julien defend aux Chretiens d'enfeigner, & mesme d'étudier      |  |
|       | les lettres bumaines. 344                                       |  |
| X.    | Julien veut faire bonorer les demons avec luy. Il fait perfe-   |  |
|       | cuter les Chrétiens par les Gouverneurs. 348                    |  |
| XI.   | De S. Jean & S. Paul, & de quelques autres qu'on dit avoir      |  |
|       | fouffert à Rome & dans l'Italie fous Julien. 350                |  |
|       | . "                                                             |  |

|               | DES ARTICLES.                                                                              | xxj       |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| XII.          | De S. Eliphe & de S. Emilien.                                                              | 353       |
| XIII          | Des Martyri d'Egypte.                                                                      | 355       |
| XIV.          | De Saint Eufebe & fes compagnons Martyrs à C                                               |           |
|               | de S. Zenon Evelque de Matume.                                                             | 357       |
| XV.           | Ceux de Gaza autorifez par Jelien , font de n                                              | ouneller  |
|               | cruantez.                                                                                  | 259       |
| XVI.          | Les payens deterrent & brulent les os de Saint Je.                                         | an Bata   |
|               | tifle & d'Elisée.                                                                          | 361       |
| XVII.         | De la flatue de J. C. à Paneade.                                                           | 362       |
| XVIIE         | Les eglifes brulees ou profances dans la Phenicie:                                         |           |
|               | té de ceux d'Heliople contre Saint Cyrille &                                               |           |
|               | les vierges.                                                                               | 364       |
| XIX.          | Cruautez commiles contre Marc Evelque d'Areth                                              |           |
| XX.           | Julien maltraite Cefarée en Cappadoce pour avoi                                            | mje.307   |
| AA-           | un temple; Martyre de S. Eup/yque.                                                         | 370       |
| XXL           | Des Martyrs de Mere, & de quelques autres o                                                |           |
| AAL           | mineure.                                                                                   |           |
| XXII.         |                                                                                            | 373       |
| AA11.         | Des Martyrs que fit Julien depuis Conflantinople;                                          | ujques a  |
| XXIII         | Ancyre: Confession de S. Basile d'Ancire.                                                  | 374       |
| XXIV.         | 3. Bastle d'Aucyre est martyriné.                                                          | 377       |
|               | De Philorome, du Duc Arteme, de quelques au                                                |           |
| XXV.<br>XXVI. | De Tite Evelque de Bostres.                                                                | 382       |
| AAVL          | Julien fait polluer les fontaines & les vivres à As                                        |           |
|               | Saint Juventin & Saint Maximin s'en plaigi                                                 |           |
|               | confessent la foy publiquement.                                                            | 385       |
| XXVII.        | S. Juventin & Saint Maximin font martirizez.<br>Le temple de Daphne brule: Julien surmonte | - 387     |
| XXVIII.       | Le temple de Daphné brulé : Julien furmonte                                                | par la    |
|               | constance du Confesseur Theodore.                                                          | 389       |
| XXIX.         | Julien fait fermer & piller l'eglise d'Antioche: D                                         |           |
|               | Julien son oncie. Martyre de S. Teodoret.                                                  | 392       |
| XXX.          | Crimes du Comte Julien, & Ja mort funefle.                                                 | 395       |
| XXXI.         | Punition de quelques autres payens sacrileges                                              | он ароб-  |
|               | talt.                                                                                      | 398       |
| XXXII         | De S. Public. Le fils d'un prestre des idoles com                                          |           |
| XXXIII.       | Le peuple d'Antioche ferme dans la foy: Julien é                                           | crit con- |
|               | tre les Chrétiens.                                                                         | 404       |
| XXXIV.        | Martyre de S. Bonofe & S. Maximilien.                                                      | 406       |
| XXXV.         | Julien favorise les Juifs , & leur persuade de re                                          | bastir le |
|               | Temole.                                                                                    | 409       |
| XXXVL         | Dieu arreste le dessein de Julien par des feux & a                                         | er trem-  |
|               | blemens de terre.                                                                          | 412       |
|               | 1 111                                                                                      | 4         |

| xxii    | TABLE.                                                                                              |        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| YYY     | VII. Apparition de la Croix en l'air & sur les babits.                                              |        |
| YYX     | VIII. Julien tasche de transferer au paganisme les pratis                                           | 414    |
| 25,75,7 | l'Eglise: Regles qu'il donne à ser pontises.                                                        |        |
| XXX     | TV Definition de la donne a jer pontifer.                                                           | 416    |
| AAA     | <ol> <li>Dessein furieux de Julien contre l'Eglise, qui ne se a<br/>que par les prieres.</li> </ol> |        |
| XL.     | Martyre de S. Domice .                                                                              | 420    |
|         |                                                                                                     | 422    |
| MU      | CE ABBE' EN THEBAIDE, ET DIV                                                                        | ERS    |
| AU      | TRES DU MESME QUARTIER.                                                                             | 424    |
| SAIN    | T HILAIRE, EVESQUE DE POITIE                                                                        | RS     |
| ART.    | RANDS eloges donnez à ce Saint .                                                                    | 432    |
| II.     | De l'ancienne bistoire de Saint Hilaire. Sa s                                                       | cience |
|         | & fon eloquence.                                                                                    | 434    |
| III.    | Conversion de S. Hilaire .                                                                          | 436    |
| IV.     | S. Hilaire est fait Evesque: S. Martin le vient trouver                                             | 437    |
| V.      | S.Hilaire entreprend la défense de la verité; adres                                                 | 6 1140 |
|         | requeste à Constance.                                                                               | 438    |
| VI.     | Histoire du Concile de Beziers .                                                                    | 440    |
| VII.    | Bannissement de S. Hilaire & de Rhodune de Toulon,                                                  | Ce Les |
|         | autres Evefques de France continuent à soûtenir                                                     | la for |
|         | Conduite de S. Hilaire dans fon exil.                                                               |        |
| VIII.   | Les Evesques des Gaules écrivent à S. Hilaire : Il fai                                              | 442    |
|         | eux fon livre des Synodes .                                                                         |        |
| IX.     | Contenu du livre des Synodes .                                                                      | 444    |
| x       | S.Hilaire écrit à fa fille, compose let livres de la Trinite                                        | 445    |
| XI.     | S.Hilaire affifte au Concile de Selencie; va enfuite à                                              | CC     |
|         | tantinoble.                                                                                         |        |
| XII.    | S. Hilaire demande audience pour défendre la foy opp.                                               | 450    |
|         | On le renvoie à son Eglise.                                                                         |        |
| XIII.   | S. Hilaire écrit contre Constance, Ur face, & Valent.                                               | 452    |
| X IV.   | Ousland with Contre Confrance, Or Jace, O Valent.                                                   | 453    |
|         | Quelques miracles de S.Hilaire dans les Gaules Il y ré<br>l'Eglife & la foy : Concile de Paris.     |        |
| XV.     |                                                                                                     | 455    |
| XVI.    | S.Hlaire & S.Eusebe travaillent pour l'Eglise en Italie                                             | 458    |
| 21.1    | S.Hilaire reduit Auxence à confesser de bouche la divin                                             |        |
| XVII.   | J.C. dans la Conference de Milan .                                                                  | 459    |
| A 1 11. | Auxence fourbe ; fait chaffer S. Hilaire de Milan : Le                                              |        |
| XVIII   | écrit contre luy.                                                                                   | 461    |
| XIX.    |                                                                                                     | 463    |
| XX.     | Des écrits de S. Hilaire .                                                                          | 465    |
| AA.     | De quelques Saints qu'on dit avoir esté disciples de                                                |        |
|         | Hilaire.                                                                                            | 468    |
|         |                                                                                                     |        |
|         |                                                                                                     |        |

# SAINT THEODORE, ABBE DE LA CONGREGATION DE TABENNE.

ART. I. S AINT Theodore se retire à Tahenne, est suivi de sa mere & de ses freres. 469 Saint Pacome emploie beaucoup Saint Theodor II. prefeber . 472

III. Saint Theodore visite les monasteres de Saint Pacome; ef fait Superieur de Tabenne . 474 IV. S. Pacome (ancline S.T beodore en l'bumiliant. 477

v. Orfife est fait Abbe de Tabenne : estime de Saint Antoine & Saint Athanase : Il emploie S.T beodore . 479

VI. Orsije oblige Saint Theodore d'accepter en sa place la charge d' Abbe . 481

VIL Respell de Saint Theodore pour Saint Pacome, Il reunit la Congregation , predit la persecution des Ariens. Saint Theodore predit l'episcopat d' Ammon, & d'autres VIII.

choses : Dieu l'autorise par divers miracles . IX. Dieu deconore à Saint Theodore l'état de les Religieux 488 x

S.Theodore & S. Antoine promettent l'indulgence de Dieu aux penitem. Le premier predit la paix de l'Eglise. 490 XI. Saint T beodore fonde cinq nouveaux monasteres, apprend de Dieula mort de lulien : Arteme vient chercher Saint

Atbanase a Paban. XII. Saint Theodore re coit Saint Athanale : & demande a Dieu de mourir

XIIL Mert de Saint Theodore : Il eft bonore par les Saints & par l'Eglife.

Orsise reprend la conduite de cenx de Tabenne. Leur ét at à la fin du IV liecle: Monastere de la penitence àCanope. 499

#### MARCEL EVESQUE D'ANCYRE, ACCUSE' D'HERESIE . 503

LUCIFER EUESQUE DE CAGLIARI. ART. I. O UEL efloit Lucifer : Il defend la foy à Milan , &

est banni. 514 II. Ecrits de Lucifer louez par Saint Atbanase: Lucifer les envoie à Conflance. 516 518

III. Etat de l'Eglise d'Anti oche sous Julien.

| xxiv  | TABLE                                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| IV.   | Lucifer ordonne Paulin Evefq. des E ft at biens d'Antioche 520                  |
| V.    | Lucifer se separe de Saint Eusebe de Verceil, & de l'Eglise                     |
| VI.   | Qu'il n'y a point d'apparence que Lucifer foit revenu à                         |
| VII.  | l'Eglife. 522<br>Des Luciferiens, d' de la requeste de Marcellin d'Faustin. 524 |
| VIII. | D'un livre de Faustin: De Gregoire d'Elvire & des autres                        |
| TX C  | Luciferiens, 526                                                                |
| IX.   | Schisme d'Hilaire Diacre de Rome. 528                                           |
| SAIN  | T EUSEBE , EVESQUE DE VERCEIL ,                                                 |
| ART.  |                                                                                 |
|       | and and a supplement of supplements of                                          |
| II.   | C. F. Cl. and a little C. min.                                                  |
| III.  | Le Pape Libere travaille à obtenir le Concile de Milan par                      |
|       |                                                                                 |
| V.    |                                                                                 |
| V.    | Saint Eusebe propose le symbole de Nicèe, qui est receu par                     |
|       | Saint Denys de Milan, & par son peuple, mais rejette                            |
|       | par les Ariens. Luciser est retenu dans le palais. 536                          |
| VI.   | Les Ariens demandent encore la condannation de S. Atha-                         |
|       | nafe. Le peuple les chaffe de l'eglife. 538                                     |
| VII.  | Le peuple veille dans l'eglise, obtient la liberté de Lucifer.                  |
|       | Les Ariens transferent le Concile dans le palais proposent                      |
|       | fous le nom de Constance un écrit beretique, qui est rejetté                    |
| ٠.    |                                                                                 |
| VIII  | Etranges emportement de Constance. Saint Eusebe & Lucifer                       |
|       |                                                                                 |
| X.    | Retractation de Saint Denys qui avoit signé contre S. Atba-                     |
|       | nase: B désend la verité dans le palais, d'où son peuple le                     |
|       |                                                                                 |
| ζ.    |                                                                                 |
| ΚĪ.   | Generofité & gloire des Confesseurs: Libere leur écrit. 547                     |
| ×1.   | Cruauté des Eusebiens contre les Confesseurs. S. Denys meure<br>dans l'exil.    |
| XII.  |                                                                                 |
| vii.  | Traitement barbare que les Ariens font à Saint Eusebe: Il                       |
|       | ne veut point recevoir d'eux à manger. 551                                      |
| KIII. | Suite des souffrances de S. Eusebe: Il écrit a son peuple, &                    |
|       | fait d'autres ouvrages. 554                                                     |
| XIV.  | Nouvelles souffrances deSaint Eusebe. On change trois sois son                  |
|       | exil. Son amour pour la verité presque abandonnée 555<br>XV.                    |
|       | 2.11                                                                            |

| DES ARTICLES.                                        | xxv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Saint Eusche rappellé par Julien, travaille beauc    | oup pour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| l'Eglise en Orient & en Italie.                      | .557                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dernieres actions de S. Eusebe, sa mort, ses discipi | es. 559                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| De Saint Marcellin Evefque d'Embrun : De S.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| & de S. Vincent de Digne.                            | 561                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| T HILARION, Asse' EN PALESTINE.                      | 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                      | BBAS,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TUDES DE SINAL ET DE KAITHE.                         | \$73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| NT TULIEN SABBAS, ARRE PA                            | NS LA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| OPOTAMIE.                                            | 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| NT ABRAHAM SOLITAIRE, PRE                            | STRE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CONFESSEUR : ET SAINTE MARIE PEN                     | IBTENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| HIECE.                                               | 568                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| YSE SOLITAIRE. ET PREMIER EU                         | ESOUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| SARRAZINS.                                           | 193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| T HOR OU OR, SOLITAIRE DE NIRES.                     | 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| LES APOLLINARISTES.                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| TERESIE des Apollinaristes sur l'ame de              | I.C. 602                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Les Apollinarifles nient la verité du corps de       | J.C. 604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Erreurs des Apollinariftes bors le myftere de l'Inca | srnation:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                      | 606                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Histoire des premieres années d'Apollinaire.         | 609                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Reputation d'Apollinaire dans l'Eglife : Il eft f.   | ait Evef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| que.                                                 | 612                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Julien:                                              | 612                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| cache quelque temps.                                 | 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| L'herefie a Apollinaire fe decouvre peu à peu: Roi   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| danne, jani toncher a ja perjonne.                   | 615                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                      | 617                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                      | <i>a Egypte</i><br>620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| to de contre eux.                                    | 020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Hist. Eccl. Tom. VII. 6                              | e Concue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                      | Derikers allion de S. Esplok, la more, fer deligio De Saint Marcelli Evolque d'Emboro: De S. O de S. Vinetra de Digue.  O de S. Vinetra de Digue.  S. ANACORETES PAUL, ISAIE, S. LEI AUTELL TOURS DE SINAIT DE RAITEL.  S.S. ANACORETES PAUL, ISAIE, S. LEI AUTELL TOURS DE SINAIT DE RAITEL.  S.S. ANACORETES PAUL, ISAIE, S. LEI AUTELL TOURS DE SINAIT DE RAITEL.  S. T. ABRAHAM SOLITAIRE, PRE- ONOTARIE.  S. T. ABRAHAM SOLITAIRE, PRE- ONOTARIE.  T. E. S. ANTE MARIE PAUL  SARRAINA.  T. HORO U OR, ISLITAIRE DE NIELE.  LES APOLLINARIS DE NIELE.  LES HE des Apollimarilles niele autellier de Dioc.  Esplore des promierre aontes d'Apollimaire,  Esplore de promierre aontes d'Apollimaire,  Esplore de promierre aontes d'Apollimaire de promierre aontes d'Apollimaire,  Les Derried d'Apollimaire de marie de Marie,  Justine de promierre aontes d'Apollimaire,  L'Apollimaire paul les tudes d'Apollimaire,  L'Apollimaire paul les tudes d'Apollimaire funt de l'Apollimaire funt de l'Ap |

| axvj    | TABLE                                                                                                                          |            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|         | de Rome, à la priere de S. Bafile & des autr.                                                                                  | er Orica-  |
| XII     |                                                                                                                                |            |
| AIL     | Les Apollinarifies resissent à l'autorité de l'Eglise:                                                                         | Timot bée  |
| VIII    |                                                                                                                                |            |
| XIII    | Le Concile acumenique & divers autres conda                                                                                    | nnent les  |
| VIII    | Apollinaristes: Mort d'Apollinaire.                                                                                            | 626        |
| XIV.    | Les Apollinarifles condainez par les Empereurs & p.                                                                            | ar les Pe- |
| XV:     | Per Leur feete i'éteint, man non leur doctrine.                                                                                | 628        |
| XVI.    | Do la feete des Polemiens: Ecrits de Timorbée.                                                                                 | 631        |
| WAL     | Des écrits d'Apollinaire, & premierement de ces                                                                                | ix qu'il a |
| XVII.   | fait pour la vraie foy.                                                                                                        | 633        |
| WALTE ! | Overages à Apellmaire fur l'Ecriture , & fur a                                                                                 | ivers fu-  |
| XVIII.  | jeti.                                                                                                                          | 634        |
|         | Ecrits d'Apollinaire attribuez à divers Peres.                                                                                 | 636        |
| ( Co    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                          | 44.62      |
| 3.7     | NOTES SUR SAINTE HELENE.                                                                                                       | . 14. 13.  |
| Nore L  | Du lien & de la qualité de la naifance.                                                                                        |            |
| H       | Qu'on ne peia revoquer en donte ba deconverse de la                                                                            | . 638      |
| 4 - 1   |                                                                                                                                |            |
| Mr      | De Jude Cyriaque qu'en pretend avoir trouve la vraie Cro                                                                       | iz. 619    |
| rv      | Quelques deficultes, fur l'erlife du faint Sepulore                                                                            | 640        |
| VI.     | Que cette eg life n'a efte dediet en 335 qu'au mois d'allebre.                                                                 | 641        |
| YIL     | Que Sainse Helent a efte enterrée à Rome, mais n'y eft pas m<br>De ce qu'on dis des diverses translations du corps de Sainte H | MTH. 643   |
| VIII    | Cambien Zahdas & Harmon sett gowverne l'eglife de Jerufa                                                                       | clene. 643 |
| -       |                                                                                                                                | um. 04)    |
| 4.      | NOTES SUR SAINT EUSTATHE.                                                                                                      |            |
| Note L  | OUIL a efte fait Evefque & Antioche en 324 en 325                                                                              | , après un |
| -11     | Paulin different de Paulin de Tyr, qui ne puffa e<br>L'Ansieche qu'après la deposition de S. Eustaibe.                         | levelche   |
| 11.     | Qu'il n'y a point en de tranblet dans Antioche à l'elettien de 2                                                               | 646        |
|         | . Mass & l a depolition,                                                                                                       | 610        |
| III.    | Du temps de la deposition de S. Eust athe.                                                                                     | 611        |
| V.      | Qu'il a che exile, & cft mort à Philippes en Macchoine,                                                                        | 653        |
| VI.     | Qu'il est more vers l'an 337.                                                                                                  | 654        |
| VIL     | Que la translation de ses reliques se fit en l'an 481.<br>Qu'il n'est point auteur de l'ouver age sur les six jours, que u     | 653        |
| 11:     | Some for name.                                                                                                                 |            |
| 310-    |                                                                                                                                | 614.       |
| NOTE    | S SUR SAINT ALEXANDRE DE CONSTANTINO                                                                                           | OPLE.      |
| Nors L  | OUIL a efte fait Evefque en l'an 313 au 314                                                                                    | 656        |
| п.      | Que l'histoire de S. Metrophane & de S. Alexand                                                                                |            |
|         | - ment                                                                                                                         | 657        |

| III.<br>IV. | DES NOTES.  Sur le tempe de la mort de S. Ale remedre.  Sur S. Zenique.     | 657<br>619 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
|             | NOTES SUR EUSEBE DE CESAREE.                                                | 3.7        |
| Nore 1      |                                                                             | 659        |
| н.          | Que le diftiours fur le faint Sepulchre prenencé devant Cen                 | fantin,    |
| MIL.        | est apparemment l'eloge de sa rentieme amée.                                | 660        |
| 111.        | Sur quelques endroits de Bullus pour justifier Eusebe de                    |            |
| _           | m[me.                                                                       | 661        |
|             | NOTES SUR SAINT SIMEON DE PERSE.                                            | 7.1        |
| Nore I      | DOURQUOI nous commençons la perfecution de S                                | aper en    |
| II.         | Can 344.                                                                    | 661        |
| ш           | Que le jeur & l'année du marryre de S. Simeon sont incertaint,              | 663        |
| IV.         | Differens nome qu'en donne à Saines T arbuh.  De S. Dadas & fes compagnons. | 663        |
| V           | Sur S. Mille Evifque, & for Miles Abbt en Perfe.                            | 663        |
| VI.         | Sur le commencement la fin de Sapor.                                        | 66,3       |
| VII.        | Que Coque peur bien eftre la mesme ville que Selencie.                      | 664        |
| VIII        | A combien Gelencie effoit de Bubylone                                       | 664        |
| IX.         | Si l'Eurfque de Sehneis gouvernois toute la Perfe.                          | 665        |
| -           |                                                                             |            |
|             | NOTES SUR SAINT ANTOINE.                                                    |            |
| Note L      | OIL favois lire.                                                            | 666        |
| н.          | Denx villes & deux canaux à Arlinot, l'un d'Ewient du                       | ASI ein    |
| _           | TARITE A FOCCIACHE.                                                         | . 466      |
| Щ.          | . S'il y avoie quelque village prés de la derniere retraite de              | Saint      |
| ήΫ.         |                                                                             |            |
| v           | Qu'il faut distinguer le numastere de Pispir de cenx de Debers.             | 667        |
| VL.         |                                                                             | . 668      |
| VII.        | Sur l'année de la naif ance & de la mort de S. Paul ermite.                 | 668        |
| VIII        | Amorité de la vie de ce Saint écrite par Saint Jerome:                      | 669        |
|             | Peurquei au ne met qu'en 355 le voyage de Saint Anteine à A                 | lexan-     |
| IX.         | Desreliques de S. Antoine dont parle Ennede.                                | . 870      |
| _           | The distinction don't parte Emmar.                                          | 671        |
| 1.          | NOTE SUR SAINT PAUL LE SIMPLE.                                              | -:         |
|             | SUR um histoire bronillée et ajouzéed Pallade.                              | 674        |
|             | NOTES SUR SAINT AMON DE NITRIE.                                             |            |
| Note L      | CUR fon nom.                                                                |            |
| н.          | S'il a quitté le monde aussieust après son mariage.                         | 672        |
| HL.         | Fanfe histoire fur fa more.                                                 | . 672      |
| ıv,         | Qu'il peut effre mort vere l'an 345.                                        | 672        |
|             | 6 ij                                                                        | 672        |

### NOTES SUR SAINT ACEPSIME.

UELQUE petite difference entre set asses & Sozomene, 693

## NOTES SUR SAINT SPIRIDION.

Norel S U R fee alter. 693
IL Silts Grees felow Rufen il a confesse 3. C. 693
III. Silts Grees font de S. Triphylle. 694

### NOTES SUR SAINT MAXIMIN.

North.
S. U. R. levies que mous en avons.

Sor le temps & la durée de fon epifeapar.

Sor le temps & la durée de fon epifeapar.

Qu'il m's apoint en de Valentin Evifque de Treves entre lay & S.

Hackimin .

694

### NOTES SUR SAINT PAUL DE CONSTANTINOPLE.

Note L U'IL fut deposé , & Eusebe intrus en sa place à la fin de 338, on an commencement de 339. 697 Sur les differentes expulsions de Saint Paul. II. 697 Sur le temps de s'a troisieme expulsion, Sar la suite de son histoire. HF. 698 IV. 699 Sur fon retabliffement accorde à l'Empereur Conftant. v. 701 VI. Sur le temps de la mors. 701

## NOTES SUR SAINT JACQUE DE NISIBE.

QUIL pent eftre mere à la fin de 350.

702

NOTES SUR SAINT JULE PAPE. S UR le jour de la mort de Saint Silvoffre . Sur le Concilé qu'en met à Rome en 337. Si Saint Jule a laissé au choix de Saint Athanase le lieu do Nove L 702 II. 702 HI. oncile demandé par les Enfebiens. 701 Que le Concile de Rome s'est senu au mois de juin 341. Si vison assembla le Concile, on s'il se sint dans l'eglise de Viso ıv. 706 v. Que la letere de Jule oft écrite dans le mesme Concile . 706 VI. VII. Sur les leures attribuées à ce Pape. 707 Sur la vie de S. Amais de Tiore. VIII. 707 708 Sur diverfes hifteires de la vie de Saine Severe de Ravenne . IX.

| X<br>XL, | TABLE  Sur Saint Agapt & Saint Marcellin de Ravenne.  Pourquoi on dei que Saint Severe a pu vivre julque vers l'an 3. | 70, 70  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|          | NOTES SUR SAINT FRUMENCE.                                                                                             |         |
| Note I.  | OUIL a efté en Ethiopie vers l'an 300. C' en a efté fait à                                                            | Espelan |
|          | 001110                                                                                                                | 79      |
| H.       | Qu'il a efte Evefque à Auxume , & Apafre de l'Ethiopie .                                                              |         |
| ш.       | Qu'il a gonverné l'Eshiopie sous les Princes Aixan & Saxan.                                                           | 71      |
|          | NOTES SUR OSIUS.                                                                                                      |         |
| Note L   | CUR le Cancile d'Elvire.                                                                                              | 711     |
| 1.       | En unel ramos Conflance manda Olive à Sirmich                                                                         | 711     |
| HL.      | Qu'Ossus a signe la seconde confession de Sirmich.                                                                    | 711     |
| ıv.      | Sur l'histoire de la mort tragione d'Ossus.                                                                           | 716     |
| V.       | Sur les eloges que Saint Arbanafe donne à Ofius .                                                                     | 716     |
| NOT      | ES SUR LA PERSECUTION DE JULIEN L'APOSTA                                                                              | т.      |
| VOTE L   | OU IL apublie die l'an 161 fer edite pour virablie Lidela                                                             |         |
| 1.       |                                                                                                                       |         |
| IIL      | Que Julien a défendu aux Chrétiens & d'enfeigner & d'appre.                                                           | ndre le |
| IV.      | Que Proerse a quint sa chaire , parcequ'il effeit Chretien .                                                          | 717     |
| v.       | Les pourfuites d'Apronien contre les fartileges , ne rejardent p                                                      | .719    |
|          | Chréciens,                                                                                                            |         |
| T.       | Let wites de Saint Year of Saint Paul informable                                                                      | 719     |
| VII.     | Que les aites de Saint Gordien lant fave                                                                              | 719     |
| ZIII.    | Que Saint Donat & Arres va doit offre recarde comme Caule !!                                                          | 7 22    |
|          |                                                                                                                       |         |
| χ        | Embarras dans l'hifteire de S. Hilarin; qu'il peut v en et                                                            | oir ca  |
| C-       | denx.<br>Sur la mechante hiffoire de Saint Pelos.                                                                     | 723     |
| L        | Ou'll a design myreere at Saint Pelet.                                                                                | .723    |
| II.      | Qu'il n'est point certain que Saluste Prefet des Gaules ait person                                                    | 46.723  |
| IIII.    | Que la vie de Saint Eliphe ne pent faire d'autorité.                                                                  | 724     |
|          | Saint Alexandre Marry à Corintbe, confordu avec Saint Th<br>d'Antische.                                               |         |
| IV.      | Difference de Blild C. I d I I                                                                                        | 724     |
| v.       | Dificultez, de Philosorge sur la flatue de Paneade.<br>Si cette flatue a esté ofice par Maximin , on par Julien.      | 724     |
| VI.      | Comment il fant juger de Marc d'Aresbufe.                                                                             | .725    |
| VII.     | Onilla's a re mine Saint To Carette Me                                                                                | 726     |
| VIII.    | Qu'il n'y a en qu'un Saint Eupfyque martyrizh à Cefarée.<br>Sur l'histoire des Saims Manuel, Sabel, & Ifmail.         | 727     |
| IX.      | Sur celui qui avoit renverse l'antel de Ciècle.                                                                       | 727     |
| x.       | Sur les atles de Saim Bastle d'Ancyre.                                                                                | 728     |
| XI.      | Out of Saint name arrain of the formatte                                                                              | 718     |
|          | Que ce Saint pent avoir effe de la communion de Marcel d                                                              |         |
|          |                                                                                                                       | 719     |

|         |                                                                    | xxvj     |
|---------|--------------------------------------------------------------------|----------|
| XXII.   | Fantes dans les actes d'Arteme ; Des Saints Engène & Macaire       | 710      |
| XXIIL   | S'il faut regarder Arteme comme un Arien on comme un Marty         | 731      |
| XXIV.   | One Sains Inventin & Saint Maximin ont fooffert le 25 de je        | nvier    |
|         |                                                                    | 713      |
| XXV.    | Quel eft le Confesseur qui vonlut sonfirir dans tons ses mombres . | 714      |
| XXVL    | Que le Comte Julien eftoit oncle maternel de l'Empereur.           | 715      |
| XXVII.  | On'il effois apoft at comme fon neven.                             | 735      |
| XXVIII  | Differens noms qu'on donne à Saint Theodores.                      | 735      |
| XXIX.   | One les alles de Saint Theodorer fom legitimes.                    | 735      |
| XXX.    | On'il peut avoir soussert le 13 octobre 1623 Des aglifes fern      |          |
| ~~~     | Antiocht.                                                          | 736      |
| XXXL    | Sur les impietes, du Comes Julien.                                 | 738      |
| XXXIL   | Que ce Comte n'est mort qu'en l'an 363, d'apparenment et           |          |
| AAAH    |                                                                    |          |
| ******* | pier.                                                              | 738      |
| XXXIII. | Sur la mort de Felix Surintendant.                                 | 793      |
| XXIV.   | Que les Grecs na fons point S1 Public mere de S. Chryfefteme.      | 739      |
| XXV.    | Temps du martyre de Saint Bonofe.                                  | 739      |
| XXVL    | Sur les ailes du mesme Saine.                                      | 740      |
| XXVIL   | Que c'eft en l'an 163 que les Puifs ont voulu rebaftir leur T'emp  | 4.744    |
| XXVIIL  | Sur Saint Domice moine, Martyr en Syrie.                           | 744      |
| -       | NOTES SUR L'ABBE MUCE.                                             | •        |
| N L     | C'IL l'appelloit Muce ou Patermuce.                                | 745      |
| IL.     | Sur faie anteur d'une regle .                                      | 745      |
|         | NOTES SUR SAINT HILAIRE.                                           | Т.       |
| NoteL   | OEL eft Fortunes anceur de la vie de S. Hilaire : En que           | Leemps   |
|         | elle paroift avoir offé derite.                                    | 748      |
| IL.     | Que S. Hilaire et of point ne dans la religion Chrésieums.         | 747      |
| ш.      | Qu'il ne favoit par parfaitement le grec .                         | 748      |
| IV.     | Temps & imperfection de la premiere requeste de Saint !            | blaire   |
|         | à Constance .                                                      | 749      |
| ٧.      | Qu'il faut mettre le Concile de Beziers & l'exil de S. Hilaire e   | w 256,   |
|         | avant le mais de juin .                                            | 749      |
| VL.     | Que Rhodane banni en l'an 3 56, eficit Evefque de Toulaufe.        | 749      |
| VII.    | En quel comos S. Fislaire recent les leseres de Evefques des Fran  | Ct. 7 (0 |
| VIIL    | Qu'il écrivis fon livre des Synodes vers la fin de l'an ; 58.      | 750      |
| ix.     | Sur quelques additions autivre des Synodes.                        | 764      |
| X.      | Que la lettre de S. Hilaire à fa fille n'eft point supposée .      | 751      |
| ΧL      | Qu'il n'a presemé qu'une requeste à Constance pour deman           | der au   |
| Yr      | dience.                                                            | 753      |
| XIL     | Quand il a cerit fon livre cumere Conflance.                       |          |
|         |                                                                    | 755      |
| XIII    | Qu'il est revenu de son exil des l'an 360.                         | 357      |
| XIV.    | De quelle isle il chaffa les ferperu                               | 751      |
| XV.     | Qu'il faut mettre en 360 ou 361, le Concile de Paris.              | 753      |
| XVL     | Qu'ilfaut mettre en 364 la dispute de S. Hilaire contre Auxen      | ce. 755  |

| kxxij                                   | TABLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XVIL                                    | Si la leure auribule à Auxence dans S. Hilaire, oft veritable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | emen                                                                                                                             |
| XVIIL                                   | de cet beretique.<br>Sur l'année de la more de Saint Hilaire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 755                                                                                                                              |
| XIX.                                    | Sur l'aimee de la mort de Saint Hilaire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 755                                                                                                                              |
| XX.                                     | Sur une fausse relation de quelques particularites, de sa mort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |
|                                         | Sur la spresendue translation de S. Hilaire à S. Denys en France.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 757                                                                                                                              |
| NO:                                     | TES SUR SAINT THEODRE DE TABENNE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                                                                                                                                |
| Note L                                  | OUIL fue touché de Dien le isser de l'Eninhante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 718                                                                                                                              |
| II.                                     | Qu'il peut aftre né veri l'an 114.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 718                                                                                                                              |
| III.                                    | St S. Theodore a fait la banlamente à Dachman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |
| IV.                                     | Que S.T headers a elle fair Abbe over le commence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 759                                                                                                                              |
| v.                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 719                                                                                                                              |
| VI.                                     | Lut S. Athanale peut avoir ville la Thebeide en l'en . C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 760                                                                                                                              |
| VIL                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |
| AIII"                                   | Que l'écrit attribué à Orfife par Gennade, peut eftre fa Doitrine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 761                                                                                                                              |
|                                         | The state of the s | 701                                                                                                                              |
|                                         | NOTES SUR MARCEL D'ANCYRE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                  |
|                                         | Santa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                  |
|                                         | SUR la separacion de S. Aiban ase de la communion de Marcel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 762                                                                                                                              |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |
|                                         | NOTE SUR LUCIFER DE CAGLIARI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _                                                                                                                                |
| Note L                                  | NOTE SUR LUCIFER DE CAGLIARI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _                                                                                                                                |
|                                         | CUR le temps aucuel il a fait les cerite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |
|                                         | SUR le temps auquel il afait fet ecritte. Que Paulin ne fut fait Eveloue d'Aminche que dur em la C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 763<br>encile                                                                                                                    |
| u.                                      | SUR le temps auquel il afait set ecrite. Que Paulin ne sus faie Evosque d'Antioche que durant le C d'Antioche au plusses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 763<br>encile<br>763                                                                                                             |
| III.                                    | SUR le temps auquet il a fait fet ecrits. Que Paulin ne fui fait Evrique d'Antioche que dur am le C d'Antioche au phifuf. Sur la durie det turis de Paulin et de Meloce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 763<br>mcile<br>763<br>764                                                                                                       |
| IIL.                                    | SUR le temps august il af au fet ecrits.<br>Que l'aulie ne fut fait Evolque d'Amische que duram le C<br>d'Amische au pluffet.<br>Sur la derée des paris de l'aulie d'de Médice.<br>Sur la lebilité d'la vour somm de Luvière.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 763<br>encile<br>763<br>764<br>764                                                                                               |
| III.<br>IV.<br>V.                       | SUR le temps auquel il afait fet cerist. Que Paulin ne fut fait Evolopse d'Aminche que durant le C<br>d'Aminche au plufigh. Sur la durée des parisi de Paulin & de Meluce. Sur la fichifme & la vouveraison de Lacifer. Sur la fichique d'un event auton de Lacifer. Sur la professe ciente d'la remandé de Melocollis de Carollis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 763<br>763<br>764<br>764                                                                                                         |
| IIL<br>IV.<br>V.                        | SUR é traips auquet il efan fes erries. Que Paule mety fai Evilgius d'Anische que dur aus le C d'Anische au plagfis Evilgius d'Anische que dur aus le C d'Anische au plagfis de l'Anische d'Atthete. Sur le férifies de partie de Paule d'Anische. Sur le férifies d'un vous raims de Lavifr. Sur le préfies toissuré de la requifié de Admertilland Fanflin. Que le traisé courre les driens of plassif de Fanflin que de Gradélius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 763<br>763<br>764<br>766<br>766                                                                                                  |
| IIL<br>IV.<br>V.                        | SUR, he temps amount if fam for cervis.  Que Pasin en fur fair Evolpou d'Aminche que der am le C d'Aminche au philife.  The laderie des paries de Pasino de Aminche.  Sur la bristage de paries de Pasino de la Milece.  Sur la bristage de la couver soim de Lacolfor.  Sur la pristage soine de la resuper de Marcellin d'Faufine.  Me la la lacolforme de la resuper de Marcellin d'Faufine.  Me la lacolforme de la lacolforme de Marcellin d'Englisque de C  Me la lacolforme de la lacolforme de Milece de Milece.  Me la lacolforme de Milece de Milece de Milece de Milece.  Me la lacolforme de Milece de M | 763<br>763<br>764<br>766<br>766                                                                                                  |
| IL. IV. V. VL                           | SUR, he remps amount if a few for critic.  On Paulin on fey few Evolgen of Amischen gue dur aum in C d. Amischen aus pholifigh.  A thirties aus pholifigh.  A thirties of the control of the Africant  A thirties of the control of the control of the Africant  One is the control of the control of the Africant  One is remid course in the Arisensi Speak & E sentificant of  A Expire.  A thirties.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 763<br>763<br>764<br>764<br>766<br>130ire<br>767                                                                                 |
| III. IV. V. VIL VIII.                   | SUR, he remps amount if a few for critic.  On Paulin on fey few Evolgen of Amischen gue dur aum in C d. Amischen aus pholifigh.  A thirties aus pholifigh.  A thirties of the control of the Africant  A thirties of the control of the control of the Africant  One is the control of the control of the Africant  One is remid course in the Arisensi Speak & E sentificant of  A Expire.  A thirties.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 763<br>764<br>764<br>764<br>766<br>130ire<br>767<br>128-                                                                         |
| III. IV. V. VIL VIII.                   | OR havings ampall of the first review. One have he changed to the first wedges at Americka gas durant he Chandrake am philips.  The laterist on published to be battled to the theory. So highlights of he conversion he having the Athenia of the Artificate. So highlights of he conversion he having the Athenia of Paullin. On his princip control having the Athenia of Paullin. On his princip control of the Paulin of the Artificate of the Artifica | 763<br>764<br>764<br>766<br>767<br>767<br>767                                                                                    |
| III. IV. V. VIL VIII.                   | OUR hamps aspected of an face crisis.  Our Pains in placif Endforce decliniche specture in Administration of Administration asphilips.  Des laberies du publique.  Son is dervie du primis de Pains of the Michine.  Pains in the Commercian de Landjorce.  The following the commercian declinic and pains of the Frederic part de Commercian de Landjorce.  Adv. Brand, Endforce du Treven deline appearament. Landjorce.  Des Brands Endforce du Treven deline appearament. Landjorce.  Des Brands Endforce du Treven deline appearament. Landjorce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 763<br>764<br>764<br>766<br>30ire<br>767<br>12-<br>767<br>768                                                                    |
| II. IV. VI. VIII. VIII.                 | ONE hamps amount it of an force rain.  One Panken by the Keepfore of Activities up a durant he of a contract and polytic.  A contract an applique, and a contract of the Activities.  An applique for the contract of the Activities.  An applique for the contract of the Activities of Activities.  An applique for the contract de Largeoph de Activities of Papilities.  One of mand contract he Activities of Papilities of Activities of the Activitie | 763<br>764<br>764<br>766<br>767<br>767<br>767<br>767<br>768                                                                      |
| II. IV. VI. VIII. VIII.                 | OUR hamps aspected of an face crisis.  Our Pains in placif Endforce decliniche specture in Administration of Administration asphilips.  Des laberies du publique.  Son is dervie du primis de Pains of the Michine.  Pains in the Commercian de Landjorce.  The following the commercian declinic and pains of the Frederic part de Commercian de Landjorce.  Adv. Brand, Endforce du Treven deline appearament. Landjorce.  Des Brands Endforce du Treven deline appearament. Landjorce.  Des Brands Endforce du Treven deline appearament. Landjorce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 763<br>encile<br>763<br>764<br>766<br>geire<br>767<br>768<br>effre<br>768                                                        |
| IL. VIL. VIL. VIL. VIL. VIL. VIL.       | UR h minys angul i of a few rein.  De Palm a legid Engline d'Aminche que dur an la C d'Aminche na plaffe.  De l'abril no legid Engline d'Aminche que dur an la C d'Aminche na plaffe.  De l'abril no legid no de Raille d'Abbilen.  De l'abrille de l'avenuré aine de Lanifer.  De l'abrille de l'avenuré aine de Lanifer.  De l'abrille de l'avenuré aine de l'abrille de Pauline.  De l'avenuré aine de l'avenuré planel de l'abrille na de Cr d'Abrille.  L'abrille aine de Creative d'Ebrille aire planel l'abrille na de Cr d'Abrille aire de Creative d'Abrille aire planel l'abrille aire de l'abrille na des l'abrille aire l'abrille aire l'abrille aire l'abrille na des l'abrille aire l'abrille aire l'abrille aire l'abrille na l'abrille aire l'abrille | 763<br>764<br>764<br>766<br>767<br>767<br>767<br>767<br>768                                                                      |
|                                         | OUR humps august 3 ef au fei errin.  Det Palan in Jefa Eurfpe 4 demieche gue der am he C. demieche au physig.  Det Palan in Jefa Eurfpe 4 demieche gue der am he C. demieche au physig.  De devie de promit au Palan de Allende.  De fischipter O le vouerraine de Lauffer.  De fischipter O le vouerraine de Lauffer.  De fischipter O le vouerraine de fischipter de Fasifia.  De fischipter O le vouerraine de phosifia de Fasifia par de Gr.  El fischipter de Gregolie et Bleiber de speciel follation de coloriera.  El fischipter de Gregolie et Bleiber de speciel follation de coloriera.  De fischipter de Trouse chieù apperament Lauffrier.  Le fischipter en l'auser de troumentaires foi S. End pau  Despi de de qu'un passarend de la pollette for Fasifia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 763<br>encile<br>763<br>764<br>766<br>geire<br>767<br>768<br>effre<br>768                                                        |
| III. III. IV. V. VII. VIII. IX. X.      | DIR hamps asped 3 of an feverius.  Der Palan in Jestie Endyne dechnieche spacker am he C. demieche spacker.  Le meinte des philips.  Son la derich des promis de Paulin & de Michee.  Son la feithich space in de Paulin & de Michee.  Son la feithich space in de Paulin & describition & Paulin.  Der la meint describen de Paulin de Paulin gene de Gradien de Bertin des paulin de La million de La mi | 763<br>sencile<br>763<br>764<br>766<br>767<br>768<br>128-<br>768<br>6 4<br>769                                                   |
| IL. VIL. VIL. VIL. VIL. VIL. VIL.       | OUR humps ampail at fair for critic.  Our Pains in Justic Endigne de Admische ups dur aus la C.  Almeische am Judge,  Almeische am Judge,  Wie hat wir der gemische Fraulisch de Albeiten.  Wie hat wir der gemische Fraulische Geställende Fraulische  Sur kaprijker jeinen de Lerungsh des Mermillinds Fraulische  Gem in mais deurs nie schwinzel flysiellend de Fraulische auf der  Albeiten.  Que Borniel zweigen des Treuts delte unter alle gemische gemische gemische der  Leifertenz.  Que Borniel Zweigen der Treuts offen unternetzer for S. Analysie.  Wie Stadische mais name der Gemische der Leifertenze der  Mit Anbertijder unt namen der entermenzer for S. Analysien.  Mit Stadisch, mais nam leifelbingungen.  THES UNE SAINNY EUSER EVERQUE DU VERCEIL.  JUGE MENT de Leiter für zu zu gesten für der Antiphiteit.  Gewillparen über der der Method für der gemeine für Schrieben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 763<br>764<br>764<br>766<br>767<br>767<br>767<br>768<br>8 14fre<br>769                                                           |
| III. IV. V. VIL VIII. IX. X. NO Note 1. | OUR is major ampul if a fig is create.  Our Parlan is put in England Activities up a durant he of describes an phologic.  A control of an phologic in the control of the co | 763<br>264<br>764<br>764<br>766<br>767<br>767<br>768<br>767<br>768<br>769<br>769<br>771<br>2 No.                                 |
| III. IV. V. VIL VIII. IX. X. NO Note 1. | DIR hamps aspeal of a fine territo. DIR hamps aspeal of a fine from the Control of Activities and the case in C. Activities and polytique. Activities an polytique, Son is deared in point in a fine side of the Medice. Son is provided to convert amount as Localifer. Son is provided to convert amount as Localifer. Son is provided to convert as Activities of polytique for polytique of the polytique and of Activities. Que Bondi Everform in Activities of polytique for a fine side of the Control of Activities. Que Bondi Everform in Activities of the Control of Activities. United the Control of the Control  | 763<br>764<br>764<br>766<br>767<br>767<br>767<br>767<br>768<br>768<br>769<br>769<br>769<br>769<br>771<br>8 Nov<br>771<br>1 in de |
| III. III. IV. V. VII. VIII. IX. X.      | OUR humps amount of a fine territo.  Our Parlin in Parlin Endigne de Adminche ope durant la C de Moniche am phologie.  An interior to parlin et de Moniche ope durant la C de Moniche am phologie.  An interior to parlin et la trappid et la Moniche.  Seu la pridice come to activate the landie of the phologie of the come to de moniche phologie de Perferior que des come to de moniche phologie de Perferior que des come to de la come de moniche phologie de Perferior que des la fine de la come de la come de la come de la come activate parlin en la come de la come activate parlin en la come de comensate la forma de la come de la comensate la forma de la come de comensate la forma de la come de la comensate la forma de la come de comensate la forma de la come de la come de la come de la comensate la forma de la come de la c | 763 escile 763 764 766 767 767 768 8 16fre 769 771 2 No.                                                                         |

|                           | DES NOTES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RXX                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| IV.                       | Qu'il faut mettre le Concile de Milan an commencement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | de l'a                                   |
|                           | # 5 Se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 77                                       |
| v.                        | Que S. Denys de Milan & S. Rhodane de Touloufe, n'one poin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | u fig                                    |
|                           | la lettre du Concile de Milan à S. Eufebe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 77                                       |
| VI.                       | Que la leure de Confrance à S. Eujebe, a effé écrite avant la ter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | wė e                                     |
| VII.                      | Concile de Milan,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 77                                       |
|                           | Sur diverses pieces dont on tire l'histoire du Concile de Milan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 77                                     |
| VIII.                     | Que S. Denys est mors apparemment avant l'an 362: Sur sa tr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | anıl                                     |
| DC.                       | tion & Milan,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _77                                      |
| 1/4                       | Qu'apparemment le Comte Joseph affait mort larfque S. Euseb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |
| х. Т                      | craellement maltraité par les Ariens,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 77                                     |
| <u>~-</u>                 | Qu'Evagre emmené d'Antioche par S. Eusebe, est le success                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | cur                                      |
| XL.                       | Paulin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _77                                      |
|                           | Que la lettre de S. Ambroife sur l'election d'un Evesque de Ve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | rees                                     |
|                           | n'oblige point à mettre La more de Saint Eufebe phistard qu'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |
| XII.                      | Que S. Eufehe n'eft point more marryr dans les tourmens,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _77                                      |
| XIII.                     | Sur le temps & l'autorité de la vie de S. Marcellin d'Embrun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 77                                       |
| XIV,                      | Sur le temps de l'ordination de S. Marcellin d'Embray.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -#                                       |
| XV.                       | Que rien n'oblige à croire que Saint Vincent de Digne ait affi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 377                                      |
|                           | Concile de Valence,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7                                        |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |
|                           | NOTES SUR SAINT HILARION.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _                                        |
| Note L                    | OUIL oft ne en l'an 191.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 78                                       |
| L.                        | Sur la vifite de S. Hilarion d S. Antoine,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 78                                       |
| II.                       | Quelques faufes remaranes for un miracle du Saint.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 78                                       |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |
|                           | Meraphrafic comraire a S. Jerome.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |
| v.                        | Que S. Hilarion a quitté la Dalmacit en l'an 260 au plustard.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 78                                     |
| v.                        | Que S. Hilarion a quitté la Dalmacit en l'an 260 au plustard.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 78                                     |
| v.                        | ibécaphrafic conraire à S. Frenne.<br>Que S. Hilarien a quissé la Dalmacis en l'an 365 au plustard.<br>Qu'il sse mere jur la fin de l'an 371, apparemment le 11 d'echbr                                                                                                                                                                                                                                    | . 78                                     |
| v.                        | Que S. Hilarien a quitté la Dalmacie en l'an 365 au plustard.<br>Qu'il ost more fur la fin de l'an 373, apparemment le 11 d'ectobr<br>NOTES SUR LES SAINT PAUL, ISAIE &cc.                                                                                                                                                                                                                                 | . 78                                     |
| V.<br>VI.                 | Que S. Hilarien a quitté la Dalmacie en l'an 365 au plustard.<br>Qu'il ost more fur la fin de l'an 373, apparemment le 11 d'ectobr<br>NOTES SUR LES SAINT PAUL, ISAIE &cc.                                                                                                                                                                                                                                 | e.78                                     |
| V.<br>VL<br>Note L        | Que S. Hilarion a quint la Dalmacit en l'an 365 au plustard. Qu'il est more jur la fin de l'an 375, apparenment le 21 d'altor  NOTES SUR LES SAINT PAUL, ISAIE &c.  C'UR leur bissure terits par Aumane.                                                                                                                                                                                                   | 78<br>e.78                               |
| V.<br>VL<br>              | Que S. Esterim a quirit de Dalmacie en I en 56, au philord.<br>Qui il finarejar la find f en 371, apparenmente 12 e dellor.<br>NOTES SUR LES SAINT PAUL, ISAIE &c.<br>SUR lure biffaire évrius par Aumane.<br>Sur le unipide have margre.                                                                                                                                                                  | 78<br>e.78                               |
| V.<br>VL<br>              | Que S. Hilarion a quint la Dalmacit en l'an 365 au plustard. Qu'il est more jur la fin de l'an 375, apparenment le 21 d'altor  NOTES SUR LES SAINT PAUL, ISAIE &c.  C'UR leur bissure terits par Aumane.                                                                                                                                                                                                   | 78<br>e.78                               |
| V.<br>VL<br>              | Sen S. Historin a quint la Dalmacia en l'an 561 au phiford. Qu'il of merrijen la find l'an 571, apparemente a l'acidor. NOTES SUR LES SAINT PAUL, ISAIE &c. SUR laus higheri évrius per Ammen. San le sempe de laur maryer. NOTES SUR SAINT JULIEN SABBAS.                                                                                                                                                 | 78<br>e.78<br>78<br>78                   |
| V.<br>VL<br>              | Que S. Esterim a quirit de Dalmacie en I en 56, au philord.<br>Qui il finarejar la find f en 371, apparenmente 12 e dellor.<br>NOTES SUR LES SAINT PAUL, ISAIE &c.<br>SUR lure biffaire évrius par Aumane.<br>Sur le unipide have margre.                                                                                                                                                                  | 78<br>78<br>78                           |
| V.<br>V.<br>VI.           | Sen S. Historin a quint la Dalmacia en l'an 561 au phiford. Qu'il of merrijen la find l'an 571, apparemente a l'acidor. NOTES SUR LES SAINT PAUL, ISAIE &c. SUR laus higheri évrius per Ammen. San le sempe de laur maryer. NOTES SUR SAINT JULIEN SABBAS.                                                                                                                                                 | 78<br>e.78<br>78<br>78                   |
| V.<br>VI.<br>Note I.<br>L | Sm. S. Ekkirim a quini la Dahmaci m 7 an 5 (a palphota Qu'il dimurip la dia 7 an 5 (a palphota Qu'il dimurip la dia 7 an 5 (a palphota Qu'il dimurip la dia 6 an 5 (a palphota Qu'il dimurip la dia 6 an 6                                                                                                                                                                   | 78<br>78<br>78                           |
| V.<br>VL<br>              | Sen S. Edirin a quini la Damacio en Tra 5 (a suplienta Culti demorphe habe de ray 14, reportementa la delabri.  NOTES SUR LES SAINT PAUL, ISAIE &c.  UR have highen's devir per demons.  NOTES SUR SAINT JULIEN SABBAS.  QU A ND ils commencia devir dus dijeipte,  NOTES SUR SAINT JULIEN SABBAS.  QU A ND ils commencia devir dus dijeipte,  OUTES SUR SAINT ARRAHAM PRESTRE.  US SAINT ARRAHAM PRESTRE. | 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 7 |
| V. VI. Novel              | Sm. S. Ekkirim a quini la Dahmaci m 7 an 5 (a palphota Qu'il dimurip la dia 7 an 5 (a palphota Qu'il dimurip la dia 7 an 5 (a palphota Qu'il dimurip la dia 6 an 5 (a palphota Qu'il dimurip la dia 6 an 6                                                                                                                                                                   | 78<br>78<br>78                           |

#### NOTE SUR SAINT MOYSE, EVESQUE DES SARRAZINS.

## TEMPS de la guerre de Mavie contre les Romains.

793

|        | NOTES SUR LES APOLLINARISTES.                                                                       |       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Note L | O'APOLLINAIRE n'a pas apparemment nié les j<br>corps on J. C., mais le fens & linselligence.        | ens i |
|        | corps on J. C., mais le fens & l'inselligence,                                                      | 78    |
| I.     | Si S. Gregoire de Nazianze a cru que les Apollinaristes appe                                        | lloie |
|        | J. C. home dominicus, ou fimplement Dominicus.                                                      |       |
| 11.    | Qu' Apollinaire a efté Evefque.                                                                     | 78    |
| V.     | De quelle Landicee il effoit Enviene.                                                               | 70    |
| 7.     | Que c'est à Paulin d'Antiache, O' en 375, que Damaje adresse l<br>fession de foy sur l'Incarnation. | 4 00  |
| /L     | Que la petite lettre d'Apollimaire aux Evelques Confesseurs, n'el                                   |       |
| TIL.   | te qu'apres la mort de S. Athanaje.                                                                 | 79    |
| 114.   | Sens d'un passage de Rufin sur la premiere condannation de l'e                                      | 7768  |
| /IIIL  | d Apollinaire.                                                                                      | 79    |
|        | A qui est adressée la lectre de Damase à Timochée.                                                  | 79    |
| x.     | Que T'imachée qui cite Erecte, n'est pas le disciple d'Apollinaire.                                 | 79    |
| ۲.     | Divers suvrages d'Apollinaire,                                                                      | 79    |
| CL.    | One to have a Dame will return the Boar State and in the A                                          | 0.    |



### CHECOGROCIPO CENTO POR DE POR DE CROCIDA CANCASTRADA

APPROBATION.

J'AY lu par l'order de défaux Monfeigneur le Chancéier , le fettiene volume des Memaires paur fereir à l'highère exchipilique d'ex compolé par feu Monfeur l'Abbè de Tillemont ; dans lequel se ay rien trouvé de contraire à la foy de l'Egific Carballout, sa ute bonnes nevues. Fait à Parit ce famedi fixeme fevrier de l'année mille fape. Ern de l'Insurantion de polyre Seigneur J.C.

GARSON, Curé de S. Landry.

### AFFRORATION DIS DOCTEURS.

N OUS foulfigner Dolleurs en Theiseige de la Freitif de Proits certifient
N OUS foulfigner Dolleurs en la peut tiltue en ser peut peut de la fine de la fi

T. ROULLAND

Lz Frovrs, Professor du Roy en Theologia

NOI

### NOI RIFORMATORI

DELLO STUDIO DI PADOVA.

A Vendo veduto per la Fele di Revisione, ci d. Approba-Lico del P. F. Tamanifa Maria finanzi Invigifore nel Libro intriclato: Memiori paur ferrir à l'Hispare Euclipafique Tenn. G. Et Memioris paur ferrir à l'Hispare Lennia fique Tenn. G. Et Memioris paur ferrir à l'Hispare In-Gallemont , nov vélet co alsoune contro la Sansa fede Catolica, e primirette per Attellato del Sepretario Nofro, nienze contro Principa, è contro Coltumi; consocio no Lecura a Prantipa of goodini in materia di Samre, e pricanazio le folite copie alle Publiche Librarie di Venezia, e di Padova.

> ( Gio: Francesco Morosini Cav. Riff. ( Alvise Pisani Cav. Proc. Riff. ( Pietro Grimani Cav. Proc. Riff.

> > Aroftino Gadaldini Segresario.



# VEUVE, IMPERATRICE,

ARTICLE PREMIER.

Naissance de S. Helene: Elle est marite à Constance Chlore; est faite Augustepar Constantin fon fil.

AINTE HELENE n'a rien eu de confiderable dans fa naiffance,] 'qu'elle tiroit du bourg Proces de Drepane en Bithynie, felon Procope. Ce que nous dirons de la mort, montre qu'elle peut Lpeut pos, eftre née vers l'an 248. Elle est appellée dans fes inscriptions Flavia Julia Helena. L'histoire

luy attribue beaucoup d'esprit & de courage, avec une magnis. 

e Bas c. 1-p.

cence digne d'une mere de Constantin. Sa première condition 504 Min p.

fist, à ce qu'on croit, d'estre "hosteliere." Elle devint ensuite p. 1-p. 1-p. 1-p.

e 1-p. 1-p.

e 1-p. 1-p. 1-p.

e 1 V. Conflan- fernme'de Conflance, que Diocletien eleva à la dignité de Cefar Ruf. tin note i l'an 293; ] & elle eut de luy le grand Confanțin , à Naiffe [ dans 2 Amb.div. p. la Dardanie , vers l'an 274 On ne dit point qu'elle air eu d'autre p 131-16. Hift. Becl. Tom. VII.

Eufv.Confit , enfant que luy, J& il est certain que c'estoit son unique fils lors-

c.46.P.506.4. qu'elle mourut .

["Conflance en prenant la qualité de Cefar, fut obligé de V. Diocierpudier fa femme, pour epoufer la belle fille de Maximien Conflantia Hercule. On ne dit point ce que Sainte Helenc devint que puis, I p. jusqu'à ce que Conflantin ellant devenu Empereur en l'an 306,

r.47.9.506.d. Ia rappella à la Cour, jet luy donna lettere d'Augulte, fit graver [fon nom & Join image fur les monnoies d'orj & d'autre metail, ]

Birag. p.440 d'ont on croit que nous en avons encore plufieurs; " luy accorda &c

Biris, p.400 dont on croit que nous en avons encore plutieurs; \* luy accorda &c. Cang.numi 40; tous les avantages &c tous les honneurs qu'elle pouvoit attendre par-400ra d'un fils qui avoit pour elle toute l'affection & tout le respect que

\* Endipsys\*\* la nature demandicide luy, & qui mettoit une partie de la pieté

à hoferve le commandement que Dien fait aux enfins d'honorer

\*\*endipsys\*\*, to cux qui leur out donné la vie. [11 luy donn) d'es terres dans

\*\*endipsys\*\*, tous les endroits de l'Empire, 'ét luy donné judicité est éthéfois

\*\*endipsys\*\*, aux diffuséer coapme il luy plairout III passifi que de fon coté

\*\*endipsys\*\*, la nature demandicité de l'empire, l'empire, 'ét luy donné l'empire de l'empire, l'empire, 'ét luy donné le l'empire, 'ét luy de l'empire, 'ét luy donné l'empire, l'empire, 'ét luy donné l'empire, l'empire, 'ét luy donné l'empire, l'empire, 'ét luy de l'empire, 'ét luy donné le l'empire, l

elle amont beaucoup non leutement Contantin - ton . his , may encore les enlans de ce Prince de elle le témoigna affez à la mort appis a se Config. J'Auffi onattribue à les foins de alon adreffe , "de ce v. Config. Lib.pasaca", que les freres de Confignition fe trenverent toujours hors d'état de 100 115.

luy caufer auch trouble:

| Distribution | Theodoret ley doesn't la gloire d'avoir nourri fon fils dans la gloire d'avoir nourri fon fi

préci Mais Enfrée nous affire qu'elle qu'oi esté dans l'ignoriate de C. paris de partie et profit de par l'appendie de C. partie de partie et partie frevance de C. partie de l'appendie et par l'appendie et par

Rolliace, p qu'elle yeuft éfté elevée des le commencement de la vie. Sa foy se fon zele pour la religion & la pieté elloient incomparables : Paulapu.pus. De forte que Conflantin ne paroiffoir pas moins eftre le premier

De totte de Comains par la foy de sa mere, que par la sienne propre.

Giégles, 35. Saint Gregoire dit qu'elle a allumé dans les cœurs des Romains
1987-1. I amour de 1 la foy Chrétienne.

[Sa pieté paru particuliatement dans la Paleffine, où elle ne vint felon la fuite d'Eufebequi aprés le Concile de Nicéc, & con d'ut mesme apparemment qui aprés le Concile de Nicéc, & con d'ut mesme apparemment qui aprés le voyage qu'elle fix à Rome 16.000 y 40.

ZaClan, pla 3 et vers le milieu de l'an 226, Joh fon cœur fut percéde douleur par

Vid. spiot la mort funcite de Crifpe fan petis-fils. Elle reprocha fortement (collecti, C. p. 14,20). La mort funcite de Crifpe fan petis-fils. Elle reprocha fortement (collection). La Theophasa-1.15. peut qu'elle a'uit ellé courons éef de faire Auguste Jon en l'an 315, aprés la Cocalité de Nicolation (collection).

sette faute à Confiantin, de on pretend que ce fut pour appailer fa douleur que ce Prince fit moutri fa femme, dont les calomaies l'avoient porté à often la vie à fon fis ; ( quoique S.º Helene ne definalt pas fans doute qu'il punift fa faute d'une manière fi rigoureufe .)

ARTICLE IL

S. Helene va visiter les saints lieux à Jerusalem: En quel état ils estoient.

leu consola bien-tost S.º Helene, en luy faisant trouver d'une maniere toute miraculeuse le thresor sacré de la Groix.] Theophane dit que Constantin dans le Concile de Nicée, Thphap. 115, avoit ordonné à 5.Macaire Evelque de Jerusalem, de cherches le bois de la Croix, avec le lieu de la refurrection & de la passion du Sauveur . 'Neanmoins c'est à Sainte Helene, que Theophane p.so. melme (& les plus anciens, ) attribuent principalement la gloire d'avoir cherché & trouvé la Croix [Cet evenement fi celebre a esté raporté non seulement par les anciens historiens ; comme Rufin, Sulpice Severe, Theodoret, Socrate, & Sozomene, mais encore par S Ambroité par S Paulin, & par S Jean Chryfoftome.]
S.Cyrille de Jerufalem en parle aufli . ["De forte qu'il n'y a rien cyrad c', p de plus affuré que le fond de ce grand evenement. Mais il y a 2478. quelques circonftances dans lesquelles les auteurs ne conviennent pas entierement, foit qu'ils racontent l'un une chose, & l'autre sine autre, foit que les différens raports par lequels cette histoire, avoit passé avant que de venir à eux, aient ajouté ou retranché quelque chose à la verité, comme il n'est que trop ordinaire, sans que cela puisse diminuer rien de la certitude de la chose en laquelle ils conviennent tous.]

Hennie que S.º Helone de fuit changé de faire une viñez Bactoni I, gerante des propins de des provinces de l'Obere, pour pourrée 4440-944. À leun befoirs. Mais le principal desfiné de fair vourge, estiné Handele, à leun befoirs. Mais le principal desfiné de fair vourge, estiné Handele, de l'Aller dans le Pateille, voir ce pays le plei de merculies, de prévale preude graces à Dieu de tant de proféreitez dour il la combloir non la perione de don list de les peutes llé. C'ell desficie que la piete dont celle faisité fan capital, juy avoir middans le coux. On Red. 160-24, peut que l'entre de l'entre de

A I

& d'y faire connoiftre les faints lieux couverts de terre par les impies; & qu'ayant declaré cet ordre à Constantin, elle en obtint Fauler ts. P. la permiffion de l'executer . [ Il est toujours certain , ] qu'elle 135. entreprie ce voyage par un ordre particulier du Ciel, comme la

fuite le fit bien paroistre.

Euf.v.Conf.l. z. C41 P.504 2 6. a Therrise 17.P5644 4 Paul. p. 1 36.

Sa pieté luy fit donc entreprendre cette fatigue avec une force d'esprit admirable dans une extreme vieillesse, a sans considerer fa foibleffe,ni qu'elle approchoir de 80 ans. b Elle demanda à fon fils le pouvoir de purifier tous les lieux confacrez par les vesti ges de J. C, & par les actions divines qu'il a faites pour nostre falut ; d'en abatre les temples. les idoles, & toutes les impierez par lesquelles on les avoit profanez, & de les consacrer au culte & 1 la religion de celui à qui ils appartenoient; afin que l'Eglife pust adorer I.C. dans les mesmes lieus où il luy avoir donné l'origine. Elle obtint sans peine de son fils rout ce qu'elle voulut, & se trouvant maistresse de toutes les richesses de l'Empire, pour les employer en des œuvres de pieté, elle en usa plutost avec profusion qu'avec liberalité. Elle orna tous les lieux dans lesquels le Sauveur avoit accompli les mysteres de nostre redemprion par son Incarnation, [ & sa naissance, ] par sa passion, par sa refurrection, & par fon ascension. Elle y bastit des eglises avec toute la magnificence que la pieté peut defirer, & qu'une Imperatrice peut faire. Nous commencerons par ce qui regarde l'eglife qu'elle baftir fur le Calvaire, & fur le sepulcre de I.C.

P-134-135

Euf. v. Confc. 16.P498 5. e Paul.p. 13 84 P.743-544+

'Elle trouva ces lieux sacrez, profanez d'une maniere deplorable, & fcomme Jentierement inconnus des hommes. Car dés le Chry. in Jo. h. temps de la Passion; les disciples n'ayane eu ni la hardiesse, ni le loifir de penfer à prendre la Croix de J. C., les Juifs l'avoient cachée dans la terre à l'endroit mesme du tombeau, où on la Amb. p. 133.1. trouva depuis, le demon ayant esté bien aife, dit S. Ambroise, de derober à la vue des hommes l'épée dont il avoit esté percé . .

[Quelques années aprés] comme les Chrétiens témoignoiene dés le commencement de l'Eglise un respect particulier pour le Eule 14 p. 197, tombeau où J.C. avoit esté mis ; des hommes impies, ou plutost tous les demons par leur moyen, s'estoient esforcez d'en abolir la memoire [Les payens] avoient comblé de terre la caverne du faint Sepulcre; & ayant beaucoup elevé cet endroit, ils l'avoient

Hier.ep. 13.9.

pavé de pierres, & y avoient basti un temple de Venus. Ils avoient mis la statué de cette deesse d'impudicité au lieu où J. C. avoit fouffert la mort pour les hommes; & ils en avoient posé une de Jupiter au lieu de la resurrection. C'estoit l'Empereur Adrien

qui avoit commisce crime environ 7 90 ans auparavant, s'eftant 4Paul.p.134imaginé pouvoir abolir la croyance de ces myfteres de la religion Chrétienne, par cette profanation des heux ou ils s'eftoient

'Mais Dieu n'avoit permis que la Croix demeurast cachée Paul p. 1 . 1. durant quelque temps, que pour la faire trouver plus glorieusement à ceux qui la chercheroient par un mouvement de pieté: & cela parut affez en ce que les payens qui avoient fans doute creufé la terre en cet endroit pour y bastir le temple de leur idole, nel'avoient point decouverte. 'C'elloit melme une provi- p. 114 dence toute particuliere de Dieu, dece que ce bois facré estoit demeuré caché jusqu'au regne de Constantin. Car il est certain que s'il fust tombé entre les mains des Juifs, ces impies qui prenoient toutes fortes de precautions pour empescher que la foy de J.C.ne s'établist, n'auroient pas manqué de le mettre en pieces & de le bruler. Ils n'auroient pu fouffrir de voir honorer la passion du Sauveur dans sa Croix, & ils auroient cherché toutes sortes d'inventions pour l'abolir. Il ne saut donc point s'étonner que la Croix foit demeurée fi long-temps cachée. Il falloit qu'elle le fust pour estre conservée à la posterité, & pour eviter la fureur tant des Juifs, que des Gentils qui ont persecuté l'Eglise aprés eux, & avec presque encore plus de fureur qu'eux. Car il est aisé de juger ce qu'ils auroient fait de la Croix, si elle fust tombée entre leurs mains, eux qui ont fait tant de choses pour abolir la memoire du lieu mesme de la Croix.

#### 

S.º Helene trouve la Croix & le faint Sepulcre

Tots done que Sainte Helené fut arrivée à Jerusalem, & Annadra p. qu'elle eut commencé à vitiete les faints lieux, le SE fipir in sabilituare, l'Inflatinand au de dire de rouver le boide à Croix, que pouvant s'assigne foutifir de le voir dans l'ectat & la magnificence d'une Imperative, pressing que le triomptée de l'. C. & Creatine de notifie d'autre, pressing que le triomptée de l'. C. & Creatine de notifier d'autre, pressing que le triomptée de l'ent cou les extraites de Postquyfuj-le l'entitée autre propriée épiere des mous les extraites de Postquyfuj-peut de moyens de résulté dans cette recherches de little avoir que de novem de résulté dans cette recherches de l'ette d'autre par le consérver d'abord parmit les Chrécines du little cit un l'avoir la recherche de l'ette cit un l'avoir le recherches du little cit un l'avoir la recherche de l'ette cit un l'avoir l'avoir l'ette de l'ette d'au l'avoir l'avoir l'avoir l'ette de l'ette d'avoir l'avoir l'avoir l'ette de l'ette d'avoir l'avoir l'avoir

cachée, s'estoit tout à fait effacée & par la longueur des temps, & par les superstitions idolatres qu'on y pratiquoit depuis prés Rufflio.e. 7 p. de deux fiecles. 'Car ces superstitions avoient mesme ofté aux 167.1-Chrétiens la liberté d'y venir faire leurs prieres, depeur qu'ils

ne semblassent y aller adorer Venus.

'Cette difficulté ne fit neanmoins qu'enflammer la pieté de Amb, p. 123-1-Helene; & l'ardeur de sa pieté luy sit obtenir de l'Esprit saint . Paul-p.137. qui connoist tous les secrets de nos cœurs, la lumiere necessaire cour trouver ce qu'elle cherchoit. Voyant donc que tous ses soins & fes recherches eftoient inutiles, elle demanda qu'on luy montraft feulement le lien où I.C. a fouffert. Elles s'en informa des Chrétiens qui avoient le plus de doctrine & de pieté: & elle fit mesmevenis pour cela à ferusalem les plus habiles des Juiss. Tous Norz 1-

Ref.p. 162-1- convintent unanimement du lieu: Et Rufin dir qu'elle le connut [encore] par quelque marque qu'il plut à Dieu de luy en donner. 'Auffi-toft pouffée par le mouvement du S.Efprit, elle ordonna qu'on fouillast encet endroit, y faisant travailler & ceux de la Ruf.p.162.s. ville & les foldars Elle fit abatre tous les bastimens profanes qui Roly, Confl. r. fouilloient la pureré de ce lieu : Er l'on en transporta bien loin tous les materiaux & la terre mesmequ'elle fit creuser jusqu'à une

assez grande prosocideur, selon l'ordre donné par Constantin, [ à qui Helene pouvoit en avoir écrit . L

Enfin la foy de la Sainte fut exaucée contre l'esperance de tous "17. les autres ; & loriqu'on eur creuse bien avant , " l'on decouvrit le fainr Sepulcre, hauprés duquel on trouva trois croix, c avec le Thart.Lr.e: titre qui avoit esté attaché à celle de J.C, & les cloux qui avoient 17 p. 564 al Son. percé fon facré corps . La joie qu'on eut d'abord en decouvrant « Soil Russed ce threfor, fut troublée auffi toft par la difficulté de discerner le Amb.p.13.8. dois falutaire de la Croix du Sauveur d'avec les deux autres croix. Soer.L. 1. 217. p. qui avoient fervi au supplice des deux larrons. Le titre qui avoit elté mis audesfus de la Croix de I C fur une marque pour la faire /Amb. p.1114 reconsoifte, [ peut-effee en confiderant la place des cloux avec Chy, in job. le confiderant la place des cloux avec lesquels il avoit esté attaché. PCar il fur trouvé à part. Mais cet indice estoit trop foible pour s'en contenter -

On recourut donc à la lumiere de Dieu au defaut de celle des hommes; & Saint Macaire qui estoir Evesque de Jerusalem, en proposa le moyen. C'estoit un Prelat celebre pour sa sagesse, & leas, p. 56a.b. vraiment digne de Dieu: 1 & il venoit alors de terraffer l'herefie d'Arius dans le grand Concile de Nicée Ce saint Evesque sachant qu'il y avoit une des principales dames de la ville extremement malade, il dit à Helene qu'il falloit faire apporter les trois croix

#7.P.564.4 Sor. \$4. P.5442. Sor. P. 441.b.

Rufflac. 7.p. 123,1,2.

chez la malade, & demanda à Dieu, les genoux en terre, qu'il e,t.p.1112 1) voulust operer la guerison de cette dame par l'attouchement " de la Croix qui avoit servi à la redemption de tout le monde ; L'Imperatrice & tout le peuple estant donc present à cette cyperatrie " action il fit toucher les deux premieres croix à la malade, fans c.t. " qu'elle en ressentist aucun effet, mais luy ayant fait toucher la troisieme, elle se leva aussi-tost entierement guerie, & plus forte u'elle n'avoit jamais esté. On tient , dit Sozomene, qu'on fit la sozonene melme choleà un corps mort, qui refluicita à l'heure melme. S. Paulep. 1. 1. Paulin & S. Sulpice Severe ne marquent que ce dernier miracle, 137.138 Sulp. L

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

#### ARTICLE IV.

Veneration de toute l'Eglife pour la Croix & les autres instrument de la Paffion.

TELENE ravie d'avoir trouvé le threfor qu'elle fouhaitoit Amb.div., p. fi fort adoraf dans ce bois facré, non le bois mesme, dit Si 1334m. Ambroife,ce qui eust esté imiter l'erreur des payens, & la vaniré des impiesmais le Roydes cieux qui avoit esté attaché à ce bois de qui avoit crié de là à son Pere pour luy demander qu'il pardonnast les pechez de ceux melines qui l'y avoient attaché. L'ardeur de fa devotion la preffoit d'aller embraffer ce remede qui nous donne l'immortalité; & son humilité luy faisoit craindre que ce ne sust pas traiter avec affez de respect une chose si auguste & si sacréa. Ainsi partagée entre ces différens mouvemens d'une mesme pieté, elle ne savoit à quoy se resoudre. La suite de S. Ambroise est obscure : il semble dire neammoins que l'amour l'emporta sur la erainte.& que S.ª Helene s'approcha de la Croix pour y trouver de nouveaux effets de la grace & de la mifericorde de Dieu.

'Elle prit une partie de ce riche thresor pour le porter à son Russine.c.t, p. fils; & ayant enfermé le reste dans une boète d'argent, 'elle le 163.1 Codi.ori. remit entre les mains de l'Evelque de Jerufalem, pour confervet a Thom. L. dens tous les liecles à venir ce monument de noître falut bil fut 17 p 364-4 Ru', gardé bien foigneufement dans l'eglife magnifique qu'on baffit f paulep 1140, auffi-tost aprés, comme nous allors dire: & l'Evefque feul avoit pouvoir d'en donner de petits morceaux, que l'on considéroit comme une grace & une benediction toute particuliere. Melanie 8.133. l'ayeule apporta à Saint Paulin un de ces morcéaux de la Croix, qu'elle avoit receus de Jean Evesque de Jerusalem; & S. Paulin en envoya une partie enchassée dans de l'or à S. Sulpice Severe !

SAINTE HELENE. Le mefine Saint Paulin nous dit une chofe fort finguliere p.138, du morceau de la Croix qui estoit à Jerusalem . J'Cette Croix « dit-il confervant une vertu de vie dans une matiere infentible « & inanimée, accorde depuis ce temps là presque tous les jours son « bois precieux aux defirs & aux vœux d'une infinité de perfonnes, « fans en fouffrir neanmoins aucune diminution, demeurant tou- « jours la mesme comme si on n'y avoit pas touché. Elle se laisse « P.139. tous les jours partager en plusieurs morceaux & demeure expo- « sée toute entiere à la veneration des peuples. Mais cette vertu « incorruptible, & cette fermeté inalterable, est l'effet du Sang « de cette chair[divine]qui a soussert la mort sans estre sujette à la «

Bar, 146. 150. corruption. Il est affez clair par ces paroles, que S. Paulin a cru « que la Croix ne diminuoit point quoique l'on en coupaft fouvent des morceaux. On appuie le melme miracle fur quelques paffages de S. Cyrille de Jerusalem, 'qui dit seulement que les morceaux Cyr.cat.4.10 13.p.17.b|91.c| de la Croix qu'on emportoit de Jerusalem, s'estoient déja repan-113.4 dus par tout le mondes environ 25 ans après ; mais ne marquent

en aucune maniere que ce fust sans en diminuer le tronc . I Il paroift que dés le V. ou VI. fiecle au moins, l'Eglise latine celebroit le troisieme de may la decouverte, ou comme on dit, communément, l'Invention de la fainte Croix, comme elle le fait, encore aujourd'hui; & plusieurs Eglises sestent ce jour là .'Les 365 # 322. Alterezap. Grees en font quelque memoire le fixierne de mars "mais ils font. 105 Ugbal.6 p. leur grande felte de la Croix le 14 jour de feptembre fous le titre 1269 Typi, pra. de l'Exaltation ; & ils celebrent ce jour là fort folennellement

l'apparition de la Croix à Constantin, & sa decouverte par S.\* Helene, [Cela fe faifoit apparemment dés le V. ou VI. fiecle ; } Boll, 2 apr g. p. 'puisque nous apprenons de l'histoire de S. Marie Egyptienne, qu'on partoit en foule d'Alexandrie durant l'été, pour venir, celebrer à Jerusalem l'Exaltation de la Croix, 'L'Eglise latine Flor.p.\$23, celebre auffi la mesme seste : mais elle y honore aujourd'hui les miraclesqui se firent sous l'Empereur Heracle, lorsque la vraie Croix qui avoit esté prise par les Perses, sut raportée à Jerusalem vers l'an 628. Neanmoins en la trouve dans des monumens de l'Eglise latine plus anciens qu'Heracle, comme dans les marty-

rologes de S. Jerome, ot dans le Sacramentaire de S. Gregoire. Socrate dit que selon la croyance de tous ceux de Constantinople Confrantin fit mettre le morceau de la Croix que sa mere luy avoit envoyé, dans une de ses statues, qu'il fit poser quelque temps aprés fur une colonne de porphyre, dans la place de Constantinople qui portoit fon nom, croyant que ce bois sacré

63.1 13 365 Flor.p.493. Bell. 3 may, p.

Sacr.p. 1 30. Socr.l.1, c. 13.p. 47-b.c.

feroit la garde de toute la ville. Les nouveaux Grecs disent que costi, ori Cp. les croix des deux larrons furent aussi portées à Constantin, qui 170 disuid p.p. les fit mettre en terre sous la grande place de Constantinople, avec le vase des parfums qu'on avoit repandus sur J. C, & plu-

fieurs autres monumens de ses miracles.

'Saint Ambroise assure qu'Helene employa l'un des cloux à faire Ambdiv. 3. P. un frein de cheval pour Constantin, & que d'un autre elle luy en 123-124. fit un diademe enrichi de perles, 'ou un casque de guerre, selon Busa 163 1 Rufin suivi par les historiens ecclessastiques. Saint Gregoire de Sorr. p. 47. el Tours dit que ce clou fut enchassé dans la teste de la statué de « Gr.Tg.M.c. Constantin mife sur la colonne de prophyre : 6 ce qu'on trouve 6,p.16. aussi dans les Grecs. 'Il ajoute qu'Helene en sit jetter un autre 2500 dans la mer Adriatique, pour empescher les tempestes qui y c Gr. T p. 15. estoient fort frequentes ce que Dieu accorda à sa foy . Et cette mer ayant ainfi esté sanctifiée, les mariniers qui y navigeoient, avoient foin auffi de fe fanctifier par les jeunes, les prieres. & le chant des hymnes. 'Le mesme Saint qui soutient que J. C. avoit P.1.4-16. esté attaché à la croix avec quatre cloux, dit qu'il y en avoit deux dans le mords qu'Helene avoit fait faire Et S.Jerome dit en effet Hier in Zuc.ia. qu'elle avoit fait faire un frein des cloux de la Croix de nostre Pastad. Seigneur. 'Saint Gregoire de Tours dit que ce frein se conservoit Gr.T.p.16. encore de son temps, & que peu auparavant, l'Empereur Justin en avoit eprouve la vertu"contre les demons : Ce Saint, aprés S. P. al Amb. Ambroife & divers autres, applique à ce mords un passage de 16, 2.

Zacarie. Saint Jerome marque cette application, & la qualifie Hier, at fop. "pieuse, mais ridicule [Nous ne pretendons pas non plus que tout ce que S. Gregoire de Tours & les autres ont dit sur ces cloux, doive passer pour certain . ] 'On trouve aujourd'hui beaucoup Bar. 326. \$ 54 de cloux, que l'on pretend estre encore de ceux avec lesquels JESUS CHRIST a esté attaché à la Croix : ce que Baronius avoue affez estre insoutenable; & il v cherche des explications

[Le titre de la Croix qui fut aussi trouvé, comme nous avons dit, est encore aujourd'hui à Rome, à ce que l'on tient, mais feulement en partie.] Sozomene dit que les lettres en estoient Soz.l.s.c.1.p. mangées loríqu'on le trouva.

[Pour ce qui est des autres instrumens de la Paffion du Sauveur, l'histoire ne nous apprend point comment ils ont esté conservez; ] mais S. Gregoire de Tours assure que de son temps l'on voyoit Gr.T.p.18, la lance, le rofeau, l'éponge, & la couronne. On prerend que la Boll. 15. mars, lance a auffi esté trouvée par S.te Helene, & qu'aprés avoir esté P-379.5 21. Hift. Eccl. Tom. VII.

portée en diversendroits, elle est "conservée à Rome dans l'eglise xo.

du Vatican depuis l'an 1492. Gr.T.p. 19. Saint Gregoire de Tours dit que les épines de la couronne

paroifloient encore comme vertes, confervant leur couleur naturelle par une vertu divine [Chacun scait comment la France a esté enrichie de ce thresor sous le regne de S. Louis, & les miracles Vendr,in 16, p. que Dieu fit alors pour en certifier la verité III les a voulu renouveller en ces demieres années dans le monastere de Port-Royal, &c.

par une épine tirée de sa couronne, [ & qui estoit la seule qui y restast.] Les Eglises de Paris & de Sens en ont attesté quelques uns par leurs procés verbaux publicz dans ces dioceses en 1656 & 1657

'La palme dont on avoit pris des rameaux pour aller audevant Cyr.cat.10- P. 91.0. de J. C. duroit encore du temps des S. Cyrille. On voyoit auffi cat.13.p.140.b. alors le jardin de Gethfemani; & la pierre du fepulcre, que l'on avoit mile auprés de ce lieu, dont elle avoit autrefois fermé

413-491

l'entrée.

#### ARTICLE V

#### Conflantin fait baffir à Jerusalem l'eglise de la Croix & de la Resurrection. ONSTANTIN ayant appris que Dieu avoit enfindecouvert

c, 30.p.499. d. le monument sacré de la Passion, caché sous la terre depuis tant d'années, refolut de rendre le lieu faint où cela estoit arrivé, P.500.C c. p.p. 500, cd. celebre par des bastimens superbes, '&d'y elever une eglise la plus magnifique de toutes, & qui surpassast ce qu'il y avoit de plus P-199-501. beau dans toutes les villes. Il en écrivit à S. Macaire de Jerufalem la lettre qu'Eusebe Socrate & Theodoret, hous ont conservée, tant pour le confulter sur la maniere dont il faudroit faire cette eglise, qu'il appelleune basilique, que pour le prier de faire savoir c, 31, p, 501, b, à luy mesme & à ses officiers les depenses & les ouvriers necessaires pour ce grand dessein: Car il avoit donné charge à Dracilien c.31.p.sco.d. Vicaire de la Presecture, & au Gouverneur de la Palestine, de fournir tout ce que ce faint Evelque leur demanderoit pour cela.

Hieran, 313/ Eustathe Prestre de Constantinople, que quelques uns croient Elond p. 1156. estre celui mesme qui sur banni pour la soy sous Valens, eut soin V. les Ariens de cet edifice, & en fut l'architecte.

'Eusebe décrit amplement la magnificence & la structure de Eufe. 33'40.p. 501-503. 46.33 34-9-504, cette eglise avectous ses bastimens. Le faint Sepulcre en estoit

eomme la telle : il fut enrichi de coloruse magnifiques , & de divers autres omenens . Too old apur cela un verbillud qui C.p.entita, pe elioir auderant du faint Sepulare creuté dans le mefine roz ; & 16-15.

S. Oryillé femble dire qu'on en employa les pierres à un avant-tame un deco en environni la ville. "La chaptelle da faint Sepulare Boda, postelici appelle Anathás ou la Redroretto. . (Elle et devia el la grande pour y prec'her devant le punje, ] comme S Jerome Harshalate ferriogge qu'avor fits S. Epiphare, & co Saint la gloronatili Netta-

le nom d'egilic.

"Aprés le fain Gryalere, on trouvoit un grand efface decouvere, Est «Cont), paris le fain expude de belles pierres, & tout environné de galeires, par solution bone du coffe qui findre va si à via l'expuelle du faine Sepalare.

"Après le fain de la comme de la comme de la comme de galeires, par solution en la comme de la co

Le costé de ce cloistre opposé au saint Sepulcre, & qui estoit . Conf c.35 36. celui de l'Orient, n'estoit point fermé d'une galerie, parcequ'il P. 502.4.b. l'estoit par la grande & magnifique eglise, dont on peut voir la 616 40. description dans Eusebe. Elle avoit son portail ouvert [ non sur c.12.p.503. d. le faint Sepulcre, mais du costé de l'Orient. Vis à vis du portail, 638,25032. [& par consequent à l'Occident, ] estoit la teste & le principal endroit de l'eglife, orné de douze colonnes, magnifiquement enrichies: 'ce qui fait juger à M. Valois que l'autel effoit placé n passed. en ce lieu là. Foontre la pratique ordinaire de le mettre du costé de l'Orient.] Cette eglife effoit bastie en l'honneur de la fainte tric. a p.630-Croix, 'dont on luy donne quelquefois le nom. S. Cyrille de Thann Es. Jerusalem se sert souvent de celuide Golgotha [ourdu Calvaire.] 41,5314.64 4On l'appelloit encore sort ordinairement le Martyre. [comme Chr.Alp. 665. le monument de la passion du Sauveur, o On la aussi apparte. Operate la fouvent Anastass ou la Resurrection. Car ce titre qui apparte. I Esta conflictation of Car ce titre qui apparte. I Esta conflictation of Car ce titre qui apparte. noit proprement à la chapelle du faint Sepulcre, se prend aussi 4.0.40.9.141.P affez communément pour toute l'enceinte, qui comprenoit & enp 305.1.d. cette chapelle, & la grande eglife, & tout le corps des bastimens f 1.3.

ore 4- qui y appartenoient. ["Je ne îçay fi l'on ne doit point dire la

12 SAINTE HELENE. mesme chose du titre de Martyre, & de l'eglise ou basilique de la fainte Croix.

Je ne scay pas non plus si ce n'est point à la grande egisse

Berga, L. qu'il faut raporter s'ec que dit S. Jerome, que le porche de l'egisse

Petrad. estoit soûtenu par la colonne teinte du Sang de J C, à laquelle on

LBurg-4, L. dit qu'il avoit esté attaché & stagellé. Neanmoins on trouve

qu'en 333, au lieu où avoit efté la maifon de Caiphe, on montroit encore une colonne où l'on difoit que J.C. avoit efté fouetté. Gr.T gl.M.cr. 'Les Fideles en prenoient le tour avec des cordons, qui fervoient Partie à marie diseafe fortes de modelle.

P-194 enfuite à guerir diverses fortes de maladies.

\*Bur,p-43-2\* 'A costé de l'eplife de la Resurrection, il v

- Collé-de l'eglife de la RefurreChion, il y avoir, dit un ancien un bain pour laver les ardians, (Cel d' a dire fans doute un batriflere, Javee un refervoir pour conferver l'euu qu'on y faioir sent l'acte, p. mont l'acte, p. la después, p. la mont l'acte d'acte, p. la mont, (Cel d' à dire fir la mefine montage du Clavirie ) Ce.

fieu[qui effoit hors de l'ancienne Jerufalem,] se trouvoit alors au milieu [de la nouvelle qui avoit esté bastie par Adrien.]

#### 

L'eglife de la Refurrection est dediée: On y vient de tous costez adorer la Croix.

EGCAGAÉ Le 

TECLISE de la Refurrection eflant achevée, 'Conflantin escapsis' de 

"GAPPSAL in de l'an 335,' vers le mois d'ôctobre ]! În donner aux Evefques Norz 

les commoditez publiques pour y aller. Une infinité de peuple 

y accourt de tous cortez. Il y avoit auf fide officier de la Cour

4.449,548. 40. des plus illustres pour distribuer les liberalitez du Prince; X ils
paga 145/464. prenoient les ordres de Marien(ou Martien)qui avoit la charge

2.468,448. de (Secretaire d'Etat, & qu'on pretendoit avoir merité le titre relieure,

de Consesse de la Consesse de Conses

Edeps,4.4. de Confelleur durant la perfectition : C'eftoit lay qui avoit la 0° \*\*\*

respective que de toutes chois à Jeruilleur, Lant pour recevoir nonrablement les Evelques, les traiter magnifiquement, de entichir le temple qui l'aliaite delleur, des riches précisa que l'Empereur 
y faifoit , que pour y faire de tres grandes largelles d'argent de 
Thénisses» d'habits à une multitudie infinée de puvers , qui s' y étioient

affemblez de toutes parts.

4. 'L'autel y fut ome de tentures dignes de la majeffé imperiale,
& de meubles tres precieux, tout enrichis d'or & de pierreries

Et l'on et deslis pas faulement l'égilie, mais suffi les prefens que san p. 13, be. l'Empreura y avoit donnez, dost la magnificance l'étairé encoire admiter plus d'un fiecle apres. On marque entre autres que Thorla-sed, qui luy avoit fincedés vans 235,3 'un habit fierd' elfit ul dr. 3, afficie de l'est d'un fiecle apres. On marque entre autres que l'anti-sed, qui luy avoit fincedés vans 235,3 'un habit fierd' elfit ul dr. 3, afficie de l'est de l'es

"L'Eglié de Jerufalem celebra depuis tous les ans la memofire de sea, a 3-se cette dedicace, qu'elle fairist avec une grande folient avec une grande folient durant huit jours. On y accountre de prefigue tous les pays du monde, de on y celebroit mefine le fairis Butterine (Celt fan doute parce, que la folerantie de cette declicace fe failott conjointement avec celle la folient de cette declicace fe failott conjointement avec celle de la folient de

quent le 13 de septembre l'office de la deticace de l'eglise de la Resurrection, avec la vigile de l'Exaltation.

On voic par la vie de S<sup>11</sup> Maire Egyptienne, qu'on dononie à Bollange pietre felle le nomi Ékzaliation de la Coix, parcequito y elevoir 1<sup>73</sup> la ce bois fatré pour le mounter au peuple dans l'aglife, en un lieu 1,5 nep 60x 8 eleté <sub>3</sub> (éc contrer en un jubé) qu'on teorie aver est le balti par l'Encodré dir qu'on la mourter ous ces aux. N' Puttini de la Partentin, de qu'on appelloir le Sanchaine. La vie de Saine Tracodré dir qu'on la mourter ous les aux. N' Puttini de la Partentin dir la Partentin de la P

1, 'Elle dit le 17 de fepeembre , On croit qu'il faut lire le 13,

Fafc.p.518.

quoy l'Exefque feul pouvoit donner la permission. [ Ainsi il ne Con.Alp. 664. Eut pas s'arrelter à la chronique d'Alexandrie, ] qui s'emble dire qu'on comrapma des le temps de Constantin, [ long-temps Boils, mays, avant S. Paulin, à montret la Croix le jour de l'Exaltation. O' 1941 99. circ de S. Sophrone Evesquede Jerusldern, que le jour ausquel on

la montroit à Patque [dans le VII. fiecle,] eftoit le lundi d'après &c.

la Refurrection 'On tire auffi du mefine auteur, qu'on l'exposoit
encore alors à l'adoration des peuples au milieu des jedines du
Carefine; outre le jour de l'Exaltation, dont on ne dit pasque ce

Carefme, outre le jour de l'Exaltation, dont on ne dit pas que ce Saint parle.

Hoss ces jours, elle effoit gardée dans le threfor de l'eglife de

Bollsá, fib. p. la Refurrettion, de l'Evefque en confioit le foin à quelque Preftre confiderable, comme on le trouve de S. Porphyre depuis Evefque de Gazaf (t de quelques autres) Ce Preftre en venoir raporter les clefs à l'Evefque a quand il effoit obligé de faire quelque voyage.

ARTICLE VII.

S! Helene bastit les eglises de Betbleem & de l'Ascension; son bumilité; sa mort.

Polyse J. S. Al N.P. Paulin, Rufin, & Theodore, attributest, comme valuation in possible disk. Shi Helder la confinction de legilif de la 1964-14. Refurection on de la Coxix, qui Eufets attribute feulment à l'activité. Confiamin [Et ieff aif de cevire que S' Helders y contribus de l'activité. Confiamin [Et ieff aif de cevire que S' Helders y contribus de l'activité pour le course de l'activité de l'activi

l'argent qu'elle recevoir de son fils. Se elle mourut long-temp en personne que cette episse fuit alcrévé j Elarbée luy accordie pausibien que les autres, 1 la gioire d'avoir batil deux autres galtes for celebres, l'une au lieu de la missime de Jr. G. Se l'autre en celui de son afternson. Constanti huy fournir pour cela tout ce dont elle avoit besoin, Se releva encore à magnificence par les

riches prefens qu'il y ajoutoit pour l'ornement de ces egillés.

Paulax pa-ya! \*\* Ca caverne de Bethiéem onfacré par la naiffance du Sauveur
Histoph-ya.

du monde,avoit ellé profance par Adrien auffi-bien que le lieu
de la patfino. Ce Prince y avoit fair baffit un temple d'Adonis,
y avoit fair planter un boble pour fervir à la mefine (parfittion o,

onin celt 1s. &t y avoir établi le culte facrilege de cet infame : 'ce qui ne put Papa-clari, neammoins empericher que dans la plus grande force du pagaparties par la put de la paga-partie se payens mrimes, V.N.S. J.C.,

comme le lieu de la naisfance du Dieu des Chrétiens . Helene Euse, 41 P. mit donc sa pieté à orner & à enrichir cette caverne sainte. Et 304.c.d. ce fut apparemment pour ce fujet, J'que l'on abatit les bois qui Cyrent, 18 p. couvroient encore Bethléem peu d'années avant que S. Cyrille 1144. fift ses Catecheses.

'Helene passa de là à la montagne des Oliviers, où elle fit la Eucp.504. d. mesme chose qu'à Bethléem Elle y sit bastir une fort belle eglise Hier. L Ast. p. qui estoit en rond: mais on ne put jamais ni paver de marbre le 29,938 Paul. sp. 21,921,86. milieu de l'eglife, qui estoit l'endroit d'où I.C. est monté au Ciel.

ni fermer la voute fur cet endroit. [ Nous en avons parlé plus V.N.s. I. C. amplement en un autre lieu. Elle augmenta ainfi la celebrité de cette montagne, qui dés auparavant effoit fort reverée des Enfarm. Lée Chrétiens.] Car on venoit de toute la terre à Jerusalem, pour sapatited.

voir dans sa ruine l'accomplissement des propheties, & pour adorer Dieu sur la montagne des Oliviers; de sorte qu'il sembloit que la gloire de Dieu eust abandonné la ville, & fust passée sur

cette montagne, comme on le lit dans Ezechiel.

'Nicephore marque bien d'autres eglises qu'il pretend avoir esté Nphr.l. 8 c. 10 basties par S. Helene dans la Palestine [Nous en voudrions des P.595-597. preuves plus fortes que son autorité, j'parcequ' Eusèbe ne luy en  $Eul_{p-504,505}$ , attribué que deux [ Elle ne fit pas seulement paroistre sa pieté à ... elever de grandes eglifes. Elle ne fignala pas moins fon humilité que sa magnificence royale.] Elle paroissoit publiquement dans \*45.p.505.d. les eglifes, & elle le trouvoit avec le peuple aux affemblées dans un habit modelte, 'le tenant dans le rang des femmes. Elle soci.l.e.17.p. imitoit J.C. par l'humilité qu'elle faisoit paroistre à l'égard de sould, p. 175 tout le monde, mais furtout à l'égard des moines & des vierges. d. 'On dit mesme qu'estant à Jerusalem, & ayant invité toutesles Russiance, p. vierges facrées à venir manger chez elle, elle ne voulus point les capaça, bel faire fervir par d'autres, mais se mettant elle mesme en habit de Téhrilians. servante, elle leur donna à laver, leur apporta les viandes sur p.364-365. la table, & voulut leur presenter à boire, se tenant heureuse d'estre la servante des servantes de J.C, elle qui estoit la reine du monde, & la mere de l'Empire. 'On ajoute qu'elle leur fit 3uid.p. 1056 se affigner des revenus fur le threfor imperial.

(Les vierges de Jerusalem ne se ressentirent pas seules de sa pieté. J'Elle travérsa tout l'Orient avec l'eclat & la magnificence Eul.v.Conf.l.2. d'une Imperatrice, [ mais elle s'y fit encore plus remarquer par 644-p. 505. fes liberalitez royales. ] Elle donnoit avec abondance aux communautez des villes, aux particuliers, & aux foldats, mais furtout aux pauvres. Elle distribuoit de l'argent aux uns, des habits aux

autres, delivroit les prisonniers, tiroit des mines & rappelloit d'exil ceux qui y avoient esté condannez, & soûtenoit les foibles c.45.p.905.d. contre ceux qui les opprimoient. Elle faisoit partout de riches prefens aux eglifes qu'elle visitoit, sans excepter messne celles qui estoient dans les moindres villes.

Aprés qu'elle eut passé sa vie jusqu'à l'âge de prés de 80 ans. c, 46.p. 506, 3, c.43.p 505.b.

mort le 15 d'avril.

506.4

dans une suite continuelle de prosperitez, dans une santé parfaite de corps, & dans une vigueur d'esprit toute entiere; aprés qu'elle eut fait voir dans toutes sesactions & ses paroles, le fruit que la parole divine produisoit en elle ; aprés , dis-je , qu'elle eut receu fur la terre diverses recompenses de sa pieté, elle alla en recevoir de plus grandes encore dans le ciel, où elle entra par une mort al Thorstain... digne de sa vie, peu aprés son voyage de Palestine, de lorsqu'elle 12-27 56-28-18. sut retournée vers Constantin. Dentant donc que Dieu l'apà a Eul. e 46. p. pelloit à une meilleure vie, elle donna à fon fils d'excellentes instructions pour l'animer à se gouverner saintement en toutes

Suid, p. 875. chofes. Elle l'exhorta à avoir un grand foin de fes fujets, à prati- wonnis; . quer la vertu & à ne s'en point elever, à servir Dieu avec crainte Thdrt.p.565.2. & tremblement. [ Elle finit] en luy fouhaitant toutes fortes de Vul.p.5064. b. benedictions. Elle dit adieu à luy & à ses petits-fils qui estoient

auffi auprés d'elle: elle fit son testament en leur presence, leur distribua les biens qu'elle possedoit dans toute la terre, & mourut Thorse 5654 entre leurs bras, 'pleine de paix & de joie, e toujours affiftée par «Eul.p.506.a.b. Constantin fon fils unique.

(Si elle n'a esté dans la Palestine qu'à la fin de l'an 326, il est difficile de mettre sa mort plustost qu'en 328. Et on ne peut guere c.43.9.505.8. auffi la mettre plustard, Jpuisqu'elle mourut peu aprés ce voyage, Ruf. Loc. 13. & queConftancie fa belle-fille ["morte vers l'an 330,]la furvéquit V.Conftanp.1664. Godiori, Cp. neanmoins quelque temps, felon Rufin. Ainsi si elle a eu parr à la tin \$69.

fondation de l'eglise des Apostres & à quelques autres eglises de 8.c|38.b.c|49. Conflantinople, comme le difent les nouveaux Grecs, [ c'effoit avant que Constantin songeast à fonder cette nouvelle ville : &t Boll.4.may, p. c'est à quoy il y a peu d'apparence. ] Quelques uns mettent sa

> Seritadadadadada Seritada ad adadadada seriada ARTICLE VIII.

> > Honneurs rendus à la memoire de S., Helene.

Nphr.1,8.03:p. [ N ignore le lieu où S." Helene mourut, & il est certain seulement que ce n'estoit pas à Rome, J 'comme l'écrit Fulr.Confit (culement que ce n'effoit pas à Rome, ] 'comme l'écrit 3. CAPP.106.c Nicephore. Car Conflantin'y fit transporter son corps accom- Note 6. pagné

SAINTE HELENE! pagné d'un grand nombre de personnes, & il y fut mis dans les

monumens destinez pour les Empereurs. 'Nicephore dit qu'elle Nphr. p. 199.c. fut enterrée hors de Rome dans une eglise toute ronde, & qu'elle fut mife dans un tombeau de porphyre. Bede, Anastase, & quel. Anase. 74.p. ques autres disent que ce fat dans l'eglise de S. Marcellin & S. 17 hiArini. Pierre que Constantin avoit fait bastir sur le chemin Lavican,& où il fit de grands prefens à cause de sa mere. On voit par Usuard. Use 18, sug.

qu'on honoroit particulierement Sainte Helene fur le chemin Lavican Il y a eu mesme en cet endroit jusques à Martin V. une Arin,p. 14 7. eglife & un cimetiere de fon nom, que quelques uns donnoient peut-estre à ce qui portoit plus communément le titre de Saint Marcellin & S. Pierre.

årc.

'Cette Sainte fut honorée aprés sa mort comme meritoit de Thére Line, 17. l'estre une personne qui durant sa vie avoit honoré Dieu avec P.363.2tant de zele, & l'avoit fervi avec tant de foin. Theophane dit que Tapha p. 31.4. les vierges de Jerusalem qu'elle avoit servies avec eant d'humilité, celebrerent toujours sa memoire.'S. Ambroise l'appelle une Amb. div. 3. p. femme de fainte memoire, & en parle avec honneur. [S. Paulin 1232. & les historiens ecclesiastiques n'en parlent pas moins avantagenfement, ainfi que nous avors vu. J'Le Concile de Calcedoine Conet. a p. 607. crut donner un grand eloge à la pieté de l'Imperatrice Pulquerie; b.

en l'appellant une nouvelle Helene, en qui l'on voyoit revivre la fov & le zele de l'ancienne.'S. Gregoire de Tours pour relever Gr.T.gl.M.c.et aussi S. Radegonde, dit qu'elle luy estoit comparable en soy & P.10. en merite.

'L'Eglife latine l'honore depuis plufieurs fiecles parmi les Bar. I, aug. g. Saintes le 18 d'aoust, comme on le voit par Usuard & quelques

autres martyrologes. Quelques uns en marquent'la fette le 15 Boll 15. apr. p. d'avril; d'autres le 8 de frerer. »Les Gress honoroient aufili fa 13-64 memoire à Conflantinople par diverfes rejouissances , & par les 4-8-19, prieres solemnelles qui se failoient smesses d'autres de nuit. «15-8-8-19, prieres solemnelles qui se failoient smesses d'autres de nuit. «15-8-8-19, prieres solemnelles qui se failoient smesses d'autres de nuit. «15-8-8-19, prieres solemnelles qui se failoient smesses d'autres de nuit. «15-8-8-19, prieres solemnelles qui se failoient smesses d'autres de nuit. «15-8-8-19, prieres solemnelles qui se failoient smesses d'autres de nuit. «15-8-8-19, prieres solemnelles qui se failoient smesses d'autres de nuit de solemnelles qui se failoient smesses d'autres de la constant de la Dans leur office ils marquent sa seste le 21 de may, la joignant Menza, p. 160. avec Constantin. Baronius dit qu'il y en avoit une eglise à Con- 171 flantinople du temps de Justinien; [ ce que neanmoins M. du Bir. 116.162 Cange n'a point remarqué . J'On pretend que l'eglife de Rome : Laug ElFronte appellée Sainte Croix de Jerusalem , a porté autrefois le nom calpage

'On marque fur l'an 327, [lorsque S." Helene vivoit encore, ]que Hierchi, & Al. Constantin pour l'honorer donna le nom d'Helenople au bourg P.664 Socral. 1. de Drepane en Bithynie, dont il avoit fait une ville en l'honneur &c. de S.Lucine qui y effoit enterré. Philostorge & les actes de Saint Philostate par le la carpe. Hift. Eccl. Tom. VIL

Lucien disent que ce fut Helene mesme qui bastit cette ville.Les actes ajoutent que ce fut au retour de son voyage de Palestine & qu'elle y eleva auffi une eglife magnifique au norn de S. Lucien. Sozomene dit qu'il avoit aussi une ville de la Palestine, qui Son 12. 92.P. Bir. 3164 58, portoit à cause d'elle le nom d'Helenople . Baronius dit encore que ce fut en son honneur qu'une des provinces du Pont appellée auparavant le Pont Polemoniaque, fut nommée Helenopont :

or la Novelle de Justinien qu'il raporte pour cela, semble assez formelle. [Neanmoins on voit que ces deux noms ont subfisté l'un Suid, a.p. 4tt.s. avec l'autre, marquant chacun une province particuliere. TOn trouve diverses statues d'Helene mises à Daphné prés d'Antioche, & particulierement à Constantinople. Baronius en marque a p.375 e.f

deux en Italie, dont la premiere a esté dressée aprés la mort de 20.alllefy.p. Crifpe en 326, & avant que Constant fust fait Cefar [en 335.) On Bir,33664. a encore une infeription faite en son honneur par la ville de s Spon,p.197. Sorrento [en Italie, ] entre 340 & 350.

Nobalt.car.

Nicephore pretend que S. Helene aprés avoir esté enterrée. à Rome, fut transportée deux ans aprés à Constantinople, & mise dans le maufolée que Constantin faisoit preparer pour luy dans l'eglise des Apostres. [On ajoute que de Constantinople il a esté transporté en l'an 1212 à Venise. "Mais cette tradition des Grecs Nore 7. reçoit affez de difficulté, quand nous n'aurions pas deux autres traditions qui la combatent, & qui se combatent aussi l'une l'autre. Car il est certain qu'en l'an 840, l'on apporta de Rome un corps qu'on affuroit estre celui de S.4 Helene mere de Constantin . & on le mit dans l'abbaye de Hautvilliers au diocese de Reims, où on le revere encore aujourd'hui comme celui de cette Sainte. Baronius paroist demeurer d'accord de cette translation: Et neanmoins on pretend aujourd'hui avoir le mesme corps à Rome dans l'eglife appellée Ara-Cœli,où l'on dit qu'il fut appor-

té sous Innocent II. vers l'an 1 140. ] Arip.l.4. c.e. p. 21. 22.

On dit auffi que le tombeau de porphyre où S.4 Helene effoit enterrée, fut porté à S. Jean de Latran par ordre d'Anastase IV. qui voulut y estre enterrésen 1154. ] On voit encore aujourd'hui ce tombeau dans la mesme eglise; & Aringhus nous en a donné la description, où l'on ne voit rien que de profane. 'Alman qui estoit moine de Hautvilliers lorsqu'on y apporta le

Anal,t.s.p.osl

p. 509. bc.

Ben.f.4.4.p.154 corps qu'on croyoit estre de S. Helene, ou qui le fut bien tost aprés, écrivit l'histoire de cette translation, que nous avons enco-Gall.chr.t.s. p. re, & fit aussi une vie de S.16 Helene par l'ordre de l'Archevesque 341.46 MS. P. Hincmar. On l'a encore, & on en cite quelques fragmens, [que aMarl.p.403

nobe n'avond pas cui de autorité par boud en fervir le se fay scileté minime. De na à l'occure arce històre de S' Analasa, refore scileté minime. De na à l'occure arce històre de S' Analasa, releter. É cu en cite quelque endroir, j' dans léquels il el 194 aut. aig de terrasparer diverse fautes. Maisi difficie vor i) quelle attende de la company. L'action de la

### ARTICLE IX

De S. Macaire de Jerusalem.

[ OM M E. S. Macaire Evefque de Jerufalem a en beaucourp de part tant à la decouverte de la Croix & des faints lieux, qu'aux autres bonnes œuvres que S.º Helene a faites dans fon diocefe; on fera fans doute bien aife de voir ici ce que l'hiftoire nous en apprend.]

nonten apperen.

Zambaro va Jashas 3 Pé préque de Jenufalem, qui novi foc. Baci, se p. p.

Zambaro va Jashas 3 Pé prende, abante trava cling, que l'entre pres attaché l'alle 19 l'el prende present a la président par l'activat de l'activat de l'entre de la comparti de la président de l'activat d'activat

Sallacing. "Il affilta en 323 au Concile de Nicie comme Evefque d'un des d'hérals, à droces a politoliques. «Il y combatr à avec les autres Saints les d'arbierls, à droces a politoliques. «Il y combatr à vec les autres Saints les d'Estates d'Arbierls, de de l'arbierls, de l'estate pied y voir faire un Canon exd'estate d'arbierls, d'arbier

finjet . ]

E.C.C.L., Conflantin qui luy avoit écrit fur l'egilié de la Refurrection,
\*\*sup persis - luy écrivit encore pour en faire ballir une autre 'au Chefine de V.Confl.
\*\*Mambré: Ex celle-ci qui eltoir pour rous les Evefiques de la Paleffine, pè protoit neatmoins en refte que le nom de S. Macaire;
fans y joindre mefine celle d'Eufebe qui nous a confervé cette
lettre, [quiqu'!] fuit le metropolitain de la province, de fort
confider de Conflantin. La fuite d'Eufebe nous porte à croire

qu'elle fut ecrite en l'an 330 ou 331; d'où nous apprens que S.

Sollizean P. Macaire a vécu juíqu'à ce temps la. ] 'Sozomene parle en effet de

400.

410.

410.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

420.

de Tyr, auquel Maxime fon fuccesseur assista [ en 335. ]

c'eft à dire d'Eufébe de Céafreé, & de Patrophile de Syrthople; mais qui les obliga ed demeurer en repos ne fie feparat de leur communion : [ de quoy nous ne trouvous rien autrepar. ] [ Le mefine auteur raporte encore quelques autres choés de Saint Macaire toucham S. Maxime fon fucceffeur [ que nous emettons parcequ'elles regièvent faige de difficulté & on en pourra parler

Boll. 10, mars, en un autre endroit . J'On a mis le nom de Saint Macaire dans P-15-6: le martyrologe Romain au dixime de mars .



## EUSTATHE,

### EVESQUE D'ANTIOCHE,

CONFESSEUR DU NOM ET DE LA DIVINITÉ DE IESUS CHRIST.



INT EUSTATHE estoit de la ville de Side Hier. v.ill.e. 85. en Pamphilie, quoique S. Chryfoltome femble page . Chry. t.1 or qualifier Antioche sa patrie, [parcequ'elle le de 51.9.73 b. vint par l'episcopat.] 'La qualité de Consesseur distribute par l'episcopat.] 'La qualité de Consesseur distribute par l'episcopat.] 'La qualité de Consesseur distribute sur partie de la qualité de Consesseur de la qualité de la qualit voir que sa foy avoit etté eprouvée durant la

persecution de Diocletien, ou dans celle de Licinius : & ce qu'il fouffrit à la fin de sa vie par la persecution des Ariens, la luy fit meriter tout de nouveau. ] Theodoret en luy donnant le titre de Thirt, 1. 14 6, Grand, qui luy est confirmé par S.Ephrem d'Antioche [fair voir 239, p.745. b. qu'il avoit encore beaucoup d'autres qualitez qui le rendoient recommandable . ] 'Aussi il est appelle par le mesme Theodoret Thdrt.1, 1, e 10,

S. Jerome admire dans luy la science des livres saints joince à 1,2 x p. 630.5 une grande connoissance des lettres humaines, 4 & l'appelle une 2,313.6 (2,313.6). trompette tres retentissante, qui a donné le premier signal du 4 ep. 16.t. 1 p. combat contre Arius. S. Chrysoftome a fait une oraison entiere . Chry.t., or. à la lollange. Sozomene témoigne qu'il effoit univerfellement 31.9.470.

admiré pour la vie & pour l'eloquence de fes discours. \* Le Con. 40.60 le 11.9. cile des Orientaux vers l'an 435 le loue comme un défenseur de la 4706. vraie foy, dont le nom effoit fort celebre à Alexandrie. Facundus & Facilitée. P. dit qu'il effoit honoré avec les autres Peres, & plus que beaucoup & Lettec. P. d'autres Peres, comme le premier Evelque du Concile de Nicée. 468.1.

'S. Fulgence le met avec S. Athanafe, S. Hilaire, & les autres Falgde prad. plus grands Everques de l'Eglife, entre ceux qui ont gouverné le 1,2,5 42 P.475. peuple de Dieu avec une vigilance admirable, qui estant remplis de la vertu du S.Esprit, se sont opposez aux heresses ou naissantes

le premier défenseur de la verité, b l'athlete de la pieté & de la P565.6, chasteté, '8c un homme digne de toute lossange.

ou déja nées ; qui ont emperché les loups de se glisser dans la

SAINT EUSTATHE.

bergerie de JESUS CHRIST, ou les ont chaffez quand ils les y ont trouvez mélez avec les brebis; & qu'enfin on ne fauroit nier Am Sale an eftre des vaiffeaux de mifericorde. Saint Anaftafe Sinaîte le met

94.c/7.p.106 bl entre les principaux Peres , & l'appelle le divin Euflathe , qui dicateur, un faint Martyr, le premier docteur du Concile de 34. Nicée, un maistre qu'il veur suivre avec respect comme son pere,

comme ion protecteur comme "un homme en qui Dieu parle, superrice Thdrt.Lac 3.p. 'Ce Saint fut quelque temps Evelque de Berée en Syrie, & fe 536.c| Hier v. signala dessors entre les désenseurs des dogmes apostoliques. Silver S. P. 295.4 Ceft pourquoi S. Alexandre Evefque d'Alexandrie luy ecrivit

fur le fujet d'Arius, afin de l'avoir pour compagnon dans la guerre qu'il avoir entreprise contre cer heresiarque : [ & nous ne craignons point d'afforer que S. Euftathe y employa tout fon zele & toute sa capacité

Hier.v. illete. 'Il fut transferé de Berée à Antioche a capitale de la Syrie, a Thorne 1. c. immediatement aprés la mort de S. Philogone, fi nous voulons fuivre Theodorer, [ "c'est à dire au commencement de l'an 314. V.S. Philo-

Mais\* nous formmes obligez de mettre entre deux un Paulin mar- nore note 1. qué par la chronique de S Jerome & par divers autres. ] Nous trouvons que ce Paulin fut accusé de maleñces, [& de Sozn pariet.

magie, ] d'en avoir composé des livres, qui furent brulez par Macedone Confesieur. Evelque de Mopfuette ; qu'il fut chassé del Eglife; & que depuis ce temps la julqu'en l'an 347, il perfifta dans l'apottatie & dans les crimes les plus atroces. Neanmoins nous ne trouvons cela que dans une lettre des Eusebiens, s du Hil.p 26 |Sor.L. nombre definels Macedone effoit auffi . ] Ils joignent à tant de pc.11, p.312. b. crimes une chofe [qui ne s'y accorde guere, ] favoir que le grand Ofius avoit elté son intime ami; & ils ne parlent pas moins injurieusement de Saint Eustathe. [ Ainsi tout ce que nous pouvons affurer fur leur autorité, c'est que ce Paulin a esté Evesque

d'Antioche, & a ceff. de l'estre, sans que nous puissions dire comment cela est arrivé. ]

Tapho.p. 11 Nicephore, Theophane, & Eutyque, donnent cinq ans à

Eury p.431.412. l'Episcopar de ce Paulin. Mais il est indubitable que S. Eustathe estoit Evesque d'Antioche dés l'an 325 au Concile de Nicée . Ce « Bar. 32 45/44 Saint fur donc transferé de Berée à ce premier siege de l'Orient, \* Thatt.p.541. ["non] avec les troubles que pretend Baronius, mais malgré luy. Note 1. oc forcé par un consentement universel des Evesques du Clergé.

& de tout le peuple fidele [ Ainfi s'il y a eu quelque faute dans ce changement de fiege, ce ne peut effre que dans ceux qui luy ont

6 Thort.p.s.t.

SAINT EUSTATHE. fait violence, & non dans luy qui l'a foufferte: Maison peut dire que ce consentement unanime est une voix de Dieu, qui est le

maistre de ses loix & de celles de l'Eglise.

Il y a bien des preuves que non seulement S. Eustathe affista. V.le Conci- mais qu'il "prefida mesme au Concile de Nicée; & que ce fut luy le de Nicée qui \* estant assis le premier au costé droit , harangua Constantin \* Ibid. 1 n au nom de cette illustre & sainte assemblée. Nous n'en parlons point ici, parcequ'on le peut voir sur le titre de ce Concile. Ce

fut fans doute en cette occasion, que son zele] Punit tres étroite. Hil.fr. 2. P. 261 ment avec le grand Osius. Sos.1. 1. c. 11. p.

v.tesAriens [Il tint apparemment quelque tempsaprés,] un autre Concile aConc. 1.a. p. \$ 30,000. 26 de toutes les provinces de l'Orient foumifes à celle d'Antioche : \$55-362. Saint Jacquede Nisibe, & S. Paul de Neocesarée Confesseurs, &

environ 28 autres Evefques s'y trouverent. Nous avons encore l'epiftre fynodale qu'ils écrivirent à leurs confreres demeurez dans leurs provinces, ot quelques Canons mélez avec ceux d'un autre Concile d'Antioche tenu en l'an 341; particulierement ] le P361. premier qui confirme l'ordonnance de celui de Nicée sur la feste de Pasque; '& le 21 qui défend aux Evesques de changer de siege, P571. comme cela avoit déja esté défendu par le quinzieme de Nicée. ]

manire. 'Ce Concile prend le titre 'de pacifique auffi-bien que celui de Ps60. faint, & affure les autres Evefques par sa lettre synodale, que la grace & la verité de J. C. ayant visité l'Eglise d'Antioche, l'a

assessing, unie par le lien de la concorde, "de l'unanimité, & de l'esprit de paix. [ Cela nous donne lieu de croire que la deposition de Pau-lin y avoit laissé quelque semence de division, qui sut enfin entierement étoufée par ce Concile; & ainsi il vaut mieux le mettre auffi-toft aprés celui de Nicée.

'S. Eustathe qui s'estoit declaré des premiers contre l'heresse Hier.ep.126.t. Arienne la combatit encore avec beaucoup de force par un 3-2-3-d. grand nombre d'écrits, & par un entre autres dont Theodoret \* Hafer. I. 1.6. nous a confervé un passage. Il y expliquoit l'endroit des Prover. Hier.v.ill.e. 15... bes,où les Septante lifoient, Le Seigneur m'a creé le commencement de ses voies, pour [former] ses œuvres. Il y raportoit une partie de ce qui s'estoit passé dans le Concile de Nicée sur les Ariens, &c y refutoit aussi leurs blasphemes, 'quoique leur heresie reprist Thart. P. 541. alors de nouvelles forces ; [ d'où nous pouvons tirer que c'estoit vers l'an 319, lorsqu'Eusebe de Nicomedie & Theognis de Nicée chefs des défenseurs d'Arius , avoient déja esté rappellez d'exil.]

Il y marque que ces ennemis de la divinité du Verbe decla- e. roient deja la guerre aux predicateurs de la verité; [ & sa pieté

#### SAINT EUSTATHE.

fit qu'ils l'attaquerent ou le premier ou l'un des premiers en l'an Ath. fol.p \$12, 330, ou plutoft en 331. Car comme ce faint Confesseur estoit tres Norz 34 pur dans sa foy, & qu'il avoit beaucoup de zele pour la verité. il avoit auffi une grande aversion pour l'heresie Arienne, & ne vouloit pas recevoir ceux qui en estoient insectez. Il refusa pour

ce fujet de recevoir dans fon Clergé Estienne, Leonce l'eunuque, Eudoxe, qu'on fit depuis tous trois Evesques d'Antioche mesme, George de Laodicée, Theodose de Tripoli, & Eustathe de Sebaste.

Chry.t. r.or. 43.

p. 573,de,

Il faisoit ainsi tous ses efforts, dit S. Chrysostome, pour empescher que cette contagion si dangereuse n'entrast dans Antioche comme dans les autres villes . Il veilloit avec soin pour en garantir son peuple; & prevoyant de loin, à l'imitation des sages medecins, tout ce qui pouvoit arriver, il preparoit par avance les ternedes necessaires. Il gouvernoit avec beaucoup de sagesse & de circonspection le vaisseau facré de l'Eglise: Il couroit de toutes parts, il excitoit les nautonniers, les matelots, tous ceux qui estoient dans le vaisseau : Il les exhortoit d'estre vigilans & attentifs à cause des pirates qui approchoient pour leur ravir le rare threfor de la foy. Et ne se contentant pas de garder son Eglise avec cette vigilance merveilleuse, il envoyoit encore dans toutes les autres, pour instruire, encourager, fortifier les Fideles, & boucher toute entrée aux ennemis. Car il avoit appris de Dieu qu'un Evefque ne se doit pas contenter de garder l'Église que le Saint Esprit luy a confice; 'mais qu'il doit prendre soin de toutes

P. 576.2. celles qui font sur la terre ; & que priant pour toute l'Eglise Catholique, fa vigilance & fa charité doit estre au moins aussi étendue que son oraison.

f Aussi n'estant pas encore satisfait du service qu'il rendoit à l'Eglise, ou par sa personne, ou par ceux qu'il envoyoit de toutes Hierv. Ille \$5. parts, ] 'il écrivit , comme nous avons dit , beaucoup de livres 1954. a lb/rt 1167, contre les Ariens: " & le seul passage qu'en raporte Theodoret . I fuffit pour faire voir combien il craignoit & epargnoit peu ces P-143esprits vindicatifs & superbes.

Il attaqua mesme expressément le plus illustre d'entre eux à sort Le 14.P. favoir Eufebe de Cefarée, ]'& l'accusa ouvertement de violer la 18 c.d.Son I. 2. foy de Nicée. Eufebe n'avoit garde de manquer à accuser le Saint c.18.p 468.d. de Sabellianisme, [ qui estoit alors le crime ordinaire de ceux qui

n'en avoient point d'autre que de hair l'Arianisme. Mais Suint Socr.p. st. d. Euftathe en pouvoit moins estre suspect qu'aucun autre, 'puisque Socrate, qui témoigne avoir lu les écrits qui s'estoient faits sur ce

fuict.

SAINT EUSTATE.

fujet, affure qu'il reconnoifioit que le Fils fubfifioit diffinitement du Pere, & que Dieu effoit un en trois hypothafes, cequi effoit une experifion encore plus eloigné du Sabelliamifier que de l'Ariantime. Le Saint n'attaquot pas feulement Eudèbe, mais s'attaços par feulement Eudèbe, mais s'attaços par l'intensigosite concer tour publiquement l'horreur qu'il avoit de 499-Ab. Patrophile de Syrthophie & de Paulin de Tyr., à causé de l'ho-refe nuit la sirvier par l'intensigné concernit forture qu'il par le de l'horre fe nuit la sirvier de 199-Ab.

Les Ariens voyant donc qu'ils ne pouvoient refidire à la Chry ne pay, fagiffé de ca Sint que fes foins de fes precusions avoient rells. Park page file con Sint que fes foins de fes precusions avoient rells. Park part par le control par le compart par le compart par le compart par le commodifé que fon fage luy donois de parler fouver à Parla à la control par la commodifé que fon fage luy donois de parler fouver à Parla à la control par la conducteur de cette entreprié. Il prite pretexte de voiri voir le balliment celebre de l'egilde de l'utilien : ce qui fit que Conflantin ly donna toures fortes de commoditez pour fon voyage, & le laifa aller avec de grandes marques d'honneur. Il emmena avec luy Theognis le compagnon de rous fes malbeu-reux defficins.

The patience par Anticohe, oh if ne donocerne au Saint que badesmarques d'aminé, de in recurent sails de luy rout Hononeur de le bon traitement possible, [ parcequ'il respectoir en eux la dignie dont Elgiste orient qui hisforte revieru. Di Masie fant arrivez à Jeruslierm, de ayan vui d'avala Palestine ou en chemna, Eustrée de Carine, Parrophine de Syrhophe, Aced e Lydde, Theodore de Lardice, de les autres qui avoient embratifé leur piqu'il Anticohe, fous preteux de des accompagne par honocur. Uniqu'à Anticohe, fous preteux de des accompagnes par honocur. The trows en messime temps à Anticohe divers autres Prelate 7-166-16.

Torfique les Eufekieurs y furen venus, 'ils gagocrere par argent p. 58.4." une femme publique pour luy faire dire que le faire Evelque l'avoir violee. 'S effant donc affembles, ce ayant fair fortir tout le monde, [c'ett à dire tous les laiques , ji là firent venir cette malheureuie, pui portant un enfant curre feit braz, cria tour haut qu'elle l'avoit eu d'Euffathe. Le Saint luy demanda fi elle avoit quelque térmoni de cu qu'elle faitoir, d'e elle avoit quelque térmoni de cu qu'elle faitoir, d'e elle avoit qu'elle

1. Les Benediclins regardent cette histoire comme fort doutefe, parceque S. Athanafe n'en parle. Athair p. 14. Les point quosiqu'il n'en cobic pas de femilibilited mais ce filtence n'ell pas 1 opposée à Theodoret. ]

Hiff. E.c.l. Tom. VII.

D

SAINT EUSTATHE.

p.569.a.

n'en avoit point, 'les Eusebiens au lieu d'observer les regles de la loy, & de S.Paul, qui défendent de juger un homme, mais furtout un Prestre', que sur la deposition de deux ou trois témoins, prirent le serment de cette femme, qui n'ayant fait aucune difficulté de jurer que cet enfant estoit d'Eustathe, ces juges si equitables le Hier in Ruf. 1, condannerent auffi-toft comme adultere '. 'Ceft ainfi', dit Saint Jerome, que S. Eustathe se trouva avoir des enfans sans y penser.

3P 247.b. Thdrt.Lt.c. at. P. 569.570.

'Mais Dieu voulut de puis justifier l'innocence de son serviteur. Car cette malheureuse femme estant tombée dans une tres longue & tres facheuse maladie, decouvrit son crime & la malice des Ariens : elle avolla qu'ils l'avoient obligée à force d'argent d'accuser le Saint de ce crime, & que son serment n'estoit pas neanmoins entierement faux, avant eu cet enfant d'un Eustathe ouvrier en cuivre. Elle fit cette declaration non devant deux ou trois personnes, mais en presence d'un grand nombre d'Ecclefiastiques: [ de sorte qu'il sut visible à tout le monde, que ce grand Saint n'avoit esté condanné que parcequ'il souteroit la veritable foy, comme S. Athanase, S. Jerome, S. Chrisostome, Theodoret, Socrate, Sozomene, & generalement tous les Catholiques l'ont Hil.fr 2. p. 26 reconnu. Cela n'empesca pas ] les Eusebiens de le representer à toute la terre comme un homme dont la vie avoit esté infame & scandaleuse, comme on l'a vu, disent-ils, par la fuite; [ c'est à dire

Soz 1.3.c.11, p. 512 C.

\$5.d.

parcequ'un innocent avoit esté opprimé par des tyrans. Neanmoins ceux d'entre eux qui ont eu un peu de bonne foy, Socilate 4 p. semblent avoir reconnu la fausseté de cette calomnie; ] puisque 9-bil.a c 9-p. George de Laodicée a écrit qu'il avoit esté deposé comme Sabellien, à la poursuite, dit-il, de Cyrus Evesque de Berée : see qui vraisemblablement est faux, Cyrus ayant luy mesme esté persecuté par les Ariens pour la divinité de JESUS CHRIST.]

Thdr: J. 1.c. 20. p.569.b. Socr.p. 50 cl

Catholiques, & qui n'estoient point dutout de la faction des Ariens, ils s'opposerent ouvertement à leur procedé, & exhorterent fort S. Eustathe à ne point ceder à une sentence si injuste. Le peuple mesme s'emut extremement pour la deposition de son Son. 12.6.19. P. Everque. Les magistrats & les principaux officiers prirent part Eul. Contl. à cette division : & la l'edition s'échaufa si fort, qu'on estoit pres 3.059 P.515 c. d'en venir aux armes, & de voir un renversement general dans toute la ville, si les mouvemens du peuple n'eussent esté retenus par la crainte de l'Empereur.

Comme il y avoit dans le Concile plufieurs Evefques tres

'Les Ariens voyant donc l'opposition qu'on leur faisoit à Antioche, s'en allererent trouver Constantin, à qui ils persuadeSAINT EUSTATHE.

rent quils avoient en naifon de condamer S. Euftathe, & qu'il efioit veritablement coupable du crime dont i effoit is recuté.

The yen ajouterent neamnoins un nouveau, favoir qu'il avoit Andel, no fait quedque injune à la mere de l'Empereur. Confantin fut à des de l'autant plus fuitorpithèle de escolomoies, que la fedition arrivée d'autant plus fuitorpithèle de escolomoies, que la fedition arrivée d'autant plus fuitorpithèle de escolomoies, que la fedition arrivée d'autant plus fuitorpithèle de escolomoies que la fedition arrivée d'avoir effe l'auteur, je luy rendoit odieux. Ce fut donc pur ces Tadella Las colomoies que les Ariens trouverent moyen de faire chaffer d'a yen de la fort.

Antioche, comme un adultere de un tyran, ce genereux definfere de la for.

Constantin envoya aussi à Antioche, [tanz pour executer cet gas, gont 1.5 ordre que] pour rétablir la paix dans la ville, le plus sidele de ses 650-7515.c.d. ministres & des Comtes de la Cour, & en mesme temps écrivit dissesse la transfer de sur beur part de devour.

c, diverse lettres "au peuple avec beaucoup de douceur, pour l'exhorter à l'union qui convenoit à des Chrétiens. "On croit que p., 237. 237. Stratege à qui il avoit donné le nom de Musonien, ett le Comte

v.Contan. qu'il envoya à Antioche, parcequ'il y effoit "peu de temps aprés. 663-549-5. in 169. Ce Stratage effoit Chrétien, & avoit beaucoup d'excellentes Annai-15-64-711-69-4. Sequilitez, mais obscurries par fon avarice.

Dies ayant done Invel 5. Euflathe entre les mains des Ariens, Carriers 17. Done faire et alert davantage la force de la venité dans Popperés 3-474. finn de ceux qui la defendoent; ce Saint fupporta avec beautrupt facta, c. 16,70 de doucur l'unifoitée de les contenis, comme me chot qui luy 474 effoit avantageule [paur fon repos. ] Il fe cut ne eannoine obligé che; p-5; t. 1. de prendre plus que jamais fom de fes brebsis et les ayant fait be ferreire plus que jamais fom de fes brebsis et les ayant fait be ferreire plus que jamais fom cast koups, ét de ne leur point affembler avant que de partir de la ville; il les exhorts, dit Sain et Chryfoltome, de ne point ceder aux koups, ét de ne leur point abandoner la bergerie, mais d'y demeuter toujous pour leur refilter ét leur fermer la bouche, é, copur afferire la foy des fimples, ne empechant que par leur ablênce les brebis ne fuffent exposées à la rape de ces kup.

S. Chrysfoltome ajouse qu'on vie par l'evenement la fighté. & l'importance de co confeil, qu'avoit fauvé la plus grande partie de la ville, en l'empetchant de devenir Arienne: [& ila apparemment voulu marquer que S. Euflathe echtoral les plus termes des Catholiques à ne faire aucune division dars l'Egifté (d'Antiche & d'a feo lumettre à l'Evelque que lon merrite à fa place, depeur que les foibles qui n'autoient pas affez de lumiere pour preferer la pultice à l'edat de la dignité epitophe, e dont l'ufurpareur feroit revéru, ni affez de lorce pour refifter aux perfacutions que cet Evelque illegime ne manapuneir pas de leur faire, pour les obliger de le reconnoilitre, ne demeuraffent feuls denuze de la compagnie de ceux qui automient pu les fortifier dans la foy, & ainfi ne tombaffent dans l'herefie: Il efl, dis-je, aiffi de croire que Saint Chrisfottom a eu cette penífe, puifquel autorife la conduite de Flavien, dont il fait auffi-toft l'eloge, & condame celle de Paulin (no adverfaire.

Car pour toucher ici en un mot ce qui fe verra avec plus 19 39 6 d. d'étendue dans la útre de Hilbitore, J les Eufebiens ayant mis la place de S.Eufebien Paulin alors Évefque de Tyr, J& d'autre enfuire, qui outre le crime de leur intrution, efloient ou fecretteche de la companya de la

Habbyrus P. felomità eux, particulieremen Flavius & Diodore, qui n'ellant piede di propositione del propositione de l'autoria deve beaucoup de analyzata, par la figure par de l'atte propositione de l'autoria de l'

depuis le bannillément de S'Euflathe.

[ La divition continua encore aprés la mort de S Euflathe; quoique l'autorité de ceux qui gouvernoient l'Eglife d'Antioche put l'arroittre plus legitime: mais leur foy n'eflot pas plus pure, non plus que celle d'une partie de ceux qui l'auteriloteni foumis.]

13 cup ptaine. (& ils avoient receu dans leur Clergé plutieurs performes tout à Albabi princ. fait indignes, (& ceux mefines que S. Euflathen) y avoit jamais voulu admettre. (Les Euflathens effoient autorifez dans leur feparation par S. Athanaíe, qui communiquoit avec eux, & non avec les Evre(ques d'Anticohe.)

Anin opeui dire que Celtoir la portion la plus pure & la plus intre de l'Eglié d'Anirole, ju giude n'la 263, aquel SMelece fut fait Evréque de cette Eglié par un confertement umanime 680 Orthodoxes de 28 Ariens. Mais il de dealera audif 601 pour les premiers, ce qui le fit bannir par les autres, qui prinent pour les Preque Econolis depois autres javes ar Anis Xir cela, les Orthodoxes de cette communion firent ce que les Edulathiems avoient fait trete ans aupravaure; mais ils les firent tous, & remocrette abbolument à la communion d'Euzzéius, pour demuure unis à S. Melcoe.

athevier, p. 14. 4. 2. Les Benedictins luy font foccedes immediatement Eula'e . [ mais gous avons montré dans fa note 1, de lus les Athensé 19, de note 22, qu'il faut mettre Paul in de Tyr entre deux . ] SAINT EUSTATHE.

Si les Eustathiens se fussent alors unis à eux , leur conduite n'auroit receu de l'Eglise que des eloges : mais ils voulurent perfister dans leur separation, & se firent ordonner Evesque le Prestre Paulin leur chef. S. Athanase desapprouva tout à fait cette ordination; & neanmoins comme c'estoient les anciens Orthodoxes, il crut devoir continuer la communion qu'il avoit avec eux, sans s'unir à S. Melece . L'Occident & l'isle de Cypre fuivirent son autorité: mais S. Basile & tout l'Orient s'unit à S. Melece, & traita les autres de schismatiques. Cela produisit de grands troubles, qui continuerent jusqu'à S. Chrysostome, dont le zele eut la force de faire recevoir Flavien fuccesseur de Saint Melece, dans la communion de l'Egypte & de l'Occident : & depuis cela les Eustathiens destituez d'appui & d'Evesques, se réunirent peu à peu aux Evesques d'Antioche, particulierement à Alexandre vers l'an 417. Il en reftoit encore quelques uns en Thdr.L.l.a.p. 482, qui se réunirent lorsque les reliques de S. Eustathe furent 5574. raportées à Antioche, comme nous dirons bientost.

(Pour retourne à l'hilónie du Sain , Conflantin s'ellant malbaueusélmen engagé à appuré né depoiñou , Dret illutre Anh. 64,841s.
Preist für enfin arraché à la ville d'Antiche , avec un grand δωnombre de Diaces & de Preilterejui furere bannis avec lus foits 
fous le titre frecieux du bien et la pais, foit foit on quelque autre 
fous le titre frecieux du bien et la pais, foit foit on quelque autre 
fois le titre frecieux du bien et la pais, foit foit on quelque autre 
président de la conflation fortina au peuple d'Antiche, frompie la livér 
fight, co.
couté. (Les Arient s'intern mefine alors un nouveau concilia « perolyal».
bulle contre lus λ Nicomedie, foi nous voulema occorder echà λ

lule contre lus λ Nicomedie, foi nous voulema occorder echà λ

finon ) que ce fut avan que S. Melce fuil d'abil fur fon fine y fau cumencement de la 36 x Maii il y a diverfication qui d'apie que des l'au 38 x Journal vine i puer que des l'au 38 x Journal vine i puer que des l'au 38 x Journal vine l'experiment per l'experiment de Cel de recompering forte le sa de levirer, & le 3 de juin 'Ulizard, Adon, Trois-43 x Norker, & le satures Latins i, la mettre le 16 de juin 'Ulizard, Adon, Trois-43 x Norker, & le satures Latins i, la mettre le 16 de juin 'Ulizard, Adon, Trois-43 x Norker, & le satures Latins i, la mettre le 16 de juin 'Ulizard, Adon, Trois-43 x Norker, & le satures Latins i, la mettre le 16 de juin 'Ulizard, Adon, Trois-43 x Norker, & le satures Latins i, la mettre le 16 de juin 'Ulizard, Adon, Trois-43 x Norker, & la sature la calcimination en la commandation de la commandation en la comma

hreed In Google

SAINT EUSTATHE

à postre Saint : l'élon le que dit S. Ambroise en parlant de Saint Amb.ep B.62 P.1039.c. Denys fon predecesseur, Que ceux qui sont morts dans l'exil, approchent plus pres du martyre que ceux qui en ont esté rappellez: Chry. to Jer. t. [neanmoins on ne les qualifie d'ordinaire que Confesseurs . YII femble que du temps de S. Chryfoftome, l'Eglife d'Antioche 3-P-790 b.

l'honoroit vers le milieu de novembre.

t r.or.52.p.573. Quoique ses reliques sacrées sussent demeurées dans las Macedoine, Jneanmoins tous les Catholiques d'Antioche ne laisserent pas d'avoir pour luy une veneration extreme, qui s'augmentoit au lieu de diminuer par la fuite des années. 'Non feulement fa Fac.1,8 c.2 p. 463.2. deposition n'empeschoit pas que son nom ne fust recité solennellement dans le facrifice parmi ceux des autres Evefques de la

Chry.p 572-a, ville : mais le jour de sa feste y estoit celebré par les assemblées 574.b. du peuple [& par les louanges que luy donnoient les plus grands hommes. J Nous avons encore l'eloge que Saint Chryfoftome y P-573-2'574-C. infer.p.790, b. prononca, où il luy donne le titre de Martyr. Et il rémoigne luy

mesme que ce discours sut ecouté par une grande multitude de personnes. & receu avec joie & beaucoup d'applaudissement. Thdr.L. 1,2.p.

[Environ cent ans depuis, ] Calandion estant Everque d'An-\$\$7.d|Thph tioche, demanda à l'Empereur Zenon de faire raporter les reli-#14 d Vict. T.p. ques de S. Euftathe à Antioche; & les ayant fait tirer, comme nous avons dit de Philippes en Macedoine, presque toute la ville d'Antioche alla fept lieues audevant, & les receut avec beau. 18.milles. coup de respect ["Cela arriva apparemment en l'an 48 2.

S. Eustathe ne merite pas seulement de tenir rang entre les plus faints Prelats & les plus illustres Confesseurs, mais encore Conc.B.t.z. p. entre les Peres & les Docteurs de l'Eglise; j'& il est cité en cette qualité par les moines de Constantinople qui combatoient P-205-C Nestorius; 'par les Orientaux qui le désendoient ; "par les mes-

aCyr. Alep. 90. mes lorfau ils furent réunis à l'Églife, bIl est cité dans le settieme Dinte. 6 Conc.B., c.p. Concile accumenique, comme un Pere qui avoit parlé par le 758.4. meime Esprit faint que le grand Basile, qui avoit esté le désen-# P.755.E. seur intrepide de la foy orthodoxe , & le destructeur de l'im-

pieté Arienne. Phot,c,119.p. 'S Enhrem I'un de ses successeurs le cite encore, Sozomene dit

4.2.b.

470.b.c.

qu'on pouvoit juger de fon eloquence par les ouvrages qu'on en dSor.Lac.rg.p. avoit encore,& que l'on estime beaucoup, dit il, à cause du style conforme à celui des anciens, des pensées graves or naturelles, de la beauté des termes, & de l'expression noble & agreable.

> Bins preferent cette derniere, qui fe treuve, difent-lis, dans un plus graod nombre de manuferit e,

SAINT EUSTATHE.

Tla écrit, comme nous avons dit, beaucoup d'ouvrages contre Hier, v. ill.c. \$5. le dogme des Ariens. S. Euloge d'Alexandrie luy attribue fix P. 105 s. discours fur ce fujet, dont il raporte un passage. Facundus cite 760 aussi quelques endroits de son sixteme livre contre les Ariens : Fac. 1.1.c.1. emais il en raporte mesme du huitteime livre. C'est aussi contre e p. 45. 466. les Ariens qu'il avoit fait [vers l'an 329,] son écrit sur cet endroit d'Tháit Le.7. des Proverbes: Le Seigneur m'a creé &c. Theodoret en raporte p.543.543. divers passages. Il y en a plusieurs d'un livre sur l'ame, dont parle P323812.0000

Tresones S Jerome; I d'un autre qu'il intitule Sur les inferiptions de les différentles tirres des Pléaumes, bde de ses explications sur le pléaume 15,86 Suppose be le comme 15,80 Suppose be le comme

fur le 92. \*Dans le VII. Concile on en raporte un sur l'Eucaristie, tiré é diat, p. 12. de son explication sur cet endroit des Proverbes , Mangez mon (p. 18. pain. S Jerome cite son sentiment sur Melchisedech, 8c dit qu'il 450.64[8]... a écrit une infinité de lettres. Il luy attribue aussi un livre contre lélier. qu'il 6. de lettres. origene fur la Pythonife confultée par Saul . "Ce livre est cité ".p., jt.d. par S. Anastase dans ses Extraits, comme un ouvrage contre les 195 b. Par S. Anattate dans les Extrates, comme un ouvrage contre les "Fact. 1 p. Ariens. [Leo Allatius nous l'a donnéen 1629: & je ne croy pas "Fact. 1 p. 464/not, qu'il y ait aucun lieu de douter que cet ouvrage ne soit veritablement de Saint Euflathe . Jll s'y declare ouvertement ennemi Euflenga.p. d'Origene. & y reprend mesme des choses qui paroissent peu reprehensibles. 'Il l'adresse à un Eutrope qu'il appelle un predi- P-345 cateur facré de la foy orthodoxe, & dont il admire le zele & la

V. les Ariens pieté. ["Il y avoit en ce temps là un Eutrope Evefque d'Andrino-1 27. ple , à qui cet eloge convient fort bien : mais il n'est pas aise de dire fi c'est celui là , ou un autre. ]

'Le mesme Leo Allatius nous a donné sous le nom de S. Eustache hex. un ouvrage fur les fix jours, ou fur la creation : Il y a quantité de remarques fur la nature des animaux. & d'autres chofes femblables. Il y a aussi un abregé de l'histoire de la Bible jusqu'à Josuë.

l'Mais il va fuiet de douter fi cet ouvrage est veritablement de nostre Saint, auffibien que J'la Liturgie que les Orientaux pre- Bons, lk. p. 64. tendent avoir de luv.

Ill faut qu'il y eust quelque obscurité dans les écrits de Saint Eustathe Jur le sujet de l'Incarnation, puisqu'on a mis autresois Phot.c.1;1.p. en question ce que ce Saint avoit cru de ce mystere oc on l'allegue Pacifica p pour défendre ou pour excuser les expressions Nestoriennes de 1846-4-9.337.

Theodore de Mopsueste.Mais on l'allegue comme un Pere dont 4811-6-1.94631. l'autorité estoit reconnue de tout le monde, P& contre lequel les # P.468.4. Eutychiens mesmes n'osoient rien dire. 'Aussi les Ecclesiastiques Conct.1.P. 339. de Constantinople citent contre Nestorius un passage de ses écrits, qui est tres formel.

### S. ALEXANDRE, EVESQUE DE BYZANCE OU CONSTANTINOPLE

Mar.& F. p.18.

EGLISE a eu dans un mesme temps deux Alexandres Evesques illustres en pieté & en merites; [l'un dans le Midi, l'autre dans le Septentrion, jà Alexandrie & à Byzance Nous ne parlerons ici que du dernier, J'qui avoit fuccode, l'en l'an 313 ou 314, jà Saint Metrophane, Nove 1.

Idont le nom est eclebre dans les Grecs, furtout dans ceux des

50cr.f.se. 37. p. c.r.p.68,c.&c

derniers temps . Ils disent bien des choses & sur sa race & sur sa vie que nous omettons, parceque nous n'y voyons rien de fondé. Note 2. Il nous fusfit de savoir Jque les Grecs l'honorent solennellement à Constantinople le quatrieme de juin dans la grande eglise, & Codi.ori.C p. dans une autre qui effoit dediée sous son nom! Codin dit qu'elle 61 63, A Cangde C. 1. a esté bastie par Constantin, & rétablie par Justinien. Quelques uns marquent que son corps y estoit. Baronius a misaussi ce Saint dans le martyrologe Romain au 4 de juin

4 P.1 19. Socr.La.c.4. p. \$ 2,4 | es.l. 2 C. 404.5.

'On marque que S. Alexandre avoit déja 75 ans lorsqu'il luy fucceda & il ne laifla pas de servir encore l'Eglise avec beaucoup Nationare, p. de vigueur durant 23 ans que dura fon epifcopat. S. Gregoire de Nazianze qui fait gloire de fuivre sa doctrine & de marcher sur ses pas , l'appelle le grand Alexandre , l'ornement de l'Eglise de Conflantinople, le genereux athlete, & l'illustre predicateur de Episseres. la Trinité sacrée. S Epiphane le loue comme un homme d'une 774.d. F.p.s. grande pieté, & qui craignoit vraiment Dieu . bUn auteur du mesme temps le qualisse un Evesque saint & admirable dont la memoire effoit en benediction. Theodoret le met entre les plus grands Everques de son siecle, & dit qu'il estoit orné des dons & des graces apostoliques, & il l'appelle un homme divin. [ Nous Cone,t s.p. 200. Jaiffons à d'autres à ramaffer ce que Photius & d'autres Grecs modernes en ont pu dire.

Thdit,Li.c.z. P. 524-C.

e 18 p.565.b.

\$25-536,

Onne trouve rien de luy jusqu'au temps que l'heresse d'Arius Thirt.Lie. 1 p. commença à troubler l'Eglife . JS. Alexandre d'Alexandrie luy écrivit SALEXANDRE DE CONSTANTINOPLE.

écrivit alors une grande lettre que Theodoret nous a conservée . pour l'informer des impietez foûtenues par cet herefiarque, & le prier de s'uniravec luy pour les combatre. [ Nostre Saint le fit tellement, que malgré le credit de divers Evesques voisins puissans à la Cour, laquelle estoit presque toujours ou à Byzance meime, ou à Nicomedie qui n'en est pas loin, Il herefie Arienne Sorr.la.c.s.p. [dont ces Everques eftoient les principaux patrons, ]ne put nean- \$4.4 [502.1] c. moins jamais faire de grands progres dans son diocese tant qu'il 4.P 300, 501, vécut: Les Catholiques y furent toujours les maistres à cause du respect qu'on avoit pour luy; & ce qu'il y avoit d'Ariens estoient soer.p. ta-a. reduits à tenir leurs affemblées en particulier & à disputer sur la

doctrine, fans avoir presque aucun pouvoir dans la ville. all fut un de ceux qui condannerent cette herefie par leurs 501.a.

fuffrages l'an 325 dans le grand Concile de Nicée. Photius veut al mesme qu'il y ait presidé Mais il oublioit que la ville de Byzance, 100,1,1,1 quelque grande & quelque puissante qu'elle fust,ne paissoit neanmoins encore que pour une ville particuliere de la province d'Eu-

V.Contag. rope, foumife à celle d'Heraclée comme à sa metropole. "Ce fut feulement en l'an 330 que Conttantin en fit une seconde Rome & unf 67. la capitale de l'Empire d'Orient, sous le nom de Constantinople dont nous nous fervirons dans la fuite. Saint Alexandre eut fans doute la premiere part aux ceremonies ecclefiastiques qui se firent à la dedicace de cetté nouvelle ville l'onzierne may 220. Mais onn'en trouve rien qui puisse estre considerable pour son

'Sozomene raporte que Constantin estant un jour venu en cette Soc.l.r. c. 18.9. ville, qui portoit ce semble encore le nom de Byzance, quelques 431.431. philosophes luy vinrent faire une remontrance sur le changement qu'il avoit fait à la religion de ses predecesseurs. Sur cela il leur permit d'entrer en conference avec S. Alexandre Evefoue de la ville, comme ils le luy avoient demandé, & ce Saint y confentit affez aifément dans la confiance que fa pieté & la pureté de fa vie luy faisoient avoir en Dieuxcar il estoit peu accoutumé à soûtenir la verité par des disputes. Quand on fut prés de commencer la conference, Alexandre demanda que ces philosophes choisissent quelqu'un d'entre eux pour parier, & que les autres se tinssent dans le filence; & quand cela eut esté fait, alors Alexandre s'adressant à celui qui devoit parler pour les autres, il luy commanda au nom de JESUS CHRIST de se taire; & le philosophe demeura en mesme temps sans parole.

C'est particulierement la fin de la vie de nostre Saint, qui releva Sort. Lt. 6.17. P. Hift. Eccl. Tom. VII.

34 SALEXANDRE DE CONSTANTINOPLE: fi gloire; de fit consoille combien il effort aimé de Dieu, par le fevire (fignélle qui l'entée à l'Egléi, no ollatentinaciusulement la vie à Arias. ("Cet herefianque aufi fourbe qu'imple, avoit Vientine la Consiliació de le fixire admerter la le constitució o el Egléi par le Concile de Jerufalen à la fin de 33, les Euclèbras fes partificis s'e eftent rouves les maitters par le cratiq ralle s'estimate rouves la maitter par le cratiq ralle s'estimate rouves les maitters par le cratiq ralle s'estimate rouves de la registra de la constitución de la final final de la fin

tout fon possible pour en empescher le violement.

Il connut bien-toft le deffein des Eusebiers. Il tascha de rompre Soz. p.489.8. le Concile qu'il voyoit qu'on affembloit, ou mesme d'en arrester Ath de Ar. P. la convocation. Il fit auffi ce qu'il put pour empeicher que l'Em-671-5.

a bisor, p.489. pereur ne fift venir Arius à Constantinople. Il ne put réussir dans 'un ni dans l'autre. b Mais quand Arius fut arrivé, & que les Therew.Pat. Eusebiens prierent Alexandre'd'avoir compassion de luy, & de £1, p.769. b.c. le recevoir; ce Saint qui connoiffoit leurs mauvais deffeins auffibien que l'impieté d'Arius , les refusa absolument . Ils luy en firent parler d'autres personnes, qui [ ne s'appercevant pas de leur malice, ] parcequ'ils estoient fort simples, luy vinrent faire de grands eloges de la douceur : Mais il leur répondit que la douceur injuste dont il useroit envers Arius, seroit une verita, Sor, p.439.2.b. ble cruauté pour une infinité d'autres perfonnes. 'Qu'il n'estoig permis ni felon la justice, ni felon les loix de l'Eglise, de violer

permis ni felon la juftice, ni felon les loix de l'Eglife, de violer ce qui avoit ellé ordonné par luy mefine & par tour le Concile de Nicée.

Les Eufebiens voyant donc qu'ils ne le gagneroient pas par

blost-pysik leurs dificurs, s'emporterent contre luy, & le menacerent que Ralines internations, s'emporterent contre luy, & le menacerent que Ralines internations s'emporterent contre luy, & le menacerent que quient, ils le feroient depoler & releguer bien loin de là, & qu'on en mettroit un autre en fa place qui ne manqueroit pas de

Sort,2-73.2.b. recevoir Arius. La contestation des Evesques porta le trouble

<sup>7. [</sup>Theodoret broulle fort ici cette hiftoire, fappoiane qu'elle est arrivée ruffi-toll aprés le Concile de Nicée, su lieu qu'il le faut mentre en 196. le coniçoitent A, Alexa adre de Constantial de la configuration de la c

S. ALEXANDRE DE CONSTANTINOPLE. 35 parmi le peuple, qui se partagea selon ses differentes inclinations.

Cependant Alexandre effoit dans une extreme peine, non pas b. tant pour les menaces qu'on luy faisoit, que par le danger où il voyort la verité. S. Jacque ce celebre Everque de Nisibe, estoit Thart.v. Pat. e. alors dans Conftantinople; & il] confeilla aux Fideles d'avoir 1.p.769.cd. recours à Dieu par le jeune & par la priere, & de le conjurer tous ensemble durant sept jours, de leur accorder ce qui estoit le plus utile pour l'avantage des Églises. Comme on connoissoit les dons apostoliques que Dieu avoit mis dans ce saint homme, tout le monde se rendit à son avis : Et Alexandre abandonnant les Socr.La.c.17.p. discours & les contestations, eut tout son recours à Dieu , dont il 73-b.e. imploroit l'affiftance par des jeunes continuels & par toutes fortes de prieres Il s'enferma pour cela tout seul dans l'eglise de la Paix; & là se jettant le visage contre terre au pié de l'autel, il joignit ses prieres à ses larmes : ce qu'il continua durant plusieurs jours & plusieurs nuits de suite La fermeté de ce saint vieillard estoit d'autant plus admirable, qu'il avoit contre luy non seulement toute la majesté & la puissance imperiale, dont 'tant d'autres Saints avoient désa eprouvé les effets, mais encore l'autorité apparente de l'Eglise dans le Concile de Jerusalem, & sans doute auffi dans celui qu'on tenoit alors à Constantinonle : mais rien n'aveugle œux que Dieu éclaire, & rien n'ebranle œux qu'il foûtient . 1

Le famiedi qui precedoir le dimanche auquel les Eufchiems Attinationers
vouloient faire recevoir Arius , « Confiantin [ trompé par une P. » les
Angéris, Arius nouvelle protestation "qu' Arius luy avoir faite avoc ferment de « Théraband.

1 \*\*\* finivre la vraie foy, voulut parler luy meline à S Alexandre, 3% « 1.1. » (

1 \*\*\* un nomme qui trachoir .

1 \*\*\* un nomme qui trachoir .

1 \*\*\* un nomme qui trachoir .

dificiel i à le fauver, de de recevoir dans la communion. Le Marc RF, et Saint li tout ceptil i pur pour luy perfudare dens le pas laifier PTM-1921. Autre l'autre de le pas laifier PTM-1921. Autre de l'autre de le deguisiennes de cet heretique, le voyant en fuite que Coultarin le metroit en coler, il le tut de le retira Mais Dieu estagne celui que les hommes ne vouloix et sa ecouter. Il le differa point la vengeance du parier d'Artus, de Ariaha de la le paire auffrolt par un effet vible de la juille.

Le jour efloir pris, comme nous avous dir, aut lendemain qui Thômanad. eleitri el dimanche, pour faire recevir charius, Les Edichiens qui Seculta, p.p. l'accompagnement à la fortie du pulais où il avoir prefenté fa pab. confeifion de foy à l'Empreura, le faiséent puffer comme en triomphe par le milieu de la ville pour le faire voir à tout le monde; écit soudionet négle la faire correr dans l'eglié à l'heure Abbé Ar.p.

E ij 671.34

36 S. ALEXANDRE DE CONSTANTINOPLES mesme avec la violonce qui leur estoit ordinaire. Le bienheureux p. 671.b. Alexandre s'y opposa fortement, soutenant qu'il ne falloit pas recevoir l'auteur de l'herefie à la communion. A quoy ils répondirent en le menegant, que comme ils avoient fait venir Arus à Constantinople sans qu'il le voulust, aussi ils sauroient bien le faire recevoir à la communion le lendemain qui estoit le diman-Epi.69.c, 10. p. che, quand mesme il ne le voudroit pas. Si vous ne voulez pas le es

734.d. recevoir de bon gré, luy dit Eusebe, je le serai entrer demain avec « moy dés le point du jour : Et comment l'empescherez vous? Ath.in Ar.or. z [Ainfi Arius s'en alla ] plein d'une folle confiance dans la # de Ar.p 670. puissance d'Eusebe : Et S Alexandre au contraire, faiss d'une

vive douleur, s'en alla auffi-tott dans l'eglife étendre ses mains vers Dieu, & repandre ses larmes & ses prieres au pié de l'autel, couché le visage contre terre ; & pouffant du fond de fon cœur ses cris [ vers le ciel , ] il conjuroit Jesus Christ, le maistre de toutes choses & le veritable Roy des Rois, de ne pas souffrir que l'herefie qui se conficit sur la puissance d'un Roy de la terre, Thorobart. La. entrast dans l'Eghie . Il estoit alors accompagné de deux person-Athde At. p. nes: b & le Prestre Macaire, de la bouche duquel S. Athanase apprit tout ceci, effoit avec luy. Il joignit son oraison à la

sienne ; il entendoit toutes ses paroles; & il rematqua particuel E pi.48.c.s.p. lierement qu'il difoit à Dieu : S'il faut, Seigneur , qu'Arius foit « 1. demain receu dans l'Eglife, delivrez vostre serviteur des liens de « ce corps. & ne perdez pas le juste avec l'injuste. Mais si vous « avez encore pitié de vostre Eglise set je sçay, Seigneur, que vous « en aurez pitié, ] voyez quelles sont les paroles d'Eusebe: ne per- « mettez pas que vostre heritage tombe dans l'avilissement & dans « le mepris,mais oftez Arius du monde; depeur que s'il entre dans vostre Eglise, il ne semble que l'heresse y entre avec luy, & que «

Ach, de Ar.g. l'impieté ne passe desormais pour la pieté. 'A prés avoir achevé sa " Thombar, priere, il fe retira plein de crainte & d'inquietude en fa maison. ayant encore les larmes aux yeux . 234 b. Athin Ar. of. r.

'Ce grand combat où l'Evefque se désendoit par la priere, & P301.8. les Eusebiens par les menaces, finit enfin par le jugement que Dieu prononça contre les impies, en exauçant promeement les vœux de son serviteur, '& faisant voir ainsi combien ils avoient esté "pleins de soy & d'ardeur. Car il sit sa priere sur les trois sains est Mar.&F.p 181 Epi.p.733.2. r Epi.p.711. s.

heures aprés midi : f Et vers la nuit de ce mesme jour, l'impie sut constant . f also, e. top. ofté de la terre[en la maniere que chacun sçait, & que nous avons v.let Ariens raporrée en un autre endroit. F Voilà comment ce faint défenseur # >3. # Nat.or 27. F. s. Socrate raporte fort meal cette prece , L s, c, 37. p. 73.c.

464.c,d.

670.d.

e p.673.c.

7:2-8.b.

S. ALEXANDRE DE CONSTANTINOPLE 37 de la Trinité, qui par sa parole avoit banni de son Eglise l'impieté [Arienne,] la bannit encore avec son chef par ses actions & par la priere apostolique. Le bruit de ce qui estoit arrivé s'estant Thoreberte. bien-toft repandu partout les Fideles accoururent [le lendemain] c.t.p.234 b.c. a l'eglife, où ils en rendirent graces à Dieu; & au milieu de Ath.de Ar.p. l'extreme joie que tout le monde témoignoit, Saint Alexandre <sup>673, a.</sup> celebra le faint facrifice en la compagnie des feuls Orthodoxes; glorifiant la justice divine, non pour insulter à la mort de ce mierable, mais pour remercier Dieu d'une faveur si singuliere qu'il faifoit à son Eglise lorsqu'on n'eust ofe l'esperer Un evenement soul, s.e 4.p. fa furprenant, que tout le monde attribuoit au pouvoir de sa vertu 502.4. & de ses prieres, luy donna encore plus d'autorité qu'auparavant pour soûtenir la verité & combatre l'heresie Arienne durant le temps qu'il vécut ensuite [Ce temps ne peut avoir esté que de quelques mois, comme siDieu n'eust attendu jusqu'alors à laisser aller en paix ce faint vieillard , qu'afin qu'il rendift à l'Eglife ce service si important. 'Car il mourut la mesme année qu'Arius, c'est à dire en l'an 336, & apparemment à la fin du mois d'aoust, puisque c'est le temps auquel les Grecs & les Latins en font la felte.

"Il mount âgé de 98 am, felon les hidnores, aprés avoir femitacate, opcourrent fon Egilé durant 23 am Si, a memoir fut moigne n la felial la grande veceration dans l'Egilé catholique de Conflantinople, pour comme il et aliei de le jager par le seleges que S. Gregorie de Naziance & les autres en our fair Elle en tiet exocre fon pris. Messas p. 16. riquid office le tremitiene jour d'acut II. Elle marqué le 24 dans pris. Messas p. 16. riquid office le tremitiene jour d'acut II. Elle marqué le 24 dans Ufiand, Adon, & les autres mary rologes latins, & metine par les plus ancieve de rocu qui potrente le mond és ains [remor CO, nice Caltovi, G., de quelpos. hilloriens incomus, que Conflantin fit faire des <sup>15</sup> telebaux de S. Merophane, de S. Akezandre, & de Sair Paul [fon foscoffarz] & que les Ariens les brulevres lorquits furreit mariters de la ville III vauroit bien des difficultes à latine rue els

Il eft cerrain que S. Paul (fucceda à S. Alexandre, & les maux que l'Eglided Confunitonoje fouilit fous luy, finer t voir cux so-oply, circ in groupe dont l'autorité de fan predoccléur l'avoir garante. J'Les hilts -so-oply, circ inst apporten que S. Alexandre el lang prede mourait na voir fan sonié re-producer de facerfisme, & for Exclusifuque luy demandant qui sonié par sonié de la confunit de la confunit de l'autorité de l'autorité par l'autorité de l'autorité fait d'autorité fait preduct par l'autorité fait d'autorité fait prefette, de ciu d'autorité fait prefette, d'autorité fait prefette, de ciu d'autorité fait prefette, d'autorité fait prefette de l'autorité fait prefette de l'autorité fait prefette de l'autorité d'autorité fait prefette de l'autorité fait prefette de l'autorité d'autorité fait prefette de l'autorité fait prefette de l'autorité fait prefette de l'autorité d'autorité d'au

E iij

38 S. ALEXANDRE DE CONSTANTINOPLE.

Socr.p.#2.d.

Sor p.500, r.

35-P-47-

Cod.ori C re

d'un vieillard: Mais que s'ils démandoient feulement un homme qui eust quelque pieté exterieure, '& qui fust pour manier des affaires civiles, & traiter avec les grands, ils pouvoient choisir Macedone, qui estoit fort ancien dans le clergé. Il paroist diffi-# Bar. 140 \$ 16. cile de croire que S. Alexandre ait jamais mis en parallele des qualitez aussi contraires que celles qu'on attribue à S. Paul & à

Macedone; [fi l'en ne veut dire qu'il donnoit ouvertement fon fuffrage à S. Paul, & l'exclusion à Macedone, dans l'esprit de tous ceux qui che choient fincerement la verité; & marquoit neanmoins en melme temps ce qu'il prevoyoit devoir arriver, foit par une lumiere prophetique, foit par la feule connoissance de la corruption des hommes J'ozomene dit en effet que l'opinion commune estoit, que S. Paul avoit esté fait Evesque sur le

témoignage que S. Alexandre avoit rendu en sa faveur.

[Nous pouvons joindre à l'histoire de Saint Alexandre Ie peut qu'on fçait de J . Zotique. Les nouveaux Grecs le mettent entre Bar. tred and Menza, dec. p.: les personnes de qualité que Constantin transporta de Rome à Constantinople. Ils ne luy donnent pas neanmoins d'emploi plus confiderable dans leurs Ménées, que celui de Magistrien Nore 4

l'ou courier de l'Empereur. ] Bar. yt. dec.gf

Selon ce qu'ils en disent, c'est ce mesme Zotique que l'Empereur Cod. J. r. r. 3.1. Leon qualifie de tres beurense memoire, & qu'il dit avoir exercé le premier f à Constantinople ] l'office d'hospitalier & de pere des pauvres ou d'oconome de l'Églife; & d'avoir mesme trouvé le premier le moyen de faire une chose aussi sainte [& aussi utile ] que sont les hospiraux [ Cet emploi que Leon luy attribue, revient affez à la qualité de Prestre que les Ménées des Grecs luy donnent; ce que le martirologe Romain fait auffi. ] Justin II. fit 45.bls & Cang baftir à Conftantinople une eglife & un hospital de S. Zorique

se G.l. p. r65 pour "les effropiez ou pour les lepreux. [C'est apparemment tout ce qu'on peut favoir de ce Saint , ] Mens, p.550- 'que les Grecs honorent le 31 de decembre. Car pour la grande 571 Codi. et., initoire qu'ils en font, elle est visiblement fabuleuse. Ils pretendent que Constance le fit mourir à cause qu'il avoit fait un hostum.p.45. pital pour les lepreux: C'est pourquoi ils luy donnent le titre de

Martyr, [que Baronius n'a pas neanmoins voulu mettre dans le Mea U. p. 100. martyrologe Romain: ] Et il y a mesme des meneloges qui se contentent de le qualifier Prestre de l'hospital des orselins [se ne fçay auffi fi l'Empereur Leon auroit pu omettre son martyre. ]

Bollmystr.p. 'Les Moscovites l'honorent le 30 de decembre avec la seule qualiré de Prestre de Constantinople.

# EUSEBE, EVESQUE DE CESARÉE DANS LA PALESTINE.

BRANCH CHARLES AND CONCENCENTS

ARTICLE PREMIER.

Union d'Eusebe avec S. Pampbile: Ses études.



OUS ne pretendons point faire une histoire exactle d'Eusèle. C'est un devoirauquel rousne nous sommes proprement engagez qu'à l'égard des Saines au nombre desquels il ne nousest pas permissée le mettre. Mais il est bon aussi d'avoir qu'elque conocissance als les sons de l'este de consocial de la companya de la consocial de presentation de la companya de presentation de la

auquel l'Eglife a mesme obligation, par le soin qu'il a pris d'en écrire l'histoire. Mr Valois nous a beaucoup facilité ce travail par ce qu'il en a dirà la teste de la complet traduction d'Eusèbe, &

nous d'aurons fouvent qui à l'abreget.

On peur juger qu'Eufiche est refuir la fin du regne de Gallien, Eufrou.p.t.a.

On peur juger qu'Eufiche est refuir la fin du regne de Gallien, Eufrou.p.t.a.

Le ce regne, i'dit qu'il va representere l'initière de son temps 17-416-317-3.

Le ce regne, i'dit qu'il va representer l'initière de son temps 18-416-317-3.

Le ce regne, i'dit qu'il va representer l'initière de son temps 18-416-317-3.

On the la marque ensitée en unous la promotion de S. Denys de Rome 18-319-316-4.

Ten 299, & de Paul d'Anticches & aufli-toft il paffe à l'herefie du demier & au Coocile affemblé contre luy (en 264,) furquoi il étend à fon ordinaire. Il marque enore en un autre nednoir 150-68, 11976, que Paul avoit renouvellé de son temps l'herefie d'Artemon. Il 150-68, 11976.

dit de mesme que S. Denys avoit gouverné de son temps l'Eglise d'Alexandrie, [cc il est mort en 264.]

On ne fşair îren de la famille car îi h ya ausume appatence prod<sub>3</sub>-a6.1<sub>7</sub>, upul fuft nereu de Saint Pamphlie, comme la ferire Nicophore. 

'Arius parlant de luy à Eufebe de Nicomedie, l'appelle frere de Thêrelace pe e Prelate, ce qu'il îne de pas de quelques autres Evriques dont il 137<sup>th</sup> argule au mefine entorie: 1<sup>th</sup> Ceta donne quidque leu de croire Eufepolyste. qu'ils elicient affet unis par le fang, Neammons Eufebe de Ni. Théralace pe comelie parlante de luy l'appelle fon efigenus (f. 800 no finet; 13<sup>th</sup> a.

Euf,in Marc,l. '& celui de Cefarée'releve bien l'autre, pour croire qu'ils fussent ε μέχας. 1 c-4.p.10.3.b. fort proches parens]

'On croit qu'il estoit de Palestine, parcequ'il y a passé au moins prol.p. 18.s. la meilleure partie de fa vie, avant mesme que d'y estre Evesque. v.Conf.la.c.19. Il y vit Diocletien & Conftantin [ vers l'an 296 au plustard. Il \* hill, e. p. p. paroift nearmoins avoir efté quelque temps à Antioche.] \* & y

284.b.e.

avoir étudié l'Ecriture fous Dorothée qui en effoit Prestre, ou au moins y avoir entendu plusieurs de ses sermons. C'estoit du temps que Cyrille eftoit Everque d'Antioche ('& il paroift l'avoir efté V.S.Lneien P.222.c.d|prot. depuis l'an 280 jusque vers la fin du III. fiecle. ] 'Agape effoit d'Antioubr.

P.19.2. prol.p.20,s. hif.p.288,c,d,

vers ce temps là Everque de Cefarée en Palestine. M.º Valois croit qu'il mit Eusebe dans le clergé de son Eglise, & qu'il le fit Prestre. [Mais il ne paroist pas en avoir eu d'autre fondement particulier que la convenance du temps. 7% de ce qu'Eusebe loue cet Agape comme un homme fort appliqué au foin de fon peuple, & grand

amateur des pauvres [Si la confession de foy qu'Eusebe presenta Therefore p. au Concile de Nicce, est de luy en particulier,] 'on en conclud fort bien qu'il passa de la prestrife à l'episcopat. Euf1.7.c.32. p. 'Ce qui est certain, e'est que du temps d'Agape il commença à connoittre S Pamphile qui effoit[auffi] Prefire de Cefarée, & qu'il s'unit avec luy d'une amitié tres étroite. On croit qu'il en-

prol.p.19.2.

Hier in Ruf L feigna les lettres faintes dans l'ecole que ce Saint forma . Saint Eufde Pate. Jerome dit en effet qu'Eufebe demeuroit chez luy. Et S. Appien 4-P-321-4324-8, qui fut martyrizé à Cesarée au commencement de l'an 306, y demeuroit dans la mesme maison qu'Eusebe, & y étudioit la parole de Dieu. Neanmoins les nouveaux Grecs difent qu'il n.p.176,1,bc,

l'étudioit fous S. Pamphile . [ On voir par là qu'Eusebe estoir à

Cefarée en l'an 306, durant la perfecution.] de Paleco.p. 'S. Pamphile 'y fut mis en prifon fur la fin de l'an 307,] & y V.S.Pam-337.a. conforma fon martyre le quinzieme fevrier de l'an 309.] Ce fut Phic. «Phote site, durant fa prison qu'Eusebe composa avec luy les cinq premiers 256.297. Sort as prison. livres de l'apologie d'Origene. & Eufebe y ajouta feul le fixieme 1.5.07, p. 17.50 Edil. & 23. P. aprés le martyre de S Pamphile II composa aussi la vie de Saint ana. Pamphile mesme, divisée en trois livres Et il témoigna toujours,

dit S' Jerome, tant d'estime & d'affection pour ce Saint, qu'on l'a f Hiervalle, appellé pour ce fujet Eusebe de Pamphile. [ Il peut bien avoir \$1.p.194.d. pris luy mesme ce surnom, puisqu'on le trouve à la teste de ses 

Cave,p.90.1. p. Cave trouve que dans sa lettre à son Egisse, il dit obscurément qu'il avoit esté à Cesare.

sechante, se [] le pense qu'il entend l'endroit 'Tairne nu's angline Or. oft yavone que je me le faure.

no appereuron ;

EUSEBE DE CESAREE. 4r
nous ne voyons rien qui ne nous porte à fuivre fur cela l'autorité
de S. Jerome, (& Socrate qui l'a dit de mesme aprés luy.

e 5. Jerottie, Joe Socrate qui l'a dit de meime aprés luy . Socra 175.h. 'Eulebe eut encore l'avantage de connoiftre S.Melece Evefque Eul. 1, 26.34.p. du Pont , à qui il attribué une connoissance generale de toutes 1896. choles (& il ne manqua pas sans doute d'en profiter ] durant les fept ans que la persecution de Diocletien obligea ce Saint de venir passer dans la Palestine. [Mais il eut encore un plus grand secours dans la bibliotheque que Saint Pamphile avoit ramassée chez luy, J'dans laquelle il étudioit en la compagnie de ce Saint Hier.v.ill,c.tu. les lettres sacrées avec un soin & une application infatigable. Une annotation d'un manuscrit d'Ezechiel nous apprend qu'ils Procia Es. l'avoient collationné ensemble sur les Tetraples écrits de la main prot d'Origene. Eusebe y avoit ajouté des scolies; & il paroist mesme que c'estoit luy qui avoit fait cette copie. Il eut encore la liberté Eucl. 6c. 10. P. de jouir de la bibliotheque que Saint Alexandre avoit dressée à 222-4. Jerusalem (vers 2 30.) 'On croit que (depuis que Constantin se fut Care, por. 1. rendu maistre de l'Orient en 222, il se servit du credit qu'il avoit befoin. Auffi il paroist par ses ouvrages qu'il avoit lu toutes sortes entre passe, d'anciens auteurs Grecs, philosophes, historiens, theologiens, de s. c. l'Egypte, de la Phenicie, de l'Afrique l'Europe, & de l'Afrique. Scaliger luy attribué mesme la connoissance des auteurs Latins, 'quoiqu'il se servist de la plume d'un autre pour traduire ses pro- v.Cons l. 4.c. pres ouvrages en cette langue, "Il raisonne aussi sur la significa. 35-P-5436tion des mots hebreux [qu'il pouvoit neanmoins avoir apprise de pside

ceux qui favoient cette largue, fans l'avoir étudiée luy méfme. ]

"S. Balle croit qu'on le peut cite comme témoin des uliges de Balde \$6,019

"Noir Noir l'Eglife, 'à causé de fa grande lechure vit fa plus grande encemis \$1,944.4.5

accordient qu'il n'ignoroit prefique frien de ce qui avoit esté écrit \*\*Carm, 391.1.

avont luy.

## ARTICLE II.

Eusebe accuse d'apostasse : Il est fait Evesque; écrit à Constancie sur les images .

CE 31 Photius qui nous appreed que Saine Pamphile effoit Pauce 111.

d'Origne. M' Valois dir qu'aitle savec Esiébe à l'aprologie 194.

d'Origne. M' Valois dir qu'Esiébe 2 allois fouvere le Vietti ; Esd. pol pas 
de travailler avec luy. "Mais Photius de que S'Pamphile effoit 
enfermé dans la prifen avec Esiébe 4 de N Pottomon of Harcele 
e Photi-p 197.

affue que luy d'Esiébe avoites elle frincincien eniemble durant. 2 ple 14.0-2 P.

136 Est. Tran. VII.

F

Describe Green

cret, puisqu'il et iania pas d'ettre eleve a l'episcopat.

Euf i 8.c. 3.p. Sil faut prendre abfolument à la lettre ce qu'il dit, Jqu'il effoit poè.die.p.16.s. prefeit au martyre de ceux dont il raporte l'histoire dans le livre

6.13-p.365 il full dispersione de ces martyres. Au moins il ne peut avoir vu Jen un messime jour

cellui de S. Alphée à Cefarée, & celui de S. Romain à Antioche. Il est certain encore qu'il ne demeura pastoujours à Cefarée, Il est, 13-23, 1939. à iméme en Syrie durant la perfectation Il fut rémoin à Tyr des S. C. R. Sept. h. combats de quelques Martyrs, b & il vit dans la Thebaide les

\*\*Report | Anish Company | Ani

d'Adrespasa, n'avors rien qui les combate. Els pour ce que dit M'Valois, please, qu'Eusète ne marque plus d'Erefquerde Cefarée aprés Agape, (ce n'elt pas une preuve qu'il ait effé fon loxceffeur immédiat. Il pour avoir eu des raifors de ne point parler d'Apriodòlis, ou Eddaré pap. qu'il ne dir point d'Agape qu'il air vécu jusqu'au emps de la présection, comme il de die da sutres Evelques dont il parle d'un de dir point d'Agape qu'il air vécu jusqu'au emps de la présection, comme il de die da sutres Evelques dont il parle

dans le meime chapitre. [Et ainfi il pouvoit bién eftre mort dés l'an 303 Eufébe effoit Evefque au plulfard en l'an 303 [Cari l'n y Carre par. a pas moyen de douter qu'il n'ait fait luy mefine le difcours qu'il l'an apparent de douter qu'il n'ait fait luy mefine le difcours qu'il EUSEBE DE CESAREE. 43
raporte dans fon histoire, & qui fut prononcé à la dedicace de

l'eglise de Tyr, rebastie par Paulin son ami particulier, Japrés la persecution de Diocletien, & avant celle de Licinius. [II faut raporter aux premieres années de son episcopat, lor sque Licinius n'avoit pas encore commencé à persecuter les Chrétiens la lettre qu'il écrivit à Constancie sœur du grand Constantin , ] 'si cette Princesse estoit alors semme de Licinius, comme elle est Conea.7 p. qualifiée dans le VII. Concile , [ & non fa veuve . ] Conftancie 365.bla97.e. fqu'on feait d'ailleurs avoir esté Chrétienne, lluy avoit écrit pour le prier de luy envoyer une certaine image qu'on tenoit estre de JESUS CHRIST. 'Car Eufebe mesme nous assure qu'on voyoit de Eufl.7,c,18,p. fon temps des tableaux de J. C, de S. Pierre, & de S. Paul; & il 345.5. avoit vu à Pancade la statue qu'on disoit que l'Hernorrhoisse avoit fait faire du Sauveur qui l'avoit guerie. Eusebe récrivit 491-196. donc sur cela à Constancie une lettre dont il ne nous reste que quelques fragmens. On y voit bien qu'il ne veut pas luy envoyer ce qu'elle demandoit : mais pour les raifons de son refus, il n'est pas aisé d'en comprendre la solidité. Tout ce qu'on peut dire , c'est qu'il veut la detacher de J.C. consideré simplement comme homme, & la porter à considerer davantage en luy sa divinité. Mais il femble aller jusqu'à dire que son humanité n'estoit plus depuisqu'il effoit monté au ciel: '& on l'a accusé de le croire. P497 500.

'La enamis de faires images on voulu fe fevir de cette p454/89-4 lettre de certe qui le ons refuere, forta fepole vinaignis ils ons folicen que fapole vinaignis ils ons folicen que forta voir d'autorité vente d'un Arien declaré : à quey ils ort ajouté que exte qui ne reconsolificer pendant qu'une nature en J. C, comme faitient les Ariens, etitient generalment externis des images, qu'orige to voire peu de la fait de l'une de ces erreun à l'autre; Jil est certain qu'alte partiel fait de l'une de ces erreun à l'autre; Jil est certain qu'alte partiel de l'une de ces erreun à l'autre; Jil est certain qu'alte partiel de l'une de ces erreun à l'autre; Jil est certain qu'alte partiel de l'une partier de courie que Deul approvoir; Jon parlain de l'une de l'une parlain de l'une de l'une parlain de l'une parlain de l'une parlain de l'une de l'une parlain de l'une de l'une parlain de l'une de l'une parlain de l'une parlain de l'une parlain de l'une parlain de l'une de l'une parlain de l'une parla

litain de la Palestine, ou J.C. avoit vécu .

#### ARTICLE HL

Eusebe s'unit aux Ariens : refuse l'evesché d'Antioche.

HERESE Arienne commença à paroiftre vers l'an 319. & Eufebe.comme nous venons de dire, fut affez malheureux rour s'engager dans la défense & d'Arius & de ses dogmes.] There I, a. e. 4. 'Arius le mit tout d'abord à la teste de ses partisans." La chaleur p. 537-b. qu'il fit paroiftre pour luy, rejouit Eusebe de Nicomedie, qui s'en # c. 5. P. 538, c. fervit pour animer Paulin de Tyz à se declarer pour leur parti .

'Il se joignit au mesme Paulin & à Patrophile de Scythonle pour Ser. Li.e. 1 e.p. faire permettre à Arius dans un Concile de tenir ses assemblées 428.b.c. à part, sc'est à dire de faire schisme tout ouvertement; & cela Thart, Lx. 2.3. donne lieu de croire que ce sont Jees trois Evesques de Syrie dont 522.d.

S. Alexandre se plaint particulierement entre tous les désenseurs d'Arius. Il écrivit plusieurs fois à ce Saint pour le reconcilier Cone,t.7.p. avec l'herefiarque, ou plutost avec l'herefie mesme qu'il ap-497.€. puvoit entierement . Il écrivit aussi en ce temps là à un autre c.d 365.b.d

Ath. de fyn. p. Evefque nommé Euphration, 'que le Christ n'estoit pas le veri-table Dieu,ni coeternel à son Pere. Il se trouva ensuite au Concile de Nicée entre les désenseurs Thirt.i.r.e.6. Il fe trouva enfuite au Concile de Nicée entre les desenieurs p. 541.bl Phile d'Arius. Il nous apprend luy mesme qu'Osius demandant à

app.p.177. 6 Eulin Marc Narcisse de Neroniade , [ l'un des chess du mesme parti , ] s'il Li .c.+ p.as.d. croyoit,comme Eufebe, que le Pere & le Fils]fuffent deux fubstances; Narcisse avoit répondu. Je voy par ses écrits, qu'il croit qu'il Thort.L. e. 6, y en a [ mefme ] trois [dans la Trinité . ] Il figna neanmoins enfin 11.P.544.e/353 comme les autres défenseurs d'Arius par crainte[ ou autrement,]

& l'anatheme d'Arius, & le symbole de la Consubstantialité, à p. 55 slath.dec. laquelle il s'estoit opposé d'abord. Ce qu'il eut de particulier , N.P. 531 dée c'est qu'il écrivit ensuite une grande lettre à son Eglise, pour luy fvn.p.882,a.b.

expliquer comment il avoit ligné la Consubstantialité sans chan-Thart.I., e., 1, ger d'opinion: 'car il le dit expressement ; ["& cela paroist assez Vie Concide Nicce par fa lettre mesme. J'On le voit encore par les écrits qu'il fit f.io. # e.7.p.542.d. enfuite, & par la part qu'il prit à l'oppression des désenseurs de

la verité, [comme nous le dirons plus amplement dans la fuite . Cependant sa signature luy donnant le moyen de passer pour Entv.Conf.1.1. Catholique, ou le faifant tolerer par l'Eglife, J'il fit en prefence des Evesques un panegyrique de Constantin dans la solennité de

fa vintieme années c'est à dire le 25 de juillet, ou un peu aprés. 1.C'effeit le plus ardent de tous les défenfeurs d'Atlus, nommez à eaufe de cela Enfebiens .

Nous ne trouvous rien pour l'hildrei d'Eufele, jusques en l'an 311, auquel S. Euffathe d'Arinches fut depôt par la fichion d'Eufele de Nicomedie ; J'miss c'eftoit en partie pour venger sou-latea). P. Eufele de Cofarée. Car Stellathel Pavier starqué nommément, 34-380-a. Lée, de l'avoir accusif de violer la foy de Niceé Eufele riode pas avouer l'app partie. Lee, de l'avoir accusif de violer la foy de Niceé Eufele riode pas avouer l'app partie. Per mais pour avoir lieu de perfecuer le Saint, il l'accusi de tember dans l'herefue de Sabellius. Eufele de Nicomedie ellant venu mais pour avoir lieu de perfecuer le Saint, il l'accusi de tember dans l'herefue de Sabellius. Eufele de Nicomedie ellant venu mais pour avoir leur de la comme de Caface. Ce les passities en Padelliue, il 19 confera avoc celui de Coface. Ce les passities en Padelliue, il 19 confera avoc celui de Coface. Ce les passities ce est quartiers la qui avoient emballe impete d'Arin.

2 un fort de ces quartiers la qui avoient emballe impete d'Arin.

2 viantéens etcue veloité, [mirre ent a place Pauline de Ty l'e compagnon de leurs fertimens de de leur enhalte, de depotent encour Afclepas de Gaza, parcequ'il et foit comment de l'Arinaffere.

Eusebe estoit si considerable dans son parti, qu'aprés la promte more de Paulin, & d'Eulale son successeur, J'on le voulut faire East. C 1.3.c. Evelque d'Antioche. Il refula meanmoins cet honneur, [ foit par 39-61.p. 516 modestie, si l'on veur, soit qu'il craignist le sort de Paulin & d'Eulale, soit qu'il preserast Cesarée où il estoit le maistre, à une plus grande ville où il favoit qu'il trouveroit bien des contralictions, foit parcequ'il connoissoit la disposition des Constantin fort opposée à ces changemens d'eveschez; car pour luy il n'en faifoit pas un grand scrupule, nonobstant les Canons de l'Eglise, qui les ont toujours condannez, ) puifqu'il en fait des eloges à Euf in Marc.L. Paulin de Tyr & à Eusebe de Nicomedie. [ Par quelque raifon 204 p 194] 20. eu'il ait agi, fon refus luy fit honneur. ] Car en ayant écrit à ab. Constantin, f auquel la ville d'Antioche, & les Everques qui y 61,8318, 519. estoient, en avoient aussi écrit pour faire son eloge, & demander qu'il fuit fait Evefque d'Antioche; ] ce Prince témoigna estimer beaucoup le refus qu'il faifoit de passer à un siege si considerable. & luy manda qu'il avoit sujet de se trouver heureux du rémoignage avantageux que tout le monde luy rendoit,& de cequ'on le jugeoit capable de gouverner quelque Eglise que ce pust estre.

"Hémbégu Enthé foit allé auffisoft apriet trouver ce Princer Les-passed, de nouses voyons actum de les voyages auquel nous puisfon plantoft aportes ce que dit Marcel Evelque d'Anoyre, '] 'qu'en pariet Mune, pintoft par la ville ja voir fair un difocum dans Fegligi, 'oil 18-An avoir acouté les Galates d'eltre dans Terreux for le fujer de la divinité, parcequil ne croyoient pas comme luy, dit Marcel, que l'image, de la chois dont elle et image, sue pouven paselfre pas-dis-t-

----

une "mesme chose, mais que ce sont deux natures, deux\*choses ; ¿ mini. & deux puissances, comme Eusebe le disoit formellement dans \* Tpaymant ses écrits. 'Marcel se plaignoit encore d'un discours qu'Eusebe avoit sait à Laodicée. Eusebe revint ensuite à son Eglisesen 333

P.16.s. v. Conf. Luc. 33-P-542.c. ou 334 , ] & y reprit ses exercices ordinaires.

> AN ARTICLE

Eusebe est aimé de Constantin : Il contribue à opprimer Saint

Atbanafe : Ses dernieres actions : Sa mort, [ Y Es eloges qu'on avoit donnez à Eusebe en le voulant faire

Evelque d'Antioche, venoient proprement des fauteurs Euly.Conf.La d'Arius: Mais ils ne laisserent pas sans doute d'augmenter ] la c, 60.p. 116.d. bonne opinion que Constantin avoit déia de luy à cause de son erudition, '& de ce qu'il paroiffoit avoir quelque modestie: [ & imming Eusebe ne manquoit pas de cultiver ses bonnes graces par les eloges qu'il luy donnoit, comme nous le voyons dans les monumens qui nous en restent. Il marque assez souvent cette bonté

#Lz.c.s8.p. 412b. Ablacto. P447.dl448.c. c.45.p.464.d. L 3.c.51-53.P. 508.509.

1.4.6.46 p. 10. que Constantin avoit pour luy , ] nous apprenant qu'il le faisoit manger à sa table, "qu'il l'entretenoit familierement, box qu'il luy apprenoit de sa bouche les particularitez les plus importantes de sa vie . Il nous a conservé plusieurs lettres que ce Prince luy écrivit ; une pour faire rebastir les eglises abatues durant la persecution, ce fut la premiere de toutes. Sécrite apparemment en l'an 324; June autre pour faire bastir une eglise à Mambré [vers l'an 331, ] laquelle neanmoins est adressée proprement à Saint 14.6.36p.543. Macaire de Jerusalem; '& une troisieme [vers l'an 334.] pour le prier de luy faire faire quelques copies de l'Ecriture pour les eglises de Constantinople. Eusebe en luy envoyant ces copies, luy manda que le bourg de Maïume avoit embrassé le Christianismes furquoi Constantin luy écrivit encore pout luy en témoigner sa joie. Eusebe luy dedia [vers le mesme temps] un traité sur la seste de Palque, traduit en latin : Constantin l'en remercia, témoigna estimer beaucoup son ouvrage, l'exhorta à luy en envoyer sou-

6.37-P.544.C. 143.

vent de semblables, & l'assura qu'il l'avoit communiqué à beaucoup d'autres personnes, comme il l'en avoit prié. S. Eustathe & Asclepas ne furent pas les seuls Orthodoxes persecutez par Eusebe. 1'On marque qu'il voulut entreprendre quelque chose contre S. Macaire de Jerusalem, qui l'obligea à se tenir en repos en se separant de sa communion, depeur qu'il

Soz.1,2,c.20.p. 471.b.

ne luy donnaît un fuccesseur Arien comme luy. Saint Athanase se trouvant accusé de divers crimes par les Than, I.e., 14, calomnies des partifans d'Arius, Conflantin fit affembler fur 1993 de, v. S.Aiha. cela à leur prière "un Concile à Cefarée l'an 334. S. Athanafe

refula de s'y trouver, & ce fut apparemment à cause de l'aversion ed Athanan toute ouverte qu'Eusebe faisoit paroistre contre luy [Eusebe ne 797.als. Van t. laissa pas de vouloir estre son juge l'année suivante dans le Con. 1-P-13-15. cile de Tyr., maloré la recufation que ce Saint en avoit faite-& malgré les reproches que les Confesseurs luy firent de son

apostatie. Luv & les autres de sa faction y deposerent le Saint. V.lesAriens& estant auffi-tost allez à Jerusalem, "ils y receurent à leur com-\$ 31. munion Arius & tous ses disciples. Ils firent en mesme temps dans cette ville la dedicace de l'eglise de la Croix & de la Resur-

» rection. (Ceux qui n'estoient pas capables, dit Eusebe, de parler Euse, Confla » en public, appaifoient Dieu par les facrifices & les prieres qu'ils case sus b.c. " luy offroient : & pour nous qui receufmes en cette occasion plus

" d'honneur que nous ne meritions, nous honoraimes la folennité

» par divers discours que nous y filmes.

'Constantin manda ensuite à Constantinople tous les Evesques c. 6 p. 750.1 qui avoient condanné Saint Athanase. Les chessde la faction ne Athapa paos. voulurent pas neanmoins que d'autres qu'eux y allassent. Ainsi les deux Eusebes y allerent avec quelques autres se acheverent d'opprimer ce Saint, en perfuadant à Constantin par de nouvelles calornnies, de le releguer dans les Gaules. Ils pretendoient aussi obliger en l'an 336 S. Alexandre de Constantinople à recevoir Arius dans son Eglise. Mais ils eurent la confusion de voir perir honteusement celui dont ils avoient entrepris la défense aux dépens de leur foy, de leur honneur, & de leur falut. Ils avoient peu auparavant deposé Marcel d'Ancyre grand

ennemi des Ariens, & qui avoit fort maltraité les deux Eusebes avecquelquesautres. Eusebe de Cesarée ne se contentant pas de cela, écrivit cinq livres contre luy pleins de vehemence & de chaleur. ] Il pretendoit avoir esté engagé à cet ouvrage par les in Marc.l.a, c,

autres Evelques de son parti.

[ Vers le mesme temps & apparemment à la fin de l'an 335, il prononça dans le palais, en presence de Constantin, un long panegyrique de ce Prince, dont il composa aussi la vie peu de temps aprés qu'il fut mort, ] lorsque ses enfans estoient déja Au-v.Constit. es gustes, " c'est à dire aprés le neuvierne de septembre 337. Ce sut passe apparemment fon dernier ouvrage; ] 'car il mourut, felon Socrate, a tdat. vers le mesme temps que Saint Athanase & les autres Evesques p.83-2.65 Sal. 2.C.2.P-499.C.

\$3.4.

CICACION CACACACACAGGAGCAGCACAGCAGCAGAGGA

#### ARTICLE V

Eusebe refute Hierocle, & fait quelques autres écrits: De sa chronique.

IV 011.A ce que nous favors des actions d'Euclée. Il faut maintenant praire de fox écrits; qu'on peut dire cêtre la paral.

Establica de la compartica de fox chiers, qu'on peut dire cêtre la principale pararde de fon histore. I Carr il en a fait une infinite paral.

Establica de la principale paralle de fon histore. I Carr il en a fait une infinite de fonce de

a Hurr, 4316 et control sa Vivil a d'écrire contre les Chrésiens , We cut la las n.º 19.

p. 4316.h.

ba a brigé de comparer Apollore de l'Ausen de la restiter fur ce point , l'ét pour cela, fit a brigé de comparer als en l'ét d'Apollone par Philofattes , afin de montrer quel effoit ce magiène. Il flait efferte meanmoins de refuer dans la faite e l'erté de l'écrit d'Hèroite ; l' Cei l'iput

l'avoir eu en vue dans les ouvrages qu'il fit depuis contre les payens, ] 'Il femble adreffer cet ouvrage contre Hierocle à un admirateur de ce payen; & il le commence 'd'une manière qu'i wa nière peut donner lieu de croire que c'eft la fuite d'un plus grand ouvrage. [ Mais je nofe que ce peut bein n'étre qu'une figure.]

Phote. 39. Pa4. '6c Photius qui n'appelle cet écrit qu'un petit livre, [n'en a pas apparemment eu plus que nous.]

en est rien resté . ]

Eul. purp.l. 10.

Dans ses livres de la Preparation, il cite sa chronique, se spata.d.
que sques autres ouvrages, se dont l'un est celui qu'il avoir fait sur

le grand nombre d'enfans qu'avoient les anciens. 'Il n'est point » \$.20, marqué par Saint Jerome, ni par Photius, ni par Suidas . [ Celt apparemment celui mesme )'qu'il dit autrepart avoir écrit sur la dem.l. 2.0, p. multiplicité des femmes & des enfans des Patriarches. S. Bafile 3 Baf de 50 e. cite aussi quelques lignes de ses Questions ou de ses Doures sur la 29.1.2 F. 33 f. polygamie des anciens . [ Nous n'avons point cet ouvrage, non plus que ] 'celui où il dit qu'il avoit ramafié tout ce que J. C. a Eufpraphie. predit, & où il avoit fait voir que toutes ses predictions ont esté 3-9.1 c. parfaitement accomplies. Dans fa Demonstration faite aufli-tost dem.17.P. 351. aprés sa Preparation, ] il nous renvoie à un ouvrage qu'il avoit ed écrit pour resoudre plusieurs questions sur la genealogie du Sauveur. [ Dans le premier livre, il y expliquoit pourquoi les Evangelistes font la genealogie de Saint Joseph, quoique J. C. ne foit pas né de luy; & il y marquoit comment on peut prouver que la Vierge estoit de la race de David. Je ne sçay si ce seroient ) les cinq livres de la Theophanie ou de l'apparition de Dieu, qui Hier,v.ill.c.t.

font marquez par S. Jerome.

issampi. Mara

[Nous avons plus de choix à dire de la chronique [Elle elloit Exidency, divide en deux livres. Le premier contennés in chronologie de tous les Empires, traitez chatem à part. Le fexod, dont l'autre effoit comme la maitere, sitiou une feuel chronologie de toutes ces chronologies particulieres, les joignanc & les confrontant pour ainsi dur lustre l'autre; peis poignanc & les confrontant pour ainsi dur lustre l'autre; peis principales un melime tenun, on pot au moint datu une mentire dixinate d'autre et autre d'autre d'autr

On pretend que le premier desse in qu'à eu Eusebe en entre des prenanc ce travail, a esté de trouver le veritable temps de Moyse, de qu'il a reconnu en estreque ceux qui en avoient parse parsen parse parsen parse

precedée que de 350 ans.

"Il y remarquoit'les principales actions des grands hommes, &c Marchage, menaliam, ceux par qui les arts avoient ellé inventez. Cela fe trouvoit Edichenge, particulierement dans fon premier livre, felon Scaliger, qui croit

Hift. Eccl. Tom. VII.

G.

and the back

Hier siliest, que c'eff ce que S. Jerome a appellé une histoire generale de couleufant part es chofes, de que c'eftoir un ramas de toutes fortes d'antiquitez, au lieu que le fector divre n'en effort, félon luy, que comme la pasita.

Lin, que l'ouvrage admirable d'Euclébe comprenier depuis le

r.1-4khr.p. 55: commencement du monde jusques à Constantin. 'Car Eusebe mesme dit que le second ne commence qu'à Abraham.

As ablass. Scaliger ajoute qu'Eufebe avoit ciré prefique tour le premier des la presse de la fricain, [qui se-si-lar, alter, b. remême prefique tout fon ouvrage, de Jule Africain, [qui se-si-lar, alter, al

a voulu le corriger, & fouvent fort mal à propos. On le blassne
proper de ne l'avoir jamais nommé que pour le combatre.

Dans le sécond livre que nous appellons proprement sa chro-

Dans le tector livre que nous appeirors proprenent la chronique, Scaliger dit qu'il y avoit mis d'abord l'année courante depuis la natifance d'Abraham, enfuite les années des Princes qui regnoient alors en différens endroits, & enfin les divers evene-

efloient plus dés devait S Profier, ni peut-eftre dés le temps de Saint Jerome. 'Le P. Petau foûtient encore qu'Eufebe n'y avoit point marqué les années de J. C. Mais on convient que les années marquées depuis la naiffance d'Abraham, y viennent de luy, deup-P-19 \* 'auffibien que les Olympiades. Le Petau remanque encore qu'il

escippiss. 'aufii-bien que les Olympiades.Le P.Petau remarque encore qu'il commence ses années non au mois de janvier, mais à celui d'octobre qui le precede.

Eusche p. 4. 'Il parosit qu'Eusebe a fait deux editions de sa chronique.

# Propleto A recommendation of the livre passed, de la Preparation, [c'eft à dire apparenment avant l'an 31.3]. Et nearmoins S. Jerome affiure pluticurs fois qu'elle alloir jusques à la vinteme année de Conflatini, C'eft à dire apparenment avant l'an 31.3]. Et vinteme année de Conflatini, C'eft à dire apparenment avant l'an 31.3]. Et nearmoins S. Jerome affiure pluticurs fois qu'elle alloir jusques à la vinteme année de Conflatini, C'eft à dire agues en 22.5 ou

la vintierne année de Constantin, [c'est à dire jusques en 325 ou 326.] Il semble que cette derniere edition peut avoir esté intitulée la Veritable.

S. Jerome a traduit en latin la chronique d'Eufebe, c'est à dire felon Scaliger, tous fes deux livres fur l'histoire des temps, ou plurost il en a fait un nouvel ouvrage. Car il traduisti tour le extre d'Eusèbe: mais depuis la prisé de Troie jusqu'à la vinteme année de Constanti, il y mela diverséchosés circée de Suctoon

& de divers autres historiens, particulierement pour l'histoire Romaine qu'Eusébe avoit touchée fort legerement. & il y ajouta une continuation depuis l'an 325 de J. C, jusqu'à la mort de Valens en 378. Tous les Latins se sont depuis servis de ce travail, mais \* PATALL. feulement de la seconde partie que nous appellors la chronique, laquelle Marianus Scotus a inférée toute entiere dans la fienne. Ils ont au contraire entierement negligé la premiere, de forte

qu'elle s'est perdué.

V.S.H.p.

POLYTE.

[Les Grecs en ont témoigné plus d'estime.] 'Car on pretend 24 P. 401.401. que George le Syncelle, qui vivoit à la fin du VIII fiecle, avoit inferé mot à mot tout l'ouvrage d'Eusebe sur lestemps, dans celui qu'il avoit fait sur le mesme sujet; & que Cedrene a inseré aussi dans le sien celui du Syncelle. Mais les ouvrages de ces deux auteurs ne sont venus à nous que par extraits & par lambeaux. Cela n'a pas empeschéScaliger de ramasser dans ces deux auteurs ce qui y est resté sous le nom d'Eusebe, en y joignant beaucoup d'autres endroits, qu'on voit, dit-il, estre cerrainement de luy, & en laissant au contraire plusieurs autres qu'il ne doutoit pas en estre aussi, mais dont il ne pouvoit pas donner de preuves. Il a chr.pr p.18. encore tiré quelque chose de la chronique d'Alexandrie: '& c'est 24.71.8. fur tout cela qu'il nous a donné en grec un premier livre des chroniques d'Eusebe [qu'il a tasché de faire répondre à sa veritable chronologie, afin que ces restes de son ouvrage nous consolassent de la perte que nous en avons faite. Mais quoiqu'il ait pretendu n'y rien mettre qui ne fust constamment d'Eusèbe, "il s'y trouve neanmoins plusieurs choses qui ne peuvent estre de luy, comme les années des Evesques de Jerusalem, ] 'qu'Eusebe avoue n'avoir histages, p. 117. pu trouver. [ Ce n'est point certainement Eusebe,] qui tire du b. passage d'un chronologiste nommé Timothée, qu'Orphée a re-

connuil y a bien des fiecles que toutes choses ont esté faites par la Trinité consubstantielle. Quelques uns disent que ce Timothée Per, des p.16.c, est un auteur du troisieme liecle, plus ancien qu'Eusebe. [Je ne Yeav pas quelles preuves ils en ont. ] Scaliger a encore formé une Eulxpr.413.31

chronique greque d'Eusebe, où il dit qu'il n'a rien mis qu'il n'ait trouvé dans les livres; [ & elle se trouve en effet presque toute entiere dans le latin de S. Jerome.] Il y a mis les Confuls comme il a cru qu'ils devoient estre ; [ & ce sont presque toujours ceux d'Onuphre.

: Tout le monde avoue qu'il y a beaucoup de fautes dans ce que Perf. poft.p. nous avons aujourd'hui de la chronique d'Eusebe . 1 Toit par la 114/3/11 p.6. negligence des copilles, à quoy Dodwel attribue les différences

qu'on remarque entre cet ouvrage & son histoire ecclesiastique. f foit parcelle d'Eusebe mesme.] Scaliger pretend y trouver non Euf, chr.pr.p. 10, 11. feulement des fautes, mais encore de la mauvaife foy, & il accuse Eusebe d'v abandonner quelquesois la verité la plus certaine & la plus connuë, & mesme d'attribuer à l'Ecriture le contraire de ce qu'elle dit, plutoft que de reconnoistre l'erreur de ses faux principes . [ C'est ce que nous laissons à examiner à d'antres . p.q. Mais quelque peu favorable qu'il foit à Eufebe, J'îl ne laisse

pas de reconnoîstre que cette histoire des temps est digne de beaucoup d'estime. Il l'appelle un ouvrage heroïque oc tres E. P.4. 1 5.1. 20 P.401.1402 excellent, qui est audessus de toutes les lollanges. Il dit que c'est un travail d'Hercule qui a esté extremement estimé de tout le

Pr.p. 11 27 | Du monde, fuivi par tous les anciens qui ont traité de la chronologie, '& fi excellent, que nous n'avons rien dans l'antiquité fur cette matiere, qu'on luy puisse comparer.

Hier, v.ill.c.\$1. S. Jerome attribue à Eusebe une histoire universelle des Canons ou regles des temps, & l'epitome ou l'abregé de ces Canons.

Eufchn Pt. Pa 27 [Je ne voy pas que Scaliger explique ce que c'eft que cet abregé.] Il pretend mesme quelquesois que ce qu'en dit Saint Jerome est une pure meprise. Neanmoins il est bien aisé de dire dans son fentiment, que les Canons font ce qu'il appelle le premier livre. & que l'abregé est le second, c'est à dire ce que nous appellons la chronique, & ce qui nous est resté dans la traduction de Saint Jerome. J'M.! de Pontac veut que les Canons & l'abregé foient la pr.P.p.15.16. mefine chofe, I ce qui ne paroift guere conforme au texte. ] Il soutient que nous avons cette chronique entiere, telle que S. Je-

rome nous l'a donnée, pui sque tout ce que les anciens en ont cité Said J. P. 739 d. s'y trouve encore. Suidas dit que Diodore de Tarfe, celebre fous Julien, Valens, [ & Theodose, ] a fait une chronique qui corrige l'erreur d'Eufebe fur les temps. Il femble citer cela d'Anastase

F.14.25.

le Lecteur F qui vivoit vers l'an 500. I \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ARTICLE VI

Der livres de la Preparation & de la Demonstration: De l'biftoire ecclefiastique .

U SEBE a fait quinze livres pour montrer que fi les Chré-Euf.præp.l, 1,e. 1.P 1-4H.15-C.15 L tiens ont abandonné la religion de leurs ancestres , ce n'a P-788.789 point esté par une credulité legere & fans fondement, comme les payens le leur reprochoient, mais par des raisons tres claires &

tres folides. Ces livres font intitulez De la preparation à l'Evangile, [ parceque pour nous preparer à reconnoistre la verité de ce que l'Evangile nous enseigne, & de la religion de J.C. qui nous y est annoncée, l'il y détruit toute la fausse religion des payens, Phot, e.p.p.s. [ particulierement en faifant voir quelle en a esté l'origine , ] & comment ceux qui ont défendu le paganisme se combatent les uns les autres & y établit au contraire l'autorité & le respect des Alex, t. 7. P. 417. livres de Moyle, & des autres de l'ancien Testament. [ Scaliger 41 8. qui n'est pas porté à relever trop Eusebe, ] appelle cet ouvrage Eusehranps. Il un travail divin, pour lequel il avoit fallu ouvrir tous les livres 24 PAOS...|pep. des anciens auteurs, afin de les convaincre de folie par l'autorité de la loy de Dieu, & de montrer que les plus celebres Egyptiens, Caldéens, Pheniciens, Grecs, avoient puisé dans les Prophetes ce qu'ils avoient de meilleur. Eusebe nous y a conservé des fragmens confiderables de beaucoup d'auteurs, dont les noms mesmes ne seroient pas connus sans luy. Il y refute Porphyre presque partout, souvent sans le nommer.] On peut voir au commencement prand rec., p. du dernier livre toute la mariere, la division, & la suite de cet 785.745 Durin ouvrage. Saint Jerome & Photius one marqué ces quinze livres. 10, P 8 12. Eusebe les adresse à l'Evesque Theodote, [c'est à dire sans doute . Hier.v.ill e. \$1 Phot.c.p. P. à celui de Laodicée , ] c dont il fait de grands eloges en un autre Euf.przp (.r. endroit. aroit.

4II n'y pretendoit ruiner, comme nous avons dit,les objections entit, e. 1.8.1.

des payens contre les Chrétiens, que pour prouver ensuite la 288.he verité de l'Evangile, & expliquer les mysteres les plus difficiles demail.s.c.t.p. & les plus relevez que nostre religion nous enseigne: C'est pourquoi aprés avoir achevé cetouvrage il passa austi-tost à un autre 7506 65. P. 5. 6 incitulé Demonstration evangelique, ou Preuves de la verité de Fuepai-1. l'Evangile . Il le commence en montrant pourquoi les Chrétiens n'estant pas Juis se servoient des livres des Juis, & n'embrassoient pas neanmoins la vie des Juifs telle qu'elle est ordonnée par ces mesmeslivres. Il fit vingt livres de ces preuves de l'Evangile; Hier.v.iii.e 8.1 [ mais il ne nous en reste aujourd'hui que dix , dont mesme le Phot.e.9.p. 13. premier est sans commencement, & le dixieme sans fin . 1 Il y Eastdem, l. c. c. marque que les peuples, les magistrats, & les Empereurs, ne 16,9,82.4 ceffoient point encore de persecuter J.C. & ses serviteurs, en 11267.p.119.b. forte que les Chrétiens les plus innocens effoient traitez comme . s'ils eussent esté coupables des plus grands crimes, & que les plus criminels estoient absous comme innocens dés qu'ils cessoient d'estre Chrétiens . [ Ainsi il semble que l'on estoit encore alors dans la persecution de Diocletien, finie avec l'an 31 2:] & quand 1.6.e.13 p. 274 d.

EUSEBE DE CESAREE; il y est dit que le Prophete predisoit le martyre de la Passion de J.C., [ il ne faut pas l'entendre du Martyre ou eglise de la Croix.

qu'on ne commença à bastir que vers l'an 327. Lc.c. 10-p.299

Cependant il dit en un autre endroit, ] 'que l'autorité des Empereurs Romains empeschoit les Egyptiens, & tous les autres hommes, d'oser rien entreprendre contre l'Eglise, & de l'attaquer mesine de paroles. [ Est-ce qu'il auroit ajouté depuis quelque chose à son ouvrage en le revoyant? Ou pourroit-on dire qu'il travailloit au quatrieme livre en 312, lorsque la persecution duroit encore & aux fuivans en 313, lor sque Licinius ayant vaincu. Maximin, fit publier partout les edits que luy & Constantin avoient faits pour la liberté de l'Eglise? Il y marque encore assez. clairement des le cinquierne livre, que l'Eglise jouissoit alors de

Ls.c.; p 121. d la paix, ] 'puisque l'on voyoit dans toute la terre les eglises de J.C. qui fleurissoient au milieu des villes, dans les bourgs, & dans les villages, & une infinité de peuples qui se confactoient à son nom, fanscraindre les ennemis visibles & invisibles qui les en-

vironnoient de toutes parts.

din p.o.s.

hiCl.r.c.2.p.so. 'Ces livres de la Demonstration font affez visiblement ceux qu'il cite dans son histoire ecclessaftique, & où il dit qu'il avoit ramassé dans les uns les passages des Prophetes qui regardent J.C.& établi dans les autres la verité de tout ce que l'on en a dit. a.p.1174.1 [Lab. Que fi Blondel & le P.Labbe pretendent qu'ils sont posterieurs

" Eufeem 1.6. à l'histoire, " c'est sur un passage qui ne le marque point dutout, 6 Blood (b.). dans le grec, comme Blondel l'a[depuis] foûtenu luy mefine. Outre les deux ouvrages de la Preparation & de la Demonstra-

tion & de la Demonstration ecclesiastique, divisez aussi chacun en plufieurs livres. Dans le premier il y avoit divers extraits. l'Nous n'avons rien aujourd'hui de ces ouvrages. Je ne scay si ce feroit ce que marque Eufebe dans fa Preparation evangelique, ]

Ful. prapilace lorfou'il promet de traiter des dogmes [ ou des mysteres ] "plus saporipes. 1.p.4.b. relevez.

hi[1, z.c.z.p.4. Eusebe avoit déja fait dans sa chronique un abregé de l'histoire de l'Eglise mais il entreprit ensuite d'en faire une plus complete, 'ce qu'aucun autre n'avoit encore entrepris avant luy; & il l'executa dans les dix livres que nous en avons encore, 'lesquels 110.c.9 p. 399.8

ePhot.c.9.P.12- ti on evangelique, Photius en marque deux autres de la Prepara-

comprennent depuis la naissance de J.C. 'jusqu'à la paix dont l'Eglife commença à jouir pleinement aprés la derniere victoire de Constantin sur Licinius, [arrivée en 323 au mois de septembre ]

a.b.d. 'Il y marque affez clairement la mort mefine de Licinius, & parle

de divercie bis cape Conflantin revie de fin être apré da vibênire. (danii de peud-private brei de paldol quiro 34 no 35 fle P 16/16.61); co peut aufii affuire que cor fui pas piularda quiro 1º no 126, "mujuri la fini pe les closges de Colfre, f. que Conflantin fit £465/45-17. mourir cette année la. ) Cara Eulébe n'aurore pas voola le loiter 801/37-19. aprés fa mort, common on le juge par la viede Conflantin, noi 1º 18/3 juen dit pas un feuil mor, l'ons metine qu'il copie les endroits de 
de fon histore col la revavie fair l'edope. 
39-44-11.

[Mais quoiqu'Il la conduife jufques en l'an 325, on peut dire neamonies qu'elle finit en 913 avec le l'ure 9, peut pantiono de Maximin. Car le refte n'eft que comme une addiction fur la paix, de un elege de Conflatario platord qu'une vrale hiftoure. Il n'y continuis point à marquer les principaux Everêques de l'Egifie : Il vy puré point des Concilies; de quelque brait que fift dans l'un proposition de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de que du Conciliede Nicée. Rien ne conviere moins à une hiffore que du Conciliede Nicée. Rien ne conviere moins à une hiffore que d'un Conciliede Nicée. Rien ne conviere moins à une hiffore

reduit tout ce dixieme livre à quatre ou cinq pages.

The meaning and a constant are a quarte out any pages.

On remarking qu'il a accontamé de corriger par fon hithoire cys sus p. 438
les fautes qu'il a vote faires dans à chronique, "X que nemmoins albend, foi, a. il)
il y a platicars tolor qu'il ne prifi paraflez garde à ce qu'il crivoit;
fon hithoire, foit qu'il ne prifi paraflez garde à ce qu'il crivoit;
fon qu'il air fair une fectonée editione de la chronique. Doubsel Presipell a, veut que toutes ces diverileze, ne viennenc que de ceux qui on rapidiça, mai copie fun de l'autre ouvrage. If M. Coulines ratudiants fon hithour en françois, a marqué dans la présac diversis fautes Mugdar, qu'on l'accide qu'on l'accide qu'on l'accide de l'april charge.

Mais quedques fautres .]

Mais quedques fautres ou quelques defauts qu'on y puilfe trou. Da Finza p.,.
ver , ce fera toujours un ouvrage tres effimable, tres important, » Na Vanta a.p.a
& teres vuile à l'Eglife , I qui fans Eufebe n'auroit prefque pas de

δεταν' suile à l'Egilés, [ τομ fam Eniche n'auroir prefique pas de conociliance de l'inhitorie de les trous premien infects. ) Aindi on Enfandance luy peut donner avec justice le circe de peur de l'Inhitorie corde. Infinitione coche familiarite, Celaile de Cyale richre beausoupert ourarge, [ Il et de Gallance and Company of the Co

V. ( 12.

ample. Les cinq premiers livres ne forc composée que des passages des Peres , & de auteurs les plus authentiques, entre les quels il nousen a conservé de tres importants, comme l'histloire des Martyrs de Lion , & celle de S. Polycarpe. ] 'Dans les cinq demiers Eacldente.

To Larve

qui comprennent l'histoire du III. fiecle, il joint aux monumens originaux ce qu'il avoit appris des personnes qui avoient vécu de ce temps là. [ Ainsi l'on peut dire qu'entre les ouvrages des hommes, tous fujets à faillir, nous n'avons guere d'histoire plus

authentique que celle là.

Aussi elle a esté tres bien receuë de tout le monde. Rufin la traduifit au commencement du V.fiecle.& la fit ainfi connoiftre aux Latins, qui ne l'ont receue qu'avec trop de deserence ; ] '& prol.p.25.c. tous les Grecs qui ont voulu travailler dans le V fiecle à l'hiftoire de l'Eglife,ont commencé où Eufebe avoit fini, comme avouant

qu'ils n'avoient rien de considerable à ajouter à son travail. Sozomene avoit seulement fait un abregé depuis l'Ascension Suz.1 1, c.1, p. jusqu'à la deposition de Licinius: 4 & cet abregé mesmen'a pas n.p.99-1.8, Conc.t.4.p. esté jugé digne de passer jusques à nous. Le Pape Gelase, quoique 1263-1364. choqué de la défense d'Origene qu'Eusebe avoit entreprise, & de la maniere trop basse dont il parle [ JESUS CHRIST ] dans immerit.

son premier livre, ne veut pas neanmoins rejetter cet ouvrage, ni fa chronique, à cause des choses singulieres & utiles qu'elles nous apprennent. Pelage II. fuit son sentiment, quoique de son temps le nom d'Origene fust beaucoup plus odieux; & il dit qu'entre les historiens il n'y en avoit point "de plus illustre & de benorabilies

plus honoré que luy. 'Ainsi si l'on trouve l'histoire d'Eusebe mise entre les apocryphes dans le decret de Gelase, [ c'est sans doute une addition qu'on y a faite depuis, comme on y a ajouté dans quelques exemplaires les ouvrages de S.Cyprien. ]

> an ismama beramana beraman ber ARTICLE

De ce qu'Eusebe a écrit sur les Martyrs, Gsur quelques autres sujets,

E.J. LE.C. 13 F. USEBE dans son histoire ne parle point des Martyrs dont il avoit vu luy mesme les souffrances dans la persecution de Diocletien, [c'est à dire de ceux de la Palestine, ] parcequ'il voude Pal. p. 318. loit en faire un ouvrage à part . Nous avons en effet un livre de n p.162 Lali 72. luy fur les Martyrs de la Palestine, 'dont quelques uns ont fait une partie du huittierne livre de son histoire : mais M. Valois l'en a de Pale ap. diftingué. 'Il est certain qu'il n'a voulu mettre dans ce livre que 220.5.d.

les Martyrs de la Palestine. Que s'il y joint S.Romain qui avoit fouffereà Antioche,c'est, dit-il, parcequ'il estoit de Palestine, & 65.P.115.216. Diacre de Cefarée [Maisil ne rend point de raifon pourquoi] 'il y met S.Ulpien & Saint Edese martyrizez l'un à Tyr,& l'autre à

Alexandric,

Alexandrie, que la conformité de leur martyre avec celui de S. Appien.

S. Jerome marque plusieurs opuscules d'Eusebe sur les Martyrs, Hier. will, e. t., [ Et en effet , outre celui dont nous venons de parler , ] 'il en avoit Euffe en ann fait un qu'il cite plusieurs fois dans son histoire ecclesiastique , [& 153154.169 a. dont nous avons grand fujet de regreter la perre. ] Car c'estoit un recueil des actes des anciens Martyrs, où il avoit mis l'histoire entiere de ceux de Lion fous Marc Aurele, 'celle de S.Apollone 621, P.189, C.d. Senateur Romain fous Commode, avec le discours qu'il prononça dans le Senat pour faire l'apologie de la foy Chrétienne, les actes 1.4-215 p. 135. de Saint Pione martyrizé à Smyrne [ fous Dece. ] & ce femble auffi 136. ceux de S. Carpe & S. Papyle qui fouffrirent à Pergame ( durant la mesme persecution, outre les autres dont il ne l'a pas marqué.] 'On a cru quelque temps qu'un recueil si important se conservoit Florent, p. 12 encore à l'Escurial dans la bibliotheque des Rois d'Espagne, mais on a enfin reconnu qu'on avoit pris le livre des Martyrs de Palestine, pour le receueil des actes qu'on souhaitoit tant de trouver. 'M. Valois dit que Metaphraste a eu ce recueil, & l'a mis dans ses Eus, a pion, re. vies des Saints, (où il y aquelques bonnes pieces, mais on n'en a encore rien tiré fur S. Apollone . J'La vie de S. "Symphorose daris Suna , jul.p. Surius, nous donne quelque lieu de croire qu'Eufebe y avoit 210 1 2. inferé un autre recueil fait par Africain, des Martyrs de Rome & d'Italie, f dont nous avons maintenant peu de bons memoires. I Saint Euloge d'Alexandrie pria Saint Gregoire le Grand de luy Greg L7 ep. 29. envoyer les actes de tous les Martyrs recueillis par Eufebe. mais P.771-773. S. Gregoire ne les put trouver dans, toutes les bibliotheques de Rome. [ Les actes de S. Silvestre, qui quels qu'ils soient, estoient connus dans le V. fiecle, ] 'portent qu'Eufebe avoit écrit en onze Combf.ed.p. livres, ou en vingt selon d'autres, les fousfirances de presque tous 16. les Martyrs de la terre.

[Nous rous confolous plus aifement de n'avoir plus] le prine fact candit.

grique de Conflacin, qu'Euclée et dans la vincine annéed e 3-sa-sa-lat.

ce Prince, en fa prefence & dans fos palais, oh il avoir pour 1-6-8-73/1.

Theodoret & dans Socrata, la lettre qu'il écrivit dans le medine.

Theodoret & dans Socrata, la lettre qu'il écrivit dans le medine.

Theodoret & dans Socrata, la lettre qu'il écrivit dans le medine.

Theodoret & dans Socrata, la lettre qu'il écrivit dans le medine.

Theodoret & dans Socrata, la lettre qu'il avoit faire de la Conflat.

Aire de la Conf

\*S. Jerome dit; qu'Eusebe aprés avoir donné son histoire eccle\*BLET les pasés,
fiastique & ses Canonschronologiques, "sit un écrit où il marqua este sullable,
Hist. Eccl. Tom. VII.

H

comment diversi nations avoiant elsé onnumées par les Juist, & comment on les avois appellées depuis. Il y piour l'une distript, no que tion geographique & decartes de la Judée, de la distinction et activités, de Jerusliem, & de un Temple, donc il faidition les retains, de l'entitiem, de les reliems, de les projets, des reliems de l'Estitute, ceux mefines des villages, de riverse qui fonc dans l'Estitute, ceux mefines des villages de des autres leux, marquant ceux qui confervoirent encore le moffens sonts, & ceux qui les avoient corrompus ou eticirement changes en d'autres. Nous avoies corrompus ou eticirement changes en d'autres. Nous avoies ce dours que londe na lairo par Saint Jerome, mais comme auteur, & non comme traducleur. Car il y a change & offetont, ce qu'il a juigh propos. "Un Jedium comme flaques Booffees. I'a

auteur, of on comme raudicteur. Au 11 y a change of otterout
Lab.fait.ta.pe. equ'il a jugé propos. 'Un Jeduire nommé Jacque Bonfree, 12
196.
Euf.Labet.pr. für Joidé. Il en a changé l'ordre 'pour le rendre plus regulier ôc
passif, ôc il y a gouté en latin diverrée choles triés de Saine.

pins aire, so, it y a goine en ison diverier encoire tries de sole dans Jerome ou d'ailleurs. Il a mefine changé plusieurs choics dans fon textes [ & peut-eiftre avec maison. Mais il eus fip memet au moins à la marge ce que portoit son manusieri. J'Il ya à la teste une epitire doctactoire à Paulin, ¡ sans doute à cclui de Tyr qui est mort n 331 ou 332. Ony a presend que c'estitoir ce Paulin qui est mort n 331 ou 332. Ony a presend que c'estitoir ce Paulin qui

luy avoit demandé ce travail, & le precedent encore, pour leclairifiement des Ectitures. Le livre des Topiques que Saint Jerome luy attribuë, [ est apparenment l'un de ces deux ouvrages, ou mesme tous les deux ensemble. ]

ARTICLE VIII

Des derniers écrits d'Eusebe, particulierement de la vie de Constant in .

Sending of the Court of Schulder of the Court of the

[ou le nombre d'or, ] pour trouver en quel jour il faut faire

Bien villacis] chaque amée la felte de Pafque. 'Au moins S. Jerome & Bede

Bed. neppacte le font auteur de ce cycle, dont la your pris l'édé dans celui de

Palaitié, sein le feire ans, trouvé [cent ans auparavant] par S. Hippolyre ['II y a V le é Nicio

1. Cave p. 94. 1. , dit en 1659 , mais c'eft une faute , on une feconde edition . \$16.

#### EUSEBE DE CESAREE. neanmoins quelque fujet de croire qu'Eusebe avoit fait le sien

dés le temps du Concile de Nicée. I

'Outre les fermons qu'Eufebe prononça à la dedicace de l'eglife Euf. Conf. 1.4. de Jerufalem en 335,il fit encore un écrit pour relever la magni- 445. P. 549.6 ficence que Constantin avoit fait paroittre [ dans la construction & l'omement de cette eglise. ]'Il en composa ensuite un [ second ] 646.P-549.d. où il faisoit la description de la mesme eglise, de la caverne du faint Sepulcre. & des ornemens magnifiques dont Constantin avoit enrichi l'un & l'autre lieu . Il le dedia à Constantin, '& le Pssta. publia enfuite avec la vie qu'il fit de cet Empereur. [ Mais il n'a pas laissé de se perdre.

On a eu plus de soin de nous conserver] un autre ouvrage qu'il all.t.c.t. p 405. y avoit joint aussi. C'est un fort long panegyrique de Constantin, ber qu'il prononça neanmoins en sa presence dans le palais de Conflantinople, où il alla, comme nous avons dit, au fortir de Jerufalem. Il le fit à l'occasion de la trentieme année de ce Prince, que l'on celebroit alors. [ Mais il y parle de toute autre chole , & ce n'est presque qu'un traité de theologie. "C'est apparennment ce mefine discours ] 'qu'il loue si fort Constantin d'avoir voulu en-v.Constaca : tendre debout; [ & ce n'est pas une petite preuve de sa patience,] P. 542quoiqu'on trouve que c'est celui de tous ses ouvrages ou il y a le DaPin,p 12.

plus d'art, de politeffe, & d'eloquence. Eusebe avoit luy mesme Eus. p. 5422. prié ce Prince de fouffrir qu'il le recitast devant luy. Nous parlerons affez fur Marcel d'Ancyre, des cinq livres

u'Eusebe écrivit contre luy, & qui sont venns jusques à nous ; hors peut-eftre la preface du premier . ] Ils paroiflent écrits fort inMare.La.c.4. peu aprés le Concile qui condanna Marcel, [en l'an 336.]\* Le P. #35.56 Labbe croit nearmoins qu'ils ne l'ont efté qu'aprés la mort de 107 Conflantin [ ett 337 ou 338; peut-eftre parceque] ce Prince y est Eufas, d. appellé "tres heureux : [ ce qui est foible. ] 'oc ce mesme Prince y PSS-56est designé plusieurs fois, sans y estre nommé, [ or qui semble ne guere convenir qu'au Prince regnant . J'Socrate ne parle que de Socratante per trois de ces livres. [Ce font apparemment les trois derniers, in-1014/04/100.

titulez De la theologie ecclefiastique.

Pour la vie de Constantin divisée en quatre livres, elle ne peut V.140 avoir esté écrite, "comme nous avons dit, qu'aprés le 9 septembre 337.) Il y marque affez clairement la mort d'Ablave, & desautres Eule.Confl. qui furent tuez au commencement du regne de Constance, [ en 10.55 F.541. l'an 3370u 338.]h Godefroy a voulu dire que cet ouvrage n'estoit s'apass rais point d'Eulebe, foc le cite toujours comme d'un auteur incertain. 237,1,6 Nous ne pouvous pas mesme nous imaginer quelles raisons il

peut avoir eues: ] & l'on peut prouver au contraire, & par une infinité de paffages des anciens, dit M. Valois, & par plufieurs endroits de l'ouvrage mesme, qu'Eusebe de Cesarée en est le veritable auteur. Il fuffit pour cela de confiderer les lettres de Constantin qu'il dit luy avoir esté adressées : 'car il est visible 455.4.6|1.9 0.51 qu'elles sont pour un Eusebe Evesque dans la Palestine: " & par la premiere on voit qu'il en estoit mesme le metropolitain. 6 Il # l. 2. c. 46.p. raporte deux lettres de Constantin touchant Eusebe Evesque de 6 L3.c.60,62 F. Cefarée, fur le refus qu'il faifoit de l'evefché d'Antioche; & &c c 64 p.51 f.c. entre ces deux lettres, il dit qu'il estoit luy mesme cet Eusebe; sde Phot, c 127-p. quey auffi je penfe que perfonne n'a jamais douté, ] Photius parle de cette vie de Constantin plus amplement que d'aucun autre Soer, L. C. P. ouvrage d'Eusebe, à qui il l'attribue sans hesiter. Il la regarde, auffi-bienque Socrate, plutoft comme un close que comme une propiere histoire. Cest en esset un veritable panegyrique, où il suit nean respissiones

moint l'ordre du temps avec affez d'exactitude. 1. Euf.n.p.3.r.

Lac. 13 24 P.

53,P.500-2.

\$16.d'sto.0

105-109-

P.199, 1-2-

2,4,

5.2 b.

'M.' Valois croit que les titres des chapitres qu'on lit dans l'histoire ecclesiastique, sont d'Eusebe mesme, mais que ceux de la vie de Conflantin viennent d'un autre, 'qu'il dit tantost estre fort ancien . & peut-eftre d'Acace mefine successeur d'Eusebe : 'tantost estre beaucoup plus nouveau. [Si nous admettons qu'ils font d'Acace, il fera difficile de ne les pas receveir comme authentiques; & ainsi il faudra avouer que c'est Eusebe qui estoit le premier du costé droit dans le Concile de Nicée, & qui fit le compliment du Concile à Conffantin : "ce qu'il n'est pas nean- V. leConcimoins aifé de croire. Si donc il se trouve quelques faits dans ces le de Nicée titres & dans Sozomene, qui ne sont pas marquez dans le texte du chapitre, au lieu de dire que Sozomene les a tirez de ces titres. j'aimerois mieux croire que c'est l'auteur des titres qui les a pris de Sozomene . 1

ARTICLE

> Des écrits attribuez à Eusebe par le Pere Sirmond. & de quelques autres.

TOILA les ouvrages d'Eusebe ausquels nous pouvons donner quelques ordre chronologique. Nous en avons Lab, feel, t. 1, p. encore quelques autres, ] comme des fragmes des vies de divers Prophetes, donnez en l'an 1580 par Jean Courtier, à la teste des

L. Cave p.qu.a.dit qu'elles ne meritent pas fentement qu'en s'arrefte à les refinter .

commentaires fur Isaie recueillis par Procope. [Il n'y dit rien que ce que l'on apprend des écrits de ces Prophetes: J'&c on doute Du Pin,t.4.9.6 messine que cet ouvrage soit de luy.

"Il a lai dix Cacone erangeliques, pour favoir ce qui ell de Biscepatible particulier à chaque Evangelifte Ces quei el de comman deire, "notal a traispa à trais le quatre, commeen le peut voir amplement de sans 5 Jermengui le ervoya en laina a Pape Damadé Cafilio Caldinheza, dere en parle, 'êt on le sa exocre dans le nouveau Tellanner s'indirectulier de la commentation de

S. Jerome marque un ouvrage d'Euclète dividé en plufeurs Hussille, la Inversafie les notionisée l'Evangie qui paroifient le Controdire.

Sixte de Sienne dit qui I) a avoir marqué comment en potuvoir l'attendant accorder tous cere candreis. 4.2 a quelle noi pere de 8.5 fologht J. Esterablut.

Bette de la control de la complete de l'attendant de l'att

v. S. Serome On a cru autrefois qu'Eusébe effoit le premier auteur de Baland-1961 Fancien martyrologe qui porte le nom de S. Jerome Mais on ne l'acru que sur de pretendués lettres de Saint Jerome & de Saint Chromace que tout le monde reconnosse aujourd'hui estre

fuppolées.

Le P. Simmod nous a donné en 1643 quastorze opufcules latins Επέορ pr., trauvez dans deux manuferia , 'qui les atribuens à Eufebe de Cefarie', δε li ne douce pas qui les ne feient effectivement de luy, jarceque le premier atraque vifiblement Marcel d'Anoyre , eq. 49-19. Nous ne voyons pas en effet (qu'ige de doucer que ce premier qui ne le premier atraque vifiblement Marcel d'Anoyre , eq. 49-19. Nous ne voyons pas en effet (qu'ige de doucer que ce premier qui un description de la companie de la com

1. Care p. 65. 2, ne le paye pas de cette raison , & aime mieux attribuer ces ouvrages à Eufebe d'Emele lans nous en donner aucune raison .

EUSEBE DE CESAREE. est intitulé Contre Sabellius, ne soit d'Eusebe, & des dernieres années de fa vie.

2.9.13. F 21/prol.p.18.

Le second qui porte le mesme titre, & qui paroist estre un fermon d'un Everque à fon peuple , [ revient fort auffi au temps d'Eusebe II en a mesme assez la doctrine: car il penche fort vers l'Arianisme , J'& n'aime point le terme de Consubstantiel. II # op.z. p.34.38 paroift encore combatre en divers endroits Marcel d'Ancyre, [Mais le style nous paroist fort different du premier, beaucoup plus vif & plus animé qu'Eufebe n'a accoutumé d'eftre . Si l'on

P. 3 E. P- 29. P: 38,

vouloit dire qu'il est d'Acace son successeur, il faudroit raporter à Ensebe sce que l'auteur y dit d'un autre mort depuis peur, qui apparemment l'avoit precedé dans l'epifcopat, '& qui certainement avoit esté son pere & son maistre. Il l'appelle plusieurs sois un bienheureux, dont il se glorifie de suivre la doctrine. 'Il dit qu'il ne veut point parler de sa naissance, ni de son education, ni de son erudition, ni de toutes les autres choses qu'on avoit pu estimer dans sa vie . Il l'appelle un homme plein de bonté laborieux, & qui avoit toujours veillé pour les Eglises. Il remarque neanmoins qu'on l'avoit soupçonné de ne pas avoir dans le cœur

P: 37. 38.

la doctrine qu'il enseignoit de bouche, & qu'il avoit esté obligé de se purger de ce soupçon par un serment public . M. Valois supposant que ce sermon est d'Eusebe, croit qu'il dit toutes ces choses de Saint Pamphile. [Elles conviennent encore mieux à un Evefque qu'à un Prestre. J'L'auteur du sermon avoit plusieurs

prof.p.19-

personnes qui s'opposoient à luy, & qui se separoient on menacoient de le separer des assemblées de l'Eglise, à cause de la doêtrine qu'il enseignoit. [ Cela est aise à croire d'Acace , ] Le troisieme des opuscules du Pere Sirmond, est un sermon

intitulé De la Refurrection, [mais d'un declamateur Afiatique, qui parle beaucoup & ne dit rien , & qui est tonjours hors de son fujet . Il me femble que ce n'est point là le caractere d'Eusebe.]

Eufopaps4-P.8 s 3.P.82.

97. &c.

é p. 96. F \$.107. 11 E.

P. 86.

Le suivant intitulé De la Resurrection & de l'Ascension est aussi un fermon preschéle jour de l'Ascension, le lendemain du precedent, ou de quelque autre où l'auteur avoit promis de traiter de la refurrection des morts. f Mais il est beaucoup plus Da Pin,p.25. rempli , J& il y a de fort belles choses sur l'établissement de Europ + P.92 l'Eglife. L'auteur parle de la persecution comme en ayant une pleine connoissance, &c il cite plusieurs témoins de ce qu'il dit de S. Romain,qui fouffrit à Antioche en l'an 303. FLes Princes, les loix, les armées, tout estoit alors pour les Chrétiens. 'On brifoir on fondoit les idoles des demons, & l'on abatoit leurs

temples. Ainsi ce fermon est ou d'Eusebe, ou d'un auteur à peu prés contemporain. Mais le style n'a-t-il point quelque chose de plus gay & de plus aisé que celui d'Eusebe?

Les trois opticules úlvaras, le 3, le 6,8cle 7, paroifient efite paraisis els efemons qui fei elivere lu l'a laurire de font pour montrer que Dieu & l'ame ne font point corpored; Il 19 a peu de chofendains toutes ces trois pieces en bien des paroles. Ha permière montre s'apresidon peut de l'ame no monde avant que d'y venir par fon Incariatio, (ce qui puet effre cource Marnel d'Anopre, Mais Eufebe paudil avoir dit Jou Edom figuifie avarice?-La feconde eff time puris de l'apresidon figuifie avarice.-La feconde eff time puris de l'apresidon figuifie avarice de l'apresidon figuifie avarice de l'apresidon figuifie avarice de l'

Le huttieme opufcule infruid De la penfié fijnituelle de 2-3-8173-21-8. Thomme, peu ethe une fuite des precedes: s'anis nous n'en avons que les premieres lignes. 'Le reflevét un difocun fuit à 4-375. challeté, qui à poire de raport à en qui precede. 'A cò il n'y a rien de confiderable. Le neuvieme d'à leduxieme, qui font pour montrer que la naturuel d'Dieu n'elf point corporelle, 'peut bien 10-30-4. encore eftre une fuite des precedens' Le neuvieme eft du temps 3-8-18-26. que le pagainfied duroit excore.

"L'onzième ne fuit plus les autres, c'elt un fermon fur ces paroles 11.433de JERUS CHRUST, je se fait par vous mettre la paix dans latters. Il a la inperfluité des Cires, d'a neanmoins de bonnes choles II p-21-9 femble en 'un endroit vouloir diffinguer la nature du Pere de celle du Fils, de la faire fuperieure.

Le douzierne ell un fermon d'un Evelque finrees paroles de JC, 113-7319. Profette fue le lus test es qui pie sus de à Jeraille III el du emige <sup>2434-</sup> que le paganifine fubilitoir encore . [Il y a comme dans l'autre beaucoup de vide, é de bous endrois. JE treizierne ell bon aufii: il ell initiulé Des bonnes de mauvairs eurves. Le quatoriziene qui el fin te le bonnes eurves, el peu de chole. Nous ne voyons rien dans l'un ni dans l'autre qui nous en manque l'auteur ni le temps.

CORPORADO CONTRACTOR DE CONTRA

### ARTICLE X.

De l'ouvege d'Eufète coutre Persphyr d' de divers autres qu'fint, préduit y Designet remangers lus fei rétuit fui plus grait.

Q U o 1 q 0 l' nous ayons beaucoup d'ouverage d'Eufète, le la envire neamonis encore fait plusteurs autres qui le font pendus. Il faut mettre en ce rang l'ées cioq livres de la Hisse-Mach.

11

Theophanie, [s'ils font differens de peux où il avoit traité de la genealogie de J. C. Nous n'avons point non plus ] ses dix livres In Hipr.p.4fur Isaie, ou ses quinze, comme S. Jerome le marque en un endroit. 1-pr. p. 31.4 II y promettoit une explication hiftorique de ce prophete, 'mais 18.p.61.d. il oublioit quelquefois fon titre;& lorfqu'il trouvoit de la difficul-Du Pin,p.13 Cave. D.Da.2

a Proc. in IG prol.

té dans l'histoire, il s'étendoit comme Origene sur les sens allegoriques. 'Il femble qu'en ait quelque chofe de cet ouvrage dans des manuscrits. On trouve qu'un manuscrit d'Isaie écrit ou possedé par l'Abbé Apollinaire, avoit esté collationné pour ce qui regardoit le texte des Septante fur l'explication qu'Eusebe avoit faite de ce prophete. Nous avons encore perdu l'estrente livres contre Porphyre :

Hier v.lll.c.\$ r. n Dan.pr.p. prol.p.as.b.

au moins on luy en attribuoit autant: car S. Jerome n'en avoit vu que vingt, dont les trois derniers estoient employez à refuter les calomnies de Porphyre contre le livre de Daniel, & ils y répondoient parfaitement, felon S. Jerome . M. Valois croit qu'ils font faitsaprés l'histoire ecclesiastique, parcequ'Eusebe ne les y cites point dans un endroit où il en avoit une belle occasion, luy qui ne manque guere à citer ses ouvrages, & à y renvoyer les lecteurs.

Hier.v ill.c.br. Cavespos.I. Du Pin,p.13. Euf.dem 1 5-c. 21-p.249-b|S. Van.t2-p.64-& Hier.v.ille.

S. Jerome loue encore des commentaires qu'Eusebe avoit faits Gel, in Ent. bib. fur tous les pseaumes, comme un ouvrage plein d'erudition. Le P.t. 41. P. 415. de Pape Gelale, s'il est auteur du livre Des deux natures, en cite un endroit : '& on en a d'autres dans la Chaine des Peres Grecs fur les pseaumes. On dit qu'il y en a quelque chose dans les manuscrits de Florence. Eusebe semble promettre cet ouvrage dans fa Demonstration . S. Eusebe de Verceil les traduisit en latin ; [mais ce travail est aussi perdu . ]

Eusebe a encore fait un commentaire fort ample sur la preé ep 51 p 117.b.

miere epiftre aux Corinthiens. Photius dit avoir lu deux livres de luy, intitulez De la refuta-Phot.c. 3.p.12. tion & de l'apologie, où il se saisoit saire diverses objections par les payens,& y répondoit fort bien ,mais non pas en tout,y faifant paroiftre, auffi-bien que dans fesautres ouvrages, des marques de son inclination pour l'Arianisme. Photius dit qu'il avoit trouvé deux autres livres du mesme titre, qui estoient les mesmes que ceux-ci pour les penfées & pour les termes hors quelques expreffions differentes. [C'estoient sans doute deux editions du mesme Eufprolp. 15.1. ouvrage. Je ne fçay pourquoi M'Valois a voulu que cet écrit[qui n'avoir que deux livres, l'oit le mefine que la réponfe à Porphyte

Equien avoit vingt ou trente Je ne voy pas non plus qu'on puisse Cave, p.95 . accorder avee les termes de Photius ce que croit Cave, que ses

apologies

EUSEBE DE CESAREE.

65
apologies ne font autre chofeque Tapologie qu'il avoit adreffée, Concas p. 1-0.
felon Gelafe de Cyzic; à tous les Evréques orthodoxes, pour fe de judifiéer fur feu expressions qui spanissient Ariennes, de pour

montrer qu'il ne les avoit pas dites dans le mesme sens qu'Ariuk [Nous n'avons point d'autre connoissance de cette apologie, qui auroit dit estre celebre.]

S.Epiphane mer Eufebe cotre ceux qui ont écrit contre les Epidé.c.14.p. Manicheens, & qui ont refuté leurs folies. \* Theodoret ne l'a Thirth.1.c. Thirth.1.c. a Thirth.1.c

point fou .

Sudas parie d'un écrit adressé à Marin, ch Eusèbe disit que suit. Apropt.

Téglis proposé à se enfans deux fortes de vies, l'une qui est évantesse de la consideration del consideration de la consideration del consideration de la consideration del consideration de la consideration del consideration de la consider

'Il donne encore deux fragmens de l'Histoire ancienne du Bid, mesme auteur. On croit qu'il peut vouloir marquer par là son

grand ouvrage fur lestemps.

"On attribue à Eufebe un commentaire fur les Canriques (don. Les fent.e.p., de l'an les fry par Jean Meurlius, avec ceux de Polychrose & de de l'an 161 par Jean Jean Les frais de l'ant cet ouvrage qui foir veriablement de luy; il ell ceranir que tout rine ell pas. Car il ett composé des passages de diversanteurs , dont quelques uns au moiss foto pottereura à Eufebe.

mans tang observed and the second results of the descript of second and the secon

volumes que Constantin l'avoit priéde faire copier des livres de 46.76 p 5644.

PEriture qui se lisoient le plus ordinairement dans l'Eglis.

On pretend avoir en Orient quelques uns des ouvrages dont Cave, p. 95.4.
nous avons parlé, & "d'autres encore attribuez auffi à Eufebe,
[ traduits apparemment en (yriaque. ]

On trouve à la teffe de quelques uns de ses ouvrages , une Enterandsconjuration par le nom de J. C. à tous ceux qui transieriorient sessivres , de les collationnet reue exaclement avec l'exemplaire sur lequel libres auroient copiez. On croir qu'il avoir mis cette conjuration à tous ses ouvrages. De trouve la medine chosé & en

Hift. Eccl. Tom.VII.

.

Energ 17.

Fr In Con-

EUSEBE DE CESAREE mesmes termes dans Saint Irenée, qu'Eulebe semble avoir voulte imiter en cela. Rufin l'a fait auffi, mais en d'autres termes.

[ Il ne faut pas s'étonner si on trouve quelquesois les mesmes choses en differens écrits d'Eusebe . ] 'Car on voit par plusieurs exemples qu'il ne craignoit pas de se copier luy mesme: '& il y 2 long-temps que Photius l'a remarqué Saint Ambroife le fait auffi

308.4. quelquefois, & S. Augustin mesme, mais il en avertit. 1 Eufchr n.p. 8.2. 'Ceux qui ont effé les plusopposez à Eusebe , luy ont accordé

pr.pa 3-

Pr.P. 13.

Photo 117.2

la gloire de l'erudition, d'une lecture prodigieuse, & d'une con-Pearleign 6.7. noissance fort étendue de beaucoup de choies. On voit dans son histoire, que bien loin de vouloir rien inventer de luy mesme, il aimoit à se tenir avec simplicité à ce qu'il trouvoit dans les an-

ciens monumens, fans y rien ajouter par des conjectures incer-Ball. pr. 4. p. 6. taines. 'Et c'est ce semble pour cela qu'on l'appelle un auteur Pearlidelga:, de"tres bonne foy, & d'un esprit moderé. 'Il passe aussi pour intern 1-P.113.4. un homme"tres exact & tres éclairé dans l'histoire. [ Il a eu du dilgeniff-

discernement, or on ne voit guere qu'il ait pris pour legitimes des a|65.c. ouvrages apocryphes & fuppofez. ] 'Des personnes tres habiles vont melme julqu'à foûtenir qu'il ne s'est jamais trompé en ce point, & que tous les ouvrages qu'il a receus comme legitimes, ont etté receus universellement de tout le monde. [ L'Église l'a

Hier.inDan, neanmoins abandonné fur les histoires de Susanne & de Bel, ] 's'il Vant, t 1, p.9.10. a cru qu'elles ne fissent point partie de l'Ecriture sainte, comme S. lerome le dit affez formellement. [Il y a pour l'ordinaire de la folidité d'esprit dans ses raisonnemens; & elle paroist encore dans le soin qu'il a eu de rejetter de son histoire des narrations incertaines & fabuleuses, que nous voyons dans S. Epiphane & en d'autres anciens que Dieu avoit relevez audessus de luy par d'autres

Euschraps. a dons plus importans & plus utiles. I'Mais avec cela, on ne laisse pas de douter s'il a eu beaucoup de jugement, 'ou au moins de cette critique qui fait discerner le vray d'avec le faux dans les au-2pp.402-2. teurs dont on le fert. 'On pretend qu'il ne fuit pas toujours ses Phot.c. 3 2 p. 32 propres principes & qu'il se contredit affez souvent. Photius luv

conteste la finesse & la penetration de l'esprit. Il marque aussi que aprimun. C.127 P.308.4. fon flyle est tout à fait sans agrément & sans beauté; qu'il se force aux pirale dans la vie de Constantin pour estre un peu plus elevé,& qu'il y

a quelques mots plus fleuris & plus elegans que dans ses autres écrits; mais qu'avec cela c'est toujours son air [triste, sombre, &c a|DuP.p.17. mort, ] 'qui n'attire & qui ne rejouit jamais guere son lecteur. EuCprol.p. 18. Theodore Metoquite luy attribue aussi un ityle dur & peu cou-

lant, qu'il dit estre commun à ceux qui avoient esté elevez dans

l'Egypte. Car il fuppose qu'Eusebe y avoit demeuré long-temps, quoique né dans la Paletine, de qu'Eusebe le dit luy messne; ce que neammoins M. Valois n'a pas remarqué dans ce que nous en avons aujourd'hui.]

#### ARTICLE XI.

De ceux qui ont regardé Eufebe comme Orthodoxe , & de ceux qui

Le defauts d'efrit & Ce le ple qu'on emasque dans Entéte, sor reassonaire sie peu de cofre comparaire du et club de la doctrine, Idont Photous l'accusé, (auffiblien que les anciens). Pleases, p. 19-19. Nous favors bien qu'entre les Greece, Scocrate & Geldade de Cyste Prisons on pretendu le juffifiér de ce reproche : \* & Tous fouthairement s'entre partie le de tout nottre cour, avec Barouius, qu'ils l'euffent pa faire le Greece prison de l'accusé de l'accusé

(Mais il n) a pas fujet de s'évonner que coux qui ne le connotificient que par ón hibitorie coclientique tradute par Rafin, l'aient regnaté non feulement comme un foorme orthodoxe dans in da dochrie, miss inferie comme un four in control de le témoigagedu Pape Gelafe qui puille avoir quedque poids, puisqu'affurément l'eletori ben plus favar que les autres. 1 PE canaminos Gones alire paratil poire avorrient figet d'Eufebe que par fa chronique c'esta de la comme del la comme de la comme

[Pour ceux qui condannent Eusebe,ce sont ceux qui pouvoient

EUSEBE DE CESAR EE: Socr.Li,e,23.p. eftre les mieux informez de la verité, J'comme Saint Euftathe d'Antioche, e les Evesques d'Egypte, tant dans le Concile de Tyr a Athapap. où ils le recuferent, b que dans celui d'Alexandrie en 339, où ils Prithe. le mettent entre ceux qu'ils avoient toujours accusez de saivre Epiéte.7.p. les sentimens d'Arius; 'S. Epiphane qui reconnoist son inclination 713.6.

Ath.dec.N.p. pour l'Arianisme; S.Athanase qui aprés avoir parlé particulierement de luy, dit que les Eusebiens estoient retournez à l'imdouga.a.bla53 pieté qu'ils avoient condannée eux mesmes dans le Concile de Hil inConf.L Nicce; S.Hilaire qui met les deux Eusebes entre les inventeurs 2-P 117,1,0 de l'Arianisme, s fans ajouter que l'un des deux l'a depuis aban-Hist.inRuf.La. donné: ] S.Jerome, qui d'ailleurs eftimoit beaucoup l'erudition 6-4-0-319-2. d'Eufebe, [ qui s'est donné la peine de traduire quelques uns de hhebpaseab. fes ouvrages, ] '& qui l'appelle un homme admirable, ne laisse f Alex, t. 8. P pas de l'appeller ausi un heretique, un Arien, un désenseur ouvert de l'impieté d'Arius; un chef melme, & comme l'Enfeigne

P. 568 c. g c.7.p.541.d. 4Phot.c.227.p. 2724.

de la faction des Ariens. Il prend garde qu'on ne puisse pas l'accuser de l'appeller un Catholique; ot il n'y a personne, dit-il, qui Then Lines, ne fache que c'est un Arien. Theodoret le met nettement entre ceux qui conservoient encore [en 331] les sentimens d'Arius, 4 ne les ayant condannez à Nicée que par une pure hypocrifie. Saint Euloge d'Alexandrie nous affure que ce fut par une espece de dispense, & parceque la foy de la Consubstantialité estoit alors hors d'atteinte, que Theophile [ fon predecesseur] avoit communiqué l'vers l'an 300, lavec Gelafel de Cefarée, lqui avoit mis 'le norn d'Eusebedans les Diptyoues [d'où Acace son successeur & Arien comme luy, n'avoir eu garde de l'ofter.

A ces autoritez des anciens, on peut ajouter celle du settierne Concile œcumenique. ] 'Car non seulement il ne trouva rien à 496. redire à l'écrit d'Epiphane, qui le traitoit hautement d'ennemi &ce de l'Eglife & du Concile de Nicée , quelque fignature hypocrite qu'il y eust faite; 'ni à ce que S.Taraise de Constantinople y dit P.368.a c. qu'il falloit rejetter ses livres comme n'estant point de l'Eglise 2 36 5.00 Catholique; mais qui les rejetta en corps, 'qui les anathematiza mesme, & qui declara qu'il meritoit d'estre hai autant & plus P. 368, d, que les ennemis des faintes images. On lut dans le mesme Concile l'extrait d'un livre d'Antipater Everque de Bostres, qui écrivant contre son apologie pour Origene, soûtenoit qu'il faisoit

2. ves Hannrier Einiffer . Il faut fans doute Hanneriet.

le Fils de Dieu inferieur à son Pere .

#### NOCE-CENSCRICE CHOROSOFICE OF CONTROL COLOR ARTICLE

Qu'Eusebe mesme se declare Arien par les actions & par ses écrits.

Es personnes habiles n'ont pas laissé en ce temps-ci de S. Van, t.s. p. p. tascher à justifier Eusebe du reproche de l'Arianisme que 17-Saint Jerome, & les autres luy ont fait, & de vouloir qu'il ait esté Orthodoxe, au moins depuis qu'il eut semblé renoncer à l'erreur Eut.ptol.p.s. des Ariens dans le Concile de Nicée.Car M. Valois l'un des plus confiderables de ses apologistes, paroist l'abandonner jusqu'à ce temps là, & se reduire à dire que depuis le Concile on n'a pas de preuve qu'il ait foûtenu l'herefie Arienne . [C'est pour cela que nous n'avons allegué que les autoritez qui regardent le temps d'aprés le Concile.

Ce qu'on peut donc dire estre certain, c'est qu'il a blasphemé ouvertement contre le Fils de Dieu avant le Concile de Nicée.] 'La Lettre à Euphration, [fans parler du refte,]ne permet pas d'en Cone.t.7.9.165.

douter.

86

(Pour favoir s'il a changé depuis, ] il declare luy mefme qu'en Thât. Li A. 1. fignant le symbole de Nicce, il ne changea pas neanmoins de P554 4556e.d. sentiment. Depuis le Concile, S.Eustathe (& beaucoup d'autres, Societate 23-49. comme nous venous de dire. ] l'ont accufé de combatre la veno. 3 de dire. ] l'ont accufé de combatre la veno. 3 de dire. ] l'ont accufé de combatre la veno. 3 de dire. 3 de direction de d le silence qu'il garde sur l'Arianisme dans son histoire. [Cela est encore plus difficile pour sa chronique : car ce qu'on y en lit dans le latin est visiblement de S Jerome. ] 'Mais pour la vie de Con. Phot.e.137.P. stantin, Photius remarque avec raison'que cequ'il y en dit & ce 110. qu'il n'y en dit pas le condanne egalement. On voit dans l'un fon inclination pour Arius, qu'il fait paroistre ou aussi coupable ou auffi innocent que S. Alexandre; & on voit dans fon filence qu'il tailt ce qu'il a honte de dire. Socrate mesme son apologiste, socrap st a.b. avoue que cette crainte qu'il fait paroistre de s'expliquer, le saifoit passer tout ensemble & pour un ennemi du Concile de Nicée. Agrices. & pour un esprit double & hypocrite. [Il n'ose pas marquer expressement la reception d'Arius par le Concile de Jerusalem , la mort honteuse de cet heressarque estant encore toute recente :

> comparer à celui de Nicée.} 'Ce qui le condanne encore davantage, c'est ce que M.º Valois Eusproi p. 2; allegue pour sa justification je veux dire ses livres contre Marcel

mais on voit qu'il releve ce Concileautant qu'il peut, jusqu'à le

d'Ancyre, [faits certainement en l'an 336 au plustost.Car ils sont pleins d'expressions ou absolument Ariennes, ou qui favorisent l'Arianisme comme il sera aise de le faire voir si cela est necessai-Alexa, 1,220 re.] Et le P. Alexandre l'a déja fait en partie [Au contraire on n'y trouve jamais celles de l'Eglise opposées à l'Arianistre, ni la Consubstantialité, ni l'eternité du Fils, ni son egalité avec le

Pere, ni que c'est un seul & un mesme Dieu, ni aucune autre Eulin Mare L. choic qui puisse faire dire qu'il n'estoit pas Arien. ]'Avec cela . 1.c.r.p.4.2. il veut que nous regardions comme des Saints & des hommes C.4P.18 10eminens en pieté, les principaux chefs de l'Arianifine, Paulin de p.12.20.4,b. Tyr., Narciffe de Neroniade, '& le grand Eufebe; car c'est ainsi

qu'il qualifie plufieurs fois celui de Nicomedie, en qui mesme, faute d'autres eloges il loite ses changemens d'eveschez.

Pour ses actions on le voir toujours unis aux ennemis de la sov. toujours oppose à ses défenseurs, toujours à la teste de ceux ous les oppriment par des injustices toutes visibles. Quand il y auroit un juste fujet de douter qu'il fust Arien de croyance, il y auroit peu d'honneur & peu d'avantage pour l'Eglife, à vouloir forcer le sens naturel de ses mauvaises expressions, pour soûtenir contre S. Van. 12 P.s. Vautorité des Saints & des Peres, Jun homme qui effoit indubitablement Arien de faction & de cabale, sans parler de son heresse Du Pin,t. 2. P. fur le Saint Esprit S'il faut craindre de juger temerairement d'un ennemi de l'Eglife, [craignons encore plus de juger temerairement des faints défenseurs de l'Eglise qui le declarent ennemi du Verbe. Que fi nonobitant tant de raifons que nous avons de le condanner, on peut encore l'abfoudre, il n'y aura pas beaucoup

plus de difficulté à justifier & Eusebe de Nicomedie, & tout ce qu'il y a eu de plus criminel dans la faction des Eusebiens Ils sont presque tous morts comme Juy dans la communion de l'Eglise,&c tonte la difference qu'on peut mettre entre luy & les autres, ] Than Lear.p. c'est qu'il s'est declaré ennemi de l'Eglise non seulement par ses

actions mais encore par fes écrits. (Voilà ce que S. Athanase savoit ce que Florus & Usuard n'ont apparemment jamais foeu & ce que S ferome ne pouvoit encore ignorer, puisqu'il vivoit dans la Palestine assez peu de temps aprés luy. Voilà l'idée qu'il avoit laissée de luy dans l'esprit des

peuples, & dans celui des Catholiques, & dans celui des Ariens] Sort Lacator four ne manquoient pas de le conter entre les fechateurs de leurs to 1.0.3. p. 22.2.2. dogmes [d'où vient que] Sabin leur Eve [que luy donnoit des closes en mesme termos qu'il traitoit les Peres de Nicée d'ignorans & Philip.L. v. a. p. d'idioes. Philostorge ne manque pas de le comblet de loitanges ,

Bull.p. 379.c. P.19 30, 31.1.



quoiqu'il ne le trouvast pas encore assez impie parcequ'il l'estoit

moins ou Eurome.

'Il feroit aife de montrer que la lettre qu'il écrivit fur la figna- Alex, et p. 14. Il feroit aifé de montrer que sa settre qu'il control de la segue de la frein-ture, le feul monument qu'on ait pour prouver fon changement, sal Daffingers fait voir au contraire, comme le remarque Photius, qu'il est toujours demeuré ennemi de la divinité du Verbe, & de la foy de la Confubstantialité. 'Car pour le terme de Consubstantiel, ses Ensprot p. st. défenseurs mesmes demeurent d'accord qu'il y a toujours esté

[Quand il feroit necessaire aprés cela d'entrer dans un plus grand examen de sa doctrine; l'endroit de tous ses écrits qui luy est le plus favorable, j'éc qui aussi n'a pas manqué d'estre cité par Soci.las. 11. p. Socrate [& par les autres qui l'ont voulu défendre, l'est celui où a Enfin Marc. il rejette le blaspheme d'Arius, Que le Fils est tiré du neant. Car 1. 2 c 6.10.p. 67il paroift le rejetter de bonne foy; & il le rejette non parceque 69, cette expression n'est pas de l'Ecriture, par où les Eusebiens avoient accoutumé de se tirer quand ils estoient contraints de la condanner, J'& par où il s'échape luy mesme dans la lettre qu'il Théril, r.e. 11. écrivit de Nicée à fon Eglife; emais il la rejette parcequ'elle est : EufinMarc. contraire à la doctrine de l'Écriture, & qu'elle est absolument p 61.69. fausse. 'Car il softrient qu'il faut dire que le Fils n'est point fait , p.68. mais qu'il est veritablement né du Pere. [Il retracte par là] la deml. co. p. λημώργημα, qualité de creature qu'il avoit nettement donnée au Fils dans sa 146.6.

¿¿Xarurén-Demonstration; [& semble faire une profession bien expresse de la foy de l'Eglife Car fi le Fils est né du Pere, il s'enfuit necessairement qu'il est de sa substance, qu'il luy est consubstantiel , & par consequent qu'il luy est egal, & qu'il n'est qu'un mesme Dieu avec luy, puisqu'il ne peut y avoir de plus ni de moins dans la nature divine. Mais la question est de savoir si Eusebe en avouant le principe, en avoue les conclusions. Et pour en juger, il n'y a qu'à voir ce qui fuit immediatement aprés ]

'Il y envisage fort bien la difficulté du mystere qui est d'accorder la Marel 3.e, la distinction des personnes avec l'unité d'un seu Dieu [L'Eglise 10.p.69 a. l'accorde en nous apprenant que le Pere & le Fils font un feul & mesme Dieu; ] '& luy pretend l'accorder en disant que quoique «.\* » p. 49 c.d. nous confessions que le Fils est Dieu, il n'y a neanmoins qu'un

feul Dieu, favoir celui qui est fans principe, "fans pere, fans naissance, qui possede en propre la divinité, & qui est cause que le Fils mesme est, & est tout ce qu'il est. [Peut-on dire plus clairement qu'il n'y a qu'un feul Dieu, parceque le pere feul est Dieu , & que le Fils ne l'est pass ] 'Il dit de mesme en un autre 1. 4 07 p. 109 c.

endroit, qu'en reconnoissant deux personnes, on n'est point obligé de reconnoiftre deux Dieux parceque ces deux personnes ne sont point egales, le Fils honorant, glorifiant, priant, adorant irribus. p. 109.d, le Pere comme son Dieu'elevé en gloire audessus de luy: [& bien p.110,b,c. loin de raporter tout cela à l'humanité du Verbe , ] 'il foûtient formellement qu'on ne l'y peut pas raporter. [ Tout le reste de

l'endroit est un blaspheme continuel.

c.10,p.68 c. Ainsi je pense qu'il est necessaire de reconnoistre] qu'il a cru que le Pere n'avoit point crée le Fils, qu'il l'avoit engendré, & de luy mesme, comme il le dit positivement, oc qu'ainsi le Fils n'est point creature mais qu'il a cru que c'eftoit une nature moyenne

11.0 1.07. The entre les creatures & Dieu, J'ou comme il dit, un mediateur, & un milieu entre le Dieu unique & les Anges. \*Il luy donnoit le nom de Dieu, & mefme quelquefois celui de vray Dieu comme à l'image du feul Dieu qui est le Pere de mesme qu'on honore un Prince dans son image, quoique luy seul soit le Prince. Ce sont tous ses propres termes, & depuis le Concile de Nicée. [On voit done qu'il donnoit au Fils le titre de Dieu en voulant en mesme temps qu'il ne le fust pas, puisque Dieu ne peut estre inferieur à quoy que ce foit; qu'il rejettoit les blasphemes les plus grossiers d'Arius, mais qu'il en retenoit une partie : Et ce qu'il en retenoit l'obligeoit à ne point adorer J. C, ou à adorer ce qui n'est point Dieu: à luy refuser la divinité ou à reconnoistre une pluralité de Dieux, l'un plus grand, l'autre plus petit : & à s'engager mesme dans tous les blasphemes d'Arius qu'il avoit rejettez, estant bien aifé de luy montrer & par la raifon & par S.Paul qu'il n'y a point de milieu entre Dieu & la creature tirée du neant.1

'On dit qu'il condanne d'impieté Marcel d'Ancyre, pour avoir Care, p. 92-2.

Euf in Marcl.

osé separer de Dieu son Verbe, & l'avoir appellé un autre Dieu, different de son Pere en nature & en puissance. Mais c'est Marcel mesme qui fait ce reproche à Eusebe, Et Eusebe ne l'accuse point de luy avoir attribuéce qu'il n'avoit pas dit, mais de ne l'avoir pas bien entendu ou bien expliqué, & d'avoir condanné ce qui n'estoit point condannable.

[S'il releve beaucoup le Fils dans fon ouvrage contre Marcel il

ne le releve pas moins en quelques endroits de sa Demonstration, long-temps avant le Concile de Nicée. Il dit qu'il est né du Pere avant tous les fiecles. 'Il l'appelle l'intelligence, la raison, la avreir été. # La C. 2. P. 146. fagesse essentielle, sun Dieu né parsait de Dieu, squi n'a point esté fait aprés n'avoir point esté en un certain temps, qui est d e.z.p.147.2, toujours avec le Pere comme fon Fils. Il femble mefme dire qu'il

est né de la fabilitance de son Pereguoiqui II ne le dise pas [Mais ce qui l'émible établir d'un colté, il le dériu de la lautre, quand on nen jugeroit ne per l'endoré | l'ori il dir que les creatures «Apaşaha" n'estipas par capables de soluents l'eclar de la lumière de de la visable des soluents l'eclar de la lumière de de la visable d'instituté de l'ent, avoir mis creur louve de les la puissone d'ivone des for l'est (de l'id) et l'entre de l'entre l'estipas d'ivone de l'estipas d'ivone d'ivone de l'estipas d'ivone d'ivone de l'estipas d'ivone d'ivone de l'estipas d'ivone d'ivone d'ivone d'ivone de l'estipas d'ivone d'i

He ne faut done passilet più le y a point de milien; qu' Enfele Xua, si, an elle aufil. Arte qu' Aris in méme, qu'il ar qui que le Flie finir egal à fon Pere, % qu'à ni il erloit cettodoxe fir ce point, ayant p >>- cert tont ce que le Concile de Nicie en a decide [La veride, ni la raifon éclairée par elle, ne trouvert point ce milieu; mais l'aveuglement de hommes que Dieu abundonne à le autre men-bres, le figure aidmente à li nett pas, loriqu'il à noben trefitte à la veniré qui les frape, d' qu'ils ne veulent pas quitter le uris faux presiphez. On a vu fur l'hilloire des Ariens, qu'il Euféde n'a passelfé ula le Arbert un milieu entre la veniré, de la cres étrop visible a' Ariancé il n'y a pout-effre guere d'heretie où cela ne se recononte .]

On pretend qu'Eufebe reconnoift que le Fils eft engendré de p.4 toute eternité, ét de la fublitance du Pere. [Je ne fay point d'endoir où il le dife. Mais quand il le diroit, j'Donat qui recon. Aug. 6.5, p. 12. noifloit la Confubliantalité, ne laissoit pas de faite le Fils infe.

rieuran Pere, & le S. Esprit au Fils.

— Caclée de Cyzie pour juitiner Eudèbe de l'Arianisme, cite un GatClasare, apologenique qu'il avoit aduellé au corp se des Evediquescritos-64-docat [le ns (pay cequil veut dire, & g ) ay peur que cola re foir auft rava que ce qu'il ajoute, [log Eudebe a combatur pour la foy p-44-4, monre Arius dans le Concile de Nicée. [On a bien raison de ne s'arrefter guerre los Gelafe.]

s'arretter guere a ce teaue : j

"D'autres ou affez remarqué la faute d'un nouvel auteur, qui s. V.m. p. 4. j
reconnoift qu' Eufebe a combatu l'egalité du Fils avec fon Pere,
de qui veut reanmoins que ce foit une termerité de lejuger ablolument indigne d'efter honoré par l'Egifié a un nombre des Saints.

\*\*

Hift. Eccl. Tom. VII.

## 

## ARTICLE XIII.

De quelques autres erreurs ou defauts qu'on trouve dans les écrits d'Eusebe.

ON feulement Eufebe offoite eneffet à l'C. La divinité qu'îl luy accordoir de peuvles, mais illuy dotte encore l'ame Eufeb-18-te. lumaine l'Cari l'oblitent que fi le Verbe en peuveltre feparé, il less 19-18-te. l'et il foitient que fi le Verbe en peuveltre feparé, il less 19-18-te. l'et il dit encore en un autre codroit, que le Verbe 'feparé du less 19-18-te. l'et il dit encore en un autre codroit, que le Verbe 'feparé du les 19-18-te. l'et il common en un finit une anne el-sité l'eur (Si l'en avoit accuté Marcel d'Ansyre de cette erreur, on pour oit dire que Eufebe partici felon s'es priories; : mais cela ne destre l'eur circ que cale effect de l'eur l'eure peut felon felon fep intropies; : mais cela ne d'air opposé à ce qu'on luy attribué de n'avoir poire cut l'union perfonnelle

voir point, '& l'on peut dire meline que cela elit our à fair oppoé à ce qu'on luy attribué, de n'avoir point cu l'union perfonnelle du Verbe avez | Cau lleu qu'il elt certain que les Ariens our en les premiers l'errur des Apolliantiles, Que J. C. nivoir point sur les permiers l'errur des Apolliantiles, Que J. C. nivoir point peut peut de l'entre des Apolliantiles, Que J. C. nivoir point neamoint qu'Euclès refue cette hereûc en d'autres endroits. Je voudrois qu'on les entre det rêze. J

p.ss.ystDaP.a. Ceux qui foutiennent le'plus Eufche fur le Verbe, l'abandonnent fur le Saint Elprit & reconnoillent qu'il l'a mis au rang des creatures, audellous du Filsqui luy communique (eulement une partie des biens qu'il a recues du Pere. [Et aprés cela , a-ce ellé une temerité à Enomis de Folfer du marryrologe?

Outre ce qui regarde l'Arianisme, je ne voy pas comment on

peut excuter Euchée d'avoir regarde l'adoration du foliel comme Faction Loc.

1 Cari il din tentement que ce fonc les Anges qui ont porté les hommes, dont Dieu leur avoit confié le foin, à s'arrefler \*ywitzen, au foleil, à la lune, & caux aftres, youant qu'il ecloner trop foiheight de la pour s'elever juliques à Dieu, [ comme les Juiss'] parcequ'il n'effoit pas bon que ceux qui n'adoroient pas le vray Dieu, choifféire autre choice que ceu en cous voyons de plus beau dans

le ciel, depeur que si en cherchant Dieu, ils s'effreçuiers de penetrer dans les chois mittibles, ils ne tombassimi dans le particular des demons: '&c il precional autoristr cette imagination par 1466. El grand des payens, &c qui défind aux hommes de faire un mal afin qu'il en arrive un bion. Este a sinqu'elle nous ensigne que

s. malustepafre . Je ne leay fi cette expression peut avoit un seus Catholique .

des Anges ont porté les hommes à un auffi grand mal qu'est l'idolarrie, depeur seulement qu'ils ne tombassent dans un autre mal?

'On l'a accuée qu'en voulant judifier Origene , il foûtenoit Comme luy la précutilence des artes de Plantius pretend avoir , Eulepole, act tré de divers endroites de les ouvages , qu'il a encore faivi les mauvais fontimens qu'on attribué à Origene fur la refurrection descorps .

Il avance qu'il faut quelquefois fe fervir du mentonge pour prantaces.

b biet des autres , & que l'Erriture le fait une infinité de fois, pléssad, prenant pour des mentonges toutes les manéres figurées donc peteta, elle parte de Dieu ; [ & nous reduidant à craintre le mentonge dans le fource où nous devons puider la verte ]

Quelques uns l'accolent de donner une idde tron impartitue Magha-ape.

d'un Chrèten, losqu'ait dique cel toel designi pratique in vertus

tronzilo, en les reportant au suite du feuil vra 190 fon plr. [C. ] Il

yautori para effet piude d'ordement de trouver de la baffile
dans la masiere dont il releve le bonbeur de l'Egifie, d'avoir ellé
delivricé des précisiones par Codifiaitin, au lieu que de ganda
Sainte out prefique reporteir temps des précessions, qui rendoit
elle Chrétiens plus réplancé plus generaux. M'ais fattourquale laté-ci jes
il décrite le fella que Configurain fix aux Eveques du Concile de 192-491.

Nicé-fi l'émble qu'il é cons celle repréque en pratals.

Med difficile sulf-fe espar trouver, de la baiffidis de de la flatte dans une de panegriques qu'il a finis de Conflantin, de rant éloges qu'il hy dours ; dans fa conduite à l'égard de Criffie, qu'il leide deurnaf la vie, de douri I ne dire pas un mot de puis ometant messime abbolument de fa mort de celle de Faulle, qu'il sissient une des plus importants purites de l'Histoire de Conflantin, mais nort pas une des plus belles; Jdans la condaar antien qu'il fair d'Abbaye d'ée as autres trate fous Conflance, l'\*\*\* (1971) (1971) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007) (2007

On peut encore trouver de la bassesse de la vanité dans le fois qu'il a de ramasser les cloges que Constantin luy a donnez.]

Barcoius remanque qu'il ne manque point de raporter tout ce Barasses, qui peut-estre à son avantage: [ & p. en 6/29/16 ceux qui ont pre-

ж,

Lamed to Local

tendu le justifier sur cela, y onz bien réussi, en disant qu'il parle toujours de luy avec modestie. La vanité mesme est quelquesois fort modeste, parcequ'il est honorable devant les hommes d'en paroistre exemt : Et il y a bien des choses qu'il vaut mieux taire absolument que d'en parler avec modestie. On pourroit mettre Eul.v.Coof.1 4 de ce nombre ]'ce qu'il dit des discours qu'il fit à la dedicace de l'eglise de Jerusalem ("La maniere dont il ledit a quelque chose V4 + qui choque. I'M' Valois reconnoist au moins qu'il n'oublie guere

C-45-P-549prol. p.25,b. à fe citer quand il en a occasion, & à renvoyer le lecteur à ses

ouvrages : & il ne craint pas de dire auffi que c'est pour s'attirer de l'estime de ses lecteurs, qu'il demande pardon des fautes qu'ila faites dans son histoire ecclesiastique, estant le premier qui eustentreprisd'en faire une.

## SAINT SIMEON. ARCHEVESQUE DE SELEUCIE,

ET BEAUCOUP D'AUTRES SAINTS

MARTIRIZEZ EN PERSE SOUS LE ROY SAPOR.

ARTICLE PREMIER.

Etat de la foy dans la Perfe fous Conflantin : Sapor la perfecute .

OUS avons fort peu de connoissance de ce qui regarde l'Eglise de Perse durant les trois premiers fiecles de l'Eglise L'Apostre "Saint Jean V.son titre y a presché, Jpuisque sa premiere epistre estoit 13autrefois intitulée, Epittre aux Parthes. [ On pretend que diversautres Apostres on fait aussi

Paul, eas. 16.p. Ja mefine chole, Joomme Saint Matthieu, S. Suneon, Saint Jude, 617. 627. b& particulierement Saint Thomas. Sozomene crost neanmoins que ce Royaume a receu la foy par la communication qu'il avoit 6 Euf ha.c. 1 p. avec l'Ofrhoene [qui est une partie de la Mesopotamie;] & avec Bellis a F. avec l'Ultroone (qui ett une paiseux a transposition)
 Jonathi ... Armenie 4 laquelle avoit tellement embrafié la foy , qu'elle sont le fait pour ce fujet la guerre contre Maximin II, (en l'an 312. Enlis, e. R.)

Aug quiling 39.P.157.1.C

35 5 he

Bardefane qui fleurissoit dans la Mesopotamie vers la fin du II. fiecle, Jécrit qu'il y avoit des Chrétiens dans les pays des Parthes, praplécues des Medes, des Perfes, & jusque dans la Bactriane, & que l'autorité de JESUS CHRIST leur faisoit mepriser toutes les loix impies les plus établies dans leurs pays.

[L'histoire ne nous fournit rien davantage touchant les Chrétiens de Perfe avant le IV. fiecle: dés le commencement duquel 1 'S. Jacque alors folitaire, & depuis celebre Everque de Nisibe, Tudre, Pato. pulla de la Mesopotamie dans la Perse, pour visiter ces heureuses 1.p.,769 d. plantes qui s'elevoient dans la pieté, & en prendre le foin qu'elles meritoient Nous trouvors que Jean Evefque de ce pays, affifta Ente Confi se apprit aux Romains que la religion Chrétienne se repandoit distantistion dans les principaux lieux de ce grand Etat, & que les peuples se Edysons dans les principaux lieux de ce grand Etat, & que les peuples se Edysons pressoient en soule d'entrer dans la bergerie de J. C. [ Cela se

voyoit furtout dans l'Adiabene,] 'qui est l'ancienne Assyrie, & Amm I, 23, Pe qui estant plus voifine de l'Empire Romain, estoit presque toute 2501. 2.6.12.P. Chrétienne Constantin se rejouit extremement d'apprendre de 460 d fi heureuses nouvelles & Sapor luy ayant envoyé des ambassadeurs & des prefens, "vers l'an 333, pour faire alliance avec luy, d'elle 33 e. il luy écrivit une lettre, où il le prie de prendre foin des Chrétiens e 9-13, p. 530-6 fil hay corrott une lettre, on it se prie ne premine contrate Cartesian 531 Théri.l. i. qui effoient dans son royaume, & de leur donner des marques 531 Théri.l. i. c.1-2-531313de sa bonté,

f L'Eglife de Perfe effoit alors encore plus recommandable par la vertu que par le nombre de ceux qui la composoient. ] 'On y Soz.lac.16.14, voyoit plusieurs filles qui confecroient à Dieu leur virginité : P459.c|460 h.4 'L'état & la vie si sainte des moines y estoit établie avant le mi- c. 1, p.461.d. heu du IV. fiecle [c'eft à dire lorsque leur nom & leur profession n'estoient pas seulement connus dans l'Occident; l'& la pluspart 1209 passion

des Chrétiens y avoient renoncé entierement à la possession de tous les biens de la terre.

[Mais se qui releve davantage la beauté & la perfection de l'Eglise de Perse, c'est le courage avec lequel elle soûtint deux perfecutions effroyables, l'une dans le IV. fieclé, & l'autre dans le V fans parler de celles qui ne sont commes que de Dieu seuls Nous nous contentons pour le present de décrire la premiere, qu'on peut regarder comme l'une des plus glorieuses à J. C. &c. à l'Eglife,] 'puriqu'elle a ofté l'une des plus cruelles dont nous Aft,M.o.612.b. ayons connoissance, soit pour le temps qu'elle a duré, soit pour la violence des supplices qu'on y employa, soit pour le nombre des Martyrs qu'elle a couronnez. [ Nous en devons principale-

6in \$ 72-

ment l'histoire à Sozomene, qui nous en a laissé de fort béaux monumens, tirez fans doute ] 'des memoires que les Fideles de Sez.1.2.c.14.p. 462.462. Genn.c.r.

Perfe, de Syrie & de la ville d'Edeffe, en avoient requeillis avec foin. [Nous en devons peut-eftre une bonne partie au grand Saint Jacque de Nisibe, J'puisque nons apprenons de Gennade qu'il a écrit sur le royaume des Perses, & sur la persecution des Chrétiens. [C'est fans doute de ces recueils originaux que viennent quelques actes des Martyrs qui fouffrirent alors, que nous avons encore dans Bollandus, & que le P. Ruinart a jugé dignes d'entrer dansson recueil. On ne peut en esset faire difficulté de leur donner rang entre les bons actes, quoique nous n'ofions pas répondre qu'ils n'aient receu aucune alteration de tant de mains greques-

Pet.ret.nl,e.c. 7-P-107

P.461-3.

par lefquelles ils onr paffé.] Chacun convient que cette persecution a esté excitée par Sapor, qui ayant esté fait Roy en 310; selon le P. Petau, J\*ou en V.Confian-309,] avant que de fortir du ventre de sa mere, vécut & regna . V.la pote 70 ans jusque vers l'an[379 ou]380 [¶Quelques uns croient qu'il 6 la commença dés l'an 725, ou peu aprés: mais il femble qu'il vaut 9 Norz s.

mieux fuivre S Jerome, & la differer jusque vers l'an 344.] Soz. p. 462. 462.

'Il est impossible, dit Sozomene, de remarquer tout ce qui se fit dans cette perfecution, quels furent les faints Martyrs qu'elle couronna, d'où ils effoient, comment ils accomplirent leur combat . & quels supplices ils endurerent . Car on en vir de toutes fortes, les Perfes ayant employé leur esprit & leur industrie à inventer des instrumens de cruauté; [& les monumens qui nous en restent le justifient. I 'Mais pour le dire en un mot, on tient que le nombre de ceux dont on avoir conservé les noms, se montoit à seize mille, tant hommes que semmes; les noms des autres n'ayant pu effre recueillis, quelque foin qu'on y apportaft, par-

oll 22 apr. p. 19 ceque leur nombre se montoit à l'infini. L'Eglise en fait une

memoire generale le 22 d'avril. AQ.M.p.710.

On nous fair esperer d'avoir bien-tost de plus grandes lumieres fut cette perfecution , d'un historien Perfan traduit par M. Renaudot. Cet historien y fait monter le nombre des Martyrs à "prés de deux-cents mille", dont les noms & les actes avoient à roo, mille, efté recueillis par Manete & Agi, qui gouvernerent l'Eglise de Seleucie peu de temps aprés. Il parle auth d'un Everque d'Adane en Armenie, qui avoit écrit l'histoire de S. Simeon & de quelques autres ..

## COUNTRACTOR OF THE PARTOR OF T ARTICLE IL

Saint Simeon confelle la for devant Sapor.

Es Mages qui faifant comme une race facerdotale chez les Soulacop. Perfes, avoient par une tradition fort ancienne le foin & 451-164mm.

l'intendance de leur religion, & les Juifs qui femblent avoir une \$351-354.

SOLPASS. jalousie & une aversion naturelle contre les Chrétiens, furent les auteurs de la persecution que Sapor leur fit. Car voyant avec beaucoup de douleur la multiplication des Fideles, qui tenoient partout des affemblées avec des Prestres & des Diacres, ils desererent au Roy Sapor Simeon furnommé Jombaphée, qui estoit Sars, apr. p. 83. alors Archevesque des deux villes royales de la Perse, Seleucie & Crefiphon ces deux villes estant affez prés l'une de l'autre, & Strahlais 4 [pour n'avoir qu'un feul Evefque, ] puisqu'elles n'estoient eloi- 7416 gnées que d'une bonne lieue.

de trois

Le crime dont on accusa Saint Simeon, fut qu'il favorisoit les son passh. Romains Javec qui les Perses estoient toujours en guerre depuis l'an 337, ] & qu'il leur decouvroit l'état des affaires du pays. Les Mense, 17, apr. nouveaux Grecs disent que Crefiphon, & Salec [ou Seleucie, ] [12] 1. qu'ils transforment en des Seigneurs de Perfe, accuserent le Saint, & beaucoup d'autres Chrétiens avec luy, de ne vouloir point payer les tributs, comme si c'eust esté une servitude indigne d'eux Mais ils disent que Saint Simeon avous ce crime, & en fit Bolls apra p. melme une declaration precise au nom de tous les Chrétiens dans 6 a. une lettre écrite au Roy, [comme s'il n'eust pas lu S. Paul.]

'Sapor crut [ trop legerement ] ce qu'on luy dit du commerce Son. P. 455, b. de Simeon avec les Romains; & aigri contre les Chrétiens par cette calomnie, il les chargea d'imposts insupportables, 'dont a il commit la levée à des hommes durs & cruels, esperant que comme la pluspart de Chrétiensavoient embrassé la pauvreté. l'impuissance de payer ces imposts les obligeroit de quitter leur religion; car c'eltoit son veritable dessein. Il ordonna ensuite qu'on tranchast la teste à tous les Prestres & à tous les ministres de Dieu, qu'on ruinaît les eglifes, que tout ce qui jeur appartement fuft apporté au threfor public, 'qu'on brulaît les monaîteres, d & 771 f.1.

3 гдота 20000

qu'on luy amenaît Simeon comme trailtre à la couronne & à la 4 501, p.455. p. religion des Perfes. Les Mages qui avoient receu l'ordre de la . Boll J :. demolition des eglises, 's'en acquiterent avec joie, & furent fe- Son.p. 45 5.4. condez par les Juifs.

1. D'autres Bient Gnaphée & lognaphée,

Boll.23,apr.p. 21,

Simon auffi fut pris & armed au Roy chargé de chaines, & fit paroifte en cette coaction quelle felit à confiance de fin courage. Car le Roy Playant fait venir devant luy pour luy faire donore la gelie, au lleu de térniògrer auteum Barque de craine, il ne fit pas feulement "le profterment ordinaire aux. Perfes, \*\*prové qu'il avoir fait tuy mefrie pulque alons. Le Roy d'em fifor en colere, & luy dermanda pourquoi il ne faidoir pas ce profterner comme apparavance Cell, può di le Sains, paracept aifques «mest comme apparavance Cell, può di le Sains, paracept aifques «me finer trahir le Dieu vertiable, Quand s' vous fuit venu parler «comme voltre dies, j' le n'y point ait difficulde de vous rendre «les répechs que vos fujet ont accouramé de vous rendre. Mais «i il ne miet Plus permis de le faire, profue pe viens combaterpour «

la veiric é C pour ma religion.

Le Roy le perfia enfaite d'adorre le fôcil, luy promie de grands dons ét beaucoup de part à fa faveur s'il obeilioit, ét le menaça, s'il ne le faisite yas de le perérie luy ét cous le saurec Chréciens. Mais tous est discours n'eloiset pas pour ebranler Simon, a l'en qu'il ne tratilioit jamais fa foy pour perifiote rougours à dire qu'il ne tratilioit jamais fa foy pour perifiote rougours à d'ire qu'il ne tratilioit jamais fa foy pour perifiote, dans l'efference qu'il pourroit changer en prifio, d'atas l'efference qu'il pourroit changer en finfa (Mais cétotté dans l'ordre de Dieu, a fin qu'il arrectarif des denst du diable une illustre proie, éc qu'il l'envoyaft au ciel avant luy.)

CONSCIOUS CONTRACTOR C

## ARTICLE IX.

Martyre de S. Usibazad converti par S. Simeon,

Soz.l.z.c 9 p. 456.b|Menma, 17.4pr.p.231, 501.p.457.b, p.456.b.

"I Ly avoir au prés de Sapo un ancien eun que nomme Uflhazad Jou Cudifazar, quie fioit le premier officier de la Cou. Il avoir elevé le Roy Sapor dans fonenfance; de avoir toujous rémoigné de metire fielde fie pour le fervice de ce Prince de de fos pres. "Il avoir embusifé la foy chrétienne mais peud e temps auparavans cul l'avoir constant de Palandomer, de d'adorer le foiel. Se trouvan neamonis affisi la porre du palais Joriqu'on menois Simen en prifica, il le leva, de l'up it un perfonde reverence. Le s'e-

Simeon en prifon, il feleva, oc' luy lit une protonde reverence: Le Saine au contraire, quoiqui il fuit fon ancien ami, 'seleva contre luy avec un air cc un ton plein de colere, le reprit feverement de fa lacchecé, cc paffa outre en luy tournant ledos, fans luy vouloir dire aucum mot f de civilité cc d'amité.

Ce traitement si rude qui venoit de charité & non de haine,] 'fit concevoir à Ufthazad avec quelle rigueur Dieu puniroit un c jour sa faute. Il fondit aussi-tost en larmes, & fit eclater ses ge- b.c. missemens. Il quitta le riche vétement dont il estoit couvert. prit une robe noire pour marque du deuil qu'il faisoit de luy mesme : & en cet état , s'alla asseoir à la porte du palais , en pleurant & en gemissant pour son ame.

'Le Roy en avant entendu parler, le fit venir pour favoir quel e estoit le sujet de ses larmes, & s'il estoit arrivé quelque malheur dans sa maison. Usthazad luy dit que non, mais qu'il auroit mieux d. aimé tomber dans mille autre maux, que dans celui où il fe voyoit : Qu'il pleuroit de ce que devant estre mort il y avolt longtemps, il vivoit & voyoit encore le foleil qu'il avoit adoré malgré luy, & seulement en apparence pour obeir a sa Majesté, qu'ainsi il meritoit doublement la mort, puisqu'il avoit trahi J C, & trompé son Roy:mais qu'il juroit par le Createur du ciel & de la terre que cela ne luy arriveroit pas à l'avenir. Sapor fut fort furpris de ce changement fi fubir; & l'attribuant aux charmes partes des Chrétiens, il en devint encore plus irrité contre eux. Mais comme il souhaitoit extremement de conserver Usthazad, il s'efforça de le gagner tantost par caresses, tantost par menaces. Il ne le put neanmoins, & Ufthazad protesta toujours qu'il ne feroit plus affez fou pour adorer une creature au heu du Dieu qui l'avoit creée: De forte que Sapor s'estant enfin mis en colere, commanda qu'on luy allast trancher la teste.

'Lorsqu'on le menoit pour estre executé, il demanda qu'on .. attendist encore un peu, 'parcequ'il avoit quelque chose à dire b. au Roy; & en effet,il luy envoya un eunuque tres fidele, pour le supplier de luy accorder une seule grace en recompense de tous les services qu'il luy avoit rendus, qui estoit d'empescher que sa mort ne donnast sujet à quelques uns de croire qu'il eust esté infidele envers l'Etat, ou qu'il eust commisquelque autre crime de cette nature; que pour cela il le supplioit de faire crier par un e. heraud qu'Usthazad estoit condanné à perdre la teste, non pour avoir rendu aucun mauvais service au Roy mais parceou il estoit Chrétien, & qu'il n'avoit point voulu renoncer son Dieu lorsque le Roy le luy avoit commandé. Ufthazad qui confideroit com- d. bien il a voit jetté de terreur parmi les Fideles en adorant le foleil. fouhaitoit de faire favoir à tout le monde qu'il mouroit pour la religion, afin d'avoir des imitateurs de son martyre. [ & reparer ainfi le scandale qu'il avoit causé : J& Sapor d'autre part , luy e,

Hift. Eccl. Tom. VII.

accorda fort volontiera la mefine chofe, efernant d'epouverner tous les Chrécieus forêgiron verroit qu'il n'avrie par pardonné à un vicilland, à un homme qui l'avoit cleré, à un donneflique essep-14. qu'il ainnie extrementer. C'eft ainsi que l'enuayeu Uffortien nitt gloriculiement fa vie, le joudl veille de la Palfino de nostre Sauveur.

## ARTICLE IV.

Martyre de S.Simeon & de divers autres: S. Sadoth fur succede.

\*Olasson qui aporti dans la prifion le martyre de S. Ulthazad, si-si-s.

6 de le le medita i Dieu les actions de graces quo se peut imagiore:

8 de de le le mediemain qui effoit le grand Vendrenii, fe Roy Ilayare di tiverir, il défensit i de sy enta prefence avec un courage incroyable; de forte que Super ne Ilayant qui obligie à rendre les honceurs qui Il vouicit i ai luy, ria un solicit, il de condanna le metime jour à avoir la tefte tranchée. On condanna en metime jour à avoir la tefte tranchée. On condanna en metime par la la mort core autres Christiens, qui efficience partie Prefires , & autres Ecclesialitques Onmarque partie Prefires de autres Christiens, qui effoites partie Prefires de autres Christiens, qui effoites partie Prefires de autres Christiens, qui effoites partie Prefires de autres Christiens, qui effoite partie Prefires de autres Christiens, qui effoit parties de la christien de la chri

p.411 b. He de Saint et l'entre de l'entre d

Loriqui on les menoit au matriyre, le premier des Mages leur vint demander fi assum d'exa ne voulor la vie , à condition d'embeaffer la religion du Roy, & d'adorer le folei! : mais pas un ne voulta acopter une grac fi prenietaire!. Ils furent donc conduits au lieu des fupplice, où pendant que les boureaux travaillieurs à le sexeure l'un aprés l'autre, S. Simeou'ils est-hot-ac, toù à endurer genereulement it mort pour f, G, dans fesperance ce relicitaire are les pr. Afail ce Marquy alleres vous à la mort

pleins de pic ét de confance; de les cent autres effant executez.

S. Simeon fouffiir enfin avec fes deux Prefires Abedecalas de Antanie.

21.19.45\( \text{M} \) 

"Le dernier trembla un peu loríqu'on le mit en état de recevoir 80\( \text{M} \).

80\( \text{M} \) 

"Le dernier trembla un peu loríqu'on le mit en état de recevoir 80\( \text{M} \).

Son, P. 45% Cour, nommé Pusique ou Phusic, qui estoit present, 'luy dit ces Mansa, 17-19-19- s. 'Les Grees le qualifient Caropulate,

mosta Prenze, courage, & fermez vos yeux pour un momentara y ous verzer auficto da la lumier de Dies a. A pein e until a chevé ces paroles, qu'il fint arrefté & amené au Roy , devant lequel il condrélia qui el elori Chrésim , éé paria avec beaucoup de force c pour la défende de la foy & des fains Marryns de forte que Sapor offende de fai libert géneruel, le, conclanna à mourir d'un fuppice aufit cruel qu'extraordinaire. Car les boureaux luy ayant presé la grege, ju in trenva la langue par cerce overtura. Si presé la grege, ju in trenva la langue par cerce overtura. Si de concuté. Les rouveaux Gress difiers qu'on la fouerta cruel. Bott.aspray. Bemenqu'on la brula avec des lampes. Se qu'on la dechina vec évles ongles de fin. (Cals fert bien la queffion romaine Au lieu des cem Marrys que marque Sucomen, Jisse no tente taront 1 50 p. s.

cent Martyrs que marque Sozomene, Jilsen content tantolt 150, b. 'tantolt I 150, '8c ilsa joutent que durant les dix jours fuivant, on Men. 17, apr. p. fit un mallacre general de tout ce qui se rencontra de Chrétiens. . <sup>311</sup>. (Ces Saints ayant soufiert le jour du Vendredi saint, '5a elté le Bollo, Ac.

13 d'avril, fileur mort ell arrivée en l'an 344, Lles Latins en fiot 1 344, PALLE Le latins en fot 1 344, PALLE Le memoire le 2 a d'avril depuis le LK. facie, lée, queque Le Blies 1 44, de France frot eo jour la l'Office de S. Simons (en qui il elf tres maifonnable d'homorer er grand nombre de Marrys qui ont esté couronne; dans la perfecucion de Sapor J. Les Gross en fost audif Man, party 11 le leur principa folice le 1 2 d'avrilée (the en or fait auterfeis le 14, 8011, par, pad du mestim en nois On honore S. Ufthazad avec les autres, quoi qu'il les ait precedez d'un jour.

S. Sadoth ou Salou, dont nous avon l'hitrinis (qui parroil tres sache; 1981bone, Sincenta porcé i marraye de S. Samon, au gouvernement des Egilies de Seleucie & de Cetelphon : Son nom qui fignife § «. Amatera de Ry, marquoir fort ben l'amour ardent qu'il avoir pour le Roy des Rois. Il eftoit faire, parfait dans la continence, pleinde foir & de juitibe. En un most, fit sur very imitateur de S. Simon, (& audi-biendans fon marryre que dans le refte de fa vie, comme nous le vertron biescolt.)

## 

Edit general de Sapor contre les Chrétiens: Les faurs de Saint Simeon sont martyrigées.

Ouque la perfecution ait fans doute esté bien violente dés la premiere année, puisqu'on faifoit mourir plus de Les nouveau Gree diéase qu'il est la largue couple, & qu'il fat écorché. Un historia Perús Papelle Chableon.

Lij

#### SAINT SIMEON DE PERSE. cent personnes à la fois ; & que Sapor n'epargnoit pas ceux qui

luy devoient eftre les plus chers, ce fut neanmoins peu de chose 459.6

en comparaison de ce qui suivit. J'Car un an aprés la mort de S. Simeon, & le mesme jour du Vendredi saint squi en 345 tomboit au cinquieme d'avril, Jon publia de tous costez par ordre de Sapor, un edit cruel qui condannoit à la mort tous ceux qui s'avoueroient pour Chrétiens. Ce fut alors qu'on vit un nombre infini de Chrétiens gagner le ciel en perdant la vie par l'épée : Car les Mages couroient les villes & les villages pour chercher partout ceux qui se cachoient. Et il y en avoit beaucoup qui se decouvroient eux mesmes, depeur qu'ils ne semblassent renoncer à J.C. par leur silence & par leur fuite. Beaucoup de personnes de la Cour furent auffi envelopées dans ce camage universel.

e.12.p.460.2.b. dBoll.22.spr.p. 11.fg.p.r.s.

'La fureur s'en augmenta encore par la maladie foudaine de la Reine, sur ce que les Juiss en qui elle avoit une entiere croyance, puisqu'elle avoit embrassé leurs sentimens & leur maniere de vivre, luy firent croire que son mal estoit causé par les sortileges des sœurs de S.Simeon, irritées de la mort de leur frere. 'Car ce Saint avoit deux fœurs, l'une nommée Tarbule[ ou Pherbuthe,] Nors a qui avoit confacré fa virginité à JESUS CHRIST; & une autre

Soz p.460-b. Bolkp.21.f. 4.497 g.P.L.

qui ayant esté mariée, avoit embrassé la continence depuis la mort de son man, & vivoit comme sa sœur .'Aussi elles avoient esté toutes deux fort bien instruites dans la foy de J. C. 'On pretend que demeurant enfermées enfemble dans une mefmemaifon, elles recevoient ceux qui les venoient trouver, & leur apprenoient à croire en J.C. [& à vivre selon ses regles. ] Ce sur ce qui excita contre elles l'envie des Juifs, & les porta à former l'accusation dont nous venons de parler.

La Reine ayant donc receu cette accusation comme veritable,

SORP 460 hr.

on se faisit de ces deux S.tes, & d'une servante de S.te Tarbule qui avoit aufli embraffé la virginité & on les mit entre les mains des Mages pour les juger, c'est à dire de Mauptas Prince des Mages, & de deux autres magistrats. On les interrogea dans le palais : Tarbule rejetta bien loin l'empoisonnement & les sortileges dont ont les accusoir, montrant que la loy Chrétienne qu'elles professoient, le leur défendoit absolument: & comme Maurtas luy objectoit qu'elle l'avoit fait pour se venger de la mort de son frere,elle sépondit que la mort que son frere avoit soufferte, bien &c. Ioin de luy avoir fait aucun tort, l'avoit fait monter au royaume des cieux, & que ce royaume ruineroit un jour toute la puissance de leur empire.

Comme Sainer Tarbule efloic bienfaire, & d'une excellente 'Activa-beuné, fex jugge Judii jumudisseu quivoitte, lo concernet de 400-d.
Patriction pour elle, & prirent chacun en parixulier le dellén de la delivre elle de fec nompages, & d'oberent du Roy la permifion de l'epoufer. C'ell pourquoi aprés leur premier interrogatorie, on neur le juggement à une autre fois; & on les renvoya en prifon, do Mauptas luy fit dire fecertement que fi elle vooiter confernir à l'epoufer, la delivrente elle & fes compages de ce danger. Mass elle se voolut pas feulement ecouter copposition. Elle resporch à or Mage foi niconferned, per le de la conferne proposition. Elle resporch à to Mage foi niconferned, per le de la conferne proposition, & del elle repreta avec la merine force; ¿ch 100-d.
Fort en grinter, de l'entre avec la merine force; ¿ch 100-d.
Fort et qu'irriez de fa conflance, ils declarertent au Roy en luy fision leur party que ces filles elforten coupuble de maleficios.

Le Roy les condama donce au demiser fupilite, à moins qu'elles 4 ne voluulferta doubre le foiei ; à Comme elles le mouperent de cette propoficion , tous les Mages demanderent leur mort , oc que le Roy leur accorda auffivolt, leur laifatira mémle le choix du fupplice de ces Sainters ¿G ils dirent qu'il falloit les ficir en deux. Lorfqu'on les conduities au fupplite, M'autopas entoway de le nouveau tenter Tarbule , en luy prometant de la delivrer ence "Effe le rejett acojusia vez "infigatation. Et afin foi es executa toutes trois hors de la ville, avec une crususté qui n'a point élexemple. Afret les avoir téléses en deux, & die avoir fiberap-4666, attachée à des poteaux , on fit la horte à la Reine de la faire paffet au milleu, comme pour vaiorent les charmes qui audicier

&c.

fa maladie. Un ancien menologe dit que fon corps demeura auffi Boll. 1 apr g.p. m alade qu'auparavant, & fon ame chargée d'un nouveau crime; <sup>a.f.</sup> 'Ufuard, Adon, & les autres Latins, font la feste de S.º Tarbule 22 apr p. 20 5 6.

le 22 d'avril. Mais fes actes portent qu'elle & les deux autres furext couronnées le cisquiente du meline mois, lauquel leur fielte , app 6,000. Il est marquée dans le monologe de Boille. Les Ménées la met. Meas, P\$50 tent le quatrieme. [Puifiqu'elles furent martyritées le 5 d'avril, ce ne fut pas apprenament dans la méne année qu'on publia, le jour du Vendreil faint, l'edit general contre les Chrétiens, mais plumble ans la fuivance.

Les acles de leur martyre ont une entiere conformité avec ce qu'en raporte Sozomene: ] de le commencement porte que cette Ball, 11,1496 g. histoire arriva du temp de molte perfertei nois, eq qui montre qu'ils 1-se font composez par des Chréstens de Perse, de apparemment par

L n

ceux melmes qui avoient vu cette persecution. Tout ce qu'on pouroit craindre, seroit que quelque Grec n'eust amplifié les harangues car elles foot un peu vehementes. Et meanmons cette vehemence mefine paroift dans ce qu'en raporte Sozomene.]

## ARTICLE

Saint Sadoth eft martyrize avec cent vingt-buit autres.

Boll 20, feb p. 476 # t-14.1

13- -

ís.

[S AINT Sadoth fucceffeur I de Saint Simeon, n'eut pas un autre traitement que les fœurs du mesme Saint.] Il ne sut fait Archevesque que pour estre reduit à se cacher avec tout son clergé. Il n'y avoit qu'environ un an qu'il possedoit cette dignité, lorsque Dieu par un songe méveilleux où S. Simeon &c. luy apparut tout resplendissant de gloire, luy fit connoistre qu'il vouloit l'affocier dans l'année melme à la recompense de son redecesseur. Il fit assembler ses Prestres & ses Diacres pour le leur declarer. Il les exhorta ensuite "avec des paroles tres tou- ec. chantes à se preparer au martyre par une vie sainte, & à le souffrir generensement, si c'estoit la volonté de Dieur, & il témoigna

affez que pour luy il le souhaitoit de tout son cœur. Lors donc qu'on effoit dans la seconde année de la persecution ... [ que nous supposons estre l'an 345, Bapor estant venu à Cteliphon I où les Rois de Perse venoient ordinairement passer l'hiver 1 & ayant entendu parler de Sadoth, il l'envoya prendre avec 128 personnes, partie Ecclesiastiques de son diocese ou des eveschez voifins, partie Afcetes [& folitaires] de l'un & de l'autre fexe. Ils demeurerent cing mois chargez de chaines & enfermez dans un cachot . Ils y fouffrirent "de grands fupplices avec une constance &c. merveilleuse. Tous declarerent par la bouche de Saint Sadoth qu'estant serviteurs de Dieu, ils ne pouvoient pas adorer le soleil & le feu qui estoient ses creatures, faites par luy pour le service & l'utilité des hommes : 'Et fur ce qu'on les memagoit de les faire perir miserablement d'une mort funeste; Nous ne perissons point pour nostre Dieu, s'écrierent ils tout d'une voix, & nous ne mourons point "à l'égard de J.C.

'Enfin on les condanna tous à avoir la teste tranchée : de quoy " ayant appris la nouvelle, ils s'animerent les uns les autres à la mort : & lorsqu'on les fit sortir de la ville enchainez comme ils estoient, pour les mener au supplice, ils chanterent avec joie ces paroles du pleaume : Jugez-nous mon Dieu & separez nofire caufe

de celle d'une navien qui n'eff point fainte; (comme avoit fair Saint-Vincent, au raport de S. Augultin). Effants armeva au lieu die 16, leur maryre, ils ne cellerent point encore de loite Dieu & de le benir de leur avoir accorde ce qu'ils avoient fi fort fouhaité. Ils continuentes cette addine de graces, sigues au monnes de leur execution, qui fe fit le 20 de février, [ & ainsi au commencement de l'au 3,45.

S. Sadech se morur point avec les autres, mais fut emmené en § .

une province a popellé Bethuzam, obliet au ufil i actie tranché
dans la ville de Bethalpat. "L'Eglide groque en fait nesamoins » 19-15 1, savec fes 128 compagnesse, le virisent de fevire; en quoy elle eft
fairire par les Latrais deput Molanus. "Les Grees en font encore 49-17-18,
le 19 d'ochtor, et de list en concett corte une autre hichiter, [b ben
19 d'ochtor, violité en de Metaphrallatique; mais d'autant
plus furçolle, puique le sale du Saine on marquese quot que ce foit de taut de merveille."

## RONO-CRETATORICAN SCHOOL CREACHER CHECKER CHEC

## ARTICLE VIL

De Sjona, S. Barachije, S. La, & philpirus autru Martyu.

(L' Es 7 apparennuen un peu aprés since Sadorh & fes
compagnors, qu'il faut mettre le martyue de deux autres
Saints, Jonas & Barachie, qui eficione firera y l'Leun acles por boll senare,
tent qu'il imnoururent le 20 de mars, s'aprés l'edit de la perfecution Fires,
tent qu'il imnoururent le 20 de mars, s'aprés l'edit de la perfecution Fires,
porteres le nom d'un faite Chevalier de Sapor, qui avoit effe prefers au martyure de deux Saints, C' Barachin oil qu'il foir Baras-mars,
portere le nom d'un faite Chevalier de Sapor, qui avoit effe prefers au martyure de deux Saints, C' Barachin oil qu'il foir Baras-mars,
tent de ceux de S. Sadort Saints, C' Barachin et de la point nite dans fon recueil. J' Bollandus dit qu'il les a en gree. [] en espay Boll-soyne.

Journay d'i ne les a pas donne.]

Ces deux Sains effecten moints, felon les nouveaux Gres ; senting, de constituent de constituent de la constitu

and the Control

la couronne du martyre le 27. jour de mars, aprés avoir enduré beaucoup de tourmens.

Quelques Mages avertirent leurs Princes que c'eftoient Jonas & Barachife, qui avoient [porté ces neuf Martyrs à fouffiir la mort plutoft que d'obeir à Sapor: Ils furent auffi-toft arreflez & menez devant ces Princes des Mages, en prefence desquels ils

5917. Confeitening encretament leur fay. On les feptra l'unit de l'autre, 51617.99

1516.79

1516.79

1516.79

1516.79

1516.79

1517.79

1517.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1518.79

1 2

14.

qu'aucun des Princes [des Mages ] n'en fauroit rien. L'eurs aclès repetent plusieurs fois qu'on leur vouloit faire adorer l'eau aussiben que le feu & le foldi l'.Les Grecs font la felte de ces deux Sainss le 3 p mars, 'enquoy ils one elfé fuivis par quelques Latins. L'es neur Martyrs qu'ils avoient encouragez à fouffir, font

les Saints Zanite, Lazare, Maruthas, Narfe, Elie, Maris, Abibe, sammers, p.49-8 Sembefe, & Sabbas. Abdifforas rachera aufil leurs corps. QuelMenns, 19Menns, 19Grees les nomment dans l'histoire de Saint Jonas, [mais nous ne

voycos point qu'ils en faffent memoire en particulier. ]

Sun-1-007-59

Nous avous erocce des adles de quelques autres Martyrs de
Perfé fous Sapor, favoir des Saints Acindyre, Pegafe, AnempoMana-1-1-1-1

Uhit Saints

grand office le deuxieme de novembre; [6: Barroius les a mis
Aldel Sina. A delle Saints

Andel Sina. A delle Saints

Roman 1 Mais ca actes for verticablement

Allde Sim, P. dans le martyrologe Romain, J'Mais ces actes font veritablement de Metaphrafte, [tres dignes de luy, & pour le dire en un mot, infupportables. Les noms mefines de ces Martyrs font tous grees & non pas Perfans.]

Bellit. 1887.8.

The present serves les code may be SS Sippose Mag. &

3-8936 \*\* Les inenologes mettent le 15 de may, les SSSimeon, Iface, de Bachtides, Chrétiens de Perfe, quiayant refuié d'adorer les folcil de le feu, comme le voulois Sapor, demeurerent fext pours en prion fans riem manger, fouffriere publicurs tourmens, de enfin eurent la tefte tranchée felon le menologe de Bafile, ou furent brulez, écho les autres qui font plus nouveaux.

Ban-haus Les Grees, & Baronius après eux, marquent le 4 d'aoust une S.\* Ia, martyrizée fous Sapor avec ses compagnes & neuf mille Menaug. p.49. autres Chrétiens. Les Grees en sont 'encore le 10 de septembre.

s, b Mt, du Cange en fait deux differentes Saintes, Le

Le menologe d'Ughellus en parle affez amplement, & dit que Ugh.: 6 p. S. La avoir effé emmenée captive avec ces neuf mille Chrétiens, 1066,1067. d'une place de la frontiere que Sapor avoit prise sur les Romains. Elle fut mise entre les mains des Mages, qui aprés l'avoir fait languir quinze mois dans une prison, & luy avoir fait souffrir divers' tourmens fort cruels, luy firent enfin trancher la tefte Ce menologe ne parle point de ce que devinrent les neuf mille autres qui avoient esté pris avec elle. Selon les Ménées, les Princes des Monare p.50-Mages leur firent auffi fouffrir de cruels tourmens .'Il y avoit à Procad.Li.c.s. Constantinople une ancienne eglise de Sainre Ia sous Justinien . P. 18.4. qui la fit rebastir.

On trouve dans les Ménées des Grecs que Sapor ayant fait Boll capr. p. de grands ravages fur les terres des Romains, que Dieu vouloit punir à cause que Constance avoit embrassé l'Arianisme, il ea emmena un grand nombre de captifs qui estoient Chrétiens Les Perfes en tuerent une partie d'autres moururent en chemin. Il en resta 120 selon les uns oc 150 selon d'autres, qui furent emmenez en Perfe, où on les fit beaucoup fouffrit durant quelques jours. Et enfin Sapor leur ayant donné le choix ou d'adorer le feu, ou d'estre brulez, ils choisirent le dernier. On marque leur seste le 6 d'avril.

'Les Grecs honorent le 29 de feptembre, S. Gudelie, qui ayant, Men. p 385,386 difentils, converti plufieurs perfonnes fous Sapor, & refufant d'adorer le soleil & le seu, souffrit long-temps la fairn dans la prison, eut la peau de la teste arrachée, & acheva son martyre

attachée & clouée à un poteau.

Le premier de novembre on fait memoire de S Jean Evelque, p. 1 | Ugha. 6 p. & de S Jacque Prestre, qui aprés avoir converti & instruit beaucoup de personnes dans la Perse, "souffrirent plusieurs tourmens fous Sapor, & finirent enfin leur martyre par l'épée, en remerciant Dieu de la grace qu'il leur faisoit . Saint Jacque estoit furnommé Telote.

## 

## ARTICLE V.

La persecution eft reduite aux Ecclefiafiquer De S Mille Evesque.

Ous ne favons point combien dura cette cruelle bouche-rie qui fuivit l'edit de Sapor contre tous les Chrétiens de fon royaume.] Mais enfin S. Azat [ou Azade] eunuque, honoré Boll 1 apr. p. par les Grecs avec mille autres le 14 d'avril, l'ensevelit dans son Hift. Each Tom. VII.

Sor lare 11.p fang Car Sapor qui l'aimoit beaucoup, ayant appris qu'on l'avoit-459.460. fait mourir, en fut extremement faiché, & arrella le cours de ce carnage universel, ordonnant qu'on n'executeroit plus que les

e.12.5460d. chess de la religion Chrétienne, 'c'est à dire les Evesques & les Bolls, apr.g.p. Prestres. Les nouveaux Grees parlent de ceci dans leur menolo-6.c d. ge, mais d'une maniere qui n'est pas assez conforme à Sozomene. Ils joignent à Saint Azat, comme ils l'appellent, mille autres

11.3pr.p.19. Chrétiens, comme ayant esté compagnons de son martyre. Le martyrologe Romain le nomme dans la memoire generale qu'il fait le 22 d'avril des Martyrs de Perfe fous Sapor.

Dieu ayant donc exemté les laïques de la perfecution, les Mages coururent avec leurs Princes par toute la Perfe, & furtout

dans l'Adiabene, pour chercher les ministres du Seigneur, & 6.1 p.p. 461.2. leur faire tous les maux possibles. 'Sozomene raporte sur cela l'histoire de S. Aceptime Evesque & de ses compagnons laquelle est assez considerable pour meriter un titre particulier.

On vit en Perse sous le mesme regne de Sapor, un nombre infini d'autres Martyrs, qui estoient partie Evesques, partie Prestres, partie des moines, partie des vierges sacrées, partie de P-462.4.d. differens ministres de l'Eglise. Sozomene nous a conservé les noms de vingt-deux Evesques, savoir Barbass me, Paul, Gaddiabe, Sabin, Mareas, Moce, Jean, Hormisda, Papas, Jacque, Romas, Maarés, Agas, Bocre, Abdas, Abdiefus, Jean, Abraham, Agdelas,

Sapor, Ifaac, & Daufas [aufquels, comme nous avons yu,il faut Men, 4. feb. p. ajouter S.Simeon , S.Sadoth , & S. Aceptime. ] 'Abraham felon 54.55. les nouveaux Grecs, estoit Evesque d'Arbel, & il sut decapité en un lieu nommé Telman, la cinquieme année de la persecution, [& ainfi en l'an 348, ]aprés avoir esté fouetté avec des branches d'arbres pleines d'épines, & avoir prié Dieu pour ses boureaux.

Boll ib.p. 467. 'Ils en font memoire le quatrieme de fevrier , & font frivis par quelques Latine

b c,e.

16 may, p. 57 4.d 'On croit qu'Abdas & Abdiefus marquez par Sozomene, sont ceux qui sont honorez ensemble par les Grecs le 15 de mars selon quelques uns de leurs livres, & le 16 felon d'autres. 'Abdiefus estoit Evesque d'une ville appellée Cascar ou Beth-cascar. Ayant esté denoncé au Roy par son cousin germain, il sut arresté avec seize Prestre, neuf Diacres, six moines, & sept vierges de la mefme ville.Le Roy les renvoya à Arfeth" fon frere, fou peut-estre V. Constanfon beaufrere. ] 'Celui-ci confondu par les paroles toutes divines tin # 51. du faint Evefque, le fit ferrer luy & fes compagnons 'dans une

s. inter ligna esartlatus. Je ne feay neanmoins fi ce ne feroit point qu'on leur auroit ferie le corps avec des cordes , cemme d'autres Marigus de Perfe , & qu'on auroir bande ces coides avec des buftons .

SAINT SIMEON DE PERSE. espece de presse, jusqu'à ce qu'on entendist craquer leurs os: & l'on recommença sept sois ce tourment dans le mesme jour. On les letta enfuire à demi morts dans une prison, avec défense de leur donner quoy que ce foit : ce qui n'empescha pas qu'une semme ne leur donnaft du pain & de l'eau par une feneftre; de quoy ils glorifierent Dieu:

'Ils curent bien-toft pour compagnons dans la prison, Abdas Evelque d'un lieu qui n'est pas nommé, avec 28 autres Prestres, Diacres, ou vierges, qui en furent tirez les premiers pour estre fouetrez, d'une maniere tres cruelle. On leur brisa encore la bouche avec des pierres, & enfin ils furent decapitez, Quelques iours aprés, Abdiefus & les autres de sa compagnie eurent aussi la teste tranchée. On n'a l'histoire de ces Saints que dans les livres des Grees [Mais tout y paroiff conforme au temps & aux meil-Leurs actes | Baronius a mis S. Audas [ou Abdas] dans le marty- p:475.d Bar. 15rologe Romain. Mais il le confond avec un autre Evefque de may,e-

mefine nom;qui fouffrit fous Ifdegerde[vers l'an 420.] 'Le faint Evefoue Mille fut auffi couronné du martyre dans la soil, a c.14.p. persecution de Sapor. Il avoir autresois porté l'épée dans la Perse; 46ab. mais ayant depuis abandonné la profession des armes, il avoit embraffé une vie toute apostolique. On dit qu'il fut fait Evesque . d'une ville dans la Perse ; & il y souffrit beaucoup de travaux .. mufou'à y estre battu & trainé par les payens. Mais enfin voyant Zecomiran que perfonne n'embrassoit la foy; [& la discipline] du Christianifme il jetta fa malediction fur cette ville incredule & fe retira. Sa maledaction ne fut par vaine; & peu de temps aprés, les prin-

elephans avec une armée, qui la ruina de telle forte, qu'on labouroit de qu'on femoit à l'endroit où elle avoit effé.

espana de lavville ayant offense le Roy, il envoya trois cents

'S. Mille n'emporta en s'en allant qu'une beface où il mettoit e

un livre des Evangiles, & s'en vint à Jerufalem pour adorer Dieu; 'ce qui fait croire à Baronius que c'est cet Evesque de Perse que 811 335 411. Eusebe dit avoir esté au Concile de Jerusalem en l'an 335, & dont il fait un grand close ("Neanmoins il v a quelque fujet de croire que S. Mille ne vint à Jerusalem que plus de vingt ans aprés, & au plustost en 35 5 ou 35 6. J DeJerusalem il passa en Egypte pour y Son, p. 462 c. voir les folitaires qui y fleurissoient, [& puis retourna en son pays,] 'où il fouffrit le martyre: \*Les Syriens écrivirent avec foin ses » actions & favie, où ils remarquerent pluseurs choses admirables a d. & toutes divines qu'il avoit faites. [C'est ce qui donne quelque autorité à ce que nous trouvons de luy dans les Ménées des Grecs,

M ii

qui font sa seste le dixieme de novembre: 'Les Latins le mettent le 22 d'avril avec les autres qui ont fouffert fous Sapor.

151.

p.153

'Les Grecs disent donc, non pas qu'il ait porté les armes, mair Men.10.nov.p. qu'estant prés de le faire, quoiqu'il eust déja esté battizé, & instruit dans les lettres saintes, il en sut detourné par une vision terrible, qui l'obligea à embrasser la virginité & une vie peni. Il desses tente, afind'obtenir la misericorde de Dieu pour luy & pour sa famille. Au bout de quelque temps il quitta fa ville, & fe fit moine dans le mesme lieu où le Prophete Daniel a eu ses visions. Il fut depuis confacré Evelque par les mains de Gennade Confesseur qui devint cufin Martyr, [& que nous ne connoissons que par cet

endroit si l'onne dit que c'est le Gaddiabe de Sozomene. Les Ménées marquent ensuite, comme Sozomene, que voyant fon peuple incorrigible, il en predit la ruine, vint à l'erufalem-& &c. de là ['en Egypte trouver Ammone[ou Amathas] disciple de S. V. S. Antoi-Antoine; [ ce qui nous donne lieu de croire qu'il n'y vint qu'en ne ; 16. l'an 356, aprés la mort de S. Antoine.] Aprés avoir passé deux ans

avec Ammone, il retourna en Perfe, où il bastit une eglise sur les ruines de fa ville, pour obtenir le pardon de son peuple puni de sa desobeissance par la mort suneste que nous venons de marquer. [Ainsi ses prieres ne pouvoient regarder que les Chrétiens qui s'estoient sans doute trouvez alors dans la ville, quoiqu'en perie nombre, & dont la pieté imparfaite avoit neanmoins esté affec grande pour meriter que les prieres de l'Eglife leur possent fervir.}

Saint Mille se trouva ensuite à un Concile que l'on teneit à P.152. Ctefiphon, pour juger un Evefque, qu'il punit foverement par un miracle, de ce qu'il pretendeit se moquer de ses confreres par êc.

fes chicanes. On ajoute à cela plusieurs autres miracles qui ferf.151.152. virent à convertir beaucoup d'infideles. Les Ménées en raportent quelques uns en detail. Mais pour l'histoire qu'ils font de son martyre, ["il est à craindre qu'ils ne l'aient prise d'un Saint Milide Vianore s ou Milefe que de tres anciens monumens nous reprefentent com-

me un simple anacorete : de sorte qu'il n'est pas aisé de croire que ce soit le mesme que l'Evesque Mille.] Cotelestan. 'Ce Milefe demeuroit avec deux disciples aux extremitez de la

\$65.b.c. Perse. On marque qu'il estoit tout couvert de poil, paroissant autant une beste sauvage qu'un homme. Passant un jour par un P.564.C. endroit où il vit emmener un moine comme coupable d'avoir tué un homme dont le corps s'estoit trouvé chez luy; & ce moine l'ayant affuré qu'il effoit innocent, il fe fit mener au lieu où effoit P.565.2.

le corps du mort, & ordonna à tout le monde de prier. Il étendit de son costé les mains vers le ciel, & ses prieres furent si puissantes, qu'on vit le mort se lever. Milese luy demanda donc devant tout le monde, qui estoit celui qui l'avoit tué, & le mort répondit qu'estant alle à l'eglise, & y ayant donné au Prestre l'argent qu'il avoit ce Prestre meime l'avoit tué, & avoit esté jetter son corps dans l'ermitage du moine. Il priz qu'on retiraft son argene . & n qu'on le donnast à ses enfans . Le Saint luy dit alors: Allez . &c

n dormez jusqu'à ce que le Seigneur vienne, & vous réveille spour soujours. I

Pour fon martyre, l'occasion en vint d'une chasse que firent bytit.P.L.s.c.7. deux freres fils du Roy de Perfe,ou d'un Prince de ces quartiers 10 nov. P. 151. là , qui avoient, dit-on , enfermé de leuts filets un pays de feixe lieues, où le Saint se trouva compris avec ses deux disciples . Ils furent amenez à ces Princes, qui se trouverent d'abord un peu effrayez de voir le Saint en l'état où il estoit, ne sachant si c'estoit un homme ou un spectre. Il leur dit qu'il estoit un homme & un pecheur occupé à pleurer ses fautes, mais qu'il adoroit J.C. Fils du Dieu vivant.

Comme eux au contraire ne reconnoissoient point d'autre Cotel.p.365 e. divinité que le foleil, le feu, & l'eau, qu'ils pretendoient luy faire adorer, ofant mefine se moquer d'un Dieu condanné & crucifié, P. 166, & que luy leur soûtenoit que ce Jesus CHRIST mesme qui avoit erucifié le peché, & vaincu la mort par sa mort, estoit le veritable Dieu createur de toutes chofes , ils entreprirent de le contraindre buy & feedisciples pardivers tourmens qu'ils leur firent endurer. à renoncer la foy Chrétienne . Ne les pouvant vaincre, ils firent enfin trancher la teste à ses deux disciples, & aprés l'avoir encore tourmenté plusieurs jours, ils le mirent au milieu d'eux deux, pour servir de but aux fleches qu'ils luy tiroient l'un pardevant l'autre par derriere. Le Saint en cet état, leur dit en forme de fouhait & d'un air de prophete, que puisqu'ils estoient si unis ensemble à repandre le sang innocent, ils le seroient aussi le kendemain à la mesme heure, dans la mort funcste qu'ils se donneroient l'un à l'autre.Ils se moquerent de cette menace. Cependant le lendemain comme ils poursuivoient une biche, l'ayant enfermée entre eux. ils tirerent en mesme temps sur elle. Mais leurs traits portant fur eux mesmes, ils se donnerent l'un à l'autre un coup mortel dans le cœur, ôt accomplirent ainsi la prophetie du faint vieillard [ Tout ce que nous pouvons dire du temps où cette histoire est arrivée, c'est que les vies des Peres où elle se

SAINT SIMEON DE PERSE. trouve,ne passent guere le milieu du V siecle.Les Grecs,comme nous avons dit, honorent S.Milese le dixieme de novembre, en le confondant avec S.Mille. ]

action ac

ARTICLE

De S.Daufas Evefque, S.Bademe Abbé, & des autres derniers Martyrs de la persecution.

[TOIL A ce que l'histoire nous apprend de la fanglante persecution de Sapor. Il semble que ce Prince en ait enfin reconnu l'injustice. Au moins nous voyons que dans la guerre Amo, Lis, page qu'il fit aux Romains en l'an 358, ] lorsqu'il trouvoit des vierges confactées au culte de Dieu felon la pratique des Chrétiens, il ordonnoit qu'on en prist soin, sans souffrir qu'on violast leur pudicité, & leur ordonnoit de s'employer aux exercices ordinaires de leur pieté, sans que personne leur fist tort. Il le faisoit peanmoins par maxime d'Etat & par politique plutoft que par aucune liumanité. [Auffi il ne persevera pas long temps dans cette dou-ceur qui ne luy estoit pas naturelle : Il semble que S.Acepsime ait esté martyrizé le dixieme octobre 363 aprés plusieurs années de prison. S.Joseph & S.Aithale qui avoient esté les compagnons de les fouffrances, ne furent couronnez que quelques mois aprés liv . T

Sapor ayant pris, ["en l'an 360, lla ville de Bezabde en Meso- V.Constanporamie,il y fit un grand carnage, & en amena un grand nombre (1) 13. Boll-9, apr. p. de captifs , entre lesquels se trouverent les Prestres Desas & 4-el-Men. b.p. Mariam , avec tous les autres Ecclessastiques, & leur Evesque ; Amm. p. 65-64 nommé Heliodore , que quelques uns soupçonnoient d'avoir

Boll.p.4.dl

Men. p. 76.

contribué à luy faire prendre la place. Neanmoins Ammien mesme a cru que ce soupçon estoit faux. [ 11 paroist que tous ces captifs furent transportez ensemble en un mesme lieu. ]. 'Car l'Évesque Heliodore estant mort quelque temps aprés , on luy donna un successeur, qui fut Desas sou Dausas Prestre de son Eglife,ou il l'ordonna luy mesme s'il en faut croire les Grecs. La joie que les Chrétiens témoignerent d'avoir Desas pour Evesque, arrita les Mages Et Adelphar leur chef s'estant plaint au Roy de ce que ces Chrétiens se moquoient ouvertement & de luy & de sa religion, ce Prince s'en fit amener trois-cents, [tous Ecclefiastiques, ] à qui il commanda d'adorer le foleil, s'ils ne vouloient perdre la vie. Vingt-cinq obeirent, & acheterent une vie de peu-

de jours par la mort eternelle de leurr ames. Mais les autres n'ayant pour Dieu que le foliel de prifices, perdient la vie afin de vivre etrenellemer. L'un d'eux nomme Abdeites, a) qui on croyota voir autil ofté la vie, voyant qu'il luy en reftoit encore un peu, l'employa a préchér tout de nouveau la veriéfiqu'al xe qu'ayant receu un fecod coupil fluivit avec, joie les compagnoss de fon martyre, (ou le jour metile mas douceçu un peu aprés.)

Note 6. Iuy. ["Ils peuvent avoir fouffert en l'an 363.

La perfecution de Sapor ne finit apparemment qu'avec fa vie.]

Via note 6. Car nous trouvons qu'environ quatre ans avant sa mort, f'& sur Belle 12, 5,446.

la fin de l'an 375, jelle couronna encore quarante Martyrs, qu'on p. 183, 1.

croit estre les messes que quarante deux Martyrs honorez le
divierme demars, qui ont sousière en Perféssion les plus anciens 1 tomarra, 1.1:

martyrologes latins fuivis de tous les autres.

"Il y avoit alors un autre Chrétien en prison nommé Nersan, 13qui elloit seigneur de la ville d'Arie II avoit mieux aimé soustrir la prison & la confiscation de ses biens, que d'adorer le soleil mais

il ne persevera pas jusqu'au bout set la crainte des tourmens dont on le menaçoit, luy fut plus sensible que la crainte de l'enser & de perdre Dieu. Sapor en fut fort aife, & ne se contentant pas mesme encore de luy avoir fait perdre la foy, il ne promit de luy rendre la liberté & les biens, qu'aprés qu'il auroit ofté la vie à Bademe, Nersans'y resolut & on le mena dans le palais où le Saint estoit prisonnier.On luy donna une épée, & il en voulut fraper le Saint. Mais un reste de honte le fit demeurer immobile comme une pierre. Le Saint le reconnut, & luy dit qu'il effoit ravi de fouffrir la mort, mais non de sa main. Il plaignit son malheur & luy en representa l'excés en le faisant ressouvenir de ce tribunal terrible devant lequel il auroit à rendre conte d'avoir renoncé son Dieu. & d'avoir trempé ses mains dans le sang de ses serviteurs. Cependant l'avarice possedoit trop cet apostat. Ainsi avec un cœur de pierre & des mains tremblantes, il luy donna quatre coups fans luy pouvoir abatre la teste. Tous les affishans se raillerent de la lascheté du boureau, & admirerent la constance du Martyr, qui avoit fouffert sans branler, tant de coups d'épée & les douleurs violentes qu'ils luy causerent, jusqu'à ce qu'enfin il rendit son esprit à Dieu . L'apostat ne jouit guere du fruit de son crime, il tomba auffi-toft dans diversmalheurs, & finit sa vie par le supplice, Le 8 d'avril fut le jour du martyre de S. Bademe: \*neanmoins

Paper le Gres l'hoorent le neuviene <sup>5</sup> Son corps fut pirté bers de la Facilitansip, ville mais quelques perfonoce de piet le netirento, é Che lestelatignates, rerere avec hooneur. Ses fept ditiples demourerent quatres proformatiaprés la mort de Sport qui arriva en l'an 273, jis furent delivres de mis enune entires fiberté. C'edul qui a écrie certe hilloire, declare qu'il efoit contemporain de S Bademe, de

nous ne voyons rien qui nous empeche de le croine (Ce pourroit eftre un des fept compagnons de fa prion, o quelque autre 5-19-18-18-18. moine de fon monaflere ] On peut craindre feulement qu'on n'y air retranché quelque choie. [Car je n'y trouve pasc eque dit le 8-8-18. monologe de Balle, l'que Saror le fa rarrefler fur ce qu'il [ceur

menologe de Basile, J'que Sapor le sit arrester sur ce qu'il seurc qu'il preschoit J.C. convertissot, & bastizoit beaucoup de monde. [La delivrance des compagnons de S.Bademe, donne sijet de croire que la mort de Sapor rendit enfin la paix à l'Eglisedans la

Perfe Maisi I emble que la perfeccionais bien tot recommencé, aufii cruelle que jamais, puisque SChry foltome d'autu nouvage Von-tire Cury de Case. Est peut-eltre vers l'an 382, Jilique la religion fleurifioit meime 1 salmost e. 142,241724 dans la Perfe, maigre la perfecution qu'elle y foutfroit encore vival viva, est utellement, 62 quodro por couronatt à l'abor des peuples entires êvre

...

SAINT SIMEON DE PERSE. de Marturs. Ele ne scav si ce Saint auroit regardé comme present ce qui n'estoit presque pas encore passé; ou si c'est qu'il n'eust

rien fœu depuis trois ans de l'état de cette Eglife. 3 'On pretend Men. 14, feb. V.fon titte, que S. Marothas envoyé en Perfe par Theodofe I en raporta les 174. reliques de divers Martyrs, & qu'on bastit pour les mettre, une nouvelle ville à qui on donna le nom de Martyrople.

## ARTICLE X

Des villes de Seleucie & de Ctesiphon.

PU 1 8 QU E nous avons fait ici l'histoire de deux Evesques des villes de Seleucie & de Ctefiphon, c'est le lieu naturel de dire ce que c'estoit que ces deux villes capitales d'un grand empire.] 'Le grand Seleucus Nicator [ou le Vainqueur, le plus Srahl 16.9.7; f. puissant de tous les successeurs d'Alexandre, & qui s'est vu dell'inité maistre de toute l'Asie jusques à l'Inde, ] avoit fondé Seleucie, [environ trois-cents ans avant JESUS CHRIST, ] 'ou avoit Zo(1,p.7144.

augmenté un lieu appellé Zocafe selon Zosime, [& Coqué selon No TE 7, d'autres. "Car il y a bien de l'apparence que ] la ville de Coqué Nosor, p. 115. qu'on met auprés de Cteliphon, n'est pas differente de Soleucie. ] a.b.

Nora s. 'Celle-ci estoit'à s 5 lieuës de Babylone sur la riviere du Tigre, à Strabat 738 d. Celle ci estost a 15 sieues de naoyione sur la rivace du a gre, a Usinario. l'Occident & à main droite en descendant le sieuve, en l'endroit à Usinario. où il reçoit un canal tiréde l'Euphrate : [ C'est pourquoi pour la seaspane. diffinguer des autres Seleucies, 3 on l'appelloit Seleucie fur le strah.p.7424. Tigre. On la furnommoit encore la Babylonienne, [ parcequ'elle Plin.p. 22.7.4 estoit dans la province de Babylone : 1 & Estienne le geographe Suph.p.149. pretend, contre la verité, que c'estoit Babylone mesme. 'Ceux du Boll, 20 seb.p. pays l'appelloient Salec .

Ambitifum 'Seleucus qui en avoit voulu faire un monument de fa grandeur Amm. 1. 13. p. & de sa puissance, e l'avoit placée dans le pays le plus sertile de 251.d stout l'Orient, voulant y tenir la Courfaussi bien qu'à Antioche] Sent, p.738.4.

C'est pourquoi & luy, & aprés luy tous [les Rois de Syrie & des Parthes travaillerent à l'embellir. Ainsi elle devint plus grande que Babylone mesme, à qui elle succeda dans le titre de capitale p.741.6. de toute l'Affyrie, 'qui comprenoit alors & le pays de Babylone p.776.4. & beaucoup d'autres 'Joseph dit que c'estoit la plus grande ville Josanthate. de tous les pays des environs. On tenoit qu'elle effoit peuplée de 4 Pin.p.419.f. who fix-cents mille habitans, la pluspart Macedoniens & Grees, mais Josephan L neanmoins mélez de beaucoup de Syriens ou Babyloniens du

pays. J'Et comme elle estoit dans le pays de Babylone, ceux de la Strab.p.743. Hift. Eccl. Tom. VIL

SAINT SIMEON DE PERSE. ville mesme passoient pour Babyloniens. Elle ne suivoir pas Tec.an.6.c.41. P.148. neanmoins les coutumes barbares des pays voifins, mais les foix & les mœurs plus policées [des Macedoniens, ] qu'elle avoit receues de Seleucus. Elle avoit un corps de trois-cents personnes choifies entre les plus riches & les plus habiles, qui estoient comme le Senation le peuple y avoit auffi fon autorité. Elle eftoir Ildan, 11.c. 8 p. forte par son abondance & ses richesses , par sa situation sur un Naz.or.4.p.115. grand fleuve,& melme par une bonne enceinte de murailles, 'en un mot par tout ce que l'art & la nature y pouvoient contribuer. 'Les Parthess'estant rendus maistres de ces pays sur les Mace-Uff.p. 164. Strahlat P 112. doniens, environ 140 ans avant J.C, Seleucie reconnut les Rois de cette nation, qui y renoient mesme leur Cour durant l'hiver. Plin.1.6,c,16.p. 'Mais elle ne laissoit pas de se conserver l'honneur d'une ville 137.£ libre,&[d'une Republique, J'qui se gouvernoit elle mesme selon sui jurit, fes loix. Et elle effoit en état de ne pas craindre toute la puissance Tac.p.148. des Parthes quand elle demeuroit unie . Mais elle s'affoiblissoit elle mesme par les divisions qui y arrivoient, tantost entre le Joil, 18.6,18.p. Senat & le peuple, 'tantoft entre les Grecs & les Syriens qui y demeuroient . 2 Car les plus foibles ayant alors recours au Roy 4 Tac.p.148. des Parthes, le rendoient maistre & de leurs adverfaires & d'eux mesmes. 'On peut voir dans Joseph''diverses seditions entre les V. la ruin Jof.p. 649.650. Grecs & les Syriens vers l'an 40 de J.C. Dans une autre lédition, 27. Tac. 5.34\$. Artabane qui regnoit alors, y mit l'autorité entre les mains du peuple, ce que Tiridate qui luy disputoit la couronne, fit encore V. Tiberd [en l'an 36 de J.C, Japres y avoir esté receu comme ami. La ville > 40.21.C.\$.0.D. se revolta contre Artabane l'an 40 ou 41, le ne put estre soumise : 56. à l'obeiffance qu'au bout de sept ans , par Vardane son fils & son fucceffeur. [Elle fut prife fur les Parthes'par Trajan, \*& depuis vers l'an V. Trajan 6 16s. fous Marc Aurele, par Cassius qui la brula, & y tua, dit-on, 23,23. quatre ou cinq-cents milles personnes. Elle se rétablit neanmoins , Aurele § 1. Dio,175.p.\$54. mais non peut-eftre dans son ancienne splendeur, 'puisque Severe la trouva abandonnée lorsqu'il vint attaquer les Parthes [en l'an incapai-Boll 20, feb.p. 198.] 'Elle ne laiffa pas d'estre toujours regardée comme la ville "anroyale des Perses, [qui succederent aux Parthes en 226.] Eutrope en marquant qu'elle fut prise par Carus [ en 283,] l'appelle une Animha ana s ville tresilluftre . 'Ammien la conte encore , [ cent ans aprés , ] nobligimam

Bauddy, 131 comme la premiere de ces quartiers là après Cetiphon. On itchadene, pretend que c'el encore aujourd'hui ine grande ville, & celle comme de comme

cire copendant d'un gegraphe Arabe, que Baldac chois à l'Oriens da l'îgre du corté de la Peris, vià quare no conquiente arabe, que l'adoction à l'Oriens da l'îgre du corté de la Peris, vià quare no conquiente arabe, du carat de la Diffusi. Cel fur cols que Saluminé fodirent que sans Selence cell ruine peut que comme une d'autre vitales, que cell la petite ville dont parle 19,4 Cannor Arabigue, ce qu'entin Pagada J. daife la pris, la canternema abloébe e [De plus 1943-balbiles que couse noue caraninerous s'il a raifon [D'autres veulent que Senà pagada foite Balyone mais cura qui you en été, affurent qu'elle ett fur le Tigre, au liet que Balyone effoit fur l'Euphrate à une bonne journée de Bagada.

Le tirre d'Archeves(que donné par Suconene à Saint Simon sealases prédecteurs), marque que ce siège es foir regardé comme un des 95th principaux de l'Eglise.] 'Aussi on pretend qu'il a tenu le premier Geassa, passer ang après celui de Jeruslaem, & que l'Évesque de Seleucie '991 gouvernois sons le tirre de Catholique, tous les Evesques ou

gouvemost tous le ture de Catholoque, tous les Léveques ou Archevelques, d'octuels les Egilés de la Perie, foir comme Patriarbé, foit comme Victure du Patriarbe d'Antoche. On Historie par mais il paroil que c'étair de la Patriarbe d'Antoche. On Historie par mais il paroil que c'étair feulement l'Evréque ou membre le Ca-supparenré ou le Carevelqued un canton appellé Deubis où il femble qu' il n'e util que de bourge fans autome ville.

[Il ne faut pas cubiler] ce que dit Pline, que Nicator avoit baffi Fini-Kearka, exprés Seleucie pour deferter Babylone, bui judque la paffoit japid, encore pour le fiege de la monarchie [ des Perfes ou des Mace - 718-2 doniens. ] 'Alexandre le Cirand avoit fort aimé cette ville , & 115,8731 a.b. avoit pris le deffini fel la réchabir , ou mefine ] de l'augment.

<sup>152</sup> Il voalos particulherment reballir "le tombeau'de Behaidérrait 14,677,8-par Xerzé, Mais fes defliens ambieute (coerniera sux oracte) des Prophetes, Jévazouirent par la mort. Tous ses foccelleurs pegligerent outu fà fili Balyono. "[Seleucus travailla mefine, Plan,1124. comme nous avons dit, 3 faire puffer fes habitant & fes richeffes à Seleuci. « & à accompiler fans y penfer la derence que Dieu.

avoit prononcée contre cette ville luperbe. J Seleucie Tepuisa effectivement, felon les termes de Pline, & du temps d'Augustle, Strabas 1, 14.

V. Apollone Babylone "n'eltoit prefque plus qu'un amas de ruunes & qu'un de Tyanes, grand defert. [See vattes & epailies murailles, ) qui du temps de Hier la Lí-1 p.

S Jerome servoient encore de pare à ensermer des bestes pour la schasse, sur la chasse, sur assure qu'à chen, si 30.3, selon Scaliger. & on affure qu'à chen, si 30.3, peine y trouve t-on aujourd'hui quelques ruines.

Nous avons dit, après Strabon, que les Rois des Parthes avoient Strabdan, P\$18 N ij

.

I will a last

SAINT SIMEON DE PERSE! quelquefois tenu leur Cour à Seleucie. [Mais je ne feav fi cela fe doit encendre de Seleucie mesme ou de Ctesiphon qui n'en estoit qu'à une bonne lieue, & pouvoit ainsi passer pour le palais & le chasteau de Seleucie, ou pour son sobourg. ] Car Strabon qui dit. que'de son temps ces Princes passoient l'hiver à Seleucie, 'dit xupuis un .16 p. 743.c. aussi qu'ils le passoient à Ctesiphon . Il croit que c'estoit pour ne ici. pas "incommoder & charger les bourgeois de Seleucie par ce serasaluí. grand nombre de foldats & de barbares qu'ils estoient obligez \*\*\*\* Pue Lacade, d'avoir à leur fuite. 'Mais Pline nous donne lieu de croire que c'estoit plutost pour abaisser à son tour Seleueie, [ dont la puissance leur pouvoit donner de l'ombrage, Jôt pour en attirer une pastie des habitans. Il dit que les Parthes avoient fondé Ctefiphon Amm. 1. 13. p. dans cette vuë. 'Ammien dit auffi que Vardane avoit commencé il v avoit fort long-temps à bastir cette place. & que le Roy Pacorus l'avoit depuis fortifiée, l'avoit peuplée, en avoit fait undes ornemens de l'Etat des Parthes, & luy avoit donné le nom de Cteliphon. On croit que ce Pacorus est celui qui fit tant parler de lny du temps d'Antoine, & qui est quelquesois qualifié Roy, p 258 [UE p. 27, quoiqu'il soit mort avant Orode son pere. Mais on voit que ce lieu estoit déja celebre, & sous le nom mesme de Ctesiphon, avant que ces pays eussent passe des Macedoniens aux Parthes, plus de Iofi 18,c,12,p. cent cinquante ans avant qu'on parlast de Pacorus 'Aussi Joseph l'appelle une ville greque ; " & Ammien reconnoist que le nomaAmm.p.ssi.d meline de Cteliphon est grec[De forte qu'il faut avouer que ce lieu doit sonorigine aux Macedoniens, & son-agrandissement aux Parthes, ou qu'il est mesme encore plus ancien que les Macedo-Hierquin.G.p. niens. ] 'Car Saint Jerome dit que le lieu appellé Calanne dans l'Ecriture, est Cteliphon ou Seleucie. [ Et il vaut mieux le dire Plin.c. 26.27.p., de Ctefiphon-, ] balti , dit Pline , dans la terre de Calone toute

Uff p.277.

F18,8.

n p 167.

l'autre bordfà main gauche & à l'Orient] du costé de la Perse Navorapas, 'défendu par les marais de ce fleuve, " & dans une fituation qui fembloit le devoir rendre imprenable; 4 outre les murailles de Ameliate, brique, & un large fossé dont il-estet environné. [Tout cela n'a pas empefché qu'il n'ait efté pris par Trajan, par Severe, & par Amm p. si.b. Barus.] Mais Julien n'ofa pas seulement entreprendre de l'atta-Strate p.743-54, quer/Il ne passoit encore que pour un bourg du temps de Straboni

. .

couverte d'arbres fruitiers Le mesme Saint dit que Seleucie &c. Hier, in 11.13. Geefiphon avoient esté basties [ ou agrandies] pour tenir lieu de Babylone, condannée par l'ordre de Dieu à demeurer toujours Ctefiphon estoit sur le Tigre aussi-bien que Seleucie, mais à

mais et bourg valoit bien une ville, & pour le slatimens, & pour le le nombre du peuple, foiefpe, comme nous veronot de voir, Îtap-juteșes pelle une ville; 'ût dei le temps de Tibere elle puffeit deig pour Poutpuis, est le fiege de Flata de Parthes; es qu'ul a continui floui le Perties. <sup>38</sup> juique dans le IV facel au moins Ammien pretend que de fora Ame It 15, 17, temps elle Temps

Elle n'affibilitée pas commoins la glore de la prifince de L'alaiste. Jau moinselle ne l'avoir pas encome fils lerfique Vologgé l'imperit, devine Roy des Parthel, vers l'an 30 de J.C.) Ce Prince vouluit vers l'artéfilière intexte en fondate une nouvelle villé de l'artéfilière intexte en fondate une nouvelle villé de l'artéfilière intexte en fondate une nouvelle villé de nom affet, prés de Seleusie. J'Main à peino figuir-on qu'il y ait jamais eu une ville-papelle Vologgéonzer.

## SAINT ANTOINE, PREMIER PERE

# DES SOLITAIRES D'EGYPTE.

ARTICLE PREMIER.

De l'origine & des premiers auteurs de la vie solitaire : Des Ascetes :

P

LUSIEURS ont douté que la effécului d'entre Hiero Paul por tous les folitaires qui a commencé d'habiter les <sup>3324</sup>. deferts En il y en a eu qui remocrant bien loin dans les frécles precedens, oct voulu' que les premiers auteursed une fi fainte retraite, foient Elle & C. Sean Bartiffe Mais Saint Jerome veur

qu'on mette l'un & l'autre dans un rang audeffus des moines [& des folitaires, l'un ayant ellé un Prophete,] & l'autre ayant eommencé à prophetizer ayant mesme que de naistre.

Cassien pretend que les Religieux qui vivent encommunauté, Gas-couta, si ont eu les premiers Chrétiens de Jerusalaem (non sénaimens pour Pétimodele, comme le dir S.Augustin, mais aussil pour instituteurs & pour auteurs. La vie comobitique, ditial, a commencé dés le

N

SAINT ANTOINE.

temps des Apostres, & c'estoit l'état où estoient autrefois les « premiers Fideles, selon que S.Luc le décrit dans les Actes. Toute « l'Eglise estoit donc alors composée de personnes qui vivoient « en commun avec une perfection que l'on trouve aujourd'hui en « tres peu de ceux qui vivent dans les monasteres. Mais aprés la « mort des Apostres, la ferveur des Fideles venant à s'attiedir, « principalement à cause du grand nombre & de la foiblesse de « ceux qui se convertissoient du paganisme, on vit bien-tost non « feulement les fimples Fideles, mais les chefs mesmes de l'Eglise « se relascher de leur premiere persection. Alors ceux qui estoient « encore dans la ferveur que les Apostres avoient allumée, & qui « se souvenoient de ce qu'ils avoient vu pratiquer de leur vivant, se « feparant des villes,& de la compagnie de ceux qui croyoient que « tous le Chrétiens pouvoient vivre dans une vie plus relaschée, « se retirerent dans des lieux ecartez auprés des villes, pour y « pratiquer en particulier les regles qu'ils se souvenoient d'avoir « vu établir par les Apostres pour toute l'Eglise. Ainsi comme peu « à peu ils se retiroient de plus en plus du commun des Fideles, « qu'ils s'abstenoient du mariage, & qu'ils s'eloignoient de leurs « parens, & de la conversation du monde, ils eurent le nom de « moines & de folitaires à cause de leur vie si retirée & si rude. & « celui de comobites à cause qu'ils vivoient & qu'ils demeuroient « en commun. 'Voilà ajoute Cassien, la plus ancienne sorte de Religieux, & «

P.681.

qui tient le premier rang dans l'ordre du temps & dans celui de « la grace, & elle a subsisté seule sans changement jusqu'au temps et de Paul & d'Antoine ; les anacoretes, dont ces deux Saints ont « esté les chess & les fondateurs, estant sortis de cette tige seconde. infl.l.ze.5.Fiz. Il dit encore autrepart que la discipline des monasteres est ventie

de S.Marc; & que ceux que ce faint Evangeliste avoit formez, s'estant retirez dans des lieux ecartez auprés des villes , y pratiquoient "une perfection encore plus haute que celle des premiers &c. Chrétiens de Jerusalem; ce qu'il autorise par le témoignage de l'histoire ecclesiastique Id'Eusebe, les par le raport des personnes du pays Sozomene femble le suivre en cela [Saint Athanase peut auffi denner lieu de croire qu'il y avoit des monasteres lorsque S.

Soul, 1, c, 12.p. Athw. Ant. ... Antoine se retira, vers l'an 270, l'en disant qu'ils n'estoient pas si P-453.4 frequens; f quoique le mot de monaffere marquast souvent en ce

temps là la demeure d'un feul folitaire. Il est indubitable que les veritables Religieux se sont toujours Eufl. a.c. 17.p. proposez pour modele la premiere Eglise de Jerusalem: ]'Et nous SAINT ANTOINE

v, S.M., voulons bien croit a vec Eufebe, [Ac divers autres ancien,] "que Les Therapeures de Philon n'effocent autre choie que les Chrétiens convertis du Judáffine par S. Mânc. [Mais avoc tout cela , il est difficile de croire qu'il y ait et une fuocefinend monafleres & de moines dans l'Egilé epuis S.Marc jusqu'au temps de S.

& de moines dans l'Églife depuis S.Mare, jusqu'au temps de S.
Antoine-) & nous avons des preuves confiderables, pour ne rien Bollea maya.

V. 600 titre dire de plus, que'S. Pacome eff le premier qui ait commencé à Passalaged.

former un tonnaltere & un corps de Religieux (vers l'an 325. Au

former un nonaftere & un ocrpude Religieux, [vez Jan 33.5]. Au moins il flux tower que nous ne travarons aucun vetige de caenolites dans les auteurs des trois premiers faceles, durant lesquels on ne viu pas qu'il y euf des Chrétiens qu'il fifter profelino d'un état different de plus retiré que les autres , hormis les Aforest de Antonertes qu'ivoient en leur particulier, ou au moins qui ne faisient pas de communautez considerables. J. Les onni des Aforest, d'Actes goldes les pas services les leurs par le particulier pas de la les particuliers de la les particuliers de la leur de leur de la leur de la leur de leur de leur de la leur de l

Le nom des Aictes, dont les payens metmes te font fervis pour su designer ceux qui faisoient profession d'une vie plus fainte, plus austere, de plus retirée que les autres, seltoit connu de ustré dans l'Eglise dés le temps d'Origene, qui dans son livre contre Celse,

v. Origene écrit fous le regne de Philippe, vers l'an 249, Jdit que les Afcetes orintestas, des Christens s'abteniones des animaux auffichen que les dicie. Pafes, ples de Pythagore, mais par un principe bien different, & feu-

lement pour mortifier leur corps, & endétruire les vices [Prés de cent cinquante ans auparavant,] 'Marcion qui fut depuis Eplanca.p. herefiarque. 'avoit embrailé dans le Pont une vie folitaire, dit 19ah

heretarque, "avoit emoratie dans is Pont une vue ioittaire", dit Pont
S.Epiphane, & par confequent une parfaite chafteré.

Lufebe raporte à ces Afcetes, fans parler des moines, ce que Balla 0.12-p.
Philon dit des Therapeutes. "Il dit de S. Pierre d'Alexandrie", 3554-0.12-p.

Region des Therapeutes and de S. Pierre d'Alexandrie, 3554-0.12-p.

Region de

 qu'il \*tratioti fon corps d'une maniere fort rude comme les son Afteres. 'Il appelle ceux qui s'exerçoient particulierem.nt dans de Pale, 11, 2.
 les actions de pieté ôt de charité, 'les Aferets du culte de Dieu. 300 b.

Il parle de la mefine maniere de Saint Pamphile Martyr four spisés.

Maximin II. 'Il dit que S. Pierre Aplelame qui fouffiri un peu sus-pasé.

Maximin II. 'Il dit que S. Pierre Aplelame qui fouffiri un peu sus-pasé.

auparavant, eftoir Alexe. Saint Jerome parlant auffi de Pierrius Hinszüle.ps.

Preftre d'Alexandrie , qui avoit un amour particulier pour la Pasp.

<sup>1.</sup> napřína š řite šena - podľa papistijí.

<sup>1.</sup> ceremijos ri dunarnem iauni. 3. ric ric Iserilius aemnic .

SAINT ANTOINE

Boll.37, inn. 6 feuls à la campagne, on ils s'exerçoient à la pieté. Bollandus sentin, 1994 is croit que les fieres du canton d'Arlinoé, avec lesquels S.Denys d'Alexandrie'eur une si belle conference sur le signet de Mille. V. son stere paires, yvers l'an 260, éthoient de ces fortes de folitaires, l'Onne

naires, [vers l'an 200, jettoient de ces fortes de foitaires. [ pent pas dire neanmoins que cela foit fort affuré.

Nois avons une hiloire de divers anacoretes du mont Sinal y vias-sines de Raithe, tuez par les Narrazins, dont quelques uns avoiene Paul 1 lide, commencé à habiter ces deferts 70 aus auparavant, c'est à dire declong temps avant S. Antoine & S. Paul termite, s'ils on foustier dous Diccletien, febri l'opinion commune. Maisil y a plus d'ap-

parence que c'a esté sous Valens à la fin de l'an 373.]

S. Palemon avec qui S. Pacome se retira[vers l'an 314.]estoit
un anacorete déja sort âgé, & qui neanmoins avoit esté instruit

par d'autres dans les pratiques de la vie folitaire. Il paroift mesme que dés ce temps là il y avoit un habit particulier pour les moi- 30 8 14 a 20

nes,que S Pacome receut de luy.

Il y avoit donc déja quelques solitaires dans l'Egypte & dans la Thebaïde, [long temps] avant la persecution de Diocletien, quoique le nombre n'en fust pas grand. Mais aprés cette persecution, la foy de J.C. s'estant extremement augmentée partout, & la grace de la penitence s'estant repandue avec abondance fur les nations, par le foin qu'avoient les Evesques de conduire les peuples à Dieu selon les regles que les Apostres nous ont laisses; non seulement les anciens solitaires redoublerent leur ferveur & leur penitence, ayant sans cesse devant les yeux la croix de J. C, & ces tourmens effroyables qui avoient couronné une infinité de Martyrs; mais on vitaussi un grand nombre de nouveaux Afcetes, qui renonçoient au fiecle pour peupler les folitudes, y vivre dans une pureté entiere, & y pratiquer les exercices de la mortification'Il se forma aussi divers monasteres; mais qui , jusqu'à Saint Pacome, n'estoient que de cinq ou fix personnes ou de dix au plus, qui se soûtenoient les uns les autres dans la crainte de Dieu , [fans avoir de regle particuliere , ni beaucoup de fubordination les uns aux autres.

On ne peut donc pas dire que S. Antonie ait efté l'Inditinteur de Afetets & des foliaires, paiqueils foir plus anciens que luy; & encore moins des monafleres, j'puisque cer honneur appartient à S. Pacome par le térnoiguage de S. Antonie métine. Mais fa gloire eft d'avoir efté par un minade particulier de la grace & de la midricorde de Dieu envers les hommes, [le pere & ]e modele partial de la vie de sanacortes, comme l'a dui X Pacome,

p.45.d. p.48.c.

425.6

d'avoir

SAINT ANTOINE

qui Bier

d'avoir ouvert dans les deserts un champ de bataille contre les Thort. 4 c. 1 demons, & d'avoir esté l'un des plus excellens maistres des p.445.c. combats que la penitence leur livre. 'Car jusques à luy ceux qui Ath.v.Ant.p. wouloient embraffer une vertu plus parfaite, se contentoient de 4534 vivre en solitude dans les villages, ou dans des lieux qui en estoient peu eloignez, sans songer seulement à se retirer plus avant dans le deserts Il est vray que S. Paul, furnommé pour ce fujet le premier Ermite, l'avoit fait dés l'an 250: mais Dieu le tenoit caché dans le secret de sa face, sans qu'aucun homme du monde en euft connoiffance JS. Narciffe Evelque de Jerufalem, Euft. 4c. p.p. qui avoit toujours aimé la "meditation & la retraite, se voyant 2374 noirci par des calomnies atroces, se cacha [ fur la fin du deuxieme fiecle , ] dans des deserts & dans des solitudes inconnus , où il passa beaucoup d'années. Mais personne ne le sceut alors, se on ne dit point que quelqu'un l'ait imité quand on le sceut. Ainsi ces deux Saints n'ont point empelché ] 'que S. Antoine n'ait pallé Hier., Paul.p., dans l'opinion commune pour le chef des anacoretes; & qu'il 3174. ne l'ait esté en effet, puisque si Saint Paul est le premier qui en fuyant le monde a passé toute sa vie dans le desert, S. Antoine a esté le premier qui par son exemple en a montré le chemin aux autres. & a excité l'ardeur de tous ceux qui se sont portez à embraffer une vie fi fainte. Quelque province, dit Sozomene, Soz 1,1,0,130 qui ait donné commencement à la vie solitaire, soit l'Egypte, 410.b. foit autre, tout le monde demeure d'accord que c'est le grand Antoine qui l'a mise dans sa persection & dans sa pureté, par une conduite & par des exercices veritablement dignes d'un état fi fublime, & fi honorable à l'Eglife.

## markananan ini mandakan di dinan di di ARTICLE XII.

Naissance & education de S. Antoine: Il se retire dans le desert . & demeure long-temps feul.

[ IL feroit inutile de s'arrester beaucoup au détail de la vie de S.Antoine, puisque nous l'avons toute entiere de la main du grand Athanale; & que la traduction qu'on en a donnée, fait qu'elle est connue de tout le monde. Nous en ferons seulement un abregé pour en trouver la chronologie, & en éclaireir quelques endroits; & nous y ajouterons ce que d'autres auteurs raportent du mefme Saint.] Hift. Eccl. Tom. VII.

O

Ash.v. Ant p. # Pasadlasz e Eck.reg p.

Il estoit Egyptien, né en un village à appellé Coma, [ c'est à dire village, fou 'Caman felon le martyrologe des Cophtes, qui le met au midi de Memphis [Et cela s'accorde fort bien] avec 5 son Li c. 15 p. ce que dit Sozomene, que c'effoit dans le territoire d'Heraclée, 410 el Sphrille ville de la province d'Arcadie en Egypte . Cette province pri de l'Empereur Arcade le nom d'Arcadie, au lieu de celui de sorp and Heptanomos ou Heptapolis qu'elle portoit auparavant. On la Boll 17. jun.p. met entre la basse Egypte & la Thebaide, du demembrement desquelles elle a esté composée s'Heraclée est mise par Rusin dans la Thebaïde : [ & il le faut entendre de la grande Heraclée engVit.P.l.i.c.16. Arcadie, les deux autres Heraclées, que l'on met dans l'Egypte, estant encore plus septentrionales, & plus eloignées de la Thebaide.] Ainsi il semble que Saint Antoine estoit proprement de Thebaide, & qu'il n'estoit Egyptien que parceque l'Egypte en

P473-Hier,chr.

208.4 €.

e Boll 5 2.

general comprenoit auffi la Thebaïde. 'Il naquit sous le regne de Dece, la troisseme année de la 257.º Olympiade, & la 252.º de JESUS CHRIST, felon la chronique de Saint Jerome, [c'est à dire l'an 251 de l'ere commune, ce qui s'accorde fort bien avec la fuite, puisqu'il mourut âgé de 105 ans, le 17 de janvier 356. Ainsi il naquit vers le mesme temps que S. Paul embraffoit la vie eremitique. Comme il n'est mort qu'en l'an 356, nous ne parlerions pas encore ici de luy, fi nous voulions nous attacher au temps de sa mort, selon la regle que nous avons accoutumé de fuivre. Mais puisqu'il est le pere des solitaires, on fera fans doute bien aife de voir fon histoire avant celle de ses disciples, qu'il a envoyez au ciel avant luy.]

Ath.v.Ant.p. 452,b. 6 p.451,d. P.452.8. P 492-

'Il fut elevé jusqu'à l'âge de dixhuit ou vingt ans chez son pere & fa mere, qui estoient Chrétiens, d'une famille honneste, & qui avoient des biens confiderables. Il ne voulut pas neanmoins. apprendre les lettres, depeur que cela ne l'engageast à avoir communication avec les autres enfans. 'C'est pourquoi Saint Athanase admire que n'estant pas instruit des lettres humaines, il eust cependant une vivacité d'esprit & une intelligence nompareille: '& il dit que des philosophes venoient quelquesois pour se moquer de luy, comme d'un homme grossier & ignorant... Soer, 4 4.233.P. Evagre raportoit de luy, qu'un philosophe luy estoit venu demander comment il pouvoit faire estant privé de la consolation

2.659.2 Nil.P.ep.14.P. pr.p. 3, 2 b.

que les autres trouvent dans les livres ; & qu'il luy répondit fur cela, que la nature luy servoit de livre. 1 Quelques uns ont cru qu'il avoit porté ce mepris des sciences jusqu'à n'avoir pas Nota 1.

s. Il faut reut-eftre lire Coman.

feulement appris à lire. Mait on trouve au contraire que devant Atha-Anny. & aprés fa retraite il s'appliquoie xernemente à la lecture, en s'est-laisseforce que depuis il n'eur plus befoin de livres. Ainfa c'ethoir feule. Boll:17-Janp. ment fans doute la langue Ck les friences des Grecs qu'il ignoroit. 1934 4-11 eft certain qu'il n'entendoir pas le grece.

. [Mais il ne le faut pas beaucoup étonner s'il ne le mit pas en 341.4. peine d'apprendre les fciences, feltant perfuadé, comme il le dit Anh.p. 491-1 depuis, qu'un homme n'a pas befoin de ces connoillances forqu'il Soul. 1641-164. a la folidité du jugement, laquelle est la source de toutes les 441-4.

fciences [ parole qui fut admir/e de tous ceux qui l'entendirent.]

Et il y en a qui croient que c'elt celle qu'a voulu marquer Synefe, Vi.R.1, p., p., s.,

Visa itur. lorfqu'il dird'un Egyptien qu'il appelle'Amon, qu'il n'avoit pas faid.

à la verité trouvé les lettres, mais qu'il avoit porté un jugement.

rres fage & tres equitable de leur veritable utilité, 'ce qu'un costigi...) p. fooliafie raporte à une parole de Saine Autoine. Synée compare 34. peu après un Antoine aux peus grands genies de l'antiquité - 35, p. 3. b. comme nous le marquerons dans la fuite. Øt on ne dit point que Costi p. 54. cela fe puiffe entendre d'auxona autre que du foliaire.

ceta se pune enteriare a aucun aure que un sonaire.

Ce Saint perdis fon perc & fa mere âgé de dixinuit ou vingt ans, Athpastal.

[Ceft à dire vers l'an 370.] Six mois aprés tout au plus, ayant b.c.

entendu lire dans l'eglife ce que! Ce dit au jeune homme;

Allez, vendez tous se que vous avez; de croyant qu'il le luy diôit 4.

à luy mefine, il abandonari préside 150 arpsend dexcellente cerre qu'il polideint, à ceux de fon village | pour payer les imposts publics, ) à condition que luy ôt une faut extremement jeune qu'il avoit, émoient librar de colettagre de cont Pour fes meubles il les vendit, de en donna largera aux purries, en refervant et la vendit, de en donna largera aux purries, en refervant et leure et le conservant et bartefine qu'il n'en core cla, il rous ajentions foi; ) à Ed-mportage et que porte le martyvologe des Egyptiens ou Cophtes, qu'il ne fin battief qual Plieg de vinge ans entiers.

Fort peu aprés qu'il se sur depouillé ainsi de son bien ayant Bollentod tre encore appris de l'Evangile en la mesme maniere, à ne semettre b Ampassad. point en peine du lendemain, il distribua aux pauvres ce qu'il

x xxxx 3 woit refervé, & mit fa (seur dans un monathere de vierges [qui est peut-effre le plus ancien dont on fullé mention dans l'Eglis ]

'fa (seur vieillit en effet dans la virginité , & S. Antoine la vir p<sub>4</sub> t<sub>3</sub> e. depuis avec beaucomp de joie la mere & la confuctione des autres vierges, (comme il effoit luy mefine le per des foliquirs y Ceer on tion III se

1. apapea senveremérine de. Apape fatfoit cent condées felon le lexicon de Confiantin , Fleun, I.V. p 41 ou pres d'un demi arpent.

O i

abandonnement entier qu'il fit de ses biens, estoit une chose affez peu commune du temps d'Origene, qui exhorte les Everques ornez de toutes les vertus necessaires à leur dignité, à y porter ceux qu'ils en jugeront capables, & à les entretenir ensuite du bien de l'Eglife, pour animer les autres à les imiter, & faire ainsi revivre dans l'Eglise cette union admirable qui estoit entre les premiers Chrétiens de Jerusalem.

Athpassa. 'Aprés que Saint Antoine se fut dechargé de tout son bien, il quitta auffi fa maifon, & fe retira hors de fon village, pour imiter un faint vieillard qui vivoit de cette forte depuis fa jeuneffe, auprés d'un village voisin : Et il s'occupoit dans sa solitude au bc.

P 454.2.b. c,d,

P-454-455. P.456.

P-459-2-

PARTS.

travail, à la priere, à la lecture, & à aller chercher ceux qui avoient embrassé le mesme genre de vie, pour profiter de leurs exemples, & imiter ce que chacun d'eux avoit de plus excellent; de forte qu'on l'appelloit déja l'ami de Dieu Le diable l'attaqua enfuite par les diverses pensées des choses du monde par les feux de la volupté qu'il allumoit dans ses membres: 'Stenfin en s'apparoiffant visiblement à luy. 'Mais tous ses estorts ne servirent qu'à faire paroiftre le courage d'Antoine, '& à luy faire redou-

bler ses austeritez. P 457.24 'Après s'eftre aiofi affermi dans la vertu, il s'en alla se cacher parmi des sepulcres sort eloignez du village, dans l'un desquels il s'enferma. 'Les demons l'y battirent de telle forte, qu'il fut porté comme mort dans l'eglise du village. Il se sit neanmoins

reporter dans le mesme sepulcre, où ne pouvant se tenir debout à cause des blessures qu'il avoit receuës du demon, il prioit couché par terre. Les demons l'y attaquerent encore sous la figure de F-458.2.b.c. diverses bestes, & luy firent de nouvelles plaies Mais J C. l'estant venu confoler, '& l'ayant gueri il alla dés le lendemain trouver le vieillard dont nous avons parlé, pour le prier de vouloir bien qu'ils se retirassent ensemble dans le desert . Le vieillard s'excusa de faire une chose si nouvelle:mais Antoine executa aussi-tost sa

sell.p. 10.4 15, resolution, âgé d'environ trente-cinq ans, 'c'est à dire que ce fut vers l'an 285, au commencement du regne de Diocletien Ainsi l'epoque du regne de ce Prince, que l'on a quelquesois appellée l'ere & l'epoque des Martyrs, se pourroit aussi appeller l'epoque des Anacoretes.1

'Il passa donc la riviere, (car la ville d'Heraclée & son terri-Boil.p.rof4 5. toire font dans une ille du Nil,) & se retira sur les montagnes ('à Nore 2, l'Orient du costé de la mer Rouge, Joù ayant trouvé un vieux :

Ach.p.460,c. chafteau, il y demeura enfermé durant prés de vingt ans fot ainfi

judique ven Tamnée 30s, qui efloit la troifieme de la perfecución de Diocleines I/Duce la nourriture conflitór diarno es cermps, » dans du pain qu'on luy apportiu de lix mois en fix mois, "X de p-415-A. Peta qu'il trouvoir dans ce chafteau en même. Il nouvroir da porte ni pour cux qui luy apportoires fon pain, si pour les autres perfonces qui veniore qu'esquéries levier, Ces perfonces effonces qui veniores qu'esquéries levier, Ces perfonces effonces trémoins des bruits que leudemons excisiones pour l'epouventer ; & les mellores effanças ; 'mais le Suirie les raffairos, '& les MEP.P.A.P.

exhoroit à farmer du figne de la Croix , faus farrefler à ces <sup>195</sup>
exhoroit à farmer du figne de la Croix , faus farrefler à ces

# ARTICLE IIL

Saint Antoine commence à former des disciples : S. Hilarion Pimite dans la Palestine.

A PRES donc que le Saint eut demeuré prés de 20 ans enfer- Arh.v. Ant.p mé dans ce vieux chasteau il fut enfin contraint de fortir, 460,cd. & de ceder à la multitude de ceux qui venoient à luy pour imiter la fainte maniere de vivre, ou pour d'autres fujets différens : '& passab. cette mukitude s'augmenta encore par la vertu que Dieu donna à ses exhortations. Ce fut donc alors, sc'est à dire vers l'an 205, au milieu des fureurs de la persecution de Diocletien & de Maximin II, I que S. Antoine commença à faire divers miracles fur les ames & fur les corps, & à perfuader à un grand nombre de personnes d'embrasser la vie solitaire ; ce qui fut la cause de tant de monasteres, [c'est à dire de maisons, ou plutost de cabanes, ] dont on remplit les montagnes pour la demeure des anacoretes qui s'y retiroient. & de ce que les deserts furent habitez par un fi grand nombre de moines qui abandonnoient tous leurs biens. [Quelques uns d'eux purent dessors s'unir ensemble & former des especes de communautez, mais fort peu nombreuses, selon ce que nous avons dit d'abord.]

Les defens de l'Egypte commencentes ainsî à recresir l'effic Chrisbiantà de la benedición que l'. Ca voir repandé sur ce pays onfiqui l'y 494-69; elloit venu dans fon enfince, & à devenir un paradis peuplé dune infonité d'Anges, pasigiuto peu bien donore or nom à tant de folizaires & de virages qui les habitoent. C'eft et que 5. Chrisfolmen nous reprefense amplement avec fon choquence ordinaires l'i on on croix Rufin, Dieu repundir si grace avec une tra PLIA-6-9. Elle fundosciance fure e pays oll em oviet vue me furbindance d'est-

Sc.

de peché & d'idolatrie, que sur la fin du IV. siecle il y avoit presque autant de moines dans les deserts que de peuples dans

les villes.

P141.6

#8.11.4my4. Ce changement avoit commencé avant la finde la perfecution,
16c Eufée de Cefarée qui écrivoit alors fes livres de la Definot. Viontime
Euféeml.ce. Il taxione rempellque, jy fait une lège magnifique de ceux qui re. 16.
18-393. aux biens, jà toute la vie
ordinaire, pour fecondierer tout entiers au fervice de Deut feul,

ordinare, pour le coolacrer tout entrers au fervice de Dieu (euf, Balt.p.35,26 Mais le nombre des folitaires augmenta beaucoup lorsque Dieu eut repub la paix à l'Étalise

eut rendu la paix à l'Églife.

Echarg P. 131- II femble que le premier lieu où Saint Antoine ait affemblé

A freinore que se piencie inclus da sant Antonica ai autoritario del periodi del promiser periodi del freino del promiser qui fri ciudiori a fossa fadicipline dels l'an 306, fat 8.

Hen-Mitp. Historia, qui ciudiori a fossa fadicipline dels l'an 306, fat 8.

Tantano qui ciudiori a fossa A factanorie, agle feutoment de 15 ans. Car ayant oui parler de S Antoine, dout le nom effoit dels ans. Car ayant oui parler de S Antoine, dout le nom effoit dels ans. Car ayant oui parler de S Antoine, dout le nom effoit dels ans.

fort celebre dans toute l'Egypte, l'extreme desir qu'il eut de le voir, le fit aller dans le defert: 'Et auffi-toft qu'il eut receu cette confolation, il changea d'habit, & demeura prés de deux mois auprés de luy, observant avec grand soin sa maniere de vivre, & la gravité de les mœurs, quelle estoit son assiduité en l'oraison son humilité à recevoir ses freres, sa severité à les reprendre, sa gayeté à les exhorter, oc comment nulle infirmité n'effoit capable d'interrompre son abstinence en toutes choses, & l'aspreté de ses jeunes. Mais il ne put fouffrir davantage l'abord & la multitude de ceux qui venoient de tous coffez chercher S. Antoine pour estre soulagez de diverses maladies, & particulierement de l'obsession des demons. Il disoit que puisqu'il n'y avoit point d'apparence de voir dans le defert autant de monde que dans les villes. il falloit qu'il commençast ainsi qu'avoit commencé Antoine, qui comme un vaillant foldat, pouvoit alors jouir du fruit de ses victoires, au lieu que pour luy il n'estoit pas seulement entré dans le combat. Ainfi il s'en retourna avec quelques folitaires en fon pays, c'est à dire au prés de Gaza dans la Palestine. Il emporta un madries.

Pasa.h. pays, c'eft à dire au prés de Gaza dans la Palettine.\* Il emporta'un quadra manteau de peau que S. Antoine luy donua lorsqu'il prit congé de luy.

"Thut le premier qui pratiqua la vie monaflique dans la province, ce, qui en donns les influnchions aux autres. Car on avocte
point vu de foliraires avant luy dans la Syrie, ce. les premiers
page.

l'Egypte, & le jeune Hilarion dans la Palestine. Saint Antoine p.146.4. apprenant depuis quelle estoit sa maniere de vivre . luy écrivoit & recevoit volontiers de ses lettres. Et lorsque des malades » venoient à luy du costé de la Syrie, il leur disoit . Pourquoi vous

» estes vous donné la peine de venir si loin, puisque vous avez. là » mon fils Hilarion. Il est raporté dans un livre des paroles des Vin.P.L.s.c.s. folitaires,que S.Hilarion estant venu de la Palestine voir Saint \$4.9612. » Antoine fur fa montagne S. Antoine luy dit : Vous foyez le bien

» venu, claire étoile du matin, & Saint Hilarion luy répondit , La » paix foit avec vous, ô colonne de lumiere qui foûtenez toute la " terre. [1] est difficile de mettre cela lorsque Saint Hilarion vint trouver S.Antoine à l'âge de quinze ans, quoique S.Jerome ne dife point qu'il le foit jamais venu voir depuis. Ét en effet, Saint Hilarion venoit d'Alexandrie lorsqu'il se rendit son disciple; & S. Antoine n'estoit point encore sur sa montagne la plus reculée .

qui est celle qu'on entend ordinairement quand on parle de sa montagne.

Ce fut donc par S.Hilarion Jque la Palestine apprit de l'Egypte Soul 3 et 4. la discipline monastique, [ qui se repandit ensuite dans les pro- P519-4vinces plus eloignées & metime dans les pays barbares. Il temble neanmoins que le mesme Esprit saint qui en avoit inspiré les mouvemens à Saint Antoine, ait fait la mesme chose dans la Mesopotamie, au moins pour ce qui est des anacoretes, Jpuisque Thére.Para. Saint Jacque de Nisibe avoit pratiqué les exercices de cette vie 1,9,764,765. fainte avant que d'estre Evesque: [ & il est certain qu'il l'estoit

en l'an 325. ] 'S, Athanase décrit fort elegamment en peu de mots, la per- Ath.v. Ant p. fection & le bonheur de ceux que S. Antoine avoit ramaffez 477-478dans ces montagnes steriles de l'Égypte, qu'il appelle un pays P-477 d. de justice & de pieté, separé de tous les autres. S. Antoine les P-46 ... conduisoit tous comme leur pere, & se tenoit quelquesois avec P478.a.b.c. eux pour les porter par ses exhortations à s'avancer de plus en plus dans la vertu. Il alloit mesme visiter les plus cloignez sur- p-461.5. montant par la foy & par la priere les dangers qui se rencontroient dans ces voyages. 'Mais il se retiroit souvent dans son P471.a.b. monastere, dit S. Athanase, qui ne nous explique pas si c'estoit le chasteau où il avoit passé prés de vingt ans ou quelque autre lieu qu'il eust choisi depuis pour sa retraite ordinaire. J'Estant un P-461 d-477jour forti de cette retraite, & tous fes disciples sc'est à dire ceux qui demeuroient le plus prés de luy , B'estant assemblez pour ecouter ses exhortations, il leur sit en egyptien le grand discours

que S.Athanase raporte dans sa vie. Il y marque beaucoup de choses des combats qu'il avoit soûtenus contre les demons.

#### ARTICLE IV. Vie ordinaire du Saint.

140|Vit.Pl. 1 c.105.p.516||.5. c.74 t.p.384.

E pense qu'on peut raporter à ce temps ci ] 'ce que divers J anciens nous apprennent, que S.Antoine se trouvant un jour dans le desert tenté d'ennui, & agité de diverses pensées, & se plaignant à Dieu de ce trouble qui l'empeschoit de faire son falut. il s'imagina se voir luy mesme qui estoit assis & travailloit & puis qu'il quittoit le travail & se levoit pour prier ; qui se rasseioit enfuite, & qui faifoit une natte de feuilles de palmier, & qui se levoit encore pour se mettre en oraison. Et alors l'Ange luy dit . (car c'estoit un Ange qui luy apparoissoit de la sorte;)Faites ainsi, « & vous ferez fauvé. Cela donna beaucoup de joie & de confiance la au Saint, qui pratiqua toujours depuis ce precepte, [de faire de fa vie une fuite continuelle de priere & de travail.]

Nit Pap.24 P-56-57.

S. Nil parle de cette vision comme d'une chose celebre; & il dit que ce fut par un exercice fi faint que S. Antoine receut cette grande lumiere, qui luy faisoit lire la volonté de Dieu dans toutes les creatures & contempler la verité avec plus de clarté encore durant la nuit que durant le jour, [en forte qu'aprés avoir passé la p. 7 Cafn.col. nuit en priere. I'il s'écrioit lorfou il vovoit venir le jour : Ou'av-je « affaire de toy lumiere (enfible? Pourquoi viens tu me distraire? « impedia. Et ne te leves-tu que pour me separer de la clarté de la veritable u

9.C.31.P.495.

Jumiere?

comme un casque.

Le martyrologe des Cophtes dit que ce fut auffi de la maniere Ect. reg-P.123. dont cet Ange parut revétu, que S. Antoine prit l'habit que luy & les autres moines porterent depuis. [Quelle qu'ait esté l'origine de l'habit de S. Antoine, qui peut bien n'avoir confulté en cela que son amour pour l'humilité & la penitence, ] 'il consistoit'en rexime.

Ath,v.Ant.p. 479.d|503.e.

un cilice qui luy servoit de vétement de dessous & de tunique,] & en un manteau de peaux de mouton qu'il mettoit pardessus, un unic. Lauf.c.16.P. 'en l'attachant avec une agrafe. "Il en avoit deux de cette forte 919.c. A.h.p.503.c. quand il mourut, avec un autre "vétement fur lequel il se couchoit, isoless ». On dit qu'il avoit une ceinture sur sa tunique, set un capuce fait Ect.p.123.

Lufero p. 914 b. črc.

Son travail ordinaire felon la vision que nous avons raportée. 1 estoit de faire des nattess Nous allons voir qu'il s'occupoit a uffi à labourer la terre, & au jardinage,

п

Il jeunoit tous les jours. Il mangeoit quelquefois fur les trois Ath. p. 474 c. heures aprés midi. b Mais sa regle ordinaire estoit de ne manger \$ p.455 h. qu'aprés le foleil couché, quelquefois au bout de deux [de trois,] & de quatre jours ou mesme de cino: & aprés cela, avec la faim Laule, at p. extreme qu'il fouffroit, 'il fe contentoit d'un pain fec de fix onces, 941 qu'il faisoit tremper dans de l'eau, avec du sel. [Nous avons vu d'Ath.p.456,b. qu'il avoit esté long-temps à ne manger que du pain, qu'on luy apportoit tous les fix mois. I'Il y joignit quelques dattes lorfqu'il p.481.1. rencontra des palmiers. Quand il fut plus vieux, ses disciples d. obtinrent de luy qu'ils luy apportaisent tous les mois des olives , de l'huile. & des legumes. Il donnoit aussi des herbes à ceux qui e le venoient voir, à cause de la fatigue du chemin.

'Il semble qu'avant de manger , il disoit douze pseaumes , ou Laus pease. repetoit douze fois le mesme, y entremélant autant de prieres. Il se levoit de table pour prier, & dire encore douze pleaumes d.e. avec autant d'oraifons; & puis s'alloit repofer, 'Il se contentoit Ath p. 156.c. pour se coucher, "d'une natte de jonc, [ ou de quelque chose de

fernblable:) & fouvent la terre nue luy servoit de lit pour dormir. Mais affez ordinairement il paffoit les nuits entieres fans se k coucher, à veiller, [ & à prier. ] D'autres fois aprés avoir un peu Lauf, p.943.4] dormi, il se levoit à minuit, & demeuroit en priere les mains 944.4 étendues, jusqu'au lever du soleil, ou mesme jusqu'à trois heures du foir.

'Lorsqu'il avoit à dormir , à manger , ou à accorder quelque Athanas ab autre soulagement à son corps il rougissoit de se voir reduit à ces besoins de la chair, n'ayant dans l'esprit & dans le cœur que les joies celeftes & spirituelles. Cette pensée le frapoir si vivement, que souvent estant prest de se mettre à table avec ses freres il se retiroit & s'en alloit [ ou pour ne point manger dutout, lou pour manger en son particulier, ayant honte qu'on le vist manger. Il furmontoit neanmoins d'autres fois sa honte, & mangeoit avec les autres, pour avoir occasion de les instruire & de les animer à la pieté.

V.f 2. [ Quelque austere que fust sa vie, "on pretend que d'autres folitaires estoient encore plus austeres que luy. Et il leur cedoit fans peine sur cela, J'perfuadé qu'encore que les austernez, & les Cafacola,ca. autres actions exterieures de pieté, foient utiles & necessaires,"il P. P.O. y faut neanmoins beaucoup de discretion, sans quoy les jeunes folitaires qui veulent se conduire eux mesmes, sont en danger de faire de grandes chutes. Il faifoir son capital d'augmenter dans Coelg. 1.1.7. fon œur l'amour de Dieu .\* On luy attribué cette parole : Pour 1914. Hift. Eccl. Tom. VII.

5,C 17,81, P.6 12.

åre.

moy is ne crains plut Dieu, mais je l'aime; pareque la charité " bannit la crainte. [ Ceft une parole admirable dans un hornne " auffi faint ce auffi humble qu'il efloit. Car dans un autre on auroir fujet de craindre que ce ne fuit l'effet d'un grand orgueil ce d'un grand amour de foy mefine.]

#### ARTICLE

Saint Antoine cherche le martyre à Alexandrie, & puis se retire sur une montagne fort reculée: Description de ce lieu.

Athanase a marqué le fruit que les disciples de la faction de la marqué le fruit que les disciples de la faction d

P478-479-

que ce fut aprés cela qu'arriva la perfecution de Maximin, [c'et à dire apparemment c'etle que Maximin renouvella en l'an 311, Vus perfe aprés la mort de Maximin Galere, par l'autorité duquel il Doiseiun avoit effé contraint fix mois auparavant, de faire finir celle que l'envirent de l'envirent

du martyre. Mais "Dieu le referva pour l'avantage de fon Eglife. v. s. Pierre

'Ainfi aprés que Saine Pierre d'Alexandrie eut ellé martyrizé, d'Aissé 14
& que la perfecution eut ellé terminée, [fur la fin de l'an 312.] il

retourna à fa demeure ordinaire, où fa foy & fa jetre fluy acquetement chaque jour le metrie du martyre par les autleritez toueres loi la comparation de l

44th. fortr & fan recovery persons; C Dieu accordicides miracles à ceux qui venoient implorer fes prieres, fans qu'il fe laiffaft voir à eux, & mefine fouvent fans qu'il leur parlaît.

1 ne put long temps fouffir l'importunité de ces vistes qui

montagne fort haute, où il trouva de l'eau & quelques palmiers qui luy servirent pour vivre, avec le peu de blé qu'il semoit, [& p.481,b. dont il faifoit luy melme du pain,] afin de ne donner à personne la peine de luy en apporter. Il y vivoit occupé fans ceffe à la d. priere & aux exercices de penitence, fans y avoir durant quelque temps d'autre compagnie que des demons, qui firent inutilement p.412.d. tous leurs efforts pour le chasser de sa solitude.

Saint Athanafe suppose que cette montagne estoit hors de PATS blates. l'Egypte, 'c'est a dire dans la partie de la Thebaide, [ qui fut 181,4|Cafn.col. ensuite comprise dans l'Arcadie. ] \* Elle estoit à treize journées 2-Ca.P 310. de Nitrie, eloignée du Nil de trente milles oir douze lieues, Mans & Laufe 29 p. les deserts qui menent vers la mer Rouge, entre Babylone & 937-6. Heraclée [Elle estoit neanmoins fort eloignée de ces villes , au moinsde Babylone, J'puisque Saint Hilarion sut trois jours à venir Hier, Hille. de Babylone a Aphrodite ville d'Egypte, de laquelle il y avoit 148.d. encore trois journées de chemin à faire sur des chameaux, pour venir à la montagne de S. Antoine. Et ce chemin n'estoit qu'une d'Ath. p. 482. valle & effroyable folitude, où l'on ne trouvoit point d'eau: ce 4 Hirry. Hil. qui obligea enfin un Diacre d'Aphrodite nommé Baifan, de louer pastd. des chameaux fort villes pour mener œux qui alloient voir Saint

Antoine Quelques relations appellent cette montagne de Saint Ancoine Bult, ort. p. 47le mont Colzim, & pretendent qu'elle n'est qu'à une journée de la mer Rouge Bollandus 'croit que c'est la montagne que Stra- Bollar, jan, p. bon appelle Troïque, à cause d'un village ou quelques Troyens 109 \$ 8. s'esfoient autresois habituez à trente milles du Nil, & qu'ils avoient nommée Troie à cause d'eux; il dit que c'estoit une montagne toute pleine de roches & de cavernes, [fans doute à cause] 'des pierres que l'on en avoit tirées autrefois pour faire les pyra-19mides d'Egypte f Et cela conviera affez à la description que Saint Jerome fait de la montagne de S. Antoine 1

La demeure d'Antoine, dit-il, eftoit une montagne pierreuse Hier. Hilp. & fort elevée, laquelle a environ mille pas de circuit . Elle pouffe 148,d. de son pié deseaux dont le sable boit une partie, & le reste tombant plus bas, forme peu à peu un petit ruiffeau. Sur les bords de ce ruisseau il y a un nombre infini de palmiers, qui contribuent extremement à la beauté & à la commodité du lieu. Lorsque S. « Hilarion y vint un an aprés la mort de ce Saint; Voici, luy difoit-

- « on, où Antoine avoir accoutumé de chanter des pfeaumes, voici « où il prioit d'ordinaire ; voici où il travailloit , ce voici où il se
- sepoloit lorsqu'il estoit las . Luy mesme a planté cette vigne &

SAINT ANTOINE. ces arbriffeaux : huy mefme de fes propres mains a fait "ce petie " aruli

potager: luy mesme avec beaucoup de sueur & de travail a creuse « ce refervoir pour arrofer fon petit jardin ; & cette besche que «

Ath.p.481,b. c. vous voyez luy a servi plusieurs années à labourer la terre 'où il " femoit du blé pour luy & des herbes pour ceux qui le venoient "

Hier,v.Hil.p. viliter. Sa cellule ne contenoit en quarré qu'autant d'espace qu'il « 249.2. en faut à un homme pour étendre ses piez en dormant. Sur le fommet de la montagne, où l'on n'alloit que par un sentier tres difficile fait en limacon il v avoit deux autres cellules de la mef-

avoit feulement mis des portes.

me grandeur, qui estoient taillées dans le roc; de sorte qu'on y ARTICLE

Des monasteres de la montagne de Debors, & de Pispir.

Filer.v.Hillp. "ESTOIT dans ces deux cellules que S. Antoine se retiroit 219.4, l'orfqu'il vouloit fuir la presse de ceux qui venoient vers luy, & la communication de ses disciples. [ Car il ne put pas demeurer

Ath.y. Ant.p. toujours feul fur sa montagne, inconnu à tous les hommes. ] Ses-481.2.b. freres eurent enfin connoillance du lieu où il eltoit,& eurent foin-P.482 d. de luy envoyer le peu qui luy estoit necessaire. Ils l'obligerent mesme quelque temps aprés de les venir visiter, & d'aller revoir

les lieux [ où il avoit demeuré d'abord & établi des monasteres, ] 'qu'il appelloient les monafteres de Dehors, . & "la montagne de Nora ... P.482 b. Dehors, [ parcequ'ils estoient moins avancez dans le desert; ] ce # P 101.0 P.483 c. fut en les visitant [qu'il trouva sa sœur , 'qui ayant vieilli dans la

virginité, estoit devenüe maistresse de plusieurs autres vierges.] Il vint depuis plufieurs fois visiter ces monasteres de Dehors, P. 701.6. p.487.4 488.0 'foir pour les infirmire, foir pour divers autres sujets. [ Mais il no 493.C le faifoit pas auffi fouvent qu'ils l'euffent pu fouhaiter, l' parceque 4 p.480.d. de là à fa montagne il y avoit pour trois jours & trois nuits de chemin, outre la disette d'eau, à cause de la quelle de deux soli-

p.486,2,b. taires qui se mirent une fois en chemin pour le venir trouver, l'un mourut de foif , & Pautre l'euft bien toft fuivi, fi Dieu ne l'euft F. 428,2. fait connoiftre miraculeusement au Saint dans sa priere. On faifoit quelquefois une partie du chemin fur le Nil.

Aprés avoir passé quelques jours sur la montagne de Dehors; p.483.c. il s'en retournoit à la fienne, où non feulement les moines, mais mesme plusieurs malades, prirent enfin la hardiesse de venit interrompre sa solitude. Il donnoit aux moines d'excellentes. 6484

instructions. Il prioit pour les malades, & estoit souvent exaucé. P-1144 Mais quand mesme il ne l'estoit point, il ne laissoit pas d'en rendre graces à Dieu au lieu de s'en attrifter, & il exhortoit de melme

les malades à fouffrir leur mal avec patience.

V. 1 16.

[Ce fut sans doute de ce concours de solitaires, & d'autres qui venoient trouver Saint Antoine, que) se forma le monastere qui Lauf.c.25.Fe eftoit auprés du fleuvo [du Nil, Jon demeuroient les disciples du 911-e. Saint. Pallade appelle cet endroit Pispir. 'Rufin dit que la mon-Russ.t.e. 3 p. tagne de S. Antoine s'appelloit Piípiri, [foit qu'il ait confondu la 181. montagne avec le monastere,] soit parceque le monastere estoit v.P.c.13 p.472-

aussi sur une montagne, [à qui on pouvoit aisément donner le nora de Saint Antoine, Jeomme Pallade le donne au monastere . Lauf. c. 26, p. \*Car il y venoit fort souvent de sa caverne, quelquesois au bout \$30.b.c. de cinq jours, quelquefois au bout de dix, éc quelquefois au bout de vingt, selon qu'il s'y rencontroit porté par l'esprit de Dieu, pour affister coux qui venoient le chercher: [d'où l'on peut tirer que ceux qui vouloient luy parler s'arrestoient là ordinairement , & y attendoient fa venue, Joomme Crone duquel Pallade raporte p.937.6/038-b. eeci, dit qu'il avoit fait, & plusieurs autres avec luy.

'Macaire & Amate qui enterrerent le Saint aprés sa mort, e.15.p.917.e. demeuroient en ce lieu. Lorsque S. Antoine y venoir, sa coutume e.16.p.939.e.d. estoit en entrant de demander à Macaire s'il estoit venu quelqu'un Que si Macaire répondoir qu'oui, il ajoutoit, Sont-ce des Egyptiens ou des Jerosolymitains; Et ils estoient convenus enfemble que quand ce feroient des perfonnes qui ne viendroient pas pour des affaires fort importantes, Macaire répondroit. Ce font des Egyptiens; mais lorsque ce seroient des personnes de plus grande pieté, il diroit, Ce sont des Jerosolymitains. Or quand Macaire répondoit, Ce sont des Egyptiens, S. Antoine luy disoir de leur preparer des lentilles , & de leur donner à manger. Puis il faifoit une priere pour eux [leur faifoit une petite exhortation,] & les renvoyoit . Mais s'il luy disoit que c'estoient des Jerosolymitains, il s'affeioit, & leur parloit durant toute la nuit des chofes qui regardent le falut.

Ce fur là qu'il donna à Euloge foliraire, qui avoit esté avocat p. 917-94 IV.; d'Alexandrie, un conseil admirable de perseverer dans le soin P. 1.7-6-194 »Poqu'il prenoit depuis seize ans d'un estropié, & l'assura qu'il en recevroit bien-toft la recompense, Dieu le luy ayant revelé auffi-bien que son nom & l'affaire qui l'amenoir. Et en effet, Euloge mourut peu de jours aprés qu'il fut retourné en sa cellule. Pallade en raporte l'histoire, qui ost egalement agreable & edifiante. Elle LauCeseppy;

semble estre arrivée lorsque le Saint estoit déja sort âgé : Car les folitaires conseillerent à Euloge de l'aller trouver , puisque le grand homme(ils nommoient ainsi le Saint ) estoit , disoient ils , encore en vie. 'C'a esté neanmoins plus de quinze ans avant sa mort,c'est à dire en l'an 340 au plustost, paisque nous verrons Boll, 17. ian.p. que depuis cela Amate & Macaire demeurerent avec luy fur fa montagne : & mesme l'histoire de Crone pous oblige de dire que

c'effoit avant l'an 230.

12 Lf 19.

Athv. Ast, p.

485.C.d.

486.2.b.

[S. Athanale marque peut-estre le monastere de Pispir, Florsque parlant de quelques personnes qui estoient venties en la compagnie de quelques folitaires, pour amener au Saint leur fille malade il dit que les moines allerent trouver Saint Antoine, & que la fille demeura avec ses parens hors de la montagne, chez Paphnuce moine & Confesseur, où elle fut guerie par JESUS CHRIST, le Saint n'ayant pas voulu permettre qu'elle vinst plus avant. [Mais il faut apparemment raporter à la montagne la plus recu-VILP.I. p. 120. lée ce qu'on lit dans les vies des Peres, JQue S. Sisois demeuroit fur la montagne où Saint Antoine estoit reclus : Et en un autre

1.5.e.45 26P. endroit, 'Qu'on celebra une fois la messe sur la montagne de Saint Antoine, & que Sisois y assistion. POROROGRAPHOR CHESTOSTES ESTES CONTROPOSTES POR CRUPO. ARTICLE

> Quelques revelations & quelques miracles du Saint : Son zele pour la foy ; Disputes contre des philosophes.

VII.

NOUS avons dit Jque Dieu avoit fait voir à Saint Antoine l'état de deuxfolitaires qui le venoient voir. Il luy reveloit ainsi bien d'autres choses; '& ce sut de cette maniere que le Saint connut la mort du bienheureux Amon de Nitrie , qui venoit Vis.P.15,617.83 fouvent le visiter. 'On raporte qu'y estant venu une fois, il luy

P 632 Cottle t dit; Je vois que je fais plus de travaux & d'austeritez que vous : " 1.p. 393. & comment est ce que vostre nom est plus celebre que le mien ,, parmi les hommes? A quoy S. Antoine répondit ; C'est parceque "

j'aime plus Dieu que vous. [La demande & la réponse paroissent ,, un peu étranges. IL'explication qu'un ancien auteur y donne, Eck,reg,p,fr. c'est que ces deux premiers instituteurs de la discipline des solitaires qui estoient si eloignez de tirer vanité de leurs avantages, vouloient examiner entre eux fi le reglement interieur de l'ame n'estoit pas plus excellent que les œuvres exterieures , & faire

reconnoultre cette verité à leurs disciples.

On pretend que S. Antoine alla aufil voir S. Amon à Nitrie, Costagnes, & que comme quelques fretes demandoient à ballir des obliules 33-33-31dans un leur plus reculé, parcoqu'il y avoit déja beaucoup de monde fair la montagne, S. Amon le pris de luy marquer le lieu, où il pourroit leur permettre de len baftig & que S. Antoine aprés

ou il pourroit teur permettre den pattir, oct que S. Antonne apres
avoir prie, planta une croix "au lieu qu'il jugea effre le plus propre. S. Annog effoir mort en 355, oct peut-effre dix ans platfolt.] Ball. 1.4.mmy. p.

"Saint Antoine effoit fur la montagne de Dehors, lorsque le
"Saint Antoine effoit fur la montagne de Dehors, lorsque le

Come Archelatis le fupplia de prier Dieu pour Polyceate de Landicée (en Syrie, à ce qu'on crite, fiqui effoit une vienge d'une admirable veru, & toute dediée au fervice de J. C. que fess aufterice avoient redu fort incommodée. S. Antoise pra pour elle, & Archelatis fieut depuis qu'elle avoie etté goarie à l'heure mérine. ¡Nous ne trouvoss in autre-part de cette vienge que S. Athanafe releve fi fort. Pour Archelatis, ce peut effre clivin mérine qu'elle la 11 ans 3 gau Concide de Tyrenqualtéed de Comte pur le contrait de l'archelatis de Comte pur de la 12 au fait de la 12 au fait de la 12 au fait de l'archelatis de Comte put de l'archelatis qu'en de la 12 au fait de l'archelatis de Comte put de l'archelatis de Comte put de l'archelatis qu'en d'archelatis qu'en de l'archelatis qu'en de l'archelatis qu'en d

Arthurae releven for 1 our Arthurae, ce pear ente cent mefine Joui affilia l'an 33 sau Concile de Tyrenqualité de Comte Rull.me.ed. 17 d'Orient, & qui y fervit S. Arhanafe.

Le Saint effant une fois monté fur un vaiffeau pour aller Jen Atha-att.h.

authential termination of the state of the s

'Dieu luy reveloit fouvent dans la priere les chofes dont il p 43-490.
doutoit; & ce fiut de cette maniere qu'il eut une vision fur l'état
de l'ame aprés la mort, qu'il raporta depuis à les freres la messme Lancan, por
uit qu'il parla à Euloge Comme nous avons dic'édessius J II y Vin.P.1, c.194

avoit un an entier qu'il prioit pour obtenir de Dieu quelque 4-p.675.

Juniere fur cela.

S Athanafe parle enfuite de l'humilité du Saint à l'égand des Atha-Parle.

S Athanafe parle enfuite de l'humilité du Saint à l'égand des Atha-Parle.

Eccléralitques ét des Evéques d'un den qu'il avoit de gagner le a.

Cacura de tout le monde, ét de foin horreur pour les herretiques, para-la

futtoux pour les Manchéens. Il ne voulut non plus avoir jamas a
sauen commerte ave les Meleciens feinfinatiques (É-Égypee ]

été quelques Ariens l'elfant venu voir fur fa monragne, il les le

chaffs aufli-toff qu'il eur recomie luur impiete : D'aures de la

mefine fécle ayant voiuts faire croire qu'il eloit dans leurs feo
tiemes, il oe le put fuffir, ét e mis fort en colere. Pans les p-91-50
demierse exhortations qu'il firà s'es disciples peu avant s'a mort,

il leur recommands der de a h'avoir acueune communiquation in

avec les Meleciens, ni avec les Ariens : & de ne pass'étonner si les juges les maintenoient & leur effoient favorables. Il les affura que cette puissance imaginaire qu'ils sembloient avoir , seroit p.5014 détruite dans peu de temps. Il protesta encore en mourant qu'il les avoit toujours eus en horreur à cause de leur detestable herefie.

'Aussi l'histoire ecclesiaftique rend ce témoignage, que ceux 515.0. qui défendaient la foy catholique en Orient avec le plus de fermeté, & qui estoient le plus fortement attachez à la doctrine du Concile de Nicée, estoient S. Paul de Constantinople, Saint Athanase d'Alexandrie, & toute la multitude des moines, 'c'est à dire le grand Antoine qui vivoit encore, avec ses disciples &

les autres folitaires repandus dans l'Egypte & dans toutes les provinces de l'Orient .'S. Antoine écrivit fort souvent à Constantin y, s. Athaen 335 ou 336, pour le rappel de Saint Athanase; & ce Prince luy 114 \$ 30. répondit avec plus de douceur qu'il n'avoit fait à tout le peuple d'Alexandrie . [ Nous verrons mesme dans la suite que le Saint

quirta sa folitude pour venir rendre un témoignage authentique à la verité dans Alexandrie. ]

19-P 459-

'Il donna de grandes preuves de la vivacité & de la penetration Ath.p. 492.c. de son esprit, dans les disputes qu'il eut sur la montagne de Dehors avec divers philosophes, 'dans la derniere desquelles il fit un dis-F-497-496 cours fort long & fort elevé. Il le termina en gueriffant plufieurs demoniaques, ce qu'il faifoit par la vertu de J. C, & non par la P.496.c.d. fienne, comme il le declara à ces philosophes, de sorte qu'ils s'en allerent en admirant egalement la fagesse du Saint, les miracles

qu'il avoit faits en leur presence, '& l'humilité avec laquelle il P-497-2 reconnoissoit qu'il n'en estoit point auteur.

Cafn.col.8,cu8, 'Caffien raporte que deux [autres] philosophes [magiciens] voulurent aussi l'attaquer, mais d'une maniere bien différente. Car voulant avoir au moins le plaisir de le chasser de sa cellule, ils luy envoyerent les demons les plus cruels & les plus puissans pour le tourmenter. Neanmoins la foy du Saint triompha de toutes les forces de la magie, & de l'infidelité mesme de ces philosophes, qui vinrent avouer à Antoine la vanité de leurs efforts criminels & luy demander la grace d'estre faits Chrétiens. [C'est ce qui estoit arrivé autresois à Saint Cyprien d'Antioche, lorsqu'il voulut attaquer de cette sorte la pudicité de S. Justine. Nous avons'déja remarqué ce qu'il répondit à un autre philoso. V.s. phe fur la lecture.

ART. VIII.

ARTICLE VIII

Saint Antoine écrit à Conftantin : prevoit les ravages des Ariens: De S.Paul Ermite.

C AINT Antoine estoit alors la lumiere de toute la terre, & sa Boll 4 may.g. D reputation s'efloir étendue jusques à la Cour. L'Empereur P 456... Ants. Constantin mesme, avec ses fils Constante & Constant, (car 471.b. (Sort) Constantin qui estot l'aissé, demeuroit dans les Gaules,) luy 10.11.p.410.bl écrivit avec beaucoup de respect comme à un Prophete, en l'an Russian. 335 felon la chronique de S Jerome, Le Saint receut la lettre, "&

y répondit pour suivre le sentiment de ses freres contre celui de fon humilité, & puis il s'en retourna fur sa montagne la plus reculée. Quelques uns disent que Constance luy écrivit aussi depuis Cotelatap. qu'il fut Empereur, ] le priant mesme de venir à Constantinople, 351.4. & que le Saint deliberant sur cela , [ ou faisant semblant d'en deliberer,] voulut avoir l'avis de Paul[ le Simple] son disciple, qui luy répondit en ces termes : Vous estes l'Abbé Antoine si vous n'y allez pas, & Antoine si vous y allez; [voulant dire que le monde n'honore la vertu que dans ceux qui le fuient.

Entre les diverses visions qu'a eues le Saint, la plus importante & la plus celebre, est celle Joù Dieu luy fit voir les maux que les Ath P-497-494 Ariens devoient faire à l'Eglise deux ans aprés: sce que l'on raporte à Gregoire que les Ariens mirent par violence sur le siège de l'Eglife d'Alexandrie au commencement de l'an 341. Et ainsi il eut cette revelation vers 3 39, & à peu prés dans le mesme temps que S. Athanase, pour eviter les persecutions des Ariens, s'en alla à Rome, Joù il apporta avec luy la connoissance & l'estime Hier.ep. 16, p. des vertus de S. Antoine . bS. Chryfoftome cite cette vision de #ChryfoMatt. l'histoire de la vie du Saint . 'Sozomene dit qu'elle ne marquoit h.t.p. 974. pas seulement la persecution des Ariens sous Constance, mais s Sor, l. 6, c 5 p. celle encore qui arriva sous Valens, comme n'en faisant qu'une, quoiqu'elle eust esté interrompue durant quelque temps [ sous Julien & fous Jovien. Et en effet, S.Athanase qui semble n'avoir V. S. Atha- pu écrire la vie de S. Antoine que sous Valens, dans les dernières

nales 106 années de sa vie,] dit que ce que ce Saint avoit va , estoit ce qui Ath.p.408.b.c. fe paffoit lorfqu'il écrivoit cet ouvrage.

[L'année d'aprésque Saint Athanase eut commencé à repandre à Rome la reputation de S. Antoine, c'est à dire l'an 340,] Saint p.502,d. Antoine permit à deux de ses disciples de demeurer avec luy. Hift. Eccl. Tom. VII.

pour pratiquer avec luy toutes les aufterirez de la penitence. & de minimo luy rendre le fervice dont il avoit besoin dans son grand age: [car il avoit alors 00 ans.]Il passa ainsi avec eux les 13 demieres années Laufa 35, p. 637 de fa vie, & rendit l'esprit entre leurs mains. Ces deux[heureux]

disciples estoient Macaire & Amate, qui demeuroient [auparavant en fon monastere de Pispir.

118.c.

Boll.ro.jan.p.

Bar. 242.56.

44.

l'Sur la fin de la mesme année 340, ou dans les premiers jours Note 6. Hier, v. Paul p. de la fuivante, florsqu'il estoit encore dans sa 00 année, il alla par l'ordre de Dieu chercher Saint Paul ermite dans la retraite où il estoit demeuré caché & inconnu à tous les hommes depuis la persecution de Decessen 250,c'est à dire depuis environ 90 ans.) Dieu voulut faire la grace à S.Antoine de connoistre ce thresor, & de luy rendre les devoirs de la fepulture, f Nous ne raportons point le detail de ce qui arriva en cette occasion, "parceque Nore 7l'histoire que S. Jerome en à écrite est celebre, & entre les mains de tout le monde : La maniere dont divers anciens ont parlé de S.Paul, fait voir qu'elle a toujours esté connue, & honorée dans

premier ermite avoit paffé sa vie. Bede, les martyrologes du IX.

l'antiquité.] Sulp, dial. 1, e.n. On voit par Sulpice Severe, que ceux qui visitoient les solitudes P 263. de l'Egypte, alloient aussi voir le lieu où le tres heureux Paul

0015 t. fiecle, & les autres latins, marquent sa feste au 10 de janvier. Ouelques Eglifes la transferent en d'autres jours du mesme mois , pour la faire avec plus de folennité qu'on ne le peut faire Men.p.167-176 dans l'oclave de l'Epiphanie'Les Grecs en font leur grand office le quinzieme, 'On pretend que ses reliques ont esté transportées Boll. 10.jan.p. 602.0 2.3. à Constantinople fous l'Empereur Emmanuel, [vers l'an 1169,] de là à Rome, puis à Venise en 1240, & enfin l'an 1381 en un mo-

9 4. nastere de S. Laurent prés de Bude en Hongrie. Il y avoit en ce rovaume là un ordre de Religieux fous le nom & la protection r.607.11. de ce Saint . 'D'autres disent que son corps est à Cluni . 'Et on A P. 1108 c.f. foûtient encore qu'il y en a une partie à Rome & à Venife,

ENCREDAS CASACIONAS SER RESERVADOS CASACIONAS CON A

# ARTICLE IX

Saint Antoine écrit à Gregoire & à Balas: Son union avec ceux de Tabenne.

L est remarquable que S. Paul qui n'avoit point oui parler aux hommes de toutes les disputes qui estoient alors dans l'Eglise, a. Ufuard, Adon, Raban, Notker, Vandeibert.

fe declara neanmoins pour les Orthodoxes & pour S. Athanafe, ayant voulu estre enseveli dans un manteau que ce Saint avoit donné à S Antoine, comme pour protester qu'il mouroit dans sa communion au mesme temps que les Ariens le deposoient dans Ieur conciliabule d'Antioche, & envoyoient Gregoire pour le chaffer de son siege. [ Cela augmenta sans doute le respect & le zele que Saint Antoine avoit pour Saint Athanase ] Et Gregoire Ath. fol. p. 817. s'estant rendu maistre de la ville & des eglises d'Alexandrie avec 499,100, des violences qui ne se peuvent exprimer, S. Antoine fit ce qu'il put pour sourenir l'Eglise par les lettres qu'il écrivoit tantost à ce Gregoire & tantost au Duc Balac qui l'appuyoit par les foldats qu'il commandoit Ils ne témoignerent tous deux que du mepris pour un Saint qui faisoit trembler tous les demons; & Balac se porta melme julqu'à jetter les lettres par terre, & cracher dellus. Mais il eprouva cinq jours a prés'la colere de Dieu dont Antoine l'avoit menacé:

V.S. Atha-

V.S.Paco [Nous verrons'en un autre endroit ] Testime reciproque que Bollata, may p. ac \$13,4317. S.Anzoine; & Saint Pacome qui établissoit alors [dans la haute p.45 c.d.] a. Thebaide] la discipline monattique, a voient l'un pour l'autre.

S.Anzoine puris chuyen solubiate de puris S. Bocome produit faine.

S.Antoine avoit fouvent fouhaité de voir S.Pacome; mais il n'en rencontra pas l'occasion, & il crut que c'estoit qu'il n'en estoit peut-eftre pas digne . Aprés que ce Saint fut mort, [au mois de Passed. may 348, Orfile fon successeur envoya l'année suivante deux de ses Religieux à Alexandrie & comme ils seurent en passant que S. Antoine estoit sur la montagne de Dehors, ils y allerent pour voir out homme de Dieu & y recevoir fa benediction. Il fit un effort malgré son grand âge pour sortir audevant d'eux : Il les embraffa:oc les larmes qu'ils repandirent lorsqu'il leur demanda des nouvelles de l'Abbé Pacome, luy ayant fait connoiftre qu'il estoit mort, il les consola par les grands eloges qu'il en fit Comme ils luy dirent ensuite qu'Orsse tenoit sa place, il témoigna estre bien informé de sa vertu. Il leur donna mesme une lettre de recommandation pour S Athanase, qui venoit d'estre rétabli à Alexandrie, & ce Saint les receut tres bien, particulierement en confideration d'Antoine, dont il connoissoit parfaitement le

[On peut voir fur l'hiftoire de S'Theodore fucceffeur d'Orfife, or qui regarde] une lettre que S'Antoine écrivit à ce Saint en p pale, 353 ou 354, fur l'indulgence dont Dieu vouloit uier à l'égard des pecheurs verizablement penitens. S'Antoine y qualifiont Saint Ahoodore fon fils, comane beaucoup plus jeune que luy. Elle

A 10

fut apportée par deux Religieux de Tabenne, qui ayant auffi esté envoyez à Alexandrie, avoient vu le Saint dans leur voyage.

Hier v.Hil.r. 249 E. e al Ath v. Ant. P.481.C.

[Dans le mesme temps, Joe environ deux ans avant la mort de S. Anteine, \*comme les aînes fauvages & les autres animaux de ce desert, qui venoient boire au ruisseau qui sortoit de sa montagne,ravageoient & gastoient tout ce qu'il plantoit & semoit dansfon petit jardin, il commanda à l'un de ceux qui conduisoient lesautres, de s'arrester; & l'ayant pris, il luy donna tout doucementun coup de son baston par le ffanc, & dit à toutes ces bestes ;

Ath 2.481,c. Pourquoi mangez vous ce que vous n'avez pas semé? Pourquoi " me faites vous du mal, puisque je ne vous en fais point? Retirez "

vous,& au nom du Seigneur ne vous approchez plus jamais d'ici, « Aprés cette défense, ces bestes comme craignant de luy desobeir, Hier.v. Hil.p. n'y revinrent plus dutour. Elles venoient seulement boire à sa fontaine, sanstoucher à aucun arbriffeau ni à aucune herbe,

# <del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del> ARTICLE X

Diverses bifloires particulieres touchant le Saint.

Ath.v. Ant.p. 451.C.

'C' AINT Athanase avoue que tout ce qu'il raporte de Saine Antoine, n'est qu'une petite partie de ses actions : C'est pourquoi il exhorte les solitaires à qui il l'adresse, de s'en enquerir soigneusement à tous œux qui passeroient d'Egypte en leur pays, parcequ'encore que chacun raportast ce qu'il en savoit, il seroit difficile d'en faire une relation entiere, & qui répondift à la dignité du fujet. [ C'est donc pour cette raison que nous allons recueillir ce que divers auteurs nous penvent apprendre des actions de ce Saint : Car pour ses paroles , elles sont moins do nostre dessein; & ceux qui desirerent profiter des instructions Boll.17; jeu.p. faintes dont elles font pleines, J Tes trouveront dans le recueil fort ample que Bollandus en a fait : [On y peut encore ajouter] quelques paroles attribuées à ce Saint dans un manuscrit grec, 9.0.21.8.330 entre lesquelles nous ne remarquens que celle-ci. Il viendra un « 6 Cotel,p. 149 temps, difoit le Saint, que les hommes feront fous : & quand ils 16 verront quelqu'un qui ne le fera pas, ils s'eleveront contre luy «

Cotel.gr.1.p.

comme contre un fou,parcequ'il ne fera pas comme eux. Pallade raporte que S. Macaire d'Alexandrie estant une fois avec Saint Antoine, & voyant qu'il avoit de fort belles feuilles de palmier, dont il faifoit des nattes, il luy en demanda une botte ; furquoi Antoine luy ayant répondu, ll est écrit: Vous ne desirerez «

Laufc.20, P. 924 b.c.

point ce qui est à vostre prochain; il n'eut pas plustost achevé ces paroles, que toutes ces feuilles devinrent aufli feches que se n le feu y eust passé. Ce qu'Antoine ayant vu, il dit à Macaire: Il " paroift que le Saint Esprit repose sur vous ce je vous considererait n desormais comme l'heritier & le successeur de toutes les graces

", que Dieu m'a faites. 'Le mesme Palladeraconte fort au long 628,P 944-945l'histoire de S.Paul sumommé le Simple, où l'on voit beaucoup de particularitez de l'esprit & de la conduite de Saint Antoine.

(Nous en allons faire un titre à part. ]

Saint Macaire l'ancien [c'est à dire celui d'Egypte, Jvint aussir Vin.P.15.674 une fois voir S. Antoine, qui le rebuta d'abord pour eprouver sa 9.9.585. parience. & puis le receut avec joie, en l'affurant qu'il y avoit long-temps qu'il fouhaitoit de le voir. Ils travailletent ensuite tous deux enfemble à faire des nattes, s'entretenant cependant de divers discours de pieté: Et Antoine voyant avec quelle assiduité Macaire travailloit, il hiy baifa les mains de joie, en difant

avec admiration; Il y a une grande vertu dans ces mains'Il predit trace (12,646). aussi à un Abbé Ammon'qui il avanceroit beaucoup dans la ver-V.S.Atha- tu. [Ce n'eft pas S.Amon de Nitrie, Jmais un'Ammon ou Am- ap4 8,7-994]

azfelda,105. monas qui fur depuis Evefque.

[Outre les visions que Saint Arlianase raporte du Saint, ] on Vit Place 120. remarque qu'il vit une fois étendus fur la terre, tous les pieges & p.519 Ech reg. tous les filets dont le diable se sere pour nous tromper. Surquoi ayant dit en soupirant: Qui pourra passer pardessussans y estre

pris ; il entenditune voix qui luy répondit. Antoine, l'humilité feule le pourra ...

Une autre fois il pria Dieu de suy faire voir de quel secours & Ect. p. 61.67. de quelle protection les moines estoient environnez. Et alors il en vit un environné de lampes toutes en feu & une grande multitude d'Anges l'épée à la main qui le gardoient avec le melme foinqu'on pourroit faire la prunelle de l'œil . Il entendit aussi " une voix qui leur disoit : Ne luy donnez point de repos, [& ne cessez point de le faire travailler & combatre 1 tant qu'il vivra 'debout en ce monde. Et comme il s'étonnoit aprés cela, que le demon pust encore surmonter ceux que Dieu désendoit de cette forte; Dieu luy dit que le demon ne pouvoit rien depuis qu'il avoit détruit la puillance en prenant la nature humaine; & que

l'homme ne tomboit que par le defaut de sa propre cupidité". Ses disciples admirant un jour ce grand nombre de personnes p. 66.02. qui embrassoient la vie solitaire, & l'ardeur avec laquelle ils s'appliquoient à s'avancer dans la vertu, & luy demandant & Q iii

cette ferveur dureroit longtemps; il leur répondit en pleurant qu'il viendroit un temps que les moines chercheroient les plus grandes villes au lieu des cavernes du desert, qu'ils y eleveroient des bastimens superbes, qu'ils aimeroient la bonne chere, qu'en un mot ils ne se feroient distinguer des gents du monde que par l'habit & le capuce, & par la vanité qu'ils tireroient de leurs fondateurs : Qu'il y en auroit neanmoins encore quelques uns , d'autant plus parfaits qu'il est moins aisé de l'estre au milieu de la corruption des autres. Le martyrologe des Cophres parle de cette prediction fur l'état des moines, & il en marque une autre

fur la fin du monde, fans la raporter. P.107. 'On lit encore qu'il disoit luy mesme avoir vu descendre le Saint

Efprit fur trois personnes, qui en esset en ont paru remplies d'une maniere extraordinaire, favoir S. Athanafe, S. Pacome, & Saint Macaire.

pared Vit.P.I.z. c, 1 38. P. 510.c Cotel,p.350-

P.112

'Un frere ayant, à ce qu'on disoit, fait quelque faute dans un monastere, & en ayant esté repris assez aigrement, ils'en alla trouver S.Antoine; ce que les autres voyant, ils le fuivirent pour le ramener. Ils luy reprochoient sa faute en la presence du Saint. Luy au contraire foûtenoit qu'il ne l'avoit point commise. Saint Paphnuce fumommé Cephale, s'y estant rencontré, leur dit à tous cette parabole, dont ils n'avoient jamais entendu parler. l'ay vu fur le bord du fleuve un homme qui estoit dans la bourbe jusques aux genoux , & quelque uns qui venant luy donner la " main pour l'en retirer, l'y ont enfoncé jusques au cou. Alors S. Antoine regardant Paphnuce, dit: Voilà un homme qui jugedes " choses selon la verité, & qui est capable de sauver les ames. Ces folitaires furent si touchez de ce discours, qu'ils firent penitence de la conduite qu'ils avoient tenue, & ramenerent au monastere celui qui en estoit forti par leur faute. [ S. Antoine témoigna la mesme douceur en d'autres rencon-

walCotel,p.347

VicPases, F tres . ] Un frere qui estoit dans le monastere de l'Abbé Elie, en 1.p. 594 Eck.p. ayant esté chassé pour avoir succombé à quelque tentation, il s'en alla trouver Saint Antoine, qui aprés l'avoir gardé quelque temps auprés de luy, le renvoya en son monastere. Mais les freres ne le voulant pas recevoir, & l'ayant chassé une seconde sois, il s'en alla encore trouver Saint Antoine, & luy dit : Mon pere , ils « n'ont pas voulu me recevoir Surquoi ce grand ferviteur de Dicu " leur envoya dire ces propres mots: Un vaisseau aprés avoir perdu « tout ce dont il estoit chargé, & avoir fait naufrage, est arrivé « enfin avec grande peine au bord de la mer, où le voyant en cet "

, état, vous voulez le faire perir. Ces paroles leur ayant fait connoistre le sentiment & l'intention du Saint, ils receurent aussi tost ce folitaire. 'Rufin, ou celui fous le nom de qui il écrit, parle d'un Ruf.v. P.c. 12. Elie qu'il avoit vu vers l'an 396, âgé de 110 ans, prés d'Antinople P471-472. en Thebaïde, où il s'estoit retiré depuis 70 ans. [ Son antiquité peut faire croire que c'est celui dont il est parlé ici, si ce n'est qu'il femble plutoft avoir esté anacorete que superieur d'un monastere. TCe qu'il mangeoit tous les soirs en sa vieillesse, est determiné Laufertie. dans Pallade à trois onces de pain & à trois olives . \* Sozomene 696.e. parle de cet Elie.

= °0z.l.á.c.s& p,668.c.d.

CONTRACTOR STATES AND A STATE OF THE STATES AND A STATES AND A STATE OF THE STATES AND A STATE OF THE STATES AND A STATES AND A STATE OF THE STATES AND A STATES

#### ARTICLE

#### Suite des mesmes bistoires .

UELQUES folitaires allant de Sceté vers Saint Antoine, vic.Pl.5.c.46.
monterent frour paffer le Nil, J dans un vailfeau où ils p. 190 [Cont. p. 190] [Cont. alloit aussi. Estant assis, ils s'entretenoient de l'Ecriture sainte, de quelques traitez des Peres, & des ouvrages de leurs mains; furquei ce bon homme ne disoit mot . Lorsqu'ils furent arrivez. Saint Antoine dit à ces solitaires: Vous avez eu, mes freres, une bonne compagnie en vostre voyage, en rencontrant ce bon " vieillard . Et se tournant vers ce vieillard , il luy dit; Et vous, » nion Pere, vous en avez aussi trouvé une bonne en rencontrant " ces bons freres. Il est vray qu'ils sont bons , repartit ce saint " homme, mais il n'y a point de porte à leur maison; & ainsi entre , qui veut dans l'étable, & emmene les bestes qui y font. Ce qu'il disoit parcequ'ils s'entretenoient de tout ce qui leur venoit en

Trois autres solitaires ne manquoient point tous les ans de Eck.p. 101.104 venir voir S Antoine. Deux d'entre eux le consultoient sur leurs Cotal, p. 349. penfées, & luy demandoient des avis pour le falut de leur ame: le troisieme ne luy demandoit rien, & ne disoit pas un seul mot. S.Antoine l'ayant remarqué plufieurs fois, luy demanda enfin d'où vient qu'il ne luy parloit pas: C'est, mon Pere, luy dit le solitaire, qui c'est assez pour moy de vous voir.

Quelques vieillars ayant raporté à Saint Antoine un miracle Ect puosivit. fait en leur faveur par un jeune folitaire, qui les voyant laffez P.15.c.f. 11.P. de la longueur du chemin, avoit commandé à des afnes fauvages 144. de les porter jusqu'à sa cellule, le Saint leur répondit. Ce solitaire

ressemble à mon avis à un vaisseau chargé de toutes sortes de " richesses, mais qui court fortune de ne point arriver au port. Quelque temps aprés il se mit tout d'un coup à pleurer, & à s'arracher les cheveux; ce que ses disciples voyant, ils luy demanderent ce qu'il avoit ainsi à pleurer. Il leur répondit ; Je " pleure de ce qu'une grande colonne de l'Eglise vient de tomber, " ce qu'il entendoit de ce jeune solitaire. Puis il ajouta : Allez le " trouver, & vovez ce qui luv est arrivé. Y estant allez, ils le trou- " verent affis fur sa natte qui pleuroit un peché qu'il avoit commis. Aussi-tost qu'il les vit, il leur dit: Faites, je vous prie, que vostre « faint Pere demande à Dieu pour moy de me donner dix jours de « terme, & Jespere qu'il recevra ma penitence; mais il mourut au « bout de cinq jours. 'Il n'apprenoit pas seulement les choses de cette nature par la lumiere de l'esprit de Dieu, mais quelquesois &c. mefine par le raport desdemons: & il le difeit à fes freres, afin qu'ils ne se laissassent pastromper par ces sortes d'illusions, I &

Vit.P.l.5,c.10 \$ 2.p.596|Cotel. p.343 4

qu'is ne le annaient pastromper par ces interes a numors, ¡ (c. ne s'imaginafient pas pour cela avoir l'efprit de prophetie.]

'On raporte qu'il "se recreoit quelquesois avec ses freres, &c xatun 2.54-

qu'un homme qui chafloit aux belles fauvages dans le defert, purel'ayant apperceu, d'even ettant Gondalizé, l'eauire fervir de la comparation ordinaire de l'arc, pour luy faire comprendre que ce ferott faire tomber les foibles dans la défaillance, de vouloir qu'ils cuffent toujours l'espir bandé, d'en ce l'estafchaffent ja-

mais, ce qui fatisfit & toucha cette perfonne.

s p.620 Cotel. P.341.2.

Saint Antoine fe perdant un jour dans la condideration de la profundeur des igueneur de Dieu, il luy die, en luy aderfaira fa parole Seigneur, d'où vient que quelques uns meurent fi jeune, « de que d'autres patient jufques à lune extreme vieillelle? que « quelques uns fort fi pauvres, d'e d'autres fi riches? de quels méchans elfant dans l'abondance, leg gens de bien fort acarblez « dencerfifeell entendir alors une viors qui luy répondir. Antoine, pende l'utilement à vous mémic, favous conquirit de escholés « ce four des jugemens de Dieu, que vous n'avez pas befoin de consoiltre.

Vir.Pd 4.p620 Q

Quelques vieillars, dont l'un fe nommoit Jofeph, vinereu uné tois trouver Saint Antaine. Voulance epouver quelle foit leur vertu, il fit tomber l'entretien fur les faintes Entitures, de ommada à chatune ce qu'il penfoit d'un el ou d'un rel endroit, commençant par les plus guenes. Ils dirent chacun ce qu'il leur fembloit. Mais Antoine répondoit roujours qu'ils n'avoint pas concer truvué la verté, Enfini Il demanda auffi à l'Abbé Jofeph,

h;

n Et vous comment entendez vous cela? Il répondit. Je n'en feat n'rien : Et Antoine prenant la parole, dit : L'Abbé Joseph qu'a n avoué son ignorance, est le seul qui ait trouvé la verité.

Quedques freres qui l'etioient venus voir, luy demandant l'explicaziondu nentore du Levisique, il fortit, & ren alla dans le defert, où il demeura kong-temps en prieres , priane Dieu tout haut quil luy envoyat! Moyfe pour l'infirmire de ce paliage. Ammonsal s'avoit fuivi ferettement, & di alfurior i util avoit entendu une voix qui luy parloit, mais fans pouvoir extendre ce ovielle luv avoit qui

### arananananananananananan

#### ARTICLE XII.

Saint Antoine va à Alexandrie combatre les Ariens Il y voit Didyme.

I. L'aut venir enfin à l'hildoire de la mort de Saint Antoine, à laquelle il femble qu'il fe foit voulu preparer j'par le vojage date «Anto, l'eve t. qu'il fic à diexandiré vers l'an 355, à la priere de S Athanafe de 1918 die venir de l'es de l'est de l'e

169. témoigragne à la divinité de J.C., & à la doctrine de S.Athanafe. Tous les Fideles fe rejouirent dans Alexandrie de ce qu'un fi Allipaeri de grand homme prononpoit des anathemes contre Therefie Arien-

ne. Ils couroient tous pour voir Antoine. Les payens mesmes, & p.4922, n leur prestres, alloient à l'eglise, en disant; Nous voulons voir n l'homme de Dieu: car tous generalement le nommoient ains .

Outre la reputation qu'il avoir partout dés auparavant, ) les égieurs delivas autos par les prieres plufeuns politées, ét rendir la fanté de l'effirit à divertés perfonnes qui l'avoinex perdué. Ainfu prand nombre de perfonnes, ét de payenquatifis inen que d'autres, ) défroitent de toucher au meins le faits vieillard, croyant que cela leur fient utiler: Et en cep que jous qu'il domensudans la ville, il s'y convertir plur d'infideles qu'il ne s'en convertifiée d'ordinaire en toute une anne. Q'audques une croyant que s, cette grande multirade qui le preffict, ne pouvoir que luy eltre importune, ét à voulante faire retierre, il leur dir d'un vifage, manquille : Ils ne font pas en plus grand combre que les demons , que cous avors à combatre fuir la montagne.

"Il y avoit alors à Alexandrie un aveugle celebre nommé Linté esperaviae the "Distyme,qui ayant perdu la vue des l'âge de quatre ans, s'estônt «March-sis, neamonis rendu tres habile en toutes fortes de sièmes, de folte des fort eltimé de S. Athanafe & de tous les Prelats Catholiques, à Hill. Eccl. Tem. VI.

la la

Laules 1.201. cause qu'il défendoit genereusement la foy de Nicée. S.Antoine l'alla voir chez luy par trois fois, & Didyme l'ayant prié de faire l'oraifon , il se mit aussi-tost à genoux , sans s'en faire prier une feconde fois, pour luy apprendre par son exemple à obeir promterment.

Hier.ep. 33-9. 103.1.b Ruf.p.

Didyme le vint aussi visiter; & dans l'entretien qu'ils eurent ensemble sur les saintes Ecritures, S. Antoine admirant son grand genie, & relevant par ses lottanges la vivacité de son esprit, luy demanda s'il n'avoit point de regret d'estre privé de la vue. La pudeur empescha Didyme de répondre; mais Antoine l'avant pressé une seconde & une troisieme fois, il fut contraint de luy avouer avec simplicité que cela ne luy faisoit pas peu de peine : surquoi Antoine luy fit cette réponse, Je m'étonne qu'un homme judicieux comme vous, regrette des yeux qui font communs aux " mouches, aux fourmis & aux autres animaux les plus meprifables « austi bien qu'aux hommes,& qu'il ne se rejouisse pasde posseder « une lumiere qui ne se trouve que dans les Apostres, dans les Saints & dans les Anges, par laquelle nous voyons Dieu mefme.& " Vic.P.136218 qui allume dans nous le feu d'une science si lumineuse. Il vaut «

R of ib. P-533-1.

bien mieux estre éclairé dans l'esprit que dans le corps, & avoir " ces yeux spirituels qui ne peuvent estre obscurcis par les pailles ... du peché, que non pas ces yeux chamels qui peuvent par un seul regard impudique precipiter un homme dans les enfers. Dans les paroles des folitaires attribuées à Rufin & à Pascase,

e. 130.p.5191.7.

6.15.5 2.p. 674. il est dit que S. Antoine estant dans sa cellule, entendit une voix qui luy disoit qu'il n'estoit pas encore aussi avancé dans la pieté qu'un corroyeur d'Alexandrie ; qu'il partit aussi tost pour l'aller trouver; & que ce corroyeur ne luy ayant declaré autre chofe, finon qu'il croyoit que tous les autres seroient sauvez à cause de leur vertu, & luy seul puni eternellement pour ses pechez; Saint Antoine jugea qu'il se fanctifioir plus dans le repos de sa maison que luy dans les exercices de sa solitude . [ Quoy qu'il en soit de cette histoire, il y a assez peu d'apparence que Saint Antoine soit venu exprés à Alexandrie pour ce sujet; & il est plus probable qu'y estant déja, soit lorsqu'il y fut appellé par S. Athanase, soit lorsqu'il y vint durant la persecution de Maximin, il visita ce corroyeur dont Dieu luy avoit fait connoistre la vertu. ]

Cotel.gt 1.p. 148.c.

'On trouve encore qu'estant dans le desert, il eut revelation qu'il y avoit dans la ville un medecin egal à luy, qui donnoit tout ce qui luy restoit aux pauvres, or qui chantoit toujours le Sanctar ni reuris comme les Anges.

# ARTICLE XIII.

Mort de S. Antoine: Pourquoi il vent qu'on tienne sa sepulture secrette: Son corps est apporté en France.

"CA INT Autoine en fortra d'Alexandre gurit encore une abs-Auspopléde en preience de S'Abrande qui le reconduiri. Il 493-6.
S'entecoura enfuire avec, joie fur fa montage, comme dans fu veriable muitin, [mais cone lui famo dout equiprés avoir vitile de monaltres de Debors, ] bù il eft certain qu'il vint peu de psud-psudmois avant fa mon "Ce fur pour des edites l'efs freres, de la psudnit avant da mon "Ce fur pour des edites l'efs freres, de la psudaffurer que fa mort elloit proche, comme Dèra le bay avoir revelé.

Il avoir alors prés des cucios quas s. Ses freres le preferent fort «
Java l'autor prése des cucios quas s. Ses freres le preferent fort «
Java proprieta de l'autorité de l'au

On chafloit en messine temps S. Arbanels et Alexandrie, pour y introduire par le ric Ry ar le fru George de Cappadocorks es fur peut-ellre pour ce sigiri que S. Arenoire, voulant mootree qu'il moutre en la communion de S. Arthanels, j' rottoma qu'on luy athap papa, por la livie de fes deux l'uniquesde poil avec un manteau tout de partie de la deux l'uniquesde poil avec un manteau tout de que ce finant. Evelque lu avoit donné tout neuf, sperés celui dans lequel il avoit enterre Saint Paul. ] Il sit donner son autre tunique à l'Evelque Vernipou, (noit on crott eltre legrand Serapion

tunque a l'Evelque Serapion, [qu'on croit effre le grand Serapion de Thmuis]'son 'ami particulier, & le plus illustre Evelque qui p. 1974. sult alors dans l'Egypte [après S. Athanase]'Le martyrologe des Est res p. 1241.

Coplites ajoute qu'il laissa son baston à S.Macaire Japparemment à celui d'Egypte, qu'on lit avoir esté son disciple. ]

Ath.y. Ant. P. 503 504.

Ceux qui receurent ces legs du bienheureux Antoine, les conserverent comme des choses de tres grand prix , parcequ'il sembloit en les voyant qu'on le vist luy mesme & l'on ne pouvoit les porter fans joie, à cause qu'en estant revétu, on croyoit l'estre aussi de ses maximes & de ses pensées.

p.502.d. Laufe 25.P. AAth p.zopb.c.

'Il mourut entre les bras des deux disciples qui demeuroient auprés de luy depuis 15 ans sc'est à dire s'd'Amate & de Macaire, puisque ce furent eux qui l'enterrerent. \*Il leur recommanda sur toutes choses, que s'ils vouloient témoigner qu'ils l'aimoient, & qu'ils se souvenoient de luy comme de leur pere, ils ne soustrissent point que l'on portast son corps en Egypte, mais qu'ils le missent en terre sans que personne qu'eux en sceust le lieu, 'depeur que Hier.v.Hil.p. Pergame qui effoit un homme riche en ces quartiers là, [ on quelque autre que ce fuft, ] n'enlevalt fon corps pour le faire porter chez luy & luy bastir une chapelle.

Boll.17.jan.p 140.b|Vit.P.n. & Ath.p. soa.b.

249.2-

Il faut savoir pour cela que les Egyptiens par une coutumé qu'ils avoient receue de leurs ancestres, 6 & qui venoit en partie de la situation du pays sujet aux debordemens du Nil, ensevelisfoient & envelopoient de quantité de linges les corps des perfonnes qui mouroient dans la pieté, particulierement ceux des faints Martyrs Mais au lieu de lesenterrer ensuite, il les mettoient sur de petits lits & les conservoient ainsi dans leurs maisons, croyant

Aug. 6.261.6.12. leur rendre beaucoup d'homeur. C'est ce que Saint Augustin dit 1417.6. qu'ils appelloient Gabbaras. Saint Antoine avoit fouvent prié les Evefques d'instruire leurs peuples pour les tirer de cette erreur, dont il avoit auffi fait honte à divers laïques & il en avoit repris severement quelques semmes, leur faisant voir que cela n'estoit conforme ni aux loix, ni à la pieté, puisque l'on confervoit dans des sepulcres les corps des Patriarches & des Prophetes, & que celui mesme de I.C. avoit esté mis dans le tombeau. Ainsi il leur fit connoiftre qu'on ne peut fans faute n'enterrer pas les corps des morts, quelques faints qu'ils puissent estre. Et ses discours eurent tant de force, que plusieurs de ceux qui les entendirent, enterrerent depuis cela leurs morts, & rendirent graces à Dieu de l'instruction qu'Antoine leur avoit donnée.

'Ce sut donc principalement par la crainte que l'on ne rendist à son corps ces honneurs superstitieux, qu'il ne voulut pas mount parmi ses disciples dans la montagne de Dehors, mais s'en retourp. soz.b. na dans la plus reculée, '& qu'il défendit à ses disciples de decouvrir izmais à personne le lieu où ils l'auroient enterré. Le marty- Ect. rer. P. 124. rologedes Cophres dit que c'estoit parcequ'il avoit en execration ceux qui exposoient publiquement les corps des Saints, non pour les faire honorer mais pour en tirer de l'argent.

[Saint Athanase ne raporte assurément avec tant d'étendne les fentimens de S. Antoine fur ce fujet, que parceque c'estoient les fiens propres: Et en effet, l'Saint Jean de Damas nous affure qu'il Jo. D. iml.t.p. ar hapra, a défendoit de mettre les reliques des Saints dans des chaffes . & 714 Vit. P.a.p. qu'il ordonnoit qu'on les milt enterre, pour abolir la coutume abfurde des Egyptiens, qui mettoient leurs mores fur des lits Il Vit.P.p.21-1 ne put neanmoins abolir entierement cette coutume, puisque S. Augustin suppose qu'elle se pratiquoit encore de son temps dans l'Egypte par les Chrétiens. [On ne voit rien de semblable dans le reste de l'Eglise: & lors mesme qu'on ostoit les corps des Saints de leurs tombeaux, c'estoit pour les remettre dans d'autres, comme il paroift par la translation de S. André, de S.Luc, & de S.Timothée, par celle de S.Gervais & S. Protais, par celle de S.Martin, & par beaucoup d'autres: J& mesme les Fideles de Boll, 21, jun p. Tarragone ayant pris chacun ce qu'ils pouvoient des cendres 340,6 6/341.4. de S.Fructueux leur Evefque, & de fes compagnons qui avoient esté brulez sous Valerien le 21 de janvier 259, ce Saint s'apparut à eux, pour les avertir de rendre ce qu'ils en avoient pris . & de mettre toutes ces cendres ensemble dans le tombeau. [Dieu ne voulut pas neanmoins que le corps de Saint Antoine

demeuralt toujours eaché. ]'Il fut decouvert par une revelation Bed.ch r.t.s.p. fous' l'empire de Justinien, l'an at d'après le Consulat de Basile, a Vic Tonna [c'est à dire en 561.] Il fut porté en grande solennité à Alexandrie.

où il fut mis & inhumé avec beaucoup d'honneur dans l'eglise de V. Theodo- Saint Jean Battifte, f'baftie fous Theodofe & fous Arcade par lo Patriarche Theophile, sur les demolitions du temple de Serapis. Nous ne pouvons point douter de cette translation, ] puisqu'elle est attestée par Victor de Tunes, qui estoit alors banni à Canope, Car ce bourgoù il dit qu'il a esté depuis l'an 556 jusques en 565, s|12,1

t.e.

A samilles, n'estoit qu'à quatre ou cinq lieues d'Alexandrie: se ainfi il peut avoir esté témoin occulaire de cette translation;] fans parler de Bott. 17. jan p Saint Isidore de Sevilles qui vivoit presque en mesme temps, lde 148.6. Bede, d'Ufuard, & des autres posterieurs Quelques nouveaux P. 249 8 2martyrologes en marquent la feite en divers jours.

On ajoute que le corps de Saint Antoine fut depuis transferé à p. 149-162,1135. Constantinople lorsque les Sarrazins s'emparerent de l'Egypte vers l'an 635; & qu'enfin il a esté apporté à Vienne en Daufiné par R iii

un l'eigneur du pays nomme Joffein, à qui l'Empereur de Confnatriosple Roccoda ver l'an plo. Bollandus parle amplement de tout celà. Ce qu'one ne put dire d'affuiré, c'est qu'on l'a toupun honoré au discreté de Venne depuis le proticine d'Urbain II, c'est à dire depuis l'an 1000 ou environ. On l'a particulièreneur l'avecque pour la malbiel appellée par les anciente le fou entre l'avecque pour la malbiel appellée par les anciente le fou s'estlant lèes ensemble pour fevrir les malades qui venoient visit'estlant lèes ensemble pour fevrir les malades qui venoient visire les reliques du Saint il en fire vera la ruo 50 que congregation, qui devint un ordre formé de Chanoines de Saint Augustin fous Bonsface VIII, en l'an 19-39. Bollandus traite fort au long de toutes est choies, d'a du l'a que portent est Religieux, d'a de la mandere dont ou a occuration de pointe S'Antençae. Il raporte au quelques foldats du Due d'Alexon qui blasphemoient course le s'aux fec to brisières une flaux.

contre le Saint,ôt en brifoient une flatuë. 20020-20020-20020-20020-20020-20020-20020-20020-20020-20020-20020-20020-20020-20020-20020-20020-20020-20020-2

P.1 50.

# ARTICLE XIV.

#### Des écrits du Saint.

Histor, III.c.31. SAINT Jerome nous afflure que Saine Antoine avoit écrit en exprien fept epifferes à différens monafheres, toutes remplies des maximes des Apolles, comme elles en avoient le ftyle. Il dit qu'on les avoit traduites en grec, & que la principale effoit

Bellari De Pin, celle qu'il adrefioit aux Arfenoites. On croit que ce font celles se, que nous avons en latin dans le III tome de la bibliotheque des Peres (On les a toutes intitulées sux Arfenoites, contre ce que dit

S Jerome Mais cela rielt rien, 'ny apara que la éconde où le nom De. Pre, pr sp. de. Arfondèse foire trytimé dans l'indripsion) I'll y a allurément beaucoup de pieté dans ces lettres ; [mais le laito prefique inintifigible en beaucoup l'endroits, les deligune extrementence. Il y a auffiquéque fujet de s'éconcer qu'on y trouve l'a fouvent les mefines pharles, dont oequiques unes fox affice extraordinaires]

melines phraies, done quelques unes lore aitez extraordinaries;

Bà P.1.547-55 - Lauteur témogre dans la feconde, qu'il elloir près de fa fin Dans la fettieme, l'ell paré d'Arius qui s'elfoit elevé à Alexancortre le Fis de Dieu. [L'endroir el corrompt, ou la lettre
Bolte.mys. o'ell pas entière; ] Nous avons encore une petite lettre de Saint
Proc. Annoire à S. Theodore de Tabenne.

[Les anciens n'ont point marqué que Saint Antoine eust écrit Cod regauge, aucune autre chose J Nous avons neanmoins sous son nom quel-

quas regies pour les foliairen du monattere de Nacalon qui les luy avens fournables; elle ont effe treuellile dans la celletion. Secrett Abbé d'Agnute un dioceté de Mongellier, qui vivolé faus Louis de debonnier. M's Bulteras femble ne pa Selt-ni-pasragandre certe regle comme une piece fort affuré. Elle a fam 178 doute ellé faivire par les mionades l'Oriene, qui on pris, cét qui pressent eccore aujourd bui le titre de moines de Saine Antoine, comme fonc exast qui oner Libba.

\*\*Le P. Labbe, & Bollandus, riera un fermon de la vanité du labéritat, p. monde, & de la rédirection des mons, donné fous le nom de S. gilledina. Anctice par Gerard Voffius, & imprimé dans le IV. tome de la bibliotheque des Peres de Cologne. [Il n'eft point dans celle de Paris J'On remarque qu'il et aliet du tifye des letters autrinuées Du Pin, p. 195. à S. Antoine, quoique plus elegant de plus devér : mais on ne voir 1954. Paris posses de preuve qu'il fait evit entre de luy.

[Bellarmin reprend Tritheme de luy avoir attribué deux livres de fermons, où S.Baffe, S.Chryfoftome, Photius messee & divers autres, sont citez, quoique beaucoup postericurs à S. Antoine.] 'Cest ce qu'on appelle la Melisse: Et cela a esté osté 80.114 st.

dans quelques editions de Tritheme.

"Abrinhim Eckelleufin Marcouice, a donné en latin l'au 1644, Escap. fous le nom de S. Ancine, viong relithre trouvéed afons un manufarit Arabe, données fent premieres fonc celles que nous avionn PA-1dés, mais dans unaure ordre, de readuleure par lu firt Parabe III hepretend qu'elles out effé traduleure de l'esp priem en frisque des premieres de l'est de l'est premieres de l'esp priem en frisque des se cau, porte qu'elle a celfé faire vore l'an 800, par un Abraham moine Egyptien de l'ordre de Saine Antoine. [Il n'établie point autrement la verifé de ce pieces."

"Il a donné cinq ans après, diverfes autres pieces du mefine (\*\*P. P. D. 10. Sain, pou qui regulator fon hildiors, de nui dire eller recousé pour legitimes par toutes les diverfes feches de l'Orient. [L'autorité d'Échelleulis nelf pas des plus grandes parmi les perfomes habiles. Neamonis on peut dire que toutes ces pieces, à la referre d'une, ne paroiflent pas mauvaies. La premiere qui eff fa regle, eff la mefine que coelle qui el dians Sebentif d'Agana.

Il y a enfuite viage petits fermons ou inftructions fur diverfes "Exptavernus," dans le fixeme desquels il eft dit que les Anges font "Ptt-ptombez, & on etté depouilles de leur honneur & de leur gloire pour avoir vu des femmes." (Cette pensée est affez commune dans les anciens, & de frouve peu ce me femble dans ceux qui

font venus depuis le IV. fiecle.] Il y a ensuite diverses exhortations, [de la premiere desquelles, qui est assez longue, il semble qu'on ait fujet de douter, ] puisqu'il y cite l'autorité de nos peres foirituels Car S. Antoine n'a guere eu d'autre maistre dans la vie folitaire, que l'Esprit de Dieu III y en a une autre où se parlant

à luv mesme il se nomme Antoine.

p 66.

PE-P-7

P.112

p.123.

460.2.

P.119-134-

On a encore dans le mesme volume deux recueils de diverles p.93-107, réponfes du Saint à des demandes que luy faifoient les folitaires. [dont une grande partie, & presque tout le dernier recueil, se trouve dans les vies des Peres.] 'Avant ces deux recueils, il y en a p.70-92 un autre qui contient diverses sentences du mesme Saint I dont la pluspart sont auffi dans les vies des Peres, ] avec des explications qu'on dit avoir esté faites peu aprés S. Antoine par un ancien folitaire, à la priere des autres moines. [ Il y a quelquefois de fort belles choses, & quelquefois aussi des faits qui ne paroissent pas fort affurez.) On y voit citer le bienheureux Evagre, [mort reg p.74-

vers 399;] un bienheureux interprete qui a écrit un livre De la de perfettis. conduite parfaite; & l'Abbé Bernen [ou Pernen, qui a vécu bien "eregiminit.

avant dans le V fiecle.]

P.108.118. Pour ce qui est de la vie du Saint qu'on y trouve encore, tirée d'un livre intitulé La clef de la porte de paradis [c'est une piece entierement fabuleuse & ridicule.]On y voit l'origine de la fantaifie des peintres, qui mettent affez souvent un pourceau auprés de S.Antoine.

Il y a ensuite un extrait du martyrologe des Cophtes, qui con-

tient un abregé de la viede S. Antoine [presque tout tiré de Saint Athanase, ou desauteurs les plus assurez; ce qui peut autoriser les autres choses que nous ne trouvons pas ailleurs. Ce qui y paroist de moins recevable, J'c'est ce qu'il dit, que le Saint tira l'habit monaftique de la mesme vision où il apprit à méler le travail à la priere pour eviter l'ennui. 'Car pour ce qui y est dit qu'il cuisoit son pain deux fois l'année, 'au lieu que S. Athanase dit qu'on luy en apportoit [c'est apparemment une pure faute de

la traduction.] 7.461-477./Du Pin,t. 3.P. 195.

'On peut conter entre les ouvrages de Saint Antoine, la longue exhortation que S.Athanase en raporte dans sa vie; qui contient plusieurs instructions tres utiles, avec les autres paroles qu'on trouve de luy, tant dans cette vie, [ qu'en beaucoup d'autres endroits.7

ART. XV.

# ARTICLE XV

Quelques eloges donnez à S. Antoine.

IP ERRONNE n'ignore 'que Saint Athanafa a cru emplorer And-Antiputilement unemps auff precioux que le fent d'écrir la vie stétalde S. Anteine, & pour l'avantage qu'il travorie luy metime dans le feul fluvurein de ce Saint, & pour cediu qu'il efperite procurer à tous crux qui embraficient l'état monstlique , dont la vie d'Antoine et, field, jun parfait modèle. 'Auffi Saint Gregoire de Nie. 6°, 12,0°, Nazianze dir qu'en décrivant les actions du driva Antoine , jila p<sup>164</sup>fait fous la forme d'un hithère la regle de la vie religique. Cet Huest Illuszi ouvrage fut auffi-colt traduit en latin par Evagre (Prefire & de Passid, puis ] Evefque d'Antoinche & devoir ainfie ne pue de temps tres eckère dans toute l'Eglié , auffi-bien dans l'Occident que dans 10'cient. ]

'S. Augustin nous apprend luy mesme, que comme il hesitoit Aug cons'.s.:

on l'an 386, encore a le convertir , un de ses amis nommé Potitien l'estant 6-p-84-1-40.

reculturer venu voir, luy parla de S. Antoine, dont le nom qui estoit, dit-il,

direiben, ficelebre parmiceux qui fone profeifion de fevir Dieu, juy avoir jusqu'alors etlé inconsu, suoqu'ue les mervelle de Dieu dans ce Saint, fuffent certificés par des témoirs irreprochables. 'Peti-ell-a. tien luy raporta enfuire comment deux présones qui efficier. à Treves à la Cour de l'Empereux, ayant rencourté en le promenant le livre de la vie de ce Saint, Ken ayant in quedques pages, en furent fi touches, qu'ils abandonnernt auffiroit toutes choics, & le refoltuered de vivre en foltude au liue meime où la vavient trouvé ce livre: Et ce recit ne contribua pas peu à la parfaite «2046»1.12. convertion de S. Auguilto.

"S. Chryfoltome cite auflie livre dela viede Saint Antoine, & Chryinhunerhorte tous fee auditeura à leir, pour y apprende la verize-Mañgue-da. ble figsfle, par l'exemple du grand & du bienheureux Antoine, qui effoit dans la bouche & dans Fellime de tout le mode, qui dans un pays tel que l'Egypte, a voir perfigue egalé la gloire & la vertu des Apottes, qui paroitifici tout templé de l'effrit de prophetie, qui avoit moorie par fon exemple ce que J. C. a commandé par fes preceptes, & qui effoit leip mefine un preuve admirable de la vertié de nottre religion, (n'y ayant point de foit) do l'op quiffe rouver un aufli grand homme. Jli s'étand enoure pay-yn, beaucoup à relever par des eloges magnifiques la vie des folitais. HB. Ect. Tan JVII.

res d'Egypte, dont S. Antoine avoit esté le pere & le fondateur.

Sozomene fait un abregé de la vie de ce Saint, & un fort beleloge 410-411. de sa vertu. squi est visiblement tiré de S. Athanase. 1 Nous avons divers passages de cette vie & divers eloges de S. Febr.t.2.01.22. F-264-265. Antoine dans les ouvrages qui portent le nom de Saint Ephrem.

or 3.P. 225 2 b.e 'L'auteur pour arrester le zele indiscret de ceux qu'on appelloit Pastres dans la Mesopotamie, les prie de jetter les yeux sur la vie de l'Abbé Antoine, où ils verront qu'il avoit fuivi en toutes choses l'ordre qu'il avoit receu du Ciel, & qu'il estoit toujours demeuré dans les bornes de la discretion. Il recommande surtout

le foin que ce Saint avoit de travailler des mains

Ech reg. p. \$4 On raporte qu'un folitaire ayant demandé à Dieu de voir tous Cotel g,t.1,p. les faints Peres, [un Ange]les luy montra tous dans une vision, 350 4. hormis S. Antoine, dont il luy dit , Où est Dieu , là est Antoine. " On dit qu'il ne luy voulut pas faire voir ce Saint, tant pour le tenir dans l'humilité, que pour montrer l'eminente gloire où S. Antoine estoit elevé. [ Mais ce n'est pas sur ces visions vraies ou fausses que l'estime que nous en devons faire est fondée.

Synele n'estant pas encore Evesque, & mesme connoissant encore aflez peu la religion Chrétienne, ne laifle pas de térnoi-Syndio, p. 51-b. gner une admiration extraordinaire pour Saint Antoine. J'Il le compare avec ceux qu'il estimoit estre les plus grands genies de l'antiquité; & il ajoute: Si ceux dont je parle avoient le mesme " genie qu'Amon & qu'Antoine , nous ne demanderions point " qu'ils cultivaffent leur esprit, & le rendiffent capable par l'étude « des sciences, de contempler la verité, puisqu'ils pourroient se « contenter de la grandeur de leur ame, à qui ce seroit une mesme " chose d'entreprendre & d'executer . Que si je pouvois rencon- " trer une personne de cette nature, j'aurois pour elle du respect "

Nil.L. 19.131. & de la veneration presque comme pour une divinité : 'S. Nil " p.86. l'appelle le divin flambeau de l'Egypte,qui avoit laissé à l'Eglise aprés sa mort le modele d'une vie parfaite.

# 

#### ARTICLE XVI.

S. Hilarion vient voir la demeure de S. Antoine : De Sarmate , Amate, & Macaire fes disciples.

leu revela apparemment à S. Hilarion la mort de Saint Hier.v.Hil.p. Antoine auffi-toft qu'elle arriva . ] Car"Ariftenete , qui V.Conflan. quelque temps auparavant effoit venüe visiter S. Antoine avec cesst. 243.244.

S. Jerome melime ie cit et Amate.

\*\*Walf 1931-\*\*

On remarque qu'aprés la mort of S. Antoine, le Ciel fut fermé \*\*, Hill, 1940-9, en ces quarties là durant trois ans, ce qui fisitioi dire aux habitatsque les clemens melimes reprettorien la mort de ce Saine: 
Dieu n'accorda de la piule qu'aux prieres de S. Hilarjon, auquel tout le pruple évolte adrellé comme au facceffeur de S. Antoine.

Le monattere melime du Saine, où il demeuvroit avec fes deux évil-Paul p. didiples, tombe l'an 37 yet rette les mains des Sararais qu'i \*\*Phi-Neuturere Sarmane, donc S. Jerome diffuir l'an 35 6, que liu y. Antace, de Macaire, et cloren il ultifres errue les disciples de S. Antoine.

S. Sidoine conte Sarmane, autil-bien que S. Antoine, entre les saices, sidoitaires les plas illuttres par l'autilerité de leur vie-Ramonis l'a s'étaire du l'autilité de leur vie-Ramonis l'a s'étaire du d'autilité de martyrologe Kommia na 11 d'achobre, comme unfaire s'autilité, d'autilité, d'autilité, l'autilité, l'autilité,

ij

mettre au rang des Martyrs les Saints qui ont esté tuez par les barbares, quoique souvent on ne voie pas qu'ils avent esté tuez

comme Chrétiens plutoft que comme Romains.]

Hiero, Faul.p. 'Il paroift que Saint Jerome apprit d'Amate & de Macaire 2372.

Thiftoire de S. Paul ermite; & qu'ils vivoient encore tous deux loriqu'il l'écrivit en latin vers l'an 390; [Quelques uns preten-yils note; de quantiqu'il que en que forder per que l'endement que l'un des deurs ne preten-yils note; de l'acceptant de l'accep

dent, quoiqu'avec peu de fondement, que l'un des deux en avoit.

Bellazian, e. des auparavant fait une hifloire en grec. ] 'On croit auffi que S.

111.15 to.

Ashabadan, P. Athanafe parle d'Arnate ou de Macaire, 'loríqu'il die qu'il avoit

pays-d.

appris une partie des achions de S. Antoine, d'un folitaire qui

appris une partie des achions de S. Antoine, d'un folitaire qui

appris une partie des achions de S. Antoine, d'un folitaire qui

appris une partie des achions de V. Agu di luy Agu de luy Agu de demuer l'onne temps avec luy. & qui luy de demuer l'onne temps avec luy. & qui luy de l'un folitaire qui

appris une partie de l'arna de l'un folitaire qui

appris une partie de l'arna de

à laver les mains.

Bellarsian.

\*\*L'Inifloire d'un pretendu Poftume, porteque Macaire aprés la mort de Saint Antoine, fut Superieur de cinq mille, ou felon d'autres, de cinquante mille folitaires; & que n'ayant tenu cette charge que peu de temps, il la laifig en mourant à ce Poftume.

17.in. p. in. 42... Bollandus dit que ces cinq mille moines effoient ceux du monaftere de Pifpir. ["Mais toure cette hiftoire de Poftume eft trop V-s. Paco-

improbable pour sy arrefter.

stantions.

Nous ajouterons feulement ici, J'que Bollandus foûtient qu'il

ne faut pas confondre co Macaire avec les deux grands Macaires (Elegypte & Chlexandre, qu'on fait suffi diciples de Saint Antone, mais qui font, dicil, poflericurs à celui-ci. Il avoit en feit toujours effe auyris de S. Antonie depuis l'an apa ou 341, ayant elif désaupravant foliraire, & ce femble mefine Superior du monaftere de Piffir , felon e que nous avons vu ci-defius, Ainfi il el difficile de croire qu'il n'air pas embatffe la folirade avant les deux grands Macaires, donc le plus ancien qu'il celui d'Egypte, ne fe retira qu'en l'an 310, âgede 30 ans 'Il y a affec d'apparence que c'eft ce Macaire de Piffir que les Latins ont

avan les deux grands Macures, dont le plus ancien qui et leculir d'apparence que c'ett ce Macaire de Pligri que les Latins ont voulu homer le a de inviere, puisqu' Ultanat de quelques autres le mettent en Thebaide, se qui ne convient ni à celui d'Egypre, ni à celui d'Alexandre.

17.jus.pus.liv. Pour Amate, on croit que c'est celui mesme que Rusin appelle Vue.P.Lseap.p. Ammon, Éc qui selon ce qu'il en dit, estoit mort en 395, i Rusin 40-p.101.d.c. di que c'estoit un homme saint, qui avoit esté disciple de Saint Antoine, & successeur la montagne, où il gouvernoit aprés

luy un grand nombre de moines, qui demeuroient dans des ca-Mintonou-, vernes. On lit dans les Ménées, que S. Mille Evefque de Perfer-1570 Martyr, paffa deux ans avec Ammone difeiple de S. Antoine. Vit P. Partzal. 'Rufina poure que le lieu où demeuroit Ammon efloit une monta-

tagne escarpée de tres difficile accés, dont le roc estoit si droit & fi elevé qu'on ne pouvoit le regarder fans frayeur. [Il fe:nble par là vouloir décrire la montagne où se retiroit S. Antoin:: 18c neanmoins il dit qu'elle commandoit fur le fleuve; [ ce qu'on ne peut pas dire de cette montagne, qui estoit à 12 lieues du Nil, J'au lieu Lauf, e, 15, P. que le monastere de Pispir estoit sur le bord de cette riviere. [ Il 917.6. faut donc dire qu'il estoit sur une montagne dont le pié bordoit le Nil. ] Cet Ammon est appellé Ammonas dans la traduction 674.p.1001.e. greque de Rufin. 'Les Grecs celebrent le 26 de janvier un Saint Men p.450. de ce nom. [ Mais il y en a plufieurs parmi les feuls anacoretes. ]

# \*\*\*\*\*\*\*\*

### ARTICLE XVII.

lougne.

&c.

De Pityrion , & des autres disciples de S. Antoine .

DITYRION qui fut le fuccesseur de cet Ammon , avoit aussi vit.Pla.e.13 p. esté disciple de S.Antoine, & puis d'Ammon . Rufin, ["ou 471. 1 Lauf. c. V.S.Petro-Petrone au nom duquel nous croyons que Rufin parle dans les 74-0,1003. ne de Bouvies des folitaires, J vit ce Pityrion en revenant de la Thebaïde, [ c'est à dire en l'an 395, ou peu aprés ; ] & il en parle "fort avantageusement . 'Sozomene met un Pityrion entre les solitaires d'E- sont, pertangypte qui vivoient sous Constance, & il ajoute qu'il demeuroit 516,b. dans la Thebaïde. Socrate parle d'un solitaire nommé Petire, Socrat 46.23 P. qui favoit, dit-il, beaucoup de theoremes naturels, [c'est à di- 234-6 re ce semble, qu'il faisoit beaucoup de restexions & de moralitez fur des chofes de la nature .] Il disoit ces theoremes à ceux qui le venoient voir, tantost l'un, tantost l'autre, & à chaque theoreme il se mettoit en priere.

[C'est encore apparemment le mesine] que le faint & grand Lauf. c. 42. 7. Piteron ou Pyotere, qui estoit un homme illustre entre les Peres 959.ed Vit.P.I. ['des deferts, ] ayant vieilli dans les austeritez de la penitence. 5.6.19 p.639. Car quoiqu'il foit appellé anacorete, [ cela n'empesche pas qu'il Lauf, p. 959 e. ne gouvernast des solitaires, comme avoit fait Saint Antoine.] Il demeuroità Porphirite, [ qui pouvoit estre le nom du canton où estoit la montagne de Saint Antoine, ou du lieu particulier où Piteron faisoit alors sa retraite avant que de demeurer à Pispir.] 'Ce fut de là que Dieu l'envoya au monastere des Religieuses de c.41.42.295?. Tabenne, pour y faire connoiltre la vertu d'une fainte fille nom-V.5. Theo- mée Tidore, qui y passoit pour folle & pour possedée.

dore de Ta- 'L'Abbé Pityrion disciple de S. Antoine , disoit que celui qui Cotelg At P. beane . vouloit chaffer les demons [ des possédez, ]n'avoit qu'à surmonter 645.

SAINT ANTOINE.

les vices qui appartenoient à ces demons : & que celui par exemple qui s'estoit rendu maistre de sa colere, n'avoit point de peine à chaffer le demon de la colere.

'Il est parlé dans l'histoire de S. Jean l'Aumosnier, d'un Ana-Boll 17, andt 5. stase qui gouvernoit vers l'an 614 la montagne de S. Antoine.

Rufin dit qu'il a receu la benediction de Pernen & de Joseph, Ruf.l.tt.c.8.p. 161.2. qui demeuroient à Pispir, qu'on appelloit la montagne de Saint Antoine. [ Il peut avoir esté en ces quartiers là vers l'an 375. Nous avons vu ci-dessus J'que S. Antoine avoit approuvé l'humilité de

Ls.c.15\$4.P. l'Abbé Joseph qui l'estoit venu voir avec d'autres. \* Il eut aussi 412. quelque entretien avec l'Abbé Pasteur [ ou Pemen , "qu'on juge V. 5. Pemen par là & par Rufin , estre différent de Pemen dont le nom est note 1. tres celebre dans l'hiftoire des folitaires, & qui a vécu jusque

vers le milieu du V. fiecle.

422 h.

S. Antoine ne laissa pas seulement des disciples & des heritiers Sez.Lt.c.13P de sa vertu sur la monragne de Pispir, J'il en eut plusieurs autres, & de tres illustres, qui eclaterent par leur vertu dans l'Egypte, dans la Libye, dans la Syrie, dans l'Arabie, dans la Paleitine, Chacun d'eux s'efforça d'imiter dans le pays où il se trouvoit, la mesme vie & la mesme vertu qu'il avoit apprise d'Antoine, de l'enseigner aux autres, '& de montrer à tout le monde le chemin decette divine philosophie. Ils se rendirent en effet si considerables, que l'on se donnoit volontiers la peine de parcourir'les villes & les provinces pour chercher ceux qu'Antoine avoit instruits, ou ceux qui leur avoient succedé. Mais si d'une part leur vertu les faifoit rechercher, elle les cachoit de l'autre, & faifoit qu'on les trouvoit difficilement, Car ces grands hommes prenoient plus de peine à demeurer inconnus que ceux d'aujourd'hui n'en prennent, dit Sozomene, pour se produire & se rendre illustres dans le monde, afin de fatisfaire l'enflure de leur vanité.

S.Paul furnommé le Simple fut l'un des plus celebres [comme nous le verrons dans l'histoire particuliere que nous allons faire de luy, & qu'on peut appeller une partie de celle de S. Antoine, I Ruf.Lize.4 p. 'On met encore ence rang les deux [grands] Macaires, Heraclide, 172.4 Soc. 1.6.c. Pambon, Ifidore, 6 Crone, Origene qui edifioit & enflammoit tout

(Vit P.I a.c.), le monde, quand il raportoit les vertus de l'homme de Dieu fon 26.p.e.p.to... excellent maistre; "Pior, del grand Nisteron qui est appellé son description, ami, "& Hierax, [ qui ont tous esté celebres entre les Peres du desert, comme nous le pourrons voir autrepart de chacun d'eux en particulier. S. Hilarion qui a fondé les premiers monasteres P. +56. dans la Palestine, avoit aussi, comme nous avons dit, reccu les

SAINT ANTOINE.

premieres instructions de S. Antoine . Nous avons "encore vu 1 V ; 6, qu'il avoit auprés de sa montagne un Paphnuce moine qui avoit Ath v. Aut. p. confessé le nom de J. C. [ & on croit que c'est celui mesme qui 413.4. ayant esté fait Evesque dans la haute Thebaïde, parut avec tant d'eclat au Concile de Nicée en 325, & à celui de Tyr en 325. Ce Saint peut donc servir à verifier ce qu'on dit à la loilange de S. Antoine & des solitaires d'Egypte, J'que Saint Alexandre ad Drast. 1. p. Everque d'Alexandrie, [ & S. Athanase, ] en choisirent plusieurs 691,b.

pour les elever à l'episcopat , où ils firent paroistre leur vertu V.S.Acha- auffi-bien que dans la retraite; "& il y en eut beaucoup qui acquimafci79. rent le titre de Confesseurs l'année mesme que Saint Antoine mourut avant mieux aimé s'enfuir ou estre envoyez en exil que

d'abandonner la divinité de J.C, & l'innocence de S. Athanase. [Il faut mettre en ce rang] 'Ammone Evefque de Pacnemune de Ant. p. 580. & d'Elearquie en Egypte, qui fut banni fous Conftance, & qui be, affifta fous Julien au grand Concile d'Alexandrie, [ fi l'on veut

que ce soit le mesme] 'qu'Ammonas, qui voulant venir trouver Cotel.p.38; a. S. Antoine, apprit "par miracle le chemin de sa caverne selon les termes de l'historien, 'sceut de luy que Dieu luy feroit faire un b.

No.

grand progrés dans la crainte, & fut enfin elevé à l'episcopat où c-V.Jes Ariens il se conduisit avec beaucoup de pieté. ["Ammone sut encore un des onze Evefques d'Egypte que Valens relegua à Diocefarée en Palestine vers l'an 374. ] L'Evefque Ammonas avoit passé 14 ans P-383.6. en Sceté à demander à Dieu jour & nuit qu'il luy fift la grace

de furmonter la colere. 'Un frere ayant prié l'Abbé Ammon de luy dire quelque parole b. " d'edification, ce vieillard luy dit : Allez, faites que vos pensées » foient toujours dans l'état de celles d'un criminel qui est en » prison qui demande à tont le monde où est le juge, quand il doit » venir, or qui gemit dans l'apprehension de souffrir les peines qu'il » a meritées.Car le solitaire doit de mesme apprehender pour ses » pechez, & en se mettant en colere contre luy mesme, dire en son " cœur : Miferable que je fuis , que ferai-je quand il me faudra " paroiftre devant le tribunal de JESUS CHRIST? Et comment " luy rendrai je raison de mes actions? Que si vous vous entretenez , toujours de ces penfées, vous pourrez operer vostre falut.

Un ancien Pere raportoit qu'un solitaire fort âgé, & qui b. travailloit avec soin dans sa cellule, estant allé trouver l'Abbé Ammonas, couvert d'une natte de palmier, (car il ne portoit point autre chose, )Ammonas luy dit que cette singularité ne lui pouvoit servir de rien. Ce solitaire luy dit ensuite : l'av trois

SAINT ANTOINE.

144 penfées qui m'importunent, l'une de me retirer quelque part « dans le defert separé de tout le monde, l'autre de m'en aller en « un pays étranger où personne ne me connoisse, & la troisieme de se m'enfermer dans ma cellule pour ne voir personne, & de ne manger que de deux jours l'un . Ammonas luy répondit : Il nevous est pas utile de rien faire de tout cela; demeurez plutost « en repos dans vostre cellule; mangez tous les jours un peu; & a ayez toujours dans le cœur la parole que dit le publicain dans « l'Evangile: Vous pourrez vous fauver en vivant de cette maniere. «

'L'Abbé Pasteur ou Pemen citoit cette parole de l'Abbé Ammon ou Ammonas fur la discretion : Un homme portera toute sa vie une coignée. [ se donnera bien de la peine pour couper un « arbre,] & ne le pourra mettre à bas: un autre qui faura l'art & la «

p. 386-387. 2.0

p.385a,cd. p. 186.b.

maniere de couper, abatra l'arbre en peu de coups. 'On en dit encore beaucoup d'autres choses , [ qui suffiroient Ephr.p.3#3 386 pour en faire une histoire particuliere. ] 'Nous avons dans Saint Ephrem un discours attribué par les manuscrits à l'Abbé Ammon ou Ammonas d'Egypte. Vossius le donne à S. Amon de Nitrie.

Cotel p. 36, bc. 'Le titre d'Abbé qu'on a continué de donner à Ammonas depuis fon epifcopat, [ne feroit pas une raifon pour croire qu'il fust d'un autre . ] Saint Pemen avoit esté instruit [ en Sceté ] par l'Abbé Ammonas,'& il en citoit quelques paroles: [Mais cet Ammonas p 603.c 615.a. est fans doute plus jeune que l'Evesque de Pacnemune . ]



# SAINT PAUL,

## SUR NOMMÉ LE SIMPLE

Soz,1.7.c,13.p. a Laufe af.p 6 p.941 e. Vit. P. 1. 1. P.



U N des plus illustres disciples de S. Antoine, a estéS Paul sumommé le Simple a par tous les folitaires, bà caufe que naturellement il estoit extremement fimple, & "exemt de toute malice. «xxx». 'Il est appellé dans la vie de S.te Thais, "le pre-major. mier ou le plus ancien disciple de Saint Antoine.

'Pallade qui en parle le plus amplement, en avoit appris l'histoire de la bouche d'Hierax & de Crone [disciples de Saint Antoine,] 650x, p. 422.d. & de beaucoup d'autres [anciens] folitaires, 'C'estoit un paysan &

un laboureur, qui avoit une femme '& desenfans, & qui effoit Lau(p. 041.h.h. déja âgé d'environ foixante ans lorsqu'il embrassa à vie solitaire.

[L'Occasion de la retraite fut fort extraordinaire] Sa femure papa-elfanqui avoit autora de beauté exterioure quelle en avoit peu dans l'ame, 's'abandomoit depuis long-temps à un adultere, sans qu'il Lanfpasen s'equit rien: Mais ensin estant un jour allé à la carappae, & \*\*
retrant tout d'un coup chez l'uy, par une providence toute

» que je ne la reprendrai jamais. Allez, je vouscede & la femme & » les enfans; car pour moy je m'en vas me rendre moine.

Auffisch finnen nien dire a performe, il ferrit de fa mation, Leufitsch, 
\$4 ayard leftpria exchléd d'affithional jet nalla dans le defert på \$4 attains, 

\$5 ayard leftpria exchléd d'affithional jet nalla dans le defert, på \$4 attains, 

\$6 ayard leftpria exchléd d'affithional jet nalla dans le defert, på \$4 attains, 

\$6 ayard arriva an lieu out demenurie. S Antonies (fait à defeit, 

\$6 ayard arriva an lieu out demenurie. S Antonies (fait à defeit, 

\$6 ayard arriva an lieu out demenurie. S Antonies (fait à defeit, 

\$6 ayard arriva an lieu out demenurie. S Antonies (fait à defeit, 

\$6 ayard arriva alle avant 

\$6 ayard arriva arriva avant 

\$6 ayard arriva alle avant 

\$6 ayard 

\$7 ayard

ce lieu luy fervit comme d'instruction & de conseil pour le determiner à ce qu'il avoit à faire.

Il frapa donc à la porte du Saint, & luy témoigna la refolution Laufe, at a. où il estoit de se rendre solitaire . 4 Pallade raporte amplement les 4 b-9442 difficultez que fit Saint Antoine pour le recevoir, & la maniere extremement rude dont il le traita durant quelques jours, [ de quoy Rufin ne dit presque rien. ] Il ne le faisoit pas simplement pour eprouver son obeissance & sa patience, mais pour l'obliger effectivement ou à se retirer dans une communauté de Religieux furquoi un ancien auteur fait une affez belle reflexion; ou Eck.reg.p.70. melme à s'en aller gagner sa vie dans un village, plutost que Lauf.p.441 d'entreprendre de vivre dans le desert, de quoy il ne le jugeoit 944 pas capable à cause de sa vieillesse. Paul receur toutes ces epreuves avec une vertu non de novice, mais d'un homme tres parfait; '& ne se dementit jamais, mais fit toujours paroistre une douceur Son.L.c. 1 3.p. & une patience d'autant plus furprenante, qu'on la pouvoit 423.423-moins attendre d'un homme fi âgé, & qui n'avoit aucune experience de cette nouvelle maniere de vivre. De forte que le grand Lauf. p. 44.c. Antoine voyant qu'il avoit pratiqué avec une exactitude & un courage extraordinaire, toutes les austeritez dont il luy avoit pu donner l'exemple, ('car il en fit mesme exprés plus qu'il n'en avoit passe, donor i exemple; { ca neu la neulle esperage ; il luy Ruf.p.4\*1,... flanfigue.c. } flanfigue.c. flanfigue.c.

Description of the Control

dit enfin , Mon fiere, fi vous pouvez vivre tous les jours comme «
vous avez fair ces joursei, je veux bienque vousdemeuriez avec «
moy. Paul luy réponit, je ne fay pas fi vous avez quelque chofe «
de plus difficile à me dire; mais pour tout ce que je vous ay vu «
faire julqu'à prefent, je n'ay pas de peiné à le prairiquer. Alors le «
Saira gioura, Vous voilà devenu moine au norm du Seigneur. «

Ratipa 13-2.

The manqua point auffi à l'infraite de toutes choics & à luy montrer de quelle forte il devoit adoucir par le travail des mains la peine de la folitude, on covapan fe a doista unouvrage materiel & terrefite, & en clevant en mefine temps fes penfese X onelprit vers Dieu pour accomplir ce qui luy et agraeble. Il luy ordonna auffi de ne manger que le foir, & de ne fe raffafer, amaisteniterment, principalement pour ce qui et du boite, a filorant que la grande quantité d'eau ne nous fair pas moins de trot par les images que de caude dans leferit, que le vine naugmentant par fa

chaleur celle du corps.

Ibid.

Saint Antinie le voulant fortifier encore davantage dans lobelifiance, Juy commandois fort fouven plufeurs chofes qui refloitent ni felon la raifon, ni felon l'ufage ordinaire, a nin de-prouver jusqu'à que joint fon effirit felio; percità extre veru-Car il luy ordionna une fois de tirer durant four le jour de l'eau d'un paist, & de la repandre à cerre, de défaitre des praiers, & puis éles refaire; de decoudre fon habit, & pais le recoudre, & cele de les refaire; de decoudre fon habit, & pais le recoudre, & cele

b. decoudre encore enfuite. Une fois qu'on luy avoit apporté un pot de terre plein de miel, il dit à Paul de caffer le pot, & de laiffer repandre le miel, & puis il le luy fit ramaffer avec une coquille, en luy recommandant de prendre bien garde de ny méler aucu-

Redp. 413 4de ne ordave. 'On dit qu'il l'exerçoit de la forte en plufeurs chofes he ne trouver in la redire en en en l'entre en qu'il su commandot, quoiqu'il fuit fans apparence: De forte qu'ellaur ainf formé à une entre o befiance, il arirai baisento fu une grande perfection; de S. Antoine le proposit aux autres comme un modele dece chemin fieur de faiber.

suB.e.pp.q15. Quedones claimines qui efficient de grands performages & trus 
2. pr. de la companio del companio del companio de la companio del la companio del la companio de la companio del la

plein de douceur, ainsi qu'il avoit accoutumé d'en user avec les plus simples, des en aller & de se taire. Luy qui s'estoit proposé d'observer comme un commandement de Dieu tout ce que luy diroit le Saint, fe retira dans fa cellule; & comme s'il en euft receu un ordre absolu, "il resolut de demeurer dans le silence sans ouvrir seulement la bouche. Saint Antoine ayant appris qu'il ne parloit plus dutout, s'étonna de cette observance qu'il ne luy avoit pas enjointe; surquoi luy ayant ordonné de parler, & luy » ayant demandé pourquoi il se taisoit ainsi, il luy répondit: Mon " Pere,c'est parceque vous m'avez dit que je m'en allasse, & que je me tuffe . Saint Antoine fort étonné de voir qu'il observoit si ponctuellement une parole qu'il avoit dite sans dessein, dit aux » autres Peres; En verité celui-ci nous condanne tous. Car au lieu » que nous n'ecoutons pas Dieu qui nous parle du haut du ciel , " vous voyez de quelle sorte il observe la moindre parole qui sort a de ma bouche.

Saint Antoine s'estant pleinement assuré par toutes sortes Lauseas.p. d'epreuves, de la perfection & de la fincerité toute entiere avec 944.d. laquelle Paul taschoit de pratiquer la vertu, & de se rendre agreable à J.C, & l'ayant pleinement instruit de la maniere Rusp 483.2. dont il se devoit conduire en toutes choses; 'aprés quelques mois Laus, p. 944.d. [qu'il l'eut retenu auprésde luy,] il luy bastit par un mouvement

de la grace une cellule 'à trois ou quarre milles de la sienne, où il d'Rus, p.48 3.2. l'envoya demeurer pour pratiquer ce qu'il luy avoit appris ; 'en Laufagatad. " luy difant: Vous voilà devenu moine par le secours de la puissance " de J. C. Demeurez donc maintenant en vostre particulier, afin

" que vous appreniez à combatre contre les demons, parceque ces Ect. reg. p.71. » combats continuels qui se rencontrent dans la solitude , nous » obligent à une oraifon continuelle, qui est un grand point pour

» obtenir la perfection . 'Ainsi en luy rendant le témoignage que Soz l. 1. 2. 1. p.: meritoit sa haute vertu, il luy permit de demeurer seul , le con-4134. fiderant comme un homme parfait, & qui n'avoit plus besoin de maistre. Il le venoit souvent visiter dans sa solitude, & il recevoit Rus.p.483 E une grande fatisfaction de ce qu'il le trouvoit toujours occupé à executer avec soin & avec une entiere application d'esprit ce

qu'il luy avoit ordonné de faire . 'A peine S.Paul eut-il passé un an dans sa retraite & dans cette Laus, p. 944 c. pratique exacte de la vertu la plus eminente; que Dieu pour Sot. p.413.4. confirmer l'estime que S.Antoine faisoit de luy, & pour recom. Rus p. 444-1 penfer fa fimplicité & fon obeiffance, luy donna une grace tres

puissante pour chasser toutes sortes de demons, & guerir les

maladies les plus incurables. 'Ainsi il devint en peu de temps Sez. p.412.s. s Rufp 484.1. tres celebre par les œuvres [miraculeules, ] jusque là qu'il faifoit de beaucoup plus grands prodiges , & en beaucoup plus grand nombre que S. Antoine mesme, 'au moins pour ce qui estoit de

tourmenter & de chasser les demons.

Cette multitude de miracles estant cause que plusieurs perfonnes venoient de tous coftez à luy pour estre gueris. S.Antoine qui craignoit que l'importunité qu'il en recevoit, ne le fist fuir, luy dit de demeurer dans le plus profond du defert, où il eftoit fort difficile d'aller; en forte que Saint Antoine [ qui effoit moins avancé, ] recevoit ceux qui venoient; & quand il fe rencontroit des personnes qu'il ne pouvoit pas guerir, it les envoyoit à Paul, perfuadé que cet homme si simple avoit receu de Dieu en cela une grace plus étendue que la sienne . & Paul ne manquoit point

de les guerir. Laufpegge Un jour donc on amena au bienheureux Antoine un jeune

homme possedé d'un des principaux & des plus méchans demons, furieux audelà de tout ce qu'on en peut dire , jusqu'à proferer des blasphemes contre le ciel, '& si enragé qu'il dechiroit comme un chien tous ceux qui l'osoient approcher. Dés que le grand Antoine eut consideré ce jeune homme, it dit à ceux qui le luy amenoient: Ce n'est pas à moy à le guerir; car je n'ay pas encore " receu le pouvoir de commander au premier ordre des demons " dont celui-ci est; cela appartient à la grace que Paul le Simple " a receue. En mesme temps il s'en alla avec eux trouver Paul, " & il luy dit, Mon Pere Paul, chassez un peu le demon du corps " de cet homme, & gueriffez le, afin qu'il s'en retourne chez luy, " & qu'il glorifie le Seigneur. Mais vous, mon Pere, luy dit Paul . " Je n'ay pas le loifir, repartit Antoine, & j'ay autre chose à fai- " re . Ainfi il laiffa le possedé entre les mains de Paul , & s'en retourna en fa cellule.

'Ce vieillard vraiement fimple, s'estant donc levé, & ayant adressé à Dieu une priere tres ardente & tres efficace, il appella le possedé, & dit au demon: 'L'Abbé Antoine a commandé que tu fortes de cet homme, afin que quand il se portera bien, il glo- " rifie le Seigneur. Le demon répondit avec infulte: Je ne fors pas " ainsi, pauvre bon homme de radoteur. Paul prit donc sa peau de " brebi, & en donnant sur le dos du possedé, il dit encore au demon; Sors dons, puisque l'Abbé Antoine l'a dit! Surquoi le demon " commencant à injurier S. Antoine auffi-bien que Paul : A qui " en ont donc, dit-il, ces vieux gourmans, ces parefleux, ces gents "

Rufp 484.1. Laufp.oas.

94%

ou'on ne fauroit raffafier? Pourquoi ne vous contentez vous pas " d'estre maistres chez vous? Qu'avez vous à deméler avec nous? " Est-ce qu'il faut que vous étendiez jusque sur nous vostre tyrannie?'Tu fortiras pourtant, luy dit Paul,ou je m'en vas le dire? e. " JESUS CHRIST. Oui je te proteste au nom de JESUS, que si tu ne » fors de cet homme, je m'en vas tout à l'heure m'en plaindre à » J.C,& affurément il te traitera comme tu le merites. Le demon

eut encore l'infolence de blafphemer jusque contre J. C. mesme

en criant qu'il ne fortiroit pas pour cela

'Alors Paul tout en colere contre cet esprit impur, fortit de a facellule en plein midi , & alla s'exposer aux ardeurs du soleil ; qui font si excessives en Egypte, surtout dans ces quartiers là, qu'elles ne cedent de guere aux flammes de la fournaise de Babylone. Cette veritable colonne du ciel demeura donc debout en priere sur une roche qui estoit au haut de la montagne, aussi insensible à toute l'ardeur du soleil que si c'eust esté une colonné de pierre: Et voyant que ses oraisons avoient jusques alors esté e diRus, vie, P. inutiles , il dit, comme un enfant qui se depite , dans l'extreme P.484.

» confiance en Dieu que fa fimplicité hay donnoit: Jesus Christ » qui avez esté crucifié sous Ponce Pilate, je proteste devant vous, n que je ne descendrai point de cette roche, or que je ne boirai mi , ne mangerai d'aujourd'hui, mais que je me laisserai ici mourir Ruspata a

, de faim, fi vous ne m'ecoutez tout à cette heure, fi vous ne chaffez «Lauf, p.945, d , ce demen , & fi vous ne delivrez cet homme de l'esprit qui le

, tourmente. 'Auffi-toft, comme fi Dieu eust eu peur de faicher une personne Rui.p. 454-5. qu'il aimoir avec tendreffe, &t qui luy effoit si chere, il obtint l'effet de sa priere; &t cet homme si simple mais en mesme temps. Laus c. at. p fi humble & fi pur, n'avoir pas encore cessé de parler, qu'on 945 de entendit le demon qui crioit dans la cellule du Saint, [ où le " poffedé eftoir demeuré,) Je m'en vas je m'en vas je m'en vas ; on " me chasse par force & par violence; je quitte cet homme, & je

" n'en approcherat jamais. L'humilité & la fimplicité de Paul me , contraint de fortir & de m'enfuir , & je ne fçay où allet. Il fortit en effet à l'heure mesme. & prit la figure d'un dragon long de 70 coudées, qui s'en alla, en se trainant, à la mer Rouge C'est ainsi 4946a que Paul verifia ce que dit l'Efprit de Dieu dans le Prophete : » Sur qui jetterai je les yeux, finon fur l'humble[ & le pauvre . ]

» qui demeure dans la paix , & qui tremble à ma parole? Car on remarque que les moindres demons font chassez par les grands hommes qui ont une foy eminente, & que les premiers demons ne

p. 946.2. cedent qu'à ceux qui excellent en humilité. Voilà dir Pallade, les merveilles qu'à operées cet homme si humble: mais il y en a un grand nombre d'autres plus étonnantes encore , [qui n'ont point efté écrites .]

jour en un monattere pour y vifiter & influtire les freres, après quils fe furera confolex anfemble à l'ordinaire, is allerent à l'egilfe pour y celebrer la Melle. Alors confiderant ceux qui enteret, il leur vià a touglé l'eu il de l'éprix, l'un viège chaire & lumineux, le œuur pleim de pie, & leurs Anges qui temoignoient aufif er poiur de leur home diploifton. Hen vit un neanmoins qui avoit le corps tout nois, & comme couvert d'un nauge four ne de demondant le recoient de part & C'autre pour le tirer le vus, & cy qui luy merchent une brué au nez; & Go Ange et le corps de leurs de l'autre pour le tirer de vus, & cy qui luy merchent une brué au nez; & Go Ange et l'entre de l'entre de l'entre de l'autre pour le riter de l'entre d

Cuet 19452n. "Paul à ce spechacle se mit à plaure amerement l'état de ce miserable, cô si fraper sa poirrise, demeurant auprès de l'egilie sar y entre. Les autres veillans qui le vitera, se pouvant juger quelle estoit le causé de tant de larmes ce de cette rithets qui la avonen pas remarquée en luy auparatax, craignieren qu'ils n'eustient fait quelque faute que Dieu luy eust découverte. Ils le prierent donc de ne la leur point cacher; ou si fice résloite pas cela, gle vouloir entrer avec eux pour la Messensia în evoulut si entrer şui résoire, sic il demeura la v. prostlemé entrere, à

pleurer celui dont il avoit vu le malheur.

P.654.2.b.&c:

L'afamblée charc faire & les stiffans forant de l'eglife Paul les confidera nouve cous, pour voir si n'y avoir point de changement; & alors ceiu qui la voir vu en un état fi deplorable, parut avec un vilege for say le corp tout blanc jestemons qui le fuivoient de lois, & fon Ange au contraire qui le teranca aupris de luy témegioni une pio è du noncentement extreme. Alors Paul & leva tout ravi, & beniffant Dieu, il écria; O boaré l'o miériconde ineffibble de nottre Duei. O que à compagifion et de infinie i di que fon amour et fians bomes ! Il ountre en mefine et temps, & monta fru un entre just jest elevéçui il dir à haute voir; Venez, voyez, les œuvers de Dieu; voyez combien elles foar erribles, combien elles foar erroribles.

» il veut que tous les hommes foient fauvez, & qu'ils viennent à » la connoissance de la verité. Venez, Adorons le Seigneur, proster-

, nons nous devant luy, & luy disons; C'est vous seul qui pouvez

, remettre les pechez.

Tout le monde estant accouru pour savoir ce que c'estoit, il cless. de. leur raporta ce que Dieu luy avoit fait connoistre & pria celui en qui il avoit vu un tel changement, de luy dire quelle en avoit esté la cause, & quelles estoient ses pensées & ses actions. Alors cet homme ne pouvant pas desayouer la verité, dit tout haut devant tout le monde, qu'il avoit etté engagé infou'alors dans le peché de fornication : mais qu'estant venu à l'eglise . & avant entendu lire un endroit d'Isaie, où Dieu promet d'effacer les pechez de " ceux qui se convertiroient veritablement : Je me suis dit-il, senti " touché tres vivement Je suis rentré en moy mesme & gemissant " en mon cœur , j'ay dit à J. C: Mon Dieu qui estes venu en ce " monde pour fauver les pecheurs, & qui nous avez fait par voltre » Prophete les promesses que je viens d'entendre, faites en voir " l'effet en moy , quelque pecheur & quelque indigne que je sois " de vostre grace. Car dés cette heure je vous promets oc je vous " proteste de tout mon cœur, que je ne retomberai plus dans ce " peché, que je renonce à toutes fortes d'iniquitez, & que je veux " your fervir deformais avec une conscience pure . Recevez donc 11 presentement, Seigneur, un pecheur qui fait penitence, qui vous " adore, qui vous conjure de luy pardonner, & qui renonce ablo-

" lument au peché. Alors tous les affiftans rendirent graces à Dieu p.656 &c. à haute voix de sa misericorde & de sa sagesse infinie, & conclurent qu'aucun pecheur ne pouvoit avoir sujet de desesperer de son falut puisque Dieu recoit avec tant de bonté ceux qui recourent à luy, & qui purgent leurs pechez passez par la penitence;

qu'au lieu d'exiger d'eux les peines qu'ils meritent, il leur promet & leur accorde de tresgrands biens.

'Un faint folitaire nommé"Paphnuce, ayant converti une VicP.1,1-P.374. celebre courtifane nommée Thais ; au bout de trois ans qu'il 2-

l'eut tenu enfermée pour faire penitence, il vint trouver Saint Antoine pour favoir si Dieu luy avoit remis ses pechez. Estant arrivé auprés de luy, & luy ayant dit en détail une histoire si merveilleufe, S. Antoine affembla fes disciples, & leur ordonna à tous de passer toute la nuit separément en oraison, pour voir si Dieu ne reveleroit point à quelqu'un d'eux ce que Paphnuce defiroit favoir. S'estant donc retiré en particulier, & priant sans discontinuation. Paul l'un des disciples de S. Antoine, vit dans le

ciel un lit superbe gardé par trois vierges dont le visage estoit tout refplendisfant de lumiere. Surquoi s'estant écrié : Une si grande « faveur ne peut estre faite qu'à mon Pere Antoine,il entendit une « voix qui luy dit, Elle n'est point faite à ton Pere Antoine, mais à « Thais la courtifane. Paul ayant raporté cette vision, Paphnuce « reconnut que Dieu estoit satisfait de la penitence de Thais, qui peu de temps aprés alla se reposer en paix, '& elle est honorée

par l'Eglise le 8 d'octobre, au nombre des plus saintes & des plus illustres penitentes. l'Nous avons vu fur l'histoire de S. Antoine, Jee que S. Paul V.s. Antoiotel p. 352.2.

luy dit lorsque l'Empereur Constance écrivit à ce Saint, pour le ne s s. prier de venir à Constantinople. [ Si ce fait est veritable, il faut dire que S. Paul n'est mort qu'aprés l'an 338, à la fin duquel Constance devint maistre de Constantinople. Il a neanmoins esté presque toujours à Antioche, où il luy eust esté plus aisé de faire venir Saint Antoine, fil'on peut prefumer qu'un Prince fi attaché aux Ariens, se soit mis en peine de voir un Saint qui se declaroit hautement contre eux . Hors cela on ne peut rien dire du temps où S. Paul est mort, sinon qu'il a esté contemporain de S. Antoine, & qu'il vivoit vers le temps de Constantin. J'Crone

Lauf, c, 28.p. Out e.

qui est l'un des anciens Peres sur le raport desquels Pallade en 6-25.P.937-b.c. a fait l'histoire, 'ayant esté voir S. Antoine dans sa jeunesse, ["avant l'an 330, ily a apparence que c'est là qu'il avoit appris V.Crosc, ce qu'il racontoit à Pallade vers l'an 392, & qu'ainsi Saint Paul

estoit déja fort celebre dés l'an 330. On ne dit point s'il a vécu long-temps dans la folitude . 1

Les Grecs font sa feste le settieme de mars; sen quoy ils ont Men.p. costa. Boll. 7. mars, p. esté suivis par Baronius dans le marryrologe Romain. ¡Quelques 64t. 12. autres Latins des derniers temps la mettent en d'autres jours,

[Les Grecs en font une longue histoire tirée de Pallade . ]



AMON

## DES SOLITAIRES DE NITRIE.

DES SOLITAIRES DE MITAILE

ARTICLE PREMIER.

Saint Amon vit avec sa semme dans lavirginité, puis se retire à Nitrie.



NTRE les plusillustres habitans des deserts, Socialacas, p.
qui ont etlé ou les premiers auteurs ou les 331.64,
principaux propagateurs de la vie fainte des
folitaires, l'hittoire eccles fastique celebre avec
honneur la memoire d'Armon ou Armon, ce
Saint verirablement aimé de Dieu; qui perseve. Athr. Ast. p.

ra jusqu'à sa vicillesse dans les exercices de la penitence, «& qui aRui,».P.e. 30.

habita le premier dans la solitude de Nirie; où il donna le com- pata alboli; a
mencement à ces monasteres su celebres dans l'Eglise par les mays, pasa.

grands hommes qu'ils ont portez.]

"He this Egy then, but d'une famille riche & illuttre (Pflang Sealla, Lalapade Cameus) orfein à Bige de 21 am (fine pareur volluter). All pie de la mai de pareur volluter (blage #14). A fe man orfein à Bige de 21 am (fine pareur volluter). A ci fine de la vollet de

oles, felon que l'Esprit de Dieu les luy inspiroit : 'Son epouse Lauf., 909. Hist. Eccl. Tom. VII. V

qui n'avoit point encore oui parler de l'Ecriture, fut neanmoins dR uf.p.4824 tellement touchée par la grace, 'qu'elle entra auffi-toft dans fon SortSan, 1433 fentiment, & confentit à garder la virginité auffi-bien que luy, & . Eches, 243- à coucher feparément [Ainfi ce n'eft pas fans raison] que nous

trouvons quelquefois S.Amon qualifié du titre de vierge Laufperoal 'Il tascha de faire agréer à son epouse qu'ils se separassent Sor.p.413.c. mesme de demeure, mais elle ne put s'y resoudre. Ainsi ils vécu- Nora a.

Rufpatta. rent de la forte durant 18 ans dans une mesme maison, le servant du filence comme d'un voile pour couvrir le threfor de leur pureté, & se contentant d'avoir Dieu seul pour témoin de leur fainte maniere de vivre. Ils demeuroient en mesme temps plus unis d'esprit & de cœur, qu'ils n'auroient pu l'estre par la chair

& parle fang. Amon ne manquoit pas durant ce temps là de pratiquer les Laufe dans fon jardin à cultiver du baume, qui se cultive comme la 910.2 vigne, & a befoin d'un grand travail. Il paffoit donc toute la

journée dans cette occupation; & le soir quand il estoit revenu chez luy, il se mettoit en oraison, soupoit avec sa femme, puis faisoit les prieres de la nuit; '& le lendemain dés le grand matin, il retournoit travailler à son jardin. [Sa semme de son costé s'occupant de la mesme sorte, J'ils arriverent tous deux à cette heureuse paix que sentent les ames qui ont surmonté leurs ras-

fions de la maniere qu'on le peut faire en cette vie,

Amon cependant demandoit toujours à Dieu qu'il augmentaft la pieté de la fernme afin qu'ils puffent vivre tous deux dans une entiere retraite; ]'& les prieres opererent enfin ce qu'il sou-Souling, 14.3. haitoit Car sa semme admirant sa vertu, crut qu'elle ne devoit 413.c. éca|Lauf p. pas estre cause qu'un homme si parfait demeurast toujours caché 910 helseer.l. & inconnu dans fa maifon; mais qu'il falloit se separer pour vivre

4.633.P.332.6 chacunen folitude & fervir au falut & à l'edification des autres. Elle en parla la premiere à son mari, & le pria mesme d'agréer Lauf, p. p. a.b. cette separation, 's'il vouloit luy témoigner qu'il l'aimoit verita-4501,P41 A. blement felon Dieu' Amon receut fa propolition avec joie, il l'en Ruf. P.c. 10.p remercia & en glorifia Dieu Et comme ils n'avoient plus ni l'un 482.2. 2 illaufSet. ni l'autre aucun parent qui pust les retenir, il laissa la femme 8 Rusques.a. dans sa maison, d'où elle assembla en peu de temps une grande

multitude de vierges, opur luy il se retira dans le desert le plus proche, fur la montagne de Nitrie vers la folitude de Sceté, au Sot. P.433d. midi du lac de Marée Ily vécut 22 ans, & il alloit voir sa femme

ulaufSot,

1, nel evalue . Je ne fçay s'il veut dire qu'il prenoit la Communios.

155 deux fois l'année. 'Ils ne se nourrissoient tous deux que de pain Sorr.p. 231. A. fec, fan user de vin ni d'huile : oc ils estoient tantost un jour, tantoft deux. & quelquefois encore davantage, fans manger

### 

ARTICLE

Saint Amon forme beaucoup de disciples, fait quelques miracles.

L n'y avoit pas encore alors beaucoup de monasteres sur la Laufe. 1.040 montagne de Nitrie, dit Pallade. Rufin ditqu'Amon fut celui d. qui y habita le premier, & Sozomene, auffi-bien que l'ancien patris, auteur de la viede S.Pacome, difent qu'il fut le premier auteur 4501.1 1.214 des monafteres qui s'y établirent. Il y affembla en peu de temps 41,424,801. un grand nombre de disciples, dont plusieurs se sont rendus sort e celebres & l'état monastique s'étendit ainsi extremement dans (Rut.P.E.) celebres of letat monalitique s'étendit ainsi extremement dans p.45.2 Sort.l.
l'Egypte par son moyen. Il devint encore illustre par un grand 4.5.3 p.33.4 l'Egypte par son moyen. Il devint encore initiate par un grand a son para la nombre de miracles. Et les solitaires d'Egypte qui en effoient à Son para la combre de miracles. fort bien informez, en confervoient la memoire avec grand foin. fAth.v.Aut.p. Mais comme ils se contentoient de les savoir & de les apprendre 416.4. aux autres par une tradition non écrite, [l'histoire n'en marque f Son, p. 424.2. que fort peu.] 'Car les premiers solitaires aimoient mieux pra- Vit.P.1.9 cuos riquer les vertus des Saints que d'écrire leurs miracles. [ Saint 114.P.608, Athanase en a jugé un assez remarquable pour l'inserer dans la vie de Saint Antoine, & son autorité l'a rendu celebre dans tous les historiens.

Un jour, dit-il, Amon se trouva obligé de passer la riviere du Ash.p.486.d. Lyc, qui estoit une decharge des'eaux du Nil fort dangereuse à Lauscan print paffer, mefme en batteau; & il avoit avec kıy Theodore fon dif. P.910.4 Soz.l.i. ciple, qui estoit aussi un homme fort craignant Dieu. Ces deux 6Athp. 456.d. Saints se trouvant donc obligez ensemble de passer le Lyc, Amon pria Theodore de s'eloigner, afin qu'entraversant l'eau à la nage ils ne se vissent point nuds. Theodore s'estant eloigné, il vint à S. Amon une autre honte de se voir luy mesme tout nudisc cette honte luy donnant de la peine, ('car cela ne luy effoit ja- Socr. Pag. a-· mais arrivé, & il disoit qu'il estoit contre la bienseance, qu'un solitaire se vist jamais mud, )il pria Dieu qu'il pust passer la riviere fans rien faire contre sa resolution; & aussi tost il fut transporté MAthiRusp. de l'autre cofté de l'eau par les mains des Anges, & comme en 48 LilSot. P. extale (c'est à dire sans en rien sentir.) Theodore l'ayant rejoint i SorriLans, p. & voyant qu'il effoit passé sans estre mouillé, destra de savoir /Athp416 487

commen cela s'efloir pu faire, e comme Amon ne le luy vouloir paire, il e jetta à les piez, proteflant qu'il n'en partiroi poin jusqu'à ce qu'il l'eust appris de luy. Le vieillard voyant l'opinat reté de Theodore, ex cedant à la proteflation, fe refolut de le judire à condition de n'en parler à persone qu'aprés fa mort. Et Theodore le raporta à d'autres aprés le decès d'Amon.

p.487.b. Ruf.p.482.1 Sor.p.424.be.

"Amon choir deja retiré dans le defert, Jorfuy un jeune garçon qui aprés avoir elfé mondu d'un chien emargé, el doir devenu entage qui suprés avoir elfé mondu d'un chien emargé el divid évenu entage luy mocíne, & dout on n'attendoir plus que la mort, luy fus amenée par fon perce & para famer ganto de pulifeures chaines. Comme ils le fuppliciores de le gierrir, il lleur répondir; Pourquoir de veuer exveus intourmenter? Ce que vous defirez el audellius « de mes focces; & je ne puis autre chois, finon de vous dire que « fa guerifion depend de vous, priliqu'el le luy fera readie il vous « readee à une telle veuve le board que vous luy avez derobe Ce refonnos demaurente e pou voncie de voir que le larcita qu'ils de présente de la larcita qu'ils de la control de la co

Ruip,482,483.

'Une autre fois deux hommes l'estant venus trouver, il leur dit, à desscin de les eprouver, qu'il avoit besoin d'une cuve pour mettre de l'eau à cause de ceux qui le venoient voir. Ils luy promirent de luy en apporter une. Mais l'un d'eux craignant de faire mourir fon chameau s'il luy donnoit une fi pefante charge dit à l'autre : Si vous le voulez & le pouvez apportez cette cuve ; car " quant à moy je ne veux pas tuer mon chameau. Vous savez, luy " répondit celui-ci, que je n'ay qu'un afne & point de chameau : " or un afne portera t-il ce qu'un chameau ne fauroit porter? Faites " comme vous voudrez, repartit l'autre ; c'est à vous à y aviser: " mais pour moy, je ne veux pas perdre mon chameau. Puisque " vous estes dans cette resolution, repliqua le dernier, je mettrai " fur mon afne la charge que vous dites que vostre chameau ne " fauroit porter, & les merites de l'homme de Dieu feront que ce « qui est impossible deviendra possible. Il chargea ensuite la cuve " fur fon afne . & vint jusqu'au monastere avec une telle facilité, qu'il sembloit que cet asne ne portast rien S. Amon le voyant, luy dit. Vous avez bien fait d'apporter cette cuve sur vostre asne car « le chameau de vostre compagnon est mort Et cet homme estant « retourné chez luy, trouva que ce que l'homme de Dicu luy avoit dit estoit arrivé.

#### ARTICLE

Union de S.Amon avec S. Antoine: Sa mort .

A reputation des miracles d'Amon se repandit jusques à la Assev. Ant p. montagne de S. Antoine, où il effoit fort connu de ce grand 486.d. Saint & de ses disciples , quoiqu'il y eust treize journées de la à

Nitrie . Et S.Antoine avoit une tres grande veneration pour les Ruf v.P.c. 30. excellentes & admirables vertus d'un homme si juste. «Il semble «Gotel » 192-0. V.S. A ntoi- mesme que "pour les austeritez du corps, Amon en faisoit encore

de plus grandes que S.Antoine . [ L'estime que S.Antoine faisoit de luy n'estoit pas sondée sur le simple raport des autres . ] Car Ath.p.486.d. quelque eloignez qu'ils fussent, Amon l'alloit souvent visiter.

On raporte que S. Antoine vint auffi une fois voir S. Amon à Cotel p. 351. Nitrie & aprés qu'ils se furent entretenus quelques temps, Amon

dit à S.Antoine que comme il y avoit déja beaucoup de solitaires fur la montagne, quelques uns d'eux fouhaitoient de bastir des cellules dans un lieu plus eloigné pour y vivre dans une entiere retraire. Il le pria donc de luy marquer combien il falloit mettre de distance entre ces nouvelles cellules & les anciennes. Saint Antoine le pria qu'ils puffent manger à trois heures. & qu'aprés cela ils iroient ensemble dans le desert choisir le lieu le plus propre. Aprés donc qu'ils eurent mangé, ils s'avancerent dans le desert tant qu'ils eurent le soleil, & ils firent ains , à ce qu'on espeia si. pretend, quatre grandes lieues de chemin. On ajoute que lorsque le soleil sut couché ils se mirent en priere, & S.Antoine ayant fait planter une croix au mesme lieu, dit que les freres pouvoient bastir des cellules à cette distance, en sorte que lorsque ceux de ce lieu & ceux de la montagne se visiteroient les uns les autres ils

pussent retourner coucher chez eux aprésavoir mangé à l'heure de None [Si cette histoire est veritable, car la distance de quatre grandes lieuës peut donner fujet d'en douter, jelle a esté l'origine de ce qu'on appella les Cellules, comme nous le dirons dans la fuite . Il semble selonce que nous avons dit, que S. Amon ait esté fort

celebre de son vivant mesme. Le neanmoins S. Athanase le met. Boll. 14. # 15. #. toit au nombre des folitaires qui estoient d'autant plus agreables P71.4. à Dieu, que leur vertu estoit moins conque des hommes.

Nous avons dans S. Athanase une lettre à Amon solitaire. Athan p 15.1. [qui est apparemment celui de Nitrie] Car il le qualifie son Pere, P. 37 C.

Yon tres cher & tres honoré [ frere, ] un vieillard tres cheri de p. 35.d. op 36.c. op 36.c.

Dieu: b& il témoigne qu'il conduifoit des troupes de moines [Le fujet de cette lettre est pour oster quelques scrupules que le diable semoit parmi les Ascetes, afin d'avoir au moins le plaisir de les troubler, & les empescher de s'appliquer entierement à Ephr.t.s. er. 94 Jeur avancement foiritnel l'Vossius a mis dans Saint Ephrem un

p. 10 2. que les manuscrits attribuent à # P.15:1.c. l'Abbé Ammon ou Ammonas d'Egypte. Il croit que c'est le Cetel.p.312 grand Amon de Nitre [ Il y a de fort belles choses [ On trouve 282 &c. dans le recueil des paroles remarquables des solitaires, des choses P.181.186. confiderables "d'un Abbé Ammon ou Ammonas . Mais on voit V.S. Antoiqu'il fut depuiselevé à l'epifcopat ; [ & ainfi il le faut diftinguer ne \$ 17.

de nostre Saint . 1 Ath.v. Am. P. 'Celui-ci acheva fa course "dans le lieu où il avoit perseveré Nora 3. 486 c|487.b. . Laufic, 8, p. de combatre jusques à la vieillesse, & & il mourut, ou plutost il

s'endormit[du fommeil des justes,] dans la mesme vie fainte qu'il pratiquoit depuis si long-temps, aprés estre arrivé à la perfection de la vertu des folitaires , quoiqu'il n'eust encore que 62 ans . 'L'Eglife greque en honore la memoire le quarrieme d'octobre : [ce que Ferrarius a fuivi. ] Les Ménées marquent encore le 7 de f Mcnp,110

decembre un S.Ammon Evefque de Nitrie, mort en paix, qui s'est purifié par la fuite du fiecle, par l'austerité de sa vie, & par sa sor- demes tie du monde. [ Ces eloges conviennent moins à un Evefque qu'à un solitare; & Nitrie n'estoit pas un siege episcopal. Je ne sçay comment Baronius a pu oublier de le mettre dans le martyrologe Romain.On ne scait point l'année de sa mort.] Maisil est certain qu'il mourut avant S. Antoine, [c'est à dire avant le 17 de janvier Boll, 14 may g. 356. Ill eft visible auffi qu'il estoit morten l'an 355, "& mesme Note 4. p.poe. souldestan ce femble affez long-temps auparavant: & s'il est vray [ squ'il ait

fleuri avant le Concile de Nicce, comme Sozomene paroift l'avoir cru, son peut mettre sa mort vers l'an 240 ou 245. 1 'A l'heure mefine qu'il mourut, S. Antoine estant assis sur sa

montagne la plus reculée & qui estoit à treize journées de Nitrie. il vit en regardant en haut, quelqu'un qui estoit elevé en l'air , & plusieurs qui venoient audevant de luy avec une grande joie. Cela l'ayant rempli d'admiration, & benissant cette sainte assemblée, il fouhaita extremement d'apprendre ce que ce pouveit effre Soudain il entendit une voix qui luy dit que c'effoit l'ame d'Amon folitaire de Nitrie. Ceux qui se trouverent alors auprés de luy, le voyant plein d'admiration, desirerent d'en savoir la cause, & apprirent de luy que c'estoit Amonqui venoit de rendre l'esprit.

910,0 Urh.t.6.p.

Ath,patter.

423 b. Ath.v. Ant.p. 486,ad.

'Les folitaires remarquerent le jour qu'Antoine leur avoit dit met. la ceci, & sceurent un mois aprés par des freres qui venoient de Nitrie qu'Amon avoit rendu l'esprit au mesme joures à la mesme heure que S. Antoine avoit vu son ame portée dans le ciel . Ainsi les uns & les autres admirerent la pureté de celle d'Antoine, qui luy avoit fair voir une chose qui se passoit à treize journées de meime choie a esté remarquée, aprés S. Athanaie, \* par [Rufin,

Pallade, Socrate, & Sozomene . 1 NOTE 5.

Le P.Petau entend"de ce Saint ce que dit Synese, qu'Amon syndie, p. 44. l'Egyptien n'avoit pas veritablement trouvé l'invention des dia.p.17, lettres, mais qu'il avoit fort bien jugé de l'usage qu'on en devoit faire; & qu'un homme tel que celui là pouvoit par la feule force de son naturel, & sans avoir besoin de la methode qu'enseigne la philosophie, arriver à la contemplation la plus sublime, & à la connoiflance de la verité. Il compare peu aprés Amon & Saint p 51.5.4. Antoine avec ceux qu'il estimoit les plus grands genies de l'antiquité. Il dit que des personnes de cette sorte n'ont pas besoin du secours des sciences, ayant une grandeur d'esprit à qui il estoit egalement facile de vouloir & d'executer ; & que s'il pouvoit rencontrer quelqu'un de cette sorte, il le revereroit, & l'adoreroit pour ainsi dire.

ARTICLE

Des folitaires de Nitrie . OMME S.Amon a esté le fondateur des monasteres de Nitrie, il est bon d'expliquer ici quel estoit ce lieu] 'si cele- Vit P.L. e. st. bre entre tous les monafteres d'Egypte, & que S Jerome appelle P4974. la ville de Dieu. [Ce desert] è que s'on appelle ordinairement la 1774.

montagne de Nitrie, essoit environ à 16 lieues d'Alexandrie, de à Luns, e.y., forte qu'on en faifoit le chemin en un jour & demi. Mais il falloit 908 b & alii. milles, traverser la largeur du lac appellé Marie ou Marée, qui a'28 d'aut poot le lieues d'étendue, soù il s'eleve quelquefois de violentes tempeftes, 501,1,1014.p. quoiqu'on se contente de l'appeller un étang. La montagne de « Vit Pe-14-1.

Nitrie estoit donc au midi de ce lac. Elle tiroit son nom de cellui 4501 passad. d'un bourg qui en estoit fort proche, & où il y avoit tres grande vie Pear p abondance de salpetre, que les anciens appelloient du nitre, à & 477.3. 1. Rufin vir. Par. c. 30. p. 452.2. Pallade lauf. e. 2. p. 911. a. Socrate L4. c. 22. P. 412. d.

ic croy, dit Rufin, que la providence divine l'a ainsi permis. dautant que l'on y devoit laver un jour les pechez des hommes par le nitre si pur des vertus, ainsi qu'on se sert du nitre & du

falpetre pour laver les taches des habits.

Lauf.p. 908.b. Auprés de cette montagne il y avoit un grand desert qui s'étendoit jusques à l'Ethiopie, & jusques à la Mauritanie, dit Pallade.Il confinoit auffi avec les Maziques [& d'autres barbares Vit P.1 2.6.22. de la Libye. J'C'est dans ce desert qu'on trouvoir le lieu appellé les Cellules, à cause du grand nombre de cellules qui y estoient

dispersées deça & delà. Rufin met ce lieu dans le sond du desert, Corel g. L.s.p. à dix milles ou quatre lieues) de Nitrie . D'autres, comme nous 332 4-8. avons dit,y ajoutent encore deux milles. Sozomene met feulement 70 stades, qui est un peu moins de dix milles, b& Castien ne 6\$7.b.

& Cafn.col.6c. conte mesme que cinq milles. [ Cela peut venir des différens en-droits d'où l'on contoit. ] Cela peut venir des différens en-droits d'où l'on contoit. ] Cela peut venir des différens en-droits d'où l'on contoit. ] Cela peut venir des différens en-610.d. s'appelloient aussi la Libye: [ & elles pouvoient bien estre com-

Cafn.p.3\$9. prifes dans la province de ce nom. A trois journées] 'ou" 32 lieues se milles de là estoit la grande solitude de Sceté. 'La montagne de Nitrie estoit habitée sur la fin du IV. fiecle, d'Egypte Lauf.c. 7.14 p. labield top d'environ cinq mille solitaires, édivisez en cinquante monasteres; ; 3.

Hier.cp. 12-P. ou habitations qui estoient assez proches les unes des autres, & aVit.P.l.a.c. 11. toutes fous la conduite d'un feul Pere. Il y en avoit quelques unes p.477 1/50x.1 6.

où plusseurs solitaires demeuroient ensemble. En d'autres ils y aut. 67.7.90\$ eftoient en petit nombre, & en d'autres ils y estoient seuls. 'Chacun avoit la liberté de demeurer & de vivre de la maniere qu'il

vouloit & qu'il pouvoit; [ de forte qu'il femble qu'ils fussent plue.69.p.1000.b. toft anacoretes que comobites. Ils effoient mélez de naturels du pays & d'étrangers. Les uns s'occupoient à la contemplation, les autres a l'action. Mais ils taschoient tous de se surmonter les uns

les autres en pieté, de ne se point ceder en austeritez & en mortifications. & de pratiquer à l'envi toutes fortes de vertus. 'Il n'y avoit qu'une eglife fur la montagne, mais fort grande. e.7. P.90\$.c. 'Elle estoit conduite par huit Prestres: & durant la vie de celui p.909.s.

qui estoit le premier de tous, pul autre n'offroit le facrifice, ne decidoit aucune matiere, & ne faifoit aucune exhortation; mais Boll 14, may a. ils se contentoient d'estre assis auprés de luy sans rien dire. Saint P. 20. fa Theodore de Tabenne ayant écrit versl'an 357à ceux de Nitrie, celui qui avoit receu la lettre la montra premierement en

particulier aux Prestres, & puis avec leur permission il la lut à tous les autres. Cette eglife avoit auffi des Diacres. L'Evefque Note 6. p. 71 ab Pall, d'Hermopole surnommée la perite [pour la distinguer] de celle . Laule. sa. p. 77.4

qui estoit en Thebaide, estoit Evesque de la montagne [de Nitrie,] e.117,010,14 & il semble qu'il y faisoit quelque residence. Les solitaires de Ni-Histopar, trie s'assembloient donc dans leur eglise le samedi & le dimanche feulement. [Car pour les autres jours ils demeuroient dans leurs 200,44 monasteres, ] dans chacun desquels on entendoit, vers le soir, raisonner les hymnes & les cantiques que l'on y chantoit à la loüange de J. C, & les prieres qu'on luy adressoit; ce que ces folitaires faisoient avec tant de serveur & de pieté, qu'on se fust imaginée estre elevé dans le ciel, & estre au milieu d'un paradis de delices.

Il y avoit trois palmiers dans cette eglife, à chacun desquels prot.4. estoit pendu un souet; l'un pour corriger les solitaires qui avoient fait quelque faute, 'comme cela est ordonné par la regle de Saint Codrege, p.p. Macaire, l'autre pour punir les larrons, s'il s'en rencontroit; & 27, 127, le troisieme, pour chastier ceux qui venoient par hazard en ce lieu là, quand ils estoient convaincus d'avoir commis des méchancetez. Car alors on leur faisoit embrasser ces palmiers, & aprés leur avoir donné un certain nombre de coups on les renvoyoit,

direction. Il y avoit sept'boulangeries sur cette montagne, qui servoient α. tant à ceux du lieu, qu'aux anacoretes qui s'estoient retirez dans awr à- le desert[des Cellules J'On y trouvoit aussi des medecins, & "des e. patifliers ; l'on y buvoit du vin , & l'on y en vendoit, estant bien crapates, difficile qu'entre cinq mille personnes qui demeuroient en ce desert, quelques uns n'eussent besoin de ces sortes de soulagemen, qu'on n'auroit pas pu trouver autrement dans ce desert . [Car quand ils estoient en fanté, Jil y en avoit qui ne mangeoient Rusy, P.c. 17. pas meline de pain, & les autres se contentoient d'ordinaire de P-479-1pain & de fel,en forte mesme que dans cette grande multitude,il estoit difficile d'en trouver quelqu'un qui se servist d'huile . La pluspart ne se couchoient pas seulement pour dormir, mais demeuroient assis, & n'interrompoient pas pour cela, s'il faut ainsi dire, la meditation de la parole divine.

#### ARTICLE V.

Hospitalité de ceux de Nitrie. Du desert des Cellules.

UPRES de l'eglise de Nitrie il y avoit un hospital où l'on Lauser past. A recevoit en tout temps ceux qui y arrivoient, jusqu'à ce de qu'ils en voulussent sortir de leur bon gré, quand ils y fusient demeurez deux oc trois ans . Durant la premiere semaine on ne les Hift. Eccl. Tom. VII.

obligeoit à rien; mais aprés on les occupoit à divers ouvrages, comme à travailler à la boulangerie, au jardin, à la cuifine, ou à quelque autre chofe femblable. Que si c'estoit quelque personne confiderable, on luy donnoit un livre à lire fans luy permettre de parler à personne jusques à midi.

162

47; L

P.475,1,

'Rufin décrit ainli de quelle maniere 'il fut receu à Nitrie. Auffi-toft, dit il, que nous approchasmes, & que ces Saints sceurent que c'estoit des freres étrangers, soudain comme si c'eust " esté un effein d'abeilles, ils fortirent tous de leurs cellules, '& " avec une extreme gayeté vinrent en courant audevant de nous, " & la pluspart d'eux nous apporterent des pains & des peaux de " boue pleine d'eau. Ils nous menerent enfuite à l'eglise en chan-« tant des pleaumes, & puis nous laverent les piez, & les essuye- « rent avec des linges, comme pour nous soulager de la lassitude « que le chemin nous avoit causée; mais en effet pour attirer dans « nos amesune force & une vigueur spirituelle par cet office de « charité qu'ils exerçoient envers nous. Que dirai-je davantage et de leur civilité, de leur charité, & du plaitir qu'ils prenoient à « nous témoigner leur affection par toutes fortes de devoirs & de 4 fervices? Chacun s'efforcoit comme à l'envi de nous mener dans « sa cellule; oc non contens de fatisfaire à tous les devoirs de « l'hospitalité, ils nous donnoient [par leur exemple] des instruc- « tions de l'humilité qu'il pratiquoient si parfaitement, de la dou- « ceur d'esprit. & de ces autres biens de l'ame qui s'apprennent « parmi eux comme parmi des personnes qui ne se sont retirées du « monde que pour cela, avec des graces différentes à la verité, « mais avecune doctrine toujours la mesme & toujours semblable. " Nous n'avons famais vu en un autre lieu une fi ardente charité: " nous n'avons iamais vu la misericorde de Dieu s'exercer avec tant a de ferveur & de zelenous n'avons iamais vu une si parfaite & si « admirable hospitalité une si forte meditation une si grande intelli- « gence des divines Ecritures ni de si continuelles occupations dans « la science des Saints leurs lumières vont jusqu'à un tel point, qu'il " n'y en pas un d'eux qu'on ne prist pour un docteur en ce qui est de « la divine fagesse.

c.11. [t. 478. 1] Sot J. 6.c. 31.p. 637.cd.

Ceux qui aprés avoir esté instruits en ce lieu dans les choses spirituelles, & ettre arrivez à une grande persection, se resolvoient à mener une vie plus folitaire & plus cachée se retiroient à trois ou quatre lieues de là dans le vaste desert appellé, comme nous avons dit, les Cellules, parcequ'on n'y voyoit autre chofe :

1. luy ou S. Petrone au nom duquel nous croyons qu'il parle,

Que fi lun d'eux manquoir en cette affemblée, ils conoid: 1858-2647 e.
bliene par la que quelque indifipolition il avoit arrefté dans fa celblie, ét ous l'alloient vitiere non par enfemble; mais les uns aprés
lesautres; ét dis avoient quelque chosé qu'ils jageaffen luy
ellre agreable, ils le luy portoient. C'eft le feul flujer pour lequel
on ofoit troubler leur filmer de kuer repos; fi co réticit qu'il y
en euft de capables d'infirmire les autres par leurs paroles, ét de
se consoler de forieire par leur dilcours .-/ Aur refle les vifieres Laufs.-6.9 p.
elloient fi traves parmi eux, qu'on en a quelquefuis trouvé dans 1900-100.

Le leurs cellules qui efficient morts depois trois on quarre jours,

fans que perfonne l'euft (per .

L'aur charrie effont figrande , & l'affection qui les uniffoir Ref.p-15-1.

Charr charrie effont figrande , & l'affection qui les uniffoir Ref.p-15-1.

non feulement entre eux , mais generalement avec tous les re
res, effont feureme, qu'uls effonte le figue de l'admiration , &

res, effont feureme, qu'uls effonte le figue de l'admiration ,

l'authorité de l'admiration qu'un service de l'authorité de l'a

#### ARTICLE VI.

De S.T beodore, d'Arfife, & de quelques autres disciples de S.Amon.

[TOUT ce que l'on dit à l'avantage de ceux de Nitrie, eft la gloire & l'eloge de S. Amon, paisque ce fut luy qui y établir la vie monaftique, j' & que ce grand nombre de foliraires & de Sociale es .
Saints qui peuplerent la montagne de Nitrie, & messime le defert Para-disea I, pe de Socié, el foliroire que les diséglose & les initrateures de la verte. L'ét-para-la de Socié, el foliroire que les diséglose & les initrateures de la verte.

Amon Religieux de Tabenne eftant obligé de quitter cette Boltzamaye, congregatior en las 155 Siair Fhodolecqui en fethet Abbé luy P POA. confeilla d'aller demeurer à Nitrie, comme au lieu où il y avoit plus de personnes siaires et « apreables à Deu. Amon sirvis son conseil, [ce environ deux ou trois ans aprés] 71 receut une lettre 5

que Saint Theodore avoit envoyée par quatre de fermiones your rous ceux de Nitrie, afin de les affurer que Dieu débiverent un jour l'Eglife, & la vengeroit de la cruelle perfectuion que les 1971-18.

1971-18.

1971-18.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

1971-19.

197

[que Dieu ne leur euft déjà revelé.]

'Amon nomme comme les plus confiderables de ceux qu'il rouva à Nitrié (en 35,5). Theodoire compagions de S. Amoo, avec Elurion & Ammone tres celebres par leur vertus, qui mourta-

traiterons en particulier desdeux demiers.

Alb., Ant., D. Nissavas deja partie de Theodoro, 1 % ili refloit pasmoins alb., ant., de compagno de la preté de S. Amon que de fes voyages. « L'animativa de la vie de S. Pancon la ppelle un hommer terri partie de S. Pancon la preti de Deur par une respectation de la recompagno de la preté de S. Pancon la preti en hommer terri partie de Deur par une respectation de la recompagno de la

Boll, a.m.y.g. monté diverfic tentations du diable. 'Il vivoir cocore én 355, P.70.

Commenous venoss de dire ; maisil femble qu'il n'ait pas de P.70.

En de l'ait de l'ait de l'ait de l'ait de l'ait de l'ait de Arbanafe le proposité avec S Amon pour exemple de ceux qui cflant peu consusés hommes, efficient res consusés D'eu par leur vertu: 'Il luy donna en cette occasion le tire de Sain.

2348-2359. Baronius l'a mis dante mattrytologe Romain le 7 de iauvier for

qui fait bien voir que c'est par un pur oubli qu'il n'y a pas mis S. Amon . Nous ne trouvons rien d'Elurion ; & il suffit d'avertir qu'il ne

14. Bay, B. P. 64. le faut pas confondre avec un autre Élurion Jqui vivoit en mefme (185. 1467.d. temps, mais en Thebaïde dans les monafteres de Tabenne .

Gotel, g. t. . p. . [Je ne fçay fi Ammone ne pourroit point eftre celui ] 'dont on

pathe, raconte des chofes qu'on attribuë à S.Amon de Nitrie, [ à qui neanmoins elle ne peuvent convenir, & il est mesme difficile de les raporter à un homme mort peu aprés l'an 355.

Laufor-19-96. Le Prefter Hagie dom nous avons parlé, peur efter (ext Hagios on parlalade mer entre les jains & bienbeureux habinans de Nitrie, dont les infruêtions l'avoient animé à la pieté loriquit deposition. Le prefer una nave caufen 39,1 NG ui apan vieilli dans cette (1,10,10,10), divine philosophie, eftoient devenus les peres & termátifres de divine philosophie, eftoient devenus les peres de termátifres de divine philosophie, eftoient devenus les peres de termátifres de divine philosophie, eftoient devenus les peres de termátifres de divine philosophie, eftoient devenus les peres de termátifres de divine philosophie, eftoient devenus les peres de termátifres de divine philosophie, eftoient devenus les peres de termátifica de la constant de

SAINT AMON. appris de S. Antoine mesme, du temps duquel ils avoient vécu. He ne feay fi cet Hagion feroit le mesme ] 'qu'Aion ou Aio, Cotel.gt, r.p. dont on raporte une parole bien remarquable. Car un folitaire 400,6. de Thebaïde nommé Antien, qu'on disoit avoir vécu avec une fort grande austerisé, estant devenu aveugle & tres infirme dans sa vieillesse, '& les freres qui n'epargnoient rien pour le soulager, p.400.1. luy faifant manger tout ce qu'ils avoient de meilleur,on demanda à Aio ce qu'il pensoit de l'état de ce solitaire: & sa réponse sut: " Si son cœur consent au bon traitement qu'on luy fait, & qu'il en " foit bien aife; tous les foulagemens qu'il reçoit, grands ou petits,

» diminuent d'autant le merite de ses austeritez passées. Que si

" au contraire il reçoit tous ces soulagemens avec peine & avec » douleur : Dieu luy conserve la recompense entiere de tous ses

» travaux [Ce que Pallade dit d'Hagion, fil le dit encore d'Arfene [ ou Lanf.c.7.p.90f.

Arfife, de Putubafte, de Crone, & de Serapion, [dont nous ne dirons rien ici , non plus que de tant d'autres qui ont rendu la montagne de Nitrie celebre par leur pieté & par leurs miracles. finon d'Arfife, ] parcequ'on remarque particulierement de luy Paos b. qu'il avoit vu S Amon. & ce fut de la bouche que Pallade apprie ce qu'il raporte de ce Saint. Il avoit aussi vu S. Pacome. Pallade l'appelle le grand Arfife, '& Sozomene luy donne le mesme titre. Soz 1.6.c. 30.p. Pallade die encore que quand Melanie l'ayeule vint à Nitrie, a Lauf. 17, p. [l'an 467.] elle y trouva Artife le servireur de J. C. Quand S. 1031.c. Paule y vine[en 386, ]elle y vit, dit S Jerome, les Macaires, les Hierapar p. Arfetes, les Serapions, & les autres colonnes de la foy de J. C. 175.4. 'Cet Arlete est apparemment le mesme qu'Arsise, 'Il est aussi Boll. 26. jan.p. appellé Orfife dans la traduction de Pallade & en d'autres en evit.P.14.c. droits: [de forte qu'on luy peut attribuer ] d quelques sentences 17.7.773 | Sor raporteés dans les vies de Peres sous le nom de l'Abbé Orsse [16.2.50, 683 b. Vit, P. 1, 6-2.50] I'on n'aime mieux dire qu'elles font du celebre Orfife troifieme \$ 37. p.6112 [c.15 Abbé de Tabenne. ] Quelques personnes savantes croient enco- Conc. reg. p. re qu'il faut raporter à Arfife, 'ce que Socrate dit d'un Arfene, sa

& qui ne peut estre neanmoins de l'illustre solitaire de ce nom ; Qu'il ne separoit point [de la communion] (ce qui marque qu'il sort.l.4.e.1). eftoit Prestre) les jeunes gents qui avoient fait des sautes legeres, 1 P.233.6. mais seulement les personnes plus avancées : de quoy il rendoit " cette raison: Qu'un jeune homme qui est separé des Mysteres » s'accoutume à les meprifer ; mais que celui qui est plus avancé

» [en âge & en pieté, ] ressent beaucoup de peine de cette priva-

[Nathanael doit avoir esté l'un des premiers habitans de Ni-Laufest p.got trie, Ypuifqu'il se retira sur cette montagnes en 238 au plustard. 1 lorfque le nombre des anacoretes estoit encore assez petit. Aussi fa cellule n'estoit pas bien avancée dans le desert. Il l'avoit bastie P.219.8 huy mesme, '& le demon eut assez de force par ses illusions pour la luy faire quitter d'abord : de sorte qu'il en bastit une autre plus prés de fon village, où il demeura quelque temps: Mais 'le &c. demon luy avant dit luy mefme que c'estoit luy qui l'avoit chasse de la premiere, il s'y en retourna aussi-tost, sen l'an 338, resolu de

166

c,d.

p.918.c.

n'en fortir jamais que par la mort: & il l'executa fidelement durant 37 ans qu'il vécut depuis, quelque effort que fist le demon pour l'en tirer,

Sa fidelité parut particulierement en deux occasions, l'une où l'humilité fembloit l'obliger indispensablement à saire au moins quelques pas hors de sa cellule pour reconduire sept Evesques qui l'estoient venus visiter, l'autre où la charité sembloit exiger qu'il allast secourir un enfant qui paroissoit tout à fait avoir be-

foin'de fon secours' Mais dans la premiere il excusa son incivilité heapparente, en protestant que Dieu qui connoissoit le fond de son cœur, y voyoit le profond respect qu'il avoit pour tous les ministres de l'Eglise, & les raisons importantes pour lesquelles il ne pouvoit fortir de sa cellule Dans l'autre occasion qui arriva neuf P.910. mois seulement avant sa mort, 'il crut qu'en observant la regle qu'il s'estoit prescrite pour l'amour de Dieu, & en le priant pour l'enfant qui fembloit avoir besoin de son secours, il l'assisteroit

mieux qu'en allant à luy: & il reconnut auffi toft que tout cela n'estoit'qu'un fantosme & une illusion du demon, comme il s'en &c. estoit douté. Il mourut sen 275, I quinze ans avant que Pallade vinst à Nitrie: "mais la bonne odeur de sa pieté y estoit encore en l'an 190. toute vivante.





# SAINT PACOME.

PREMIER ABBEDETABENNE. ET INSTITUTEUR

# DES CŒNOBITES.

ARTICLE PREMIER.

Eloge de S. Pacome; De l'bistoire de sa vie, & des traductions qu'on en a faiter.



E respect que l'Eglise a aujourd'hui pour le nom de S. Pacome, n'est pas une devotion nouvelle, mais une juste reconnoissance des obligations qu'elle luy a, Joomme au faint fondateur d'un VicP.1, 3, c. 34, grand nombre de monasteres, à l'illustre Pere P.504.1. d'une multitude infinie de moines, ou plutoft Bell 14.may, «
comme au premier infituteur [non feulement des corps de Con-sect Leat.p. 7. gregations, Imais absolument de la vie comobitique & des saintes communautez de Religieux.

[C'est une suite de l'estime que l'antiquité a témoigné faire de luy par les magnifiques eloges qu'elle luy a donnez l'Car on met Lauf.e.7. 8.000 entre les lollanges des plus illustres Peres de l'Egypte, d'avoir vu ce faint Abbé qui avoit eu la grace de la prophetie La reputation 6.22 P918.5. de la vie sainte qui se pratiquoit à Tabenne, obligea S. Macaire d'Alexandrie de se deguiser, & de faire quinze journées de chemin pour venir voir S. Pacome, dont la vertu, dit fon historien, estoit tres illustre & tres eprouvée. On pretend que S. Antoine Ect reg p. 107. avoit vu descendre sur luy l'Esprit saint, par lequel il devint le Pere des monasteres. Ayant appris sa mort, il le releva comme un Boll 14. may, g Saint qui avoit receu un grand ministere pour procurer à l'Eglise 43.c.d.

\* Afin de diftinguer ce que Bollandus dit de S. Pacome en latin , de ce qu'il nous en donne en grece, nous nous contentons du g pour les pages du grecelt nous refereons le p pour le latin.

#### SAINT PACOME

un aufil grand bien qu'effoient les Communautez refigieufes, & pour marcher fur les traces des Apoftres. Il protefta qu'il avoit fouvent ou dire que fa vie effoit admirable, & tour à faix conforme aux Ecritures, & qu'il avoit fouvent eu le défir de le voir, mais qu'il pien avoir peut-effre nes effé dinne.

mais qu'il n'en avoir pett-eftre pas effé digne.

Biesepas F. Ell vivoir encore findique S Athanafe qu'unità à Romef en 30,)

1920-200 ergat.p., y rendit fon nom oelebre-Saint Jesome erut honore l'Eglide, en 
1920-200 ergat.p., y rendit fon nom oelebre-Saint Jesome erut honore l'Eglide, en 
1920-200 ergat.p., y rendit fon nom oelebre-Saint Jesome erut honore l'Eglide, en 
1920-200 ergat.p., y rendit fon nom oelebre-Saint Jesome erut honore l'Eglide, en 
1920-200 ergat.p., y rendit fon nom elebre-Saint Jesome pas S. 

45-11

Pacome, parle neamoins fort honorablement des filiatires de 
Pacome de l'activité de

eloges beaucoup plus amples & plus magnifiques.

Laux 2. p. 207. 2. Pallade qui écrivoit l'hiftoire des folitaires en 420, outre les
6-21 P. 935.4 lotianges qu'il donne à ceux de Tabenne, dit que Pacome leur

initiuteur avoit une grande inclination pour les pauvres, & pour affilier tous les hommes dans leurs befoirs, & qu'il avoit mené une vie fi pure & fi parfaite, qu'il avoit merité de predire l'avoit.

seal bese. & de voir des Anges: Sozomene le fuir en cela, & le copie prefique au mors de mors de l'autre de dont le fraire de l'altre.

Salls-14-P. Cde vorrders Anges. Sozomene le nur en ceta, ce le copie preique al la de de la copie preique al la description de la companya de la companya de la companya de la confiderable en ce point, ] l'appelle un infigne folitaire, relevé entre les autres par les merveilles que produifoir en luy une grace appolibique.

Vien. 1, 2-50 Le Livre de la Vie des Peres (écni peur eftre fur le milieu du V. fiecle.) dit que toutes les vertus qui font les Saints, brilloient en luy, qu'il merita messime de recevoir la grace de la prophetie, que Dieu luy reveloir beaucoup de secreus de l'avenir, 'ét qu'il fit par luy ne rand normbre de merveilles ét de miracles extraordinait.

res, gueriflant fouvent ceux qui eftoient poffedez du demon, loríque ce Saint invoquoir far eux lei nom de Jest V G HR 157, & exaugant par fa mifericorde les prieres qu'il luy adreffioir pour beaucoup de perfonnesaffingés, foit de paralytie, foit de diverfes consenies de la voix une grace apolloique, de consenies formiez-Cennade die qu'il avoit une grace apolloique,

foit pour inftruire, foit pour faire des miracles

Nous avons depuis peu le texte gree de la vie de ce Saint, écrite

75.76.

75.76.

75.76.

75.76.

75.76.

75.76.

75.76.

76.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

77.76.

### Apprietate.

par un Religieux de les monafteres, comme on n'en fauroit donter. Il n'avoir pas vu S. Pacome mefine; mais il effoit dans fon victionim monaftere de Pabau dés l'an 36 a un pluftand freize ansaprés la mort du Saint. 3 Il avoir apprès ce qu'il raporte des Saints qui

mort du Saint .] Il avoit appris ce qu'il raporte des Saints qui avoient converté long-temps avec luy comme S. Theodore, qui ne dificient que des choés dont ils effoient tres affurez, ¿ de qui avoient s'eu de sa bouche celles dont ils n'avoient pu estre té-

6 6, 31.

moins.

#### SAINT PACOME?

moins. Car ce Saint pour les infitures leur raporteis fouven, qui huy effoit arrivé, de les villons qui la voir euse. Quelques uns fuder adiciples avoires a sull mis par éére discrete choise qu'il la de les diciples avoires a sull mis par éére discrete choise qu'il la de les diciples avoires a sull mis par éére discrete choise qu'il la Religieux composit à vie que nous en avons. Il veut qu'onta repaire non comme un histore mais comme de l'imple memoires qu'il deridior ann qu'on nousblast pas des choise si importantes feucht unites.

On crusic qu'il ne l'écrivir qu'ayréa l'an 380, l'oriquid y avoir 8-14s. un peu plus de renne ans que S. Pacome effoit mort, 30c céthoit son 1 ss. un moins affic, long-temps après l'an 1 ss. Il fine partie point de la sur moins affic, long-temps après l'an 1 ss. Il far partie point de la moccolat, l'action de l'action de la commandation de la moccolat, l'action de la commandation de la commandation de la la commandation de la commandation de la commandation de la de la fine after simple, de especimons, qu'il point prefigne outpurs à fa surration foit voir que c'ettion un homme essel, fet qui avoir un grand foint de s'influriur de ce qu'il vouloir rapporter. Il piori partit, au troit des fairs beaucoupte disfoura de Saint Pacome de de fet disciples se de fort que cell un outrage tout d'edification de de pieré. Aufil les Grecqui out voulu saire l'eloge de S. Pacome pour l'office de à fefte, a ent out point-cherché da uure magire ; de il fernir faulement à fouhaiter qu'ils l'euffent fait avec plus d'essaditurel.

(Le flyle & la diclion de cet autreu n'a acunne degance. Elle a mefine beaucoup d'oblurité, pour ne pas dire de barbaire, ce qui peut donner fujet de croire que la piece a ellé écrite originairement en egyprien, & que le texte gred como far Bollandus, n'el encore qu'une traduction. Il femble aufil qu'il y manque 2004-2116-216. Corciler-3y trouve dans les mefines termes, la referve des fautes \$\frac{\text{Euchy}}{\text{Corciler-5y}} trouve dans les mefines termes, la referve des fautes \$\frac{\text{Euchy}}{\text{Corciler-5y}} trouve dans les mefines termes, la referve des fautes \$\frac{\text{Euchy}}{\text{Corciler-5y}} trouve dans les mefines termes, la referve des fautes \$\frac{\text{Euchy}}{\text{Corciler-5y}} trouve dans les mefines termes, la referve des fautes \$\frac{\text{Euchy}}{\text{Corciler-5y}} trouve dans les mefines termes, la referve des fautes \$\frac{\text{Euchy}}{\text{Corciler-5y}} trouve dans les mefines termes, la referve des fautes \$\frac{\text{Euchy}}{\text{Corciler-5y}} trouve dans les mefines termes, la referve des fautes \$\frac{\text{Euchy}}{\text{Corciler-5y}} trouve dans les mefines termes, la referve des fautes \$\frac{\text{Euchy}}{\text{Corciler-5y}} trouve dans les mefines termes, la referve des fautes \$\frac{\text{Euchy}}{\text{Corciler-5y}} trouve dans les mefines termes, la referve des fautes \$\frac{\text{Euchy}}{\text{Corciler-5y}} trouve dans les mefines termes, la referve des fautes \$\frac{\text{Euchy}}{\text{Corciler-5y}} trouve dans les mefines termes, la referve des fautes \$\frac{\text{Euchy}}{\text{Corciler-5y}} trouve dans les mefines termes, la referve des fautes \$\frac{\text{Euchy}}{\text{Corciler-5y}} trouve dans les mefines termes, la referve des fautes \$\frac{\text{Euchy}}{\text{Corciler-5y}} trouve dans les mefines termes, la referve des fautes \$\frac{\text{Euchy}}{\text{Euchy}} trouve des les mefines termes, la referve des fautes \$\frac{\text{Euchy}}{\text{Euchy}} trouve des les mefines termes, la referve des fautes \$\frac{\text{Euchy}}{\text{Euchy}} trouve des les

On a fair pluficurs alveger de certe hiftiere, & rous en avon boll-patta, escondeux traditis en laint, 1 un dans Surius, 6 l'autre dans recorrectur traditis en laint, 1 un dans Surius, 6 l'autre dans Roûw-det. Ce demier fut traditis ven l'an 370, par le celebre Viezlap, 111. Abb Denys le Petri, là pierce d'une dance à qui il l'alterfie de apragation on croit que c'elt l'illufte 3º Galla, fille de Symmaque auquel Theodorie fit tradite. Se Galla, fille de Symmaque auquel Theodorie fit tradite l'atte de l'est ext herge qu'ou a misen fançois dans les vies des Peres J Celai qui eft dans Surius, 6 que Bolts, 1 may, pe l'en voir afflurément veirel du mefrie engipsi, el finon beau de 8º Hair, moins tendu dans la narration, mais il contient plus de fairs "Il y pays, en acammios des choise dans Denysqui ne font il dans Surius, ni mefine dans le rexte grec de Bollandus, J comme ce qui regarde HB, Ec.I Tam 1/II.

SAINT PACOME:

les reglemens particuliers des Religieux de Tabenne. On peut dire que Denys a cru devoir ajouter ce point à son original, pour faire connoistre aux Latins en abregé quels estoient ces reglemens si celebres dans l'Orient; & les tirer pour cela de Pallade. ou de la regle mesme de S. Pacome. Mais il y a d'autres choses que Denysne peut avoir tirées que de son original, & qui ont un trop grand caractere de verité pour les accuser d'estre suppofées. Ainfi il femble necessaire de reconnoistre qu'il y a eu des textes originaux de la vie de S. Pacome, encore plus amples ou plus entiers que celui que Bollandus nous a donné. Bollandus y reconnoist en effet quelques endroits desectueux; & il n'a pas fait difficulté d'inferer les additions de Denys dans la traduction

de son nouveau texte.

[Quoique les abregez de Denys le Petit & de Surius, qu'on a eu feuls pour l'histoire de Saint Pacome jusqu'à l'an 1680 n'aient point les mesmes caracteres de verité & d'autorité que l'original, ils n'ont pas laissé d'estre receus avec respect, & d'estre sort esti-Vies des Peres mez par les plus habiles.] On a dit que la vie de S. Pacome avoit esté écrite par un tres ancien auteur dont la sagesse & la solidité

d'esprit estoient connues de tout le monde, quoique son nom ne Bar.316. \$27. le soit pas: '& Baronius écrit que cette histoire est si veritable, qu'onn'y trouve pas le moindre mensonge. [ On peut juger par là de l'estime que merite le texte grec, où l'on voit encore des choses tres edifiantes qui ne se lisent point dans les autres. Quelque longue que soit la viede S. Pacome, surtout dans le

Boll, 14 may, g. grec, Jl'auteur affure neanmoins qu'il n'y a mis qu'une petite partie de ce qu'il eust pu dire du Saint : oct on en trouve en effet beaucoup d'autres choses dans une seconde histoire greque, intitulée Paralipomenes ou Faits oubliez, qu'on croit estre du mesme Norz 1. auteur, mais qui au moins est à peu prés du mesme temps. J'Car

celui qui l'a écrite a vu & enterré S Jonas disciple de S.Pacome. Denys le Petit a tiré beaucoup de choses de cette histoire aussibien que l'auteur du texte de Surius. ]

Bollandus qui nous a donné ces deux excellentes pieces, y en ajoute une troilieme, qui nous apprend encore diverses choses de S. Pacome quoiqu'elle fasse proprement l'histoire de S. Theodore le plus celebre de ses disciples. Elle peut estre posterieure de quelques années aux deux autres l'puisqu'elle n'est écrite qu'entre les V. la note :

années 390 & 401; mais elle n'est pas moins authentique. J'Car elle est adressée au celebre Theophile d'Alexandrie, par un Everque nommé Ammon, qui s'estoit retiré parmi les moines de

g 65.2.

Pr P.63.

e|316.b.

# g.57. D.187.E

g.59. 1 30.

D.287.£

,.63.e.f.

SAINT PACOME.

S.Pacone, Gaviton cinq anta apris fa most, hera he militus de l'an 33.00 qui y most demouré marante france. Per la melle un de la 33.00 qui y most demouré france de la most demouré france de la melle de la 18.00 qui de la fill per 18.00 qui y most demouré de la most de cret relation, le 2 \$200 faire de la most de la la partie province, té rénoigne efte hien aide d'y \$400 que vier lu ce qu'il a voir fou cret ou dire à d'autres (Ce trois pieces avoir lu ce qu'il a voir fou ce de le desprinques d'ifplies, particulièrement de S. Theodore. Ainfi ce peut bineftre Jou que Nilleman. 18.00 qu'il peut l'autres de la comment de la fine de la fabricone.

III fervié fort insuite de voulair faire is use longue deduction des actions de S. Pacome, puisque or fervis copier la traduction que l'ona faite de fa vie, de qui est consué de rout le monde. Nous nous contenterous donc êtra faire un abregé, pour en marquer la fuite autant qu'il nous fera profible, de 47 apuntere que les autres auteurs en ont remarqué, de ce que les pieces données par Bolandus nous en apprenone de nouveu. J

#### 

Premieres années de S. Pacome: Il se convertit, & se retire dans le desert avec S. Palemon.

Nore 1. 'S AINT Pacome naquit ["vers l'an 193, ] \* dans la [ haute ] Bolliemmys.

Nore 1. Mars on are fast point le leur particuler, 'Son pere & fa mere

«elloien des parens, qui televerent dans leur fuperfilition : & il paroit que judiqu'i l'age de viog ani i le favoir pas feulemente que c'elloit que les Chrétiens . Deu marque neanmoins dés fon enfance qu'il fenire un jour l'ennemi des demons ; & ils le declaretent eux melines , { foit par quelque prefleximent que Dieu leur permettoit d'en avoir, foit parequalis povience en loy des inclinations tout opposées aux vices, & un grand amour pout 4. la pureté.

& c.

Quoique fon pere & fa mere fuffent for affligez de voir que \( \).

Leun Dieux le dechatoire luer moemmi, if he la liferen pas de Wichtagar.

Felever avec foin, & de le faire infruire dans les lettres & les liferas mustilet autres fécese de Egyptiens. (Sar pour la langue latine & la sella mustigreque mefine, il les ignora toujours, jusqu'à ce que Dieu luye no habenday,

greque mefine, il les ignora toujours, jusqu'à ce que Dieu luye no

douca par minacle la conorifiance aprés lan 35, enfeveu d'un 
firre qui effoit de Rome, &cqui ne favoir pas l'Egyptien, comme

nous le dirons en fon lieu.

Estant âgé d'environ vingt ans, il sut pris pour estre enrolé dans 8 269 2

SAINT PACOME. les nouvelles levées que l'Empereur faisoit faire alors . (Autant que nousen pouvons juger par l'histoire,"c'estoit Maximin qui se v.la note 1. preparoit en l'an 312 à faire la guerre à Constantin & à Licinius mais il perit malheureusement l'an 312 dans cette guerre, l'Ces nouveaux foldats ayant efté conduits comme des prifonniers'en V. la note 2. la ville de Thebes[ou Diofpolis en la haute Thebaide, ]Pacome fut tellement touché'de la charité que les Chrétiens de cette &c.

ville leur témoignerent, 'qu'il refolut dessors que si jamais il estoit libre, il serviroit uniquement le Dieu qu'ils adoroient, & aimeroit, comme eux, tous les hommes. Cette refolution oui fut l'effet d'une misericorde toute particuliere de Dieu sur luy , le fortifia contre l'exemple & les follicitations de ses compagnons, qui vouloient l'engager à leurs desordres ordinaires

Ill jouit bien-toil de la liberté qu'il desiroit. J'Car la guerre 6 2. estant finic dés l'an 313, lles nouvelles levées furent congediées [par Licinius.] Alors Pacome s'en alla à l'eglife du bourg de g.6 s. f. Chenobosque en la haute Thebaside, & y receut le battefme dans

١. f 3.

2.65-96.

2.16. \$ 4r 1 4.8.

\$ 5 p.299.c.

16.

la communion Catholique [Ce fut peut-estre l'an 314 à Pasque,] E-26. F 2-Dieu luy marqua la nuit (uivante dans une vision la benediction &c. que la rofée de fa grace devoit repandre par luy fur la terre.

'Il ne songea plus ensuite qu'à se faire moine sc'est à dire à aller vivre dans le defert,ou feul,ou avec un autre. ] Il fe vit aufli-toft inquieté par les Meleciens & par les Marcionites, qui vouloient chacun l'attirer à leur parti. Mais il eut recours aux larmes & à la priere pour favoir où estoit la verité; & il apprit par une reve- &c. lation qu'elle estoit dans l'Eglise Catholique or dans la communion de S. Alexandre, [qui avoit efté fait Evefque d'Alexandrie en l'an 312.] Auffi-toft tout son trouble fut appaisé, & il se retira avec l'homme de Dieu S. Palemon, qui estoit un imitateur des Saints'par lesquels il avoit esté instruit , & un anacorete aussi humble'que tres austere. Ce sut de luy qu'il receut l'habit de moine felon les termes de son historien. 'Il semble qu'il ne demeuroit pas bien loin de la ville de Pane ou Panoples entre le Nil &

8.11.967.c. a Lance, 18 p. la mer Rouge, l'sur une montagne, ou au pié, dans une caverne bUn troisieme se joignit à eux durant quelque temps: mais l'or- &c. 955.d. 4 Boll.g.16. # 5. gueil qui luy fit me priser les sages avis que luy donnoit S. Palemon, l'en separa, & le perdit enfin selon l'ame & selon le corps. Son malheur fervit à S. Pacome pour s'avancer de plus en plus dans la vertu.

'Lorsqu'il s'estoit presenté à Palemon pour demeurer avec luy, s. Car Prolemie , Lac. 19.122. met Pane à l'orient du Nil,

SAINT PACOME. 173 ce faint vieillard pour l'eprouver luy dit la maniere dont il vivoit;

qu'il ne mangeoit qu'une fois par jour en été, & de deux jours l'un en hiver ; que toute sa nourriture estoit du pain & du sel pilé, fans vin & fans huile; qu'il passoit toujours la moitié de la nuit & tres souvent la nuit entiere à prier & à mediter la parole de Dieu. hadaim. Il ajoutoit quelquefois "un peu d'herbes à fon fel , mais toujours fans huile & fans vinaigre: & fouvent au lieu d'herbes il y méloit de la poudre & de la cendre, ce que S. Pacome pratiquoit aussi . Souvent il buvoit fans manger, ou mangeoit fans boire. Le jour \$2. de Pasque estantarrivé, [qui en l'an 315 estoit le dixieme d'avril.] \* \$4 f. ildit à Pacome de preparer à difner à cause du respect de la seste: Ce qui marque affez que les autres jours ils ne mangeoient que le foir. 1 Pacome le fit, & par extraordinaire il mit un peu d'huile dans le sel. Quand Palemon eut vu ce qu'il avoit appresté, il se » mit à pleurer, en disant: Mon maistre a esté crucisé, & je man-» gerai de l'huile! Et il fallut en effet la jetter pour l'obliger à manger. Long-temps depuis Saint Pacome qui estoit malade, voyant 1 40. qu'on luy avoit servi quelque chose où il y avoit de l'huile, il y etta tant d'eau, que toute l'huile en fortit, se souvenant du sel & de la cendre qu'il avoit mangée autrefois [ fous S. Palemon. ] L'occupation ordinaire de Palemon & de Pacome, estoit de 14.6

prier, & de filer ou de coudre des cilices, 'tant pour s'en revitir 19eux métines afinde mortifier leur chair, que pour sour de quay 10vivre, & donner aux pauvres le refle de ce qui le gagnénen. La nuit quand ils effoient acrablez de fommeil, ils allorest transforter du fable d'un lieuen un autre, pour accoustumer leur corps à veiller, & le rendre plus capable de s'appliquer à la priere. Il 14prariét que Sain Pacome allors most-piez a un milleu mefine des

ronces & des épines.

"Il ne s'avapoir pas moins dans l'humilité, la douceur, & les 46 autres verus inscientures, que dans les audentes de les exercises du corps. Quand il lifoit le Ecritures, il s'appliquot à pratiquer tout ce qu'il y apprenoit. U'me des chofsequ'il demandoit le plus s'establement qu'il se prese du cour. "Il s'occupit beaucoup à la set, priere, comme nous venous destire. "Il appre de S'Pathementy s'est-cupitor la moisé de de Ce (Euvern III appre de S'Pathementy s'est-cupitor la moisé de de Ce (Euvern III appre de S'Pathementy s'est-cupitor la moisé de de Ce (Euvern III appre de S'est-kennedy s'est-cupitor la moisé de de Ce (Euvern III appre de S'est-kennedy s'est-cupitor la moisé de de Ce (Euvern III appre de S'est-kennedy s'est-cupitor est de la cristal de l'est-contra les manisée de les trais [est les trais] en its formede croix quand il proix, afin que la poine melme de cette pollure l'empechable de s'endormit. [Est cértois alors la manière ordinaire de prier, qui s'est confervée judques aujourd'hui dans la fainte Melle .] "

y ij

SAINT PACOME

Palemon se rejouissoit extremement de le voir se soumettre 146. entierement à tout ce qu'il luy ordonnoit, faire tous les jours de

fac.

31. P.955.d.

12.

nouveaux progrés dans la patience; & travailler sans relasche à se rendre parfait dans les vertus les plus eminentes. [Il l'instruisoit plus sans doute par son exemple que par ses paroles, I 'car il parloit peu.

CHANGACHAN ACHTHANACHTHAN GARANGACHTHAN GARANGACHTAN ARTICLE III.

Saint Pacome, aprés un ordre retteré d'un Ange, fonde le monastere de Tabenne ..

[ A PRES que Dieu eut ainsi rempli S. Pacome de sa grace, il luy fit connoistre qu'il le destinoit à la repandre sur les Bolling mayse autres. ] Vers la montagne où il demeuroit, il y avoit un desert & un village fans habitans nommé Tabenne. Il y alloit fouvent par ordre de Saint Palemon pour en apporter du bois; & il y demeuroit long-temps en prieres, demandant à Dieu qu'il le delivrast luy & tous les autres des ruses de l'ennemi. Un jourdissiftante. comme il prioit ainsi à Tabenne, 'il entendit un Ange qui luy' ordonnoit d'y demeurer, & d'y bastir un monastere pour sauver ceux que Dieu luy envoyeroit, & les échaufer par le seu que

Dieu avoit 'allumé en luy . Ce fut la premiere vision qu'il eut &c. [ depuis sa retraite sous S. Palernon: ] & ainsi ce fut avant que S. Athanase sust fait Evesque [ en l'an 326. ] Il retourna dire à S. Palemon l'ordre qu'il avoit receu, & ce faint vieillard en fut affligé, parcequ'il aimoit Pacome comme fon cher enfant, [ & ne vouloit pas auffi quitter le lieu de sa de-

meure ordinaire. ] Il fut neanmoins avec luy jusqu'à Tabenne où ils bastirent ensemble une perite maison : & avant que de se separer, ils se promirent de se visiter l'un l'autre chacun une sois [ 'par air. ] Ils l'executerent jusques à la mort de S. Palemon Ce Saint estant tombé dans une grande maladie où il sit paroistre un fort grand courage à reprendre fon abstinence ordinaire, que les medecins luy avoient fait quitter d'abord , Saint Pacome le vint vifiter, l'affifia jusqu'à la mort, & luy donna la sepulture. 'Le nom

de ce Saint [ qui doit avoir esté l'un des plus anciens d'entre les folitaires, Jest mis entre les Saints dans le martyrologe Romain l'onzierne de janvier. L'histoire en est jointe à celle de S.Pacome, 14.may, g. 35.d. qui le citoit quelquefois dans les avis qu'il donnoit aux autres , Boll.p.199.c.d.

s. 'Cela n'eft pas exprimé ; mals il paroiff que c'eft le fent,

SAINT PACOME.

dionale du diocefe de Tentre, fort prés de celui de la grande passago.

Diofpolis. Il y avoit un jardin fur le bord du Nil. ["Beaucoup 247-1 240-21"

en font une isle, mais fans fondement.

&c.

åc.

On ne vois pas ben fi ce fint avans ou aprés la mort de Saint Palemon, J que Jean firer ainfi de S Paone vint demaurer ave \*69-2-10 à 7 Tabent. Le Saint le receut avec d'autant plus de joie, que depuis qu'il efloit. revenu de l'armée il nà vois jumais etlé Oche fei proches, (Cr. éna vois apparentiment va autam J l'inna - tonsi vailla avec fon frera à étecute fon petit monufere pour y recevur availla avec fon frera è étecute fon petit monufere pour y recevur de l'armée de luy envoyer. Mais comme il Pétendoit plus que Jean ne vouloir, c'eliai l'el ne reprit avec une ageour que le shain foutifi fans rien dire, mais no pus fans que que ennoion, d'abin fautification de chamillee ranno pas fans montification de chamillee ration de consideration de l'armée ver fon frere dans une dous servant de l'armée.

On parle enfuite de 'divent combats que Pacome cut à foite- Bougat d'uni, ni contre les demons qui lui appardificient fou toutes fortes de figures : mais on ne marque pas precifement à quel temps cela feraporte. Il fuir foitenu dans les combats par un ancien foliatire 113, nommé Hieracapollon , qui repardoit neanmoins déja le Xaint commé le modelé & de luy d'ock autres foi raise de ce ougrier

là. 'Ce solitaire vint souvent depuis visiter S. Pacome, & il eut \$ 13/9,301.a. enfin la consolation demourir heureusement' dans son monastere.

La vie du Saint marque apréc cela 'divera miracles que Dieu gathép pasa accordor à la pureté de foi cueur , a vant metime, ditelle, quil un accordor à la pureté de foi cueur. Elle ajoute quil démanda 620 fisé.

a Dieu de le pouvoir tout hist patifier du fomment, pour elbreen état de combier fais celle founte le demon ; ét qui joint affec. long-temps de cette granc, qui a elfé remarquée par les auteurs via.P.1.5-559. de vive des Peres . Il patifie a une occasion de jours fain des reports de viet de present pla fait en une occasion de jours fain de reports mir. È Durant 1 5 ans il ne dormit que fur un banc , fans s'appu- 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> hen de control la muraille.

'Ce fut aprés cela qu'estant allé dans une isse [du Nil prés de g. 195 15.

Nous le tirons de ce qu'il dit du Austradicente.

SAINT PACOME

Tabene Javee d'autres foltaires [desenvirons, 1% s'yeltant misen pietres pour demandre à Deu de connoilité a Volené, un Anges Japanur à luy , & Luy die par trois fois: La volonté de ur Dien et que vous fervize les hommes pour les reconfice avec « luy: aprés quoy il diliparut. "Paccome ne doutant donc plus dece « que Deu demandoir de luy , commença à recevoir caux qui fe prefercoiere à luy par entraiffer l'exta monatique; & aprés les aveir examines, il leur denoire l'habit de moines. Tran quili leteration : don qu'il ne pendiditent que de l'extra de l'action le l'action de maifer, des qu'il ne pendiditent que l'action le l'action de l'action d

\$ 16.

g. 54. \$ 2.

E 27. 5 24

g-19.4-17. f 18.

£ 18-23-26,

\$ 13.24. \$ 40.50.

g.30,c.

maión, ann quils ne pendient qua ber avancement finitiael:
mais ils é trouverent bentoft monter judqu'a ent. Son monaltere eltoit formé des devars la mort de Conflantin, 'Ot mefine
de les premieres années de l'epitoque de S. Athanafi, ¿Ceft à
dire au pluflard avant l'an 333.] 'S. Theodore qui ne le retira à
Tabance que broquece monaltere eltoit déja rempli d'un grand
nombre de Religieux, Ge que leur reputation eltoit repandus
affect lond est l., ('y') vin a paparement de l'ar 193.] Ainsi il v. 3 Tiusdiel choi de la, ('y') vin a paparement de l'ar 193.] Ainsi il v. 3 Tius-

affee, loin de là, ['v vint apparemment des l'an 328.] Ainfi il V.S. Freofemble qu'on peut mettre le commencement du monaffere de dere de la Tabenne vers l'an 325, auquel S. Pacome pouvoit avoir 33 ams s. d'âge, & onze ans de retraite.

Les premiers qui le rangerent fous sa discipline furente

Les premiers qui le rangerent fous la discipite futere femarele, Sur, de Poist, Dieu appella aprés eux Pecule, Conneille, Paul, un autre Pacome, ée Jeany & its furent fuivis peu de ours, f'ect à dise peu de temps a parcés, par Theodor és glé fuilement de 13 à 11,4 ans, qui fut le plus cher dicipite du Saint Mais nous en ferous un titre à pars. Pouel Famena d'un monaftere d'auprés de Latople, où il s'édoir retiré d'abord. Paphruser, Triboés, ée Perrone, furent encore de les pincipaus diciples. [Nous marquerons dans la fuire ce que l'on trouve de chacun d'eux.]

POR ROCKET ROCKET CALCACT CALCACT CARROLD CARROLD ROCKET

#### ARTICLE

Que S. Pacome est le premier instituteur des monasteres & des congregations de moines.

Molatempri V O Lt. quelle a ché l'origine de la vie comobitique & des pagablitocets, monatteres de Religieux, felon que nous errendos aujourd'hui ces termes, c'elt à dire des mations faintes où plufieurs persones vivent ensemble dans une entire communauté de toutes chofes , sous l'autorité d'une mefine regle, & dans la de-

pendance

SAINT PACOME.

V. Annie, prodance d'un mérine Supreireur ["Il y aveit toujours eu dans 
1- Epfile des Aferes, c'et die des perfonnes qui failoient profeifilen d'une autherité & d'une retraite particuliere, les uns dans 
les villes, & la plufpart dans des villages ou en des lieux qui en 
effoient peu elogoré. Qu'elques uns avoient mefime commencé à le retirer plus avant dans les déferts, & ce foier proprement ceux-ci qu'on peut dire avoir eu pour Pères S Paul ermiré & S. Aronne. D'est Afectes el foient or dimaitement feuil, you for pau de l'est de l'es

"Un nommé Aotas entreprit de former des monafteres, mais il 8452, ne réufit pas dans ce deffein, parcequ'il n'y travailla pas de tout erz 7. fon cœur d'e c'écfloit à Paconne que Dieu, dit Saint Antoine.

- fon ceum & ré-efloix à Pacome que Dieu, dit Saint Antoine, reférvoit une eurre fiainte. Aufi Saint Cyrille d'Alexandrie Busherday; le qualifie fondateur des Conobites d'Egypte. 'Gennade fait la Gune, metine choie; f. & ce tire li yet le croor dome par S.Jerome, file cell luy qui a fair les cires de la regle de S. Pacome, (Caril y et Codage...r., appellé un homme de Dieu, par l'ordre du quel il a fondé & établi 3º le le premier l'étac. la dicipliné des communautez de moines ;

le premier l'état & la discipliné 'des communautez de moines ;

de autrepart, celui qui a donné le commencement à la vie fainte p-4de ceux qui demeurent enfemble. Saint Teodore fon disciple & p-4de ceux qui demeurent enfemble. Saint Teodore fon disciple & p-4more filter le composite de la disciple de producter des
moranteres de Composites (& il disfriori pour n'en pasdouer, de
voir que file Saint mefine s'attribué cettre gloire dans une alfem
Boula-may-avir que file Saint me filter s'attribué cettre gloire dans une alfem
Boula-may-avir que file Saint me filter s'attribué cettre gloire dans une alfem
Boula-may-aman de la composite de la composit

PARK.

voir que Jle Saint mefine s'attribuë cette gloire dans une affem.

Boll 14, maj
blée d'Evefques où il avoit à juftifier fa conduite.

Il eft encore le Pere & le premier inflituteur des congrega. P.-99.

tions de de Ordres monatliques. Car al avante luy, ai peas the months of the comment of the comm

Hift. Eccl. Tom. VII. 2

The Groom

ravail des Religieux, avoit foin de le faire vendre, & fairier diffribure à chaque monaflere les choise dont ou y avoit chiefini.

Il y avoit aufi comme un procureur general qui alloit vendre & haben de letter e qui effoit neceditier. Ils avoites pour cela deux bateaux qui fervioient à toute la congregation, l'un pour pour vendre à Alexandrie les nattes que les fretes avoiens faites, de en raporter les choise dont ils avoient befoin; l'autre pour aller acheter (dans le pay ] le înd dont il se fervioure pour s'habiler.

Tous les Religieux d'affembloient à Pasque dans le grand
Codurg 1-1-7
20-79-64
re la faire les autres que pour une grande necessiré, de par l'ordre
des Superious. Ils éstoure ains assemblez des le maris de la
femaine faince le au monis ; d'oût l'on peut juger qu'ils venoient
pour le dimanche des Rameaux, de ne s'en recournoient qu'aprés
Como.5., 1004 de Pasque, 15. Pacence vouloit que cet ordre passant

rour loy eternelle [& inviolable.]

Codorgant, III se tenoit encore une assemblée "le 13 d'aoust, en laquelle les <sub>le 20 de</sub> Superiours des monasteres ceux qui y gouvernoient les samilles, Moso, comme nous l'exploquerons dans la finite, "Se les sures 1 qui avoient ordre d'y venir , se trouvoient tous dans le grand mo-

skefforder auftere. On y rendoit au grand econome les contes du travail 1973 y ...

de la depensé de tout l'année; & Con en tenoit quelque regittre. Les Superieurs y demandoient à l'Abbé les ordres donc l'Ock-4789-34 ; de soutes teloin. On y deshiffiet auf libés me qu'à Paque les four perieurs de les autres officien [ quand il efloit befoin d'y faire quelque changement: cut il pasorit que pour l'ordinaire les entres propriets de l'année de Suint Pacome lur cette de l'année proprietal. Une lettre de Suint Pacome lur cette de l'année proprietal.

Contreps 46

1933

1945

Contreps 46

Contre

la charité regnassent parfaitement dans leurs cœurs: 'de sorte que cette remission generale de toutes les fautes, & ces jours de pardon, "estoient, dit S.Jerome, une espece de Jubilé.

\*

## ROBO-COLLOCATION CONTROL CHARACTERICAL CARDINAL

## ARTICLE V.

## Les monasteres de S. Paceme divisez en familles.

tiers là effoieur robuftes & forts , \* auffi leur maniere de vivre 116.1.

«Alcfaininf.l.

Chaque monaftere avoit fon Superieur pour le gouverner en Eule 11, 11, 12.

L'abfence du Saint. On donnoit à ce Superieur le titre de Pere & 5.34. (Codrig-Réd-62).

Réd 620.

de"cheft to plus fouvent celui d'acconome, [ refervant ce femble à Bolle, 3,14 b. celui d'Abbé pour le Superieur general de toute la congregarion.] Cet acconome avoit fous luy [ un Vicaire ou] un Second, comme on l'appelle ordinairement, [ pour fuppléer à fon defaut.]

'Les monalleres elloiere divige chacun en plufieurs maifong, de [claffes, ou familles, qui elle hom dont roux nous fervirous d'ordinaire]. Se trois ou quarte familles unies-enfemble finiciere Code-part invente ce qu'on appelloit une Triku. "Chaque famille avoit fon 'Code ou "Prevolt, " avec un Second pour l'aider. "Il sgardioner tous planted deux les habits de les livres de leur famille dans des chambres fermées, pour les diffribuer aux firers." Ils avoient foin de les fremées, pour les diffribuer aux firers." Ils avoient foin de les fremées, pour les diffribuer aux firers." Ils avoient foin de les fremées, pour les diffribuer aux firers." Ils avoient foin de les fremées, pour les diffribuer aux firers." Ils avoient foin de les fremées, pour les diffribuer aux firers. Ils avoient foin de les fremées, pour les diffribuers aux firers. Ils avoient foin de les fremées, pour les diffribuers aux firers. Ils avoient foin de les fremées, pour les diffribuers aux firers. Ils avoient foin de les fremées, pour les diffribuers aux firers. Ils avoient foin de les fremées, pour les diffribuers aux firers. Ils avoient foin de les fremées, pour les diffribuers aux firers. Ils avoient foin de les fremées, pour les diffribuers. Il se avoient foin de les fremées, pour les diffribuers. Il se fremées, pour les diffribuers. Il se avoient foin de les fremées, pour les diffribuers. Il se fremées, pour les diffribuers

matier eftoient tous dans la meline famille, \* & ils alloient tous é p. 3.5. \$1. enfemble à leur outrepage. Les familles le fuocadoires les unes aux autres par fermaine dans les fervices (& les outrepage] commun.

La première famille effort de ceux qui avoient foin de la table 80 de la cuillen ja léconde des infirmiers ; la troiféeme des por-

ce de la culture, ja reconse des inarmers; la troiteme des portiers; de cuts el eftoient tous des perfonnes graves pleines de pieré & de charité, afin de recevoir les furreanas chacun felon leur qualité. Ils eftoient memme charge d'infruire les postulans judqu'à cequ'ils cuffent receu l'habit. Les Prevolts de ces trois familles avoient chacun leur femaine pour mettre ceux qui de-

L IJ

Lauf, c. 39. p. voient sevir les freres, & les changer toutes les semaines. Il v 957.b.c. avoir encore d'autres familles destinées pour faire les nattes "& &c. les autres métiers necessaires . Il y en avoit pour labourer les terres, pour faire le jardin, pour la ferrurerie, pour le pain, pour la charpenterie, pour la fonlerie, pour la tannerie, pour faire les recreits. uns de grands panniers, les autres des corbeilles. Quelques uns

Cod, 17g.p. 14 f avoient foin des chameux; d'autres faisoient de la toile, d'autres 6. a Calminfilia, des landales Quelques uns estoient occupez à écrire. Il y avoit gallicarii. des tailleurs, & en un mot de toutes fortes de métiers 'Il y avoit c.11.p.69. & Luckpost bl une famille particuliere pour les Grecs & les autres qui ne favoient pas l'egyptien . [ D'autres] familles estoient divisées par Boll g 40 e. l les 24 lettres de l'alphabet gree , & chacun de ces lettres marquoit les différers caracteres de ceux qui composoient ces fa-

956.b. milles , celle de l'Iora comprenant les plus fimples , celle du Xi les rlus difficiles, & les autres de mesme; ce qui neanmoins e.39.P.957.de. n'estoit bien connu que par les plus spirituels. 'Chacune de ces

Cod. reg. p. 33 # familles avoient son heure reglée pour le manger. On pretend que dans chaque monastere 'il y avoit 30 ou 40 familles Lauf, e. 38. p. 'Il y avoit trois Religieux dans chaque cellule mais ils mane Cod res. p. geoient tous pour l'ordinaire dans un melme refectoire. Ils fui-

voient en toutes choses le rang "de leur profession. /Coling 11 > energence precipation according to the control of the

## ARTICLE XIII

## Des Novices.

OUAND il se presentoit que squ'un pour demander à estre Religieux, on le faisoit demeurer quelques jours audehors, 149 Boll g.294 où o. Cxaminoit avec soin "le sujet qui l'amenoit, sa naissance &c. pour savoir s'il n'estoit point esclave, [ ou engagé à des devoirs Codreg.p.38. 9 contraires à cet état, l's'il effoit resolu de renoncer à tout, & pro-49.110. pre aux exercices de la maison. On luy apprenoit en mesme temps le Pater, & 20 pleaumes, ou plutost jautant qu'il en pouvoit retenir, avec deux epistres de S. Paul, ou quelque autrepartie de l'Ecriture ; & ensuite "toutes les regles qu'il auroit à &c. Boll g. 30-2. observer. C'estoient ceux de la famille des portiers qui luy don-Cafa, inft.14c. noient ces premieres instructions. 'Cassien dit que durant dix 1-30-p.62.85 Lauf.c.20.p. jours au moins qu'un postulant demeuroit audehors de la maison, il estoit obligé de se jetter aux piez de tous les freres qui 918 t,d, passoient, lesquels le rebutoient "avec beaucoup de rudesse & de &c. mauvais traitemens, pour eprouver la fincerité de son desir, son

humilité, & sa patience.

'L'Abbé, selon Cassien, luy donnoit ensuite l'habit du monas- Casac 5 p.651 tere , & celui qu'il quittoit effoit mis entre les mains du Supe-Boll g. 10.1 rieur, pour le garder avec tout le reste de ce qu'il apportoit, afin in Codreg p. 16 qu'on luy rendift toutes ces choses s'il fortoit de la maison, ou 149qu'on les distribualt aux pauvres aprés qu'on se seroit affuré de sa perseverance par une fort longue epreuve. 'Aprés qu'on luy avoit Cod, reg. p. 31. 5 donné l'habit on le laifoit encore entre les mains du portier, qui 49l'amenois à l'affemblée des freres dans le temps de la priere, & le faisoit asseoir en une place, dont il ne sortoit point que le Pre- p.34 fr. vost de la famille à laquelle on l'associoit, ne suy ent marqué celle où il devoit demeurer .'S. Theodore fut receu à la porte du Boll.g. 31.0. monastere par S. Pacome: '& key mesme estant Abbé y receut \$-64 a. aussi Ammon , l'instruisse , luy sit changer d'habit , le sit entrer dans le monastere, & le mena à l'assemblée de l'instruction, où il le fit affeoir auprés de luy, '& aprés l'affemblée il le mit entre les f. mains du Prevost de la famille des Grecs, en luy recommandant de l'instruire promtement dans les Ecritures, parce qu'il né devoit pas demeurer long-temps. [ Et il paroift que tout cela se fit en un mesme jour. Mais il faut distinguer entre la regle & l'exception. ]

On obligeoit les nouveaux Religieux à apprendre à lire, car Cod.reg. p. 45. 6 on ne vouloit point qu'il y eust personne dans le monastere qui 139,140. ne pust lire, & qui ne sceust par cœur une partie de l'Ecriture, au moins le nouveau Testament & le Plautier. 'On ne vouloit pas Vit P. In e 22 p neanmoins que dans les trois premieres années les Novices s'ap. 110. [Latifa. 5]. pliquaffent à rechercher les fens les plus profonds & les plus P\$36.c. mysterieux de l'Ecriture. Mais on les occupoit davantage aux

travaux exterieurs les plus penibles. 'Quelques uns disent que Soul g. esta p. durant ces trois années ils n'estoient point encore admis à la so. 517,6. cieté des autres, & demouroient sous la conduite du portier pour Cifalla.c.7 p. s'exercer à l'humilité & à la patience, en servant sous luy les 66 hostes & les étrangers. Il est certain qu'ils mangeoient avec les Bolla 12.0. autres. 'Callien marque amplement les instructions que l'on Cafatact it. donnoit aux nouveaux Religieux aprés qu'ils avoient esté unis p67-71. au corps de la communauté, & elles se reduisent presque toutes à l'obeissance. 'Il soutient que la maniere dont on les eprouvoit & es p 6s. dont on les formoit d'abord, effoit la fource & le fondement de cette vertu fi fublime & fregale qu'on admiroit en eux jufqu'à la fin de leur vie.

'S. Pacome recevoit dans ses monasteres des enfans mesmes, Boll 4 31. [comme en le voit en divers endroits de son histoire; & Saint Z iij

Theodore a vois que treine à quatorne ans lor figuil entra à l'avebenne. J'Il se croyoir nemifie plus propres que les autres à vivve
fans cefté dans la prefence de Dieu, Jorfqu'ils etioient nourris
dans la pieté de leur penierir âge. Ceft pourquoi il eshortoir
fesdiciples à les conferres avez grand foin dans l'efferance d'entre compenie, par les foin que Dieu qui aime cet age fiende,
prendroit luy mefine de conferve leurs ames. Pour l'education
de ce enfans, il croyoir qu'une feule regle fuffishit, favoir de
puifier fansceffe la conference par la crainte de Dieu de la verifé,
en attendant de Dieu le fecour fans lequel on n'y pouvier térendant de Dieu le fecour fans lequel on n'y pouvier térendant de Dieu le crossifia qu'elque relafiche & condeinon, fans quoy ce la ge foible reutt po fubblite dans la
econdaino, fans quoy ce la ge foible routt po fubblite dans la

te confolation, fans quoy cet âge fobble n'euft pu fublifler dans la vertu [ & dans une vie fi auflere.] I'll les failoit manger avec les pac.

autres R eligieux, & on les employoit à ferry leur fernaine 'On de l'europe page les fouettoit quand les paroles ne fuffisient pas pour les corriger.

## ARTICLE VII

## Habit de ceux de Tabenne : Leur office .

Sealystap 1 Es moines de Tabenne efloient habillez d'une manière stilled et la principal d'activité par l'arté différente des autres l'Ils protrem même la mis disposition sois de l'arté différente des autres l'Ils protrem effente la mis quishableat. Les misses l'alter des significants de moines l'arté d'une circute i régleus aux genous, c'h arviente pointe i de manches, au moine qui couvrifient les mains. Elles efloient effertée d'une circuter i las voiente pardefits une peau l'blanche séparation.

corroyée, c'un cuir de chevre, quoqual la popularia "d'un poorale Nellor papa lo mo qui figilia proprimer une peau de mouton. Elle cou voir 18 de papa lo mo qui figilia proprimer une peau de mouton. Elle cou voir 18 de papa lo mo qui figilia proprimer une peau de mouton. Elle cou voir 18 de papa lo qui figilia para 18 de papa lo qui figilia para 18 de la compara de la compara 18 d

| Cain | 1.1e 7 P | dans Sozomene des explications morales de ces vétemens , que le | 1 | 26.4.5 | 3.9.9.98| premier attribué en general aux moines d'Egypte | Il y ajoute , Sozo 9.95 933 | auffi-bien que Sozomene , l'Anabole ou le scapulaire, qui n'effoir défaincé par .

a Cod.rcg. p. 34. 2. 2 diligenter affringens , ita ut genna (fedentis) operiat,

que deux bandes de laine pour ferrer les autres habits, afin que les bras fusfent libres pour travailler. S.Pacome portoit fouvent Bollegay, \$49. le cilice. S.Theodore le portoit aussi quelquesois la nuit sous sa \$49. lb. tunione de lin.

Ils avoient tous un baston quand ils alloient en voyage : & il Cod.reg.p.3.6

paroift par Caffien qu'ils le portoient mesme partout.

V.13.

("Noss avons dir que S'Pacome alloir muds piezz/fet. Hemble 804/864/94", es S'Theodore & d'autres fillenta mérine choé. "Neammons fachengs 17.

S'Erneddre & d'autres fillenta mérine choé. "Neammons fachengs 17.

& il eft certain qu'ils avoient des condomiers qu'il aisleiner des bulgsta-fandales." [Gét pour leur lauge, foit ] pour les vendre. Mais ils outres paré núcleur de cessaloches [ou fandales] qu'encertaines occations. "Oct pourquoi lis avoient des influments pour offer les épines \$14.59 des piez. Caffiendir qu'ils ne portoint ces galoches que dans des Grâd. Leur pelofins particuliers. A qu'ils navoient auteur autre chauffire. "5"

'Ils faifoient douze prieres durant le jour, [cc outre cela,] trois Laufe, 18 p.

Nears a. à l'houre du manger, douze à Veifres, & douze la mit Chaque 1986. priere effoit precodée d'un péaume que l'on chantoir. Il n'y avoir pas davarrage de prieres ordonnées, afin que les fobbles & les imparfais sen puffera exquirer fans murmure. Lesautres pouvoires t'appliquer fans cettle à la meditation & à la priere dans leur cottlelles, [ & on revaillant, ] L'esperieres dela muite le bate, s'estaine colles, l'applique revaillant priere publique du com-particular dans leur cettle minister. Il y avoit une priere publique du com-particular mencement du jour [Nousen veyon gount fa de no en referent) quelques unes pour l'inere & pour le de no en referent quelques unes pour l'inere & pour le cettle de l'estaine de l'estaine l'estaine de l'estaine l'estaine de l'estaine de l'estaine de l'estaine de l'estaine l'estaine de l'estaine de l'estaine l'estaine de l'estaine l'esta

V-1 aous 'On parte d'une affembléequi é faitir à midi. ['Pour les douze &-8-ps-1-a.
de Vefpres ou du foir, 'I] paroit qu'on en faitir ét à Phenre +++1====6
de Vefpres, [fur le faix heures, ] ét faix (à Complies) en feail laire
coucher. 'Ceux qui el foite dans quelque coupaine qui ne leur s'-ul
permettrit pas de venir prier de chanter avec les autres, ou qui
eficieme no voyage, eficient obligez de le faix en e lury particulier

à l'heure ordonnée.

Les Vefpres, & apparenment auffi Compiles, Jie dificient par  $p \in J$  1554 16. chaque famille [en particulier.] Il y avoit d'autre prieres pour léquelles roux le monaîtere s'affembloit. [C'etloit peut-effre celles de la min.] Il paroit que celles ci, & celles qui precedoient  $b \in I_{k+1}$  52 et les qui precedoient  $b \in I_{k+1}$  52 et les qui precedoient  $b \in I_{k+1}$  52 et les qui fixed de la monaîtere, o'll no officir  $g \in A_k$  auffi le facrifice [ $b \in I_{k+1}$  62] de monaîtere, o'll no officir  $b \in I_{k+1}$  63 purs où les freres recevione les faints: Mylteres. En 56 na ppro- 345 es na ppro- 345 es na ppro-

chant ils quittoient leur ceinture & leur peau de chevre, & Cafa infl. 1 .c. venoient seulement avec le capuce, 'sans avoir jamais alors de aCod reg. 2.1. galoches. Ils communicient felon leur rang de profession .

On se servoit ' d'une trompette, selon la traduction de Saint 19.51 139-13. Jenome, pour les appeller à l'eglise 'Neanmoins le terme qu'emploient ordinairement les auteurs & Saint Jerome mesme quand ils disent qu'on les assembloit, est celui de fraper, [ qui semble winn. 5 91,2.&c.

Cafa.infl.14c marquer] que l'on alloit fraper à la porte des cellules, comme le 12.p.69. d Boll.g., 10.2. dit Cassien. C'estoit un semainier qui faisoit cette fonction, ou [ quelquefois] le Superieur . e g.34.2.

g 19 d c.f.

Entre les premiers disciples de S.Pacome il n'y en avoit aucun qui fust Clerc : & il estoit mesme bien aise qu'il n'y en eust pas, pous eviter toutes les contestations & les jaloufies que cela ponvoit produire. C'est pourquoi quand il falloit celebrer les saints Mysteres, il envoyoit prier un Prestre de quelqu'une des eglises voifines de venir faire la feste avec eux. Que si quelque Ecclefiastique demandoit à estre receu dans sa communauté, il luy rendoit le respect dû à son caractere, mais il vouloit qu'il se soumist à toute la regle de la communauté comme un autre Religieux.

On croit que mesme un secle aprés la mort de S. Pacome, il n'y avoit point encore de Prestres parmi ceux de Tabenne, & qu'ils estoient obligez de prier ceux du voisinage de venir celebrer chez eux : ce qui donnoit occasion à ceux du Clersé d'v venir auffi quelquefois fans qu'on les en priast; que mesme ceux qui estoient les moins reglez se donnoient l'autorité d'y venir offrir le sacrifice; & que c'est le sujet d'une lettre que S Cyrille

Cyr.Al.ep.60.4 d'Alexandrie écrit aux Evesques de la Libye.'Car il marque dans cette lettre que les Superieurs des monasteres de la Thebaïde estant venus à Alexandrie, s'estoient plaints de ce que des personnes mariées surprenoient des Evesques pour se faire ordonner Prestres; que d'autres ayant esté chassez de leurs monasteres à cause de leurs dereglemens, s'elevoient aussi par surprise à l'état ecclesiastique. & pretendoient ensuite venir exercer leurs fonctions dans les lieux mesmes d'où on les avoit chassez : 'ce qui

faisoit que plusieurs Religieux aimoient mieux s'abstenir d'aller à l'eglise, parcequ'ils ne pouvoient se resoudre à recevoir la communion de leurs mains.

Bollg. 61. f t. 1. Le grec a feulement per paris,

5 Patt.

P.212.

ART, VIII.

## 

Regles pour le manger .

En moines de Tabenne patificient pour vivre dans une authe. Rada Pata Jatris de une abilitance extraordinaire Naim Pecome leur sayable,
la lidiot renumoins une grande liberté, foit dans le boire de la maintaine par gre, floit dans beaucoup d'autrescholes, où il les abandonnoit à syallardeur de leur sele de la la frece de leur foir fouvreur fans doute le Boit autres,
que les forts en fifteet rien que dans l'order de l'Oberlânce, de 1940-eu
que les forts en fifteet rien que dans l'order de l'Oberlânce, de 1940-eu
que les forts en fifteet rien que dans l'order de l'oberlânce, de 1940-eu
que les forts en fifteet rien que dans l'order de l'oberlânce, de 1940-eu
que les fois les excelaifent par la regle generale de la mailon .

Cette regle à l'égrad du manager groto de de finer deried de le Codempe-19vendreis, horn le temps de Paisque, de les matterials, de manager 19serie mit die le fois . Beaucoup meantonin le contention en confitres l'order de differ plus l'est de l'est

or titte janga in titte Les tables efficient neammois dreffées & famille dont il effort. Les tables efficient neammois dreffées & feries' dés neut Heures du matini Janusis on en mangeoit hors du Cota infal.e. repas, & il n'effoit pas feulement permis de ramaffer les fruits '#ayrRoot qu'on trouvoit à terre dans le jardin. "Il paroff que l'heure la plus ordinaire du repas, effoit fur les Lange. 21. p.

V. la note

The proof oper liceure is pinsentament or repast, roter, transtrans on quater beares du fort. \*Dans la femaine fainte on ne 
invention quater beares du fort. \*Dans la femaine fainte on ne 
invention quater la companya de 
invention a proposition de 
invention a proposition de 
invention a la companya de 
invention a la companya de 
invention a la labitament la crigia. Le ne present forder du
Superiour, 31 in manier qui forderent de trabé des qui fixavolent Costrae, 31 de 
invention a pour la crisique la companya de 
invention a la companya de 
invention

rien de cuit durant ce faint temps.

"Leur nourriture ordinaire effoit du pain, des olives falées, du c.35.7.957.4.

Hist. Eccl. Tom. VII.

A 2

Ball 455 cl.). fromage, des herbes on fálecies on falade avec du vinnigre & de August des fages de la comparation de la

feches ou crois. Des fauilles de poireus, des herbes, du fel frir, des olives, quelques peirs poiffons falze I qu'on mangeoir cruds, I 8-08 gal-4/33 faideire Leurs delices: "Neunmoins Tordre de S.Pacome, & qu'il 19-19/19/4 difici eltre celui des folitaires encore plus anciens que luy, effort de faites de Ferrir des herbes,des lorailles, ou d'autres legumecruies avec <sup>Neus</sup>-

Thuite, ou tous les jours, ou au moins le famedit le fedimanche, 55-51-54. (he for Earfiere, ] Les fretres n'en manegoiere prefuje, jimais & neammins D'acome vouloit qu'on ni fevil 1; tant parceque les vieillars d'è se enfancavoiere béein, qu'ifin que l'abilitience desautres leur fuit d'un plus grand merire. Celui qui etloit chargé de la cuifine "ion ayare poins fait cuité d'aunt quelque detempsque Saine Pacome avoir etlé abfont, il lay fir une severe reprimende, de brust toutes les nates que luy de ceux de sa

reprimende, of bruia toutes are nattes que luy of ceux de la dependance avoines faites durant ce temps ha au lieu de travail-Codargo, p. 18. à la cuifine. Le vin'n'effoit ce femble au plus que pour les Nora 13. \$1.54. vieillars of les malades; à dont pluficurs mefines n'en vouloient soil display so prendre.

Quoiqu'il ne confideraft nullement la depenfe lor[qu'il s'agiffoit du biendesames, & qu'il vouluft que les freres euffent audelà du necessaire, il ne vouloit pas neanmoins qu'ils usasseur cupi-

dié de cette abondance, de qu'il s'abandonaffent à leur appeit,

pe méme dans les choise les plus villes. Voulant corriger un fiere
tenté de vaniel, il luy crotonna de manger le jour quant les autres
y mangeroient, fain standet psiglava lui finité, de manger mefine
de ce qu'on fervoit de cuit; mais il luy recommanda en mefine
temps de le conterne d'y coucher, de les presente que quatre
elloir fort de robuste. Le afqu'il effoit un foir fair le Nilles firere
elloir fort de robuste. Le afqu'il effoit un foir fair le Nilles firere
qu'il accompagnoient fevrivere diverfer chools pour le louger, de
mangerene de rouses. Pour luy il feconterna de prondre du pais,
de on remanque méme qu'il verité de la Inmess. On le prefia d'en

Tudage de la viande leur cloir fi peu ociliaire, qu'un frete 104.7-). An extremente attenué par la maladie, en ayant demandé, on lay centremente attenué par la maladie, en ayant demandé, on lay entre file. Neanmoins S Pacome touché de compatition pour fon béfin, fit une forre reprimende aux fretes de ce qu'ils ne lay en prior la light en la maistine de henter l'allade dirque de fon temps, Lude, pp. (ceil à dire vers l'an 400, ) on fervoit des piez de cochon ou d'au-1912-le viet animaux pour les malades (de ivoillairs. Caro domoire Gestape, p.) 4 aux malades tour ce qui pouvoit les foulages. Phillade éfonnair a l'angéque de ce qu'il foundificient de perox. on lip diq que che fa failloir de ce qu'il foundificient de perox. on lip diq que che fa failloir fif que de la failloir de la pourriure qu'on les tuoir enfitie, & qu'on en vendoit la viande à cux du pays.

"Il néthit point permis de parler durant qu'on mangeoir , extensée quoique ce ne fift pas leur courtume d'avoir de lecture à table: "Réglés affortée que que que par le contra de la comme del la comme de la comm

Ill rettor pas on pus permis de peter les yeux hors de la stant-cable, ni de regarder ce que les autres mangeiont. Ceft pour-s'éschébid-quoi ils avoient leur capuce abailfé fur le vilage, (& judque au. / Cula.ml/1. deflous des yeux; en forte que chacun ne pouvoir voir que ce carya-qui luy efloit fervi. Ils utiones de la metime referve pour ne Codeng-p.35-poir regarder cuex qui travailloitent on qui priorier. 3 De forte p<sup>1</sup>/<sub>2</sub> au su milieu de ce grand nombre, ils efloient comme dans une per la capacitation de des metimes de la metime de la meti

were mederarementerexers delts

## ARTICLE IX.

Des bostes, visites passoves & allives; sunerailles, travaux, concher.

Le la hoftes, noo pas mefine les moines d'un autre infitiut, ne balt<sub>e</sub>tamp<sub>e</sub>, les irrers, à moins que con en faite par rencontre dans quelque les irrers, à moins que co ne fuilt par rencontre dans quelque les parties provage. Il femble aufil qua heur donnait flordinairement pleu de liberté de voir la maifon & de parleraux Refujeux. Denys Consbille ja aba-feilleur, tres faint Prefite, de cronome de l'Egille de l'entyre p.

crut que cette regle blessoit le respect dû à l'hospitalité, & en vint parler au Saint dont il estoit intime ami. Mais il fut satisfait de ce qu'il luy répondit, qu'il le faisoit mesme par respect pour les hostes, qui eussent pu estre blessez des impersections qu'ils eussent vues dans plusieurs novices qui n'estoient point encore formez. & dans les enfans.

aGod,reg.p.39-151. 6 Boll.g.31.0. Codregf st. Bell. g 30.4. E. 73.d 17 Ca

g. 37.c.

'Du reste, il rendoit aux hostes toutes sortes de devoirs, \* particulierement aux Eccleliastiques & aux moines à qui on lavoit les piez, & on les menoit au lieu destiné pour les recevoir, hauprés de la porte, où ils estoient dans un entier repos, '& où on leur donnoit tous les rafraichissemens convenables à leur état. 'C'estoient les portiers qui estoient chargez de ce soin ; & Saint Pacome s'en acquitoit quelquefois luy mesme à l'exemple d'Abraham. mangeant melme avec eux [contre la regle ordinaire.] Quand 6 2. 12 c Cod. ils demandoient à venir à l'office, on les v conduisoit, si c'estoient des Catholiques, aprés en avoir averti le Superieur, & de là on les Boll, g 53.c. remenoit à leur logement. Il leur permettoit aussi quelquesois, sans mesme les connoistre particulierement, de voir la communauté assemblée, & d'aller mesme visiter toutes les cellules.

reg. f 51. Coding p. 37.1

'On recevoit de mesme à proportion les seculiers, & mesme les femmes, à quelque heure que ce fust. Il y avoit différens logemens felon les différentes qualitez, des personnes; & on prenoit un soin tout particulier des semmes, comme plus infirmes. Leur logement estoit entierement separé des hommes, afin d'oster toute occasion de scandale, [ & peut-estre hors l'enclos du monastere.] "Il semble neanmoins qu'on leur permist de venir à sourcier... l'eglise pour prier [dans les heures que les Religieux n'y estoient aderandam. pas.]

f 13.

'Quand quelqu'un venoit demander à voir un Religieux son parent, on en avertiffoit le Superieur, & le Prevolt du Religieux, qui luy donnoient quelqu'un des plus anciens pour l'accompagner. Il paroift que ces visites se faisoient à la porte. Il estoit permis de recevoir des fruits & des choses semblables, si le parent en apportoit,& mefme d'en goufter un peu. Le reste estoit pour &c. l'infirmerie

153

'Les Religieux alloient aussi quelquesois voir leurs parens malades,accompagnez d'un autre que le Superieur & le Prevost avoient choifi. 'Ammon ayant à aller voir les fiens dans un pays Cod.trg. 7.40. fort eloigné, demanda deux Religieux pour aller avec luy. 'Car 10. At 14 Bollg. 36. jamais ils ne fortoient feuls. 4 Quand ils estoient trop loin pour revenir au monastere, ils pouvoient manger chez d'autres Reli-

Note 14 gieux ou'des Ecclesiastiques Catholiques,mais jamais chez leurs parens, ni d'autres laïques: & il ne leur estoit permis de manger que de ce qu'il auroient mangé dans le monastere. On leur Cod.reg.p.46.1

permettoit quelquefois d'aller affifter aux funerailles de leurs 55.

Quand quelqu'un des freres effoit mort, les autres paffoient Boll g.44-\$50. la nuit auprés du corps à lire [l'Ecriture fainte, ] & à prier. Le lendemain on l'ensevelissoit, & on l'alloit enterrer sur la monta-

is milles, gne, qui estoit à une grande lieue du Nil. Et pour y aller, il fal. 2.50.b. loit traverfer leseaux de ce fleuve quand il eftoit deborde. Tous & gate les freres y conduifoient le corps en chantant des pleaumes, à P-44- 0 137moins que le Superieur n'ordonnast à quelqu'un de demeurer. 'On donnoit melime aux infirmes des personnes pour les soûtenir Cod,teg.p 45.6 dans le chemin, plurost que de les priver de ce devoir de pieté.] 129-Les parens du défunt affiftoient au convoi, & y chantoient avec Boll. g ; p.b. les Religieux . 'On offroit aussi [le sacrifice] pour luy . 'La joie & 41.1x mesme du jour de Pasque ne les empeschoit point de conduire e g. 50,6. folennellement les moindres de leurs freres à la sepulture.

Comme on laissoit les Religieux de Tabenne assez à leur dif. Laufe 3t.p. cretion pour le manger, aussi on imposoit des travaux plus forts 955.d. à ceux qui mangeoient davantage. On sendoit conte chaque Cod.10g p. 34- 8 femaine au Superieur, du travail que l'on avoit fait. [Nous avons 6 marqué une partie des travaux aufquels il estoient occupez. Il femble que celui de faire des nattes fust general pour tout le monde. Thors les infirmes: & qu'on y travaillast mesme quand on P-15 \$5eftoit affemblé à l'eglife pour l'office. La regle obligeoit tous Boll.g. so.d. les freres d'en faire une par jour On alloit dans une isse du Nil g 67.c.

cueillir les joncs dont on les faisoit. On alloit couper dans la 8 33 fi68.el69.f mefine ifle, ou dans les montagnes voifines le bois dont on avoit besoin pour bastir & pour bruler, Car outre la cuisine, ] on allu- Cod.reg p 15 6 snoit du feu la nuit pour se chaufer. On alloit encore dans l'ille 280ll. 60.2

faire la provision 'des herbes qu'il faloit pour la nourriture des freres: '& l'on estoit quelquesois quinze jours à ces sortes de tra- #67.511.12. vaux, mesme dans le temps de Caresme. S.Pacome alloit aussi 8-16-37quelquefois avec eux curer'un étang ou un puits: ce qu'un fecu-

lier qui venoit pour estre Religieux, ayant condanné comme une indifcretion, & mefine comme une cruauté, il vir la nuit un homme qui leur donnoit l'esprit d'obeissance & de force, & à luy le titre d'incredule & d'infidele.

'S.Pacome paffa 15 ans à ne dormir que fur un banc fans s'ac. g.17.f. coter. Comme chacun de ses disciples s'exerçoit à la penitence

Aa iii

selon le pouvoir que sa foy luy en donnoit, plusieurs voulurent l'imiter en celle-ci, afin d'augmenter leur recompense, & firent Laufe 38.p. de grands efforts pour cela. Enfin ils se firent des sieges'à dos un 9554 Cod.reg. peu penchez,où ils mettoient pour matelasune de leurs tuniques P-334 4. de lin la plus usée, & ils dormoient ainsi assis avec leurs habit; or-Boll p. 38. spe.c dinaires. Quelques uns voulurent mourir en cet état, sans soussirir

qu'on les mist sur un lit.

4 g.35.b.

2.64.6.

g-56.e.

E-19-C.

Boll.g.68.d.

### ARTICLE

## Sermons penitence secture, obet fance pan vrete, aumofnes.

Cod reg.p.36.\$ 17 Es Prevolts des familles faisoient une exhortation deux ou 21.156. trois fois par femaine que les freres ecoutoient affis ou deftrsBoll, 14. bout. Ils la faisoient principalement les deux jours de jeune, [le may,g.30.b. mécredi & le vendredi.]Il y en avoit auffi une le famedi,& deux Boll.g.37.£ le dimanche qui se faisoient toutes trois par le Superieur. 'L'inftruction du dimanabe se faisoit en un lieu different des autres E-14-139.d. jours. 'Mais il semble que S. Pacome en fult ordinairement tous 8-37-1/39-0/46. les jours. On les faisoit le soir aprés le travail & le repas [sur les

4 ou 5 heures, lorsque les freres libres de tous les autres soins , n'ayant à fonger qu'à leur falut, eftoient affis enfemble, & exa-E-11.C. minoient les Écritures, 'Il paroift que c'estoit une coutume generale [parmi les folitaires de la Thebaïde, ]de s'affembler ainfi

g.35.b|45.b|4 d.&c. le soir pour s'entretenir des choses de Dieu. 'Aprés l'instruction on faisoit une priere pour demander à Dieu la grace de retenir fa parole & de s'en servir]pour son salut; & puis chacun se retiroit en sa cellule pour mediter ce qu'il avoit entendu jusqu'à la priere de Vespres, 'aprés laquelle en s'assembloit encore [ dans chaque famille) pour repeter ce qui avoit esté dit; & s'en entretenir, & le Prevost demandoit à chacun ce qu'il en avoit retenu.

Il semble que S. Pacome eust encore accoutumé de parler aux freres aprés l'office de la nuit. 'Il entretenoit aufli quelquefois les Cod,reg.p.36. principaux le matin aprés la priere. Les Religieux faisoient aussi une conference le matin dans chaque famille aprés les prieres. & avant que de rentrer dans leurs cellules pour le remettre dans la memoire ce que les Prevolts avoient dit dans leurs instructions.

'Il semble que Saint Theodore avoit accoutumé de faire son instruction aprés le soleil couché. 064 ft. Il y avoit des occasions ou tous les freres estant assemblez. plufieurs d'entre eux venoient prier l'Abbé de leur marquer leurs

defants en prefence de tous les autres. Il le exploient les moins Grainal Localers faures de quiperfois mefine ce qui n'elfoit point une faute, 46-274.

par une penitence publique qu'il sen faifoient devant tous les Goutres, intrest dans l'egilié, ou dans l'relections Pour les fautes confident actives de la configuration en les publicies par le fouct, d'upelque repugnance qu'eut l'étailer présent de la configuration de pour le coupable ne le vouloir pas corriger, ji leifoit depouillé de par de l'autre de la considération de l'autre de l'autre de la configuration de l'autre de l'autre de la configuration de la configurati

[Quoique les moines de Tabenne paroissent avoir esté extremement occupez au travail des mains, [ 'dont tous ceux de l'E. Cafa,c.az p.80, gypte faisoient leur capital, on voit neanmoins qu'ils avoient des Bollg. 35.c. livres dont les Prevolts avoient la garde, 'que les femainiers leur Cod.reg.p. 3 6. distribuoient, & qu'on remettoit au bout de la sernaine entre 25. leurs mains . I Ces livres fans doute estoient particulierement ceux de l'Ecriture. TCar Saint Pacome leur recommandoit beau. Boll.g.19.b.c. coup de mediter les pleaumes & les instructions des autres livres facrez, particulierement l'Evangile. Sa regle marque [fouvent] Cod. 115. qu'en allant d'un lieu à un autre, il falloit mediter quelque paffa. ge de l'Ecriture, '& joindre la meditation au travail. Il s'appliquoit à leur expliquer les difficultez de l'Ecriture , & les endroits Cafa.c 12 p.60. les plus profonds, & à leur y faire remarquer les plus grands mysteres de nostre religion. C'estoit un des principaux sujets de leurs entretiens. Ils proposoient sur cela beaucoup de questions 8-46 4aux Superieurs, qui s'estimoient obligez d'y satisfaire de tout 1558.6. leur pouvoir. 'Et la doctrine d'Orlife successeur de S. Pacome, Cod reg.p. 67. n'est presque composée que de passages de l'Ecriture. [Ils la lifoient indubitablement traduite en egyptien; car la pluspart d'entre eux ne savoient pas d'autre langue.]

Tous leurs encretieme/eroiene done s'ur l'Écrituure & fur leurs boulg 36-e devoirs, & on e foussifier joint qui sti differa acune prote inuvile s'ur des affaires s'eculieres. Il y avoit des temps particulieres. Pos s'éculeres productieres pos s'éculeres particulieres. Pos s'éculeres particulieres particulieres particulieres particulieres particulieres de l'acune de l'acune de l'acune de l'acune de l'acune l'est particulieres particulieres particulieres de l'acune particulieres particulie

'Ils ne faifoient rien que par l'ordre des Superieurs, fans lequel Boll 8-35-8ils n'entroient pas mefine dans la cellule d'un autre; '& chacun 8-46-b-

ð:c,

ne finageia à le rendre confiderable que par fon exactiruite à Columbianto diver. Cell la vertu que Caffien releve en eux audefius de tou
14.945.

«April de la columbia de la regie leur recommande le plus 

14.945.

«April mainterment avec celle de la pauveré, 'O ar ils elnoiere per
fiandez d'une part, qu'on ne peut ni avoir une vraie humilité, ni 

vive dans une entirere union avec les auntes, ni refiller aux ten
tations de la chair d'a sux autres viecus on n'a aprir à dompere 

15.944. 

16 volones ('è de l'autrequ'un Rélingieur qui a quelque chôie à 

luy, elt incapable d'observer comme il doit les regles de la dici
phine de la veru, futurout dans la liberte qu'on avoir alors de 

16 volones de la veru, futurout dans la liberte qu'on avoir alors de

ellapse quitter les monafteres. Ils ettoient si ponGluels à l'obeiffance qu'un frere occupé à écirie, n'auroir pas achevé une lettre qu'il auroit commence de former, lorqu'on appelloit à l'office, ou à quelque autre exercice. Ils la preferoient à tout.

c13.0.74Boll 5. Il n'est pas necessiaire de dire qu'il ne leur estoit pas permis d'avoir quoy que ce sust en propre ; puisque "c'est l'ordre general exc des monasteres ; & mesme de ceux qui sont moins exacts sur

Calcas (Cost d'autres chofs. On ne rouvoir rien dans leurs cellules que ce rouvoir se la place de la place de la place de la processión de la river chofs d'adore ils n'avoiren pas actuellement befoin, controlle de la referencie par la place de la referencie partie de la referencie par che la referencie participat de la referencie participat de la referencie participat de la referencie par che la referencie participat de la referencie par che la referencie participat de la referencie participat de la referencie participat de la referencie participat de la referencie par che la referencie participat de la referencie participat

foir , il falioit les mettre entre les mains des officiers jufqu'au foir , il falioit les mettre éntre les mains des officiers jufqu'au in avoient aucun argent, & plusieurs ont vécu & font mort fans favoir ce que c'ellon. Ceux qui en avoient béolio pour les altoit res de la maifon, le remettoient entre les mains de l'exconome

Cod. 18.8-74. I dés le mesme jour qu'ils estoient rentrez au monastère. Ils n'avoient point en effet d'occasson de souhaiter rien de propre, parceque la sollicitude charitable des Superieurs ne les lassioit manquer de rien sains & malades.

Ghānd.te. Ce qu'ils gagneient par le travail de leurs mains alloit beaupaulés de ce qu'un quadrit de ce qui et cloir neceffaire pour leur entrerieri : % e se le comme de morei le foin de cultiver pour la fubfillate que s'ancue fe domoit le foin de cultiver pour la fubfillate que s'analteres . [Mais ils fe dechargesiene de tout ce qu'ils poufinables. voient avoir de trop, Jon nouriffaire le pauvres & les étrangers,

\$.47.C.

jusqu'à manquer quelquessis eux messe de pain.
Quoiqui s'eusten termi eux beaucoup de personnes capables & intelligentes , ils se mettoient plus en peine d'imiter les actions & les vertus de S. Pacorne, que de les écrire, ou de composter d'autres ouvrages.

ART. XI. CACACARO-CACACACAROROCAROCAROCACACACACACACACA

ARTICLE XI

Vertu des moines de Tabenne celebre dans l'Eglife : S. Pacome en prevoit la diminution.

Es moines de Tabenne (animez par l'exemple & les exhor- Boll 14.msy gi tations de S. Pacome, ] ne travailloient donc 'ou'à fe de- 50 a.b. charger du poids des choses du siecle, pour porter avec plus de facilité le joug leger de J. C. Ils servoient Dieu de tout leur 256.c. cœur, ayant devant les yeux l'exemple du Saint qui les conduifoit comme une lumiere eclatante. 'Ils vivoient dans la joie , \$47.6. dans la paix, & dans une union entiere les uns avec les autres. 'Ilsn'avoient que la parole de Dieu dans le cœur & dans la c bouche. Ils ne se sentosent [ presque ] pas vivre sur la terre; mais jouissoient déja [ de la joie & ] de la seste du Ciel, parcequ'autant qu'ils cherchoient Dieu [ de tout leur cœur, ] autant la bonté de Dieu se plaisoit à remplir leur ame de la douceur de ses consolations. [ C'est pourquoi, encore que la pluspart ne fussent que des payfans ramaffez des villages d'alentour, ] on les regardoit nean- 8-18-0moins comme des personnes pleines de lumiere & de sagesse : & 5-43 £ on en prit quelque uns pour les elever à l'episcopat. [ C'estoit donc par l'esprit de verité, & non par aucune complaisance de l'amour propre , que ] S. Pacome regardoit sa congregation com- 8-48me un miracle que Dieu operoit pour le falut des hommes, & comme un modele que se pouvoient proposer ceux qui vouloient raffembler des ames pour les conduire à Dieu, & les affifter jusqu'à ce que la mort leur eust donné leur derniere perfection. Les grandes austeritez qui se pratiquoient à Tabenne, "bien Menia may, p.

ion de prefiber coux cui voulsent fe donor à Dieu, de sy 198.

Le river, per forme au cutatier, seve l'effine qu'ou avoir pour revers, per forme au cutatier, seve l'effine qu'ou avoir pour remett de S. Pacome, 'qu'à rendre ce lieu plus celebre, Ce à le Seat, au celebre, qu'à rendre ce lieu plus celebre, Ce à le Seat, au celebre de la ce

Hift. Eccl. Tom. VII.

Thon feulement on y venoit de l'Armenie, de l'Occident, des extremitez de la terre; & Rome mefme y envoyoit de fes plus illustres citatens, pour les fountes la conduite de S Pourse.

Luicas-pai 'maisencore de grands Saints que Dieu definoir à éclairer d'autre provinces provinces voncient de foit loin voir certe dicipline ficelebre & fi fainte des monafteres de Tahenne . Pallade le dit du

6-3-3-9-36 grand Saint Macaire d'Egypte. On le remarque auffi d'Arfié Bell-8-14... Celtre entre les follaires de Nitrie. Nous vernoss encore que des anacoretes reverer, des autres, se tenoient heureux de se rendre disciples de S. Pacome, que des Abace venionen prendre se avis comme d'un homme qui recevoir de Dieu des lumières

g. 33-baextraordinaires, & que ceux qui effoient tombez dans des fautes confiderables , recouroient à fa lumiere & à fon confeil pour
s'en relever . Un Evefque luy envoya un jour un moine accufé
d'avoir volé, voulant qu'il en fuft le juge, [Onne dit point ce qui

en ariva , parceque l'endroit apparemment ett décédueux. J La congregation de l'abenne re fublich passion gettemps aprés la mort de fon fondateur dans un état fi heureux & fi parlait Le grand nombre y attir la nevefilié de multiplier les biens el la terre, ces biens, les foins du fiecle, & ces foins, le relâchement dans un grande particle fes membres. C'ependant elle ne laiffa

In terre, costions, les foits du ficiele, & ces foins, le relafehement dans un grande partie de les membres. [Cependant elle ne laiffa pas de conferer encore affel. longerings une grande reputation de vertu de de fainteté, comme on le voir 'par la maniere dont V.S.Tiere, Rufin, Saint jerome, Pallade & Caffien en parliera un commen- fesse de l'externe de verture de V. fiecle, plus de cinquante ans aprés la mort de Saint-

E-17.4-1645. Dieu [ pour l'humiller dans la vertu & la perfection où vivoient ses Religieux, ] luy sit connositre par diverses visions que cette perfection ne dureroit pas toujours, & que beaucoup ne pourroient trouver le chemin du ciel, parcequ'ils manqueroient

de guides & de bons Superieurs pour les y conduire , <sup>1</sup>de Superieurs manquant les premiers de lumiere, « de n fongeant qu'à le difjuter l'autorité ; en forte qu'un état divin degenerariet en une ve toute humané de tout erretire, & que médme les méchans effant les maittres , perfecueraines les bons. On pretend que Deu l'altitus par deux nos que nomblem cette grande cot-

ruption, il luy conferveroir, jusques à la fin des fiecles une race faince & fightimelle, & des disfigules dont la verus foliac féroir d'autant plus forte & plus elevée, qu'elle faroit plus rare, & quen'estant point aidée par l'exemple, elle auroit à combatre contre la corruption du nombre infini des méchans. [ Cest ce qu'i est

aidé de verifier, en condéterant S Pacome comme Vinditureur, de l'état monaffique: car pour la congregation particuliere de Tabeme, nous n'àvens point de connoidinne qu'elle fubfifle encore: & quand elle fubfillereit, pous se vyons pa comment on y pourroit rouver aucune vertu foilde au miliere du chifime & de l'herefie qui regoent depuis plusfeurs fiecles dans l'Egypte.]

## 

De la regle de S. Pacome.

SALNT Pacome pour établir une uniformité entirer dans fes Nots, amp que monafferes, (dont il yen avoir quelques una fallez eloignez 3º 46 44.6.f. des aures, ) fir mettre par étir les regles qu'il leur faitôit obler ev g. & ce fix il ly meline qui le séléfa, avec quelques dificours pour l'edification des freres. Il femble qu'il y avoit un livre par aps 4.6. treiller pour regler la conduite des excoments ( fuprierum des

maisons sous l'Abbé . ] 'Il n'ordonnoit rien , mesme sur les plus 2 39 s.

petites choids qu'il ne cruit utile & important .

'Bollandam nous a donné en gree un extrait des regles & des péa.6-1, ordonnances de S. Pacome. Nous avons audit depuis long-temps ha.P.2.6-2, or latin dans la bibliotheque des Peres, & ce da datres endroits, de la mise de la

"Il tradufficette regle dam l'affificion où l'avoit laiffe la mort pass de S' Paule, qui arriva le 3 de invoir que 3, l'êt l'il facorda à la Hareanna, devotion d'un grand nombre de Latins qui demeuroient dans l'ilbates monafteres de Thebaides, & Gana celui de la Pertience (présdédatapa) d'Alexandrie, ] & qui n'entendant ni le gree, ni l'epypien de la fechur des ouvages de Saint Passon, de S.

Theodore, & d'Orfife écrits en egyptien, & déja traduist en grec.

Le Prefite Sitvain luy ayant donc envoje ce livres, quil avoir recus d'Alexandie, & Le Lonce auffi Prefite l'En eltant encore venu prefier, avec quelques autres freres qu'on luy avoit envoyez exprés, îlne put par artufer davarnage un travail fi utile & aux folitaires d'Egypte, & à ceux de Syrie, & lutile & aux folitaires d'Egypte, & à ceux de Syrie, & let eq u'il nous apprend luy mefine dans la lettre door nous avons parlé. Il y fait auffiu en abregé de la diféciple qui s'obsérvoit dans les monafteres de S.

abregé de la difejtine qui s'obfervoit dans les monafteres de S.

Contrepp-56 Pacome: 'Öc ce qu'il en dir a elfé condideré comme un regle qui
a porté fon nom. ''il y a tout fujet de croire qu'il traduifit en Nora 16.
mefine temps les lettres de S. Pacome dont nous parlerons dans
la fuite, avec quelques ouvrages de S. Theodore & d'Orlife és

Gean.c.; diciples. ] Genhade parle avantageusement de la regle de Saint Pacorne.

[C'est est en partie de cette regle, & en partie des histoires

de la vie de S. Pacome, & des autres anciens auteurs, que nous avons tiré ce que nous avons dir fur la discipline des Religieux de Tabene, omettant, pour abreger, beaucoup de choses qu'on y auroit pu ajouter encore. }

## ֩≮°÷©≮°÷©¢÷©¢¢≎©¢°÷©¢° ARTICLE XIIL

Du monastere de Vierges établi par S.Pacome ,

Gennec.7. ENNADE dit que la regle de S.Pacome est propre pour les deux fortes de moines, [ par où il peut bien entendre ceux de l'un & de l'autre sexe. Car Saint Pacome n'établit pas seulement une congregation de Religieux, mais il forma aussi un monaftere de Religieuses. J'L'occasion en vint de sa propre sœur, qui estant veniie pour le voir, & n'ayant pu obtenir de luy 10.€. g. 32 f. cette confolation, ('car il ne parloit jamais aux femmes,) \* fuivit le 4 g. 30, c.f. conteil qu'il luy donna par le portier du monastere, de travailler à se consacrer elle mesme toute entiere à Dieu . Il luy fit donc bastir une cellule dans un lieu un peu eloigné du monastere de Tabenne, où elle eut bien-tost la consolation de se voir mere de plusieurs autres filles qui suivirent son exemple. 'La mere de Saint Theodore qui s'y retira [vers l'an 318, ] y en trouva déja plusieurs. g. 37.e 33.e. Lauf,c. 19.p. Pallade dit qu'elles estoient au nombre de quatre-cens [ vers l'an 6 Bolle, 47.6, 420. ] b Saint Theodore successeur de S.Pacome, fonda auprés de Pabau un fecond monastere de vierges, en un lieu nommé

Nora 33. Bechré, Celui où le premier elloir établigheir nommé Men Les Vir.P.3.4 p. 10. Vie des Perts difiers que c'étoit dans le village où elloir etalis de Tabenoc'ec qui viacorde affez avec l'hillorien gree de Saint Boltyn-1.3. Pacome. Neamonis le Nil elloir eurre deux, felo Palladeque Landagia, d'in que l'elle pratiquient route els melines regie que les Restit Landagia, d'in qu'elle pratiquient route els melines regies que les Restit availles pratiquient route els melines regies que les Restit d'availles pratiquient route els melines regies que les Restit de Mattachagia gieux, hormas qu'elles ne portoient point de peaux "Elles eltioire Authachagia gieux, hormas qu'elles ne portoient point de peaux "Elles eltioire Authachagia d'avoient la telte couverte d'un capacer S'feorome femble Gella pas-C. dire que Saint Athanafe [del lan 33], Dua un moint Pierre fon l'aute al-aptique de l'authachagia (del lan 33), Dua un moint Pierre fon l'aute al-aptique de l'authachagia (del lan 33), Dua un moint Pierre fon l'authachagia (del lan 34), Dua comoillance del défineza, alpregles que S'Pacome faisoit obferver à és monafteres de vierges

d'acceptance de l'authachagia (del l'authachagia (del l'authachagia (del l'authachagia d'authachagia (del l'authachagia (del l'authachag

& deveuves.

Terfonne n'alloit les vifiter [ fans permiffion particulière, ] Lau(po;ta. hormis le Preftre & le Diacre deflinez pour les fervir, qui n'y alloient mefine que le dimanche. Pierre à qui S. Pacome donna 801 8-3-4,4-7. le foin de leur aller faire quelques infrutbotos, effoit ur des 6.

6. premiers Religieux de Tabenne, non foulement fort faint, mais encoie fortage, dont l'étprit de les peux mefines étaient graves & modelles, dont l'ame étois audeflise de toutes les patifions, & dont leuficourselloires faiblionnez du féçfuire grace & d'une fageffe divine. J'Aprés fa mort. S'Theodore donna la conduit estrit. des deux mais flores de Merce de Rechté à Exonouse homme faire des deux mais flores de Merce de Rechté à Exonouse homme faire.

 & extremement grave. Tithoés dont nous parlerons dans la g.3t.e. fuite, pent luy avoir fuccedé.

Les Religieux qui avoiere quelque parente parmi ces Sainese, p-p-1obeneiont permitino de Taller voir-accompagne de quelqu'un
des plus anciens & des plus figitituels . Ils voyoiene d'abord la
Superieure, & puis leur parente en prefence de la Superieure &
des principales de la musioglaire lay faire ai en recevoir aucun
preient, & fans manger en ce leur. Les Religieux alloient faire
leurs battimens, & les sifilites dans leursautres befoins, conduite
eurs battimens, & les sifilites dans leursautres befoins, conduite
aur quelqu'un des plus fages & des plus payere mais junsais litre
bavooiene ou mangeoient che cellen, receneux toujours à leur
de la proposition de la compagne de la condition de la

tagno [ où estoit leur cimetiere. ]

Pallade raporte une histoire tragique arrivée dans le monastere Lauce. 40-10.

Bb iij 93\*.

åc.

des filles de Tabenne [c'est apparemment dans celui de Men , ] par une Religieuse qui estant en colere contre une de ses sœurs, l'accusa d'un crime : ce que l'autre ne pouvant supporter, s'alla jetter dans la riviere, & se noya; & celle qui l'avoit calomniée, fachant cet accident, s'étrangla elle mesme. Le Prestre désendit d'offrir pour l'une ni pour l'autre, & suspendit toutes les Religieuses de la communion pour sept ans, comme ayant participé à

ce malheur ou par leur filence,ou par une trop grande credulité. 'Il raporte encore l'histoire de S.º Isidore , qui estoit bien aise de passer pour solle & pour demoniaque dans l'esprit de toutes

ses sœurs, & de recevoir d'elles en cette qualité toute sorte de 41 p. 959-960. mepris & de mauvais traitement jusqu'à ce que Dieu ayant decouvert fa vertu à S. "Pitere [qui pouvoit estre un des principaux ou Pitytion disciples de S. Antoine, jil vint a Tabenne, & ensuite au monaste - V.S. Antoine re des Religieuses, où par les respects qu'il rendit à Isidore, il fit ne 6 17. connoistre aux autres le tort qu'elles avoient de la faire passer pour folle. Mais peu de jours aprés, cette humble servante de Dieu ne pouvant souffrir les excuses que luy faisoient ses sœurs,

rent cette sainte vierge le premier de may . Quelques anciens

& les honneurs qu'elle en recevoit, s'enfuit du monastere; & Boll, 1, may, p. depuis cela on n'en put avoir aucune nouvelle. 'Les Grecs hono-

49. 4 Vit.P.Le.18. \$ 19 P.639.

citent cette histoire comme raportée par l'Evesque Saint Basile. [Que si c'est celui deCesarée, il faut qu'elle soit arrivée au plustard vers l'an 375. Elle fait voir que la pieté qui regnoit sans doute encore en cette maison, n'empeschoit pas qu'il ne s'y fist aussi de grandes fautes : & elle donne lieu de croire qu'elles n'avoient point de closture. JOn y apprend encore que les meres spirituelles y estoient appellées Ammes.

Lauf,c.42.p. 910.b.

#### BETTER BROKEN THE PROPERTY THE PROPERTY THE PROPERTY THE PROPERTY OF THE PROPE ARTICLE XIV.

Saint Pacome visite & instruit ses Religieux,veut estre comme eux.

[ SAINT Pacome ne se contentoit pas d'avoir établi tant de maisons saintes, de leur avoir donné d'excellentes regles, ] Boll. 14 may.g. '& d'y avoir mis pour les gouverner ceux qu'il trouvoit les plus Balles remplis de l'Esprit & de la force de Dieu . Il alloit encore jour & nuit visiter ses monasteres comme un serviteur fidele du grand pasteur. Il donnoit dans ces visites tous les ordres necessaires au falut des ames, expliquoit les Ecritures, affermitloit ceux qui estoient tentez, & animoit tout le monde à resister au demon par

g 39. a Sur.p. 204. 1 46.

le souvenirs de la presence de Dieu, & par la vertu du S.Esprit; les exhortant à dire sans cesse avec David : C'est en Dieu que

"nous faifons des prodiges, & c'ell luy qui aneastria nosementui.
Quand il arrivote en use maison, le Surpeirus affenhoist tosules Balls, p.4.
Religieux pour aller audevaux de luy; & lis rendoient medinece ± +5.4.
Religieux pour aller audevaux de luy; & lis rendoient medinece ± +5.4.
Il corvojoit queliquefisis Saint. Theodore vifiere les monalteres
Rey ordenner de tous comme huy medine. Quelquefisis lostiqui il ± +4.4.
Rey ordenner de tous comme huy medine. Quelquefisis lostiqui il ± +4.4.
Tour considue que la comme de la comme del la comme de la comme

Il paroit qu'ilailoit ordinairement par bateau tur le Nilfaire 3.1-431/6 fei vilites. Il mangeoit dans le bateau avec les Religieux qui l'accompagnoient,ôt il y paffoit la nuit, partie à ſe repoler,partie à prier. Il ramoit quelquetios luy mefine pendant que les autres ≥13.4.c. dormoient un peu. Cela luy arriva une fois en allant à Moncose

lorsqu'il estoit déja vieux & epuisé.

[Ce froit une chofe infinie de marquer toutes les infirucitions qu'il donnoit à les dicliples, de qui et touveur repanduire ni diven endrein de faire. On en voit encore plusfeurs cirées dans la do-tree d'Orlife, [Quai nobulle pas le loin qu'il avoit de repeter chire. d'Orlife, [Quai nobulle pas le loin qu'il avoit de repeter chire. As superieurs, qu'ils fernieur refrontables de toutes ?<sup>7-5</sup> 13-10.

Les anesqui le pérdicieur par leur faue d'en rel une reglemen.

Threcommandoir beaucouph fes disciples de decouvrir prom- sell<sub>a,k,1,k</sub> rement leurs tenations à ceux qui effoient les plus éclaires, pour apprendre d'eux à les vaincre, depeur qu'ellesse les portualient à d'horribles extremitez, sits les cachoient long temps : car il affiorit que beaucoup de perforses écloilent precipées pour cela du haut d'un toche; s'effoient couvert le ventre avec un coureu, à c'éfoient roles en plusiquers autres manères.

[Toot luy fervoit pour infiruire. ] Plaffant dans un voyage p.15...( auprès de quelques tombeaux où il y avoit des perfonnes qui pleuroient, il fit remarquer à S. Theodore qui l'accompagnoit, que leurs pleurs ne refluiciteroient perfonnesmais que les larmes que nous regnadons pour nous melmes, & pour les autres, peu-

vent reffusciter des ames.

(Comme il écrivoit en chiffe & par enigmes, Jil parloit aufii £41.b. quelquefois[par figure & ]par enigme dans fes instructions, [fans doute pour réveiller ses auditeurs, & pour s'expliquer enssité :]

Il gouvernoit lesenfans spirituels que Dieu luy avoit donnez, g.43.d. sans songer jamais qu'il sust leur Superieur & leur pere-Il vouloit g.400.6 qu'un Superieur observast le premier ce qu'il pretendoit faire

obferver aux autres, & qu'il vécult dans la mortification & dans le continuation de la co

il taschoit d'en rendre un semblable, ayant peine qu'un autre le servist parcequ'il croyoit devoir servir tout le monde.

Tenfquileftoir malade, a quoy il parolit qu'il eftoir fort fujet, jamais îl re fouffriot qu'on ly roft rien de particulier pour le foulager. JUn jour que le friifion l'avoir pia un fortir du rava raban qu'il avoir fait avec les autres, l'heodore ayant mis fur luy'une raban couverure de poil de chevre, il la fit olter pour en faire met une'de natre, comme on no donnoit aux autres Il refula de meline des dattes que Theodore hy prefentois, édit en pleutant Quoy s'

E-25 14

\$-14.C.

une de nare comme de nieum constituent aux attres i neitus au tellume des datres que l'Incodore luy prefentois, d'ait en pleurant Quor par par par pour forme de la grade travaille pour la litte de l'arche de la constitue de la constitue de l'arche de l'

luy avoir perfenté quelque chofe où il y avoir de l'huile, il y jetta del eau jusqu'à ce que l'huile en fuit toute fortie. Dans fa derniere maladie ayant demande une couverrure un pet plus legere, paceque son corps extremement affoibil , ce pouvoir plus s'upporter celle qu'il avoit, on liye en alla querir une for legeremais quand il la vit s' différente de l'autre, il ne voulut point. Car il "re faut pas, d'ist, ilque p'aie rine de plus que les frees."

# \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Douccur & bumilité de S. Pacome .

Roll Lamyse. CE Saint recommandair à ceux qu'il metotic en charge, de prendre foin des faibles comme d'eux mémes, de foulir avec pairence eux qui n'avoient pas affec de foinde leur fautre acteniar que de Deut les toutilités de representation de leur fautre ce s'est de la commandaire de la commandaire de la commandaire ce de la commandaire de la commandaire de la commandaire en ce courmence pas fans celle un matade par les remodes (Celt à quoy il n'avoir garde de manquer, lay qui prantif avoir excelle, fairtout en condeternature de en bont . Nous le verrons dans l'informaties de la condeternature de la condeternature de la commandaire l'informatie en condeternature de en bont . Nous le verrons dans l'informaties de la condeternature de la bont . Nous le verrons dans l'informaties.

l'histoire de Silvain & de quelques autres , outre celles que nous reservons pour la vie de Saint Theodore, où l'on verra qu'il employoit bien plus l'adresse que l'autorité pour convertir les plus grands pecheurs. ] Un frere voulant s'en aller, parcequ'il le trou- g. 16 he. voit trop rude dans les reprehensions, il s'en fit faire devant luy de grands reproches, aufquels il ne répondit que par ces paroles » Pardonnez moy, ay manqué Mais ne faut il pas que vous sous friez un peu vostre pere? Et par là il guerit ce moine.

'Il y avoir dix anciens Religieux chastes de corps, mais su jets g.41-e2. à murinurer, oc qui avoient peu de déference pour ce qu'il leur disoit.Il fut long temps à les reprendre & à les avertir de se corriger, sans que cela servist de rien. Mais comme un serviteur de Dieu est patient & aime les ames; au lieu de les abandonner, il s'appliqua tout entier à prier pour eux devant le Seigneur . Il veilla durant quarante jours, sans manger que de six ou sept jours l'un: de forte que son corps devint tout à fait sec & sans force. Mais enfin Dieu l'exauça, & donna à ces dix freres le sentiment de leurs fautes, pour s'en relever & en guerir parfaitement, aprés quoy il les retira du monde.

Il raschoit autant qu'il luy estoit possible, de ne faire peine à per- 8-320. fonne, '& loríqu'il luy arrivoit de bleffer quelqu'un par quelque g.41.9. parole [moins discrette,] son cœur en estoit penetré de douleur, l'entant les reproches que la verité luy en faisoit : de sorte qu'il n'avoit point de repos qu'il n'eust appaisé celui qu'il avoit attrifté.

S. Theodore traitant fon frere avec une indifference qui effoit g. 16.4. tres fainte en luy, mais qui bleffoit fon frere encore foible, le Saint l'obligea d'en user avec plus de condescendance, & de luy térnoi-

gner plus d'amitié.

[On voit sa douceur & son humilité dans ce que l'on raporte,] 'qu'entretenant un jour un anacorete qui l'estoit venu voir, il dit 8-37 h.c. à S.Theodore qui estoit auprés de luy, d'aller preparer à manger à ce frere. Theodore crut qu'il luy disoit de les laisser parler enfemble en particulier, & s'eloigna un peu pour cela. L'œconome vint enfuite à passer, & S. Pacome luy ayant dit la mesme chose, l'occonome ne comprit pas non plus ce qu'il luy disoit. Le Saint regarda cela comme une tentation que Dieu permettoit [ pour eprouver fa patience, alla luy mesme preparer a manger, mangea avec fon hofte, & le renvoya. Il demanda enfuite à Theodore & à l'occopome, pourquoi ils n'avoient pas fait ce qu'il leur avoit dit, & ayant seu d'eux comment la chose estoit arrivée, il benit Dieu de ce qu'il luy avoit donné la patience, & ne l'avoit pas laissé Hift. Eccl. Tom. VIL

tomber dans la triftesse où le demon l'avoit voulu jetter.

les regardoit non comme un malqu'il fallult fouffirir avec patience, mais 'comme un gain ôt une couronne qu'il falloir recevoir &c.

13.6.6.6.4.4. avec joie ôt avec action de graces. Nous en verrous dans la fuite

un tres bel exemple,

2-19.4. "Il é foumetoir ave plaifr & exhoroit les fiens à fe foumette aux Evefques d'aux ministre de l'Egilé, qui il laifoir, comme aux fuccelleur des Apoltres, le jugement des Eccléafitques qui pouvoirnt comber d'anaqueques fautes, faut y prendre d'aux part que celle de la douteur, de la chairt, ôc de la compafion qui com les membres de Josus Christy, l'é doivent les uns aux autres II ellois fi plein de l'elprit de compafion, ôc touche d'un qui co conodificent pont le Dieu qui le avoir créez, il verfoit en fevret une grande abondance de larmes, fouhaitant, s'il cuff eflé pofible, de les fauver tous.

ARTICLE XVI.

La charité de S. Pacome pleine de force & de vigueur .

Edit. 1 mays.

Les fautes avec force; Juisfu'il y en a voit qu'il ne reporti
pela melme de la feverité de s'es reprinendes, & qui ne les pouvoient fupporter. Ses instructions portoient plus à la crainte & à l'effrit qu'à la juie & à la confolation, parceguil partiei troujours des

tourmens de l'autre vie.

"Un firere ayant un jour fait deux nattes au lieu d'une ordonnée par la regle, il les expois par vanidé en un lieu où S. Pacome ne pouvoir manquer de les voir. Il les vie ne offer, & mocrate à recus qui climation avec luy il leudre en gentifiant. Voyre culter de ceux qui climation avec luy il leudre en gentifiant voyre culter de ceux qui climation avec luy il leudre en de le consequence de la comme de la comme de le public le corpe, fais que fan en en terre aucum profit. Il fit a enfuire appeller ce firere, non pour le loiler, comme il peniôt, mais pour luy ordonner que quand les autres feroites à l'églife & a.

au refectioire, il se presentatt derriere eux avec ses deux nattes, & les suppliast de demander misericorde à Dieu pour un miserable qui avoit preferé deux nattes à son royaume. Il le condanna en- «fuite à demeurer cinq mois enfermé feul dans une cellule fans parler à personne, n'ayant pour nourriture que du pain, du sel, & de l'eau, & faifant deux nattes par jour.

&c.

[Comme sa conduite estoit pleine de lumiere & de sagesse, il traita d'une maniere toute differente une maladie qui paroiffoit affez femblable à celle-ci. YVoyant un des freres fort auftere dans g. 36.4.f. fa vie, mais qui s'elevoits des dons de Dieu, l'il l'avertit souvent en particulier avec beaucoup de douceur, que le demon travailloit à luy faire perdre par l'orgueil rout le fruit de son travail; que jusqu'à ce qu'il l'eust vaincu, il devoit se reduire à la vie commune, manger à la mesme heure que les autres en goustant seulement un peu de ce qu'on servoit de cuit, & prenant quatre ou cinq bouchées de pain pour combatre oc la vanité oc la fenfualité, oc no faire point de grandes prieres hors les communes. Le frere obeit durant quelque temps, & puis revint à son ordinaire, murmurant contre le Saint, qui l'emperchoit, disoit il, de jeuner & de prier. Le Saint avoit une grande compassion de luy, le voyant prés de tomber[&c dans l'ame &c dans le corps] fous la poffession du demon. Theodore qu'il avoit envoyé le viliter, luy ayant raporté qu'il prioit sans cesse, il le renvoya avec ordre de l'empescher de prier. Ce frere le receut avec des injures, & comme Theodore ne le quittoit point, enfin il prit un bafton pour Iuy en donner fur la tefte. On vit par la par la fuite qu'il effoit tout à fait possedé. S. Pacome obtint la delivrance par de frequentes prieres: & fon ame fut en meime temps delivrée de la possession de l'orgueil.

[Quoique ce Saint euff receude Dieu un grand don pour guerir les maladies, il n'en usoit pas neanmoins envers ses principaux disciples, & aimoit mieux les voir souffrir avec patience les plus grands maux. [C'est ainsi qu'il anima "Athenodore malade g. 60,615 15:16.

de la lepre, à attendre avec patience que Dieu le foulageast luy meline s'il le vouloir, sans recourir aux moyens humains pour diminuer un mal que Dieu ne luy envoyoit que pour l'utilité de fon ame: '& il le laiffa mourir ainfi dans la fouffrance [ fans le Sur. 14 may. 2. guerir. Nous n'en raportons pas l'histoire qui est celebre I

Theodore fon plus cherdifciple estant une fois travaillé d'une Boll.g.40.4. tres violence douleur de teste, & suppliant le Saint de le soulager par ses prieres, au lieu de le faire, il luy répondit: Croyez vous, mon fils, qu'il nous arrive des douleurs, des afflictions, ou d'autres

peines, fans la permission de Dieu? Supportez cette douleur avec « une humble patience, & il vous guerira quand il luy plaira. Que « s'il daigne vous eprouver long-temps, rendez luy en graces à « l'imitation du tres parfait & du tres patient lob, qui au milieu : de tant de tourmens, benissoit toujours le Seigneur, afin que de « meime qu'à luy, en recompenie de ces douleurs, Jesus Christ « augmente vos confolations. Car bien que l'abstinence & la per- « severance en l'oraison soient tres louables, un malade merite « beaucoup davantage lorsqu'il souffre son mal avec patience.

ARTICLE XVII.

Saint Pacome desinteresse; plein de zele pour l' Eglise.

E desinteressement qui est une des principales epreuves de la vertu dans les particuliers, l'est encore plus dans les Superieurs des maisons religieuses, & surtout dans ceux qui gouvernent des corps & des congregations entieres, puisqu'on ne voit que trop fouvent par des experiences deplorables, que le defir trop humain ou d'agrandir ou de faire subsister leur communauté, leur fait faire bien des choses qu'ils condanneroient dans les autres; comme si leur Communauté estoit leur Dieu, & qu'il fallust la conserver aux depens de toutes les loix divines & humaines; ou comme fi Dieu en abandonnoit la conduite à leur lumière, & que ce ne fust pas sa providence qui gouvernast les Ordres Religieux, aussi-bien que l'Eglise & tout le reste de l'univers.

46.0 50,2

S. Pacome ne tomba point dans ce defaut, J& les fautes melmes où l'interest de sa communauté fit tomber ceux de Tabenne malgré tout le soin des Saints ses successeurs, ne parurent point tant D 57- 6 21qu'il vécut. Dans une famme où l'on ne trouvoit presque pas de

blé dans toute l'Egypte, le Saint donna cent "pieces au procureut muieusme pour en aller acheter pattout où il pourroit. Le procureur en trouva chez un officier de la ville d'Hermuthis, qui avoit la garde du blé public, & qui par pieté luy en donna pour deux-cents pieces d'or, & à raison de treize mesures par pieces, au lieu qu'on n'eust pas trouvé autrement cing mesures pour le mesme prix; en luy faifant jurer qu'outre les cent pieces qu'il apportoit, il en

donneroit encore cent autres [avant la moisson.] 421,22. Le procureur s'en revint bien content de son voyage. Mais

quand le Saint eut seu ce qu'il avoit fait, il désendit de laisser

seulement entrer un grain de ce blé dans la maison, obligea le procureur de l'aller vendre aux environs au prix qu'il l'avoit eu, pour en rendre l'argent à l'officier, & d'en acheter d'autre pour cent pieces d'or seulement & fur le pié que les autres l'achetoient . Et quand il eut fait tout cela, il luy ordonna de demeurer en repos dans le monastere, mettant une autre personne à sa place. Outre cette image d'icterest qui paroissoit dans la sagesse humaine du procureur outre qu'il avoit usé avec trop de liberté de la bonne volonté d'un autre, & qu'il avoit violé en quelque forte les loix de l'obeissance; le Saint ne vouloit point dutout voir sa maison

engagée à ausube dette, furtout à l'égard du fisc. Et si ce blé fust peri en chemin par quelque malheur, cela eust pu a voir des suites tout à fait faicheules Ce fut par la mesme sagesse que S. Augustin Aug. 1355.p. ne voulut point accepter pour son Eglise une succession emba-

raffée dans le corps de la marine (1,0)

S.Pacome en une autre occasion manquant de blé, parcequ'on Bolle 12,b, avoit donné tout celui de la maison en aumosne, en receut une quantité considerable, qu'il n'estoit pas pour lors en état de payer: mais c'estoit d'un particulier, [& nondu public:] & il paroissoit visiblement que Dieu mesme le luy avoit envoyé, & non une prudence humaine & intereffée.

[ Il avoit inspiré à ses vrais disciples cet amour de la pauvreté.] Note 19. 'Celui qui prefidoit à la cordonnerie, avoit mis entre les 'mains g.58.2b. du procureur une grande quantité de fandales pour les vendre à un certain prix; & quand le procureur luy en eut apporté l'argent , il fut furpris de trouver un tiers plus que le prix qu'il avoit marqué. Il s'en vint à Saint Pacome pour se plaindre, sce qui est commun, mais d'une maniere qui n'est nullement commune " aujourd'hui dans les monasteres. ] En verité, mon Pere, luy dit-il, , vous n'avez pasraison de vous servir de ce frere, qui a l'esprit du " monde, & qui vend les choses un tiers plus qu'on ne luy dit. Le " procureur s'excufa fur ce qu'on avoit trouvé ce prix si bas,qu'on " l'accusoit d'avoir volé ce qu'il vouloit vendre ; ce qui l'avoit " obligéde recevoir ce qu'on luy avoit voulu donner Mais le Saint sans recevoir cette excuse, luy dit que l'amour du gain luy avoit fait commettre une grande faute, dont il falloit qu'il fuit penitence, & qu'ainsi il le dechargeoit d'un emploi qui ne luy estoit pas utile. Mais il l'obligea avant toutes choses à aller rendre ce qu'il avoit receu de trop.

Le Saint donna fa charge à Zachée qui estoit un excellent blad Religieux, & un homme de Dieu, qui s'elevoit, dit-on, sar des

actions & des effets réels audeffus de toutes les loilanges des hommes. Il alla à Alexandrie pour vendre les ouvrages des fre-E.43 d 44.b. 245.C. res en 347, & encore en 348 aprés la mort de Saint Pacome, III 2.61.64. pouvoir estre mort en l'an 352, I l'orsque Theophile & Coprés furent envoyez à Alexandrie par S.Theodore.

[S.Pacome au milieu de fa retraite à l'extremité de l'Empire,]

g.44.b.c. prenoir une entiere part aux affaires de l'Eglife, dont il s'informoit avec foin, & 'les maux que faifoient les Ariens le touchoient &c. d'une tres sensible douleur. C'estoit un des sujets de ses prieres P-124f. les plus ardentes. 'Aufli il recommandoit à ses disciples de n'avoir amais aucune union avec les sectateurs de Meleces le schismatique, ] & d'Arius, & dene prier jamais ni avec les Ariens & E.48,C.

les autres heretiques , ni melme] avec ceux qui favorisoient les Ariens.

g. 30, d| \$1.6 zip.

s-speck

Il estoit assurément fort opposé à Origene, à sesouvrages, & à ceiux qui les lifoient; [ en quoy il pouvoir bien aller audelà de ce que l'amour de la verité & de la justice demandoir de luy, puisqu'il estoit homme & cela ne doit pas paroistre étrange. Car Origene a toujours eu ses ennemis aussi bien que ses désenseurs & il estoit difficile que les gents de bien qui ne s'instruisoient pas des choses par eux mesmes (car il est visible que Saint Pacome ne lisoit pas Origene, ) ne suivissent les impressions de ceux en qui ils avoient croyance: ou tre que personne n'a jamais douté qu'il n'y eust deschoses tres dangereuses dans Origene; & tout le monde ne se trouvoit pas toujours egalement disposé à les excuser . Il est ailé aussi que quesques personnes aimassent le mai mesme qu'elles trouvoient dans cet auteur , ] '&c qu'ainsi Dieu ait fait des miracles nour faire connoiftre au Saint qu'elles avoient pris

dans les écrits une doctrine corrompue. [C'est à quoy il faut bor-2.14.2. ner Jee qu'il dir que Dieu luy avoit fait connoistre: f outre qu'on scait que des visions ne font jamais une grande foy dans les matieres contestées, estant aisé que celui qui les a eues, ou celui qui les raporte, ajoute, fans y penfer, quelque chofe à la verité, en fuivant fa prevention propre. Car il est visible que l'historien de

Saint Pacome effoit aufli opposé à Origene, que peu instruit de son histoire; ] 'puisqu'il le fait chasser de l'Eglise par Heracle; Z-30.d. ["attribuant à cet Evesque disciple d'Origene, ce qui n'est vray v. Origene que de Demetre son persecuteur. I

> Comme le Saint haiffoit lesennemis de la verité, auffi il avoit un amour ardent pour les gents de bien, & sa plus grande joie

n. On ne voit put bien fi c'eft de S. Pacome que cela eft dit on fi c'eft de S. Theodore.

estoit'la fermeté & l'avancement des Orthodoxes, en qui il croyois voir J. C. residant sur le throne de son Eglise. Il avoit un & 48 c. respect tout particulier pour S.Athanase, non seulement à cause de sa dignité & de sa vertu,] 'mais encore parcequ'il le regardoit 430.016 5 66. comme une colonne de l'Eglife & un athlete de la verité , & à cause des persecutions qu'il souffroit pour l'Evangile & pour la vraie foy. Saint Athanase de son costé aimoit extremement Saint E-the. Pacome & ses disciples.

Il reveroit aussi S. Antoine comme un miracle de la grace, & c. comme le modele des anacoretes ["Et nous avons vu J'avec quelle 8-45.6.d.

estime S. Antoine parloit de luy.

ěc,

'Quand il voyoit quelqu'un dire ou faire quelque chose contre gan. l'honneur de ces grands hommes de l'Eglife, non seulement il ne le pouvoit foufirir, mais il rompoit absolument avec ces personnes qu'il regardoit comme des serpens, alleguant ce qui est dit dans l'Ecriture contre la medifance & la punition de Marie, lorsqu'elle murmura contre Moyse son frere.

### ARTICLE XVIII

Des miracles & des autres dons extraordinaires qu'a eus S.Pacome,

LEU n'accorda pas seulement à S. Pacome les dons de la grace qui le rendoient faint devant ses yeux; mais il y ajouta ceux qui pouvoient encore le rendre illustre devant les V. f z. hommes. Car'nous avons vu ] 'que les plus anciens auteurs ont Laufe je poss remarqué que le merite de fa vie luy fit obtenir de Dieu desdons Buch.p. 7 [Vie. 2007]. Alexage apostoliques, comme celui des miracles, celui de la prophetie, P.I., c. 14-p. celui des visions & des revelations extraordinaires. [C'est ce qui 304-2/303-2 fe voit en divers endroits de fa vie , ] 'où nous apprenous' qu'il Bolt.ta.may.g. receut auffi le don des langues, & une grace particuliere pour le 59 hc. discernement des esprits; & que Dieu luy decouvrit beaucoup & g.65,ab, de choses tantost par des revelations, tantost en luy parlant interieurement dans le cœur, tantost par le ministere des Anges.

[Outre divers miracles, qui y sont marquez en détail, Jon y lit E-33-b[Sor.14. que le Seigneur qui fait tout pour le bien des ames , opera par may, passitue, luy un grand nombre d'autres guerisons en faveur des moines & des feculiers. Quand cela arrivoit, il ne s'en enfloit point, demeurant toujours dans son humilité & sa gravité ordinaire. Que s'il arrivoit quelquefois qu'il n'obtinst pas la guerison de quel-

g. 17.c,d.

ques présones pour qui il prioti, lince elloir point furpis, & ne affligieir pion de ce que Dieu ne l'avier pas exaucé; dechair que les Saints pe doivres avoir en vui que fa volonté, de innite en que les Saints pe doivres avoir en vui que fa volonté, de inniter ce que lessos Casturr diséit luy mefine à fon Pere, ¿Que stors colonté joif pâte, d'avos par la minese. Il ettoit fiel dispir de le regarder comme un Apoltre, la caude de fes minese, juil in ne fe jusquir pas feuil mement digné de prier pour lay mefine. Cett pour quoi il penoir les Saints pour les intercelleurs, d'il distint fouvrent annés évanision. Vou qui elles dispire de Dieu, priers pour moy «

quí fuis un pecheur.

(1) Abbé heretique envoya un jour luy faire cette proposition; Si voos esfes veritablement un homme de Dieu , pullons «
enfemble le Nil à pié, pour voir lequel de nous deux est le plus «
aime de Dieu.Le Saim à quion vint dire ces paroles; ferrejetra «
tou avec horreur, disart qu'il ne fongeoir nullement à faire des
minedes, mais à pleutre s'es peche, à ne tomber point dans les

avec horreur, difact qu'il ne fongeoit nullement à faire de mindels, mais alpeurer fes peches, à ne tomber point dans les jugement scribles de Dieu, d'à eviter pur fon fecours ces fortes de pieges du dabbe. Et comme s'et distiples s'éconoines que cet hereitque entil la hantilefie des 'engages à des chofes de cette nature; il répondit qu'il auroit pu faire ce prodige par la permiffion de Dieu de part le fécours du demon, pour s'abyfiner de plus en puis dans fos impetré, d'e y a flemir ceux qu'il avoit abuléz. Il leur apprit enfuite à ne fe point elevre de ces fortes de merveil. Les, à ne point demandre de svifusos, d'à ne point defirre de voir des demons, parceque Dieu nous défend toutes ces chofes dans fes Erritures, en défendant de le tenter.

Il preferoit de beaucoup les miracles invisibles aux exterieurs. & la guerison des ames à celle des corns: l'ôc nous avons V. 5 16.

vu] combien il laificir foufirir fes plus chers difciples fais les guerir. Il regardoit aufii la vue d'un homme de bien, de la grace de confiderer Dieu dans un Chrécien qui est fon temple, &c. comme la plus grande de toutes les visions; de il efloit bieneloigné de fouhaitre les autres, croyant que cela n'eflort nullement

permis à un pecheur comme luy. Il 6e contentoit de recevoir ces graces quand il platiót à Dien de les luy communiquer, efiperant que venant de la fource de l'Immilité, elles ne le feroient point tomber dans l'orgueil. "Un jour qu'il infinitioit les Religieux, il dentidans fon cœur un mouvement qui le fit tout

Religieux, il fenti dans fon cœur un mouvement qui le fit tout d'un coup ceffer de parler : & en mesme cemps il envoya l'occonome à la cellule d'un frere pour luy demander pourquoi il n'estoit pas venu à l'instruction comme les autres, & pourquoi

au moins I ne prioir pas, mais s'amufoir à dormir. A quoy ÎI, a pattas, Je doute fort que ce foit ît un moine, s'e en effecții foriti du monaftereț quelque temps aprés, Ji syanet pu s'abandonner à Dieu pour potert a froit: E'naffillant un piru un firer à la mort, g 60.0. il conut par la Iumiere de Dieu l'érat de fon arne, 60 vit les Saints qui venoiere la receveir.

(Dieu luy faifoit comprendre les penfére & Jles malices de 8-17-6 demons, comme sil les cult crienciu parler, & les artifices par léquels its atéchez de tromper les hommes; & il le favoir de cette lumière pour s'opporés à leur illufions. Se rouvant un 6-14-1 jour dans une grande fievre, il connut que c'effoit un effet de malignied des demons, Ro not de la nature de force qu'il paffi deux jours entiers fans manger. Le troifenne jour , s'ethant levé pour prier un peu, il fe trovars queri, & alla au reféctoire avec les autres. Il voyoit quand cela arrivoit de mefine aux autres, b. & les chortoit à fe moquet de cet artifice des demons.

[Dieu qui conduisoit sa langue & ses pas, luy faisoit decouvrir quelquefois les choses les plus secrettes sans mesme qu'il y penfast. J'Estant un jour venu à Tabenne pour guerir la faute 8-40.45. d'un frere, il parla d'une maniere qui touchoit une autre faute qu'il ne favoit pas & auffi-toft le frere coupable de cette derniere faute la luy avoua publiquement . Il se servit de cette rencontre pour s'humilier, & pour reconnoistre devant tous les Religieux, que c'estoit Dieu qui regloit tout, & qui faisoit connoistre à luy & aux autres ce qu'il luy plaisoit , non quand ils le vouloient . mais quand fa providence le jugeoit ainsi à propos. Il reconnut gapas. encore dans une assemblée plus considerable, que ces operations extraordinaires de Dieu en luy n'y effoient pas permanentes, & ne dependoient nullement de sa volonté, mais de celle qui les huy communiquoit , pour favorifer l'ardeur [ qu'elle luy avoit donné | pour travailler au falut des autres . Il les regar- g. 10-flao. c. doit comme des mysteres qu'il falloit entierement cacher aux hommes, ou ne les leur decouvrir qu'en partie autant qu'elles pouvoient servir à leur edification. C'est pourquoi il n'en parloit \$41.d. quelquefois qu'aux principaux de fes disciples.

Hift, Eccl. Tom. VII. Dd

#### AL ADADEDADADADADADADADADADA ARTICLE XIX.

S. Pacome re poit S. Atbanafe, fait quelques miracles &c.

[ TL nous reste encore diverses choses à dire de S. Pacome , où nous tascherons de trouver quelque ordre de temps; & nous fuivrons en cela non feulement le texte grec de fa vie , mais encore les traductions latines, qui ayant peut-estre esté faites sut des exemplaires meilleurs en ce point , lient plusieurs choses qui font detachées dans le nostre. Que si c'est une faute & une pure liberté des traducteurs, cette faute n'est pas au moins d'une grande confequence.

La premiere chose qu'on remarque aprés l'établissement du monastere de Tabenne, c'est qu'outre l'eglise qu'il y avoit fait Ball, a maye. baftir pour les Religieux, Jil en fit faire une dans le village par le no halvir P.L. confeil de Scrapion Evelque de Tentyre afin que les bergers des 1.7.122. \$ 16. environs puffent s'y affembler le famedi & le dimanche, & y entendre la parole de Dieu dans les Ecritures . Comme il n'y avoit pas encore de Lecteur,il la leur lifoit luy mesme, avec une modestie & un recueillement qui edifioit tous les assistans, & leur inspiroit le desir de recevoir le battesme; & il y en eut en effet plufieurs qui se convertirent. Ses Religieux y alloient aussi avec luy. Il fe chargea du foin de tette eglife & des hoftes qui y furvenoient, jusqu'à ce qu'on y eust établi un Prestre.

Boll granab.d.

La reputation de S. Pacome & des Religieux de Tabenne se repandit dans peu de temps par tous les environs, '& fit glorifier le nom de J. C. par un grand nombre de perfonnes,dont plusieurs mepriferent toutes les choses du monde, & embrasserent la vie folitaire. La fœur du Saint connut par là fa pieté [ & le lieu de fa demeure: ] & estant ventie pour le voir, comme nous avons déja dit fans pouvoir obtenir cette grace, elle en receut une plus grande en se consacrant à Dieu. L'estime de la vertu qui se pra-

g. 30 e.f. g. 11.d|65.b.

riquoit à Tabenne, y attira peu aprés le jeune Theodore, que v.s. Theo-Pecule y amena[vers l'an 328, klu pays de Latople,où S.Pacome dore f 1. l'avoit envoyé pour affilter en ces quartiers là quelques perfonnes mic al s.daffligées.

g-12, a.b|Vit.P. P.116,C.

'S. Pacome n'avoit pas encore un fort grand nombre de disciples, loríqu'il s'apperceut [ que le demon avoit déja repandu fa zizanie parmi eux, & Jqu'il y en avoit quelques uns qui vivoient plutost selon la chair que selon l'esprit . Il leur sit de frequentes

exhortacions pour les corriger. & comme ils en tircient aucun pofic, il fe reins en un liera l'évar, où il é girat le viáge contre terre, & s'adreffant à celui mefine qui luy avoic ordoné d'aime fon prochain, il e copiura d'avoir piris de ces annes, & de les troucher de fa crainte, afin qu'elles esperaffere en luy. E Comme Dies fait midrectione de qui il luy plait, 1 pa priere neut point d'effet fur ess course endureis. Le Saint ne les abandonna pas enamonies, & parés avoir encore en trecon a Dieu, il leurimpo-fiquedques regles és quelques prieres particulieres, afin qu'enles bolevrant a un moins comme des fevritues; ils arrivaffent peu la peu à la liberté des enfans, & à l'amour de leur devoir. Mais quad ils viene qu'in e leur effort pas permisde vivre folon leur volonté, ils aimerent mieux fe returer, faifant voir que rien profite à ceux qui ne travailler nes freiendement à leur falut. Neanmoins leur malbeur fervit aux autres pour s'avancer de plus en lus des vertu.

Lorfque Saint Athanafe voulut faire la visite des Eglises de la Boll, g. 30.00

V.S Athernate note

hauer Thebalde, dans les premieres années de son episcopar , ("cétal à dire appremenneur en 33,5% cujú juffa en bactus auprés de Tabenne,S. Pacome alla audevant de luy avec un grand nombre de les frere, missi il eccata au milique d'aux pour neltre poir de Jordonneur Prefire & Superior de tous les foisiares du doccé de Tentyre. Désque ce Saint avoir etfé fair Evesque, (cello il 20,5%) comme ks ocemné de la veriré publices diversées céfoir une colonne de l'Eglife, de un predicateur invincible de la veriré.

[Nous avons vu comment JS. Pacome faisfit le Confelleur s.n.Denysed Entryes, fur la mainett door il recevite les hoftes:Ce 4.
faint Prefire le pria une fois de le venir voir à Tenyre, comme
ayant quelque, choé d'important à luy communiquer. Mais
cétoir proprentes pour faisfaire une femme du lieuqui ellans
cétoir proprentes pour faisfaire une femme du lieuqui ellans
cétoir proprentes pour faisfaire une femme du lieuqui ellans
cétoir proprentes pour faisfaire une femme du lieuqui ellans
cétoire. En été le fair effect des gréports de l'ête gueire par
foir de luy pardérirer, ét en 'couchant foi capuce duranc qu'il <sup>152</sup>
entretenoit dans l'éplie avec Deuys. Le Saint vit bien que

c'estoir pour elle que son ami l'avoir fair venir, & la renvoya en Sur. p. 201. § 36. 2. luy donnant sa benediction.

'Ce fur aprés cela qu'arriva l'hiftoire d'un Religieux d'un mo- Boll g. 52. 8 29-2, Selon Denys, ce fit le Prefire qui la benit : mais il paroift que Dimysfire d'it effir ofté . maltere voisin de Tabenne, qui vouloir eftre clevé à l'empioi d'occonome, donc no Abbé ne le jogorie pois capable. Quo ur de définire de fei importunitez, l'Abbé qui prenoit fouvert avis de S. Pacone, la yoit que efeitoir e Sain qui luy avoit confollé de luy refuier l'emploiqui l'demandoir. A suffisont le Religieux in fisie une muraille aucour de fon movallere. Il l'extreptir en labodant, « Cachengras fui l'uy le souler par tours festre d'in-forsit l'abbordant, « Cachengras fui l'uy le souler par tours festre d'in-forsit par l'estre d'in-forsit l'abbordant, « Cachengras fui l'uy le souler par tours festre d'in-forsit l'abbordant, « Cachengras fui l'uy le souler par tours festre d'in-forsit l'abbordant s'entre l'abbor

Vir.P.c.35.p. 117|Sur.p.101.5

Scho Douys le Petit & Surius, ce moine demandoit à ellire ellerà la cliciature, & y fur ellicitivement elevé, qui donnoit leu de s'éconer que Saint Pacome eult parté la condéceance jusque dans le Sanchaire, en y fuilant entrer contre toutes fortes de regles, un hormmequi en elloit indigne d'ailleun, & que fon ambinion, fain partér de fese importement, en rendoit encere plus indigne. Mais le texte grec fait vioi que res traduceuns le font meripi, de cat exertant de la conditien des ames, ce ment en le font meripi, de cat exertant de la conditien des ames, ce ment en le font meripi, de cat exertant de la conditien des ames, ce quand ex Religieux tit qu'ulo hu y accordoit l'excoorant, il ne voult pas le recevoir, de vint auffi-toft demander pardon à S. Pacome.

Sur. \$ 38[V.P.c. 3'. 4 Boll g. 32.33.

Boll.g 32.f.

. Il no failoit que de partir lorfiqu'un homme accourur pour conjurer le Saint de delivrer fa file polificé de udemon. Il lefi en benifiant une robe de la fille, de avec de l'huile qu'il avoit confacrée par fa pireire. El d'elivra en mefine temps l'arme de necre fille de la polififino d'un peché qui effoit inconna l' fon àc, pere propre, mais que l'Effort de Dieu avoit fait connoître au Saint-Il delivra de mefine une rafant posfide<sup>1</sup>, par du pain qu'il

g.33.°.b.

donna à'Gon pare pour luy en faire manger. Je ne faya fi ce feroir Jac.
'ce Moyfef lis Je Magdole, qui eflair entrainé par les demons
dans des fondrieres & des precipiors où lis le vouloient faire perir, fut delivré par le Saint; & ce miracle paroift avoir fait un
grand celat.

#### 

## ARTICLE XX.

Fondation des maisons de Pabau, Chenobosque, & Moncose:

The maifen de Tabenne fe trouvant enfin trop petite pour boil, sausp., crux que Dien envoyai à S-Roome, il en établit une fis-dist, becode en un village abandoné normel Proou, dans laquelle il mit un excoment de la matte officien necediaries pour la condition de la constant d

nom general à ceux de cette congregation, on les a toujours ap-5.4.6/j.rt.b. pellez les Religieux de Tabenne.

La maión de Pabau eficir établie des l'un 316, & quadques sons est, autres cocco. «Ca quelque temps apres l'établifiement du mo-Bal-da autres cocco. «Ca quelque temps apres l'établifiement du mo-Bal-da autres cocco. «Ca quelque acions foiliaires, » le vius prier d'accepter foi monatle- re appellé de Chenobolique. Le Saint y mis quelques uns de fes Regigents pur y viver avec les anciens four la conduite d'un reconome. "Il donna cette charge [ ou rout d'abord ou quelque \$4.4 temps aprés ] Dolfis, qui n'elloir pade fes plus anciens diferipes ha cequalques uns à cuité de cola murmurerent de fa promotion. Mais 5 Paconne voore dans le progres qu'il avoit était, c'eluli qu'il

V.S. Theo devoit faire à l'avenir. Il marqua melme affez clairement, qu'il acdore de Ta- feroit un jour son fuccesseur.

Titabilit de mefine une quatrieme maifin à Moncole ou Mo εποθη эπος canfe, à la prieme de quelques acoires foliaires qui y demeu-roient, entre lefquels un nommé Jean Jou Jonas dont nous parlerons dans la únic; a le figualoi par fa vertu. Il y établic pour Saperier "Conneille Yun des plus flaints de fes diciples. "On alicit ± n 13-4, de Tabenes Je ne Cie lues par bareau y ét di femble qu'il falloir.

Dd iij

coucher en chemin . 'On passoit devant Chenobosque pour y aller de Pabau.

e.60.elSuc.p. 'Il bastit en ce lieu une eglise la plus belle qu'il put, avec des 104. 1 46. ailes, des pilastres de brique, & divers autres ornemens de sorte qu'il avoit de la joie & quelque forte de complaifance d'avoir fait ce bastiment. Mais croyant que cette joie venoit du demon & de l'orgueil, il obligea ses freres de tirer les pilastres de l'eglise avec des cordes attachées au haut, en sorte que tous demeure-

rent "penchez ou tortus. [Heft difficile de comprendre comment exérciscela le pouvoit faire, & comment le bastiment posé sur ces pi-lastres pouvoit subsister, si ce n'estoit par miracle. ] 'Aussi Saint Pacome ne l'entreprit qu'aprés avoir eu recours à Dieu par la priere [ Mais cette aversion qu'il avoit pour le faste qui se glisse dans les monasteres sous une fausse apparence de pieté, est encore un plus grand miracle. ] Il prit cette occasion pour avertir ses Religieux de ne fonger point trop à embellir ce qu'ils faisoient; mais de s'appliquer entierement à eviter la complaifance lorsque la grace de Dieu leur auroit fait faire quelque chose de bien, depeur de devenir la proje des demons.

ARTICLE XXL

#### Le Saint predit la chute d'un moine, & le met en penitence &c.

A [ premiere ] vision qu'eut Saint Pacome estant en la com-37-a.b|Sur.sb p. pagnie de ses freres sur le dereglement que le temps apporteroit à son Ordre, '& qui luy donna occasion d'en demander depuis Cod,regt.s.p. une seconde , [ est assez probablement ] celle qu'il eut dans le monastere de Mocanse,où ayant esté ravi en extase, les solitaires qui estoient avec luy, écrivirent les paroles que l'Esprit de Dieu luy fit prononcer pour leur instruction sur ce qui devoit arriver dans la fuite du temps aux chefs & aux Superieurs de ses monasteres. Nous avons encore ces paroles, qui fant d'un style figuré & prophetique, avec quantité de caracteres grecs, qui effoient un chifre oc une espece de langue [qu'un Ange luy avoit apprise, comme nous le dirons dans la fuite.

Nous avons dit que la maison de Pabau estoit fondée dés l'an 336. Et elle peut mesme l'avoir esté assez long-temps auparavant.] Car la famille des Grecs qui y effoit établie, fubfiftoit dés l'an 325 , fous la conduite de Theodore l'Alexandrin dont "nous parle- V. # 30-

s . treize ant avant la mort de S. Pacome .

P.64.65.

206. \$ 57. Sur. 169.

g-43.0.

Boll r. 60 4.

Boll. P. 64. C # 8-40.f.

rons dans la fuite. Comme ce Theodore ne favoir pas l'egyptien, 4. S. Pacome qui l'aimoit beaucoup à caufe de fa vertu, fouhaita de epouvoir apprendre le gree pour l'entretenir. Dieu Juy accorda 8-59-b.

V. # 15. [depuis] cette grace en "faveur d'un autre .

"Étorte les disciples qu'avoit le Saint dés le temps de Confan. 8-14mont lét 11 in, fin, il y en avoit un qui avoit quitté la vicé des anacorees, parmimo-113- lesques il s'ethoir rendu illustre, pour s'emettre fous fa discipline.
Il s'étorit en bout de quelque temps presid au voisent defir du
martyre, 'ét il priot fouvent le Saint de domander à Dieu pour lu
luy cette grace; mais le Saint au contraire, l'eschorairà é doufer
en luy ce destre, 'ét à ne songer qu'il acquiter avec facilité des
devieurs de fon état, l'altiturant que s'il le faint, il fieritu in jour
mer, le Saint luy dit un jour qu'il freirit en qu'il mobile, de, cu'il
ne récordire qu'il sur demonstre la courone qu'il fouhainoir, mais
qu'il pritt bien gante qu'au lieu d'effre Martyr, il ne devinit apofat, parecqu'il faut demander à Dieu de ne point comber dans

la tentation, & non pas s'y jetter volontairement.

Deux aniaprés, le Saira syant curvos quedques frees couper des la joice en une lise proche des Blemmes, I did'act frere dor un afin pour leur aller porter quelques provisions, mais de prendre bios pante à la w. Ceffoit afie. Du vidre ce qui allei ar arriver. Car des Blemmyes qui venoiere querir de l'eau bla rivière, ayant rencoestré e effere, fe faiferne de luy, luy lieren le mains, de le mentreux à la montage où effoient leurs camarades. Ceux-ci le receurent avec de grandes railleires, de luy commanderent d'adorre l'eurs Dieux. Il le refuis d'abord; mais quand il les vist « L'épéc mui à la main le mencar avec fruer de le leure s'al nobeli. foir, la frispeur le faifit; ce grand defir qu'il avoit du martyre s'avanouir en un moijl verfa du vin fur leurs factifices, mages avec eux de la chair offerre à leursidoles, d'et ua fon ame pour ne pu saliffer mourir un corps qui en pouvoit evirer la mort.

[Comme Dieu ne volukie que le guerir de l'enflure de fonorgueil ,) l'es barburse le laifferent biens oft aller, & lilére neviral aumonaliter, les labits dechirez, & le vilage tout meutri des coups qu'il s'éluir donnez [ dans la violence de fa douleur .] Il roussaine Pacome qui venoit audevant el lay, a yant feu fa faute [ par quedque revelation ] Le freue fe jetta â fes piez, & luy avous avec de grands cris é crime qu'il avoit commis pour n'avoir pas fuivi fon confeil. Le Saint pour le luy faire encore fentir davantes. « ge, luy fix de garabs reprocluse de la fichetré, & luy freu reamoins s'

enfin esperer de recevoir misericorde de la bonté de Dieu , s'il vouloit embrasser les remedes qu'il luy prescriroit. Il témoigna qu'il estoit prest à tout. Et le Saint luy ordonna de s'enfermer pour le reste de sa vie dans un lieu particulier, sans parler à perfonne, fans prendre d'autre nourriture que du pain, du fel, & de l'eau, de deux jours l'un, de faire deux nattes par jour, de veiller & de prier autant qu'il luy feroit possibile, & de ne cesser jamais de pleurer sa faute [Comme ce coupable estoit touché & humilié, ] il embrassa avec joie tout ce qui luy estoit prescrit, & en sit mefme deux fois autant. Il combatit ainfi avec courage durant dix années, au bout desquelles il alla se reposer en paix avec la gloire 'd'estre martyr s de la penitence, & )de la grace s qui convertit les cœurs, & leurs fait faire audelà de ce qui semble impossible aux hommes. ) S. Theodore & quelques uns des principaux alloient quelquefois le confoler & le foûtenir dans fa retraite 'll v en a qui difent a que Dieu donna des marques à Saint Pacome du

repos dont il jouissoit .

Boll a 19-he. Un f autre Molitaire

221. 78.

18.

"Un autre Júlitaire effant tombé dans le mefine malheur que celui-ci, vint trouver S.Pacome, quoiqu'il ne fiuft pas de fa congregation, pour recevoir de luy les remedes de fon mal; & s'en retourna avec la joie de pouvoir efperer sa guerifon, s'il joignoit les trauvaux du corps aux larmes d'un cour contri de humilé-

## ARTICLE XXII.

#### Histoire de Silvain comedien.

Bell 14. mays. 6 1 O 0 8 avons marqué 1 'que S. Pacome employois fes dificiples, & qu'il s'employois luy meline aux ravaux kery lus difficiles, comme à cuere des pairs. Un feculier déja avancé en âge qui venti demander l'habit, les ayant rouvez, encette occupation, s'en fandaliza comme d'une enauté; mais Dieu "l'en &reprit la nuit dans une vilion, comme un homme qui l'avoit point 501. hays 6.1 de fig. j'; ce qui l'obligac de confeller publiquement. fa fautre '& le

Saint le receut dans le monaftere.

9 51|Boll\_e.4x-q II receut en mesme temps un comedien nommé Silvain qui ἀντὰ μέμενα.
n'éftoit encore qu'un ensant , aprés l'avoir averti de prendre bien
garde à quoy il s'engageoir, & s'il pourroit accomplir toutes les

chofes aufquelles un moine est obligé. Silvain promit tout, '&c

1. 2 n 1 [Sie] Laetre nelle juapropione. 2. J'ay peur que cone foit qu'une fauffe traduction,

s'acquita

s'acquita fort bien de sa promesse durant quelque temps, pratiquant avec foin la mortification & l'humilité.Mais il se relascha depuis,& oubliant le foin de fon salut, il s'amusoit à ses anciennes boufonneries, que d'autres commençoient à imiter. On en fit des Vit.P.c.32 p. plaintes à S. Pacome, & plusieurs des freres demanderent qu'on 114. le chassalt. Mais S.Pacome voulut user de sa patience ordinaire, pria Dieu sans cesse de vouloir par son extreme bonté luy toucher

le cœur, luy fit de fortes reprimendes , & le fit mesme souetter Boll. \$ 52.c. aco per by SUNTION. pluficurs fois malgré la repugnance qu'il avoit d'en user de cette maniere. Cependant Silvain ne se corrigeoit point, '& les freres Vit.P. past 2. continuoient à demander qu'on le chaffait, 'Ainsi S. Pacome le Boll. g. 52.0. fit venir devant toute la Communauté, & aprés luy avoir reproché sa dureté incorrigible, il ordonna qu'on luy ostast l'habit de la maison, qu'on le chassast, & qu'on le renvoyast chez ses

parens. 'A ces mots Silvain"qui n'avoit encore qu'environ vingt ans, belesce NOTE 11. fut faisi d'effroi , & ne voulant point dutout retourner dans le monde, il fe jetta aux piez du Sainttout fondant en larmes, le conjurant de tout son cœur de luy vouloir encore une fois faire misericorde, & luy promettant de changer de vie. Le Saint luy a saed. reprefenta combien il avoit peu de lieu de se sier à ses promesses. Et comme Silvain continuoit à le conjurer d'avoir pitié de luy, 'promettant avec de grands fermens de se corriger; 'il demanda " s'il y avoit quelqu'un qui voulust répondre de son changement . 4.4. Petrone [se confiant en celui qui ne veut pas la mort du pecheur, mais sa conversion& sa vie, sse presenta pour luy servir de caution; [& sa charité toucha sans doute celle de Dieu & celle du Saint.] Ainsi quoique toute la Communauté persistast à vouloir qu'on Vit.P.p. 1123.1. chaffaft Silvain, 'S. Pacome declara qu'il luy pardonnoit encore Boll g. 52 d.

pour cette fois en faveur de Petrone, & le mit fous la conduite gasted. de Psenamon l'un des plus excellens des freres, en le priant d'avoir foin de fon falut, & de joindre mesme sa penitence à la sienne, puisque pour luy il estoit trop occupé du soin des autres [pour luy pouvoir rendre cet office de charité. Et il ne voulut peut-estre pas pour la mesme raison en charger Petrone.]

Il eut la joie de voir son indulgence benie de Dieu. Silvain de obeit à Pfenamon avec une exactitude incrovable. Il s'occupa avec ardeur aux jeunes, aux veilles, à la priere, au travail; en g. 12.d. forte qu'il fervit d'exemple à tous les autres en toutes fortes de vertus: Mais il excelloit furtout en douceur & en humilité, gar- g.41.d. dant un perpetuel filence, ne levant presque pas les yeux pour

Hift. Eccl. Tom. VIL

g 52.d.

142,00

regarder personne. & versant sans cesse des larmes, mesme durant le repas,quelque effort qu'il fist quelquefois pour les retenir . Et comme on y trouvoit de l'excés, il répondoit, Comment ne voulez vous pas que je pleure, moy qui ay monté sur le theatre,qui « aprés avoir connu la verité, ay negligé mon falut, & me fuis vu « en danger d'estre chassé de cette maison; qui ay fait des fautes « pour lesquelles je devrois avoir donné ma vie; & qui aprés cela « rne voy encore fervi par des Saints, dont je ne fuis pas fenlement «

digne de baifer les pas fur le fable.

S. Pacome admirant ce grand changement [ de la droite du Treshaut, dit un jour dans l'affemblée des freres qu'il y en avoit un parmi eux qui furpaffoit tout ce qu'il avoit iamais vu de vertu. On crut qu'il parloit de Theodore, de Petrone, d'Orfife, ou de Corneille; & il fe fit long-temps prier pour s'expliquer. Enfin,il dit que s'il croyoit que celui dont il parloist fust capable de se laisser emporter à la vanité, il ne le nommeroit jamais. Mais qu'il n'estoit ni pour se rejouir des lottanges, ni pour s'assliger des blasmes, parceque son humilité le rendoit inebranlable dans la vertu, & que mesme tout ce qu'on diroit pour le relever, ne feroit que l'humilier davantage. Il ajouta enfuite, que Theodore & les autres avoient lié le demon, mais que l'humilité de Silvain l'avoit tellement vaincu, qu'il ne pouvoit plus paroiftre devant luy. Silvain combatit ainfi durant fept ou huit ans jusques à sa mort ; & Saint Pacome aprés s'estre rejoui de sa penitence, eut encore la joie de voir un grand nombre d'Anges venir recevoir ion ame pour la presenter à Dieu, comme un parfum precieux, & une victime d'un prix rare entre les hommes.

\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$**\$\$\$** 

ARTICLE XXIII. Saint Pacome fait agir S.T beodore, fonde cinq nouvelles maifons.

Boil a may ,g.

g-41.c|53.4.

g. 53.b.

T NE des choses dont Saint Pacorne entretenoir[le plus]ses Religieux, estoit de veiller sanscesse pour se preserver des chutes, & se garantir des embusches du demon. S'estant fort étendu un soit sur cette matiere, un Religieux nommé Mave, d'ailleurs fort reglé & sans vices, & qui estoit mesme depuis longtemps Prevost d'une famille, se blessa de cet entretien, comme se croyant luy & les autres assez affermis, & hors du danger de tomber fouvent. Cela fit qu'il ne voulut pas aller le lendemain couper des joncs comme les autres, s'excufant fur quelque incommodité. Mais S. Pacome etlant revenu le mefine jour avec les freres, luy parla d'une maniere qu'il vit bien que la disposition de son cœur luy estoit connue. Il confessa sa faute, & glorisia Dieu[de l'en avoir delivré.]

Quelques jours aprés, le Saint obligea S. Theodore de faire au lieu de luy l'instruction ordinaire, fans luy donner seulement le loifir d'y fonger; '&t il l'ecoura de sout son cœur comme un s. 38.2 homme alteré de la parole de Dieu, qui fongeoit moins à eprou- E-51-52ver la capacité de Theodore, qu'à profiter des instructions que

Noze 13 Dieu luy donneroit par sa bouche . [C'estoit vers l'an 334, "si] Theodore n'avoit alors que vingt ans comme il y en a qui l'écri- Sur. 14. may, p. vent. Ausii il y eut quelques uns des plus âgez, qui ne voulurent 103.6 53

pas l'ecouter le meprifant comme un enfant ; ce que S. Pacome &c. reprit comme une tres grande faute, & devant toute la Commu- Boll, g 38 a.b. nauté, oc"en leur parlant enfuite à eux mesmes oc sa correction " 51.4 mélée de severité oc de douceur, guerit la plaie que l'orgueil avoit faite dans leur ame.

'En l'an 336,S Theodore fut témoinf à Pabau d'une priere tres Boll E. 6 p.b.c. ardente que fit S. Pacome, pour demander à Dieu qu'il fult misericorde aux hommes, & qu'il n'entrast point en jugement avec eux, mesme avec les moines & les vierges. Durant qu'il prioit il se fit un tremblement de terre, qui ne cessa que lorsque S. Pacome " s'écria plein de joie, [comme ayant esté exaucé.] Beni soyez vous, de Seigneur, qui avez fauvé les hommes. Il défendit à Theodore de rien dire de cela durant qu'il vivroit, & l'exhorta à crier inceffamment vers Dieu fans la misericorde duquel l'univers ne peut fublister. Sept jours aprés il quitta Pabau pour aller visiter ses autres maifons; [& au retour,] il raporta à S. Theodore & aux de autres quelques visions qu'il avoit eues touchant la certitude de la foy Catholique, & de l'innocence de Saint Athanafe; sce qui n'effoit pas peu utile, en un temps où les Ariens fembloient triompher par les avantages que leur avoient donné les Conciles de Tyr & de Jerusalem. Jll mena ensuite S.Theodore à Tabenne, g.ss. a.b. où il changea en larmes la joie un peu trop grande qu'il avoit pour une grace que Dieu luy avoit faite, en l'avertufant que

Dés qu'il eut environ vingt-cinq ans, S. Pacome l'employa à g. 40.4/42 f. visiter au lieu de luy les monasteres, '& cinq ans aprés, [c'est à 8.28.b. dire vers l'an 344, Jvoyant la capacité [& l'eminente vertufque l'Esprit [de Dieu] luy donnoit, il le fit œconome & Superieur de Tabenne. Car pour luy il residoit ordinairement à Pabau.

cette faveur luy imposoit de nouvelles obli

ations.

Theodore venoit tous les foirs de Talenne à Palsu, centralir l'exhoration que. S'acome y disión, de il l'alloit enfaite redire à Talenne (In jour qui feltoit aind venud à Palsus, jil ét trouvaque le Saine foit tout occupé à la priere dant l'eglie ; de il eur est la nuit des visions qui l'effinş cent judqu'à lay ofter prefique le vie comme il le die le lendemin en particulier à l'hosdore de à quelques autres des principaux. Maisil émble qu'il ne leur dir parce qu'il vavoir vu.

Son histoire, aprés avoir dit qu'il avoit fait Saint Theodore

d.f.

Ser. 14.may.p.

1.c.39.P.129.

Suprieur de Tabenne, ajoute qu'il établir de métine les prin- sucipaux de les plus faints de fes diriciples, Superieurs en d'autres mailons (Noiss n'avens point trouvé jusques ini qu'il euft plus de quater monafteres d'hommes fous fa coduine; "Mais en cet endroit messime, (avie parlant de la vertu de Petrone, dit que fa converson fait luvile de celle de toute fa simille, son pere, petiferes, ses fœurs, ses parens, ses servicieurs, s'ellant tous donnez à Dieu dans la communauté de Tabenne. Son per nomine Petroebydonna aven by tout s'en bien, particulièremene; une appelle duries

Thebeu ou Thebué, où S Pacome mit des Religieux.

Cela ne fe fit ce femble qu'aprés la fondation du monaftere de Tafé font on ne dit rien de particulier, 3c de celui de Pane, que S Pacome fonda auprés de la ville de mefme nom à la priere &c.

"d'Arée Evefque du lieu, qui eftoit un homme tres pur dans fa Apière .

foy,"fort auftere , & un vray ministre de J.C. 'La fondation de deservie.

Thebeu sur suivie par celle de Tismen dans le diocese de Pane,

gue le Saint éta blit en allant vifiter les autres de au bout de quelque temps par celle du monattere de Pichnum ou Pachnum, nommé aufif.Chnum, qui eftoir fur le bord du Nil, wers Lacople, Caderge, audeffus [mefme de Thebes : Ainfi la congregation de Tabenne

ARTICLE XXIV.

Voyage du Saint à Pane: Il empefebe de chanter pour un mort.

ORSQUE Saint Pacome se vit obligé d'aller à Pane pour y fonder un monastere, il resolut d'aller en chemin saire la visite de ceux qu'il avoit déja sondez. Comme il approchoit de

l'un d'eux, 'il vit tous les freres qui conduifoient en chantant l'un 15/Bolt g.53.b. des leurs à la sepulture. Ils s'arresterent dés qu'ils apperceurent le Saint; & quand il fut arrivé, ils le prierent de faire oraison pour le mort . 'Il avoit fouvent avertice frere de se corriger , & Boll \$4340 toujours inutilement. Il ne laiffa pas de prier pour luy. Mais au bland. fortir de la priere, il commanda de cefler le chant, fit bruler devant tout le monde les habits du mort, désendit d'offrir pour luy le facrifice,& ordonna qu'on l'allast enterrer sur la montagne, fans chant J& fans aucune autre folennité. Les parens du défunt 8-53 b.c. qui estoient presens, & les Religieux mesnres, le supplierent instamment de permettre au moins qu'on chantast à l'ordinaire; 'mais il dit'que ces honneurs qu'il n'avoit point meritez, ne diés ce feroient qu'augmenter ses supplices eternels. Au lieu qu'en confideration de cette ignominie qu'on luy faifoit, Dieu dont la bonté est infinie, pourroit diminuer ses peines, & luy rendre mesme la vie, sahn qu'il fist penitence. Il y a en ceci des choses oui font audeffus de nos lumieres : mais nos lumieres font bien audessous de celles de ce grand Saint . ] 'L'historien demande gallepourquoi il avoit fouffert ce frere jusques à la mort, au lieu de le chaffer puisquil ne se corrigeoit pas ] oc il répond qu'il n'en sçait rien : mais qu'il scait que ces hommes de Dieu ne faisoient rien que d'utile oc de jutte, ] leur severité oc leur douceur estant conduites par les regles & la science de Dieu. Il dit encore que Saint b. Pacome voulut en cette occasion donner une juste fraveur à ses disciples pour les preserver de la negligence . I

"I patá enditie deux jours à infirmire cux de cette maifon, ps.916-en, jequ'à ce qu'on le vinit péried ve veuit donce fa bencilition à un soit de l'entre Réligiaux de Chenobolque qui fe moureix, éx qui lay demandici entre de cette grace. Il partie auffictot pour aller : mais etant prés du lieu, il vit l'amede ce frere 'que les Anges portoient dans les 18-818,500 ceux; de forte qu'ul final pas même judqu'à Chenoboque, fy 8 Bulganocieux; de forte qu'ul final pas mente judqu'à Chenoboque, fy 8 Bulganocieux; de forte qu'ul final pas mente judqu'à Chenoboque, fy 8 Bulganocieux; de forte qu'il n'alla pas mente judqu'à Chenoboque, fy 8 Bulganocieux; de forte qu'il n'alla pas mente judqu'à Chenoboque, fy 8 Bulganocieux; de forte qu'il n'alla pas mente judqu'à Chenoboque, fy 8 Bulganocieux; de forte de l'est partie de l'est partie de l'est pas de l'est partie de l'est partie

ayant peut-eftre fait fa vifite peu de jours auparavant. }

Quand if fut arrive h Pane, TEverique [Area] by recent aware for public forces of marque of diffection & de jeu, julqu'à faire faire histories forces forces de marque of diffection & de jeu, julqu'à faire faire histories une felte publique à fonarrives III nuy donna sufficie du ne place histories que felt public fon monaftere, de la ville pour y bullir fon monaftere, de la ville fonatione. Quelque perfonnes poulfes par une envie maigne viurent la suit abatre ce que fon avoir bullir mais la painence du Saine fut plus forceque leur arailles: Dieu fe declara fon procedeur: & ces malheueux elbar tevenus catter force, quant arreftez per un Ange tout environné de feu, qui autres fois, funer arreftez per un Ange tout environné de feu, qui

Sut 165 Vit.P. désendoit la muraille. Quelques uns disent mesme qu'ils furent " Eoil e. 12.d. confumez par ce feu. Ainli le monastere fut basti: & le Saint v établit pour œconome, Samuel, qui joignoit une gayeté toute fainte à une tres grande abstinence. Il y mit un nombre considerable de ses Religieux, entre lesquels un nommé Talmas excelloie dans toutes les vertus & exterieures & interieures 11 avoit perdu les yeux du corps, pour estre eprouvé comme Job [ & comme Tobie, ] ce qui n'empeschoit pasqu'il ne sust infatigable & dans les veilles,& dans toutes les autres pratiques de la penitence. Le Saint demeura un temps considerable dans ce monastere, pour y mieux établir la discipline, parceque ce n'estoit pas loin d'une ville. Durant qu'il y effoit , deux philosophes vinrent pour luy &c. faire des questions, aufquelles Corneille & Theodore répondi-

g.ss.c.dSur.

rent au lieu de luy.

'Comme il s'en revenoit de là à son monastere ordinaire [ de Pabau, ] les demons 'le mirent en grand nombre autour de luy, &c. comme pour l'accompagner par honneur, afin de luy donner de

la vanité: mais il les combatit en confessant à Dieu ses pechez, Boll g. 5; 4|Sur. pour lesquels il se jugeoit digne de l'enfer. Tous les freres estant 6/Wir.P.p.15 fortis pour le recevoir, un enfant se plaignit que depuis qu'il estoit parti pour aller visiter les freres, on ne leur avoit rien donné de cuit ; à quoy le Saint répondit avec beaucoup de douceur qu'il luy en donneroit luy mesme. Celui qui avoit soin de la cuifine avoua en effet qu'on ne leur en avoit point donné depuis deux mois; parcequ'on n'en mangeoit point quand on en fervoit, & qu'ainsi c'estoit une grande quantité d'huile perdue. Mais le Saint pe se satisfit pas de cette excuse dont il luy sit voir l'inutilité par une reprimende tres vive: & pour luy faire comprendre la grandeur de sa faute, il fit bruler toutes les nattes que luy & les sonbrasses. autres freres de la cuifine avoient faites durant ce temps là, au lieu de s'occuper à leur office.

Sur. 6 68 Vit. P. 56.k.

Il leur parloit encore fur ce fuiet avec beaucoup de zele. lorsqu'on le vint avertir que de celebres anacoretes le deman-Ib|Boll, g. 53.54 doient. 'Ce font ceux qu'on pretend que Dieu luy fit connoistre Sur 468.46 Vis. eRre infectez de quelques erreurs tirées d'Origene. 'Aprés les Pe 4 dBolls. avoir quittez, il vint faire la priere avec les freres, qui allerent enfuire manger, car c'estoit sur les trois ou quatre heures du soir. Mais pour hiy il continua à prier jusqu'à ce qu'on appellast pour la priere de minuit, demandant à Dieu qu'il luy fut connoittre

ce qui arriveroit de fa congregation dans la fuite des temps, Sur. 857-65/Bell. 'comme 'il luy en avoit déja marqué quelque chose dans unc V. \$ 12. 8.37.4 b.

&c.

vision. Ce qu'il en apprit l'affligea jusqu'à luy faire presque avoir bost e. se..
repret d'avoir commencé une chosé dont la fin devoit ellre si peu
heuruse. Es J E s u S C RR 1817 pour le consoler, voultu luy 4,5 st.
apparoistre dans un état glorieux, mais la teste couronnée d'épiapparoistre dans un état glorieux, mais la teste couronnée d'épi-

nes. Cela luy donna fujet de faire une grande inftruction à se sé 1930.

Religieux aprés l'office de la nuit, "pour les animer à combatre fans relasche contre le demon & contre leurs passions.

### ARTICLE XXV.

Quelques visions de S.P. acome : Il obtient le don des langues .

E Saint partit incontinent[de Pabau]pour aller à Tabenne Vit P.Ut c.46, avec S. Theodore qui en eftoit alors Superieur, Corneille, 47 p.134-24 & pluseurs autres. Il s'arresta un peu en chemin comme pour parler à quelqu'un, & connut en meline temps qu'on avoit violé à c.47/Sur. § 79/ Tabenne le soir precedent, un ordre qu'il avoit donné de garder Boll 239. 5 57. le filence en faisant les pains, particulierement ceux qu'on devoit offirir à l'autel . Il y envoya promtement Theodore, qui trouva que cela estoit veritable. Estant entré [un peu aprés luy] dans le sat. \$ 20 Vit.P. monastere, & ayant sait sa priere, il alla travailler comme les 647. autres à faire des nattes. Un enfant qui le vit , luy dit qu'il ne l'iBolig. 23.0, travailloit pas bien, & que Theodore leur avoit appris à faire autrement . Aufli-toft il se leva, demanda à l'enfant comment il falloit faire, & puis se rassit & travailla comme on luy avoit dit, témoignant par la paix & par la joie de son ame combien l'orgueil & tous les sentimens de l'amour propre estoient morts en luy .

Une autre fois qu'il travailleit encore à faire des nattes \* dans Boils ; soil : le meffine monaflere, reint à l'écart pour eviter la foule de coux ; se se soil : le meffine monaflere, reint à l'écart pour eviter la foule de coux ; se soil : le voient de formander, l'échnoul pur paparux, 6 voulet luy pubeail ; soil : la faire croire que c'éloir J. C qui le venoir viilter. Mais le Saint pui se fonit en mefine temps agité de trouble par des penfices baffes & terrefires, reconsuit que ce ne pouvoir elitre l'effet de la prefence de J. C l'écnetif la main pour perendre et péctre, qui auffis-not le distipa , laiffant le lieu rempli d'une tres mauvais octur.

aux principaux de fexificiples. & en écrivir messine à eeux des autres mocaliteres, pour les assurer par la craince de Dieu contre cod.mp.44-9. Tous les esfors du demon. Nous avone encore quelques paroles 44-13 de Saint Pacome envoyées à les fierres, sur ce qui devoit arriver s'internat. dans la sinte, mais messées de ce chier de de cette la sinte, mais messées de ce chier de de cette la sinte, mais messées de ce chier de de cette la sinte, mais messées de ce chier de de cette la sinte, mais messées de ce chier de de cette la sinte, mais messées de ce chier de de cette la sinte passion de cette de cette la sinte passion de cette de cette la sinte passion de cette de cet

dans la futte, mais metees de ce chitre & de cette langue fecrette [qui nélloit entendue que de luy & des principaux de fes disciples.] Il y en a d'autres qu'on ne marque point avoir esté envoyées.

Boll, 9.59. 1 17. 'Ce fut ce semble aprés ce que nous venons de dire, que le Saint faifant'une autre fois la visite de ses monasteres, il y trouva une sanne personne de qualité venile de Rome, qui s'estoit retirée parmi les Religieux. Le Saint voulut l'entretenir; & parcequ'il ne favoit que l'egyptien, & que le Romain de son costé ne savoit que le latin & le grec , il fit venir un frere pour leur servir d'interprete. Mais comme le Romain témoignoit beaucoup de peine à ouvrir son cœur à tout autre qu'à luy seul, il s'en alla prier & demander à Dieu, les mains elevées au ciel, que puisqu'il luy envoyoit des personnes de tous les endroits de la terre, il luy fist la grace d'entendre leur langue, sans quoy il luy estoit impossible de les servir. Aprés qu'il eut ainse prié durant trois heures avec beaucoup d'ardeur, il se trouva tout d'un coup avoir dans la main un papier écrit qu'il lut, con assure qu'en mesme temps il receut le don de parler toutes les langues. Estant donc auffi-tost allé retrouver le Romain, il luy parla en grec & en latin avec tant de pureté, que l'autre assura qu'il estoit impossible de parler mieux ces deux langues. Ainfi le Saint eut le moyen de recevoir de luy la confession de ses fautes. Il luy marqua la penitence qu'il devoit faire pour les effacer,& il luy donna les autres avisqu'il luy jugea necessaires.

"Il partie le lendermain de ce monaflere pour aller vifiter les autres. Elfant arrivé à celui de Moncole, Dieu luy fit conodifite qu'un beau figure qui elitoi au milieude la maion, fervoir d'inftrument au demon pour tenter les enfans qu'on y elevoit; à cil dit au sindiure de le couper. Le sindiure jort artifité de cet ordre, 'ny repreferat que le figuier elitoir d'un grand profit à la maion; à cle Sainn e le preifi pad advantage, pour ne pas contrifler un fi aint homme; car c'eltoir S Jonas, 'doot nous parle-v', 1-sronse mo fine leur mais le Indemain | fejimer le trouvar mort.

4 :2.

Ø 3r.

好份

ART.XXVI.

### ARTICLE XXVI

Concile de Latople: Diverses actions de S. Pacome, & sa mort :

'S Abst Pacone tomba [l'an 346] dats une maladie done on Baltanarya.

craignit qu'in moruntl'. Cette craine obligate la princia-staf.

paux de fie didiples affemblez auprés de lay, de pourroir d'un

ther à la congregation en cas qu'il fomuntl. Il predierent Saine

Theodore de leur promettre de fe charger de ce foin. Il le rétufa

plufeum fois; enfin neamoinsi 1y conclent. S. Pacone iugea

qu'il y avoir de la fause en cette adition de Theodore, tob lesau-styd
tres ne vojocier rion que d'anocoucit. Ét pour le puinfier entière
ment, il le reduifié à l'état d'un fimple Religeux, ce qui luy fervit

à devenir beaucoup plus faire qu'il orfeiot.

Il y avoit alors une famine, qui obligea le Saint de prendre x-u.s. un foin plus particulier de la fubfiflance de fes Religieux. Il fit labourer des terres dans une ille, ou les labouroit luy mefine, & il y paffoit pour cela des journées entieres, mais non fans peine & Gans ferupule, de ce que cela luy offoit le temps de vificre & de

confoler les fieres.

[Comme S. Pacome purificit S. Theodore en le tenant dans

25.

l'humiliation & dans la retraite; Dien voulut auffi achever de purifier S. Pacome meline à l'extremité de sa vie,] 'par une tra- g-47-5. verse qu'on luy suscita sur le don qu'il avoit receu du discerne-ment des esprits, et sur ses visions. Il sut appelle [pour cela] à une 8-436 affemblée d'Evefques & de moines, qui se tenoit dans l'eglise de Latople, s'vers le commencement de l'an 348, autant que nousen pouvons juger par fa mort. Tes Evelques effoient Orthodoxes, gather quoique Gregoire fust encore alors le maistre ou plutost le tyran de l'Églife d'Alexandrie; '& deux d'entre eux nommez Philon \$41.4. & Mobe avoient mêsme esté ses disciples. Cependant on ne laissa pas de l'examiner avec affez de severité, à cause de quelques murmures qui s'estoient elevez contre luy. Il y eut mesme un furieux qui voulut se jetter sur luy l'épée à la main . Il se justifia d'une flusse. maniere qui fit admirer son humilité & sa force, "ne loitant en luy que la seule grace de Dieu. Et durant que les autres parloient confusement sans s'accorder, il se retira avec ses freres qu'il avoit amenez, & s'en alla à fon monastere de Pachnum, qui estoit en ces quartiers là. 'S. Theodore n'estoit pas alors avec luy, estant 8-43447.5. allé quelque temps auparavant à Alexandrie. Quand il fut reve- 8-44.b.c. Hift. Eccl. Tom. VII.

5.4

nu. S. Pacome luy parla avec beaucoup de moderation de ce qui estoit arrivé à Latople. Il parut au contraire tres sensiblement touché de l'état ou il apprit qu'estoit encore alors l'Eglise d'Alexandrie; mais il affura en melme temps qu'elle reverroit bien-toft fon Athanafe,comme cela arriva effectivement l'année d'aprés. Mais pour luy il ne vit que du ciel cette joie de l'Eglise de la terre.

Lauf.c.20.p. 92 K.b.c.d.

C'est apparemment aussi vers le commencement de 348, aprés l'affemblée de Latople qu'il faut mettre ce que dit Pallade, Jque V.S.Mecalla reputation de la vie fainte des Religieux de Tabenne, obligea re d'Alex. le grand S. Macaire d'Alexandrie de prendre un habit seculier & de faire quinze journées de chemin pour se venir rendre disciple S. Pacome. Dieu ne luy avant pas revelé qui estoit ce postulant, il ne le receut qu'avec beaucop de peine, & aprés l'avoir laissé sept jours à la porte fans manger. Lorsque le Caresme fut venu S. Macaire remarqua que les Religieux s'estoient proposé de le passer en différentes manieres; les uns en ne mangeant que le soir, les autres en demeurant deux jours sans manger, les autres en demeurant cinq, les autres en passant la nuit tout debout, & demeurant affis tout le jour pour travailler à quelque ouvrage. Pour S. Macaire, il le passa d'une maniere si penitente, que les plus austeres de la maison se plaignirent à S. Pacome qu'il leur avoit amené un homme qui vivoit comme s'il eust esté un pur esprit sans chair & sans os, & qui sembloit n'estre venu chez eux que pour les condanner tous. Saint Pacome pria Dieu de luy faire connoiftre qui estoit ce solitaire; & ayant sceu que c'estoit Macaire, il le prit par la main, le mena dans la chapelle où estoit l'autel du monastere, l'embrassa, & luy dit: Est-ce donc vous , 8 " venerable vieillard? Vousestes Macaire, & vous n'avez pas voulu « me le dire.Il y a si long-temps que j'ay entendu parler de vous, & « que je desirois de vous voir. Je vous rends graces de ce que vous « avez humilié mes enfans, en leur oftant tout fujet de s'elever de « vanité, & d'avoir des penfées trop avantageuses d'eux mesmes à « cause de leurs austeritez. Vous nous avez assez edifiez par vostre « presence. Je vous supplie de retourner dans vostre retraite ordi-« naire, & de prier le Seigneur pour nous. Ainsi à la priere de Saint « Pacome & de tous les freres, il se retira, aprés avoir satisfait S, éclairé qu'il fuit, son humilité faisoit qu'il recouroit à la lumière

Cotel g.t. 1.p. 573.8.b.

Pacome 'sur quelques avis qu'il luy demanda. [ Car quelque &c. de ceux en qui il voyoit l'Esprit de Dieu.]

Quand le Caresme sut passé, une maladie contagieuse se mis

dans tous les monafteres de la Congregation, où elle emporta en tres peut de temp plut de cent Religieux, & mefine pulificam des principaux, comme Syr, Cornelle, Paphauce grand eccoome. S. Pacome mefine aprés une maladie de quatarea pour environ, fav. Visit de Dieu, ellon les termes de fon historien, de rendie fon ame à celui de qui il Tavoir recone, le 14 qui mois appelle Pacon par les Egypteines, (celt à dire le neuvienne jour de

Note 15. may, en l'année 348 qui n'eftor que la 57, de fonâge, & la 35 de fe retraite. Neanmoins Bede, les martyrologes du LX. fiecle, & P-15, 1 > les autres Latins, en marquent la fefte le 14 de may. Les Grees Men, 1015-110

en font leur grand office le 15 felon les Ménées.

'Son corp fit enteré le leademain de la mort fut la monta-bole-sel, gnévoinde du monafler Jold o S Theodore ée quelques autres le transfortement fecretement en ura autre lieu , croyant qu'il l'avoir condoné : [ce. S. Antoine ordonna sind en mourant qu'on cachail fon corps , depuur qu'on ne luy rendifi des honneurs ou spertifieux, ou que fon humille luy faisité trouver exceffié.] Il demeura [tong-temps] au lieu où Theodore l'avir mis, 'ét ce ayab. Sains y salls puer fuir don combeau pour obtenir du Dien and selle sain per fuir don combeau pour obtenir du Dien de Sains y salls puer fuir don combeau pour obtenir du Dien de John de Sains y salls puer fuir don combeau pour obtenir du Dien de John de Sains y salls puer fuir fon combeau pour obtenir du Dien de John de Sains y salls puer fuir fon combeau pour obtenir du Dien de Sains (et al. 1918) per fuir de paper de mizaculeurent; mais on la collè de naba 11. Genes, de Cqu'il y a elle paper de mizaculeurent; mais on point de prouves de cette pretention, 'celles que l'on en donne passation de la collè de naba 11. Notre se clatte finis autorie (Cé. das variafienhances).

#### ARTICLE XXVII.

Des lettres de S. Pacome.

I TOUI avon parlé cidefiul des reglement que S. Pacome Boliz, empd.
avoit fin pour se monatteres de quilavoit fait mettue ««Geme» i
en écrit. Il a écrit encore beaucoup de lettres aux Superieurs de
se monafleres, où il leur donnois les avis donc ils avoient besión
pour le gouvernement des annes, lotiquil ne les pouvoir pas aller
voiter. Il l'écre quiquefais dans ces lettres de l'alphabet
grec comme d'un chifre, pour leur parler comme un lasagge du
S. Efrir, qui ne devoit etite entendu que d'eux feuis, ôc leur dire Gannesde mylteres qui ne folosent que pour des personnes d'une grace
de d'un mente extraordisaire , mais qui furpatioiene l'Intelligrece commune de hommes. L'es Superieurs qui eliotent des Ballquis.

1 Ufuard, Adon, Raban, Nother, [ Vandelbert.]

hommes spirituels, luy répondoient de la mesme maniere.

Gennade remarque qu'on avoit de son temps une lettre de S.

Pacome à Syr, une à Corneille, deux à tous les Superieurs de ses

Pacome à Syr, une à Corneille, deux à tous les Superieurs de ses monasteres, sur les deux assemblées qui se faisoient tous les ans à Pasque & au mois d'aoust , & une aux freres envoyez hors du Propagnere. Nous avons toutes ces lettres dans la coilledion des

Codargan.p. monaftere. Nous avons toutes ces lettres dans la collection des regles faites dans le IX. fiecle par S. Benoîth d'Agnane, &c donnée par Holftenius, avec quelques autres encore que Gennade

Po-955. na par marquies II y en a deux 3 Cornelle alors Superieur de Mocanfe , dont la feconde nell pas fi enigmacique que la prepo-95. nicre, & concient divers avis de piere Courre celle qui eft particuliere à Syr Superieur du monatlere de Chrumfou Pachaum) fond dans les derimeres annoés du Saint . (Nous en avon encore

deux autres communes à luy & à Jean qui conduifoit une des maifors ou des familles de fon monaftere. La lettre du Saint à cux que l'on avoit envoyé travailler hors du monaftere, § est Codmentés, apparenment celle] dont ladrefie est, Aux freres qui toudoint les

6, apparenment celle! dont l'adretteelt, Ans frere qui tombient les chevors dans le diptr, pour l'aire de cilieux de une poille. Chain tel ce exhorte à avoir roujour Dieu prefent dans leur foitrode, comme foleph dans la foitude d'Egypte. "La lettre aux Superieurs fiur l'affemblée du mois d'aoutt et fort belle, & n'a rien d'enigmatique. Le commencement de l'autre et fluis obfeur. On ne voit que par le tirre qu'elle regande l'affemblée de Pafque. L'extre de l'e

r.61. voit que par le titre qu'elle regarde l'afferablée de Palque. 'I Saint l'écrivit estant malade.

p. 62,

P. 10-

Nous avone accore diverfes paroles de luy écrites à fas monatitere, touter remplies de ce chife myletienux que l'Ange luy avoit appris, & qui fout des propheties pour l'awenit [f] ne faya viral pris, & qui fout des propheties pour l'avenit [f] ne faya virà tous fes monafleres, pour les exhorter à ne point craindre les apparitions des demons, enfuite d'une où il avoit parif long-

temps avec un de ces princes des tenebres.

S. Benoiff Abbé d'Agnane a mis toutes ces lettres dans for recueil des anciennes regles des monafleres. Il les trouva craduices en latin par S. Jerome, comme nous l'avons marqué c'i-deffus J. Cod., 1885. 3. C. C. Pere de qu'en les tradulidats il avoit taché d'imiter la fins de l'acceptance de la comme nous de l'acceptance de l'acceptanc

Ce Pere dit qu'en les tradisfant il avoit rafelté d'imitre la împlicité avec laquelle ces Saints avoient écrit en langue egyptienne, depeut qu'un dificours fleuri ne reprefentait pas affez. Fefrit de ces hommes apofloliques, eui effoient pleins d'une grace & d'un agrément tout finituel. Pour les caracteres grecs dont S. Pacome fe fervoit dans fes lettres comme d'une épece de chiffe, Saint Jenouse le context, en tradulistic nes lettres, de chiffe, Saint Jenouse le context, en tradulistic nes lettres, de

Description of Control

mettre les caracteres comme illes rouvoir , lans en donner aucune explication , parce , die-il , que S. Pacome parle un langage que P. P. 54-55. l'Ange avoit appris à luy , à Corneille , & à Syr , en forte que nous en pouvois bien entendre le fon , mais nous n'en faunoir pas

comprendre le fens & la force.

"Medie ete par deux fois une lettre de S. Cyrille d'Alexandré à Bathana p. S. Leon, far fai felle de Palique Jonnés au public par Bucherius, s'iperation di il et dir que cet illustre pere des folitaires d'Egrepe, avoir cette de la commentante par le Bounno d'anum par les Egyptiens, (c'eft fians doute le grand monaflere de Pabau, Bau, ou Baum), une lettre qu'un Alexandre qu'elle Boundre de Pabau, Bau, ou Baum), une lettre qu'un Alexandre pui avoir dichée, pour leur apprendre quand commençoit la lune du premier mois dans les anodes communes, et dans les insertaines, afin qu'ille ne le trompaffier point dans la celebration de cette grande foleranté. Bele ajoure qu'il avoir Balana, p. grandre foleranté. Bele ajoure qu'il avoir Balana, p. grandre de la comment de la

imprime. [ Nous ne favons point cependant qu'il l'ait effé.]

ARTICLE XXVIIL

Petrone sutcede à S. Pacome: De Syr , Pecuse , & quelques autres disciples du Saint .

Conque S. Pacome de vir prés de mourir, il dit à fes disciples Best sany que de caboirt quelqu'un de cree eu qui pui les gouvernes, de serba presdre fiende le mêtre de la comme de la com

1. Note aprilio normo quines , obtono calenda afico depromans Sc. Ff

Committee Constitution

SAINT PACOME. l'un des plus excellens & des plus humbles disciples de S. Pacome. 'On remarque particulierement qu'il ne se relaschoit point dans sevue 2445. fes maladies, veillant toujous egalement fur luy mesme.'Il ne mit han. E 32.c. jamais le pié dans la maison de son pere depuis qu'il en fut sorti [pour entrer dans le monastere, ] où nous avons vu qu'il avoir mesme attiré toute sa famille. Il avoit répondu du changement V. la note g. 32.d. de vie de Silvain lorsque Saint Pacome le vouloit chasser du monastere, & Dieu benit tellement la confiance qu'il avoit eue pour luy en sa misericorde, qu'on vit Silvain devenir l'admiration de tous les autres. 'Petrone estoit Superieur du monastere de Tismen & malade; Nore 27, 2.44C Sur. p 212 524, comme nous avons dit, lorfqu'il fut elu Abbé. S. Pacome pria dene potir luy, & bien qu'absent , luy remit le soin de tous les f to. freres, & l'envoya prier de venir en diligence. Petrone obeit, & vint tout maladequ'ilestoit . 'Mais il ne survéquit S.Pacome que Boll g.44.f. de treize jours, durant lesquels il conduitit les freres par la parole de Dieu, & en les faifant fouvenir de S. Pacome. Il leur demanda avantque de mourir, qui ils fouhaitoient pour luy fucceder. Ils

le prietent d'en faire luy mefme le choixe & il nomma Ortife. Il mourut enfuite le 21-jour de may/& il est etonant, dit Bollaedus que fon nom ne se trouve point ce jour la parmi ceux des Saints.

[ Ortife se dechargea de la superiorité en 352, sur S.T.Boodore de ce Saint estant mort en 375, il sit no bligé de la reprendre pour

P 315 c.

£.10.e.

la gander affic long-temps findines à la mort fan doute. Mais on verra autre-part ce-qui reparde l'in & l'autre Ceft pourquoi pendida. Péritacé, plois & Syr, (out mis comme les plus illustres pour leur pieré, auffi-bien que les plus anciens (Nous ne trouvous rien de particulier pour Pléis, il-Plenacé el III sis comme les plus ancien de particulier pour Pléis, il-Plenacé el III sis comme les plus ancien à. de tous les diciples de soirt, de à la relide e cux qui foldemoiets

is Congregation specia fit mort, emprés haut par la lumière de lutpiér qu'elle ne fuit d'outrue par aucun traischement il paroit
epsqu'il eftoir Suprieur d'une maisor en l'an 346 illestoir à Pasautvers l'an 353, bil a congregator it Prodore dans les cocasions.
Esta.
Esta, l'antique de l'antique d'esta de l'antique de l'antique d'esta d'esta

moine frapé de mort pour fon orgueil. Ét ils l'obtinrent par leurs larmes.

Codregnate, [Sur ou JSyr avoit receu de Dieu par un Ange, dit S. Jerome, &c. 18-19.

la grace d'une langue nyflique, comme S Pacome & Corneille. "Nous avons parié des trous lettre que Sain Pacome lu yéctivit, p. 15,154.16, dans l'une dedquelles il marque qu'il avoit patié che luy; mais p p.1 que n'ayant par eu l'emps de p's centreenir aveclly des chofes de Dieu, il veut fupoller à ce defaut par fa lettre. Il femble l'y voudoir affermit courte la doaleur que luy 'caulière les maurs de l'Egillé, en l'alfunant qu'elle triompheroir enfin de tous fernemis, comme il le luy avoit de il. Il etiot el nous Suprieux de l'amindré Channiou Pacinant au diocet de Latophe, l'ét il Bollegad. la mailtoné Channiou Pacinant au diocet de Latophe, l'ét il Bollegad. la mailtoné Channiou Pacinant au diocet de Latophe, l'ét il Bollegad. (Onfide l'inté en fa place un nommé Macaire. Ainfi il n'y a pas 1-15. "Corfife l'inté en fa place un nommé Macaire. Ainfi il n'y a pas 1-15. "Tomponé de foliernit' (or que quelques un sidioine en la n qua, juyil 'Codrap. 31-vivoit enoure agé de plus de cent dix ans 'caril ett vifible qu'on 3-13-561.

Ces truis premiers difeiples de S Pacome futere bien soft fuivis Bellapad, par Pecuie, Comeille, Paul Jean, de unicond Pacomejdont on ne dit rien de particulier, 3 mais qu'on mes avec les quatre autres £11.6 entre les plus fiants difeiples du Saine, qui effoience de veritables arbitetes de J. C, & des hommes remplis de la force du S. Efprit. Pecufic êta pepellé le veritable suni de Saine Pacome, qui de les £45.6.

premiers temps de la covertion le qualifioir fervieur de Dieu.

6. 146,97; Comme de J. d. (1 february 16 ge, Sain Pacome 8.1.4;

1. Tenvoya à Latople pour quelques beloins "de la mailon, (8 copur 8.5.4;

1. Tenvoya à Latople pour quelques beloins "de la mailon, (8 copur 8.5.4;

1. Tenvoya à Latople pour quelques personal illigée de ce quartiere la L. Ce fit 10.1.4;

1. Tenvoya de la coverna de la coverna de la companio de la companio de la coverna de la covern

Γινει I na 128. I Ce furde luy qu'on apprit quelques vifions de S. & 44.8.
Pacome de de Theodore. Aumono quiving Pabaus ne la na 33.3,
voulur ly avoir pour pere, fachaet, diel il, quel efloit le pouvoir
qu'il avoir roeu de J. C. corone les demons. 'Car il efloit affez ±0.4.
agreable à Dieu pour en obtenir des faveurs extraordinaires. 'S. & 45.8.
Theodore livy envroyeit, comme à Peñonatef, ce cur qui avoient
commis des fautes. 'Lorfqu' Arterne Duc d'Egypte vinc chercher № 44.4.
S. Achanafe à Pabau, I yerul la 196, D'ecule ranima le courage
des freres, que la vue des foldats avoir d'abord effrayez; δc ce fut
luy qui paria le premier à cet officier par un interprete, [ i n°utendant pas fans doute le gree. ] On luy doone en cette occasion le
titre de Sain;

ಭಾಭಾ

# ARTICLE XXIX

De Corneille , & de S. Jonas jardinier .

Cod regala P.

Ous avons vu que S.Pacomea écrit à Corneille deux de sa 53 Genne, par le l'Ange avoit Cod, reg. p. 1.

appris à l'un à & l'autre, dit Saint Jesome. Il avoit porté le joug

appra a tura cel canter, us cause, perme : 1 avere porce joing de la foy des fon enfance. Son don's aveit jamais effe chargé des fardeaux des Egyptiens, & fes mains n'avoient pirmais effé afferviera ux ouvreges de terre & d'argille; parcequ'il avoit toujours aimé la circoncision spirituelle , [ & le retranchement de rout ce qui flatoit fes fens ; ] en quoy il avoit trouvé l'occasion de fon faltu. Il fottiar aus fild és la retranche beaucour de combas contre faltu. Il fottiar aus fild és la retraffe beaucour de combas contre.

BOILTAWAYS, ES GEMONS . THE SIGNAS FURNIES CONCOUND OF COMMONS CONTROL

BOILTAWAYS, ES GEMONS . THE SIGNAS EFFORT WILL IN THE SIGNAS FORT SIGNAS FORT SIGNAS FORT SIGNAS FORT SIGNAS FORT SIGNAS FORT SIGNAS FURNIES F

priere saus aucune distraction. 'Aussi S. Theodore, Petrone, & luy, estoient regardez comme ce qu'il y avoit de plus saint & de plus parsait dans toute la Congregation.

S. Pacome l'envoya un jour pour fatisfaire à des difficultez qu'un philosophe vouloit proposer; "& Comeille le desarma d'un &e.

deul mot. Saint Theodore envoyé au autre philosophe, n'y alla qu'en tremblant, parceque Corneille effoit, disori-li, bien plus habile que luy. Cela arriva dans la fondation du monaftere de Socialemay, Pane, où ils accompagnoient Saint Pacome; comme Corneille fit

Sortamer, P. Pane, où ils accompagnoient Saint Pacome, 'comme Corneille fi ani, 179.

Boll, 1,1-4.

Saint Pacome allant une fois à l'un de fes monafteres. & avan

Saite Pacome allant une fois à l'un de fas monafleres, & ayant paffé une grande partie de la nuite nefiner que cux qui l'accompagneires s'effoient endormis, 'Corneille re-procha'à l'un'dive, de qui il l'avoi (en, qu'il effoit bien lafche de s'effretanfi fairlé vaincre par un vieilland, luy qui effoit dans la vigueur de foi age. Saite Pacome l'ectordifi fais que Corneille s'an appereut! ; & voulant luy apprendre à avoir plus de compaffion pour les foibies, Il luy propod de fe metre enfemble en priere avant qu'il euft achevé de louper. Corneille l'accepta, & Le Saint continant à prier jufqu'il 10fice da main , Corneille ut la force de perifiter auffi durant cettemps le : mais il luy avoua entite qu'il avoit bien excreé fa patienes: Jurquoi le Saint luy réposit; Et quoy, Corneille elf-ce que vous auriex voult vous il adfer vaincre par un vieillar feible comme pé sins ? Corneille

vit

vit bien que le Saint avoit entendu le reproche qu'il avoit fair à cet autre frete. Ainf il avoua qu'il avoit peché, & pria S. Pacome de luy pardonner, reconnoissant que l'esprit & la vertu de Dieu demeuroient en luy.

Comeille floir alors econome (& Superiour) de ce monaftere, d. qui elhoir fans doute celui de Monoote) (dont il elhoit Superiour God-treps.)lorique Saine Poome luy écrivit les deux lettres dont nous avons 35-58-58-58
parlé: Il mourut dans cet emploi en mefine temps que S. Pacome, Bollg.48-66.
dans la mortalité qui emporta un grand onnbre de Religieux.

[l'an 348, ]un peu aprés Pasque.

"Paul & Jean foor mis entre ceux done la vertu foltenoit la p-4-4. Congregation apré la mort de S'Acome [] en fegy fi ce Jean feroit celuij qui eftoit Superieur d'une des familles du mostificer Cod-164-29-54. de Chum fooi Syr, Jorque S Pacome leur écrito copionte-ment. [Mais il le faux affurément diffinguer ] 'de Jean qui eftoit bale, p-4-d dép un acien foltuire du monathere de Monocle, forte exercé dans les choies spirituelles, lorque cette maisson embrassa la regle & la conduire de S Pacome.

Cademier Jean eff quelquefais appellé Jonas, & con luy prinatismnatribuc eq qui effit die Jonas, qui piufa 83 an danta nationdo de <sup>23-14</sup> Moncode à daire la fonchion de jardinier, Jans manger aimai a Aucum fruit. On die des chois prodigieufes de la vertu & de 4.4. Paulterité de ce Saint. Mais cellu qui les raporte l'avoir vu luy mefine dans les demieres amotes de la ve, de voir caid à l'enterrer. 'Aufil on a cru que cette autorité effoits aflez grande pour le 1.14h, passmettre au nombre des Saint; & de fiefte et flaraggire dans le

martyrologe Romain l'accierne de février. C'est luy'à qui "Saine tompagnet. Pacome avoir die de coupreur grante figuer qui donnoi cocasion à quelques fautespix qui le voyant feché le lendemain, 'eut une gan. à quelques fautespix qui le voyant feché le lendemain, 'eut une gan. le Saint de ne le pas faire couper, au lieu de luy obeir à l'inflato. C'est fain soluer encore ce) J'ons qu'ou mer aver l'intoé entre passance cux dont la piet é foitenoir la congregation de Tabenne aprés la mort de S. Pacome. Nous nous contennous d'avoir marqué où. l'on peut pendre l'histoire de ce Saint, parcequ'elle féroit trop longué à raporter ist oute entiere, i toute entiere, le longué à raporter ist i toute entiere, l

\*\*

Hift, Eccl. Tom. VII.

V.625.

De Tithods & de Theodore d'Alexandrie

Holl. (4, may, 6 TITHOES dont nous venons de parler, n'est mis que dans le

2. 39.4.

2 46.2

5.43 e&c.

fecond rang des faints disciples de S Pacome, & neanmoins il est appellé un homme saint, & plein de bonté, engraisse, s'il faut ainsi dire, de l'abondance des misericordes de Dieu, '& un athlete invincible qui combatoit jusqu'au fang contre le peché. Il estoit à Pabau chef des freres qui servoient à l'infirmerie Un jour aprés avoir appresté quelques viandes pour les malades, il se sentit tenté d'en manger. Mais bien loin de le faire, il n'alla pasmesme le soir au refectoire, & passa tout le jour sans prendre aucune nourriture,prest à faire encore la mesme chose le lendemain,& mesme à soustirir le seu & toutes sortes de tourmens, plutost que de violer en rien les regles de la temperance. C'est ce qu'il protesta devant Dieu en pleurant,& en luy témoignant qu'il ne souhaitoit autre chose que son amour . Il passa ainsi toute sa vie dans une entiere pureté,& dans les exercices d'un vray moine. [Ainfi ce n'est pas fars raifon) qu'on le qualifie le grand Tithoés. a Il fut fait [enfin] pere des vierges [qui suivoient la regle de SPacome; ayant sans Nore 12.

The place of the quantities of person 1 anisots. I met rate (only a place) and the place of a place

Rollgani. Nous ignorous le nom, Jmaistono la vertu admirable d'un des disciple de S Pacome, & ces imitateura de la patience, qui ayant effe piqué au pic par un foropron durante la priere, fe contenta de mettre le pié fur cer animal , & fourifir judiqu'à la fin de l'orice encules douleurs que luy caudifor e vonin, & dont la violence VP-P-16, es carcules douleurs que luy caudifor e vonin, & dont la violence P-156.

1 futuatificatific que l'activation de l'acti

Quointo a pulle dire que l'ecole de S Pacome n'a en perfone qui egalit S I choolere fon facceffeur dans le gouvernement, elle a cu neamonist un autre Theodore que l'hitfoire releve en l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de la tatople par disposition de la Perfère de la Perfère de l'estre de partie de l'entre de la Perfère de la Perfère de la Perfère de partie de l'entre de la Perfère de

rerectou de la Perice la Alexandrie, d'ou vient qu'on l'appelle Theodore'de la villeou l'Alexandria b'II fuffit pour juger de sa shawarefoy, de savoir qu'il eftoir disciple de S.Athanase. Il eftoit aussi sain-

fort austere dans sa vie, mais de plus, plein de pieté, & toujours prest à obeir. Ayant oui parler de S.Pacome, il le vint trouver avec quelques autres pour le foumettre à sa conduite. S.Pacome de le mit avec un ancien Religieux qui parloit grec comme luy, julqu'à ce qu'il pust entendre la langue des Thebéens [ & des Egyptiens] que S.Pacome parloit . Theodore fit sous ce siere un fort grand progrés, surtout dans la mortification, qu'il pratiquoit audelà mefine de ses forces. Il estoit faint & dans sa vie & dans 8.64.d. " fes discours: & il sembloit dire, I avec S.Paul, I par ses actions: le

" fuis crucifié avec Jesus CHRIST. Je vis; & ce n'est plus moy qui " vis, mais c'est J.C.qui vit en moy . 'Ainsi Saint Pacome l'aimoit g.40 e. extremement; il souhaita mesme que Dieu luy sist la grace de parler grec pour l'entretenir souvent, & pour l'animer de plus en

plus à la pieté.

&c.

'En l'an 335, il luy donna la conduite de ceux qu'il avoit amenez, ef. & d'excellentes regles pour se bien acquiter de cette charge; & Theodore'les pratiqua si bien, que sa petite communauté excelloit en pieté & en vertu. Il paroift que S. Pacome & ses successeurs le chargeoient des Grecs & des Latins qui demandoient à estre receus dans la maison. Ammon estane venu à Pabau en l'an 352, 8646. fut mis auffi-toft entre les mains de Theodore, dont la famille estoit alors composée de vingt moines Grecs & tout ce qu'il de- 1firoit de favoir, Theodore l'en éclaircissoit aussi tost . Theodore avoir neanmoins appris l'egyptien; ] & il expliquoit aux Grecs diag. ce que S.Pacome & S.Theodore avoient dit en cette langue.

'Il se plaignoit un jour à S.Pacome de pouvoir à peine tenir gave. fon esprit appliqué durant trois oraisons, au lieu que Corneille l'avoit durant toute la priere . Saint Pacome luy répondit qu'il se devoit tenir heureux d'estre déja aussi avancé qu'il estoit, & travailler de plus en plus pour meriter que Dieu luy accordaft de plus grandes graces. Il vivoit encore en l'an 367, lorsque l'Abbé 8,50c. S.Theodore mourut, '& mesme lorsqu'Ammon son disciple, & 2644. déja Evefque, parloit de luy à Theophile d'Alexandrie, [ aprés, l'an 39 1. J On marque plusieurs autres de ses principaux disciples, g. 40. f. & entre autres deux Aufones d'Alexandrie, dont l'un furnommé le Grand, gouvernoit fous luy en l'an 352, 2.64.5



### EVESQUE, ET SES COMPAGNONS.

MARTYRS EN PERSE.



E faint Evefque Acepfime est un de ceux dont la constance a le plus honoré l'Eglise dans la perfecution de Sapor, J'non dans le temps qu'il condannoit tous les Chrétiens à la mort par un edit publicen l'an 345, comme nous supposons, V.S.SImais lorsque lassé de cette cruelle boucherie, } Perfe f s.

'il vouloit qu'on arrestast seulement les ministres de l'autel . & les c.12.p.460.d. c.13.p.461,4. docteurs de la foy Chrétienne. 'Ce fut donc alors qu'on prit S. Aceptime, comme nous l'apprenons de Sozomene, qui nous a

Sur.22,4pr.p. All.deSim. p. 1,50,4+

confervé diverses particularitez de son histoire. Nous en avons outre cela dans Surius & dans Bollandus, des actes grecs & latins, "que Leo Allatius dit estre de Metaphraste; box il n'est pas en effet difficile de croire qu'il y a mis la main, [& qu'il en a fait les harangues de son style . ] Bollandus en a vud'autres, qui font peut-estre, dit-il, encore plus anciens . [ Mais pour ceux mefmes qu'on attribue à Metaphraste, il n'y a point d'apparence qu'il en aix inventé les faits, qui sont fort circonstanciez, & tout à fait differens de son genie. Il ne faut pour en juger, que comparer ces actesavec ceux de S.Acindyne & S.Pegafe. ls ont mefme affez de conformité avec Sozomene. De forte que le nom de Metaphraste ne nous empeschera point de faire ici un abregé de cette piece. Nous ne mettrons rien de ce qu'elle dit des vertus du Saint & des autres dont elle parle; quoqu'il y ait fur cela d'affez belles chofes. Mais c'est dans ces descriptions generales qu'on invente le plus aisement & la grace du martyre suffit seule pour nous faire juger des autres vertus des Saints. ]

Saint Aceptime effoit d'un lieu appellé Naeffon dans la Perfe: 12.8pr.g.2,b. [mais on ne dit point si c'est aussi de là qu'il fut fait Evesque.]Il

fue tris per la Mages, qui effoient les ministres ordinaires de trop fideles de Supre dans la perfocación des Cardeiras. An en partir, activa de la companya de la contraction de contraction de superior de financiere per la bouche d'un enforce ella superpris avec plusfeurs de fas Eccléssifiques: mais les Mages conperis avec plusfeurs de fas Eccléssifiques: mais les Mages conperis avec plusfeurs de fas Eccléssifiques: mais les Mages conperis de l'avoir certe leurs maiss, indifferent aller les autres s'acultación perfete normes floques qui le fairit ve obotatiernes el le autres perfete normes floques qui le fairit ve obotatiernes ; de ayano obtemu des Mages d'elite le compagnon de fes chaines, il le fiervoir de tout foncera cuale que de vitellifet luy rendoir ce fervice nocefáire: il foulagoir fes maux autant qu'il pouvoir, de avoir fonde pander les plaises que les tourmens luy firent bien-toft.

'Aceptime ayant donc ellé pris, fut conduix à la ville d'Arbelle Boll axa. [celebre par la demirez délàtic de Darius Mccomme cochemia il patfoit par une maifon qui elloit à luy, unde fes amis l'averit vour bas d'en diforder : à quoy il freprodis-Ce, che ful bun an maifon, & je m'en va dans une autre qui eft dans le Coll. Eftant artivé à Arbelle ji f sin prefente à d'ante Piènce de Magesde ces quarries là. J'll confolit generus/mené fa foy devane luy, de proetfia qu'il no vouloir pas fictive fa vieille file pour le peu de temps qu'il luy refloit encore à vivre. Il fut foutre? avec une § 1 Most. p-decruauté étrange par ordre des Mages, & puis misdassi un cacho,

chargé de chaines tres pesantes.

&c.

• &c.

Le lendemain on prit un Prestre nomme Joseph, \*agé de 70 Bollg.1,bc. ans; avec Aithale qui estoit Diacre, selon les actes, ou Prestre Soup. 461.h. felon Sozomene. Cet historien leur donne pour compagnons Azadan & Abdiefus Diacres. 'Ces Saints ayant confessé gene- p 461.6|Boll.g. reusement leur foy, furent fouettez tres cruellement par les 16-13-Mages, & puis enfermez dans la mesme prison que S. Acepsime. Ses actes difert qu'ils furent fouettez avec des baguettes de gre. Boll.g.3.fla.c. nadier qui estoient pleines de piquans, [ce qui se trouve souvent dans les histoires des Martyrs de Perse: ] Ils remarquent outre 8-4-bc. cela une cruauté toute particuliere contre Aithale, à our l'on cassa tous les os & l'on disloqua toutes les jointures. Cinq jours de. aprés on fit encore fouffrir aux [trois] Saints durant trois heures un nouveau fupplice avec descordes dont on leur lia le milieu du corps & les principaux membres, & que l'on ferra si fort avec des baftons, que ceux mesmes qui en estoient eloignez entendoient le bruit de leurs os qui se brisoient. Ils demeurerent en- Son p. 461.6. fuite fort long-temps en prison. Leurs actes disent trois ans, du. Bolt P. 12.44. rant lesquels ils souffrirent tout ce qu'on peut s'imaginer, y ayant f

G iij

1 1 1 9

défense fur peine de la vie de leur donner le moindre soulagement; de forte qu'ils ne recevoient mesme de nourriture que celle que les autres prisonniers leur pouvoient donner en cachette.

III femble felon les actes des Saints, qu'ils foient toujours de-21c. meurez à Arbelle, Joù ils avoient d'abord esté presentez à Adracg.4.f. & neanmoins les mesmes actes aprés avoir parlé de leur prison de trois ans, portent qu'ils estoient alors en un lieu appellé Bith-

E.6.b. made'qui paroist avoir esté fort eloigné d'Arbelle. [Ainsi il faut dire qu'ils y avoient esté transferez durant ces trois ans. 1 Sapor estant venu ence lieu de Bithmade, Ardasabor le Prince de tous les Mages de Perfe, luy parla des Saints, & en receut pouvoir de les traiter comme il luy plairoit en cas qu'ils refufassent d'adorer le soleil. On leur fit savoit cette sentence à quoy n'ayant point fait d'autre réponse, finon que Jesus Christ effoit leur Dieu, & non

Boll-g \$13-17- le foleil, on les tourmenta fans aucune misericorde. On les prefenta à Ardafabor, à qui Aceptime ayant répondu avec une constance digne de luy, il fut tellement battu à coups de nerfs # 18 sorp. 461. de bœuf, 'qu'il rendit la vie au milieu des tourmens & de cette

flagellation cruelle, le dixieme jour d'octobre, [en l'an 349 au 4 Boll, \$ 10. plustost selon nostre suite 1 f 19. 'On jetta fon corps dans la place publique, & on y mit des

46 z.c.

Boll \$ 105

gardes pour empescher que les Chrétiens ne l'enlevassent pour l'enterrer : mais trois jours aprés , quelques Armeniens qui Soz.Li.c.13.p. estoient en ostage en Perse, l'emporterent secrettement, & l'inburnerent. Les actes disent que les gardes estant occupez à cause [de l'entrée]de la fille du Roy d'Armenie, qui avoit esté donnée au Roy de Perse en ostage de la paix les Chrétiens ou Perses ou Armeniens]eurent le loifir de l'enlever . [ Arface paroift avoir toujours esté Roy d'Armenie durant le regne de Constance, & avoir tonjours esté allié des Romains durant la guerre qu'ils avoient avec les Perses: de sorte qu'il est disficile de voir quand il a pu traiter avec les Perfes, fi ce n'est lorsque Jovieneut fait la paix avec eux en l'an 363. En ce cas il faudra difierer jusque là le martyre de S.Aceplime, & y continuer par confequent la perfecution, quoique Sapor ait paru plus doux envers les Chrétiens en 359. Mais on scait que les persecutions sont tantost plus violentes, & tantost moins: "Et nous avons assez d'autres preuves que V. s. Si-

celle de Sapor n'a cessé qu'en l'an 379 avec sa vie.] Perfet o. Soz.p.461.d. Les autres martyrs furent fouertez auffi cruellement que l'avoit esté Saint Aceptime ; & estant neanmoins rechapez comme par

miracle, ils furent encore remis en prison. Joseph fut mesme Bott g. 5.e. laissé quelque temps pour mort . 'Aithale fut tellement étendu Sonp. 461.d. dans le supplice, que ses bras en surent arrachez des epaules, ne tenant plus qu'à quelques nerfs, ] & il portoit ses mains pendues toutes mortes, en force qu'il falloit que d'autres luy donnafient à

[Sozomene ne pouffe pas plus loin l'hiftoire de ces Saints . &c ne dit point ce qu'ils devinrent depuis; mais nous l'apprenons de leurs actes, ] dans le fquels nous luons que Joseph & Aithale fu- Boll g. a.b. rent menez, ou plutoft portez comme des corps morts à Arbelle par l'ordre d'un officier nommé Adesquegar, sur qui Ardasabor s'estoit dechargé de leur derniere execution. Ils y furent en- ad. fermez"dans un cachot, avec ordre de ne leur laisser recevoir aucun secours. Mais une dame chrétienne obtint des gardes à force d'argent de les faire porter chez elle, où elle n'epargna rien, durant une nuit qu'elle les eut, pour adoucir leurs douleurs

extremes.& puerir leurs plaies.

'Six mois aprés, un nommé Nazeroth fucceda à Adefquegar; & & le Roy luy donna ordre, disent les actes, de contraindre les Chrétiens à lapider les martyts. Ce nouveau juge estant arrivé à e. Arbelle, & ne pouvant supporter la resistance libre & genereuse de Joseph, le sit pendre par les piez, & fouetter en cet état avec f. une telle cruauté que le peuple en murmuroit Quelques Mages voulurent luy perfuader comme par amitié de facrifier en fecret, s'il avoit honte de le faire publiquement; mais il rejetta bien loin ces faux amis, & les appella tout haut des ouvners d'iniquité. 'Et enfin le juge'étonné de sa constance & de la sagesse de ses \$7.4.he.

réponfes, le fit reporter en prison.

Sec.

Ayant enfuite fait fouetter Aithale fans le pouvoir vaincre . d. il fit tourmenter un Manichéen qui cedant bien-tost à la douleur du fouet, prononça anatheme à Manichée & à tous ses dogmes. & tua une fourmi qu'on luy apporta : de quoy Aithale le railla agreablement, & l'accusa d'estre homicide de son Dieu. Mais il remercia fort serieusement le vray Dien, de l'avoir revétu de sa force pour ne pastomber dans la mesme lascheré. Il sut'fouetté de nouveau avec des branches de grenadier pleines de pointes, '& jetté au fortir de là comme mort. Un Mage touché de quel- « que reste d'humanité, ayant jetté un manteau sur son corps qui effoit tout nud, le juge le fit auffi-toft fouetter luv meime: & Aïthale estant revenu à luy, sut remis en prison.

Quelque temps aprés, Sabore [ou Sapor] un des grands offi- e. 6

240

g 2.1.

ciers du royaume, vint en un village voisin nommé Macellaire: Nazeroth luy remitle jugement desmartyrs: Sabore voulut les faire-encore fouetter. Voyant neanmoins la peine que tout le monde en témoignoit, il tascha de les obliger à gouster du sang des facrifices, ou du bouillon[où la viande des victimes avoit esté cuite. Jou enfin de la viande pure [& non immolée : ] Mais les Saints qui connoissoient ses finesses, ne voulurent rien prendre dutout. Il prononca donc la fentence par laquelle il condannoit les deux SS. Joseph & Aithale à estre lapidez par les Chrétiens. On fit neanmoins venir encore une fois Joseph à l'audience . où ce Saint fit figne au juge comme s'il luy euft voulu dire quelque chose à l'oreille. Le juge s'approcha ; & alors le Saint luy cracha au visage en luy reprochant sa cruauté. Ainsi le juge s'en retourna couvert de confusion, & raillé par tous ceux qui estoient presens. [Cette action est certainement extraordinaire, mais ce tigre la meritoit.]

On fit ensuite une fosse où l'on mit le Saint jusques à la moitié du corps, les mains liées derrière le dos; '& les pavens avant pris beaucoup de Chrétiens, ils les contraignoient en les frapant de tuer le Saint à coups de pierres . [ C'eftoit une invention digne du diable, qui voyant que le meurtre de tant de Chrétiens avoit fait horreur aux payens melines, s'efforçoit de les rendre homicides de leurs freres s'il ne les pouvoit rendre idolatres, & de diminuer la gloire & la joie que l'Eglise recevoit des couronnes des martyrs, en les luy faifant acheter par le crime de fes enfans.

Mais Dieu se jouoit quelquesois de sa malice, & faisoit remporter des trophées à ceux qu'il vouloit faire tomber dans le precipice. C'est ce qui arriva en cette rencontre. ] 'Car entre les autres Chrétiens qu'on avoit pris pour faire cette execution, il y avoit"une fainte vierge nommée Ifdandul à qui les payensayant inin commandé de jetter des pierres à Saint Joseph, elle leur dit qu'il estoit étrange & inoui qu'on voulust obliger une semme à porter fa main contre des Saints. & leur reprocha qu'au lieu d'aller combatre les ennemis de l'Etat, ils tournoient les armes contre les fujets du Roy, & remplissoient de sang & de meurtres des provinces tres paifibles. On luy voulut donner un grand bafton, au bout duquel il y avoit un poinçon, afin qu'elle en piquast le martyr: mais elle protefta qu'elle l'enfonceroit plutoft dans fon cœur que d'en toucher seulement le corps du Saint. Un courage fi peu attendu fur prit les payens, & fa constance fut plus forte que leur cruauté.

Les autres Chréciens avyant pas eu ce femble la mefine generfoité, 3 l'és sinte frouva accablé d'un figrand nombre de bpierres, qu'on ne luy voyoir plus que la telle. Mais comme elle remuoir encre, un des fiergents acheva de la luy caffer d'un grand coup de pierre, & donna à fon ame la liberté d'aller jouir pleinement de 1.C. Son corep fuir conferré durant trois jouris par des gardes : mais le quatrieme il flurvioir un grand tremblement de terre accompagné d'un tonner equi reduitie cu endres & les gardes & les pierres mesines; & le corps du Saint ne parur plus depuis.

S. Airhale ayant effé amené à un lieu nommé Patrie, il y füt 4-a lapidé de la mefine maniere au mois de juin. Son copfs ûn enter-ré ferettement par des moines de ce lieu. Il parut long-temps une grande lumitere au lieu où il avoit foullere, & il y naquit un myre qui guerrified de toutes fortes de malades, judiq ac eque des payens l'arracherent cinq ans aprés. Voilà ce que potte l'Hilbitori de ce Martyrs, (qui peurent avoit foullett en 350, ou

feulement en 364.]

L'Eglife latine en honore la memoire avec celle de Saint 12.497.0.10. Aceptime le 22 d'avril, depuis le IX. fiecle, & met avec eux au rang des Martyrsle Prestre Jacque qui voulut suivre S. Acepsime fon Everque, & les Diacres Azadan & Abdiefus. L'Eglife greque Men. p.40/Ugli. honore feulement S. Aceptime, S. Joseph, & S. Aithale ensemble 16p 112h le 3 de novembre, & les met les premiers dans l'office de ce jour. Maisle 14 d'avril, selon le menologe de Basile, ou le 10 selon les Boll, 1 apr. g p. Ménées, elle honore S. Jacque Prestre & S. Aza Diacre marty. 4d|Men.p. 13. rizez dans la perfecution de Sapor. [ Et il y a tout lieu de croire que ce sont les compagnons de S. Acepsime, 3 puisqu'ils souffrirent fous Acofcargan Prince des Mages, (qui peut bien estre celui que les actes de S. Aceptime appellent Adefquegar, ] & les Mé. Men. nov. p. 40. nées Andracoscar. Les Grecs disent donc que ces deux Saints apr.p.44|Boll, avant esté pris lorsqu'ils preschoient l'Evangile; [ ce qui se peut raporter particulierement au dernier , ] ils furent mis dans une prison, où on leur sit souffrir la saim durant plusieurs jours. Le Mage qui estoit leur juge, les ayant fait venir ensuite devant son tribunal, & voyant qu'ils estoient invincibles dans la foy de J.C. leur fit jetter dans le nez de la moutarde avec du vinaigre. Ils pafferent la nuit fuivante pendustout nuds à des gibets, expofez au plus grand froid; & le matin avant que de les detacher, on les fouetta avec des verges. On les remena de là en prifon; & comme leur foy estoit toujours victorieuse, on leur trancha enfin la teste.

Hift, Eccl. Tom. VII.

On remarque que l'executeur ayant esté laver son épée dans un étang, l'eau de l'étang se changea en sang, & aprés qu'elle eut ainsi duré quelque temps, elle se secha tout à fait. [Nous avons cru pouvoir raporter ces particularitez, parcequ'elles nous ont paru venir d'un bon original. 1

# S. SPIRIDION.

### EVESQUE

DE TRIMYTHONTE EN CYPRE,

### ET CONFESSEUR.

# Suid.r.p.947.

AINT SPIRIDION, ou Spyridon comme les Grecs le nomment, fut l'un des plus illustres Prelats qui affifterent au grand Concile de Nicée. Et Rufin femble mesme luy donner un rang eminent audeffus de tous les autres, a Sa vie a effé écrite par S. Triphylle fon disciple, comme

on l'apprend, dit Suidas, d'une vie, [ foit de S. Spiridion mesme, foit de S. Triphylle, ] écrite en vers iambes ; & cette piece est à rechercher, ajoute Suidas, parcequ'elle est fort utile.

All.de Sim.p. p.618-611.

Ouoy qu'il en soit de cela, nous n'avons point aujourd'hui d'autre vie de S. Spiridion que celle qui est dans Surius , 1 com-\*17. \*Nphr.Lt.c.42. posée par Metaphraste . b Elle est écrite avant Nicephore, qui en raporte quelques endroits. [ Il y a en effet des chofes affez belles . & qui peuvent estre tirées soit de Triphylle, soit de quelque autre ancien auteur. Mais elles sont mélées parmi d'autres "ou qui sont Norz : certainement fausses, ou qui ont peu d'apparence de verité. Il y manque auffi une partie des chofes raportées par les plus anciens aureurs, & les autres y font souvent alterées. C'est pourquoi, comme ce qu'il peut y avoir de meilleur dans cette vie est toujours fort peu affuré, ne venant que de Metaphraste, nous avons mieux aimé ne nous en point servir dutout, & nous contenter de ce que Rufin & Sozomene nous ont appris de S. Spiridion : ce qui fuffira pour le faire paroistre l'un des plus grands Prelats de

for fiecle. Le témoignage de Rufin est d'autant plus confiderable en ceci, ] 'qu'il ne dit que ce qu'il avoit appris de ceux qui Rulp. 160.5. avoient vu le Saint; '& Socrate qui raporte les mesmes choses Socr.Li.c.12. que luy, témoigne qu'outre qu'il les avoit tirées de son histoire, passes elles luy avoient elle confirmées par plufieurs personnes de Cypre.

Rufin met ce grand Saint au rang des Prophetes . Il semble Ruf.p. 160.2. NOTE 1. dire aussi qu'il estoit du nombre "des saints Confesseurs à qui Maximien [ Galere ] avoit fait crever l'œil droit, & bruler le jarret gauche avant que de les envoyer travailler aux mines. Ufuard & les autres martyrologes latins l'ont pris de la forte.

walf ar

îλω.

Il demeuroit à la campagne avec une femme qu'il avoit epou- Soul, a.c. 11.p íce, & dont il avoit eu "plufieurs enfans, s'il faut s'arrefter à l'ex. 415.b. pression de Sozomene. Mais au moins il avoit une fille nommée «Ruf p. 163.a. Îrene qui le servoit, & qui demeura vierge jusques à la mort, 'se Socr.p.41.8. rendant imitatrice de sa vertu. 'Il estoit berger: mais un état oui p40.eRusp. fembloit fi vil, ne diminuoit rien de l'eminence de fa vertu; b & il a Soz. p.415.b fut estimé digne d'estre le pasteur des hommes .. 4 Ainsi il fut à Soer, p. co.c. fait Everque de Trimythonte qui est une ville de Cypre , [ fur e dSor, p.415-2, la coste orientale de l'isle, & tout auprés de Salamine qui en estoit alors la capitale. ]

'Il eut affez d'humilité pour ne point quitter en cet état mefine Ruf.p. 160.31 le foin de ses premieres brebis, & il prenoit encore la peine de Cocretat.p., les mener paistre luy mesme. Des voleurs estant venus la nuit 45. les mener pailtre luy metme. \* Des voieurs estant venus ia nut. 47 Rulp. 162. 1 à fa bergerie pour luy en enlever quelques unes , le trouverent Sonpars de liez par une main invisible, qui les arresta jusqu'au lendemain. Socie 4041-Ainfi lorfque le Saint vint pour mener fon troupeau aux champs, il les trouva en cet état . Il leur en demanda la cause : ils la luy avouerent, & il les delia auffi-toft par sa parole & par ses prieres, comme il les avoit liez auparavant par les merites. Mais afin, leur dit il agreablement, qu'ils n'eussent pas pris inutilement la peine de veiller fi long-temps, il leur donna un mouton, en les avertiffant qu'ils euffent mieux: fait de le luy demander que de le vouloir voler. Car il ne vouloit pas que personne sortist me- 502, p 415, e: content d'avec luy , & il taschoit par cette bonté de leur faire changer de vie.

Il montroit la mefine douceur & le mefine defintereffement en toute autre chose. ] 'Il divisoit tout son revenu en deux par- p-116 ties, dont il donnoit l'une aux pauvres, & l'autre estoit pour prester à ceux qui en avoient besoin . Il ne donnoit rien de ses mains à ceux qui luy venoient emprunter de l'argent ; mais il

leur montroit le cofre où estoit ce qu'il en avoit, & leur disoit d'y prendre eux mesmes ce qui leur estoit necessaire. Il faisoit la mesme chose lorsqu'ils le luy venoient raporter. Une personne crut pouvoir abuser de cette simplicité, & raportant au Saint quelque argent qu'il en avoit emprunté, il fit femblant de le remettre dans le cofre, mais le remporta. Dieu ne permit pas que fon infidelité demeurast long temps cachée. Il eut besoin peu de temps aprés de recourir de nouveau à la liberalité du Saint qu'il trouva prest à le secourir. Mais luy ayant dit de prendre de l'argent dans son cofre il le trouva vide, & le vint dire au Saint, qui luy répondit en ces termes : Il est bien étrange que vous seul " n'ayez pas trouvé ici ce qui vous estoit necessaire. Prenez donc " garde fi vous n'avez point manqué à remettre ce que vous y avez " pris une autre fois : Car si cela n'est pas , vous ne manquerez " point d'y trouver ce qu'il vous faut. Je vous en assure, & vous " n'avez qu'à y retourner. Ainfi cet homme se voyant convaincu, « luy avoua aufli-tost sa faute. Metaphraste raconte une autre hi-

137. 1 16.

ftoire fur le meime fujet, qui est affez agreable. Mais il ne faut pas oublier celle que raporte Sozomene, qui

fait voir & la maniere austere dont ce Saint vivoit avec sa famille.& la charité qu'il avoit pour le prochain J'll avoit accoutumé durant le Careline, luy & toute la maison, de ne manger qu'en de certains jours, & de passer à jeun tous les autres. Un étranger l'estant venu voir durant ce saint temps, fort las & fort fatigué du chemin,il dit à sa fille [Irene] de luy laver les piez,& de luy donner à manger. Cette fainte vierge luy dit qu'il n'y avoit dans la maison ni pain, ni farine; (car on n'y en avoir que saire à cause du jeune,)mais seulement un peudelard. Il se mit en oraison, & emm

ayant prié Dieu de le dispenser de la discipline de l'Eglise,] il dit à sa fille de faire cuire ce lard. Elle obeit ; & quand il fut prest , il fit affeoir fon hofte avec luy, commença le premier à manger, & l'exhorta d'en faire autant . L'hoste le refusa , en disant qu'il estoit Chrétien. Mais c'est pour cela, luy dit le Saint, que vous " n'en devez faire aucune difficulté, puisque toutes choses sont pu- " res pour ceux qui sont purs.

Cette histoire est admirable, pour faire voir d'une part que l'abstinence de la chair durant le jeune du Caresme, estoit une discipline publique & indispensable de l'Eglise dés le commencement du IV. secle ; & de l'autre , que les coutumes sacrées de l'Eglife font bien eloignées des fuperstitions Judaïques, & que n'estant toutes que pour l'utilité de ceux qui les pratiquent, les

loix les plus inviolables ne sont plus des loix quand elles sont contraires à cette utilité, effant toutes soumises à la charité, qui et la seule qui on puisse appeller proprement la loy vinviolable & cindispensable de l'Eglisé. Mais il faut mettre une grande différence extre les dispenses que la cupidité demande, &c elles que la charité exige.

"Le mefine Effort de Dieu qui luy donnois cette donneur & cette put-se condescudance pour se ferres, luy insfrorte en mefine temps un zele exact & genereur pour les moindres chorés de l'Egilie. Il le rémoigna dans une allemblée des Erefuses de Cypre; cò all le trouveir avec Triphylle Evedque de Lectres, 'ville de Cypre; de l'autrement appelle Lutron. Ce Petla avoir grafié benancoup de 386-passed, temps à Beryre où il étradioir la juniformolence; maisi lavoir de 386-passed, temps à Beryre où il étradioir la juniformolence; moisi lavoir de 386-passed, temps à Beryre où il étradioir la juniformolence; mois la vour la 186-min for, incremps, c'est à duire du regne de Constance, fious lequel il serem sop, incremps de Saint Spiridion fur le Cantique des Cantiques, & qui on luy artibute le beuncoup d'autres outresques, Illole fee écrit comme qu' su-p.p.s.b. rempsis des beautez des lettres humaines, ausfibbien que des lumières des Escritters divines.

meres des Lentiures aivines.

"Ce E Verlique fe trouvant donc à l'affemblée dont nous parions, Soul-sais p.

& ayant receu la charge d'infrinire le peuple; comme il voulut est-dicier un endroite de l'Evangile oi). C. di ta un malade de porter

de la comme de la comme de la comme populaire qui effoit dans

raisonales. Le texte celle in micin au nerplus elegant. Spiridion ne put footfriri

retecte, in mie ill autre pus eigent. Spiration ne put totirrar cerce delicarelle. Il my demanda si le flott mellieur que l'Évan-paragilite, pour avoir honc el lisir de sie experieure. Et en melle remain l'annuel de flotte de les experieures en l'entre de la chaire à la vieu et trout le monde domant rempi il de me da festime à la vieu et trous et monde domant que tempe de la festive de la puis purificité dans la vieu et trime de fai festore. Car cette alciu en qui prificité dans la vieu et trime de fai festore. Car cette alciu en que de la festore de la festore. Car cette alciu en que l'annuel de la festore de la festore. Car cette alciu en que l'annuel de la festore de la festor

En effet, le martyrologe Romain' & quelques autres Latins des Br.12-jan.f. demiers temps, l'honorent au nombre des Saints le treizieme de juin .'Les actes de Saint Spiridion disent qu'il n'estoit pas encore Su., \$100.

Hh iij

Everque au commencement du regne de Constance & qu'il estoir 1 10 Bar. 12 jun- encore jeune. Mais je ne scay pas pourquoi ils le font Evesque de Callinique. On trouve un Triphelle entre les Evefques de Cypre qui ont figné le Concile de Sardique, [vers l'an 349. Nous 768.c.

Suil a p.947 avons déja dit J'que l'on cite de luy une histoire de la vie & des miracles de S. Spiridion en vers l'ambiques.

[L'amour que S. Spiridion avoit pour l'Eglise, le porta à fairele voyage de Nicée afin d'y foudroyer l'impieté Arienne, comme Bar. 325. 64t. nous l'avons déja dit par avance. ] Quelques uns veulent que ce foit luy'qui y confondit publiquement, & qui y convertit par une V.le Concifimple exposition de la foy Chrétienne, un philosophe payen te de Nices que les plus habiles Prelats ne pouvoient convaincre par les

meilleures raisons [Mais on a vu dans l'histoire du Concile, que « ce fentiment qui d'abord a beaucoup d'apparence de verité, est trop fortement refuté par le filence de Rufin, pour s'y arretter. ]

Sur. 12. dec. p. 'Ce fut felon ses actes, durant le temps qu'il citoit à Nicce, que 235. 1 16. fa fille Irene alla recevoir de Dieu la recompenie de ses travaux, Ruf p.160-1611 '& du service qu'elle avoit rendu à son pere. Elle avoit receu Sorr 1.1.c.12.p. quelque temps auparavant, un depoit fort confiderable d'un 41 Cotel.g.t.1. homme de ses amis, & pour le garder plus surement elle l'avoit

misen terre. Quand elle fur morte, celui qui le luy avoit confié le vint demander à S. Spiridion qui n'avoit rien sçeu de cela . Il le chercha peanmoins par toute la maifon fans le trouver. L'autre perfiftoit toujours à redemander fon depost, le pressant avec de grands cris de le luy rendre, & témoignoit mefme estre prés de se deserperer si on ne le luy trouvoir. Alors le Saint touché de son affliction, s'en va au sepulcre de sa fille, l'appelle par son nom; & comme elle luy eut répondu pour favoir ce qu'il vouloit, il luy demanda où elle avoit mis le depost. Elle luy en marqua l'endroit, & l'assura qu'il l'y trouveroit caché dans la terre: En effet, estant retourné chez luy, il trouva le depost au lieu que sa fille avoit marqué, & le rendit à celui à qui il appartenoit .

Ruf, l. 10, c. 5 p: 'On raporte, ajoute Rufin, beaucoup d'autres actions mer-161.1. veilleuses de ce Saint, lesquelles sont dans la bouche de rout le soz Lacasap, monde Sozomene qui en ajoute plusieurs au recit de Rufin, dit aussi que ceux de Cypre en savoient sans doute beaucoup davan-

tage, & il affure que la reputation qu'il avoit encore de son temps, c'est à dire au milieu du V. siecle suffisoit seule pour faire l'eloge de sa vertu. Suidas, & les Grecs dans leurs Ménées luy donnent Suid page of le titre de Thaumaturge.

Menza,dec p. Son nomest mis par S. Athanase entre les Evesques de Cypre Ath.ap.z.p. 768.c.

qui avoient attefté par leurs fignatures l'innocence de cet illustre

Pere de la foy orthodoxe, reconnue & declarée par le Concile V. S. Atha- de Sardique. ["Cela ne se fit que l'an 349, mais rien ne nous empesche de croire que S. Spiridion a vécu jusqu'à ce temps là; y & Bar. 347.4 11/14. Baronius ne fait nulle difficulté de dire comme une chose non dece. contettée, que c'est luy qui est marqué dans ces souscriptions. 'Puisque Rufin qui vint en Orient sur la findu IV siecle dit qu'il Ruf. p. 260 2.

l'avoit connu par le moyen de ceux qui l'avoient vu fil est aisé de croire qu'il a vécu jusques au milieu du mesme siecle. I

Les Latins en font la feste le 14 de decembre depuis le IX. ["Les Latins en font la terie et aque uccernirs uspus se arc. fiecle, ] & les Grees le douzieme, 'quioque (folon fes acles, il foit Menza, pape), mort au commencement de la moifion, à laquelle ils differe qu'il a surradece, travailloit encore. Les Grecs en font leur principal office, & en 140. \$36 37. quelques endroits avec vigile & d'autres marques d'une folennité \$ Men. Me. p. 1900. extraordinaire. Ils en faifoient la feste à Constantinople dans « P. 198 l'eglife de S. Pierre, qui estoit auprés de S. Sophie. Ils mettent Paoafon image dans leurs Ménées. Theopompe effoit Evefque de Const. a.p. Trimythonte en l'an 381, auquel il affilta au second Concile 9;6.d. occumenique.

### SAINT MAXIMIN, EVESQUE DE TREVES.

AINT MAXIMIN se peut dire le premier Evelque qui fust de son temps dans les Gaules, & le plus illustre Prelat qu'ait eu jamais l'Eglise de Treves. J'Nous en avons deux vies , l'une Boll 19 may, p. composée au plustost sous le regne de Pepin,

[vers le milieu du VIII siecle, l'autre écrite en Sur. 19 may, p. l'an 839, 4 cdreffée à Valdon par un nommé Loup, que Vossius 125, 135, & M. Baluze croient estre le celebre Loup Servat Abbé de Vossiliat. Ferrieres. D'autres veulent que ce soit un Evesque de Chaslons 16.35 p.316.317 p.m.p.n.p.450. celebre dans ce temps ha Quel qu'il soit, le temps où a vécu tant / soil.ag may, cet auteur, que celui qui avoit écrit avant luy, & les manvais P.20. 5 > memoires qu'ils ont suivis l'un & l'autre, "ne nous permettent

z. Ufuard , Adon , Vandelbert &c.

#### SAINT MAXIMIN.

pas de nous y arrefter beaucoup. Ce que nous en pouvous tirre, tous any, a faos neammoins pretendre l'affurer, j'Ceft que Saint Maximin 1321 a. Luppass. Carl d'une race illustre à Potiers, vou plutoft dans le diocede. Car la tradition du pays eft qu'il naquir à Silé village prés de Loudun, dont l'eglile particiale eft encore dediée fous fon norm.

G.T.B.Falke. Cles, & Glon les termés de S. Gregoire de Tours, il fut puissant puissa

comment des generations qui return des reception at ommence control de la constanti qui return de la constanti que de 
Gonfatari i, Crich da din en 30 aou 30 Mm au 4 marchi
de Confatari i, Crich da din en 30 aou 30 Mm au 4 marchi
de Confatari i, Crich da din en 30 aou 30 aou 30 Mm au 4 marchi
de control de la constanti del constanti de la constanti del constanti d

Hill. 4, and projecter (Ne departer. October active and project and projec

de Cologne, fi le avoir premer l'antice precedire au Conton ga, sou de Cologne, fi le avoir permer l'antice precedire au Conton ga, sou de Cologne, fi le saétes que nous en avons ne font pas une piece fupposée Ce n'est donc point par une simple reconnoissance, mais Arisin Arasia, par une sincere persuasson de son merite, Jujue S. Arhanase le met paged.

SAINT MAXININ.

nu nombre des hommes apostoliques de son temps, dont la foy estoit à l'epreuve & de l'erreur & de la foiblesse.

[S. Paulin fon fucceffeur, relevé audeffus de luy par le bannissement que les Ariens luy frent fouffirir, & qui luy acquit le titre de Confesseur, mais moins cellebre pour le reste, ] gouvernoit Athaps.q.775

Notz 3- déé en l'an 349; [Colo nous apprenons que S. Maximin mourut discl.p.785.b.

Notz p. déja en l'an 349; l'd'où nous apprenons que S. Maximin mouruit au pluttard en la mefine année: & ainti ce ne peut pas eftre 1
TEvesque Maxime deputé en Orient par Magnence l'an 350, ap.1.2.675.

'comme quelques uns l'ont cru. Sa vie raporte qu'ayant efté en Bur. 150.6 1 st. d'avigne 1576.

Poitou voir ses parens, [ peut-eftre en revenant du Concile de 13-46. Sartique, si l'on veut mettre sa mort en 347, jil y mourut peu de temps aprés, & qu'il y sut enterré, ayant tenu, dit-on, le liège de Boll.ag.may, p

temps aprés, & qu'il y fut enterré, ayant tenu, dit-on, le uege de 112.

V.la note 1: Treves 17 ans & 30 jours, de puis le 13 aouft 333, "felonBollandus & p. 31. e.
jusqu'au 12 leptembre 349. Car les martyrologes de fon Eglile, & e p. 30. f.
d'autres enfuite, marquent l'a mort le 12 de leptembre.

Il est neamoins principalement honoré par l'Eglife le 29 de , may auquel son nom se lit non selument dans Bede, Florus , Ustiand, & Ce se autres posterieurs, mais encore dans les anciens Plarent, »55% marryrologes attribuez à Saine Jerome, lesquels ajoutent qu'il se 316. Tele beaucoup de guerisinos & d'autres miracles à son tombeau.

Remail. Quelques "Egifier on fone l'office ce jour là.) Mais o pretend not appare que c'elt le jour capat le norspi fur apporte à l'aves y, être de la presentation de la france de la compare de la c

#### SAINT MAXIMIN.

Sur. 29-may J. 334. 6 11.5 # 19.jun.p.177.

p. 33 b.

D-14-C

P-35 .

auteur du neuvierne fiecle n'est pas pour autoriser beaucoup. Son corps fut osté de la cave où il estoit auparavant, & transporté par Hidulphe Evefque de Trevesen l'an 667, en un autre isu, beet à dire en l'abbaye qui porte son nom, sé que l'on voir isp may, p. 235 encore aujourd'hui auprés de Treves au nord-est sur le bord de Bult. Lt. e. 4. f la Moselle. FDes le temps de Dagobert on la faisoir commencer fous Constantin, & sous Saint Agrice: Et cela se peut croire de Boil 19, may, p. l'eglife, mais non pas du monaftere. Le corps de S. Maximin y estoit dans un petit caveau derriere l'autel, lorsque les Normans ruinerent cette eglise en l'an 882, & on l'y trouva lorsqu'on la

voulut rebastir quelque temps aprés, personne, dit on, ne sachant alors le lieu où il estoit inhumé. On affure qu'il y fut trouvé tout entier, avec son étole & le Pallium qui estoient aussi sans aucune corruption. On le conferva plufieurs années hors de terre, par devotion, & afin qu'il fust, dit-on, la protection & la fureté du lieu dans les dangers qu'on avoit à craindre. Mais enfin le Saint

témoigna dans une vision qu'il vouloit qu'on le remist en terre comme les autrescorps; '& pour luy obeir on le remit vers l'an 920 dans le mesme tombeau dont on l'avoit tiré auparavant. On l'en retira neanmoins le treizieme octobre 942, oc on le mitavec les corps de S. Agrece & de S. Nicet l'un de ses successeurs, sous le grand autel de l'eglise qu'on avoit fait rebastir, & que l'on dedioit le mesme jour. Ces corps furent mis dans une voute sous l'autel, où ils ont esté conservez lors mesme que l'eglise & l'abbaye ont esté ruinées en 1674, à cause des guerres. On a depuis rétabli

cette abbaye. r 35.d.e. On voit encore des eglises de S Maximin à Sens, où on croit en avoir des reliques considerables, à Cologne, & à Besançon.

[On met entre les disciples de ce Saint, deux Prestres honorez publiquement par l'Eglife, S. Castor & S. Lubence. Nous avons 1 3.feb.p.664. la vie du premier où il n'y a rien de mauvais , ] 'mais elle n'est écrite que plusieurs fiecles aprés sa mort. Elle porte en abregé que ce Saint estant encore jeune, vint trouver S. Maximin qui le fit Diacre, & ensuite Prestre. L'amour de la solitude luy ayant fait quitter la ville [lors peut-estre que S. Paulin eut esté banni,] il se retira à Caerden sur la Moselle, beaucoup audessous de Treves, & il y mourut le 13 de fevrier, auquel on fait fa feste. Son corps fur trouvé par l'Évesque Weomade, 4 vers l'an 780, & porté dans l'eglife collegiale de Saint Paulin du mesme lieu , d'ou Hetti en transfera depuis une partie pour la mettre dans

une autre collegiale de fon nom à Coblentz, le treizieme de

# P.663. 5 7. \* p.666.5 11. \$ \$2-14.

novembre, fous Louis le Debonnaire, 'vers l'an 837. Bollandus cite la vie de S. Lubence, que nous n'avons pas. Ille p.562. 6 4 Ferr. qualifie Prestre. On fait sa feste le 1 3 d'octobre. Son corps a esté P-401. porté à douze lieuës audelà du Rhein sur la riviere de Lonsqui paffe à Naffan, ] dans l'eglife de Dietekirchen, chef d'un archidiaconé dependant de Treves, qui porte le norrde S. Lubence.
Il en est parlé dans la vie de S. Maximin, qui le fait disciple de S. Lup. F p 121. Martin avant que de l'estre de S. Maximin, Browerus veut que «Bros.La.» le lieu de sa sepulture soit celui que S. Maximin avoit commis à P.135. fes foins pour y prescher l'Evangile, '& qu'on nomme Coverne Boll.19.may.p-auprés de Coblentz.

On donne encore pour disciple à S. Maximin , Saint Quiriae Brov. 9 72. rien qui puisse paroistre un peu fondé. ] On pretend que les may, p. 16, moines de l'abbaye de S. Maximin voyant que les miracles qui f 5, se faisoient continuellement à son tombeau, troubloient le repos de leur folitude, firent transporter son corps à un lieu nommé Tebenne fur la riviere de Sar.

## af af the affine of the first of the first that the first the SAINT PAUL:

EVESQUE DE CONSTANTINOPLE.

ET MARTYR.

AINT PAUL effoit originaire de Theffale-Socrata, 6.16.p. nique \*Les Grecs difent qu'il avoit esté notaire 91.b. [ou Secretaire]de S.Alexandre fon predeceffeur. On pretend qu'il affifta à la deposition de Saint Hilfra.p.16. Athanafe [ "qui fe fit l'an 335 à Tyr, ]& qu'il figna fa condannation de fa propre main: maisce font

les Ariens qui le pretendent Et il est mesme assez difficile de voir en quelle qualité il auroit affisté au Concile de Tyr, n'estant point Evefque. I est certain que s'il a fait cette faute, il l'a expiée par ce que les Ariens luy ont sait souffrir depuis.]

de CP.note

'Il estoit encore assez jeune, lorsqu'il succeda dans le siege de sont a dep \* Menea , 6. no vemb. p. \$\$ Ughellus , t. 6. p. 112 .. 4 P.500.4

23. SAINT PAUL DE CONSTANTINOPLE.

Genfantinople à S. Alexandre ut livori fair Pretter: nais il avoir toure la pratecte des perfonnes les plus âgés. As recedit il redict for capable d'unfluir le puelle, l'oppe pour le conduire vi-shi-rel à Dieu, & effinie de cour le moode pour la fainteré de fai vie Celt. 300. Le rémojage que S. Alexandre lus rentis, l'édon les hifotieres, V. Schofqu'en luy demanda qui il ligeoit propre pour luy fixocoder; de Che. 300. Le chin il et le fren quelque forte Evéque par fon fufficier.

Soul seep.

Les Ariens mesmes, ennemis de S. Paul, avouoient que Saint Alexandre avoit parlé de luy avantageusement pour l'eloquence & la capacité dans les affaires. Surquoi Sozomene remarque qu'il demeure donc constant, par l'aveu des Ariens, que S Paul estoit eloquent & fort capable d'instruire le peuple; mais qu'il est ridicule de pretendre qu'il ait esté fort habile pour les affaires du monde, & pour menager les Grands; puisqu'une personne qui auroit eu ces qualitez, furtout estant animé du peuple comme il estoit, ne seroit pastombé dans l'etat où il s'est vu reduit par les intrigues & les cabales des Ariens . [ Ce raisonnement n'est pas tout à fait juste, puisque des personnes peuvent avoir toute la prudence & toute la capacité possible, & ne réussir point selonles hommes, foit par d'autres raisons, soit parcequ'estant fort rare d'estre heureux en ce monde & en l'autre, Dieu par une faveur particuliere veut qu'ils soient accablé d'afflictions sur la terre. afin que leur patience leur acquiere un poids eternel de gloire dans le ciel. Et c'est ce que nous verrons dans S. Paul.]

C4.P. 301.2 Sect. 12.C 6.P. 842. S. Alexandre dont l'autorité avoir comme accablé ceux qui divioiren les dogmes d'Arius, effant mont (me l'in a) 30 vera la fin d'aoufi, l'en heretiques repriront cour , de fe mitent en écat de fenir refle aux Catholiques, effant appuvez du credique l'autorité de Nicomedie , de les autres de ce parti, avoient à la Coar de Marchalle de Nicomedie , de les autres de ce parti, avoient à la Coar de Nicomedie , de le cautres de l'éche de Nicomedie , de le catte de l'éche de l'action de la Coar de Nicomedie l'estate de l'action de l'action de la coardinate de l'action de

Secr.p.\$3.d.
Sec.p.501.a

enfin donné le nom à la feèle des Maccoloniers, ennemis de la divinité du Saint Efprit. J'Le parti des Orthodoxes l'emporch pour cette fois fur les Ariens; & S. Paul fur facré dans l'églife Code la Paix J'qui effoir a lors la cathedrale, J par les Evefques qui V.Confinte frouvernet dans la ville.

e.3,p.500.a| Socr.p.84,a,

[Ce fut fous Constantin, & fans doute dés le commencement de l'episcopar de S. Paul, si nous ne voulons le mettre auparavant,

s, Les Grecs veulent qu'il no full que Dizere Mence, 6. nov. p. \$1|trebellus, r. 6. p. atz6.

SAINT PAUL DE CONSTANTINOPLE: 101

qu'arriva ce que raporte Saint Athanase, 'que Macedone avoit Athasiah forméquelque accusation contre ce Saint. La fausseté en sur bien aifée à reconnoistre, dit S. Athanase, puisque Macedone qui l'avoit formée[ l'abandonna luy mesme, ] & communiqua avec S. Paul, servant sous luy en qualité de Prestre. [ Ces dernières paroles de S. Athanase font que nous avons peine à croire ] que sorr.l.a, c.6 p. Macedone ne fust que Diacre à la mort de S.Alexandre , comme \$3.4. dit Socrate. [Car il y a peu d'apparence que S Paul l'ait elevé au facerdoce . 1

Cette accusation de Macedone estoit ce semble une intrigue Arbsolpana des Eusebiens. Aussi quelque sause qu'elle sust, 'ils ne la negli- cgerent pas L'ambition avoit déja porté Eusebe, du siege de Beryte fur celui de Nicomedie, & comme, selon les termes d'un Concile, apa p. 727. il mefuroit sa pieté par la grandeur & l'opulence des villes, 'il sol par a c. avoit encore jetté les yeux de sa concupiscence sur le throne de la nouvelle Rome . Il sit done subfister l'astion de Macedone, il la poursuivit luy & ses partifans,& fit tant enfinque Constantin relegua S.Paul dans le Pont, d'où il y a apparence qu'il ne revint Sort.n.p.185.1. qu'aprés la mort de ce Prince, avec les autres Prelats exilez fen d.

Les calomnies de Macedone regardoient apparemment les mœurs de Saint Paul , Jpuisque les Ariens accusoient ce Saint de Sont 3.0.3.p. sin abate vivre dans les delices, & mefme "dans le dereglement, & que soob.o. Sozomene dit qu'il fut d'abord chassé de son Eglise sous pretexte qu'il n'avoit pas bien vécu. [Outre cela, ] il dit encore que les p.499.500 Ariens l'accusoient de s'estre elevé à l'episcopat sans le consentement des Evesques d'Heraclée & de Nicomedie, qui pretendoient avoir droit, comme voifins, d'elire & d'ordonner celui de Constantinople. Celui d'Heraclée estoit en effet l'ancien me aparante tropolitain de la province. Mais onne voit pas furquoi celui de Nicomedie se pouvoit fonder . 'M' Valois ne doute pas que son pres, r.a. bannissement n'ait esté precedé par le jugement de quelque fynode. Les historiens le marquere expressement, lorsqu'il fut soerlase. 2.1. depofé fous Constance. Quoique le dessein d'Eusebe, en faisant bannir S.Paul, fust de Serna pate, r.

s'emparer de son siege, on croit neanmoins que Dieu ne permit pas qu'il réuffith d'abord dans fon ambition 'Au moins Ammien Ammlens. Marcellin dit que Julien l'apostat avoit esté elevé à Nicomedie 119-0. par l'Evelque Eulebe, 'ce que l'age de Julien ne permet pas de Socr. a p. 185. mettre avant la mort de Constantin . S. Jerome dit aussi dans sa 186. chronique, que Constantin fut bartizé [auprés de Nicomedie,]

SAINT PAUL DE CONSTANTINOPLE : par Eusebe Evesque de cette ville. Et en esset, Constantin n'aip. 184.s. moit pas à voir passer les Evesques d'un siege à un autre. [ Il y a donc apparence qu'il traita S. Paul comme S. Athanafe, en ne permettant point qu'on mist d'Evesque à sa place. Ce Saint auroit en effet eu beaucoup de peine à chasser de

Constantinople un adversaire aussi puissant & aussi ambitieux cu'eftoit Eusebe & cependant il est certain qu'il sut rétabli dans la jouissance de sa dignité. Cela arriva apparemment en l'an 233, lorsque tous les Evesques bannis par Constantin furent rétablis par les enfans. S. Athanase passant par "Constantinople pour s'en V.s Atha

Ath.fel.p.s.p.b. retourner en Egypte, He trouva en possession de son Eglise. & nase \$ 21. Macedone "qui l'avoit accufé [ deux ans auparavant, ]faifoit fous v.s. Alex. luy la fonction de Preftre. Il paroift que S. Athanafe affifta avec de CP, note eux à la celebration des faints Mysteres: f & ainsi S. Paul repara 3-

la faute qu'il avoit faite J'en fouscrivant, si nous en croyons les Ariens, à la condannation de S Athanase . [ Cela sait voir encore que ces heretiques font des impolteurs, en ce qu'ils disent ]'qu'il 102avoit toujours perfifté dans cette condannation d'Athanafe tant qu'il estoit demeuré Evesque.

['Constance passa bien-tost apres à Constantinople; & il n'y fit v. Constant rien apparemment, parcequ'il se hastoit alors d'aller en Syrie où est 2.32 les Peries affiegeoient Nifibe. Mais les ennemis s'eftant retirez , ] 'il vint à Constantinople, [& comme il s'estoit déja laissé gagner

par les Eufebiens, Jil témoigna estré fort indigné de voir cette Eglife entre les mains d'un homme indigne disort-il, de la dignia.p.185.1.2. té episcopale. 'Cela donne lieu de juger qu'on avoit fait revivre la vieille accufation que Macedone avoit formée, & ruinée luy mesme, contre la vie & les mœurs du Saint: [& on l'avoit fait revivre, parceque l'ambition qu'avoit Eusebe de se voir Evesque de Constantinople, vivoit toujours . ]

Constance fit donc assembler un Concile de Prelats infectez Scapgorb. de l'Arianisme, & ennemis de S. Paul, qui deposerent ce saint Everque & le chafferent de fon Eglife, en laquelle ils inftalle. Nore :. Ashapapapar rent Eufebe de Nicomedie contre les regles de l'Ecriture, & le Canon exprés du Concile de Nicée. Les Ariens disent que Pro-

Them. Line to gene de Sardique figna les actes de l'anatheme de Saint Paul. Constance s'en alla ensuite[passer le reste de l'hiver]à Antioche, Sociatant pour se preparer à marcher l'été suivant contre les Perses . ] <sup>d</sup>M<sup>r</sup> Valois croit que ce fut en ce temps-ci plutost que dans

305 c. 1.2-16. le temps & de la maniere que marque Socrate, que S.Paul estant P32 bla.P222 p 381100 quitter Constantinople, se retira à Thessalonique sa

Secr. la.c. a.n. 14-b|Soz.1.3.c. 4-P 501.b.

Socr.p.24.1

p.567.c. #Bar,347. \$ 96. Soz.1.3.c.5.p.

SAINT PAUL DE CONSTANTINOPLE. 255 ratrie, qui estoit de l'obeissance de Constant, d'où faisant sem- Lacer pay be blant , dit Socrate , de vouloir aller à Corinthe , il s'en alla en Italie trouver Constant . [ Cela s'accorde assez avec ce qu'on tire de la lettre du faux Concile de Sardique, Jqu'il se retira dans les Bur, 347- 8 91pays étrangers pour y exposer l'injustice de sa deposition, & pour obtenir son rétablissement. [Il vint apparemment à Treves trouver Constant devenu maistre des Gaules l'année suivante, ou Constantin son frere, J'puisque S. Maximim Evesque de Treves \$101. communiqua le premier avec luy . 'Il fut de là au Concile de Soul 3c.8,p. Rome [ tenu en 341,] si nous en croyons les historiens: [ Et il est 1976/Socrita e. au moins tres probable, qu'il fit Jee qui firent certainement des Athapapasse Evelques de Thrace & de plusieurs autres provinces persecutez & deposez comme luy par les intrigues des Eusebiens . Il est cer. Hil, fr, 2. p 25. tain aussi que le Pape Jule le receut dans sa communion avant l'an 348, aussi-bien que Protogene [de Sardique,] qui avoit, dit-on, consenti auparavant à sa deposition, Ossus [ de Cordoue, ] & Gaudence de Nasse j'qui sur messere l'un des plus ardens de ses Pass. V.la note s. défenseurs . [ 'Il y a encore d'autres raisons pour croire qu'il a effectivement esté declaré innocent par le Concile de Rome, & la seule chose qui nous empesche de l'affurer absolument, c'est que nous ne le trouvons pas en termes exprés dans les monumens originaux dece Concile, & que nous nous fions peu à Socrate & à Sozomene, qui estant d'ailleurs fort pleins de fautes, ont particulierement brouilléce qui se passa depuis la mort de Constan-

tin julqu'au Concile de Sardique. ]

Ceux qui difent qu'il vint demander justice au Concile de Sert,p,9,1,d
7.5. Jule Rome, difent aussi "qu'il y fut receu à la communion, comme Set,p,9,2,ed,
194146 faifant prosessione de la foy de Nicée,& rétabli dans son siege par

l'autorité de Jule alors Everque de Rome.

Vier Ariess [Il für effectivement rétubli parcoque 'Dieu ofta enfin la vie à Eufebe für la fin de 341.] Car ce mallieureux eftant mort, le sectia.e.13-2, paugle de Contlamenople zeie pour la für grécablis Paul für fon 38-81-36. fiege. Mais comme en mefine temps les Ariers luy oppolerent Macedone; il s'eleva dans la ville comme me guerre curile, où

mefine beaucoup de perfonos perditore la vié. "Le General Hermogner y fat tufe par le peuple fau commencement de Jan 342,en voulant chaffer S.Paul de la ville; ce qui y fit account Contlance un milieu mefine de l'hiver. Socare de Soxomen dei Sen pao d fent qu'il decharges fa colere fur S.Paul, de que neamoins il fe contenta de le faire fortit de la ville. Cela ne saccorde guere, antitacad,

- C

Note 2. ["& il y a plus d'apparence que ce Saint s'estoit retiré de l'ily

2x6 SAINT PAUL DE CONSTANTINOPLE. mesme, ou s'estoit caché, lorsqu'il apprit que Constance venoit Ce Prince n'effoit pas non plus content de Macedone. Il

à Constantinople: ]

rejettoit en partie fur luy le desordre qui estoit arrivé ; & de plus, il n'estoit pas bien aise qu'on l'eust fait Evesque sans en avoir eu son consentement. C'est pourquoi il se contenta de le laisser tenir ses assemblées dans son eglise, sans le mettre en possession des autres, qui demeurerent donc, autant qu'on en peut juger, dans la possession des Orthodoxes, gouvernées par les Prestres de S. Soz 1 3.c.3.p. a c.o.p.509.3 Sorr.La.c.16P.

d|Lib, or. 3.P. c Soz.l 3, c.9.P.

p.91.d.

Socr.pec-dl Soz p. soc.d.

Paul . ] 'Et comme d'ailleurs ce Saint estoit extremement aimé du peuple, [ il ne faut pas s'étonner fi ] nous trouvons qu'il fut encore une fois rétabli fur fon throne .[ "Céla arriva affez pro- Nors 3. blablement dés cette mesine année 342, peu aprés le depart de Sorre 13. p. 90. Constance, J'qui sans s'arrester à Constantinople, s'en retourna aussi-tost à Antioche pour la guere de Perse. Lorsqu'il eut seu à 6 So r.La.c.16. Antioche le rétablissement de S.Paul, il en fut fort irrité: 6 & les Eusebiens qui avoient auparavant deposé le Saint, ne cesserent point de l'animer contre luy par de nouvelles calomnies. d|Spcr.1.2.c.16. 'Ce Prince envoya donc un ordre par écrit à Philippe , [ qui

essoit alors à Constantinople, de chasser le Saint de l'Eglise & de la ville,& d'établir Macedone au lieu de luy. Ce Philippe est celui qui fut long temps Preset d'Orient : ] & il l'estoit dés ce temps ci , sclon Socrate & Sozomene [ Nous en avons parlé plus Athfug.p.701. amplement "en un autre endroit ; & il fuffit de dire ici , ] que V.Conflan. c'estoit un ardent protecteur de l'heresie des Ariens, & un fidele ce \$ 11-

Socr.p.92.93.

executeur de leurs refolutions les plus detestables. Mais comme il craignoit ici une fedition du peuple, il refolut d'employer l'adreffe plutost que la force ; & ainsi cachant l'ordre qu'il avoit receu,il s'en alla à un bain public nommé Zeuxippe qui estoit un lieu fort celebre dans Constantinople, comme pour y regler quelques affaires publiques & là il envoya prier Saint Paul, avec toute forre de respect, de le venir trouver, sous pretexte de luy vouloir communiquer une affaire.

Suz.1.4.c.p.p.

16.P.93 b.

'Aussi tost qu'il fut venu, il luy mont a l'ordre de l'Empereur, ce que le Saint receut avec beaucoup de moderation, quoiqu'il se vist condanné sans aucune forme de justice. Mais comme on craignoit la violence du peuple, lequel fur quelque foupçon qu'il eut de ce qui se passoit, s'estoit déja assemblé en grand nombre à la porte de ce lieu; on rompit secrettement une senestre 'du costé du palais qui en estoit proche: d Et le Saint estant sorti par là, on

le mit fur un vaisseau qu'on tenoit tout prest.

**Nous** 

SAINT PAUL DE CONSTANTINOPLE. 257 l'Nous avons vu dans l'histoire des Ariens les carnages qui se firent ensuite pour mettre Macedone en possession des exlises. Ainsi nous nous contentons de continuer ici le recit de ce qui regarde S.Paul Socrate en dit diverses choses que nous croyons ou fausses,ou se raporter à un autre temps. Et il faut apparemment dire que ce fut en cette occasion] 'qu'il fut chargé de chai. Albiel, prise, en spar ordre de Constance, & relegué à Singare (à l'extremité) de la Mcsopotamie, d'où il fut transferé à Emes (dans la Phenicie.] Saint Athanase nous en a appris ces particularitez importantes de ses souffrances; [mais il ne nous en a point marqué le Tout ceci peut s'estre passé dans le cours de l'année 342, en V. ksAriens laquelle) 'les Eusebiens'envoyerent une deputation solennelle à Soir, L. e. 18.p. Constant; & on pretend que ce Prince l'avoit demandée à Conf. 95 e d Soul. 1-6. tance pour favoir les raisons de la condannation de S. Athanase & de Saint Paul, dont le Pape Jule luy avoit fait des plaintes 'Les 501. P 510. Eusebiens ne manquerent point de justifier leur conduite autant qu'ils purent; mais toutes leurs raifons ne fervirent qu'à perfua. P.511.a|Socr.p der de plus en plus Constant de leur injustice, & de l'innocence 06,d. de ceux qu'ha voient condannez. On tint l'an 347 le Concile de Ser Leao. P. Sardique, auquel Socrate pretend que S. Paul affilia, & qu'il y <sup>100,b,d</sup>, V.la <sup>100,6</sup> en tretabli : ["Mais il est bien difficile de le croire, & il y a bien plus d'apparence que Saint Paul estoit alors dans sa captivité à Singare ou à Emese JCe qui n'empescha pas que les Eusébiens ne Hillfitants. l'honorassent par les injures atroces dont ils le chargerent. 'On affure neanmoins que Constance fut 'obligé d'accorder à Socr.La.c.a... Constant son frere, la liberré, "& mesme le rétablissement de Saint 23.P. 106.107. V.S.Atha- Paul, auffi-bien que celui de S.Athanafe, [en l'an 348, vers Pafque.] Il luy manda de venir à sa Cour, & il fut aussi-tost conduit capp.107.6/m. à Constantinople, accompagnéde deux Evesques, & avec tout le de respect dû à sa dignité. Il y porta des lettres de l'Empereur , oc mefine, dit Socrate, celles du Concile de Sardique, I qui rendoient témoignage à son innocence. Macedone fut obligé de luy para l'Soula, ceder, & de se contenter de tenir ses assemblées dans une eglise 6-14-9-517-6. particuliere que l'autorité des Eusebiens luy fit conserver. Saint Paul gouverna donc enfin fon Eglife avec quelque paix.] Mais ce ne fut que fort peu de temps, [& durant deux ans au Soer,e.23,p.112. plus PCar Constant estant mort au commencement de l'an 350, 40 260,116,87. Constance renversa aussi-tost tout ce qu'il avoit fait en faveur de

l'Eglife à la confideration. 'Le premier effet de cette nouvelle p.117.4.
persecution tomba sur S.Paul,& Constance ordonna de le mener

Hift. Eccl. Tom. VII.

258 SAINT PAUL DE CONSTANTINOPLE

en exil [Il fe cacha, ou fe retira. Mais Dieu voulant conformmer Ath, fug. p.703- bien-toft fes fouffrances, permit] 'qu'il tomba entre les mains de bliote 312d, ceux qui le pourfuivoient Il fut conduit à Cucufe, squi effoit une 4Thdrt,12,64. petite ville, ou plutoft un lieu presque inhabité, dans les deserts p. 3 % b. du mont Taurus . Elle effoit alors dans la Cappadoce , & fut depuis mise dans la seconde Armenie. C'est ce mesme lieu que 4.p.746 d. depuis inne dans la depuis illustre d'entre les fuccesseurs de

«Thdr. P557.b S.Paul, rendit peu de temps aprés fi celebre.]

539.5.

Mais pour S. Paul, les Ariens non contens de l'avoir relegué Ath fol p.\$14.2 dans ce defert, l'enfermerent dans un lieu tres étroit & tresobscur. pour l'y laisser mourir de faim. Ils revinrent au bout de six jours voir s'il estoit mort;] & le trouvant qui respiroit encore un peu,

'ils l'étranglerent, & luy ofterent ainsi la vie: Les nouveaux Grecs Socrilas. 16.p écrivent que le S'offroit alors le Sacrifice, revétu\*des marques 34/1477 117. all 5.09.9. de la dignité episcopale; [ce qui paroist difficile à accorder avec

f Men. 6. now p. ce que nous venons de dire. FLes Ariens fe cacherent fi peu de ce eix, crime, que tous ceux du lieu en effoient témoins: & Philagre Athling p.703 mesme qui estoit alors Vicaire de cette province, & qui estoit entierement acquis aux Ariens, affura neanmoins la chofe com-& fol. 1.27 2d. me nous l'avons raportée, à divers amis de Saint Athanase, & i d|\$14.8.

melme à l'Evelque Serapion, soit qu'il fust surpris d'une si étrange cruauté ou qu'il fust fasché de n'en avoir pas luy mesme esté le ministre : [de sorte qu'il ne faut pas fort s'arrester à l'incertitude de Sozomene Jqui doute s'il avoit esté étranglé par ceux du parti Soz.L4, c.2.p.

de Macedone, ou s'il estoit mort de quesque autre mamere. Ath. fol. p. \$124 'C'estoit un arrifice des Ariens qui accoutumez aux mensonges , ne rougirent pas de publier celui-ci, que Saint Paul estoit mort de

maladie. [Voilà comme ce nouveau Paul remporta enfin la couronne,

aprés avoir long-temps combatu selon les loix de J.C, par tant de Thorstancap fatigues & d'exils Jque les Ariens luy avoient fait endurer com-587-2. me à un défenseur intrepide des dogmes apostoliques : \*Car l'histoire luy rend ce témoignage, que de tous les Evesques de 515.c. l'Orient, ceux qui estoient les plus attachez à la doctrine du Concile de Nicée, & qui s'en declaroient plus hautement les défenseurs, estoient S. Paul & Athanase . [Ainsi il merite assurément l'honneur & le titre de Martyr, J'quoique les Grecs qui en

font solennellement l'office le sixieme de novembre, se contentent Ugh.p.1125. Horent, P. 3844 de le qualifier Confesseur. 'Usuard, Adon, [Vandelbert,] & les autres Latins, en marquent la feste le settieme de juin, [ayant peut-estre cru que c'estoit un Saint Paul martyr à Byzance, qu'on

SAINT PAUL DE CONSTANTINOPLE. 240 trouve dans quelques martyrologes de Saint Jerome, [ mais qui

apparemment en est different.] Philippe qui avoit [encore] efté en cette occasion le perse- Ath, sug p.703

cuteur ou plutoft le boureau de Saint Paul, & le ministre de la folotiab. cruauté des Ariens, eprouva bien-tost la juste vengeance de ses crimes. Car moins d'un an aprés le martyre du Saint, il fut depouillé honteusement de sa dignité, & demeura exposé aux infultes de tout le monde, reduit à trembler toujours comme Cain, en attendant qu'on luy vinst ofter la vie, & il mourut enfin hors de son pays & de la compagnie de ses proches [C'est ce qui fixe en quelque forte la mort de S Paul, que nous ne pouvons mettre plutoft que sur la fin de l'an 350, Junique Philippe estoit encore Zoci. 2. P 457. environné du faux eclat des grandeurs du fiecle au mois de septembre de l'année suivante : [Mais on ne voit pas aussi que sa faveur ait duré beaucoup davantage. Ainsi rien n'empesche melme qu'on ne mette, li l'on veut, la mort de S.Paul le 6 novembre 350. Simplice fils de Philippe fut auffi banni en 359, comme Anandas past coupable d'avoir confulté les demons pour parvenir à l'Empire.

Long-temps depuis, le grand Theodofe ayant appris quelle ssort 1,c.s.p. Long-temps depuis, le grand A lectature ayant a fontantino. 266.b. avoit efté la vie & la mort de S Paul, fit raporter à Constantino. 266.b. Phot. 237.P. ple son corps, d'Ancyresoù on l'avoit donc transferé de Cucuse.] 1418, Il le receut avec beaucoup d'honneur & de respect. 'Nectaire qui venoit d'estre fait Evesque de Constantinople, & tous les. Prelats qui se trouvoient en cette ville, allerent audevant du corps . beaucoup audelà de Calcedoine, le receurent avec le chant des pleaumes & les autres foleunitez ordinaires, le porterent par le milieu de la ville,& le mirent dans l'ancienne eglise de la Paix, que Constantin avoit fort augmentée, & où ce Saint avoit tenu quelque temps son siege. On y passa la nuit à chanter des pseaumes : & le lendemain, on le porta avec la melme folennité dans l'exlife de son nom, où il fut mis dans son tombeau en presence

des Prelats de tout le Clergé, de Theodose mesme, & de toute la

'Ce lieu où il fut enterré effoit une eglise magnifique, que sort.1,1,2,2,7.

Theodose avoit oftée aux Macedoniens, & qui avoit esté bastie 266.bejsoi.17. par Macedone melme persecuteur du Saint, mais avant qu'il eust cang. de C.l. usurpé l'episcopat . Le nom de S. Paul qu'elle porta depuis que p.132.133. le corps de ce Saint y eut esté mis, faisoit croire à beaucoup de Son. p. 716 d. personnes, principalement des semmes & du simple peuple que le corps de l'Apostre S. Paul y estoir. Et ainsi c'est apparemment Bar. v. inn. le chef de S. Paul de Constantinople que les Grecs envoyerent

260 SAINT PAUL DE CONSTANTINOPLE

Socr.1.5.c.9.p. = 66.b|Sox.1.7.c. 10.p.716.c. Phot.c. 257.P. 1418,

en France sous Clement IV, comme le chef de S.Paul l'Apostre. Les historiens mettent cette translation de S.Paul à Constantinople vers la fin du grand Concile de Constantinople, se'est à dire vers le mois de juillet ou d'aoust 381,78 selon l'auteur de la vie du Saint, il semble que le Concile duroit encore.

### SAINT JACQUE, EVESQUE DE NISIBE,

ET CONFESSEUR.

Bar. 338. \$ 16 Thdrt.l.2.c, 26. p.633.c.



A Mesopotamie n'a point eu de Saints plus illustresque S.Jacque & S.Ephrem. Le premier a eu audeffus de l'autre non seulement l'honneur de l'antiquité,mais encore d'avoir efté son premier maistre dans la vertu, comme il y a tout &c. fujet de le croire foutre l'avantage de la dignité Genn,v.ill.c 1. episcopale , qu'il relevoit par une sainteté eminente, ] 'par une

sagesse si extraordinaire qu'elle luy a acquis le sumom de Sage, Thorna, e. 6, p '& par une effusion tres abondante des dons apostoliques'& de la de. v.Pat.c.r.p. grace des miracles. En un mot, fon autorité & sa reputation ont esté si reconnues, qu'on a écrit que pour confondre la folie des Ariens, il fuffisoit de considerer qu'un si grand homme s'estoit declaré le défenseur de la doctrine Catholique, & avoir exterminé par la force de sa priere l'auteur de ce dogme impie : Theodorer commence par luy son histoire des Amateurs de Dieu, (car c'est le titre qu'il donne aux solitaires,) & il en raporte des choses merveilleuses, [que nous toucherons seulement en un mot pour faire une fuite de fa vie, & y pouvoir inserer ce que nous trouverons de luy dans d'autres auteurs.]

P.764,d. 'Il estait de Nisibe ville [celebre] fur les bornes de l'Empire V.Constandes Romains dont elle dependoit alors, & de celui des Perfes, ce \$4.

entre les mains desquels nous verrons qu'elle passa quelque hillie.6.7.540 temps aprés. Nisibe estoit le nom que les Syriens & les Assyriens Adja.c26.R612 donnoient à cette ville. Car elle portoit auffi le nom d'Antiobi Juli, or, 3, p. che, avec le furnom de Mygdonie, à cause du fleuve Mygdone

SAINT JACQUE DE NISIBE: qui l'arrofi, êtc qui l'arrofi, êtc qui l'arrofi, êtc qui la diviferendeux!! ye an auffiqui difert que Tablis, p § jui.c toute cette partie de la Médipotamie portoir. le nom de Mi gudo : Plusis, p § jui.c p l'arrofi, ètc qui l'arrofi, ètc qui l'arrofi, ètc qui l'arrofi, ètc qui l'arrofi, p l'arrofi, p l'arrofi, e l'a

avoit à l'unice une code pour les Syriens, ou la loy divince froit expliquée par des professeurs publics, comme on enseignoit dans les autres villes les lettres humaines & la rhetorique.

[ S] scapue naquir dono characette ville fur la fin du troiferme fock-comme no peur jugge par la fluir de fa ive j [1] embarlla Tadux-Pux-, d'abord la vie folitaire des anacoretes [ & il en fur peur-eftre le 1-2-2-d. d'abord la vie folitaire des anacoretes [ & il en fur peur-eftre le 1-2-2-d. d'abord la vie folitaire des anacoretes [ & il en fur peur-eftre peur-equire qui ondité que ce foir genre de vie y foir paffé de l'Egype- ] l'il demeutor l'hiver dans une caverne & le refue de l'Amede dans d'abord le la description de l'abord l'amede dans d'abord le bard le la company de l'amede dans d'abord le bard le la company de l'amede dans d'abord le bard le la company de l'amede dans d'abord le bard le la company de l'amede de l'amede dans d'abord le la company de l'amede de l'amede d'amede d'amede de l'amede d'amede d'amede de l'amede d'amede d'a

\*\*\* is ervard jumalide rét. Il n'avoir pour nabir qui mé tumque co.

\*\*\*\* foin de fon corpojiba il a voit foir de donner à fon arte une nour
foin de fon corpojiba il a voit foir de donner à fon arte une nour
time de la corpojiba il avoit foir de donner à fon arte une nour
de la commandation de la commandation

1. If fair fair Prefire folon quelques um, (&c ce fair peut-effre en Genness, cette qualité ] qu'il paffa en Perie pour vinite real Chréinen qui "hafte, 1946., y effoient, & augmenter leur foy par le foin qu'il pris pour les animer de pour les infruire. Theodoret naporre deux miracles > 1945-1946. qu'il y fit, ) l'un courre des filles dont if fit blanchir les cheveux pour pouit leur immodelle, ayant en mefineremps fait fecher

une fontaine qu'il fit couler quelque temps aprés. L'autre mis préssés.

racle fut de faire brifer une pierre par fa malediction; ce qui
obligea un juge de retracter une fentence injuite qu'il venoir
de rendre. [On lis dans les Ménées] qu'il convertit beaucoup

Mengache,
d'dolatres.

Gennade dit qu'il fut du nombre des Confesseurs du nom de Gennes. J.C. sous Maximien, [ ou plutost sous Maximin à qui la Meso-

t, felon l'edition d'Erafme dans S, Jerome, e. t p. 324 e. Presbyter n'eft point dans l'edition d' Aubert le Mire . SAINT JACQUE DE NISIRE.

potamie obeissoit. J'Gennade est suivi par Usuard, Adon, & le Florent. P. 662. Martyrologe Romain. Quelques uns melme des martyrologes qui portent le nom de S Jerome, disent qu'il souffrit beaucoup Men.p 397en son corps. Les Ménées des Grecs assurent qu'il endura divers

540.d.

F.740.

Nobr-Licasep. "manx de la part des Empereurs idolatres & Nicephore le met anguerni; entre ceux qui portoient les marques glorieuses de la confession Thirthie.6.p. du nom de J.C. Neanmoins Theodoret, [ qui a efté le mieux instruit de ses actions, ] n'en dit rien dutout, quoique son sujet le portast tout à fait à en parler lorsqu'il traite du Concile de Nicée : [ ce qui donne affurément quelque fujet de douter de cette

louange que Gennade luy donne quelque autorifée qu'elle foit.] L'estime de sa vertu le sit enfin choisir pour Evesque de sa

patrie. Ainsi il changea de demeure, mais sans changer de nourriture ni d'habit. Il jeuna & coucha fur la terre comme auparavant; mais il travailla beaucoup plus qu'il ne faisoit dans sa solitude. Il prit soin des pauvres, des veuves, & des orfelins; il secourut ceux qu'on opprimoit, reprit avec sorce ceux qui les opprimoient; & s'acquita avec d'autant plus de zele de tous les autres devoirs d'une charge si penible, qu'il avoit plus de crainte & d'amour pour le souverain pasteur des ames qu'il luy avoit confiées. Auffi il trouva dans ces exercices de vertu, un renouvellement & une augmentation de la grace & de la puissance du

e,d]768. Saint Efprit, 'dont on vit l'effet dans la mort réelle d'un homme qui avoit contrefait le mort pour le tromper, comme on le peut Nylv.Th.t.3.74 lire dans Theodoret. 'La melme chole effoit arrivée' avant luy

à S.Gregoire Thaumaturge, \*comme elle arriva encore quelque temps aprés à S.Epiphane. [Mais au lieu que ces deux Saints laisserent les fourbes dans la mort qu'ils avoient si justement

Thorne, 168.b. meritée, ] S.Jacque ressuscita par sa priere celui que sa priere avoit fait mount. hill to ap 540 'Il fe trouva en 325 avec les autres Peres au grand Concile de d|Genn,c,t. Nicée,où il parut comme un des principaux chess de l'armée de

JESUS CHRIST, & le fignala des premiers à combatre les impietez d'Arius, en luy opposant la foy de la Consubstantialité. Cons.t.a.p.559. 'Il fe trouva encore à un Concile d'Antioche, comme on le voit \*Bar, 11, 14.5. par les souscriptions qui nous en restent . b On a pretendu que c'estoit dans celui de l'an 341, lequel aprés avoir fait la dedicace de la grande eglife de cette ville; condanna S. Athanafe, fubftitua Gregoire en sa place; & signa trois nouveaux formulaires contre celuide Nicée : on pretend, dis-je, que les souscriptions où se

trouvent celles de Saint Jacque de Nisibe, & de quelque autres

SAINT JACQUE DE NISIBE.

Saints, font de ce Concile; & en le supposant, on a affez de peine à exemter ces Saintsde tant de crimes commis par cette affem-V.lis Ariens bléef "Mais il est peut-estre aussi vraisemblable que ces souscripptions font d'un autre Concile d'Antioche tenu fous S.Eustathe,

oc ainfi entre les années 325 oc 330.

L'an de J.C 336, Constantin fit venir Arius à Constantinople,] '& commanda à Saint Alexandre qui en effoit Evefque, de le Thart. Parce recevoir à la communion de l'Eglife S Jacque qui se trouva alors \* P769danscette ville, se joignit à S.Alexandre contre l'heresiarque, & confeilla au peuple de celebrer un jeune de fept jours, pour implorer dans une necessité si pressante la misericorde divine. Dieu ne manqua pas en effet de secourir son Eglise par la mort funcite de l'herefiarque, comme nous l'avons raporté plus au VierAriens long en un autre endroit. Theodoret dans le recit qu'il en donne #25|V.Sanat fait quelque faute contre l'exactitude de l'histoire, & le brouille

avec le temps du Concile de Nicéer mais cela n'emperche pasque le fond de la chose ne soit veritable.

Ce fut peut-estre certe occasion qui fit connoistre à Constantin le merite extraordinaire de noître Saint, Mais il faut qu'il ait conceu de luy une haute estime, J's'il est vray qu'il ait commandé Genn.v ille 1à Constance son fils, comme Gennade le raporte, que quand ce Prelat feroit mort il le fift enterrer dans la ville de Nisibe Contre la coutume des Romains, qui n'enterroient jamais dans les villes, ] afin qu'il en fust le désenseur aussi-bien aprés sa mort que durant fa vie.Sa foy ne fut pas trompée en cela Car Sapor Roy Hieran, 134 V.Confland de Perfe, ayant affice é trois fois la ville de Nifibe, f'en 338,346, 11567,891 a

& 350, 31 en fut toujours repoullé par les prieres du Saint qui Thehne, at.d. vivoit encore alors Aprés qu'il fut mort, Constance le fit enter. Phisg. 1,24.23. rer dansla ville, felon l'ordre qu'il en avoit receu de fon pere Et A Gente 1. lorque Sapor vint attaquer la Mesopotamie en 360, aprés avoir 6 Ama, Lao. p. pris & ruiné Singare, il evita sagement Nisibe, dit l'historien. & 164. aima mieux aller attaquer une autre place qu'il prit enfin Mais Genn, a.z. Julien estant parvenu à l'Empire, [ l'an 361,] commanda qu'on oftast de la ville le corps de S Jacque, soit qu'il ne pust souffrir la gloire de cet illustre mort, soit parce qu'il estoit ennemi de tout ce qu'avoit fait Constantin, aussi-bien que de sa foy: 'Et quelques Ibid. mois aprés, [vers la fin de l'an 363,] Jovien successeur de Julien, fut contraint par la necessité des affaires, de remettre cette ville aux Perses, entre les mains desquels elle demeura toujours Ib Amm,n.p depuis.

[Il y auroit bien des choses à dire sur les trois sieges de Nisibe.

SAINT IACQUE DE NISIBE. particulierement fur celui de l'an 350 dans lequel S.Jacque parut V.Confian-

comme le maistre de la nature, par les merveilles qu'il y opera. et 14,154 Mais il n'est point necessaire de repeter ici ce que nous n'avons pu nous dispenser de mettre sur l'histoire de Constance. Ainsi

Thdrt.v.Pat.e. tout ce qui nous reste à dire de S Jacque, J'c'est qu'en perseverant dans le service de Dieu, & s'avançant chaque jour de plus en plus dans la pieté, il finit sa vie comblé de gloire pour passer à une

meilleure . [ Les auteurs n'en marquent point le temps , J'finon Genn,c.r. que ce fut sous Constance. I'lly a quelque apparence que ce fut Nore. dés l'an 350, aussi tost aprés la levée du siege, & peut-estre le der-

2.p.772.b.

nier jour d'octobre, l'auquel les Grecs en font la feste Les Latins Menzz,p. 397la marquent le 15 de juillet. Et les plus anciens martyrologes qui Florent.p.662 portent le nom de Saint Jerome, ajoutent qu'il a fait beaucoup de miracles durant fa vie . Ils difent qu'il a vu fur la montagne [d'Armenie] les restes de l'arche de Noé, mais qu'il les vit seul, cette grace n'ayant esté accordée à aucun de ceux qui l'accom-

pagnoient. On lit la mesme chose dans Notkers Cela a bien l'air p.663.2 d'un bruit populaire, meprifé par Theodoret, ou né depuis luy . 1 Amm.l.25.p. Lorfque Jovien ceda Nisibe aux Perses, les habitans en sortirent

303-305. Thdet.v.Pat. tous pour se retirer l'un d'un costé, l'autre de l'autre . 4 Ils emporterent avec eux le corps de leur faint protecteur, dont ils ne c,1 p.771,c. laissoient pas de chanter les louanges parmi les larmes qu'ils versoient en abandonnant leur patrie, s'assurant bien que s'il eust esté encore en vie , ils n'eussent pas esté reduits à cet état deplorable. [On ne lit point en quel endroit ils emporterent son corps.

'Saint Jerome n'a pas mis ce Saint au nombre des écrivains

Chr. Al. p. 646. Mais ce fut apparemment dans] le bourg qu'ils bastirent auprés d'Amide sous le mesme nom de Nisibe auquel la pluspart d'entre eux se retirerent.

ecclefiastiques, quoiqu'il ait fait un grand ouvrage pour l'Eglise. Mais Gennade affure que c'est parceque cet ouvrage estoit composé en langue syriaque, laquelle S. Jerome n'avoit pas apprise alors: & il n'estoit pas mesme encore traduit en grec du temps de Gennade, [c'est à dire à la fin du V.fiecle. ] Gennade dit que tout cet ouvrage estoit diviséen 26 livres , [ qui sont peut-estre] ceux qu'il nomme enfuite, quoiqu'il n'en conte au plus que 230u 24 en y comprenant mesme une chronique faite par le Saint, qui estoit, dit Gennade, moins curieuse que celle dee Grecs, mais plus certaine, parceou'estant toute fondée sur les Ecritures, elle ferme la bouche à ceux qui nous debitent leurs imaginations touchant

Men, pr.oft p. la venile de Jesus Christ, & de l'Antechrift. Les Ménées des Grecs SAINT JACQUE DE NISIBE.

Grees portent qu'il a compose un livre tres utile. Je n'entens pas Thanille. ce qu'ils ajoutent, que Theodoret en a representé quelque chose

dans fon histoire des folitaires.

'Entre les autres livres que Gennade luy attribuë, il y en a un Genaville, e, e, pour montrer que J. C. est Fils de Dieu & consubstantiel à son Pere , un du royaume des Perses , & un de la persecution des

Chrétiens [Ce pouvoit bien estre sur le sujet de celle que Sapor excita vers l'an 344, "contre les Fideles de son royaume, où il fit V.S. simton excita vers 1 an 344, contre les a autres de les combats de ces Saints Sonta, 6,14 P. de Perfe 5 a un tres grand nombre de martyrs . 'Les combats de ces Saints Sonta, 6,14 P. furent recueillis en partie par les Chrétiens de Syrie ; [ & il nous 4634.

en reste encore quelques actes qui ne paroissent pas indignes de l'extreme reputation de Saint Jacque de Nisibe. C'est peut-estre encore à cette perfecution qu'il faut raporter ce que difent les Grecs dans leurs Ménées, Jqu'il fit retourner à J. C. beaucoup Men. 11, 00.p. de personnes qui l'avoient renoncé en craignant les hommes, [ fa l'on n'aime mieux le raporter à la perfecution de Diocletien . ]

Gennade reprend Jacque & les autres Syriens qui ont écrit que Gen. dog.l 1.e. nous avons deux ames , une animale qui donne la vie au corps , p. 15. ap. Aug & l'autre spirituelle qui est la source de la raison [Il n'explique point qui est ce Jacque . J'Les Orientaux ont une liturgie qu'ils Bons, lit. 1.c.9. attribuent à S. Jacque de Nisibe. Vologese fut son successeur . AChr. Alp. 676

ENPORTED CONTROL PROPERTY OF THE PROPERTY OF T

### AINT JULE P*a* AVEC S. SILVESTRE ET SAINT MARC

ARTICLE PREMIER.

de Saint Silvestre Pape .

OUS ne faifons qu'un feul corps des trois Papes Saint Silvestre S. Marc, & S.Jule, parcequ'il y a trop peu de choses à dire des deux premiers, pour en faire une histoire à part.]

Le Pape Miltiade ou Melchiade estant mort Buch eyel p. le dixieme de janvier 314, S.Silvestre fut misen 337. fa place le[dimanche] 31 du mesme mois. On le fait Romain, fils Boll.apr. 1, 1, P. Hift, Eccl. Tom.VII.

AuginPeters, d'un nommé Rufin, Les Donatiftes disoient de luy, qu'estant Prestre sous le Pape Marcellin, il avoit livré les Ecritures sacrées aux persecuteurs, & avoir offert de l'encens aux idoles : furquoi S. Augustin répond que comme ils l'accusoient sans preuve luy &"quelquesautres Papes, il n'avoit pas aussi besoin de preuves &c. pour les juger innocens, "felon toutes les regles mefmes de l'huma- ac. nité naturelle.

'La premiere année de son pontificat il se tint'un celebre V.lesDona-Conc.1.2.P.1415 Concile à Arles , où il paroift qu'il fut invité : mais il ne put iffet | 10. quitter Rome. Il y envoya au lieu de luy les Prestres Claudien

p.1429.d. P.1426-a. & Vite, & les Diacres Eugene & Cyriaque. 'Le Concile ayant terminé toutes les affaires qu'il avoit à traiter, 'luy écrivit une lettre que nous avons encore [mais imparfaite, & affez pleine de P-1425.C.

p.1436.3 1427. fautes. JLes Evesques luy joignirent à cette lettre un abregé des Canons qu'ils avoient faits, afin qu'il les pust envoyer aux autres, P.1415.c. luy dont l'autorité estoit plus grande & plus étendue . Ils luy qui majores mandent en mesme temps que toute l'assemblée eust esté sort internations

rejouie,s'il eust pu y estre present pour y juger avec eux l'affaire des Donatistes, & qu'assurément ces schismatiques auroient esté condannez avec plus de severité.

Lorsque S. Alexandre eut chassé Arius de l'Eglise à cause de Epi 69.c.4.p 730.b. 30ct.l.1. son dogme impie il écrivit de tous costez aux Evesques pour leur a Bar. 318 \$ 59, faire connoiftre quel effoit cet herefiarque : \*&c l'on garda longtemps à Rome la lettre qu'il avoit adressée sur cela à S. Silvestre.

Eulv. Confl.3. (Conftantin ayant enfuite affemblé, [pour le mesme sujet, ] le Concile occumenique de Nicée, l'Everque de la ville regnante, dit Eusebe, ne s'y trouva pas à cause de sa vieillesse; mais ses Thdrr.l.r.e.s.p. Prestresy remplirent fa place, favoir Vitefou Victor, & Vincent,

540,d|Sor.l.4.c. tous deux Prestres de Rome. Quelques uns pretendent qu'Osius 6 Gel.Cyzlase, de Cordoue y faifoit auffi la fonction de legat de S. Silveflre; [à 5.p.68. e Bar. 125.1171. quoy nous avons répondu'en un autre endroit. J'On raporte une V.le Conci-

lettre du Concileau Pape, pour luy demander la confirmation falnote 40 de cequ'on avoit fait à Nicce & on y joint la réponfe du Papeau Conc.t.2. p. 5. Concile . 'Mais ces pieces sont visiblement supposées, [aussi bien que] le Concile de Rome qu'on pretend avoir esté tenu ensuite ,

4 P.410. & où l'on veut qu'il se soit trouvé 275 Evesques. Cod.Th.fir.b. Un Concile de Rome tenu fous Damafe, nous apprend que 82.

33 P 38.

le Pape Silvestre ayant esté accusé par des facrileges, désendit Com.pr. p.13/c. fa eaufe devant Constantin. On crost que c'est luy que marque un ancien auteur nommé Commodien , lorsqu'il exhorte les V.Constan-

payens à entrer dans la bergerie du pasteur Silvestre.

'(Vailt tout ce qu'on peut dire que nous favors dece faint Pape.
Nous en avors une ample hidroire, qui apparemment eft tres
ancience, puisque dés la fin du V. ficcle, lle Pape Gelafe parle Concépte.
S. Marcel de Paris, (écrite vers l'an 550, biet l'hidroire du férport
auj y et l'écrite fort au long. (É Mais quels qu'is fifaiten en ce l'emanage, s'auj y et l'écrite fort au long. (É Mais quels qu'is fifaiten en ce l'emps la C quoique Gelafe femble les approuver, Jon difait que Concépte,
pulseurs Carboiques les libiens et Rome, & que deverfes Egifies "354,4"

Mr Bahl-leimitotient; "une perfonne tres fige a exprimir le fentiment de 
mous les davane fur extu que nous avons aujourfhil ; en les qualifiant fables magnifiques. ("Cett à peu prés le fentiment qu'en Bail-paupe, s' fit Bollandaus. 'Quènque des devonable que leur inté Barounis, ellet l'Éssay, 164, 194, 
neammoins courtaint d'avouer qu'il y a divertée chois infoltre- 194 11-77; 
nables; E pour le fond qu'il precent effer verientable, ("et à lity) à nous en donner des preuves, puifque des chofes tres improbables 
en elles memes, ne doivent pas elftrecruis fur une pièce ou cor-

rompoë, ou tout kin fupopëë: ].

L'e Perc Combiénsous adonnéen grec de nouveaux actes de Combient.

S. Silvefire, [sil faut appeller nouveaux oc qui n'est different des 'ste.

S. Silvefire, [sil faut appeller nouveaux oc qui n'est different des 'ste.

commune que dans la pirate, è de dans la diverfer maniere de ra
comer les mefines choses. J Auflice Pere ne les foitiene guere que 's 1,18-e
par des railios qui coovienents audi bien aux communs qu'aux

siens. Mais il ne faut que voir la maniere dont il les défend, [pour 

juger qu'il n'y a pan moyen de les défendre - ].

"S. Silvettre tin le fiege de Rome durant 21 an 26 onze mois, Bush-yets, Nora 1. jusque au "31 decembre de l'an 335, auquel il mourat, [56 cel 16 497-395, jour auquel l'Eglife latine fait encore aujourd'hui fa feite, Telle Poeme, pasa, et manquée or pur là dans les marryrologes de Sjerome, [dans <sup>445</sup> celui de Bede, Jians' ceux du 1X, ficiel Çó dans tous les autres

latins. J'Elle ell'aufi marquée dans le Sacramentaire de Saine Ster pai/Poort Gregoire, édans le callendre du Pere Fronto - Le tirre dela 9° d'épàhomelie de S. Gregoire fur les Evanglies, porte qu'elle a effé faite 1914. dans l'egifie de S. Sliveftre le jour de faite l'. Les Greces mont Mempa-1918 une partie de leur principal office le deuxieme de janvier.

"Al fait contret dans le cimiette de Prisille. Pon marque qu'e de sales deuxier."

le Pape Symmaque battir l'egilié de S. Silvettre appellée le citre 1862, a de l'Equitus. Maisi faut plutott dire qu'il la rétablit, s'il eft vray 1962 qu'elle cut et le battie par S. Silvettre meme, o comme ole lit dans le Pontifical. On ajoute que le Pape Sergius le jeune mit le corps de S. Silvettre fous le grand autel de corte egilié. 'Il y en 1870 neurle per de Silvettre fous le grand autel de corte egilié. 'Il y en 1870 neurle pe

1. Ufuard , Adon , Vandelbert &c.

a Leon,fec.3.p. 505.

Amm.an.p.485 Saint. On trouve un autel de S. Silvestre à Verone vers l'an 500. \*Leonce de Byzance met ce Pape au rang des Docteurs & des Peres de l'Eglife, avec quelques autres [ qui n'ayant pas écrit non plus que luy, n'ont esté les peres de l'Eglise que par leur dignité, & leur charité,& ses docteurs que par leur exemple,& par leurs paroles. Car Leonce mesme ne dit point que S. Silvestre ait rien cerit : & fi nous avons aujourd'hui quelques lettres qui portent fon nom, on reconnoist after generalement qu'elles sont toutes Laun, de Dio.t. supposées, J'comme celle qui est adressée à tous les Evesques des

avoit encore d'autres à Rome qui portoient le nom du mesme

3-P-27+ Conc t r.p. 1490, 1512, 1546.

LPJ 57 Bofest. Gaules en faveur de l'Eglise de Vienne, [qu'on n'a pas mesme mife dans les Conciles II faut dire la mesme chose non seulement du Concile ou'on pretend avoir confirmé celui de Nicée : mais encore Jde deux autres qu'on dit avoir esté tenus à Rome sous S. Silvestre, & dont on raporte quelques actes. [Ce seroit perdre le temps que de l'employer à examiner ces pieces, qui font rejettées generalement par toutes les personnes un peu habiles . ]

TARCOCTORED CARCOCACTROCACO CONTROL CO

#### ARTICLE IL De Saint Mare Pape.

Bar. 116, fr. Buch.p. 171. Therr. 1.2 c.11, P. 606.d.

C'AINT Marc que l'on fait Romain, & fils de Prisque, fut mis on la place de Saint Silvestre 'les dimanche] 18 janvier de l'an 336. Theodoret n'a pas connu ce Pape. \*mais il est marqué par S. Optat.par Rufin.par S. Augustin.par S. Jerome, par Sozomene, [auffi-bien que par les plus anciens Pontificaux. Nous ne favons Eufl. 10. 6.5.p. rien dutout ni de sa vie, ni de son administration. J'Il y en a qui

391.1 P. 95.1 croient que c'est luy à qui Constantin écrivit en l'an 31 3, conjoin-107.

tement avec le Pape Melchiade, foit qu'il fust alors Prestre de Bofq.1.3. c.4 P. Rome felon les uns, 'foit qu'il fust seulement Archidiacre selon d'autres .["Mais il y a plus d'apparence que c'est Saint Merocle V. & Dopatifies 6 Evefoue de Milan. 1 s place 7. 'Le Pontifical d'Anastase dit que S. Marc inftitua la coutume

Bar.336 # 641 Aug.col, d.z.c. 16 P.126.1.4. Bar 336. 1 64. \$65 £ 60.61.

dont parle Saint Augustin, que le Pape fust sacré par l'Evesque d Offie, lequel en cette folennité, dit le Pontifical, porteroit le Pallium. Baronius remarque que c'est la premiere fois que l'on parle du Pallium en ce sens. Mais on ne peut rien fonder sur Anastase s'On raporte une lettre écrite à ce Pape par S. Athanase & les Evesques d'Egypte, avec la réponse du Pape: mais Baronius

Opras l.2.p.48.b|Rufin liox, 22.p.172|Aug sp.160.p.2823.4|Hier.chr an.316|Soz.lix.e.202.470.b

mesme, & les autres aprés luy, demeurent d'accord qué ce sont des pieces entierement supposées. 'Celle qu'on attribue à Saint Boll pont p. 50.

Marc est datée de 18 jours aprés sa mort. 'Ce Pape ne gouverna que peu de temps, a c'est à dire huit ou Soula caop. [ neuf ] mois, b estant mort la mesme année en laquelle il avoit esté # Histohr. ordonné, le 7º jour d'octobre, cauquel sa seste est encore marquée & Buch.p. 167dans les martyrologes de S Jerome, dans Bede, Ufuard, Adon, Flor. 901. & plusieurs autres . \* Elle l'est mesme dans le Sacramentaire de 4 p. 899.2. S. Gregoire, & dans le calendrier du P. Fronto. 'Quelques exern' Sactatije!

Pronto: P du mesme mois. Il fut enterré dans lecimetiere de S. Balbine, 90 du metine mois. \*Il int enterté dans lecumetiere de 3ª Balbine, 9º 3º 3º 4º 4º 10 marque avoir fait une partiede celui de Callifle, & avoir \$ not.pass. pris dans la faite le nom de 5 Marc. \*Il y avoir aufit une eglife de 1º 1º 3º 10 marque que fon \$ 10 marque que fo corps a esté transporté à S. Laurent de Florence.

CONTROLOGOROSOSOS (CONTROLOGOROSOS (CONTROLOGOROSOS)

#### ARTICLE III.

S.Jule off fait Pape: Les Euschiens luy écrivent contre S. Atbanale. & demandent un Concile .

A PRES la mort de S. Marc, [ le faint Siege vaqua quatre Back.p. 273. mois,] & enfin le [ dimanche ] 6 fevrier de l'an 337, on elut le faint Pape Jule, [ dont le nom est illustre dans l'histoire pour la generolité qu'il a fait paroiftre dans la défense de l'Eglise . ] 'On le fait citoyen de Rome, fals d'un Rustique. [ "On pretend Bat. 536. \$67. ]

que dés le mois de septembre 337, il tint un Concile de cent-seize Évesques: mais les plus habiles ne doutent point que ce ne soit

un Concile faux & fuppolé.

Lorsque Jule fut elevé au pontificat, S.Athanase estoit banni à Treves, d'où il fut renvoyé l'année fuivante à son Eglise par les trois Empereurs Constantin, Constance, & Constant, qui avoient succedé en l'an 227 au grand Constantin leur pere. Mais il n'y fut pas long-temps paisible. Les Eusebiens qui par leurs calomnies l'avoient fait bannir sous Constantin, continuoient à le perfecuter . Ils écrivirent contre luy aux trois Empereurs : ils firent la mesme chose à l'égard du Pape Jule, 3 à qui ils envoyerent le Athana. 1744. Prestre Macaire, & les Diacres Martyre & Hesyque, pour luy 6/745 a.d. porter les lettres qu'ils luy écrivoient contre S. Athanase. Ce fut ce semble par les mesmes lettres ] qu'ils luy écrivirent encore p.745.d12614

1. Le P. Pagi croit qu'il est mort le 6, & a ollé enterré le 7. Pagi. 126. 649.

contre Marcel d'Ancyre & Asclepas de Gaza, [ qu'ils avoient auffi fait depofer, parcequ'ils foûtenoient la divinité de J.C.] 'Ils p. 738.c. pouvoient bien y avoir joint quelque recommandation en faveur de Piste, s qu'ils avoient donné pour Evesque aux Ariens d'Alexandrie : 1'Au moins il est certain que leurs envoyez follip.743.b.

citerent pour luy, mais fort inutilement.

[ Ces envoyez ne venoient pas au nom de tous les Evesques de Thorn, lace s.p. l'Orient, ] mais sensement de la part "des Eusebiens, 'c'est à dire, remuni Em sto dHillfr.t felon le texte de Theodoret & des fragmens de S. Hilaire, au nom d'Eusebes de Nicomedie, déja peut-estre transferé à Constantinople, ] de Maris [ de Calcedoine, ] de Theognis [ de Nicée, ]

d'Urface [ de Singidon , ] de Valens [ de Murfe , ] & de Theodore 1 hdrt. p 319.e. d'Heraclée. Theodoret ajoute Menophante [ d'Ephefe, ] & un Estienne squi est suspect, parceque nous n'en connoissons point

d'autre que celui qui fut Evesque d'Antioche aprés Placille, lequel vivoit encore en 341. ] 'On a encore des preuves particu-Hil,fr, 1-P.24. lieres qu'Urface & Valens ont écrit à Jule contre S. Athanase. Athapa.p.743 Il femble que Macaire effoit particulierement deputé d'Eufebe

de Nicomedie.

[.746.c. 'Les deputez des Eusebiens apporterent au Pape, outre leurs lettres, les actes de l'information faite "dans la Mareote Contre V. s. Arha-S.Athanafe, I qui ne servirent pas peu pour convaincre leurs im- nafe f 24postures; '& le Pape les envoya depuis à S. Athanase, de quoy ses 124 p. 800,d.

ennemis furent extremement faschez.

[ Cependant Saint Athanase qui estoit obligé de veiller pour sa défense, ] 'envoya que lques Prestres à Rome. Lorsque l'on seut p.743.c. qu'ils venoient, Macaire fut étrangement faisi de la crainte de voir ses mensonges confondus. Et quoiqu'il fust alors malade,&c que le Pape l'attendist luy & ses collegues, [ peut-estre pour quelque conference. L'il fe retira durant la nuit. Il craignoit furtout d'estre confondu sur le suiet de Piste, à qui il avoit tasché de perfuader au Pane d'adresser des lettres. En effet quand les Prestres d'Alexandrie furent arrivez , ils firent voir quel eftoit ce Pifte . P.741.c,d,

Martyre mesme ne put desavouer ce qu'ils en disoient . 'Ce ne fut pas la seule victoire que la verité remporta sur Martyre &c. Hefyque: dans une conference qui se fit en presence du Pape, les deputez de S. Athanase resisterent si fortement à ceux des Eufebiens, qu'ils les confondirent fur tout.

'Ce fut ce qui obligea ces derniers à demander un Concile, 's imaginant pas là epouventer S.Athanase. b Ils prierent le Pape de l'affembler, pour y estre luy mesme leur juge, s'il le vouloit, ¢ P.739.2.

'Re d'en écrire tans à S. Athanafe qu'aux Eufebiens, afin qu'on 8-9-14.
puil potter un juggement equisible en prefence de tout le monde, promettant de fournir alors toutes les preuves neceffaires
contres S. Athanafe. 'La demande de ce Concile et lequiquefinis to
carris Net à Macaire, Marryre, & Hédyque, 'Ce quelquefinis aux 4.
deux demires feulement, (Cé cette ou ful faut fuirse, 'Pjusfique 7-81-94.
Macaire s'étoit retiré avant l'arrivée des Preffres de Saint Athanafie.

### DATE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE

ARTICLE IV.

S Jule indique le Concile à Rome: Les Eufebiens refufent d'y venir '

T E Pape accepta la proposition que les Eufebiens luy avoient Athloty. 3:3 b

Little il derivit qu'il fallace ne effet affembler le fynode, a fin que les Eufchisses y puffier provuer ce qu'il sautoniet à ditti contre Arbanafe, & le défendre avec liberré des accufations que l'autoniet à l'autoniet de l'a

fin de l'an 339. Il y apporta apparemment la lettre du Coxille d'Abexandre, par laquelle 80 Eveques d'Egyper endoient un témoignage authentque à fon inocence. Il y apporta encore la connodiance de la vertu partiale des foliaires, tant pat ce qu'il appria aux Romains de la conduite de Saint-Antonie & de Saint-Pacome, que par les exemples vivans de quelques um de ces foliaires qu'il y amen. A infin ée tru pro in moyen que la vie monafique future fut connoi à Rome. A fon feu fut pre lo moyen que la vie monafique fut connoi à Rome. & qu'elle y fut pratiquée enfuite. Il y fut pas livy mefine moins ellimé que les autres. J'E le Pape Serianca, pulle en conceut une effluire tout à fait extraordinaire, comme il 109-110.

S. Athanale ne fut pas le feul qui vint à Rome se plaindre des Athanane injustices qu'ils avoient soussers. Marcel [& Asolepas chasses. Pun d'Ancire, l'antre de Gaza, ] firent la mesme chose, & avec

Nors a

eux beaucoup d'autres Evesques ou Prestres de la Thrace, de la Socnitates 5.P. Palestine, & de la Syrie. 'On le dit nommément de Saint Paul de 91.kdSot 1.36. Conftantinople, & de S. Luce d'Andrinople. Les autres peu-Athapage vent n'y eftre venus [ qu'en 341 ] pour le Concile . Mais Marcel y 751. 8. 6 Egi. 74. e. 1. p., arriva environ trois mois aprés S. Athanase, [vers le commencement de l'an 340. ] CLes Eusebiens avoient écrit au Pape contre a)Athapap luy & contre Afelepas, auffi bien que contre S.Athanafe. d Mais There I.a.c. 6 p. Marcel au lieu de craindre leurs accusations, pria mesme le Pape 589 b|Socrila de les mander.

e.15 p 91 b.c. d Epi,72,c2.p. \* Jule n'eut garde de luy refuser une demande si juste; f & il écrivit f sur cela ] aux Eusebiensce que la charité & la connoisfance de la verité luy fuggererent, Il n'écrivit qu'à ceux qui luy f Athapa p. avoient écrit contre Saint Athanase par Martyre & Hesyque & 739.b|740.1. £ p.745.2.b. comme ils n'avoient écrit qu'à luy feul, auffi il fe contenta de leur

įς.

écrire feul; 1 mais son sentiment estoit celui de tous les Evesques de l'Italie & des provinces voisines, qui l'en avouerent en effet lorsqu'ils furent assemblez. 'Il dit mesme en quelque sorte qu'il avoit eu avant que d'écrire , le fentiment de tous ces Evefques ; Hilfr. 1. p. 16. '& s'il n'y a faute dans S. Hilaire, fa lettre fut la conclusion d'un

fynode. Ath.sp.3, p.744 Il marquoit dans sa lettre le jour que se devoit tenir ce Con-

& difolo \$16.h cile; & & on juge par divers endroits de l'histoire qu'il l'indiqua "pour la fin de may ou pour le mois de juin de l'année suivante, Nore 40 [ afin que les Everques y puffent venir aprés avoir celebré chez eux la feste de Pasque. ]'Il declaroit en mesme temps aux Eusefol p.\$16.a.

biens que s'ils ne venoient au temps qu'il leur marquoit, ils seroient presumez coupables de toutes les choses dont ils estoient Soz,J.3,c,8,p. accusez. Il leur reprochoit mesme de troubler l'Eglise en ne suivant pas les decrets du Concile de Nicée . 1 Cette lettre ne fut / Ath, ap.2.p.

écrite qu'aprés que Saint Athanase [ & Marcel ] furent arrivez 230. écrite quapres que Saint Athanaie ( & Alaceda ) b/Socr. B. 174 à Rome, in l'année de devant l'intrusion de Gregoire, [ & ainsi # Ath, orth.p. en 340. ] 950.2.

Jule ne se contentant pas de cette lettre, envoya deux de ses ap. 1. 7.739-b.d. Prestres, Elpide & Philoxene pour [ la porter, & ] sommer les P.\$16 a. Eusebiens de satisfaire à la promesse de leurs deputez, « c'est à # ap.a. p.776 a dire de justifier les accusations qu'ils avoient formées contre Fpi.72.c, 2.p. Athanase, '& de venir répondre aux accusations que Marcel d'Ancyre [ & les autres ] formoient contre eux . \* Elpide & Phi-· Athapap. 740.8 loxene estoient aussi envoyez pour consoler ceux qui estoient dans la perfecution.

[ Ils n'eurent que le merite de leur bonne volonté. Car les Eu-**C**biens

chiena su lieu de fe venir juftifier dans le Cocolle qu'ils avoient (N. 16-16 demande de ux metines , ne fongenet qu'il prevenir ce Concile 18-20 par celui qu'ils tinenet à Antioche au commencement de l'an 431, où lis établières Clepique Evefque d'Alexandrie au lieu de S. Athanafe, de finere plutieurs autres choise contraires à la dicipiane ce à la foy de l'Epile [1] il transiteure metine les legges que pour le Cocolle, [put-ellre pour avoir lieu ] de pretendre, comme lis firent, que ce terme elloit prop coule.

Serbebebebe -Cheberbebebebebebebebebebe

#### ARTICLE V

Le Coucile de Rome declare S. Athanaje innocent.

O UELQUES uns ont cru que Jule avoit differé le Concile Socr.n.p.175.2.

pour attendre que ses legats fussent revenus, & luy eussent apporté la réponfe des Orientaux . [ Nous voudrions le pouvoir dire avec eux. ] Mais Jule mesme nous assure que les Evesques Athan 2.P.745 s'affemblerent à Rome au jour qui avoit esté marqué; [ & il ". estoit difficile qu'ils y demeurassent du temps sans rien faire . ] Ils estoient au nombre de plus de 50, " entre lesquels il semble P 230.6/7 30.6.4. qu'il faut mettre Ofius de Cordoue , & Vincent de Capoue qui estant Prestre avoit esté legat de Saint Silvestre au Concile de Nicée, puisqu'ils furent souvent ensemble juges de l'affaire de Hiller. 1. p. 47. S. Athanase & des Ariens. 'Le Concile se tint dans l'eglise dont Ath. ap.a.p. Viton estoit Curé, & où il assembloit le peuple (C'estoit le compagnon de la legation de Vincent à Nicée, ¿ qui estoit toujours demeuré dans le rang de Prestre [Nous avons vu que] beaucoup 1771 4. d'Evelques estoient venus à Rome demander justice à ce Concile contre les violences des Eusebiens. Il y vint aussi beaucoup de Prestres tant d'Alexandrie que de divers autres endroits : plusieurs autres Prestres & Evesques qui vouloient y venir aussi, &

en furent empeschez, [apparemment par Constance.]

Note t.

"Le Coccile eftant affemblé, auprouva ce que Jule avoir man." Passa de aux Eudishori par Linde & Phitomera III examin la cause Passa de Saint Athanafe (slon la loy de l'Eglife autorifée par le Concile de Nicée, qui permet de revroit dans un fynode fuirars, r. qui avoir efté ordonné dans un precodeir : 'Aprés avoir receu fa P7130- julification, il confirma avec luy la communion de la charité III e trinoigna effer out a fair indigué correr les Eudébans fas per fécuteurs, 'Cé declara les teuir pour fuificets, puisqu'ils n'avoient ét<sub>e</sub>asta.

1861. Est. T. cm. VII. M' m

pas ofé venir. Ainsi on n'eut aucun égard à leurs lettres [ apportées par Martyre & Hesyque, que l'on avoit lues dans le Concile]

Papared L'Mais la lettre que les Evelques d'Egypte avoient écrite pour padablatable fa juffification, fut jugée de bien plus grand poids, particulierement effant pinte aux térnoignages que divers autres Evelques rendoient à l'innocerne du Saint. Elle effoit encore appuyée

par plufests Prefires & Discrete de la Marrote & d'allient, voi efficiere trans à Rome, [prut effic pour déforde desart le proté de l'alliere de l'article de l'article d'un de l'article d'un de le principales accusitées d'un life de l'article d'un de le 5 principales accusitées d'un faillée de l'article d'un de le 5 principales accusitées d'un life de l'information de la Marcote effoit manifelle par la piece meime. Saint Athanéle en détrutifiée rotore l'autorité par des preuves

Prébrade convaisionnes. Il faifoir voir auffi par les lettres d'Aléxandre de Theffalonique, & d'Ifupyras, quelle effoir la cabale que l'on avoir formée contre lay à Iyr. "Mass il n'y avoir rien de plus fort pour la juitification, que ces dixhuit mois qu'il avoir patifez à Rome à attendre handiment tous ceux qui vouloient venir

l'acculer.

L' Concile le recrut donc en qualiré d'Evrégue, ne pouvant pas faire autrement fans violet les loix de l'Eglin', de commerc puyement a'avoire éffe endu qu'avec beaucoup de condiceration de d'examen, il leva toutes les difficultes que l'en pouvoir avoir et l'en e point. 'Ainsi le Parp Julecuviri le premier la porte de la

communionà ceux qui avoiene ellé opprimez, par la faction de Arires: Il dona qua vattre un illuffre exemple, non de violer les loix de Dieu, mais de rendre inutiles les elitors de la malice Constitutes de la malice de la malice de chaffé de l'Orient, trouva fa confolation dans l'Occident , de renouvellement de fa dignier de de fon dett; Qu'ill receut le repose de la communion dans le mefine fiege de Rome qui a toujours faits profelino d'effet l'appui de Carboliquez.

# ARTICLE VI.

De ce qui se fit à Rome à l'égard de quelques autres Evesques.

[ A caule la plus importante, que le Concile eut à traiter

que perfec celle de S. Achande, effoit celle de Marcel d'Ancyre, qui avoit effé condarané comme herteique en 336 par le ConAlbara-1930 cile de Conflaminople.] 'Mais il proteffa que tout ce que l'on le

avit dir contre luy, elloir faux. Ez comme fea accufactura ne Engare pa comparedicient poin, quelque fommation qui ulteur en cult del <sup>838-85</sup>, sitte depuis 15 moisqu'il elloit à Rome, le Pape luy demanda une declaration de fa foy; 's' Nyanet trouvé Catholique, 'si lle crut Anhaya P.729 V. Marel polity avec l'e Concile, de le recevoir dans la communion com-«2879, de "Anya" A Paper me une Evefque cuta l'à int Ortholoxe, 'felon que les loix de la pras-L

275-

me un Evesque tout à fait Orthodoxe, selon que les loix de la passa justice & les Canons I y obligocient. (C'est une quettion celebre & difficile à decider, si l'on one jusque point trop sovotablement de la foy de Marcel; mais cen'est pas ici le lieu de l'examiner.

Sugar

evreç.

Nous se trouvous point dain les auteurs originaux ce qui fe sit couchant les auteurs Evedques. Nous woons feulement 3 qu'ils n-yrishillist, firrard le grandes plaintes au Concile contre la violence de la <sup>184-191</sup> tyramie des Euchéses, déclarant qu'ils etiones prefet de 600. Adapuap 231 tenir leurs accusátions, de d'en convaincre les Eufebiess, s'als avouloiest faith in insement.

1 'S'il en faut croire Socrate & Sozomene , Jule par l'autorité socrates que luy donnoit son liège, rétablit tous les Evesques chasiles, & propus de misocence par des lettres pleines de vigueur & de liberté : Ily reprenoit severement coux qui les avoient deposée, & de qui troubloine toute l'Eglie, parcequ'is shandonnoient la soa, psys. A. & de qui troubloine toute l'Eglie, parcequ'is shandonnoient la soa, psys. A.

foy de Nicée II y ordonouic que quiriques uns d'eux vicadroines dans un certain jour pour suitifiere ce qu'ils avoient fât; è de les menaçoit de ne pas fouffiri d'avanage toutes les nouveautez é les brouilléries qu'ils introduisième dans l'Eglié - Les Everques ése-1 sans participals, ajoute Socrate; s'en alterent en Orient fous l'autoriné <sup>694,4</sup> prof. de ces lettres; è for entretren dans leurs Egliés - Soomenen le l'éer payd.

dit expressément que de S. Athanase, & de S. Paul.

[Cos lettres de Jule dont parlem cos hidóneses, ne parotifice eltre qu'un métange confui de celle qu'il avuie éctrice avant le Cocolle par Elpide & Philosome, & de celle dont nous allons biencolt parler. To Cara utante que l'one neu fuigue par SAthas. Albapana na le, cette deminer fut la feuke que Jule écrivi aprés le grand "Pière. Cocolle de Rome. [Pour le tréabillément des Evelque, Ton peut pretiumer que le Concile les receut. S'Il ordt parle expreférente que de SAthasais, de Marcal Cé d'Alcippa, c'etique les Euclideires n'avoient pas fait de plaintes particulieres courter sea surres. Mais il y a peu d'apparence que Conflatace de la suite. Satis il y a peu d'apparence que Conflatace de la suite. Satis il y a peu d'apparence que Conflatace de la suite. Satis il y a peu d'apparence que Conflatace de la suite. Satis d'activité de la conflata de la co

Districtly Court

plustost à Constantinople; mais cene sut que par la mort d'Eufebe de Nicomedie . Pour S. Luce d'Andrinople , quoique nous n'en puissions rien dire d'affuré, neanmoins s'il a esté banni pour la derniere fois auffi-toft aprés le Concile de Sardique, comme S. Athanase nous oblige presque absolument de le croire, il faut demeurer d'accord qu'il estoit en possession de son evesché avant ce Concile, de quelque maniere qu'il y ait esté rétabli.

PARTICIPATION OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

#### ARTICLE

#### Lettres des Eusebiens au Pave.

[ N O U s avons vu que les legats du Pape effoient partis d'Orient vers le mesme temps que les Occidentaux s'assembloient à Rome. La suite fait juger que le Concile duroit Athapa paso encore lorfqu'ils arriverent I tous trifles de ce qu'ils avoient vu en Orient . a Ils rendirent à Jule une lettre de la part des Euse-# P.770.d. biens, qui n'estoit pas pour le consoler parmi tant de maux; 'puisqu'on n'y voyoit qu'un esprit de contention, d'arrogance, de vanité, '& de moquerie. Elle estoit fort bien écrite, & faite & Soz. Lzc. 8.p. avec toute l'adresse des orateurs, mais pleine d'une raillerie 507.d|508.s.

fanglante, & mesme des plus grandes menaces. Athapa.p.744

'Ils s'excusoient de n'estre pas venus au Concile, fur ce que le terme donné par le Pape estoit trop court. Hs alleguoient encore ridiculement la guerre de Perfe, qui ne les empefchoit neanmoins ni de faire toutes fortes de maux à l'Eglife, [ni de s'affembler à fel.p \$16.b c. Antioche, J'ni de courir de tous costez dans l'Orient proche des apa-pres.be. lieux où effoit la guerre. Ils se plaignoient aussi de ce qu'il avoit écrit seul, 'éc de ce qu'il n'avoit écrit qu'à quelques uns

d'eux. Voilà les pretextes par lesquels ils pretendoient s'excuser de ce qu'ils n'estoient pas venus à Rome.

'Ils louoient ensuite l'Eglise Romaine pour la condanner plus outrageusement; & l'honneur qu'ils sembloient luy faire n'estoie qu'une malicieuse ironie. Ils reconnoissoient qu'elle avoit la Soz.p. 508,4. primauté en toutes choses, comme ayant toujours esté l'ecole des Apostres, & la metropole de la pieté : c'est leur expression. Ils ajoutoient que neanmoins les predicateurs de l'Evangile estoient sortis de l'Orient; & qu'aprés tout ils ne devoient pas estre considerez comme inferieurs, pour n'avoir pas une Eglise aussi grande & auffi nombreuse, puisque la vertu pouvoit bien suppléer à ce defaut : Que tous les Evesques jouissoient d'un mesme

Achapa.r. 744.b.

P.740.2.

c.d.

a.b.

d.

P.740.b

P-7452

benoeu-leur dignité ne lé médirant pas par la grandeur de leurs villes. Céthic fans doute pour dire que le Pape n'avoir pas droit de corriger & d'examiner de nouveau ce qu'ils avoient fait dans leur conciliabules de Tyr & de Conflantinople, comme lis \$74,000. Au foitement pour c'ethoit faite niqure à un Concile que de changer fes deverts, lefquédevoiene ettle minutables : & ils alloient fi avant fur ce point, qu'ils accudient le Pape 1944-4 d'allamer le feu de d'utifien, et mefine temps qu'ils didient 1944-qu'Alexandrie & l'Egypre, où ils avoient caulé de fi grands mux, jouisifient d'une pleine paix d'un entre partite. Papsanax, jouisifient d'une pleine paix & d'une mino partitie.

The médient à cels diverfes acculations courtes S. Athanafe. 183-184.

Mais ce quit he midient alors ne 3-eccordeir pas avec e qu'ils 1934-e en avoire écrit dans leur première lettre au Paperaint ces deux lettres de étraitières musculement lla acculioner autil Marcell. 1936. comme coupable d'impiret écrere 1838 CREATT. Écfin aprés sauls 1848 avoir fait de grandes plaintes des inquities premeules qu'on 1938. leur avoir faite de grandes plaintes des inquities premeules qu'on 1938. leur avoir faites, la declarainer au Pape que etil conferencir à la declarier au place que et la conferencir à la declarainer au Pape que etil conferencir à la declarainer au Pape que etil conferencir à la communion de la paix, mais que et il copposit à leura decrets, ils ferieure cobligez, d'agir d'une autre mancer. Que cela s'effoit databaps, anif pravique l'ordique Novarien avoit effectonommuni par FE. 1844.

glié Romaine, & Paul da Samoáres par le Concilé d'Articche, Ath. 7,94 a.

Ils ne pouvoient choifir fur cela de plus mauvais exemple que
celui de Novatien, i dont la condamation faire par un celebre Bodis e 43.5°.

V. S. Cor. Concile de Rome, "n'avoit effé receué en Orient qu'avec affez.

\*\*Relibé 14\*\* de définelle, & Carefé divers Coociles tenus enchauge province.

de dimente, & après divers Cooches tenus en chaque province.

'Ilsajouterent depuis à l'exemple de Novatien ceux de Sabellius Hillera 1845.

& de Valentin, qui felon eux doivent avoir efté d'abord condannez à Rome, [quoiqu'il foit difficile de le croire de Sabellius .]

Main fur ce que fue le ur avoir reproché de violer les decres set la Letada Concile de Nicce, listu reprodument feutemen quilsa voicers de effé contraints par beaucoup de raifons d'en user comme ils avoient fait; mais qu'il leur feroir fort insuite de les justifier fur ce point particuller, puisqu'on vouloit qu'ils fusfent coupables en toutes choés.

[Voilà ce que nous trouvors du contenu de leur lettre, tant àgus la réponde de Jule, que dans Sozomene, PSobin Everique de Santia, et 27.4. Herackée pour les Maccadoniens, l'avoit inferée dans fa collection <sup>95</sup>. des Syvodes, parmi les autres qui favorificient élo heréfie. [Ce ouvrage n'est pass venu jusques à nous.] "Noos avons une lettre <sup>521</sup>/<sub>241</sub> § s. M m. jii ?

and Care

dans les Conciles parmi celles de Jule, qui tient lieu de celle là : Mais Baronius a fort bien remarqué que c'est une piece supposée. faite fur ce que Sozomene en avoir dit & où il manque diverses choses remarquées par S. Athanase, & par Socomene mesme.

#### **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** ARTICLE VIII.

Réponse de S. Jule aux Eusebiens.

OUAND Jule cut lu cette lettre, entre les diverses pensées qu'elle luy donna, celle qu'il jugea estre la meilleure sut de la jupprimer durant quelque temps, pour voir s'il ne viendroit point quelques deputez des Eusebiens, qui pussent l'exemter de la faire paroiftre, jugeant bien que beaucoup de personnes en seroient bleffées. 'Ce retardement luy donna moyen avant que P.752-b.c.

d'y récondre, d'apprendre les trifles nouvelles des cruautez que Gregoire exerçoit dans l'Egypte contre les faints Evefques , & generalement contretout le Clergé & tout le peuple Catholique, comme nous le verrons autrepart. Il les apprit par des Prestres V.S.Viha-

venus d'Egypte & d'Alexandrie, qui luy en apporterent des nafe ! 37. lettres. F.740.C. Voyant enfin qu'il ne venoit personnes de la part des Eusebiens. I il fut contraint de montrer ce qu'ils lay avoient écrit . Tout le

P.739.E.

P.754-C

P.739.c.

monde fut extremement furpris & fcandalizé à la lecture de cette lettre, & on avoit mesme de la peine à se persuader qu'elle vinst veritablement de ceux dont elle portoit le nom; tant il y paroissoit peu de charité, & beaucoup d'animolité & d'aigreur.

'Le Concile [ qui duroit donc encore, ]en fut indigné contre les Nova Eusebiens; & il pria le Pape de leur récrire l'excellente lettre que

nous avons encore fur ce sujet, [ou platost ] le Concile l'écrivit par luy, felon l'expression de S. Athanase. 'D'où vient que Jule assure que ce qu'il écrivoit seul, estoit le sentiment de tous les autres Evelques de l'Italie, & des provinces d'alentour.'Le Comte Gabien en fut le porteur. [ Elle ne peut guere avoir esté écrite que vers le mois d'aoust ou de septembre JS. Athanase nous l'a P-739-754couservée toute entiere; [ & on peu dire sans flaterie, que c'est

un des plus beaux monumens de l'antiquité. On y voit un genie grand & elevé; & qui a en mesme temps beaucoup de solidité; d'adresse, & d'agrément. La verité y est désendue avec une vigueur digne du chef des Evelques, & le vice representé dans toute sa difformité. Mais l'aigreur de ses reprehensions y est tellement moderée par la charité qui y paroift partout, que bien que la force & la generolité episopale domine dans cette lettre, on voit neanmoins que c'est un pere qui corrige, non un ennemi

qui veut bleffer.]

Jule y fait voir l'injustice de l'animosité que les Eusebiens p.740. témoignoient dans leur lettre; Que s'ils estoient offensez de ce p74444. qu'il les avoient appellez au Concile, ils témoignoient evidemment qu'ils se déficient de leur cause; 'que pour luy il n'avoit fait que 2.b. suivre en cela la coutume de l'Eglise autorisée par le Concile de Nicée & confentir à la demande que leurs propres deputez luy e4 avoient faite: outre que quand mefine fans cette demande il les auroit exhortez de venir fur des plaintes que des Evefques fai-foient d'avoir esté condannez injustement il n'y auroit eu rien en cela, dit-il, que de raifonnable, que de juste, que de conforme aux loix de l'Églife, oc que d'agreable à Dieu

'Il leur represente ensuite que s'il estoit désendu de rien chan- P.743 744 ger au decret d'un Concile, ils s'estoient les premiers rendus coupables de cette faute en recevant les Ariens, ce qui estoit bien plus criminel que d'avoir receu Athanase & Marcel d'Ancyre .

Il leur reproche encore d'avoir violé les Canons de l'Eglife en P-744 be.? changeant d'eveschezscomme avoit fait Eusebe: ] surquoi il reprend adroitement ce qu'ils avoient dit dans leur lettre, que la dignité des villes ne changeoit pas la dignité des Evesques.

'Il refute ensuite les divers pretextes qu'ils avoient pris pour 1616, ne pas venir au Concile! Et de là il passe à la justification de Saint P-745748. Athanafe, & aux motifs qui l'avoient obligé de le recevoir: 'Et P.748-749. comme les Eusebiens l'avoient acculé de violer les Canons, il leur fait voir que c'eftoient eux mesme qui le violoient ouver-tement par l'intrusson de Gregoire. Il fait ensuite une petite P742239 digression sur ce que l'information de la Mareote, où il s'agissoit du Corps & du Sang de J C, s'estoit faite devant des catecumenes, des Juifs, & des idolatres. Comme il s'estoit justifié sur le sujet de P.750. S. Athanafe, il fait la mesme chose de Marcel, montrant qu'il ne l'avoit receu que fur une confession de foy tres catholique ; '& il Soet la c.17.P. y méle ce mot remarqué par Socrate de par Socrate, et la 1934 Soria par effort bon de les faire reflouvenir qu'il ne falloit pas que perfonne de Athana, et loit bon de les faire reflouvenir qu'il ne falloit pas que perfonne de Athana, que perfonn receust l'herefie Arienne, mais qu'elle devoit estre en horreur à 750.c,d, tout le monde, comme contraire à la veritable doctrine.

Le refie de sa lettre est une exhortation aussi douce que vehe- P.750.6547. mente, pour les porter à corriger les desordres qui s'estoient commis dans l'Orient, dont il fait une vive peinture, '& dont il P752,bc.

#153-2, rejette feulement la faute fur un petit nombre d'entre eux. Il ajoute que s'ils croient pouvoir convaincre leurs adverfaires de quelque crime, ils n'ont qu'à le luy mander, & à venir à Rome, où il lesaffure qu'il fera venir ceux qu'ils accuferont, & qu'il fera (encore) affemble les Evefques pour y tenir un Concile.

F.932.64

\*\*La fin eft confiderable par la plainte qu'y fait le Pape de ce qu'en a voit condame des Dveigues, & furrout celui d'Alexandrie & d'autres qui tenoient des fieges fondet, par les Apoltres , fans en avoit averti auparavant "les Occidentaux; ce qui effoit par la condimic commandé par les regles de Efglife, & écabili par S.

Pierre & S. Paul, afin qu'aprés exte communication, on puti ordonner d'un communa vis ce qui eflot jutile de raifornable. (Es salabant, par le communa vis ce qui eflot jutile de raifornable. (Es salabant, par le communa vis ce qui eflot jutile de raifornable. (Es salabant, par le communa vis ce qui eflot jutile de ce que les salabant, par comme, dit que par cet endoris qu'il de plaint de ce que les Drientaux ne l'avvient pas appellé à leur fynode, parceque les Esliés or reutrest tien ordonner corrett a solonté de l'Essefius

Surgness, or que par exe entante june se pante de ce que les estenax ne l'avoiren pas appellé à leur fynode, parecque les Eglifes ne peuvent rien ordonner contre la volonté de l'Everque Rome, (ce qui parofit different de ce que porte al ettre-J'Oct hiflorien fe plaint auffi de la mauvaité foy de Sabin, qui avoir omis cette lettre dans fa colléction des Conciles.

#### ARTICLE IX.

Saint Jule demande le Concile de Sardique qui luy écrit, se rejouit du rétablissement de S. Atbanase; re poit la retractation d'Ursace & de Valens. Sa mort.

Alaapa-1973e [ ] I la force de l'eloquence fainte de/cette lettre, f. in outer l'autorité de Jule, n'euner pas à pouvoir d'arreller l'impuence des Eufébiers (foltenule par la puifaince de Conflance.) 500.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9, 100.1,510.9,

s'y trouver en perionne, mais il s'en excusa fur la crainte des maux qui pouvoient arriver à fon Eglife par fon abfence; de le Concile compigna effre distsidi de fer aridons (Dn y confirma tout ce qu'il publishes, avoit fair dans le Concile de Rome, J'dont on opposa l'autorité 2335.

aux

aux vaines pretentions des Eufébiens [On y releva aufil beaucoup fon fiege par le pouvoir qu'on luy donna de faire revoir le jugement des Evelques condannes par les Conciles. J'On luy manda Halfajagard enfinle refultat de cequi y avoir effé décidé, par une lettre que must le Concile lu un derfin le 150 fits franços en relevant de concile lu un derfin le 150 fits franços en relevant de Concile lum derfin le 150 fits franços en relevant de concile lum derfin le 150 fits franços en relevant de concile de

tout le Concile luy adreffa . [ Sil fut honoré par les respects de V. les Aviens ce Concile , "il ne le fut pas moins par les injures des Eusebiens 40° affemblez en mesme temps à Philippople , qui entreprirent de l'excommunier & de luy dire anatheme.

Saint Athanafe füt enfin rétablidans fon fige l'an 34,9,7mais Athanas-,7ma vant que de 79 en retourne; l'ive à Rome due adous l'Eglié de 18 Pérefine . Toute cette Eglié témoigna une extreme pie h de fon rétablifiement; és Jule, outre les autres marques qu'il luy en donna, écrivit une lettre de congranulation à l'Églié d'Alexandrie, doit l'affair tou l'elitme qu'il avoir pour ce grand Set 15400-9. Evefune que la perfecucion avoit encore ment polus glorieux; és 31944-0. Silven de l'appendie et glié albite revour de fon patient. Il parribusoir le récubilifiement du Saine Ada-,77ma. curs la purreté de la vieue que un present de l'adolt d'on Eglié.

L'actual le protect de l'a vieue d'une processo de l'adolt de fon Eglié. L'actual per l'actual de l'actual de l'actual de l'actual d'un fort bel eloge de S. Arbanafe, loquel l'actual périor a publifie dans Socrate d'un fort bel eloge de S. Arbanafe, loquel l'actual peuvent de l'actual l'actual peuvent de l'actual peuvent de l'actual peuvent de l'actual peuvent de l'actual l'actual l'actual peuvent de l'actual l'actual peuvent de l'actual l'a

V.S.Asha

Jule cut encore bien-toft aprés la joie de recevoir la retractation
que fireta Ufficie & Valens , des calonnies qu'eux & Les aurres
Eufchiens avoient publiées contre Saint Arhanafe. Nous raporterions ici toute cette hilfoire , in nous n'avions peur de derober à
celle de S. Athanafe un de fes principaux ornemens.

Ainti il en mustrelle plas qui partir de la mort de Slula Joui Bacharda, arriva en llu 3,5,1e al adrul, Jaroré qui les agouvere fino Bellie \*\*su-superdurante quirne anni, deux mois, de fix jours. Ya fette el marquet e sulla partir de la companio del companio de la companio de la companio del companio de la companio del compa

r. La Pontifical de Rocketins, p. 273, qui luy donne un muis dy once junes , de contredit, Bollapetal-Paris, Bollapetal-Paris, Bollapetal-Paris, Britandin a fast imprénou dans in mémo Pontifical deux mais dy fastions ; No allapetal-Paris, Britandin-Paris, Brita

Mar.& F.p.4. Boll, 12.apr.p. 23 13.

pres de Rome, dont l'une portoit le nom de S.Valentin, outre celle de Calliste où il fut enterré, & deux dans la ville, qui portoient toutes deux son nom, l'une auprés de la place de Traian. & l'autre audelà du Tibre. Il est parlé de celle ci dans l'histoire du PapeLibere[son successeur.] On tient que c'est celle qui porte aujourd'hui le nom de S. Marie . Le Pape Adrien assure que l'eglise de S. Jule Pape estoit pleine de peintures & d'images des Saints : & il femble vouloir dire que c'eftoit S. Jule Pape qui les

v avoit fait mettre.

Bede & plufieurs autres martyrologes, avec les nouveaux Pontificaux, difent qu'ils fouffrit l'exil & plufieurs autres maux durant dix mois, & jusqu'à la mort de Constance Arien ce que Baronius & Bollandus rejettent avec raison, comme un conte impertinent & ridicule . Ils montrent fort bien qu'on ne peut dire que Jule ait jamais souffert aucune persecution ni aucune xil foit fous Constance qui ne fut jamais maistre de Rome du vivant de Jule, soit sous Constant qui a toujours esté tres affectionné à l'Eglife & à la foy Catholique [Ainfi fi cePape a fouffert quelque choie, ce n'a pu estre que sous Magnence qui persecutoir tous les amis de Constant. Ce tyran demeura maistre de Rome "au V.Constancommencement de l'an 350, et y commit de grandes cruautez la « 6 19. mesme année aprés la mort de Nepotien.]

# P.524 517.

Nous avons deux epiftres decretales fous le nom de Jule reconnues pour fausses. . Les divers decrets qu'on luy attribue [ n'ont pas plus d'autorité . Ainfi il ne nous refte d'écrits de · luy que les deux lettres, l'une aux Eusebiens, l'autre à l'Eglise. d'Alexandrie, qui nous ont esté conservées par S. Athanase . On luy en a attribué quelques autres dans l'antiquité, "dont il y en a Nora 7. eu de fort celebres. Mais elles ne font pas venties jusques à nons ; Bons, lit.l.s.c.a. & on a mesme soûtenu qu'elles n'estoient pas de luy J'LesOrien-

F.64.

taux ont une liturgie qu'ils luy attribuent see qui sans doute n'est pas mieux fondé, & ne peut servit qu'à montrer combien le nom de ce Pape a esté illustre dans l'Orient J action ac ARTICLE X.

De S. Amais de Tiano, & S. Severe de Ravenne, ordonnez Evefques par S Jule.

Bell.13.jan.p. 484. 1 2.3. \$ 7.8.

'HISTOIRE de S.Amais porte que ce Saint ayant quitté l'Orient à cause de la persecution de Constance, Jule l'envoya prescher dans la Campanie, où S.Paris premier Evesque de

Tiano estant mort quelque 'temps aprés', S.Amais sur elu pour luy succeder , & cronycé à Jule qui le confacra. Evergue. On en fait la fette le 23 dejanvier, l'mais són histoire est peu authentique. ] S. Paris son precesseur est honoré le cinquierne d'aousti; upinda présucentre le recorde de Tiano One, circ de a Programme le visua s'alla.

omme le parton de TianoOn en cire des actes que nous n'avons \*\*\*1point, [ & il ne paroit pas qu'ils foient meilleurs que ceux de S.
Amais ] On pretend qu'il avoit efféordonné par S Silveftre, &c
qu'il mount vers l'an 346.

Les vieu de ces deux. Saints parlent affice de S. Urbain fuccelleur 1,619.1. de S. Amis. On dit qu'il fuccouveri par Saint-Pairs, qui le fit Diacre, 'éc qu'il arrelta S. Amis à Tiano lorqu'il n'avoit deficin 1,619.1. de jusqu'y paffer, afin de le faire eithe Ever(que aprés la mort de S. Paris de forte que N. Paris effant mort, de toute la ville demandant S.Urbain pour Ever(que, juf lie en forte qu'on etu. S. Amis au lieu de luy. 'Mais aprés la mort de S. Amais in peut eviter 1,619.1. de l'enforçat qu'on de effort qu'il fine force qu'on de part eviter 1,619.1. de l'enforçat qu'on de effort qu'il fine force qu'on de force de l'enforçat qu'on de effort qu'il fine force qu'on de force de l'enforçat qu'on de effort qu'il fine force qu'on de l'enforçat qu'on de effort qu'il fine force de de l'engouit a vec

Pepifoopat, quelque effort qu'il fift encore , & s'en acquita "avec beaucoup de zele & de pieté/selon l'extrait que d'autres ont fait PerspytojBir de sea actes car nous ne les avons point. ] Sa felte se fait le 7 de 7 des. d'accembre. On conferve encore aujourd'hui son corps avec ceux Ughp.691.s. de S Paris & de S Arais (accembre).

On attribué encore à Jule l'ordination de S Severe Everque Bolla, fiés pt.), de R avenne, [ qui paroift avoir efté fort celebre dans les fiecles 11portierieurs, muis qui n'eft connu dans l'antiquité que parce ] qu'il a affifté en l'an 347 au grand Concile de Sardique [ Nous Hil, fin., p. n.

9. avons pluficurs hiftoires de la vie: "mais elles sont toutes peu anciennes & peu authéntiques. J 'Elles s'accordent à dire que ce Boll. Léth.p.19. Saint effoit un pauvre habitant de Ravenoe, qui gagnoit sa vie à \*5 travailler en laine avec Vincence sa semme, & une fille qu'il en

The continuence of the continuen

LA II

284 SAINT JULE PAPE. indices, [mais fort foibles, "qu'il a vécu jusque vers l'an 390.] Nore 11. p.\$5.514.15 [p.\$7 On raporte divers miracles de ce Saint faits par fon interceffion & à fon tombeau, qui estoit [au port de Ravenne nommé] Classe, dans une eglise de son nom & ces miracles y continuerent

p.1, \$ 17. depuis mesme que ses reliques en furent ostées. 'Car vers l'an p.90. \$25. 836, 'un Ecclesiaftique nommé Felix enleva secrettement son corps avec celui de fa femme &cde fa fille, & les porta à Pavie . d'ou Otgaire Archevesque de Mayence les fit transporter à p.ot. \$ 6. Mayence dans l'eglife de S. Alban. Il fit encore transferer de-

puis le corps de S.Severe à Erford en Turinge, [ fur la riviere de Gera , ] & cette translation fut accompagnée de divers miracles \$ 6.7. Dez. ( 1.de. qui paroiffent bien atteftez . Charle petit fils de Charlemagne, qui fut fait Archevesque de Mayence en 856, aprés Raban succeffeur d'Orgaire, 'donna une partie des reliques de S.º Innocen-

ceà un monastere de vierges de la mesme ville de Mayence. On fait memoire de la translation de Saint Severe le 22 d'octobre . L'histoire en fut écrite par Luidolphe, qui témoigne avoir vu & connu une partie des personnes qui y ont eu part ; de sorte que. c'est une piece tout à fait authentique.

# S. FRUMENCE,

### EVESQUE D'AUXUME,

ET APOSTRE DE L'ETHIOPIE.

p. 164.2.

p.81. # 14.

IU F I N de qui toute l'Eglise a receu l'histoire de S.Frumence, l'avoit apprise, non d'une tradition populaire[& peu affurée,] mais de la bouche d'Edese Prestre de Tyr, parent ou frere du Saint, & le compagnon d'une partie de ses travaux. 'Auffi Theodorer, Socrate, & Sozomene,

Thdrt.lac.22.p le raportent aprés luy comme une histoire authentique. 10.p. 10 Soz.Lz. ['Au commencement du IV. fiecle , ] un philosophe de Tyr Note 1. Roi p. 161 2. nommé Merope, ayant refolu d'aller par curiofité faire un voya-

Thorn, p. 570, d., ge dans les Indes, y mena avec luy deux jeunes enfans nourris Ruf.p. 164.2. dans la pieté Chrétienne, '& qu'il instruisoit dans les lettres hu-Thorn lacan maines, parcequ'ils estoient ses parens, '& mesme ses neveux se afones est 570.b.

SAINT FRUMENCE.

lon Theodoret. Les Grecs disent nettement que c'estoient deux Men jonney p. freres. Le plus âgé s'appelloit Frumence, & l'autre Edefe. Me. 497. rope aprés s'estre satisfait autant qu'il luy plut à voir le pays, & s'estre instruit de ce qu'il vouloit savoir, se mit sur un vaisseau

pour s'en revenir. Mais dans le cours de son voyage il fut obligé de prendre terre en un port ["de l'Ethiopie, ] pour se pourvoir d'eau & de quelques autres rafraichissemens. Aussi-tost il fut attaqué par les barbares, dont la coutume estoit d'egorger tous les Romains qui se trouvoient dans leur pays, lorsque les peuples voifins [ou eux mefmes]avoient guerre avec l'Empire & cela fe rencontroit alors. Ainsi on se saissit du vaisseau de Merope & on le tua avec tous ceux de sa compagnie, hors les deux enfans. Car les barbares les ayant trouvez sous un arbre où ils étudioient leur lecon, ils en eurent pitié, & les menerent à leur Roy.

[Ce Prince les sit elever, & quand ils furent en âge, J& qu'il Thort. 9.570 e. eut eprouvé par le temps les qualitez de leur esprit, il sit Edese Rus,p.1641

fon Echanfon, & comme il vit que Frumence avoit beaucoup de " /wagenie & de conduite, il luy donna le foin de ses finances & de ses registres. Ils furent toujours fort estimez par ce Printe tant qu'il vécut, & eurent beaucoup de part dans ses bonnes graces. H mourut au bout dequelque temps, & laissa la Reine sa femme heritiere de son royaume avec [ses ensans] qui estoient tous pe-

tits. Rufin n'en met qu'un ; 'mais'S. Athanase nousoblige d'en Athanaste pour mettre deux, nommez Aizan & Sazan, à qui l'histoire donne le c.di666 a. titre de tyrans ou Princes d'Auxume ville capitale de l'Ethiopie dont ontrouve diverses choses dans les auteurs. On l'appelle lent.1.1.18;

aujourd hui Caxume. "he pere de ces Princes avoit ordonné en mourant que Fru Rufp.164 2. mence & Edese auroient la liberté de faire ce qu'il leur plairoit. Mais la Reine qui ne trouvoit point de plus fideles ministres dans son Etat, les pria avectant d'instance de vouloir partager avec elle les foins du gouvernement, jusqu'à ce que sesenfans fussent plus avancez en âge, qu'ils ne purent s'en excuser. Ce fut particulierement à Frumence qu'elle fit cette priere, parcequ'elle reconnoiffoit en luy affez de prudence pour la conduite de son royaume; fon compagnon ne failant rien remarquer de plus considerable en sa personne qu'une sidelité pure & inviolable, & un esprit moderé. Ainsi l'on vit renouveller en eux les miracles Thére p. 570 que Dieu avoit faits en faveur de Joseph & de Daniel, qui de captifs estoient devenus ministres d'Etats Et il n'avoit pasaussi de moindres deffeins fur Frumence que fur ces deux anciens Na iii Prophetes.]

280

'Car Frumence ne songeoit pas seulement à bien gouverner l'Etat dont il avoit toute la conduite; mais Dieu touchant luv mesme son esprit & son cœur par une secrette inspiration, il commença à s'informer avec soin si parmi les marchands Romains il ne se trouveroit pas de Chrétiens: & en ayant trouvé quelques uns , il leur donna auffi-tost un tres grand pouvoir, & les exhorta à s'affernbler dans tous les lieux où il leur plairoit pour y prier Dieu, selon l'usage & la pratique des Romains C'est ce qu'il faisoit aussi luy mesme de son costé avec beaucoup plus d'application & de serveur que les autres: Il les animoit par ses remontrances & ses exhortations: Il les attiroit par ses saveurs & par ses biensaits: Il leur donnoit toutes les choses dont ils pouvoient avoir befoin: Il leur accordoit des lieux pour y bastir des oratoires, leur fournissoit toutes leurs autres necessitez, & témoignoit par sa conduite, qu'il n'avoit point de plus grande passion, que de voir la semence de la religion Chrétienne devenir

ion, que de voir la fémence de la religion Chrétienne devenir Thên.p.grad. Roode dans ce royamme! Theodore et lique ces Romains celebroient mefine la divine liturgie; [ce qui marque ordinairement le facrifice de l'Eucardilie. Que fi c'est le fens de ces endroit, vi] en faut cooclure que parmi les Romains qui trafiquoient dans le pays d'Ausume, il s'estoit trouvé quelques Pretires. Et cela nell pas difficile à croire, non plus que ce qu'ajoute Sorate, j

Serti 16.19 P. 'que quelques uns de ceux du pays ayant esté instruits par les Romains, venoient prier avec eux.

Lorfque les jeunes Princes futrer parremus à un âge plus avancé, frumence et Alcéle leur remièrec entre les mins la conduite de leurs Easts, & s'en revinrent dans l'Empire Romain, quelques efforts que la Reine o Rés enfans puffert, tième pour les retenir, & pour loctenir d'eux qu'ils vouluffert demeutrer dans le pays. Le defir qu'avoir Edde de reverpi fen per 6 de metre, & fer plus proches partes, le porta à revenir en dilligence à Tyr, oil fiur depuis elevé au facentoire. Et Frumence prit le chemin d'Alexandrie, difant qu'il n'effoit pas à propos de çacher l'ouvage de Dieu, il racona doac à S. Athanale, qui effoit alors Everque d'Alexandrie, out ce qui s'effoit paffé, & luy propola de jetter les yeux fur quelqu'un qu'elt affet de mente pour effic euxoyé en qualite d'Evesque ver les Christiens, qui effort, de par de l'en entre gour d'en entre pour de l'entre le veux de l'entre l'entre l'entre l'entre le veux de l'entre l'entre

déja en tres grand nombre dans ce pays barbare, quí y avoient basti plusieurs eglites, '& qui avoient une soif ardente pour la lumiere spirituelles de la verité & de la justice.]

z, Voyez les éclairciffement de M. Hermant fur la vie de S. Athanafe, 1.3.e.90.699.

SAINT FRUMENCE

Saint Athanase entendit avec beaucoup de joie ce recit de Fru- Rus, p. 165, 1. mence: & aprés y avoir fait une ferieuse reflexion, il dit dans l'affemblée de ses Prestres, en s'adressant à Frumence mesme » Qui pouvons nous trouver en qui foit l'Esprit de Dieu comme il " est dans vous, & qui soit aussi capable d'executer une entreprise » fi importante? Sur cela il l'ordonna Evefque, & l'obligea de

retourner avec la grace du Seigneur au pays dont il fortoit.[Ce pouvoit estre vers l'an 330, ]puisque S. Athanase n'estoit Evesque que depuis peu. Saint Frumence oubliant donc entierement fon Than, p. 571.4.

pays de Tyr, & sa famille, 's'en retourna en qualité d'Evesque Rusp. 165.14 [à Auxume:] Et on tient, dit Rufin que Dieu luy accorda des dons si extraordinaires, qu'il opera par luy des miracles dignes d'un Apostre, & qu'il convertit à la foy un nombre infini de barbares. Ainfi c'est par l'heureux succés de ses travaux qu'on vit en ce pays des peuples entiers de Chrétiens; qu'il s'y forma plufieurs Eglifes& que l'epifcopat commença à s'y établir.

Saint Athanale nous a confervé une lettre de l'Empereur Athanale nous a confervé une lettre de l'Empereur Athanale Constance à Aizan & à Sazan Princes d'Auxume, écrite en 356. 40 p.696. Il y parle de Frumence leur Evesque,qui avoit esté consacré par S.Athanafe,& mande à ces Princes de l'envoyer à George, [alors intrus dans l'Eglise d'Alexandrie, Jpour estre, dit-il, instruit par luy dans les veritables maximes de la foy depeur qu'il n'ait esté empoisonné par la fausse doctrine d'Athanase. Et il ajoute qu'il p.697. criant qu'Athanase ne se retire parmi eux . [C'estoit dans le temps que Constance, trompé par les Ariens, prenoit la verité pour l'erreur, & persecutoit S. Athanase, parcequ'il désendoit la consubstantialité du Verbe. Nous ne voyons pas ce qui se fit fur cela. Mais affurément S. Frumence effoit trop éclairé pour tomber dans ce piege que le demon tendoit à fa foy: & il fe fera au contraire tenu heureux, fi Saint Athanase a voulu chercher sa fureté auprés de luy quand cela luy auroit dû procurer la gloire de couronner ses travaux apostoliques par la persecution, & de fouffrir quelque chose pour la divinité de J. C, & pour l'innocen-

Ce que nous apprenons encore de cette lettre, c'est que le merite de S.Frumence avoit déja extremement eclaté, puisqu'il estoit passé de l'Ethiopie jusqu'à la Cour de Constance; & qu'assurément il avoit eu le bonheur de convertir à la foy Chrétienne les deux Princes Aizan & Sazan, Jpuisque Constance leur écrit P.696. comme à des Chrétiens. La crainte que Constance témoigne P.697.4. avoir que les disputes de la religion ne troublent les Eglises, &

ce de S. Athanase.

SAINT FRUMENCE.

p.186. Ath.p.696.

ne renversent encore tout l'Etat des Auxumites, I nous donne lieu de juger que tout le pays avoit embrassé la foy Chrétienne. & qu'il y avoit plusieurs Eglises, c'est à dire plusieurs dioceses Pearf.inIgn.t.r. gouvernez chacun par son Evesque. ] 'On trouve peu de temps aprés, un Everque d'Adule ville d'Ethiopie, & un des Blemmyes peuples du meime pays [extrememement cruels ] Constance regarde les Princes d'Auxume comme luy estant sujets. & en effet tous les barbares voifins de l'Empire en estoient considerez comme fujets, quand ils n'en estoient pas ennemis, & estoient bien aifes de se mettre sous la protection des Empereurs. Les Chrétiens le faisoient encore sans doute plus volontiers que les autres . & on le voit par l'exemple des Iberiens, Mais cela n'empeschoit V.Constanpas que leurs Princes ne les gouvernassent avec une autorité tin 1 89: absolué & vraiement royale. I Le titre de frere que Constance

donne à ceux d'Auxume, [ fuffit pour montrer qu'ils estoient

p.697.a, Pears.p.185

164.1.

alliez de l'Empire. JUne loy du 15 janvier 356, parle des deputez Cod. Th.12.1.13 que l'on envoyoit aux Auxumites.] 1.1.p.5\$2. Ruf.l.t.co.p.

On pretend que S.Matthieu avoit autrefois annoncé l'Evangile dans l'Ethiopie. On peut encore moins douter qu'il n'y ait esté presché par l'Eunuque de Candace Reine de ce pays. Mais soit que les fruits de cette semence eussent esté étousez par la malice de l'homme ennemi, foit qu'il faille diftinguer plusieurs Etats dans l'Ethiopie, ] puisque Rufin dit que personne n'avoir encore porté la fov dans celui dont S. Frumence fut Evefque; il est visible selon la narration de cet auteur, qu'au moins il n'y

Pearlinfgn.t. 1.P.185 186. P.184.

avoit point de Chrétiens dans celui d'Auxume, lorsque S.Frumence y vint: '& les Arabes ne font commencer l'Eglife d'Ethiopieque du temps de Constantin.[ Ainsi S.Frumence en doit estre veritablement consideré comme Apostre.] C'est en effet le titre que luy donnent encore aujourd'hui les Chrétiens du pays,qu'on appelle les Abyffins,& ils honorent folennellement sa memoire, comme de l'Apostre de leur nation . [ On ne dit point en quel jour ils le font. Baronius l'a mis dans le martyrologe Romain le Men p.497-499 27 d'octobre aprés Molanus.] Les Grecs en font le 30 de novem-

Holft,mart.p. 324.

P.400

P49\$.

P.474-

bre . & raportent fon histoire tout au long , y ajoutant mesme plusieurs choses. Ils difent qu'il vécut long-temps dans les fonctions de l'apostolat ; qu'il convertit & le Prince, & tout le peuple, '& qu'aprés sa mort il s'est toujours fait beaucoup de mira-God L4. P. 592. cles à son tombeau. On cite quelques autres particularitez de ses actions, tirées d'une histoire de sa vie écrite en grec, [qui n'est point encore ventie jusques à nous. ]

Quoiqu'il

SAINT FRUMENCE

Quoiquil y ait lieu de croire que S. Frumence convertir tout à litie le pays d'Auxume, j' on pretend neamonies qu'aprés fa Paul<sub>F</sub>, 11, mort la religion s'affoibilt beaucoup dans l'Ebhiopie, en forte qu'il failt y renouveller fous lylutione, & y renovejer de nouveau un Evelque: Les modernes remarquent , que le chef de 11-1 l'Egilé d'Ebhiopie, qu'il a spelleur l'Abuna, repoir en toujours de l'article de l'article d'Abuna, repoir en toujours d'est de l'article d'après de l'article d'Abuna, repoir en toujours ficc'ell à cau que bain l'auxunet d'Abuna (et al. ) ficc'ell à cau que bain l'auxunet qu'en cere il amigine de Sinte Abuna (et al. )

Il semble que ce soit pour s'opposer à la gloire de S.Frumence, Tharta p114 2 que Philostorge releve extraordinairement un Theophile Eves. Phile.Lac.ap. que Arien sans diocese, qu'il pretend avoir porté le premier la 111.1-cra.5.6 p. foy dans l'Arabie heureuse, qu'il dit avoir presché en diverses autres provinces, & mesme à Auxume, qu'il sostient avoir sait une infinité de miracles tres confiderables, & qu'il depeint comme un veritable apostre du diable, plein de zele pour le mensonge, & envoyé de tous costez pour dogmatizer contre la gloire du Fils de Dieu. Il est attez étrange qu'un homme si Bar 350. f 150 illustre, s'il faut l'en croire, n'ait pas seulement esté nommé par aucun des anciens historiens, fou ne l'air esté qu'à fa honte. Car c'est neanmoins apparemment]'ce Theophile de Libye qui fut Thar. 1.2, c.24, condanné par les Ariens melme en 360, dans leur Concile de P.619 b. Constantinople, parcequ'il refusoit de figner la condannation d'Acce, Saint Gregoire de Nysse qui en parle comme d'un protec. a.p.1301.d|Nys teur d'Acce, l'appelle Theophile le Blemmye & les Blemmyes ne l'acce, l'appelle Theophile le Blemmye & les Blemmyes 204.6, effoient voifins de la Libye J Philothorge en fait un Indien, ori- haig 1,1,6,6 p. ginaire d'une isle nommée Dibus ou Divus, qu'on croit devoir : (14.04-P.25) placer entre les Homerites d'Arabie, & les Indes Quelques uns p. 11. pretendent que c'est Diu à l'embouchure de l'Inde, [Sil alla à . n. V.p. 134.2. Auxume, il n'y fut pas affurément auffi-bien receu que Saint Frumence. J Auffi il paroift qu'il n'y demeura pas fort long temps, c.é.p.29-11.

# DE S. JOSEPH,

SURNOMMÉ LE COMTE.

Epi.30.c.4.p.



U commencement du quatrierne fiecle, les Juis avoient pour chef de leur religion un nommé Ellel [ou Hille], Jauquel ils donnoient le titre de Patriarche II eltiot de la race d'un Gamaliel qui avoit eu autrefois le mefme honneur, ou mesme, comme S. Epiphane femble le marquer,

qui l'avoir poffecé le premiers "de ce Carmilie el toire defencius, Ve Gauss felton l'opinion de Puliuturs, «de Indice Gaussilie, affice comu l'ui oces », dans les Acles pour avoir fauvé les Aprehres par fon avitatories de les autres juits voicionel les condanner à la more. (Main f. ce choire font incertaines, » il elt conflant que cet Ellel receut le bastefine, d'voulue mourir comme le derimer des Christions, paréavoir vécu comme le premier des Juis. Voici comment la choire fe pafia.]

Il eftoit tombé malade, [& l'infirmité de fon corps donnant de la force à fon cœur, comme fa science avoit déja éclairé fon-

----

espris, a) il emorya chaz l'Eversque de Theriade qui estot le plas proche dulle un oli demenutori, le piere de le venir voir comme medecia, i (Car cette profession ne passicia piont pour contraire medecia, i (Car cette profession ne passicia piont pour contraire na là a diguite, da la laintect de l'Espriopat.) El to nous appernors d'Eustète que dans le messine temps, Theodore Evesque de Landecé faisloir profession de la medecine. Ellel evoya donc un de fea amis nomme Joséph, veni l'Evesque, è ce Preta ne fuel que fined arrivéque le Parlairabe le coujum en fercet de luy donner le feau du begoeur. L'Evesque après l'avoir institut de equi piege necessitare, print article per aprairable le cortain de l'extrainte le force na yant betoin

Epi,p.128.c.

jugea necessaire, fit apporter de l'eau comme en ayant besoin pour l'exercice de son art. Le Patriarche fit ensuite retirer tout le monde, comme pour prendre quelque remedequi demandoit le secret, ce trouva en effet la guerison de son ame dans l'eau du battessire; ce il entre en mesme temps dans la participation des saines Myderes. SAINT JOSEPH COMTE

Tofenh porté d'une curiofité qui ne luy fut pas inutile , consi- c.4, p. 104, dera attentivement toute cette action par les fentes qui estoient à la porte de la chambre. Il vit encore que le Patriarche mit entre les mains de l'Evefque une somme d'or assez considerable, " en luy disant ces paroles : Offiez pour moy le saint Sacrifice,

" puisqu'il est écrir, que ce qui est lié ou delié sur la terre par les "Prestres, sera lié & delié dans le ciel.

Les portes ayant ensuite esté ouvertes, ceux qui le venoient & visiter luy demandoient comme il se portoit, & si le remede qu'on luy avoit donné l'avoit foulagé. A quoy la joie qu'il avoit de la fanté de son ame, luy faisoit répondre qu'il s'en trouvoit beaucoup mieux. Mais l'esprit participoit seul à ce soulagement: de sorte que son corps s'assoiblissant de plus en plus, il mourut deux ou trois jours aprés son battefine, affisté durant tout ce temps par le medecin de son ame, qui le visitoit souvent en qualité de médecin de son corps. En mourant il mit son fils, encore enfant, qui luy devoit succeder en sa dignité, entre les mains de Joseph & d'une autre personne qui estoit, comme Joseph, d'une probité singuliere : & ils gouvernerent ainsi tous deux les affaires (des Juiss durant la minorité de leur pupille.

Joseph dont nous venons de parler, estoit de la ville de Tibe- eap 118,2, riade en Palestine, 'où il peut estre né vers l'an 28 c. Il estoit des esp 128 d. V. Iz ruine premiers d'entre les Juiss, de ceux qu'ils appelloient' Apostres ( A P 11 Le des Juis ) qui estoient comme les Asselleurs du Patriarche. Joseph ayant ( A P 1 Juis ) donc vu cequi s'estoit passé dans le battesme d'Ellel, fon esprit estoir troublé par les diverses pensées que luy causoient les cere-

monies mystiques qu'il y avoit vu pratiquer: Et cette inquietude s'augmenta encore par une nouvelle occasion.

'Il y avoit dans le thresor un petit cabinet qui estoit sermé , e. fans qu'on sceust ce qui y estoit: & l'on desiroit d'autant plus de le favoir, qu'outre les serrares ordinaires, il estoit encore sermé par un seau. Joseph pouffé de la mesme curiosité que les autres. & se confiant de plus sur son autorité de tuteur du Patriarche,] ouvre secrettement le cabinet, & y trouve nonde l'or ni de l'argent, mais des livres plus precieux que tous les threfors du monde. C'estoient l'Evangile de Saint Jean & les Actes des Apostres care press. traduits en hebreu, avec l'Evangile de S.Matthieu en la mesme ed. langue, où estoit mesme la genealogie de Jesus Christ, [qui ne le trouvoit pas dans l'Evangile des Nazaréens. ] Joseph lit e,6 p. 130 d. ces livres avec attention; & leur feu sacré rallume avec plus de violence l'agitation de son ame. Son esprit d'un costé se trouve Oo ij

#### SAINT JOSEPH COMTE

convaincu de la verité de nostre foy; mais son cœur de l'autre ne peut se resoudre à embrasser l'humilité de nostre religion; & la lumiere de sa raison n'est pas assez sorte pour convaincre la dureté de son cœur.

[Son obffination, fondée peut-eftre fur la probité exterieure de fa vie, rejetta encore beaucoup d'autres avertissemens par lesquels Dieu l'appelloit au salut. Nous en allons voir plusieurs

preuves fignalées ]

203

Le fils du Patriarche Ellel, qui s'appelloit Judas, & qui devoit fucceder à fon pere, (car cette dignité n'elfoit pas elective parmi les Juin-fentroit dans la vigueur de la jeuneffe. Sex tueun faioient ce qu'ils pouvoient par leurs remontrances pour arrefler impetuolite de fes palfions. Mais la corruption naturelle de fon effrit, fortifiée par la mauvaide compagné de ceux de fon

67.1.7.131.132 age, rendit tous leurs foins inutiles. Ces jeunes gents nourris dans l'oissveté & dans toutes sortes de crimes, non seulement le pouffoient à fatisfaire toutes ses passions, mais aussi luy en fournissoient les moyens, jusques à employer pour luy les puissances de l'enfer. Ayant un jour conceu de l'affection pour une femme Chrétienne, & n'ayant pu rien gagner sur elle, ni par ses paroles, ni par ses presens; ses compagnons le menerent dans une caverne parmi les tombeaux des morts, afin'd'invoquer le Prince des &c. tenebres pour une action de tenebres. Mais le figne de la Croix, & l'invocation du nom de J. C, eurent plus de force que toutes leurs inventions diaboliques: De forte que Judas ayant en vain attendu durant trois nuits l'effet de son dessein criminel, se mit en colere,& ne voulut plus ecouter ceux qui l'avoient ainsi trompé. Cet exemple si visible, dont Joseph sceut tout le particulier, ne luy put encore faire embrasser la foy de J.C. ni l'humilité glorieuse de sa Croix.

6.9.p.132.d. Le Fils de Dieu voulut encore estre luy mesme son predica-

teur. Il luy appeare durant la nuis, en luy didare es paroles, j. e "
fuis Jesus, que vos peres our crusifié: coyote en moy , Jofeph ne "
seltante pas rendu à cis paroles, tomba dans une grande maladie,
qui en peu de temps le reduit à l'extremité. j. C. luy apparoit l'
cocore, de l'affure qu'il luy rendra la fante, pourru qu'il fe faite
Chrétien. Il promet de le faire: mais il n'elt pas fitolt relevé de
maladie, qu'il retumbe dans fon enducrifiement.

Dieu ne laissa pas cette insidelité impunie. Il luy renvoya le mesme malqui le mit en un état dont il ne sembloit pas pouvoir

1, 8, Epiphane ne fe fouvenoit par bien affurément fi c'effoit fon nom .

SAINT JOSEPH COMTE. echaper . Lorsqu'on le crut entierement desesperé , un vieillard

d'entre les Juifs, du nombre de ceux qu'ils appellent Docteurs » de la loy, s'approcha de luy & luy dit tout bas à l'oreille Croyez » en JESUS CHRIST crucifié fous Ponce Pilate, qui est le Fils de

» Dieu, qui est né de Marie dans le temps, qui est le Christ du Sei-» gneur, qui est restuscité du tombeau: & croyez qu'il viendra

" juger les vivans & les morts .

[ Le lecteur ne fauroit manquer d'estre surpris de voir dans cette narration, que des Juis demeurant dans leur endurcissement, reconnoissent neanmoins la divinité de J.C, sa resurrection, sa qualité de Christ & de Messie, & tout ce que l'Eglise nous en apprend de plus grand & de plus auguste. J Cependant S Epipha. 1. ne nous affure qu'il l'avoit appris de la bouche mesme de Joseph, [ qui d'incredule effoit alors devenu fidele & faint . ] 'Il nous b.c. affure encore que s'entretenant un jour avec un Juif, qui honoroit & aimoit les Chrétiens, mais que la crainte des autres Juifs faifoit demeurer dans la profession du Judaisme, & voulant luy perfuader que le Christ est venu, or que c'est celui que nousado. ronsil fut furpris de voir que ce Juif confentoit à tout ce qu'il luy disorcar c'estoit un de leurs Docteurs, & un homme fort capable de foûtenir fes fentimens. Il luy en demanda la raifon. & ce Juifluy dit[qu'il luy eftoit arrivé la mesme chose qu'à Joseph,&] que s'estant un sour trouvé [comme ] prest à rendre l'esprit , il » entendit d'autres luifsqui luy dirent tout bas à l'oreille : lesus

» CHRIST Filsde Dieu,qui a esté attaché à la Croix, est celui qui

» vous doit juger . 'Nous ne voyons aucun moyen de douter de la verité de ces mp ; t. deux histoires, raportées par deux Saints, qui certainement ne nousont point voulu tromper, & je ne (çay s'il y a aucun lieu de croire qu'ils aient pu estre trompez, comme un Calviniste les en accuse avec l'impudences ordinaire à ceux de sa secte, puisqu'ils ne disent que ce qu'ils ont entendu eux mesmes. C'est une autre chose de savoir si S.Epiphane a dû avancer comme il fait, 'que c.p.p. 133.4les Juifs disoient toujours aux mourans ces paroles mysterieuses. Mais nous ne voyons pas lieu de douter qu'ils ne le fiffent au moins quelquefois. Il paroift bien étrange que les Juifs qui croyoient que Jesus effoit le Messie, demeurassent Juiss, & ne se fissent pas Chrétiens. Mais peut-estre que cela ne doit point paroiftre incroyable, loríque l'on confidere d'une part l'evidence des preuves qui montrent la verité de la mission du Sauveur, & de l'autre le profond abyfme des tenebres & de la dureté du

SAINT JOSEPH COMTE.

cœur humain . On le voit par l'exemple de Joseph l'historien des Juifs, fi le passage celebre sur J.Cest veritablement de huy . Mais on le voit au moins par l'autre Joseph dont nous parlons ici. Car ni les diverses apparitions de J C, ] 'ni le témoignage si formel que fes plus grands ennemis luy rendoient, ne purent vaincre fon obstination. Le Sauveur luy apparut ensuite, & le guerit comme il avoit déja fait auparavant, en l'exhortant encore de croire en luy; & cet effort de sa misericorde, s'il est permis de parler ainfi, ne fut pas moins inutile que tous les autres.

Angeiv.lage.6 P.173.1.b.

#13134..

l'Voici enfin le comble des faveurs du ciel, Ifi l'on en excepte les veritables graces du Sauveur, & l'operation interieure du S. Esprit, sans laquelle scomme il est aisé de voir dans cet exemple. I toute autre predication de la verité,& la parole de Dieu mesme apparoiffant visiblement aux hommes, comme il faisoit dans l'ancien Testament, demeure impuissante pour changer & pour convertir le cœur endurci.

[ Nostre Seigneur aprés avoir si souvent rendu la santé à Joseph, Epi-30ce,10.p. aprés avoir si long-temps eprouvé ses infidelitez, Tvoulut se montrer à luy pour la quatrieme fois Il luy reprocha son incredulité, qui ne s'estoit pu rendre à tant de merveilles : & pour l'affurer davantage de la verité de nostre foy il luy promet que s'il desiroit faire luy mesme quelque miracle en son nom, il n'avoit qu'à l'invoquer, & qu'il l'exauceroit aussi-tost. Joseph souhaitoit de voir l'accomplissement de cette promesse. Mais la crainte que l'effet ne fuivilt pas, l'empeschoit d'en faire l'experience. Voici ce qu'il fit. Il y avoit dans Tiberiade, ou il demeuroit, un fou qui estant toujours tout mid, couroit par toute la ville. On luy mettoit fouvent des habits, qu'il dechiroit auffi toft. Joseph fait amener cer homme en sa chambre, sans parler à personne de son dessein. Il prend de l'eau dans ses mains, fait dessus le signe de la Croix, & la jette sur ce fou en prononcant ces paroles Je te commande, « demon, au nom de Jesus de Nazaret qui a esté crucifié, de fortir « de cer homme, & de le laisser dans une entiere santé. Ce sou en « mesine temps jette un grand cry, tombe par terre, écume par la bouche & après s'estre bien tourmenté & bien debatu, demeure enfin sans mouvement durant une heure. Ce temps estant passe, lorique Joseph le croyoit mort, il commence à s'essuyer le visage, & enfuite à le lever & mefine ne pouvant plus fouffrir de se voir aud comme il estoit, il cherche de honte quelque endroit pour se cacher . Et Joseph luy ayant donné l'un des vestemens qu'il avoit fur luy cet homme qui avoit entierement recouvré le jugement &

## SAINT JOSEPH COMTE. 295 La raifon, fachant de qui il tenoir ce bien, en rendit graces à Dieu.

qui en estoit l'auteur, & à Joseph qui en avoit esté le ministre. Ce prodige se divulga à l'heure mesme dans toute la ville par la bouche de celui, qui avoit esté gueri . De sorte que le bruit se repandit parmi les Juifs, que Joseph avoit lu dans le thresor le nom de Dieu, & qu'il faisoit par ce moyen beaucoup de merveilles. [ Car c'estoit alors une opinion fort commune parmi ce peuple, que celui qui favoit la veritable prononciation de ce nom facré estoit maistre de la nature, & en disposoit à sa volonté jusque là mesme que quelques uns d'entre eux raportoient à cette cause tous les miracles de JESUS CHRIST. Je ne sçay si S.Basile avoit oui parler de cette histoire, ] 'lorsqu'il dit que Dieu dans Bas reg. br. 179. ce temps de sa misericorde & de sa patience, donne souvent le p.616. pouvoir de faire des miracles à des perfonnes qui en font indignes ou pour l'utilité des autres, ou pour les convertir eux mesmes, & les porter à avoir honte de luy deplaire, aprés avoir receu tant de marques de la bonté qu'il a pour eux. [C'est le fruit que le miracledont nous parlons euft pu produire dans Joseph, s'il eust esté moins endurci.] 'mais il ne fit pas pour lors plus d'estet que les Epi-10 e.10 p. precedens. Cependant comme Dieu n'abandonne pas pour tou. \*14.d. jours ceux[qu'il a predestinez à la vie eternelle, il vainquit enfin par ses chastimens celui qu'il n'avoit pu gagner par ses faveurs. C'est ce que S. Epiphane nous va apprendre. ]

V.la ruine

Joseph fut envoyé en Cilicie avec cette qualité par le Patriar (11,4,4,13,13,13,13), che Judas; & voulant y exercer sa charge avec plus d'integrité & d'exactitude que la corruption des hommes ne le permetroit,

#### 296 SAINT JOSEPH COMTE.

il sattra l'envie de l'averifica des Juifs Dieus fervir de ce moyen pour luy faire abandonner fon errour. Car les Juifs qui examination noient toutes feis actions pour y trouves quelque coacións de fair faire leur animonific, effant un jour entreza este por en on logiste, le furprirent appliqué à la lecture de l'Example, ectre encourre agrit leur pations, de fa faiiffiches de l'Opfop, le comp tarrette, le frapent de tous coftez, de avec millienjurar. Se men indiquitez le frapent de tous coftez, de avec millienjurar de l'entre partier le trainent en leur fyragogue, coli les fountertement. Et ils enflere peusefhre patific exocre plus kindji Ekvefque den lieu avec qui Jofeph avoir le fune animie tres sérvoire. As luy avante merime petide le exace hebreu de l'Evangile, me l'eust nied d'entre leurs maiss.

7-135-6 Ce ne fur pas ici la feule perfecution qu'il fouffrit des Juifs Cer furieux l'ayant furrist dans un voyage, lorfigu'il marchoit prés de la rivere du Cydne, l'attaquement de le terteme dans l'eua, croyart que le courant du fleuve l'emporteroit de le noprenir par fa rapdité, ou le feroit mourir par la friodeur de fes eaux. Mais l'heure de la mifericorde divine etlane enfin arrivée, il fut editivé de ce prijk, per ude tempa parés il noya bueurelmente tous for

pechez dans l'eau facrée du battefine.

[ Peu-efter que quelques persones s'imagierront que cette conveníon qui lemble à l'orce, à l'u plattof en luy un effet de politique, oude la haine que les mauvais traitemens des Jusif que pouvoient avoir causfée pour leur religion, qui un fruis de sa pieté & un vertaible changement de son cour. Mais tant de avour fisquierte par ledquelle Dieu l'appelloit visiblement avoir situation qui luy a situation que l'accompany de l'

Sea affaires, ou plutoff les perfecutions des Juiss, Jayane Obligo,
d'aller à la Cour, la quaité des personnes, ét ante de mervelles
qui avoient precuéd sa conversion, ly medirent en peu de temps
fort considerable. [Contamin regonic alson en Orient depuis
l'an 323.] Ce Prince, autant pour honoret la pieté de Joseph, que
pour défentée la personne contre les insidites des Juiss, Juy donne
pour défentée la personne contre les insidites des Juiss, Juy donne

Bat.3974318. Et titre de Comec Baronius croit qu'il publia mefine de nouveau à fon occasion, en l'an 320, un referit qu'il avoit fait dés l'an 315, pour condanner au feu les Juis qui perfecuteroient ceux 'qui Cod Th.4.69. Feroient paffez de leur religion au Christinatifier. Mais on ne

voit pas que cette pensée ait de fondement particulier.

[Conflantin donna un autre referit qui témoigne autant le definteressement

SAINT JOSEPH COMTE. 297 defintereffement de Joseph, que son zele pour la foy qu'il avoit embrassée. ] 'Car assuré par ce Prince qu'il pouvoit obtenir de Epipo.c.11.p. luy tout ce qu'il desireroit, \* il le supplia seulement de luy donner \*154. par écrit un pouvoir de faire bastir des eglises dans Capharnatim, Tiberiade, Nazaret, Diocesarée, Sephoris, & quelques autres places que les Juifs tenoient [dans la Galilée,] fans pouvoir fouffrir que personne d'aucune autre religion que la leur y demeurast avec eux. Constantin non seulement luy accorda cette demande, mais y ajouta encore un ordre aux Gouverneurs du pays, de fournir des deniers de son Epargne tout ce qui seroit necessaire

pour un ouvrage si faint . Joseph estant de retour à Tiberiade, prit pour executer son e.12.p.136.be. entreprife, un vieux temple encore imparfait, qui portoit le nom

d'Adrien : [ En quoy il ne faifoit que suivre l'intention du fondateur de ce temple. ] 'Car un payen mesme nous apprend qu'il avoit Alexy, p. 119 c. fait bastir de ces temples en diverses villes, "pour les confacrer, comme on croyoir, à JESUS CHRIST. Mais on luy dit que les

oracles affuroient que tous les hommes se feroient Chrétiens, si cela arrivoit jamais; & que tous les autres temples se verroient abandonnez. [ Dieu verifia depuis l'effet de cette prediction . vraie ou fausse, sans permettre qu'un Empereur aussi méchant qu'Adrien, eust aucune part à cette gloire, qu'il reservoit au grand Constantin. ]

Pour retourner à Joseph , les Juifs s'efforcerent d'empescher Ept. ps.c. 1 a.p. fon dessein par un moyen qui leur estoit assez ordinaire. Comme 136.137. il avoit fait faire quelques fourneaux autour de la ville, pour cuire la chaux dont il avoit besoin ; ils empeschoient par leur magie que le feu ne prist à ces fourneaux, quelque bois que l'on y puit mettre. Joseph averti de ce desordre, & se se doutant bien d'où il venoir, y accourut aussi-tost, suivi d'une soule de Juiss curieux de voir ce qu'il vouloit saire. Estant arrivé sur le lieu, il demande de l'eau, & prenant le vase où elle estoit, ' fait dessus le

figne de la Coix avec fon doit, & d'une voix qui fut entendue " de tout le monde , il prononça ces paroles : Au nom de JESUS de » Nazaret, que mes peres ot les peres de ce peuple qui m'environne » ont crucifié, que cette eau ait la vertu d'arrefter toute la magie

" & tous les forts qui empeschent ce seu de bruler, afin qu'il fasse " fon effet naturel, & qu'il serve à bastir la maison & le temple du » Seigneur. Il prit enfuite de cette eau dans fa main: il en ietta fur chaque fourneau : les forts furent diffipez, & le feu commença

s, S, Epiphane dit qu'il fit auffi le figne de la Croix fur l'eau à haute voix. Hift. Eccl. Tom. VII.

SAINT IOSEPH COMTE.

en mesme temps à paroistre à la vué & à la consusion de tous les Juiss. Nonobstant leur dureté naturelle, ils ne purent s'empescher de s'écrier en se retirant, que celui qui assistoit si puissamment les

Chrétiens, estoit le seul veritable Dieu.

Polyab. Joseph acheva heureufement les eglifes qu'il avoit entreprise dans quedpues autres villes. Mais dans Tuberiade la réfultance des Justis fut fi opiniatres, de leurs perfecutions fu violentes, qu'il de content a' by halfi une partie de ce temple, qu'il avoit entrepris tout entier il quitta mefine la ville pour ce fuie, de viun demeurer à Sythophe; ¡ d'où leur lenconce etic contraint de fe retirer, ou de terrir la puteré de fa fry, fila déguiré de Comte ne l'euft maineme contre les violences des hereitques, de l'emismez de fa vertu contre les violences des hereitques. As l'emismez de fa vertu

ne l'estit defendu de leurs artifices & de leurs flateries . J'Car cette ville avoit alors Patrophie pour Eveique, J'un des plus animez des Ariens, & des plus puiffins des courtifans, qui s'attivité tous les régiens ou pra le certife de fan chelles, ou "part névule. In rigueur avoc laquelle il traisoit ceux qui s'opposionet à luy. De zote qu'il a s'y trouvoir alson que deux Cartiboliques/Joséph pour la commentation de des l'invisibile à leurs ariques, d'eu na mentionet évade invisibile à leur ariques, d'eu na une future de l'autre future future de l'autre future de l'autre future de l'autre future future de l'autre future future de l'autre future future de l'autre futur

l'Aussi Scythoole estoit alors, comme autrefois les deserts de la Libye, un lieu de bannissement pour les Saints; 1 & legrand Eusebe de Verceil, l'une des plus fermes colonnes de l'Eglise, y fut relegué [l'an 355, ] par Constance. Mais il y eprouva plutost la douceur de sa parrie, que les rigueurs d'un exil. Car Joseph le receut dans "sa maison qui estoit fort belle, ce le soutint au moins ix a durant quelque temps contre les violences de Patrophile. La l'apanie. renommée de ce faint Evesque y attira quantité de personnes des provinces d'alentour, qui y accouroient autant pour profiter de fes instructions, que pour se rejouir avec luy de la couronne que fon courage luy avoit acquise. S. Epiphane sut de ce nombre: & ce fut par cette occasion qu'il appris de la bouche mesme de Joseph toute l'histoire si merveilleuse de sa conversion. Il l'insera depuis par occasion dans son grand ouvrage contre les heretiques, la jugeant trop considerable en elle mesme, & trop edi-Bar. 327.68.27. hante pour en priver la posterité. Baronius l'a mise aussi toute

entiere dans fes Annales.

F. N. 10-6.1. P. 'Lorfque Saint Epiphane l'apprit de la bouche de Joseph (vers. 1884).

1884 - Lorfque Saint Epiphane de la bouche de Joseph (vers. 1884).

1884 - Lorfque Saint Epiphane de la bouche de Joseph (vers. 1884).

l'an 355, Jee faint Contre effort 2gé de 70 ans, ou plus: [ & peuteftre que Dieu ne l'avoit confervé jusques alors, que pour nous

#### SAINT JOSEPH COMTE.

faire fixeri par la plume de Sint Epiphane, les miracles de la mifericonde divine envers fes elus. Car on peut cruire qu'il mourus peu de temps aprés cette vilire de S. Epiphane, puilque Sant Edités de Veroid le plaint dans une letter reportée par Baronius, d'avoir extremement fouffert à Scythoplede la cruas-tée Patrophile ; de quoy il n'autoir peu-eftre pas eu de siget durant la vie de fon illuftre protecteur. Nous n'avons rien de plus affuré touchante la mort de Jofeph.

On ne parle point de fes enfans, quoiqu'on fache bien qu'il a effe marié deux fois / Car fu premiere tramme effant morte, il eden epoufa une feconde, pour se delivrer des poursuites importunes des Ariens, qui le presidient de se jointre à eux, en luy promettant de l'elever à l'epsicopar. J' roulant que l'espérance de cette dignité sacrée servitt de pretexte pour saire trabir la verité, de qui elle tient roure su grandeur. 1

Baronius a mis S. Joseph dans le marryrologe Romain au 22 Baran jella. de juillet. Il cite pour cela l'autorité des Grees, [ qui n'en parlent pas neamoins ce jour là dans leurs Ménées, & il n'est point dutout dans le menologe de Canifus. ]

"Idase Voffins lay stribute un exit intitulé Hypomeeticon, Voffinson, p. qui ferrouve dans beaucoup de bhistorheurs. I Jen e (egy or que "che que ext ouvrage, a il ur quel finadement on peut attribute un écrit à un homme dont on rie a point d'aure, ét qui ne paroit point avoir elle point avoir elle de profession à écrire. Il faudroit voir l'avorage. Il



કેટલેસ્ટર્સ્સ મ્ટેલિસ્ટર્સ્સ મેરલિસ્ટર્સ્સ મેરલિસ્ટર્સ્સ મેરલિસ્ટર્સ્સ મેરલિસ્ટર્સ્સ મેરલિસ્ટર્સ્સ મેરલિસ્ટર્સ

## LEGRAND OSIUS,

#### EVESQUE DE CORDOUE. ET CONFESSEUR.

BACCHE ARGRACAR PRESIDE PACCHE PACCHERAL PRESIDE

ARTICLE PREMIER.

Eloges donnez à Ofius : Reflexions fur sa chute.



# Eufv.Confd effoit illustre par la confession qu'il avoit faite du nom de J. C.

2.65,739,9472 durant les persecutions; qu'on estoit assuré de la pieté eminente, de la foy, de la vertu "ornée d'une lage prudence; que c'estoit un sons 1.3.07.P.487. homme excellent, digne d'estre employé à pacifier l'Eglise Entre tous les Evesques qui assisterent au Concile de Nicée, il ne

marque en particulier que cet Espagnol "si celebre : c'est ainsi e maio qu'il le designe.

Le grand Concile de Sardique témoigne pour lny un respect Ath.ap.2.p.761. tout particulier, & le loue de ce que son extreme vieillesse ne l'empeschoit point d'entreprendre les plus grands travaux pour fervir l'Eglise

[ S Athanase n'en parle presque jamais sans le qualifier le grand fol.p.83741842. Ofius, & en faire des eloges extraordinaires. I'll le qualifie le pere fig. p.703d, des Everques, & l'homme le plus illustre qui fust alors Quel est le Concile, dit-il, dont il n'ait point esté le ches & le conducteur? Quelle Eglise ne conserve point les marques honorables de son foin & de la protection? Qui n'a cedé à la force & à la fageffe de fes discours? Qui l'est venu trouver triste, & ne s'en est pas retourné confolé? 'Qui a eu recours à luy dans son besoin, & n'en a pas P-704.2.

obtenu ce qu'il defiroit? Entre 400 Evesques par la communion 64,8 827.6. desquels il désendoit son innocence, il ne nomme que le grand

Ofius Confesseur de J.C.

Il fait dire aux Ariens qu'ils n'ont encore rien fait en bannissant p.\$37.6. le Pape & tant d'autres Evesques, & en remplissant toute la terre de la terreur de leur puissance, puisqu'Osius n'est pas bannique d. tous les Everques sont dans leurs Eglises tant que luy conserve la fienne, que ses discours & son autorité sont capables de soulever contre eux tout le monde ; qu'il est le maittre des Conciles ; que quand il écrit ou qu'il parle toute la terre obeit; & qu'il public par toute la terre que les Ariens sont des heretiques ; qu'enfin , s'il n'est banni de l'Espagne, leur doctrine est entierement abolie par tout le monde.

(in pourroit ajouter à cela les témoignages des historiens ecclesiastiques, & la lettre à Constance, où Osius, sans le vouloir, p.2 32. a fair luy melme son eloge mieux que tout autre ne l'auroit pu faire. Car on y voit la gravité, l'autorité, la douceur, la sagesse, la generosité, & tous les autres caracteres d'un grand esprit &

d'un grand Evelque.

Nous ne craignons donc pas de dire qu'Osius estoit le plus grand homme de fon temps mais il a esté homme. Il auroit esté honoré jusques à la fin des fiecles, comme l'un des plus grands Saints de l'Églife, s'il n'eust vécu que cent ans. Mais aprés avoir esté confideré, comme le fleau des heretiques, comme le défenseur de la verité, comme l'honneur des Orthodoxes, comme le pere des Evefques & des Conciles, il a mis une tache à sa gloire. il est tombé d'autant plus dangereusement, qu'il est tombé de plus haut: & quoique nous foyons bien eloignez de dire que fa chute ait esté mortelle qu'elle air fait oublier à Dieu toutes ses bonnes reuvres. & qu'elle luy ait fait perdre tout le merite de tant de fervices qu'il avoit rendus à l'Eglife, on ne peut desavouer qu'elle n'en ait diminué le prix, & qu'elle n'en ait temi l'éclat & il est bien fascheux que nous soyons reduits à dire que Dieu a peutestre fair misericorde à Osius par la penitence .

'C'est un trifte & terrible exemple de la foiblesse humaine, Bar, 157 417.15. sc'est une preuve eclatante de cette verité de nostre foy, que quelque force que nous ayons & de nature, & d'habitude, & de vertu mefme, nous ne fommes neanmoins que foiblesse & capables des plus grandes fautes, dés que Dieu, la force souveraine.

nous laisse à nous mesmes.

Dieu a voulu montrer en luy que la perseverance est un pur don Pp iij

OSIUS.

de sa misericorde, & qu'il ne la doit à personne. Ainsi la vertu d'Osius nous sert d'exemple, & sa faute d'instruction: de sorte qu'il ne nous reste que de lotter la sagesse de Dieu dans toutes ses œuvres.

Peut-eftre neammoinsque fa faute n'a pas feulement efté avuatageule aux autres pour les tenir dans une juffe rispeut des jugemens de Dieu, mais qu'elle luy a efté faverable à luy mefine. Une vertu aufi giorieuf qu'elfoit le finene, eftoit capable de le perdre aux yeux de Dieu par la vanité, pendant qu'il eftoit etilmé de loifé de tous les hommes. Ainfi il pouvoir avrie befoin d'eftre humilié par une foibleffe humaine, depeur qu'il ne tombaft par l'orgueil dans un a byfine plus dangereux. J'

Osius est fait Evesque: Il assiste au Concile d'Elvire.

Athfolp 3 3 1.a Situs effoit d'Espagnes & peut-estre de Cordoue mesme, dont il fut ensuite Evesque. Il naquit, comme nous le verrons par le temps de sa mort, vers l'an 256, & il peut avoir esse sait l'an 256, &

Soultanes. Evelque en 295. Il effoit illustre & par la fermeré de fa foy & 
Anh phane par la pureté de fa vie. Il eftoit vraiement fain, felon la fignifiAnh phane par la pureté de fa vie. Il eftoit vraiement fain, felon la fignifie annue purent rien trouver à reprendre dans fa conduite , parcoque fa 
vie effoit irrectre/houghle. & fa prenutation fans aupon reproche-

vie effoit irreprehensible, & sa reputation sans aucun reproche.

Thirthicks, On avoit aussi une estime extraordinaire de sa prudence & de sacksedere.

Sacksedere, sa sagesse.

Lucas papere.

[Une des premieres actions de son episcopat, sur peut-estre d'al-

fifter au Conciled Elvire, devenu trei fundati de part les divers Ners. 1, ingennes qui on a fiise de la fevire de fa dispine de par les differens feutimens qui on parragé les plus habiles fur le temps differens feutimens qui on parragé les plus habiles fur le temps de la effet tem L. Es uns le metter un peu avant S. Cyprien & la perfecucion de Dece, les autres que cette perfecucion, foit auffi-ent vers l'as poc les autres apre extre perfecucion, foit auffi-ent perfes, foit fuilment en 324. Toutes ces opinions ent leurs raislons, mais relade de lan 900 nous prutiel encore intenue étable entre production de la foit pour prutiel encore intenue étable de les possesses de la foit pour de la foit peut de la foit de la foit pour de la foit peut de la foit de la foit pour de la foit peut le de la foit pour de la foit peut le de la foit pour de la foit peut le foit peut le

[Celui-ci neffoir pas un fimple Concile provinciaux en Elpagne.

[Celui-ci neffoir pas un fimple Concile provincial: ] Car on
y trouve S. Valere de caragoce f dans la Tarragonofe. ] quelques

Conc.t.1.p.

Everques de la Carthaginoise, plusieurs de la Lusitanie; mais la pluspart sont de la Berique ce qui fait juger que le lieu du Con-p.1013 de, cile appellé en Latin Eliberis ou Illiberis, n'est pas la ville de ce nom qui a esté autresois fort celebre au pié des Pyrenées, qui estoit alors ruinée depuis plusieurs siecles, & qui ayant ensuite p.1014. esté rétablie vers l'an 980, est connile aujourd'hui sous le nom de Collioure dans le Rouffillon. Il n'y a pas dis je apparence que le Concile ait esté tenu dans cette extremité septentrionale de l'Espagne,mais plutost dans une autre ville de ce nom, que Pline P. 1010,ed. & les autres anciens geographes placent dans la Betique,& dont les Eveloues ont affifté à plufieurs Conciles d'Espagne . On n'en voit plus que quelques restes sur une montagne qui porte aujourd'hui le nom d'Elbire ou d'Elvire à deux ou trois lieues de Grenade, où le siege episcopal a depuis esté transseré; & où l'on trouve encore quelques inscriptions de l'ancienne Illiberis, f qui y ont apparemment efté transportées . ] La porte de la ville du costé de la montagne, porte aussi le nom d'Elvire.

'Nous avons aujourd'hui à la teste du Concile d'Elvire, les P969 h. noms de 19 Everques, que l'on marque y avoir pris feance dans l'eglise du lieu Osius de Cordoue (au sujet duquel nous en parlons ici, Jest mis le second dans quelques exemplaires aprés Felix 'd'Accif dans la Carthaginoise, aujourd'hui Guadix dans l'Anda-Patoane, loufie, Jqui est toujours mis le premier, & qui pouvoit presider P.1046.b.c. comme plus ancien que les autress si nous voulons que les Evesques aient tenu le rang qu'on leur donne, car il ne s'y faut pas toujours arrefter, J'Entre les autres Evelqueson peut remarquer P.969.c. Sabin de Seville & Melanthe de Tolede , 'dont on trouve les P.1011,4. noms dans les histoires de S. Rufine & S. \* Leocadie marryrizées versl'an 304; S. Valere de caragoce, qui confessa J. C. dans la mesme persecution avec S. Vincent son Diacre, & sut ensuite banni: & Libere Evefque de Meride [ metropole de la Lufita- p.696.c. nie, lqui n'est neanmoins placé que le dixieme. 'Il assista aussi en P.1430c. l'an 214 au Concile d'Arles.

H'y trouva ecore 4, Eveljues qui ne foar pas nommez, 16 P999-bl'on a égard à un maniferit où noi let qu'il ye eu et, 3/Le tirte du 4 Concile porte que 26 Prefires y furent affis avec les Eveljues: 'éx un manufern manque ecore les noms de 24 avec les fieux prodysosédore ils efloient Prefires. Il y en a dont les Evelques efloient au Concile, gle ainfi in-felioient venus que pour les accompagnet. 'Le titre ajoute que les Diacres furent aufil prefens, mais debout P969-4. avec tout le peutipe, qui affilta échlement, dir Mondora, 3 la pu. 1499-149. OSIUS.

blication folemelle qui fi fit des deverse du Concile, & non aux dibberaines dans lequelles lis furent concile. J. Cel de que yeu, A. 1, 1, 4.

A. 1, 1, 4.

B. 3, 2, 3, 2, 3, 4.

B. 3, 2, 3, 2, 3, 4.

B. 3, 2, 3, 2, 3, 4.

B. 4, 2, 4.

B. 5, 4.

B. 6, 4.

B. 7, 4.

B. 7, 4.

B. 8, 4

#### 

### Des premiers Canons du Concile d'Elvire.

Complete 979 QUS avons encore aujourd'hui 8 s Canon de ce Concile ; 979 out peut dire importans pour la dicipiline : Et aufili lis ont effecclebres dans l'Eglife , au moins depuis le IX fiele. Il y en a quelques uns difficiles, foir pour en voir le fens , foit pour penetre les raifons que les Evefques cuerte de les faine. Mais ce

perfecte las Jations que les Everques entire de la sanche frances de difficultez, qui de manderoient une étude differente de la noftre. J'On peut voir dans la derniere edition des Conciles, ce que Mendoza Espagnol, & M. de l'Aubéfpine Everque d'Orleans, ont écrit sur ce sures.

Afex. 4.9-679- pour montrer que tous ces Canons n'ont rien que d'utile & de faint : [ Nous eu pourrons feulement marquer quelques uns qui regardent plus particulierement l'hiftoire. ]

Can.1.755 st. On voit dans plusseurs non seulement des magistrats des villes, mais messimé esp ontifes des idoles, qui efficient Chrétiens. \*Plantiers

[ Cest que ces dignitez ou ces titres eshoient rellement onereux

Compatible. à custledes dependes qu'il falloir faire , y furrout pour donner des chacles, qu'on y oblégoir les perfonnes par l'autorité des loix . Les gladisteurs & les connectient toujours pleins de chofes conurires à la purset, faislières partie des plecabels que les possibles chicent obliges de donner. Ex c'el peut-ellre par cells que le d'adulte. Puppée compables ordinatement d'homische de d'adulte.

14972, b.c.

Le 13 Canon fait voir combien l'Eglife avoit horreur du crime de celles qui violoient la virginité qu'elles avoient confacrée à Dieu; puifque pour une feule faute, ce Canon les prive de la comnunion judqu'à la mort; de les en prive mesme à la mort si elles

ont continué dans leur faute, sans comprendre le bien qu'elles ont perdu ; [ ce qui peut marquer particulierement celles qui fe marioient. ]'Le Canon fuivant parle auffi des vierges, mais non P.989.c. de celles qui estoient confacrées à Dieu; & il nous apprend encore qu'il y avoit des personnes que l'on privoit pour quelque temps de l'Eucaristie, sans les obliger aux exercices laborieux & publics de la penitence.

Le 15,16,8 17, défendent aux peres de marier leurs filles à p.97des payens, à des heretiques, à des Juis, & furtout à des preftres des idoles, fur peine d'estre soumis à la penitence, sans s'arrester

à la difficulté de leur trouver d'autres partis.

'Le 20,º prive de la communion non seulement les Ecclesiasti- parta ques qui prestoient à usure, mais aussi les laïques qui retombo.

ient dans cette faute aprés en avoir esté une fois repris. 'Le 21.º separe pour quelque temps du faint autel les laïques b.

qui estant dans une ville ou il y a une eglife auront manqué trois dimanches às y trouver avec les Fideles. Ofins cita depuisce de ta, passe, 4. cret devant les Peres de Sardique, & les porta par là à imposer par leur 14. Canon la mesme peine à un Evesque qui passe trois dimanches fans fe trouver à fon eglife, hors les necessitez extraordinaires. [ Je pense que c'est aussi de la que l'Eglise à tiré l'ordonnance qu'elle fait, de se trouver au moins de trois dimanches l'un à la Messe de paroice, en laquelle seule on celebre l'assemblée, comme parle Ofius en citant le Canon d'Elvire. J'Pour ceux qui 1,1,p.975.d. faisoient une coutume de ne venir jamais à l'eglise, le Concile les traite d'apostats, & ordonne par son 46.º Canon, qu'on ne leur accordera la communion qu'aprés qu'ils auront passé dix ans [ dans les exercices de la penitence. ]

'Le 23 ordonne qu'on fera tous les mois quelques jestnes, mais 4.1. P. 9734. des jeunes où l'on ne mangeoit point ce femble jusqu'au lendemain. Il excepte les mois de juillet & d'aoust. [ fans doute à cause des chaleurs, & ne parle point du temps pascal, peut-estre parceque c'estoit une exception generale, & conniie de tout le monde. 'Le 16.º veut qu'on observe ces sortes de jeunes tous les same- 4.

dis, contre l'erreur de ceux qui ne le pratiquoient pas. [ Ainfi il faut mettre une partie au moins des Églifes d'Espagne entre celles ] 'qui , selon Saint Augustin, suivoient la coutume de Rome Augep. R. 36.p. pour le jeune du famedi; au lieu que Milan avec plusieurs au. \$1.471,d. tres de l'Occident , & toutes celles de l'Orient ne le jeunoient jamais, hors la veille de Pasque.

[ Nous avons parlé fur le Concile de Carthage en 349, du 24.º tiftes f 51. Hift. Eccl. Tom. VII.

OSIUS.

Canon d'Elvire, qui défend d'ordonner orux qui aurone essé battizzedara une autre province, 6º fur celui d'Atles en 31, du 15º 1864, 51. qui oste aux Consesseure d'orit qui la utiropoier de donner aux Fideles des kettres de recommundation, au lieu des lettres de communion qu'ils devoient revoir des Evesques -]

Conet 1.9.97) 'Le desinteressement de l'Eglise paroist dans le 28, qui désend

aux Evelques de recevoir des prefens de ceux qui ne font point 1979-196- ... admis à la participation de l'Eucarithie: 6 dans le 43°, qui ne veut point que ceux que l'en hatrizoit millient rien'dans le tronc in enclean. de l'egille ; quoique cela fuit déja paifé en coutume ; depeur , difent les Peres, que l'Evelque ne lemble vouloir vender ce qu'

il a receu gratuitement.

p.374 b. Le 32° veut que l'Evefque reçoive la penitence de ceux qui font tombez dans de grandes fautes, & non le Prefire, hors le cas de neceffité:

Le 33 visiónal tránge du mariage à tous les Eccléfathiques gereallement fur peine de deposition. Cel fa plus ancientes que nous trouvious dans l'Egilió fur cette importante matière. L'E mémte toures les autres non étendu l'obligation à la continence premièrement que juiqu aux Diacres, de enfuite juiqu aux Souluires. 1.

p.934.d. le 36° qui défend les peintures dans les Eglifes [a donné matiere à beaucoup de conjectures & de contestations. J'il est fort aifé de foûtenir que le Canon défend feulement de reprefenter Dieu

fous des figures corporelles , depeur d'en avilir la majetté divi-Alexat 6,0692. ne. 'Mais quand il s'agiroit meime des images des Saints, fil'Eglife a jugé a propos de ne s'en pas fervir en un temps où elles eussent pu donner aux idolatres quelque pretexte d'accuser les Chrétiens d'idolatrie, & où elles euffent pu estre profanées sans cesse par les persecuteurs; cela n'empesche pas qu'elle n'ait pu s'en servir lorsque ces inconveniens sont cessez, [comme il est certain qu'elle a fait en Italie & en Afrique environ cent ans aprés. Si les heretiques veulent nous obliger à suivre les Peres d'Elvire, pourquoi ne suivent-ils pas eux mesmes S. Paulin & les Evelques d'Afrique, qu'ils ne peuvent nier avoir autorisé les peintures dans les eglifes ? Mais plutoft fuivons les tous les uns oc les autres, oc ne mertons point de discorde entre ceux qui ont esté egal ement animez durant leur vie par l'esprit d'union & de charité, & qui se reposent aprés leur mort dans la paix & dans l'unité souveraine.]

206

#### 

#### ARTICLE IV.

#### Des derniers Canons du Concile d' Elvire.

Le 3.3 Canoná Elvirocuvre l'Eglife aux gentils qui deman-Concia p. 647; dotes è de fine disc Christone chant malades, è do redono è requion leur impofera les maint pour les nettre au rang des catocumenes. Il ne parte poire du batterine, parcequ'il ne les fuppofe poire en danger de mort, fans quoy feben la regle ordinaire , en n'accordoir es les batterifes à caux qui n'avroient point patife

par tous les exercices du catecumenat, j'qui duroit deux aus pour le ceux mefmes dont la vie effoit bonne de imocente.

Le 40 separe de la communion pour cinq ans ceux qui fouffriaront qu'on emploie quelque chose de ce qui leux appartient pour

Le 43° ordonne de celebrer la feste de la Pentecoste , non le curantieme jour aprés Pasque, comme quelques uns le faisoient,

mais le cinquantieme.

'Le 49' en défendant de laisser benir les biens de la terre par parés.

les Juis, donne sujet de croire que l'Eglise avoit accoutumé d'y

les Juits, donné lujet de croire que l'Églife avoit accoutumé d'ydonner la benediction. 'Le 50° défend de manger non feulement avec les heretiques, s, cè que Saint Augullin marque comme la pratique commune de

l'Eglife, mais encore lavec les Juifs.

Le 51° établit la reglef ordinaire de l'Eglife, ] de n'ordonner is iamais œux qui auront efté battizez dans l'herefie.

Le 33 est encore plus important, & établit le plus ferme ap. ... pui de la dicipline, en menaçant de la depolition tout Evrefque qui aura donne la communion à œux qui en auront esté privez par un autre.

'Le 52° frape d'anatheme ceux qui repandoient dans l' Eglife s. des libelles diffamatoires. Le 73°,74°, & 75°, regardent la metme

matiere: mais il y a quelque chole de fort obscur.

'Le 50 condanc du crime d'idolatrie celui qui faisant sem «
blant d'estre payen ser a allé voir les facrifices des payens, quoiqu'il n'air pas facrifié.

\*\*Le 60' défend de recevoir au nombre des Martyrs , ceux qui P977-auront effé tuez en brifant les idoles [dans les lieux dont ils ne font pas maiffres, ou fans eftre appuyez par l'autorité publique.]
\*\*Ce Canon nous donne lieu de croire, [avec un endroit de Saint P-1004-

**C**4 .

Optat, Jqu'on n'honoroit pas comme Martyrs tous ceux qui mourcient comme Chrétiens, mais qu'on attendoit quelque ordre & quelque declaration de l'Eglise J au moins lorsqu'il y avoit fujet de douter s'il les falloit honorer, comme un Victor dont parle l'histoire de S. Theodote d'Ancyre : car il faut avouer que pour l'ordinaire on n'attendoit aucun examen. C'est l'idée que nous en donnent presque toujours les actes les plus authentiques. C'effoit peut-estre pour celebrer tous les ans leur feste & leur mesnoire qu'il falloit un mandement de l'Evesque. Le Canon ne regarde point fans doute ceux qui ayant déja esté pris & amenez devant le juge, renverfoient & brifoient les idoles qu'on leur vouloit faire adorer, comme on le dit de S. Victor de Marfeille de Ste Eulalie. & de ouelques autres. 1

Le 62.º exclud absolument de l'esperance du battesme les co-pantamines mediens & melme les cochers du cirque, [en qui on ne voit rien qui foit tout à fait criminel, s'il estoit permis de servir à ces divertifiemens publics: Jilles exclud dis je, du battefine, à moins qu'ils ne renoncent à leur métier, & veut qu'on les chaffe de

l'eglise s'ils y retournent. Le 65 prive de la communion, mesme à la mort, un Ecclesiasti-

que dont la femme est tombée en adultere, s'il ne la chasse [ de chez luy désqu'il le sçait, parcequ'il semble autoriser le crime en le tolerant, luy qui doit donner aux autres l'exemple de la vertu. Non seulement l'Eglise, mais les payens mesmes ont souvent condanné ces maris trop indulgens que l'Ecriture appelle des fous & des impies. [On ne voit pas qu'on ait condanné de mefme les femmes qui fouffrent les crimes de leurs maris, peut-eftre parcequ'elles n'ont pas les mesmes moyens de les poursuivre . ]

P.978.0.

P. 97 7. b.

'Le 77º nous apprend qu'il y avoit alors des Diacres en Espagne qui gouvernoient des peuples & des Eglises. Il nous apprend encore qu'on peut estre justifié [& sauvé] par le battesme sans la benediction de l'Evefque, [c'est à dire sans la Confirmation,]mais que c'est cette benediction qui nous rends parfaits [Chrétiens. 1Mr de l'Aubespine croit que le Canon ordonne de traiter ceux qui mouroient fans l'avoir receue, comme justes & comme fideles en recevant ce qu'en offroit pour eux à l'autel, quoiqu'ils n'eussent point participé à l'Eucaristie, qu'on ne donnoit qu'à ceux qui avoient esté confirmez :

'Le 79' impose un an de penitence à ceux qui jouent de l'argent P.979.2. p. 1007.

"aux dez [Outre les autres dangers du jeu, Jon croit qu'il y avoit alea, idel quelque idolatrie mélée dans les dez ...

Outre les 81 Canons du Concile, Gratien & d'autres Cano. p.979,980. nistes luy en attribuent dix ou douze autres, 'dont quelques uns p.1038-1042. au moins font beaucoup posterieurs.

[Nous avons déja remarqué que le 21. Canon d'Elvire fut cité par Ofius en 347, dans le Concile de Sardique. J'Baronius croit Bar. 305/441.41. que le Pape Innocent I fait allufion au premier & à quelques autres, lorsqu'il dit dans sa troisseme epistre, que la discipline de la penitence avoit autrefois esté plus severe, parceque cette severité effoit necessaire durant les persecutions . [ Je ne voy pas neanmoins que le cas particulier dont parle Innoncent soit celui du Concile.] On affure que S. Martin de Brague & S. Isidore de Conce 1, pao 36. Seville en ont autorifé plufieurs decrets dans leurs collections b des Canons de l'Eglise. 'Îls ont esté citez nommément dans plu- alio 15fieurs Conciles tenus au IX fiecle dans les Gaules, & enfuite P.1034.1035. employez fouvent par les nouveaux Canoniftes.

#### ARTICLE V.

Ofius confesse I.C. sous Maximien, est aime de Constantin, dresse le fymbole de Nicee, & rend plusieurs autres services à l'Eglise.

SIUS aprés avoir travaillé dans ce Concile à maintenir la discipline de l'Eglise, en désendit la foy & l'honneur par fes fouffrances.] Car la perfecution estant arrivée sous Maxi. Athfologate.
mien Hercule [l'an 303.] il consessa glorieusement la soy devant 3.63p.37.6.4 feur . b Baronius croit que la demission que Diocletien & Maxi. b Bar. 103.1613 mien firent de l'Empire[ le premier may 305, ]fut ce qui empefcha de confommer son martyre, Constance Chlore n'ayant pas manqué de mettre en liberté tous les Confesseurs qui se trouverent dans les prisons de son ressort.

rênt dans are punte de soit luy une affection de un respect tout par-"Conslantin avoit pour luy une affection de un respect tout par-ticulier, tant pour l'hooneur qu'il avoit eu de confesser J. C., que 6 500 f. 1.6.7.9. parcequ'il conneiffoit sa sagesse & sa vertu eprouvée . C'est :: pourquoi S. Athanase reproche à Constance fils de Constantin, cAth, fol. p.\$41. qu'en persecutant Osius il oublioit & les sentimens de la crainte de Dieu, & le respect dû à son pere qui avoit si fort aimé cet Evelque. [Il fut apparemment l'un ]'des Prelatsque Conftantin Euf v.Conf I. 1. confulta en l'an 311, japrés l'apparition de la Croix, & qu'il fit (110,41,414 demeurer auprés de luy pour le confirmer dans fon nouveau

Qq iij

OSIUS.

Euftrac.a, votas vojums aumi que dans une extre ecrite au commonposta de la 13,3/Conflantin mande au Gouvennement de l'an 13,5/Conflantin mande au Gouvennement de l'an 13,5/Conflantin mande au Gouvennement, selon l'ordre & le billet qui luy elfoit envoyé par Ofius . Bar 31-1.59: Car Baronius ne doute pas que cet Ofius ne foit cefui de Cor-

Car Daronius ne doute pas que cer Ofius ne foit celui de Co-Cod. The 4.7-d. doue . Nous avons une loy qu'il luy adreffa le 18 d'avril 321, pour declarer libres ceux qui feroient affranchis en prefence des Evefques & de l'Eglife, ou par des Ecclefiaftiques en quelque maniere

que ce fust.

"[Nouse pouvous douter que Conflamin qui se plaifoir à enrichir les Egliss, pair fait de grandes liberalitez à Ofins pour Mar.A. F., p.a. celle de Cordone; ] d'ob vient qu'on marque qu'il edioit fort-richir de la Cordone; d'alors qu'en qu'en marque qu'il edioit fort-riduction de la commandation de la commandation de la conattaché à les richesses; [mais il vaut mieux apprendre l'alage de la commandation de la commandatio

attaché à les richeffes : [ mais il vaut mieux apprendre l'ufage qu'il en failoit de ce que nous avons rapporté de S. Athanafe, ] que tout homme qui s'adreffoit à luy dans son besoin, ne s'en retournoit point sars avoir obtenu le secours qu'il demandoit.

[11] faut qu'Ofius le fuit declaré affez ouvertement en faveur Aug. à Para. J. de Catholiques d'Afrique contre les Douaitles, 1 j'anique ces 145 PAJA. Éthifmatiques le plaignent qu'il avoit affithé Cocillem, en con-cit. Paja. Le contra de persones à communiquer avec luy, '& mefme en portan Confrantin à les condanner à mort ; de quoy en canomois ils d'avoiten acune preuve, el fants bien plus probable de bien plus raisonable de croire, puisfuit lefloit Evefque, qu'il avoit port Conflantin à fe constenter d'une punition moins

rigoureufe:
[Lorique Conflantin fut devenu maiftre de l'Orient à la fin de
323, "& qu'il eut f;eu les troubles qu'y caufoient les diffutes tou- y s.Aier.
chare la Pafque, & Therefie d'Anius, & pluficurs autres úvilions, "Aére, doil envoya Ofius à Alexandric comme un homme en qu'il avoit "."

une confiance particuliere, pous travailler à réunit se érpins; a Esta-Constit. "Olius s'appliqua à Cette commission importante avec totus la Esta-Astribit delité & tout le soin qu'on pouvoit attendre de la pieré. I il Alt. "Il pour cela un grand Concile à Alexandrie, où il écours le Éthisme d'un nommé Colluthe, & condama le dogme des Sabelliers, mais l'herricle d'Arius & les quelloris de la Parique demandant na plus fort remede. Ofius fur obligé de s'en retouner auprès de Confiancin, qu'il detrompa des impresses qu'on

luy avoit données en faveur d'Arius.

OSIUS. le conducteur de tous les Conciles. [ Il y a quelques preuves, mais Ach, fug. p V. le Conc- foibles "pour croire qu'il y presida, & ce que quelques uns veulent 201.4 foi p. \$ 27.

qu'il y porta la qualité de legat du Pape Saint Silvestre, n'est pas de non plus bien autorifé. Nous fommes mieux fondez pour croire ] vio ci Ni- 'que ce fut luy" qui dressa le celebre symbole de Nicce, puisque Athfol.p.217.4

mia Wign Saint Athanase le ditassez nettement . [ Il est certain qu'il en fut toujours depuis le défenfeur, ] '& l'ennemi irreconciliable des p.\$43.4-Ariens , 'qu'il declaroit partout devoir estre traitez d'heretiques. P.\$47.d-'Gelafe de Cyzic dit qu'il fut choifi par le mesme Concile avec Gel.G.l.a.p. Viton & Vincent legats de Saint Silvestre, pour en publier les decrets à Rome, en Italie, en Espagne, & dans tout le reste de l'Oc-V.PEmpe, cident. [ Cela n'est pas beaucoup fondé, ne l'estant que sur "cet reur Zenon, auteur. C'est pourquoi nous ne parlons point des disputes qu'on

pretend qu'il eut dans le Concile avec un philosophe payen, parceque cela ne se trouve que dans ce Gelase. ] Nous ne voyons pas non plus qu'il y ait lieu de croire qu'il ait P.Aurin Spon, affifté au Concile de Gangres, quoique son nom se lise à la teste P.194-195.

dans quelques editions, & que ce Concile fe foit tenu. felon l'opinion commune, peu aprés celui de Nicée. 

#### ARTICLE VI

Ofius preside au Concile de Sardique: Constance ne peut l'obliger à condanner S. Athanase , & le renvoie à son Eglise.

SIU s peut estre retourné dans son diocese après le Concile de Nicée, & y estre demeuré jusqu'en l'an 341, Jauquel Hiller. p. 26. nous avons quelque sujet de croire qu'il se trouva au Concile de Rome pour soûtenir l'innocence de Saint Athanase "contre les V. je Pape Jule f 5. calomnies des Ariens. 'Il fut quelquefois present aux entretiens Athan ap. 675. que le mesme Saint eutavec l'Empereur Constant sen l'an 345 ou " depuis ]'Il contribua auffi [ en 345 ] à obtenir du mefine Prince le Hi fra.p. 16. Concile de Sardique [ tenu en 347, pour appaifer tous les troubles de l'Eglife. ]'Il partit des Gaules, où Constant & Saint Athanase Athanas, Péré estoient alors, pour venir à ce Concile. ["Il y presida, & on peut b dire qu'il en fut l'ame, le chef, & le tout. Il y fit paroistre son zele nafe # 43.

pour la justice dans la force avec la quelle il s'opposa aux Ariens, & fon amour pour la paix Jen faifant consentir Saint Athanase à se solo 19. h.

retirer avec luy en Espagne, si cela eust pu remedier aux maux de l'Eglife. [ En un mot , il faudroit transcrire presque toute l'histoire de ce Concile, pour marquer ce qu'il y a fait. Le demon s'en voulut venger par les injures & les anathemes que luy dirent "les Ariens dans leur conciliabule de Philippople, & ils entrepri- V.les Ariens rent mesme de le deposer ; mais Dieu ne leur avoit pas encore 1 40.

Concilianad donné le pouvoir d'executer leur mauvaise volonté. ] On pretend qu'estant retourné en Espagne, il assembla un Concile à Cordoue, où l'on confirma tout ce qui avoit esté fait à Sardique.

[ Nous ne trouvons rien d'Ofius dans les années suivantes jusqu'en l'an 354, ] 'auquel le Pape Libere accablé d'affliction, par-Hil,fr.t.p.49. ceque les legats qu'il avoit envoyez au Concile d'Arles avoient abandonné laschement la verité, dechargea sa douleur dans le cœur d'Ofius par une lettre qu'il luy en écrivit, comme à celui à qui il ne devoit rien cacher , [ & qui estant un des principaux membres de l'Eglise, resentoit plus vivement tous les maux qui luy arrivoient.

"L'année suivante Constance maistre de l'Occident aussi-bien 1h. \$ 17-18que de l'Orient, entreprit de faire condanner Saint Athanase par

tous les Everques, & bannit ceux qui le refuserent, sans en excep-Ath.fol.p.t. 17.6 ter le Pape Libere. J'Maisquelque persecution qu'il fist aux autres Evelques, ce n'estoit encore rien pour les Ariens tant que le grand Offus echapoit à leur malice . Il gouvernoit alors paifiblement l'Eglise que Dieu luy avoit consiée depuis plus de 60 ans: p.\$41.b. & ne se contentant pas de ne point signer contre S. Athanase, il écrivoit aux autres pour les conjurer de fouffrir plutoît la mort que de trahir la verité, les affurant que S.Athanase & les autres p. 237 c. n'estoient persecutez que pour ce sujet. Son âge qui le faisoit nommer le pere des Evelques, sa qualité de Consesseur, & les illustres emplois où il avoit paru dans l'Eglise, le rendoient capable d'inspirer à tout le monde l'aversion des Ariens, qu'il soûtenoit hautement eftre heretiques. On avoit partout une extreme deserence pour ses lettres, '& il maintenoit divers Evesques P.\$41.b.

d'Espagne dans l'amour de la verité. p.837.d.b. 'Les Ariens croyant donc avoir banni inutilement tous les autres tant que celui-ci demeuroit, s'adresserent à Constance pour le prier de ne le pas laisser davantage en repos. Constance p.838,2, qui connoissoit de quoy cet illustre vieillard estoit capable, [ & qu'il n'estoit pas pour s'epouventer par des lettres de menaces, ]

> temps que Constance commençoit à tenter Libere [ par l'eunuque

> hiy commanda de le venir trouver; ce qu'il fit vers le mesme

eme Eufebe vers le milieu de l'an 355, ou un peu aprés, l'Ofius Athfolastas. estant arrivé [ à Milan , où Constance faisoit alors sa residence ordinaire. Lee Prince employa les prieres, les exhortations. & tous les moyens dont il se servoit pour tromper les autres, afin de tirer de luy qu'il fignast la condannation d'Athanase, & qu'il communiqualt avec les Ariens. Mais il ne put pas feulement fouffrir cette propofition: Il reprit Constance avec force, & l'ayant enfin perfuadé de festaifons, Jil en obtint la permission de s'en retourner en son pays & en son Eglise.

#### ARTICLE

Ofus tenté de nouveau par Conftance, luy écrit une excellente lettre: Il eft retenu un an a Sirmich comme en exil .

Es heretiques furent fort fensiblement touchez de son re- Aul. 61, p. 1 32, tour. Ils en firent de grandes plaintes à Constance, & firent b de nouveaux efforts pour échaufer fon esprit ; en quoy ils furent bien secondez par les eunuques, qui luy repetoient continuellement les melmes plaintes pour l'irriter. Ils en obtinrent donc enfin des lettres menaçantes & injurieuses contre Osius: mais la crainte ne put ebranler sa fermeté ni diminuer la hardiesse avec laquelle il combatoit l'Arianisme . Constance luy écrivit plus s fieurs fois, tantoft le flatant comme fon pere, tantoft le menaçant & luy nommant tousceux qu'il avoit bannis; & tout cela pour luy perfuader de figner concre Athanafe; fachant bien que quiconque le faisoit ne pouvoit manquer de suivre les sentimens des heretiques.

Ofius au lieu de s'effrayer & de s'affoiblir . luy récrivit nne p\$25-\$40. lettre[qui est la seule que nous ayons de luy, mais qui certes est digne de la haute reputation qu'il avoit acquife. Il n'y a rien de fi grand, rien de si sage, rien de si genereux, en un mot rien de si epifonpal. On n'en peut pas mienx reprefenter l'excellence qu'en la raportant toute entiere, quoique cela ne soit pas de » nostre dessein.] ay consesse (J.C.) dans la persecution que Maxi-» mien vostre aveul excita contre l'EgliseSi vous voulez la renou-, veller , vous me trouverez disposé à tout souffrir plutost que de , trahir la verité & de repandre le fang de l'innocent [ en consen-" tant à sa condannation. ) Je ne suis ebranlé ni par vos lettres, ni " par vos menaces: il est inutile de les continuer. Il vous sera plus " avantageux de renoncer aux fentimens d'Arius, de ne point Hift. Eccl. Tom. VII.

ecourer les Orientaux, de ne point ajouter foy à Ursace ni à Valens. Ils n'ont pas tant en vue dans ce qu'ils disent d'attaquer es Athanase que d'établir leur heresie. Mon âge doit me donner « de la croyance dans voltre esprit. Croyez moy donc je vous supplie. Dans le Concile de Sardique affemblé par voltre ordre & « par celui du bienheureux Constant vostre frere, je fornmai mov « mesme les ennemis d'Athanase, lorsqu'ils vinrent dans l'eglise « où j'estois, de produire ce qu'ils avoient à dire contre ce Prelat. « Je leur declarai qu'ils le pouvoient faire en toute affurance. Je « leur promis qu'on leur rendroit justice dans toutes choses, C'est « ce que je leur témoignai deux differentes fois. J'ajoutai que s'ils « ne vouloient pas faire examiner leurs accufations en plein Con- et cile,ils pouvoient agir avec moy en particulier. Je leur protestai « que si Athanase se trouvoit coupable, nous [l'abandonnerions & ] « le rejetterions entierement. Je leur dis mesme que s'il se justi- « fioit & les convainquoit d'estre eux mesmes des calomniateurs, « ie luy perfuaderois de s'en venir avec moy en Espagne. Athanase « accepta ces conditions sans difficulté: Eux au contraire n'ofant « hazarder leur mauvaise cause, se retirerent. Athanase alla en- « fuite, fuivant vos ordres, yous trouverà Antioche. Il vous pria « d'ordonner que tous ou quelques uns de ses ennemis qui estoient « alors dans cette ville, comparuffent devant vous pour foûtenir « leurs accusations, & le convaincre des crimes qu'ils luy repro- « choient, comme ils le pouvoient aisément, s'il estoit coupable, « ou estre declarez des calomniateurs indignes d'estre ecoutez, « s'ils vouloient encore parler contre luy dans son absence. Vous « rejettalles bien fort cette propolition : & pour eux ils n'eurent « garde de l'accepter. Pourquoi ecoutez vous donc encore ces « calomniateurs? Comment fouffrez vousencore Valens & Urfa- « ce, aprés qu'il ont protesté par écrit, que toutes leurs accusations « n'estoient que des calomnies dont ils se repentaient? On ne « leur a point extorqué "cette retractation par forte comme ils « le veulent faire croire. On n'a point employé la violence des « foldats pour les y contraindre. Ils la firent à l'infeeu mefine de « [l'Empereur Conflant] vostre frere. Et on n'a jamais vu dans les « Etats de ce Prince les violences qu'on exerce aujourd'hui. Ils « allerent d'eux mesines à Rome, & écrivirent leur retractation « en presence de l'Evesque & des Prestres, aprés avoir écrit à « Athanase une lettre d'amitié & de paix . S'ils se plaignent qu'on « leur ait fait violence; s'ils reconnoissent que c'est un mal; si vous « le desapprouvez, arrestez vous mesme vos violences : n'écrivez a

» plus de lettres, n'envoyez plus de Comtes: rappellez les exilez; » depeur que lorique vous vous plaignez de ces violences preten-» dues [vos ministres]n'en fassent eux mesmes de réelles & de plus » grandes. Qu'est-ce que Constant a fait de semblable à ce que , nous voyons? Quel Everque a t-il banni? A quels jugemens eccle-" fiastiques a til voulu presider luy mesme? Sesofficiersontilsja-" mais contraint de figner la condannation de perfonne, pour que , Valens & les fiens puissent avec quelque vraisemblance avancer , ce qu'ils disent? Ne vous engagez pas davantage, je vous en con-" jure. Souvenez vous que vouseftes un homme mortel Craignez » le jour du jugement. Disposez vous à y paroistre put & irrepre-» henfible. Ne vous ingerez point dans les affaires ecclefiaftiques. " Ne nous prescrivez rien la dessus. Apprenez plutost de nousce " que vous en devez croire. Dieu vous a donné le gouvernement » de l'Empire, & à nouscelui de l'Eglife. Quiconque ofe attenter " à vostre autorité, s'oppose à l'ordre de Dieu. Prenez garde de " mesme de vous rendre coupable d'un grand crime en usurpant " l'autorité de l'Eglife . Il nous est ordonné de rendre à Cesar ce » qui appartient à Cefar, & à Dieu ce qui appartient à Dieu . Il " ne nous est pas permis de nous attribuer l'autorité imperiale. " Vous n'avez auffi aucun pouvoir dans le ministère des choses " faintes. Voilà ce que j'ay cru devoir vous écrire, dans le defir " que j'ay de vostre salut. C'est toute la réponse que j'ay à faire à » vos lettres. Je ne communiquerai point avec les Ariens. Au » contraire j'anathematize leur berefie. Je ne foulerirai point à n la condannation d'Athanase dont nous avons reconnu l'inno-" cence, avec l'Eglise de Rome, & avec tout un Concile. Vous » l'avez reconnuë vous mefine, lorsque vous l'avez rappellé, & que » vous luy avez permis de s'en retourner avec honneuren (on pays, " & de rentrer dans le gouvernement de son Eglise. D'où vient » donc ce changement ( Ou'est-il arrivé de nouveau ? Les accu-" fateurs qui paroiffent aujourd'hui contre luy font les mefmes qui " l'attaquoient en ce temps là . Les calomnies secrettes ; ( car ils " n'ofent pas parler en la prefence,) les calomnies, dis-je, qu'ils con-, tinuent à repandre contre luy font les mesmes qu'ils publicient " avant que vous le rappellassiez, les mesmes qu'ils objectoient " contre luy à Sardique, & dont ils ne me purent do nner aucune " preuve quand je leur en demandai . S'ilsen avoient eu, ils ne fe » feroient pas retirez si honteusement . Avez-vous oublié ce que " vous diftes & ce que vous écriviftes alors? Penfez à vous , je vous , en conjure. Ne vous laissez pas aller aux volontez de ce; hom-

mes perdus d'honneur & de religion. En voulant les obliger pour « yous les rendre amis, yous yous rendrez coupable. Vous rendrez « conte tout seul au jour du jugement de ce que vous faites en leur " faveur. Ilsemploient vostre autorité pour accabler celui qu'ils « haissent. Ils veulent vous rendre l'instrument & le ministre de u leurs desseins criminels. Ils cherchent à introduire l'heresse dans « l'Eglise par vostre moyen. Il n'y a pas de prudence à se jetter " dans de si grands perils pour servir la passion des autres. Cessez " donc, Prince, cessez & m'en croyez. C'est le langage que je dois ,, vous tenir: & vous ne devez pas le meprifer.

Voila, ajoute S. Athanase, quels estoient les sentimens & les paroles de ce vieillard, qui nous represente un second Abraham; A consumis de cet homme veritablement faint felon fon nom Et peanmoins d1841.4.

une lettre si admirable n'empescha pas Constance de continuer à le menacer, & à chercher quelque pretexte contre luy pour pouvoir ou le contraindre par force de luy obeir, ou avoir fujet de le bannir. Mais la fainteté de fa conduite effoit tron connuë P.\$41,2. & trops hors d'atteinte pour y trouver seulement quelque appa-

rence de crime, si ce n'est dans la haine extreme qu'il avoit pour l'herefie .

n.b. Ce fut donc le seul point qui put servir de matiere aux accufateurs de ce Prelat, Expour en augmenter le poids, ils firent b.c. entendre à l'Empereur qu'il y avoit encore d'autres Evesques qui embrassoient ses sentimens. Constance tenta premierement ceux-ci;mais ne les ayant pu obliger à fouscrire, "il manda enfin Nove 2. fug. p. 703.d. Ofius, & le retint un an entier à Sirmich comme en exil 'C'eft

pourquoi il est dit en'd'autres endroits que les Ariens le firent V.lesAriens bannir. 'Les Prestres Marcellin & Faustin disent que Constance 160. Mar,&F.P.34. le manda à la follicitation de Potame Everque de Lisbone, dont 161d, \$ 68. il avoit decouvert aux Eglises d'Espagne & condanné hautement

la prevarication. 

## ARTICLE VIIL

Chute d'Ofins.

[ TUsquesiei nous n'avons rien vu dans Ossusque de faint, que de grand, que de digne des eloges qu'il a receus mais il faut venir enfin à ce qui doit faire le fujer de nostre douleur, si nous fommes Chrétiens, & de nostre tremblement si nous sommes humbles. 1

La peine de l'exil qu'Ofius fouffroit à Sirmich depuis un an, Athfol, pare ne parut pas encore affez grande aux Ariens pour un homme agé de cent ans'& plus, selon Saint Hilaire. "Constance l'accabla sulp.l. 2.p.161. encore d'afflictions, bd'injures, & de menaces, s'imaginant que «Arb.fol.p.t»; ce seroit un grand témoignage pour la verité de sa soy, s'il la span, son.b. faisoit embrasser a cet Evesque de gré ou de force. On persecuta e Socilac. 31. à caule de luy tous les parens: on en vint melme jusques à une 4 Arthfug.p. violence ouverte: on luy fit endurer une infinité de coups, de 7044, gefines, & de contorfions tres douloureuses, ade forte que la foi- sp 2. p 207. bl bleffe de son corps ceda enfin à cette tyrannie, 18 il consentit à 704.2. communiquer avec Urface & Valens . S. Athanase semble dire f Socr. P. 127.8. quelquefois qu'il figna auffi fa condannation: \*mais il le nie for - 704.184 libi. biop.s.mellement dans un autre endroit.

[Il ne dit point qu'il eust rien souscrit contre la foy, & nous ap 1.0,807.b. voudrions qu'il nous fust permis de croire qu'il ne l'a point fait ; à sol.p.841,e.d. que toute sa faute a esté de communiquer avec Ursace & Valens & que si l'on dit qu'il a fait quelque chose de plus, c'est un bruit que les Ariens pouvoient avoir fait courir fans qu'il fust veritable, pour s'autorifer d'un si grand nom, J'comme ils firent croire peu Sor.1.4.c.15.7. aprés que Libere avoit souscrit le dogme des Anoméens Sulpice 353.554. Severe ne parle en effet de la chute d'Ofius que comme d'un 161.

bruit commun, & qui luy paroiffoit incroyable, fi ce n'est peutestre, dit-il, que son grand age luy eust affoibli son jugement. ['Mais il faudroit dementir trop d'autoritez pour douter] que Pheb.p.rto,a b. ce grand Ofius qui avoit défendu fi long-temps & avec tant de vigueur la foy Catholique, ne l'ait enfin condannée [ par une fignature, qui quelque forcée qu'elle fust ne laissoit pas d'estre criminelle, J'& qu'il n'ait donné les mains à l'impieté (quoiqu'il Mar.&F.p.)4. n'y air pas donné fon cœur. Nous ne faurions nous perfuader ni ] qu'il ait esté auteur de la seconde consession de Simmich, quoique Hildelyn p. S.Hilaire le dise plusieurs sois sni que ce Saint l'en eust pu croire 1344 stias auteur, s'il ne l'avoit au moins signée Nous avons mesme lieu de 1334 in continue de 1344 stias auteur, s'il ne l'avoit au moins signée Nous avons mesme lieu de 1344 stias auteur, s'il ne l'avoit au moins signée Nous avons mesme lieu de 1344 stias auteur, s'il ne l'avoit au moins signée Nous avons mesme lieu de 1344 stias auteur, s'il ne l'avoit au moins signée Nous avons mesme lieu de 1344 stias auteur, s'il ne l'avoit au moins signée Nous avons mesme le distribution de l'avoit au moins signée Nous avons mesme le distribution de l'avoit au moins signée Nous avons mesme le distribution de l'avoit au moins signée Nous avons mesme le distribution de l'avoit au moins signée Nous avons mesme le distribution de l'avoit au moins signée Nous avons mesme le distribution de l'avoit au moins signée Nous avons mesme le lieu de 1344 stias au moins signée Nous avons mesme le lieu de 1344 stias au moins signée Nous avons mesme le lieu de 1445 stias au moins signée Nous avons mesme le lieu de 1445 stias au moins signée Nous avons mesme le lieu de 1445 stias au moins signée Nous avons mesme le lieu de 1445 stias au moins signée Nous avons mesme le lieu de 1445 stias au moins signée Nous avons mesme le lieu de 1445 stias au moins signée Nous avons mesme le lieu de 1445 stias au moins signée Nous avons mesme le lieu de 1445 stias au moins signée Nous avons mesme le lieu de 1445 stias au moins signée nous au moins

V. les Arlens craindre qu'il n'ait figné un autre écrit encore plus criminel : Il \$ 68. est bien difficile de s'arreiter quand on est une fois sur le penchant d'un precipice.

> On peut juger quel fut l'étonnement de tout le monde à la nouvelle de cet accident . ] 'Les Ariens en firent des trophées son J. 4.c. 22.15. jusqu'à Antioche, "C'estoit le plus fort argument qu'ils eussent #3542 b)5576. à alleguer en France contre toutes les raisons des Catholiques b. mais nos faints Evefques qui ne mettoient pas leur confiance en un homme, quelque grand qu'il fust, ne s'ebranloient pas par

OSIUS

ces coups. & trouvoient bien le moyen de les repouffer.

(Saint Hilaire que son zele animoit en ces rencontres, & qui estant au milieu des Ariens, pouvoit ne savoir pas si exactement Hillys, pass. les choses, en parle avec plus de chaleur que S. Athanase. 1'II qualifie comme nous avons dit la feconde confession de Sirmich inConf.Lx.p. du nom de blafpheme écrit par Ofius & par Potame, '& autre-

part, la folie & le delire d'Ofius. 116 1,6,

f yn p. 1 2 2 2 2. 'Il dit que Dieu l'avoit laissé vivre jusques à ce temps là afinque les hommes mesmes seussent quel il avoit esté des devant Aug.inPamal. fa chute; 'ce qui a quelque raport avec ce que les Donatiftes 4-P.1-C.d. accusoient Osius de quelque crime, dont ils disoient qu'il avoit esté condanné par les Evesques d'Espagne, & absous par ceux de France. S. Augustin dit que supposé que cela fust il y avoit lieu de juger que les Evesques d'Espagne l'avoient condanné sur des accusations fausses & calomnieuses, & que ceux de France l'avoient abfous fur les preuves qu'ils avoient eues de fon inno-

P.S. r. a. cence, à quoy ceux d'Espagne s'estoient rendus, 'Car les Donatifles demeuroient d'accord qu'ils l'avoient depuis receu dans

Concile de Sardique, n'ont rien eu à luy reprocher, que d'avoir esté lié d'amitié en Orient avec quelques personnes qu'ils pretendoient estre des méchans, comme S. Eustathe d'Antioche :

leur communion. Il est certain que les Ariens dans leur faux

Ath.fol.p. 4118. 'Et S. Athanase dit que tout le monde connoissoit que sa vie estoit entierement irreprochable.

'S. Hilaire attribuë la faute d'Osius à un trop grand amour Hillfyn.p.r 37.

1.C. de son sepulcre sc'est à dire apparemment au desir qu'il avoit de Mar.&F.p.34- mourir en son pays, & non pas en un exil, ]'de mesme que les Prestres Luciferiens Marcellin & Faustin disent qu'il ceda aux menaces de Constance, parceou estant vieil & riche, il craignoit d'estre banniou depouillé de ses biens.

> ART CLE IX.

## De la mort d'Osius.

Philiphacan ' A PRES qu'il eut figné on le renvoya en Espagne gouverner 65.
Aller & F. P. 15. A fon Eglife de Cordoue. Les mesmes Luciferiens raportene de luy une histoire bien remarquable, [si elle est vraie,] arrivée, disent-ils, ausli-tost aprés son retour, & lorsque la pluspart du

Bir.357. 1 19. mende ignoroit encore fa chute. Elle fe trouve auffi dans "quel- Nore 4. Mar.&F.F.34. ques écrivains posterieurs qui l'ont prise d'eux. Ils raportent

Hilfr.a.p.26.

donc qu'Ossus estant retourné en Espagne aprés sa prevarication, avec encore plus d'autorité qu'auparavant, & avec un ordre de Constance pour faire bannir tous ceux qui refuseroient

de communiquer avec luy, Gregoire Evesque d'Elvire dont ces P.35-Prestres disent des merveilles refusa absolument sa communion. Osius en colere l'ayant fait appeller à Cordoue devant Clementin gouverneur de la province: & quantité de personnes s'estant P36-37. assemblées pour voir quelle seroit l'issue de cette affaire, ils disputerent long-temps l'un contre l'autre : '& enfin Ofius fomma p.27. Clementin d'envoyer Gregoire en exil conformément à l'ordre du Prince. Clementin soit par le respect qu'il portoit à l'episcopat, quoiqu'il fust payen soit qu'il trouvast que Gregoire avoit raison, dit à Ofius qu'il n'osoit pas bannir un Évesque mais que quand il l'auroit deposé il le banniroit aussi tost 'Gregoire voyant qu'Osius p. p. se mettoit sur cela en état de le deposer, invoqua Dieu à son secours; '&c lorsqu'Osius voulut prononcer la sentence, sa teste & p. p. sa bouche se tournerent, il tomba de son siege à terre, & suit emporté ou mort ou muet,& le juge craignant d'eprouver aussi l'effet de la justice de Dieu, se jetta aux piez de Gregoire, & luy demanda pardon.

[Voilà ce que raportent ces deux Prestres. Il est difficile de douter que ce qu'ils disent n'ait quelque fondement veritable ; ] '8c nous avons encore une réponse de Saint Eusebe de Verceil à Halfrand Gregoire Evefque d'Espagne, que l'on ne peut douter estre celui d'Elvire, ) dans laquelle il se rejouit d'avoir appris par ses lettres qu'il avoit resisté au transgresseur Osius, comme un Evesque & un Prelat le devoit faire. [Aprés tout, quelque forcée que pust estre la faute d'Osius, elle meritoit bien au moins que Dieu la

punist par une mort telle que celle-ci.

Maisquand on confidere d'autre part qu'aucun autre auteur contemporain ne parle d'un evenement si memorable qui devoit estre aussi connu qu'Osius; & que ceux qui le raportent sont des Luciferiers de profession, qui s'estoient separez de l'Eglise plutost que de communiquer avec les Evesques qui estoient tombez par infirmité; & qu'ils ne craignent pas pour ce fujet de condanner Saint Athanase mesine & S.Hilaire, on peut assez legitimement avoir pour suspectes les punitions qu'ils pretendent que Dieu a faites contre les Evefques tombez, ou contre ceux qui communiquoient avec eux auffi-bien que les miracles qu'ils attribuent aux principaux défenseurs de leur dureté schismatique,

A ne confiderer cette histoire qu'en elle mesme, on peut trouver

OSIUS.

Conc.t.r.p. 1016. Athfol a \$40 320

un peu étrange qu'un juge payen fist difficulté de bannir un Evesque fur l'ordre de l'Empereur en un temps où l'on en bannissoit tant d'autres & on n'aura guere moins de peine à croire qu'Ofius ait pretendu deposer un Évesque par sa seule autorité : car on ne dit point qu'il fust appuyé d'aucun autre.]'Il y a encore tres peu d'apparence qu'Osius se soit declaré denonciateur contre un Evelque devant un payen pour demander son exil, 'luy qui avoit demandé fi fortement à Constance un an ou deux auparavant. que les magistrats ni l'Empereur mesme ne se mélassent point des affaires de l'Eglise, & ne menaçassent point les Evesques du banniffement.

[Maissi nous voulons considerer cette narration par raport aux autresauteurs un peu plus croyables que Marcellin & Faustin, ce n'estoit pas un petit avantage à Saint Athanase, de saire voir que Ofius aprés avoir abandonné la défense de la Consubstantialité, en avoit aussi tost esté puni d'une maniere terrible ; & neanmoins au lieu d'employer cette preuve pour la verité, il parle toujours

de fog.p.703. p.cifol, p.841.

d'Ofius avec grand honneur, (C'est dans les endroits mesmes où Nove sa 7c4 ap.a.p 807. il parle de sa faute, qu'il en fait les plus grands eloges . \*Et pour ce qui est de sa mort, le mesme Saint nous apprend qu'il ne negligea point la faute qu'il avoit faite, mais qu'estant prés de a fol.p.\$41.d. mourir,il protesta comme par son testament, de la violence qu'il avoit soufierte, il anathematiza l'heresie des Ariens, & exhorta fur.p.rou.dap, tout le monde à la rejetter. Auffi Saint Athanase assure diverses fois qu'il ne ceda que pour un temps, [ce que nous ne trouvons

1.P.\$07.8-b.

point qu'il dife ni de Libere,ni d'aucun autre. S.Augustin peut auffi estre mis entre les désenseurs de sa me-Aug.inPar.c. 5. moire. ] 'Car outre qu'il le défend contre diverfes calomnies des p. E. Idl E. p.a.c. Donatitles, qu'il avoit combatus auffi-bien que les Ariens, bil re-6 C 4. P - 7.2.C. connoilt qu'il effoit mort dans la communion de l'Eglife : [mais cequi est encore plus fort pour refuter Phistoire de Marcellin,& qui montre que moins de 50 ans aprés elle effoit encore entierement inconnue en Afrique & aux Catholiques & aux Donatistes, c'est ce que Saint Augustin nous affure que par l'aveu mesme des Donatilles, qui vouloient noircirsa reputation, [ il estoit more dans la communion des Evesques d'Espagne: ) Car il dit que ces heretiques deteftoient ces Evefques, parcequ'aprés avoir condanné Osius, ils avoient cedé au jugement de ceux de France

qui l'avoient absous'Les Grecs l'honorent mesme publiquement le 17 d'aoust comme un saint Consesseur, quoiqu'ils se trompent quand ils disent qu'il est mort dans son exil,

Baronitte

OSIUS

Baronius differe la mort d'Ofius jusqu'en l'an 360 à cause de Bur. 157. 8 34 la lettre où Saint Eusebe de Verceil parle de la resistance que 32. Gregoire luy avoit faite : & cette lettre n'a en effet esté écrite qu'en 360. [Mais il n'est pas difficile que Gregoire écrivant en 359 ou 360, aS. Eusebe, luy cust parlé par occasion de ce qu'il avoit fait deux ou trois ans auparavant contre Ofius. Ce qui nous empesche de différer si long temps sa mort, n'est pas tant l'autorité de Marcellin Jqui dit qu'elle arriva aussi-tost aprés son retour en Mar. & P. p. 15. Espagne, avant que la pluspart y cussent oui parler de sa faute, 39quede ce que S. Athanase parle de sa mort dans son ouvrage aux Ath fol. p. 841.

V.is note 5, folitaires: [ ot nous ne voyons pas moyen de mettre cet ouvrage plustard qu'au commencement de l'an 358: de sorte qu'il faut qu'Osius soit mort vers la fin de 357. Il avoit alors, comme nous d'Sulp.la.p.161. avons dit, plus de cent ans, 'quoique S.Phebade ne luy en donne Pheb.p.100.a,b. qu'environ 90 jusqu'à sa chute & il en avoit passé 62 ou 63 dans Athloip 137.e l'episcopat. C'est ce qui nous a fait dire qu'il estoit né vers l'an

256 & qu'il avoit efté fait Evelque en 295.

[Il ne nous refte de luy que] son excellente lettre à Constance. P. 126. 'On luy a attribué un livre de la louange de la virginité, adressé Bar. 357 8 27. à fa fœur, fort bien écrit. Quelques manuscrits y ajoutent une constantore. explication des vétemens facerdotaux du grand Pontife des Juifs, a où il faifoit paroiftre beaucoup d'esprit, & donnoit de tres beaux fens à l'Ecriture.



## ences de acomençar de acomençar de acome

## PERSECUTION DE L'EGLISE P A R

# JULIEN L'APOSTAT.

ARTICLE PREMIER.

Les pechez des Chrétiens attirent la persecution Julien renonce à J.C. & esface son battesme par des sacrileges.

L'AN DE JESUS CHRIST 361.

Nazor 3 p.62.1

A paix que la conversion de Constantin avoir donnée à l'Eglife, y produsifs son effec ordinaire, qui stru le relatériennen & la corruption des mœurs. J'Comme il est fort difficile de bien user de la prosperité, les Chréciens qui se tronvoient dans le comble du bonheur. des dignitez. &

p.69.b.

de la puissace, to tombien dus broheur, de dignitez, & de la puissace, to tombient dans l'infinênce de la neutra vinei giune, qui font des fuites de cet état; '& ils avoient befoin de quelque chafftumes pour rabilité leur orgaelle. Il la avoient inferit Dieu, mais non pas jusques à meriter qu'il les panist par ce filence qui el fletie pells terrible de a coleve, qu'il les abandomants à leurs pechez en les distinuibles de ne les chaffiants pas il le mort de de punt plus leurs par les protegorien que Continne envoir que pour les Everques, 'de les latiques an moint y avoient affice que pour les Everques, 'de les latiques an moint y avoient affice que pour les Everques, 'de la latique sa moint y avoient affice punt de part. Halfiet ni fies qui eponeural pour aind inte toute la mafié de l'Eglife, de ce fut ce qui arriva par la perfecution de julien. 'J'Le gand nombre de perfect dont beaucouple Chrétiens effoient coupables, fut caude que Dieu donna à ce Prince la puissace infine de la pouissace pour les puirs', éta malies fut comme une

p. 61,d. p. 55.b.c.

verge care les mains de Dieu pour les corriger.

Il les livra donc pour quelque temps à la puillance des pecheurs, non pour les eprouver comme juilles, & pour confondre le tentateur par une illustre viclourie, çar c'est une grace qu'il n'accorde que ratement, & à un petir nombre de personnes. ) L'an de J.C. PERS DE L'EGLISE PAR JULIEN L'APOSTAT, 323 mais pour les punir comme des coupables que la justice met entre les mains des executeurs. Il ne lesy livra neanmoins que pour leur faire misericorde; parceque c'estoit un pere qui les chastioit par l'amour qu'il avoit pour eux, afin de les rendre plus fages par ce chastiment, & les obliger de se convertir à luy. Il les reprit, mais non dans fa fureur; il les corrigea, mais non dans fa colere. Il fit eclater egalement fa bonté par la rigueur de ses reprehenfions & par la douceur de son indulgence:

l'Iulien avoit esté elevé par le soin de l'Empereur Constance son cousin germain, dans la religion Chrétienne, dont il fit profession jusqu'à l'age de vingt ans. Il avoit mesme pris rang dans le clergé, & dans l'ordre saint des Lecteurs. Mais depuis cela le commerce qu'il eut avec Maxime, qui sous le titre de philosophe faisoit une veritable profession de magie, luy ayant fait esperer

vars l'arreste de parvenir à l'Empire, il se rendit avec joie "le disciple de toutes ses impierez les plus detestables. Il cacha neanmoins quelque temps fon changement, or par une hypocrifie que des payens font autant obligez de condanner que des Chrétiens, il adoroit le demon en secret durant la nuit , & J. C. publiquement dans nos eglises. C'est ce qu'il sit encore à Vienne au commencement de l'an 36 : plufieurs mois aprés avoir pris le titre d'Auguste II peut s'eitre declaré contre Jesus Christ bien-toft après, & avant mesme que de sortir des Gaules.] 'Mais il est certain au moins Liborn-past.

V Juliens que'dans l'Illyrie où il fut enfurte, il facrifioit publiquement belluit.adach. aux idoles, ouvroit leurs temples, & exhortoit les autres à l'imiter; à quoy les Atheniens & d'autres Grecs ne manquerent pas d'obeir.'Il fit la melme chose à Constantinople lorsqu'il y fut ar- Amm 121-0.

sivé aprés la mort de Constance, sur la fin de l'an 361, ce il publia 208d. des edits solennels pour faire ouvrir les temples offrir des sacrifi-

ces & rétablir le culte des Dieux.

Ce fut dés le commencement ou de son regne, [ou de son Nat. or. 3. P.70. apostatie jque ce malheureux apostat s'efforça d'effacer par des b. ceremonies execrables le battefine qu'il avoit receu, & le facrifice non fanglant dont 'ses mains avoient 'esté san lifiées, par le fang impur de ses facrifices Il n'ofa le faire que secrettement. [sans quoy on se porteroit aisement à croire qu'il l'avoit fait par]

ces facrifices que les payens'appelloient Tauroboler, & aufquels Dale, 197162, ils donnoient le titre de regeneration, comme nous le donnois 171.174. au battefine On raporte à ces Tauroboles la description horrible pa 59-161 Prud que fait Prudence, d'un facrifice où le grand pontife recevoit le de M.10 P.15 facerdes.

2. On recevoit alors! 'Encariftie fur la main.

PERSECUTION DE L'EGLISE

324 PERSECUTION DE L'EGLISE 1/an
Bar-361-54 fang d'un taureau que l'on immoloit audessus de luy, 'ce que 361. L'an de IC. Baronius avoit entendu de la consecration du souverain pontife de l'idolatrie Romaine; '& comme il est certain que Julien en a Juli.ep.61.p. pris le titre, & en a fait les fonctions, "il a cru qu'il avoit auffi # Bar. 161 \$4 voulu estre consacré par cette ceremonie. Quelque honteuse & quelque ridicule qu'elle fust, cela n'estoit pas pour empescher

Nat. or.4.p.131. Julien de l'observer; 'luy qui vouloit bien'allumer & soussier le v. s. feu des facrifices avec les vieilles [Mais nous ne pretendons point examiner qui a le mieux entendu Prudence dont les termes font affez favorables à Baronius. Il faudroit pour cela plus de connoissance que nous n'en avons de ces folies sacrileges que le nom

Dale, p 165, 166, de J.C. a abolies. Il est bon neanmoins de remarquer que Prudence en marquant les idolatries aufquelles Julien se rabaissoir, ne parle point de celle ci.

Beaucoup'de personnes disoient que dans un sacrifice que si 3000 d Naz.or.3 p.70. Julien offroit à ses demons, il avoit trouvé dans les entrailles de mun. la victime une croix environnée d'une couronne; 'ce qui effraya &c. les affithans . S.Gregoire de Nazianze raporte ce fait, mais ne le donne pas pour certain, 'quoique Dieu n'ait pas jugé indigne de p.71.2, luy de faire rendre témoignage à la verité par Balaam, & quel-

puefois par les demons melines, & quoiqu'il ait affez accoutumé de condanner les nouveaux crimes par quelque evenement extraordinaire

p.70 Thart.I.3.c Une autre chose moins incrovable que celle là . & encore J.P.637-638. mieux atteftée, c'est que Julien voulant une fois consulter les demons, "ils luy firent une extreme peur,ce qui l'obligea par une &c.

p.70-c.d.

ancienne habitude qu'il n'avoit pas encore tout à fait perdue, de recourir au figne de la Croix; & auffi-toft les demons difparurent avec toutes leurs illusions. La mesme chose arriva deux sois de fuite. Thdrt.p.637. 'Le maistre magicien qui conduisoit Iulien dans cette occasion,

63\$. [& qui pouvoit eftre Maxime, ] voulant couvrir la honte & la foiblesse de ses demons, qui ne pouvoient resister au simple figne de la Croix de J. C, dit à Julien que les demons s'estoient Arn in. gent.L enfuis non par la crainte mais par l'aversion de la Croix, & c'est 1,P-27.

ce que les payens avoient accontumé de répondre quand on leur objectoit cet empire que le nom de J.C. avoir fur leurs Dieux. Nat. p. 71.d Julien s'en fatisfit; [& n'ayant pas profité de cet avertissement Thort. p. 618. que Dieu luy donnoit, jil se precipita de plus en plus dans l'abys. &c.

me de la perdition. Theodorer raporte ceci au temps que Julien Naz.p.70.2.bl effoit encore particulier, Javant l'an 356. [S. Gregoire de Nazian-724

PAR JULIEN L'APOSTAT.

L'an de LC

26 L.

ze parofil l'avoir voula mettre dans le temps qu'il regotic déjà.

(Mais il textops publiquement l'étatie; l'offiqui l'un arriva nu lapo-a-nu me choic prefique femblable raportée par Prudence, qui vivote "bei en cetempse, quoiqui l'affe textore enfaire. Card enta un facir, 1615-161, fete défende qu'il fait d'avoir enfaire. Card enta un facir, 1615-161, fete defende qu'il fait d'avoir per l'aporte qu'il fait de l'aporte qu'il fait de demon & Dullen mefine, & oblighe toujes qu'il propuse qu'il propose q

le nom & la puissance de J. C.

\*\*Expression of the poisson of the company of the

## \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Zele de Julien pour l'idolatrie : Il travaille à la rétablir.

"JULIN in de coetents pat d'eftre fouverain positif des (ils. Jailopéa pa.)
perfitions Romaines (comme leasuret Empresure II) llé fit
encore prophete du temple d'Apollon Didyme. Baronius dis Bassés, 5;
qu'il fest aufli grand ponité d'Étaleine (Mais s'èle ut bien confuit el gread Eurape qu'il cite, quelque obleur qu'il foit, jecroy
qu'il euft rouvel, que cet auteur ne parte point de jailon en occ Eura-5ph/2;
qu'il euft rouvel, que cet auteur pe parte point de jailon en occ Eura-6ph/2;
endroit; mais qu'il dit que cetait qui eftoit pontife d'Éleufine
avante le regne de Julien, le fuit prefique juiqu'il a mine de cet
ceremonies facrileges, lasquelle apparenment n'arriva que (fous
Theodole), peu de tempa avant le arvages d'Alaris, Cè que c'el sys
Gaules, 'Cè qu'il renvoya en Grece aprés la mont de Cordano, h'rhonoré comme un Dieux, c'hangde d'en ragnifique prefien, avec
ordre d'avoir foin de repare les temples de corte province.

[Dan le defein qu'avoir Juline de criebal l'Isdolarie; i, i vou.-

Learne de cinemi qu'ex plante ne retatori i montrire, pi votta.

Disconse de cinemi qu'ex plante qu'ex qu'ex qu'ex qu'ex qu'ex plantate d'inifpirer aux autres. J'Comme donc la quaite de Cés athiere ne luy Lis entap,
permetteder point d'aller tous les jours facrifier dans fes tern1944.

Le conserve de la charde de la comme de

Secretal Visuality

PERSECUTION DE L'EGLISE. L'an del.C. aux piez detoutes ses idoles, sans rougir de se prosterner \*devant 361. de la terre & du plastre, de baiser les souliez de Junon, & de faire d'autres actions femblables.

Lib. or to. p.345 'Il témoignoit aimer autant le ritre de pontife que celui d'Aus p.246 s.

guste. Aussi ne se contentoir-il pas d'assister aux sacrifices : 4 II bor.10.p.24.64. vouloit honorer les demons non par les mains des autres, mais Naz.or.4p.121. par les fiennes propres. Il alloir, couroit, portoit le bois, 'allumoit . & fouffloit le feu avec des postures entierement indecentes, ce qui l'exposoit à la raillerie des plus zelez d'entre les

Amm.laz.as p payens, 'à qui il s'imaginoit plaire par ces bassesses. 'Nous le 225 a.b/294.b. voyons encore 'par la maniere dont Ammien[& le jeune Victor] &c. Lihor, p. 246 en parlent . 'Il prenoit luy mesme le couteau pour egorger les victimes, & fouilloit de ses mains dans leurs entrailles, s'imaginant y trouver la connoissance de l'avenir.

Il commença dit Libanius, le culte de ses Dieux par ceux de or.12.p.189.d. la villede Constantinople où il estoir, & il leur offroit publique-Socritacia p, ment des facrifices, [particulierement] à la fortune de la ville, à laquelle il avoit fait dreffer une statue dans le palais: 6 & ce fut es 77 Base :-183bc. 6 Soil 3.6.3 p. en cette seule rencontre que la nouvelle Rome sut souillée par hus-

ces abominations detestables . [Il voulut, comme nous avons dit, Soz 1,5.c. 3 P. qu'on fift la mesme chose dans les autres villes; Jou'on ouvrist les 596 (Lib or.12. temples partout ; qu'on reparast ceux qui avoient esté negligez : qu'on rétablist ceux qui avoient esté demolis ; qu'on relevast les aurels, 'qu'on renouvellast les coutumes, les superstitions, les sa-Soz.p.596.d.

crifices particuliers établis autrefois en chaque lieu; que ceux qui felon les regles de leur fausse religion font profession de chasteté, s'abstinssent de toutes les viandes qui leur estoient interdites. [Pour animer le zele des payens,] il affigna divers'revenus à pipe; . leurs remples; il fit rentrer les prestres, les sacrificateurs, "les ingréstrasdevins, & les ministres des idoles, dans les honneurs [ dont Constantin & Constance les avoient privez:]Il confirma tous les privileges que les Princes[ payens ] leur avoient autrefois donnez,

l'immunité des charges & des fonctions publiques, les distributions accordées "aux gardiens & aux officiers des temples. [Nous avons plusieurs lettres qu'il écrit, soit à ses pontises pour leur apprendre leur devoir, de quoy nous parlerons dans la fuite, foir à d'autres pour établir les respects qu'il vouloit qu'on leur rendift. 'Car il pretendoit que ceux de la premiere qualité leur cedassent le rang. & une personne de cette sorte ayant battu un de ces prestres, il luy en fait une reprimende tres severe, 'où il le traite mesme de sacrilege. Il luy désend en qualité de grand

216. P.237.

cđ,

PAR JULIEN L'APOSTAT.

361.

Linde IC. pontife, de se méler durant trois mois de tout ce qui regarde les facrifices, & qu'aprés cela fi le pontife de la ville luy rend un bon témoignage de luy, il consultera ses Dieux pour voir s'il le recevra : [ En quoy l'on voit que ce finge des Chrétiens s'efforçoit d'imiter la discipline de l'Eglise sur la penitence. 1

'Au lieu que Constantin avoit ordonné de garder dans l'eglise son Lange. d'Alexandrie, la toise dont on se servoit pour mesurer la hauteur 397-4de l'inondation du Nil, Julien la fit reporter dans le temple de Serapis, où elle avoit esté autrefois. Il marque dans une lettre à Juliep. 10.p. Ecdice Prefet d'Egypte, que la hauteur du debordement du Nil 206.207.

s'estoit trouvée dequinze coudées le 20 septembre [en 362.] 'Il ne faut pas douter que beaucoup de personnes n'aient imité Sor. p. 596.d. V.14. Julien dans fon zele pour les idoles, [ "& mesme dans son apostafie . ]'Il taschoit d'en augmenter le nombre par ses persuasions, d'Libor.13 p. par la joie qu'il témoignoit à ceux qui avoient pour luy cette malheureuse complaisance, & par les honneurs qu'il seur faisoit. Quand il favoit qu'une ville avoit de l'inclination pour le paga. Soz.p.5974-

nilme, il s'offroit à luy accorder tout ce qu'elle demanderoit. 

#### ARTICLE IIL

Julien pour entretenir la division dans l'Eglise, rappelle ceux qui avoient efte bannis fous Conftance.

JULIEN ne pouvoit pas avoir tant de zele pour la fausse reli-gion, sans en avoir beaucoup contre la veritable qu'il avoit abandonnée. Auffi nous apprenons de l'antiquité que l'ee Prince Nat.or, 11-0. qui avoit changé en des facrifices abominables la lecture des li-5224. vres saints qu'il faisoit autrefois au peuple, "& qui rendoit au 01.3.10.79.4] demon les actions de graces qu'il ne devoit qu'à J. C. pour la 307.c. couronne qu'il se voyoit sur la teste, n'avoit point de plus grande ambition que de ruiner la religion Chrétienne. Il negligeoit pour cela toutes les affaires de l'Etat, & la passion qu'il avoit de faire la guerre contre les Perses , n'estoit rien en comparaison de celle là. On euft dir que la honte d'avoir autrefois esté du nombre des or 1, 11, 2, 70. L. V. Julien # Chrétiens, & "d'avoir esté sauvé par J.C., estoit ce qui l'animoit

contre l'Eglife. [Le premier moyen dont il se servit pour la ruiner, s'il eust pu, fut d'entretenir & d'augmenter les divisions que les différentes fectes avoient allumées parmi les Chrétiens. ] 'Il faifoit venir Amm las p dans son palais les Evesques & les peuples divisez sur leur reli- 104.209.

L'an del.C.

gion, & les exhortoit fort de paroles à affoupir tous les differends 361, qu'ils avoient entre eux, pour s'appliquer sans crainte & sans obstacle chacun à la religion qu'il voudroit. Mais le veritable dessein qu'il avoit en cela, comme Ammien le dit positivement, estoit de somenter leurs divisions par la liberté entiere qu'il leur laissoit, pour se delivrer de la crainte que leur union luy eust pu donner, fachant par experience, ajoute Ammien, que les Chrétiens sont la pluspart plus cruels les uns aux autres que les bestes les plus farouches ne le sont aux hommes [Ammien & Julien qui avoient vu fous Constance les cruautez des Ariens contre les Catholiques, avoient quelque raison de parler ainsi . ]

Soz.1.5.2.5.p.

Ce fut fans doute dans la mesme vue qu'il rappella tous ceux V.IerAriens que Constance avoit bannis pour les disputes de la religion, [& 510]. qui estoient pour la pluspart les plus saints Prelats d'entre les Orthodoxes: de forte qu'ils furent en état de refister aux Ariens, qui avoient paru demeurer les maistres de l'Eglise dans les dernieres années de Constance. Le parti des Semiariens ou Macedoniens se trouva de mesme sortifié par le retour de ses principaux chefs: Comme les Eunomiens estoient beaucoup plus foibles que les autres, Julien ne se contenta pas de comprendre Aece, le maittre de leur impieté dans le rappel qu'il avoit accor-Juli ep 31. p. 14. dé aux exilez, Jmais il luy écrivit en particulier comme à l'un de Philg.1.9.c.4.p. fes anciens amis, l'appella à la Cour, & luy donna une terre prés

# Fac.L4 c.s.p. 163.164.

601.2,

de Mitylene dans l'isse de Lesbos, "Il écrivit de mesme às l'herefiarque] Photin une lettre pleine d'eloges, dont le fujet est la doctrine impie qu'il enseignoit; & il s'y emporte au contraire contre Diodore alors Prestre d'Antioche, & depuis Evesquede Tarfe, qui défendoit la foy Catholique plus fortement que cetapostat n'eust souhaité. [ Nous verrons aussi qu'il soûtint les Novatiens contre ceux qui les avoient opprimez sous l'autorité de

'Ce fut par le mesme esprit de troubler la paix de l'Eglise,qu'il

Conftance.]

Aug.lit.P.1 2.c. \$3 p.114.1.d Opt.1.2.p.54. \$10.121.&c.

receut la requeste des Donatistes contre les Catholiques; & il 6/10g.c.92.97.p fut fans doute bien glorieux, lorsqu'il vit des Evesques qui fai-117.1.c|118.ab| foient profession d'adorer J.C, luy dire au nom de tout leur parti, que la Justice seule pouvoit quelque chose sur son esprit Aussi il ne manqua pas de leur accorder tout ce qu'ils vouloient, qui eftoit d'estre rappellez de l'exil auquel ils avoient esté condannez par Constantin & par ses enfans, & de rentrer dans la possesfion des eglises que Constantin ou plutost Constant leur avoit

Aug.e.\$3.pra4. offées : 'enfuite de quoy ils firent d'étranges ravages dans l'Afri-1.d, Opt. P.54.55 que.

L'm 4.1C. PAR IULIEN L'APOSTAT.

que. 'Cet edit de Julien effoit si honteux pour les Donatistes , Bar 164 s atsa que pour les couvrir de confusion , l'Empereur Honoré ordonna depuis qu'on l'afficheroit partout.

[ Julies témoigns auffi de l'affection pour les Juifs , comme nous le dirons dans la fuire, & ce ne fut apparemment que dans

nous le dirons dans la fuite, & ce ne fut apparemment que dans le mefine desfein de les animer contre les Chrétiens.] Quand il savoir quelques personnes qui avoient esté punies de Chrysent-Le.

leun cimes par les Predas de l'Eglié . Oc depofées de leun disparié jlles rappélloit de quelque coft équit infliera, (é leur donnoir une liberré enriere de pourfuivre leurs pretrotions . ) Et par
ce moyen ce Prince malin de dangereux armoir tous les plus méchans contre l'Eglié , pour en reworfer les loix , ou au moins
pour y metres de aivision de la guerre ; efperance de vaincre aifément les Chréciens , quand ils fe feroient confumez les uns les
autres par leurs divisions de metriques .

S.Chryfoftome remarque particulierement qu'il fit remonter cal fur le fiege epifcopal un nommé Eftienne, qui avoit ellé depolé, tant pour fa méchante doctrine, que pour la corruption de fes mœurs. [ Cet Eftienne est felon toutes les apparences celui que

les Ariem messenes avoiem esté 'contraints de depoter du sege d'Antioche na 348, pour des missons qui font aflez conquis'. Il n'est pas étonnaire que Julien air voulu prendre la procection d'un homme de certe forre ; pour former, s'il estit pu, un quartieme out cinquieme parti dans Antioche, ni que cela n'air pas fair grand bruit dans l'Egssié, cette pretention s'estant bien-tost evanouie avec la vie de son auteur. I

beleskededededededededededededededeskede

## ARTICLE IV.

Il fait tomber beaucoup de Chrétiens par une douceur apparente : ' Histoire d'Ecebole .

## L'AN DE JESUS CHRIST 362.

SI la haine de Julien contre l'Églife effoit rosp honteufe pour Name, palsa la decouvrire entiremente, elle feitoi auffit roy violente pour qu'il la infit toujours cachée, cé qu'il past érempécher de la faire parofilte dans les occasions qui s'en prefetoitent. Il ne voiult paradisse pas occamionis exister contre eux une perfecution toute ouver-pass de la contraine de la commentation de la commentation de la commentation de la contraine de la commentation de la commentation de la commentation de la contraine de la commentation de la comment

L'sn de J. ( 361.

PERSECUTION DE L'EGLISE L'an de LC rience de ce qui estoit arrivé sous les autres Empereurs payens,

luy faisoit juger que la violence ne faisoit qu'animer leur courage, & fortifier leur pieté, mais que l'artifice & une apparence de douceur seroit plus capable de les gagner que toute autre chose. Ser. 1 5, 617.P. Il craignoit auffi de se rendre odieux au peuple, & de passer pour tyran. Mais il evitoit encore de les faire souffrir comme Chrétiens.

Naz. or. 2.10.p. 71.d|167.s. # P.167 8. P. 23-2-

parcequ'il leur envioit l'honneur & le titre de Martyrs, a voulant bien les tourmenter pour la foy, pourvu qu'on crust qu'ils sussent punis pour quelque autre crime, 'comme fi les Chrétiens eussent voulu souffrir pour la gloire, & non pas pour la verité. Cette vanité estoit bonne pour des philosophes, dit Saint Gregoire de Nazianze : mais les Chrétiens trouvent leur recompense dans les souffrances qu'ils endurent pour la pieté. Elles leurs sont plus agreables, quand elles seroient inconnues à tous les hommes, que toute l'estime que les autres peuvent acquerir dans l'impieté. Nous nous mettons fort peu en peine de plaire aux hommes ajoute le mesme Saint : tout nostre desir ne tend qu'à la gloire que nous attendons de Dieu : Et mesme ceux qui ent un amour plus pur de Dieu & de la veritable fagesse, s'elevent encore audessus de ce desir, & aiment le bien pour le bien mesine sans son-

ger à l'honneur & à la gloire qui en font les fuites. er 10.p.166.167. 'Ces raisons obligerent donc Julien à suivre la conduite du

of 3. p. 72. c. di 74. ferpent, comme il en suivoit les impressions. 'Il prit le parti de for 10-11-12. L'artifice & d'une fausse donceur, bafin que la faute de ceux quitomberoient fust d'autant plus honteuse qu'elle parcistroit plus Lib.or.n.p.: 90. volontaire & moins forcée. Il s'est attiré par là les louanges des

payens, qui ont rendu cette raison de sa conduite, qu'on peut guerir les maux du corps contre la volonté mesme des malades, mais non ceux de l'ame; que les violences en matiere de religion ne peuvent faire au plus que des hypocrites, qui condannent leur propre lascheté, & dont le malheur fait pitié aux autres. Julien proteste luy mesme plusieurs fois, qu'il ne veut point qu'on fasse aucune violence aux Galiléens, (c'est le nom qu'il

Juli.ep.43.52.p. 196.315.316. p.190,d,

donnoit ordinairement aux Chrétiens, ) qu'on les traine aux temples, ni qu'on leur fasse aucun mauvais traitement pour les p.216 [Liboraz. forcer dans leurs fentimens. 'Il veut qu'on tasche de les persuader par des raifons, qu'on ne les haiffe pas, mais qu'on les plaigne comme les plus miserables des hommes, puisqu'il n'y a point de plus grand bien que la vraie religion, ni de plus grand mal que la fausse. [ C'estoit assez bien raisonner , s'il ne se fust pas

PAR IULIEN L'APOSTAT.

L'an de I.C.

361.

trompé dans son principe. & s'il ne fust pas tombé luv mesme dans ce qu'il reconnoissoit avec verité estre le comble des maux. ]

Cependant il réullit presque dans son dessein : Car en emplo Rus. Lio. 32.7rant les recompenées, les honneurs, les careffes, & les perfuafions, il pervertit peut-estre plus de personnes, qu'il n'eust pu fai- 127. re par toute la violence des tourmens; les uns dés la premiere

parole, les autres par des follicitations retrerées. 'Il n'emporta Navor 34 53. neanmoins que ceux qui n'estoient pas affermis sur la pierre so 54 Socri. 36.15

lide & immobile [ qui est J.C.] mais qui ressembloient à la semence repandue fur une terre seche & sterile. Car ces personnes n'a. yant embrassé la parole de Dieu que par une conversion toute superficielle & une foy sans force & sans vigueur, avoient germé en peu de temps, & fait paroiftre audehors quelque commencement de pieté pour plaire aux autres : mais la premiere attaque de l'ennemi, & la plus foible chaleur de la tentation les lecha & les fit perir. Quelques uns plus malheuteux que les autres, n'attendirent pas seulement qu'on les attaquast. Ils eurent plus de lascheté qu'on n'en demandoit, & vendirent leur propre falur pour un gain temporel ou pour quelque dignité vile & me-

On comprie donc alors la verité de ce que dit S. Paul , Que Aftor, 1.P.56 c. l'avarice est une idolatrie, & que l'amour de l'argent est la raci-

ne de tous les maux. 'Car dés que l'apostat eut quitté le masque b.c. de religion qu'il avoit porté si long-temps, & dés qu'il eut proposé l'argent, les charges, & les dignitez du fiecle, pour acheter les amis qu'il vouloit precipiter avec luy dans la mort, on vit "une foule de personnes sans saire aucune resistance, quitter J.C pour un peu d'argent, & abandonner l'Eglise pour courir aux autels

profanes. 'L'histoire nous a conservé la honte d'Ecebole professeur en soer. L3, c. 23.p. eloquence à Constantinople, & "qui l'avoit autrefois enseignée à 184.d. V.Julico ( 2, 3. Julien . Il fit voir par fon inconstance qu'il avoit plus d'attache aux inclinations des Princes qu'à la loy de Dieu, & qu'il prefe-

roit à la felicité du ciel les richesses & les honneurs de la terre. Car ayant paru l'un des plus zelez d'entre les Chrétiens sous le regne de Constance, il ne fit pas moins paroistre d'ardeur pour le paganisme durant celui de Julien. Mais quand ce tyran fut mort, il demanda à estre encore receu parmi les Chrétiens; & se se tetrant par terre à la porte de l'eglise, Foulez moy aux piez, s'écrioit-il, moy qui suis un sel affadi & sans saveur. Nous avons une lettre de Juliep. 19. P.

badineries & de complimens que Julien écrit à ce sophiste.

### કા હોતો હોતો હો હો હોતો હોતો હોતો હોતો કો છે છે છે છે ARTICLE

De Maris de Calcedoine: Julien casse les officiers Chrétirus: admire la generofité de Cefaire.

Juli.sp.43.P. 196197.

A lettre 43.º de Julien s'adresse à un Ecebole, mais qui paroift avoir efté que lou'un des principaux habitans d'Edeffe f en Mesopotamie, different du sophiste dont nous venons de parler, J & plus conflant dans la pieté. [Car Julien ne trouva pas la mesme foiblesse dans tous les Chrétiens, comme nous le ver-

. c.4.p.599.c.d.

Socrigents. Fonsdans la suite; ] '& il y eut mesme un Evesque qui ne pouvant 183,6.4|Socies l'aller trouver, parceque la vieillesse l'avoit rendu aveugle, se fit mener par la main dans le temple de la Fortune à Constantinople, où Julien facrifioit aux demons; & fut affez hardi pour le traiter devant tout le monde d'impie, d'athée, & d'apoltat. Julien à son ordinaire tourna la chose en raillerie, en luy disant que son Dieu le Galiléen, (car c'est le nom qu'il donnoit à J. C, & à tous ceux qui l'adoroient, ) ne le delivreroit pas de son aveuglement: Mais l'Evefque repartit encore avec plus de hardiesse qu'auparavant: Je remercie Dieu de m'avoir rendu aveugle, & " de m'avoir empesché de voir le visage d'un homme tombé dans « l'impieté comme vous . [ Cette generofité euft fans doute merité « beaucoup de louanges, fi elle fust venile de l'Esprit de Dieu. 1 Mais cet Evefque est Maris de Calcedoine, [ l'un des plus obstinez des Ariens, ] qui peu de temps auparavant avoit ordonné Eunome l'herefiarque Évefque de Cyzic, \* & qui aprés la mort alle. Aparo. de Julien estoit encore uni à Eudoxe chef des Ariens. Julien ne luy répondit rien pour lors, s'imaginant qu'il ne pou-

Phifg.l.s.c.3.p. Sez.p.599.d.

voit mieux établir le paganisme, qu'en témoignant de la douceur & de la patience aux Chrétiens, 'maisil s'en vengea depuis bien se Socr.p. 181.d. Naz, or, 3, p.74. verement, [ quoiqu'on n'en fache pas la maniere . ] 'Car il ne garda pas toujours cette apparence de douceur, ne pouvant pas forcer entierement fon naturel [ porté à la cruauté, ] ni reprimer la passion qu'il avoit contre les Chrétiens. Son humanité mesme eftoit inhumaine, & ses persuasions mélées de violence, puisqu'il n'usoit de douceur que pour avoir pretexte d'employer la cruau-

té, en disant que s'il se servoit de la rigueur contre les Chrétiens, c'estoit parceque les persuasions leur avoit esté inutiles. 'Il commença la persecution, comme les autres l'avoient toujours fait, par les officiers de la Cour. Il en fit monrir quelques

L'an del.C.

PAR JULIEN L'APOSTAT.

uns, & en chassa d'autres, non tant à cause de l'affection qu'ils avoient eue pour Constance, qu'à cause de l'obeissance qu'ils rendoient à Dieu leur premier & fouverain Roy [ Ainsi sa haine

pour le Christianisme peut avoir eu quelque part J'à la condan. Amm Las,p. nation'qu'il fit faire par ses Commissaires, des principales per- 105-201. V. Julien 6 10, 11, sonnes de l'Empire, & au retranchement d'un tres grand nombre d'officiers; de quoy Ammien parle amplement, sansdire

neanmoins que la religion y fust mélée. Socrate ne le remarque sont le cuo point non plus, lorsqu'il parle du mesme retranchement. 168,160 ["Cefaire frere de Saint Gregoire de Nazianze eftoit alors à la.

Couren qualité de medecin de l'Empereur. Il estoit tres ferme dans la foy, quoiqu'il ne fust pas encore battizé. Julien ne laissa pas de le conserver;mais il ne fut pas long-temp; J'ans l'attaquer Necorto, p aussi bien que beaucoup d'autres , pour tascher de perdre son 167. ame, & S. Gregoire fait une belle description de ce combat qui fe paffa à la vue d'un grand nombre de perfonnes. Julien pen- p. 168foit l'embaraffer par ses discours artificieux;mais il luy répondit avec la mefine facilité qu'il cust fait à un enfant & s'écria enfant qu'il estoit Chrétien, & qu'il vouloit toujours l'estre. Cela fit dire tout haut à Julien cette parole qui fut remarquée de tout le monde : Heureux perof d'avoir de si genereux enfans Imais mal-

Il disoit cela de Cesaire, & de S. Gregoire qu'il joignoit à son a frere, parcequ'il avoit affez connu à Athenes l'immobilité de fa foy, auffi-bien que son erudition profonde. D'où vient qu'il le or.4.p. 172.e.d. confideroit & vouloit que les autres le confideraffent comme un homme entierement opposé & ennemi de ses desseins. Il dissie la mesme chose de S.Basile; & il leur faisoit pour ce sujet à tous deux de grandes menaces, qui ne servoient qu'à les relever, & à animer davantage leur pieté . Il leur faifoit neanmoins l'honneur de les referver pour les derniers, afin de les immoler aux demons aprés qu'il auroit vaincu les Perfes . ['Il avoit d'abord tenté S. Bafile en l'appellant auprés de luy par une lettre obli-

heureux enfans de perdre leur fortune par leur obstination . ]

geante, comme il y appelloit toutes les personnes de lettres : mais ce Saint s'en estoit moqué. Que s'il en usa de mesme à l'égard de S. Grezoire, il en receut sans doute une réponse aufsi genereuse & aussi forte. J'Car on voir avec quel mepris il parle de luy dans or, 1 1 15.44 son apologetique , [qu'il sit apparemment vers le milieu de l'an 362 c'est à dire durant la plus grande ardeur de sa persecution . Ce n'estoit donc pas sans sujet que Julien le joignoit à Cesaire,

dans lequel il trouvoit une fi fainte & fi vigoureuse refistance

L'an de I.C.

er.10, F.168.1.b. à fes volontez. III ne voulut pas neanmoins condanner Cefaire. 162. parcequ'il eust esté bien aise d'avoir auprés de luy une personne si capable & si habile; & il remit à une seconde audience qu'il différoit à cause qu'il estoit occupé à se preparer à la guerre de Períe.

## \*\*\*\*\*\*\*\*\* ARTICLE VI.

Julien tasche de pervertir les soldats: Artifice dont il use pour cela: Generofité de Romain .

E Prince non content d'avoir banni la pieté de sa Cour, la voulut aussi exiler de ses armées. Dans une lettre qui pa-Juliep. 38.pus : roift écrite dés la fin de l'an 361, J'il dit qu'il honoroit ses Dieux par un culte tout public qu'il leur avoit immolé plusieurs hecatombes, & que toutes les troupes qui estoient venües des Gaules & d'Illyrie javec luy avoient embrassé la mesme pieté dont il faisoit Nazor, p. p. 75.2. profession . Il gagna en effet une grande partie des soldats, soit

par luy mesme, soit par les principaux officiers; & il y trouvir d'autant plus de facilité, que les uns ayant beaucoup d'ambition, les autres n'avoient point d'autre loy que la volonté du Prince.

Thattl J.c.4p. 'Il ne se contenta pasd'y employer les persuasions, & il y joignit une loy expresse pour chasser de ses armées tous les Chrétiens, Sorr.13.6,11.13. '8'ils ne vouloient abandonner leur foy, & facrifier. P.184.6 "Il n'eut pas neanmoins la joie de les gagner tous ; & J E S U S

# Naz p.75.b. CHRIST fe referva, felon l'expression de l'Ecriture, plus de fept mille personnes qui ne flechirent point le genou devant Socr.p. 184.c. Baal, & n'adorerent point la statuë d'or de Babylone. 'Cette loy fut comme un creulet qui fit discerner les veritables Chrétiens de ceux qui ne l'estoient qu'en apparence Car ceux qui avoient plus d'attache aux richesses & aux honneurs de la terre qu'à leur veritable felicité, cedetent aufli-toft, & tomberent fans refiftance. Mais les autres quitterent l'epée avec joie, & firent voir qu'ils estoient prests de tout souffrir plutost que de renoncerà J C

[L'histoire nous a confervé un artifice dont Julien se servit pour Niz p.t4-86 corrompre fon armée,& la faire tomber dans l'idolatrie. Saint Soil 5, 647-p. Gregoire le décrit avec route la force & toutes les beautez de 6.12. p. 630, 631, fon eloquence, & Theodoret en fait cet excellent abregé Ayant à distribuer de l'argent à ses soldats, il s'assit à l'ordinaire sur son throne: mais ce qui ne fut pas ordinaire, c'est qu'il fit mettre auprés de luy un autel plein de feu. & de l'encens fur une autre

L'an de J.C. 762.

table ; & il ordonna que ceux qui viendroient pour recevoir de l'or prendroient chacun de l'encess & en jetteroient fur le feu . On disoit aux soldats que c'estoit simplement une ancienne coutume qu'on rétablissoit (& il paroist qu'il n'y avoit point d'idoles sur l'autel Mais je ne sçay s'il n'auroit point esté environné de drapeaux & d'étendars, ou il y en pouvoit avoir, comme on le verra dans la fuite 1 Quelques foldats ayant fœu comment la chose se devoit passer, eviterent ce piege en seignant d'estre malades.Ceux qui ne l'avoient pas prevu y tomberent malheureusement, soit en preserant l'or à leur salut, soit en trahissant leur religion par timidité & par foiblesse.

Ce fur ainfi dir Saint Gresoire qu'un peu de feu d'or. &t d'en- Naup. \$1,4. cens, défirent en tres peude temps une armée qui avoit vaincu tout l'univers; & que ces malheureux foldats baiferent la main du boureau & du meurtrier de leurs ames en baifant celle de l' .Empereur. Cet artifice leur fut d'autant plus funeste, que [la plus-a.b. part le trouvant une fois engagez dans le mal, crurent que la folie qu'ils avoient faite leur devoit estre une loy inviolable, (& aimerent mieux perir que de recourir à la honte falutaire de la

penitence. ] Sozomene dit qu'il y en eut qui reconnoissant le pie- Soup. 612 b. ge qu'on leur dreffoit, eurent affez de generolité pour refuser de jetter de l'encens, & de recevoir l'argent du Prince.

'Il y en eut d'autres qui firent ce qu'on exigea d'eux fans en con- Naza, te tel noiftre le mal. Estant donc retournez chez eux, & s'estant mis à Thart.p.631.b.c

table avec leurs compagnons, lorsqu'ils voulurent boire, ils firent à leur ordinaire le figne de la Croix sur leur vetre en levant les yeux vers le ciel, & en invoquant le saint nom de JESUS CHRIST. Quelqu'un de la compagnie témoigna en estre surpris, & leur demanda pourquoi ils invoquoient encore J.C. après l'avoir renoncé. Cette parole les étonna si fort, qu'ils en parurent à demi morts. Ils demanderent ce qu'on vouloit dire, & on leur répondit que c'estoit avoir renié J.C. que d'avoir mis de l'encens sur cet autel. Alors tout transportez hors d'euxmesmes & comme des hommes furieux & desesperez ils sortirent de table à l'instant pleins d'indignation & de zele ; & courant à la place publique, ils crierent à haute voix: Nous fommes Chrétiens, oui nous le fommes de tout notre cœur. Nous voulons bien que tout le monde ecoute la con-

fession que nous en faisons, oc que surtout le Dieu pour lequel nous vivons & nous mourons, air la bonté de l'entendre, I E s U s

" CHRIST nostre Sauveur, nous ne vous avons pas renié. Nous n'avons point abiuré la bienheureuse consession que nous avons

PERSECUTION DE L'EGLISE 7 L'an del.C. faire dans nostre battefine. Si nostre main a fait une faute, nostre 161. volonté n'y a pris aucune part. C'est l'artifice de l'Empereur qui nous a trompez, sans que l'or ait esté capable de nous eblouir & ... de nous bleffer. Nous nous depouillons d'une si horrible impieté; " & nous fommes prests de l'expier & de la laver dans nostre sang, « La juste douleur de leur chute les porta encore plus loin. Car courant de toute leur force vers Julien, & jettant à les piez par un genereux dedain l'or qu'ils avoient receu, ils luy dirent en

s'écriant à haute voix. Ce n'est point un don, seigneur, que vous nous avez fait, "mais vous nous avez condannez à la mort. Gardez. vos dons & vos liberalitez pour vos foldats, & immolez nous à J.C. que nous voulons feul avoir pour Roy. Reservez vostre or pour " des personnes qui n'aient point regret de l'avoir receu : J.C. nous " fuffit, &cluy feul noustient lieu de toutes choses. En mesme temps " ils exhortoient leurs compagnons à reconnoistre la fourberie qu'on leur avoit faite, à revenir à eux mesmes, & à reparer

leur faute par l'effusion de leur sang.

Ibid.

Naz p. \$6.h. Leur constance irrita tellement Julien, qu'il commanda qu'on aThdrt.p.6 st.c leur allast trancher la teste. Ils furent conduits hors la ville , 'fuivis de tout le peuple, qui admiroit leur courage, & le témoignage si glorieux qu'ils avoient rendu à la verité. Lorsqu'ils furent arrivez au lieu ordinaire de l'execution, celui qui estoit le plus âgé pria le boureau de commencer par le plus jeune nommé Nore 2. Romain: car il craignoit que la vue du supplice des autres ne l'epouventaft. Aufli-toft celui pour qui on demandoir cette grace se mit à genoux,& le boureau avoit déja l'épée tiré, lorsqu'on entendit de loin un homme qui ordonnoit de la part de l'Empep.653.84 reur de ne pas executer : 'furquoi ce genereux foldat , affligé d'estre privé de l'avantage d'une si heureuse mort; Helas, dit-il, "

Romain n'estoit pas digne de porter le nom de Martyr de J. C. « 'C'est en esset cette gloire que Julien leur envioit , quoiqu'il ne leur pust oster le merite du martyre auquel ils s'estoient trouvez preparez; ce fut pour cela qu'il leur donna la vie. Maisen melme temps il les relegua aux extremitez de l'Empiré, & leur défendit d'entrer dans les villes : ce qui leur procura l'avantage de ne point voir les impietez, & de n'estre plus exposez à ses artifices.

[Ces genereux foldats verifierent ainfi ces paroles de Saint Augustin, qui nous donne une excellente regle de la maniere dont nous devons obeir aux Princes . Jll y a eu, dit ce Saint, un ce Aug.pf. 124 p. Empereur infidele nommé Julien. C'estoit un idolatre, un mé- « chant, un apostat. Il avoit des soldats Chrétiens, & ces soldats et

fervoient

L'an de J.C PAR JULIEN L'APOSTAT. 161.

" servoient un Prince infidele. Lorsqu'il s'agissoit de la cause de " JESUS CHRIST, ils ne reconnoissoient pour Roy que celui qui " est dans le ciel Quand Julien vouloit qu'ils adorassent des idoles.

" qu'ils leur offrissent de l'encens, ils preseroient Dieu à Julien . " Mais quand il leur disoit ; Allez combatre , marchez contre une " telle nation; ils obeissoient aussi-tost. Ils distinguoient fort bien » entre le Seigneur qui est eternel, & le seigneur qui est temporel,

» & neanmoins ils demeuroient mesme soumis au seigneur tempo-» rel à cause decelui qui est eternel. Mais cela ne sera pas toujours " ainfi; les injustes ne commanderont pas toujours aux justes.

'Les simples soldats ne furent pas les seuls qui témoignerent Na2, P.7; b.c. eu de crainte pour Julien, parcequ'ils en avoient beaucoup pour Dieu : Plusieurs de ceux mesmes qui possedoient les premieres charges, & qui ne sembloient pas devoir resister à la tentation de l'esperance & de la crainte, eurent part à leur generosité & à

leur gloire' L'histoire met au nombre de ces illustres Confesseurs Thort. 1.44.1.1. V. leurs ti- "Jovien & Valentinien , à qui Dieu rendit dés ce monde le cen- 660.45ocr.l.). tuple de ce qu'ils avoient perdu pour luy, en les honorant de carparaghille, la pourpre imperiale dont il avoit depouillé leur perfecuteur : 4-8-144 (Nphr. Socrate feul y joint Valens. La necessité des affaires obligea neanmoins Julien de les retenir, ou de les rappeller aprés les

avoir bannis Il est certain au moins qu'il mena Jovien à la guerre de Perse.

Julien voulut abolir toutes les marques de la religion Chrétien- Sot 1,5,e.17 p. ne, pour ne rien laisseraux yeux des soldats qui pust les detourner 621,4. de l'impieté qu'il leur avoit sait embrasser. C'est pourquoi il al Nas.p.75,c.d. changea le principal étendar de l'armée appellé Labarum, fait

en forme de croix. 'Constantin l'avoit fait ensuite de l'apparition' Son.p. 621, a,b, celebre de la Croix qu'il avoit vue dans les Gaules : Julien le remit dans fon ancienne forme; 'c'est à dire autant que l'on en Bar. 111, fa6. 17, peut juger par les medailles que raporte Baronius, qu'il ofta la Euf.v.Confl.t. couronne qui estoit en haut , selon Eusebe, avec le chifre qu'elle c31.P.413.b.

enfermoit, & qui marquoit le nom de CHRIST. 'ou la Croix qui Bet. 12. 625. y estoit quelquesois en la mesme place, '& qu'au lieu du mesme PrudinS, m.t. chifre écrit en broderie fur le voile qui pendoit de la croix, a il aBar. 361. 1 31. mit ces lettres ordinaires de la republique Romaine, S. P. Q.R. Valentinien rétablit depuis le nom de J. C. fur cet étendar, 8 364 110.

Jovien mesme l'avoit déja fait, selon une medaille. V. Confian- ["Il y avoit plusieurs étendars decette forte, & un au moins

tin f 23. pour chaque armée . J'Quelques uns croient que mesme chaque A@ M.p.664legion & chaque cohorte avoit le fien, puisque S. Bonose & Saint Hift. Eccl. Tom. VIL

C.11, P. 195, clf.

PERSECUTION DE L'EGLISE.

L'an de J.C.

Maximilien furent martyrizez à la fin de cette perfecution, felon 18leurs actes que nous examinerons en leur lieu, 1 pour n'avoir pas voulu changer le figne [de J.C. ] qui effoit fur le Labarum des P4454. Herculiens, & y mettre le figne des idoles.

EMPROCOCIONARICONOCIONARIO ANA CECHENOCICIO EN COMPANIO DE LA REPORTA DE LA VIII.

Julien chasse Eleuse de Cyzic; deponille les Ecclesiastiques & les vierges de leurs privileges; veut faire rehastir les temples; tourmente les moines.

Nat.07.3 P.764 J ULIEN s'imaginant avoir bien affermi son autorité, & estre
J en état de ne rien craindre, 'parcequ'il avoit banni de sa Cour
& de ses armées les adorateurs du vray Dieu, se resolut d'entreprendre quelque chose de plus grand, c'est à dire la ruine entiere

du Chrittanfine, fans confiderer que ce defficio nétrole paseal-se-13P. miss impossible que criminel «Il coccut bien neamonisseque de la companie de la companie de la companie de la companie de ceul etiè une trop grande imprudence d'employer la violence de de punir par les flupplices ceux qui ne vondroiner pas facilier, puisqu'às effoient en figrand nombre que les magifirats euffent un beaucoup de prine feuelmente à les contra giffrats euffent

Il n'où pas nos plus leur défendre de s'affembler, de d'faire s'asseul'office d'oir à l'endimier, jugeant bien que cels dependioi d'eux, c's qu'ils le fervioint toujours malgre luy quand ils roudroient Massi Ivoduel le se mengécher par une autre voie, qui fut de chaffer des villes les Evelques de les autres Eccléraliques, a'fa que les peuples n'ayan persone pour tenir les affembles, ni pour les infuriure, ni pour leur administrer les Mysteres, d'e ne pouvante faire auton, exercice de leur religion, l'oublassitene peu à peu. Mais il trafchoit de couvrir se mauvais destiens par quelque pretexte plus specieux, comme de dire que les Ecclesatifiques causième des feditions d'ans les villes, quorque fouvent il n'y eut in sédition ni rine qui la put filtre craindre.

p.615.c.

'Cert anfi qu'il traise l'Églife de Cyric gouvernée alors par Eleulef qui livroit le parti des femairiere de des Maccoloines. ) Ceux de cette ville luy avoient deputé fur quelques affaires, de suffi pourrecroire fos ordes touchant le rétabilifement de leurs temples. Il les lotta de l'affection qu'ils témoignoient pour a religion, de apré leur avoir accordé out ce qu'ils demandoient, il y ajouts une défenfe à Eleufe d'entere dans la ville, parcequit avoit trait de par lemples, prefange les insux condicares, échibi des L'au de I.C.

hofpitatux pour entretenir les veuves, formé des compagnies de vierges facries, & porté les Geneils par fes difocumà abandonner VinaAtian la région de leura anceftres. (\*\*Out-Eleufe feroir heureux fi l'on n'avoir que des crimes de cette nature à luy reprocher! ) J'ulien de fest de la compagnité de l'avoir de l'avoir à l'inventable de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir à l'inventable de l'avoir de l'avoir à l'inventable de l'avoir de l'avoir à l'inventable de l'avoir à l'avoi

n'avoix que des crimes de cetre nature à luy reprocher ! J'ulien fie la mefine défenée d'entret dans Cyzie à diverse Chrécines que Eleufie avoir a vec luy , & Qui n'eftoient, pas de la ville [c'eftoient peut-eftre des moines, ] parce, difort-il, pa'ils ne pouveent s'empelcher d'y faire du trouble pour leur religion, eftant foldrenss par ceux de la ville qui fuivoient leur croyance tant parmi le fimple peuple, que dans les deux compagnies der àrgiers & des fingle peuple, que dans les deux compagnies der àrgiers & des

mornoyeurs qui y estoient tres puissantes.

"Il condama accorde mefine Eleufa i une tres große ammede, espenial fie dans deux moit in e faisier rehaffit Cyrice une eiglie des No. Seinflie des Noreilas que les Ariens ou le Catholiques, se mais parcequ'il effoit bien aife de les armer les uns contre les autres, 16¢ qu'il cherchoit cous les moyens de décire les actions senous parce, 10¢ qu'il cherchoit cous les moyens de décire les actions senous principes, juyil di encore mendre aux Novaziens une place dans is-apana Cantantinople, 6¢ qu'il faur permie dy rebatir leur egifié que se principes, juyil de concre mendre aux Novaziens une place dans is-apana Cantantinople, 6¢ qu'il faur permie dy rebatir leur egifié que se la la la commenta de la contraintie de la contraintie de la la

Eleule ne fitt pas le feui banni de fon fenge par Trijnifice de Julien JII ya bien de l'apparence que la mefine chole arriva en Sest<sub>2</sub>na<sub>2</sub>y-p. beaucoup d'autres endroits, foit par les ordres exprés de fuilen foit par les mutiencies de peuples qu'il fodémoris par d'affirmulation. Sucomme marque en particulier la perfecution de S. Tite bade Boftre I (Mais soute matricone en fontempa, après l'arrivée

de Julien à Antioche . ]

Julien trouva excore une aurie invention prut tourmenter les es pêne h. Eccléstafiques, qui fin de califor trouts les loix que Conflarin de Cordiance avoient faires en leur faveur; ét anfai il les priva de l'immunité, des percepaires, de la distribution dant blé done ils jouillionen auparavant, de les fournir aux charges de aux fonctions publiques, lorqui liné entécher pas exemts par d'aux troit, est publiques, lorqui liné entécher pas exemts par d'aux troit; est Nous avons excore un reciric adrellé à ceux de Conflarinople, plus par au li flourner aux charges du Conflict tous curva qui s'en ethicent exemtes, dois comme Christian, l'eff à dire comme Clerca, Jfoir fous quelque autre privater que ce fuit. PERSECUTION DE L'EGLISE.

'Il cassa de mesme tous les privileges accordez, aux vierges & 362 aux veuves que leur pauvreté avoit fait mettre sur le role de l'Eglife. Non seulement il fit perdre aux uns & aux autres les grains que Constantin leur avoit assignez sur les tributs des villes par des loix expresses; il les obligea mesine encore de rendre ce qui leur avoit esté donné auparavant, & le fit exiger "avec une ac-

L'un del.C.

rigueur & une cruauté incroyable.

Le mesme desir qu'il avoit de renverser l'Eglise, luy fit ordonner que ceux qui auroient demoli les temples sous Constantin & sous Chry t. 1.07.10. Constance, 'renverse des autels, pris quelque don consacré aux B.480.487. idoles,ou fait quelque chose de cette nature, "seroient obligez de # Son p 600.d. rebastir ce qu'ils avoient ruiné, ou de sournir l'argent necessaire : Et comme ils ne pouvoient faire ni l'un ni l'autre, les Prelats, les Clercs, & beaucoup d'autre Chrétiens effoient mis dans les Chry.p.4878. prisons, appliquez à des questions tres cruelles, 'oc mesme con-

dannez à mort non fur la conviction, mais fur la fimple accufa-Lib.or. 12. p. 291, tion de quelqu'une de ces chofes . 'Il faifoit aufli "payer ceux qui &c.

s'ettoient servis des pierres tirées des temples [ que d'autres avoient demolis . ]

Soz. p.600.d. On traitoit les Ecclefiaftiques avec la mesme rigueur, pour les obliger de decouvrir les richesses l'Eglise : Car Julien vouloit luy ofter tout ce qu'elle avoit d'argent, d'offrandes, & mesme de Naz.or.3-p. 86. vales facrez, pour fatisfaire autant fon avarice que fa haine contre I.C.C'est ce que S.Gresoire de Nazianze décrit amplement ; & il remarque que les colonnes effoient toutes rouges du fang des

ministres de l'aurel que l'on y avoit attachez pour les fouetter. er.19 p. 307-308 'Les Gouverneurs venoient avec des archers se faisir des eglises

pour s'en emparer ou les ruiner.

Juli fr. p. 529lor. Julien se moque dans ses ouvrages de la prosession toute sainte 7.P.417. des foliraires qui abandonnoient les villes pour se retirer dans les deserts, & dont la pluspart se chargeoient de chaines & de colliers de ser : Et certes haissant l'Eglise comme il faisoit, il n'avoit pas fujet d'aimer J'ceux qui en estoient un si illustre ornement , b &c dont les prieres le devoient bien toft terraffer luy mefme avec Nat. or. 3-P-77. tous ses demons. 'S. Gregoire de Nazianze semble marquer ces railleries qu'il faifoit des perfonnes & des pratiques les plus faintes

or. 4.P. 122. 22 de l'Eglife , lorsqu'il luy adresse ces paroles: Voilà ce que nous « vous difons, nous qui nous amusons à chanter avec des vieilles, « qui nous dessechors par de longs jesines, jusqu'à paroistre com- « me des cadavres, qui passons les nuits sans dormir, quoique nous ... n'ayons rien à faire, qui aimons mieux les employer à des baga-

Soz. p. 600. b. c.

» telles & à des contes, qu'à reparer nos forces, & qui avec cela ne " laissons pas de vous terrasser. [Mais son aversion n'estoit pas pour se satisfaire par des railleries; & c'estoit sans doute par son ordre qu'on troubloit le repos de leur solitude en les faisant enroler pour les mener à la guerre, J'comme nous le voyons dans l'histoire Ras, v.P. e.7. p. de S. Apollone.

### **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** ARTICLE VIII.

Il exclud les Chrétiens des charges les tourmente en plusieurs manieres; maltraite diverfes villes.

[CI Julien tourmentoit le Clergé, les folitaires, & les vierges. tantoft par des voies indirectes, tantoft par une perfecution ouverte, il agissoit de la mesme maniere à l'égard de tous les Chrétiens en general.] Il disoit toujours à la verité qu'il ne vou- sullet 7. p. 110. loit pas qu'on les fist mourir, ni qu'on les maltraitast injustement, ni qu'on leur fist aucun tort. Il n'ordonnoit pas aussi qu'on les Jp. 43-P106[Sot trainaft par force aux autels des idoles pour facrifier. [ Mais il 1,5,6,5,0,600.1. trouvoit mille autres moyens de les tourmenter, soit par luy mesme, soit par ses ministres, soit par les soulevemens des peuples.] Si l'on pouvoit donc dire que sa persecution estoit un peu moins set p. 601 4. cruelle pour les supplices que celle des Diocletiens & des Deces, elle estoit pour le reste plus dure & plus fascheuse que toutes les autres. Beaucoup de Fideles y foûtinrent de grands combats à la Nat.or.; p 51 e vue des hommes & des Anges, & y souffrirent beaucoup dans leurs corps en mesme temps que leur ame demeuroit invincible par la force qu'elle recevoit de Dieu . 'Les uns perdirent l'auto- ed, rité & les dignitez qu'ils possedoient dans le siècle; d'autres se virent avec joie ravir toutes leurs richesses: d'autres furent separez par l'exil & de leurs patries & de toutes les personnes qui leur estoient les plus cheres.

[C'eust esté peu de chose s'il se fust contenté]'de dire qu'il leur Julien 7 p. 120, falloit preferer ceux qui honoroient les Dieux . Ils n'eustent pas Nanor 3, p 81.0 eu beaucoup de peine à fouffrir qu'il les appellast, & eust or. biThdr.l. 30:16 donné aux autres de les appeller Galiléens au lieu de Chrétiens, 1.1.6.59. P.6.12. puisque ce n'estoit qu'un témoignage de la legereté de son esprit, 643 ou de la peur que luy & ses demons avoient du nom de Christ; '& quelque facilité qu'ils eussent de donner aussi à Julien quelque Nazp \$1.52. nom de raillerie & de mepris, ils eussent mieux aimé souffrir cette petite injure, à l'exemple de leur maistre.

42 PERSECUTION DE L'EGLISE

[Mais cutx d'entre eux qui efficient encore foibles, finere fans <sup>184</sup>

\*\*\*sect<sub>1,to,1,8,4</sub> and truju familio [18] fondenance qui [18] (qu'aucun Christe 

\*\*\*sect<sub>1,to,1,8,4</sub> and truju familio [18] (ordenance qui [18] (qu'aucun Christe 

\*\*sect<sub>1,to,1,8,4</sub> and 

\*\*sect<sub>1</sub>

L'an de LC.

leur défendant l'ufage du glaive, ils ne pouvoient pis punir les coupables qui auroient merit le amort Socomene ajoute qu'il les priva encore de tous les droits de citogens, & de cout le fecours qu'ils peuvent attendre des lois & de la justifice, [comme avoir fait Diocletien par le premiere dit de la perfecucion. Mais un fait de cette importance devoire eftre encore attefé sur d'autres.]

Sompalyah. Ta guerre de Perfe luy fournit encore une autre matiere de perfecucion. Car comme elle demandoit de true grands apprells & des depenfes excellives; il fit état de tirre des Chrécheis tout l'argent dont il avoit bession ; & mit une taxe sur tous ouxse qui refuséroint de facrifier, Jaquelle il sidies gaper avec beaucoup de rigueur ; & ainst en peu de temps il se rendie extremement riche; Mais comme il cherchoit encore moins à l'enrichir de

leuts biens qu'à pentre leuts ames, j'îl ne craignoir pas, 'comme V-14on dit, d'emplogre le prefera & le acuelle pour faine
Namentage
appliast II s'élitorçoir de gagner les uns par de l'argent, les autres
s'étable
par de charges, d'autres par fes prometiles, de d'autres par toutes fortes de civilitez & d'amitiez, qu'il leur faitoir devant tout le
monde, plutoft avec une baffelle puerfle, qu'vac le gravité d'un

grand Empereur.

Seales, p. Celloir pour ce fujet encore que, comme nous avons dir, spin-lo fuju une ville faiti pravidte une incliation particuliere pour le pagarifine, il luy écrivoir pour l'exhorter à luy demander touvier les graces dont elle avoit befoine & au contraire il de destination curvertement ensemi de celles qui demeuroiene dans la religior Chrécienne: Il ne vouloir poine aller dans ces villes, ni cootter exux qu'elles luy deputoient pour leura affirera. Il traita ainfi exux de Nifiles, qu'il menaça mefine de ne pas fecunir file se fee les vernoiene affigere, comme on le crigioni ; d'ecta le parcfes les vernoiene affigere, comme on le crigioni ; d'ecta le parc-

qu'ils effoient tous Chrétiens, que perfonne n'entroit dans les iemevilles. cemples, & qu'on ne les avoit pas feulement ouverts. Il fit auffi ofter de leur ville le corps de Saint Jacque leur protecteur, que v.oa tire.

Constance y avoit fait enterrer.

Tider.l. p.e.s. Quand il alla en Perfe, il laissa Edesse à gauche [& ne voulut point y entrer,] à cause de la pieté qui y sieurissoit. [ Il avoit dés auparavant fort maltraité cette Eglise. ] Car les Ariens qui en

1. iceneduring, mi cellifyes, mi abegar.

L'an de J. G.

possedoient les revenus, s'estant soulevez contre les Valentiniens de la mesme ville, & ayant sait quelque desordre, il ordonna qu'on prendroit toutes les richesses de cette Eglise pour les donner aux foldats, & que les terres qu'elle possedoit seroient confiquées à fon domaine particulier. Il couronna fon injustice par cette raillerie, que c'eftoit afin que la pauvreté les rendift plus fages, & qu'ils pussent acquerir plus aisément le royaume des cieux, que l'Evangile promet aux pauvres[II y a apparence que la ville d'Edesse suy sit quelque remontrance sur ce sujet, & que ce fut sur cela qu'il répondit à Ecebole, qu'on peut croire avoir esté l'un des principaux de cette ville, & par luy à tout leur Confeil: ] 'Il luy mande donc que si les habitans d'Édesse ne ces- passage, sent d'irriter sa clemence par leurs seditions & leurs querelles, il fera porter à ceux mesmes à qui il écrit la faute du public, & les punira par l'exil, par le fer, & par le feu [L'illustre S. Barfe estoit peut-estre dessors Evesque de cette Eglise pour les Catholiques : & elle estoit soutenuë par les prieres de beaucoup de saints solitaires entre lesquels Saint Julien Sabas & S. Ephrem estoient fans contestation les plus celebres. 1

Il mande au pontife payende la Galacie, qu'il est tout prest ep. 65, 206. de secourir la ville de Pessinonte, pourvu que ses habitans adresfent tous ensemble leurs voeux à Cibele; & que s'ils negligent d'appaifer cette deesse, non seulement il ne pourra pas les assister, mais qu'il leur sera messne ressentir les esses de son

indignation.

'Les villes de Maïume & de Gaza en Palestine estoient tres Soup 197.cd. proches l'une de l'autre pour la distance des lieux, n'estant eloignées que d'environ une lieue, oc la premiere servant de port à la seconde; mais elles estoient tres separées pour ce qui est de la V. Confian-religion. 'Car du temps de Confiantin 'tous ceux de Maiume ellas, g. p. 150. ayant abandonné le culte des demons aufquels ils avoient esté b c. jusqu'alors extremement attachez, embrasserent avec beaucoup

de zele & d'ardeur la religion Chrétienne. Constantin en fut ravi, & pour recompenser leur pieté, il donna à Maiume le titre de ville, (car ce n'estoit auparavant qu'un bourg dependant de Gaza, & luy fit porter le nom de Constancie à cause de Constance qu'il aimoit pardetsus tous ses enfans. Ceux de Gaza au con-15.c.3 p.597.c. traire demeurerent toujours fort obstinez dans le paganisme, & Hier, v Hill.p. dans le culte de l'idole de Marnas, & l'on voit par la vie de S. alolize feb.p. Porphyre, que meime fous Arcade il y avoit encore fort peu de 647,01648.c. Chrétiens dans cette ville, quoiqu'elle eust eu deix plusieurs

362.

PERSECUTION DE L'EGLISE L'an de J. C.

faints Evelques, comme [Silvain,] Afclepas, & Irenion. 362. Nat.or.3.p.\$7.

'Ceux de Gaza secondant donc avec tant de soin l'ardeur que Julien avoit pour le paganisme, ils ne manquerent pas d'estre Hier,p.249.b. estimez, honorez & cheris de luy. 'Aussi il leur accorda la mort de S. Hilarion & d'Hesyque son disciple, avec la destruction de fon monastere, & des lettres pour chercher ce Saint par toute la

terre ; comme ils furent en effet le chercher jusqu'au monastere de Bruchium prés d'Alexandrie dont il estoit sorti la veille. [Mais ce qui leur fut bien plus agreable, ] 'c'est que comme ils Soz,1-5,c-3.p. 597 .c.d. eurent intenté procés devant luy contre la ville de Maïume, ce

juge equitable priva celle-ci des droits de ville, & du nom de Constancie, & la soumit à ceux de Gaza sous le nom de basse Amm.l.22.p. ville . [ Ammien ignoroit fans doute cette fentence , ] 'lorfqu'en blasmant son Julien de ce que dans le jugement des procés il s'informoit à contre temps de la religion des parties, il pretend que jamais neanmoins ni certe confideration, ni aucune autre,

ne luy a fait rendre un arrest injuste. Sor. p. 597, de 'Depuis ce temps, Maïume & Gaza ne firent plus qu'un corps de ville pour le civil: mais pour l'ecclesiastique elles firent tou-

jours deux villes, qui avoient chacune leur Évesque, leur Cleré, leurs autels (ou leurs paroices, lleur diocefe, les festes de leurs Martyrs, & les memoires de ceux qui avoient esté leurs Evesques. Un Evelque de Maïume estant mort, celui de Gaza pretendit réunir cette Eglise à sa jurisdiction, comme ne faisant qu'une mesme ville, & par consequent ne devant avoir qu'un Éverque relon les Canons. Mais le Concile de Palertine jugea que Maïume avant acquis le titre de ville par sa pieté, & ne. l'ayant perdu que pour la mesme raison, par le jugement d'un Prince payen, & en haine de la religion Chrétienne, elle n'en

devoit point perdre ce droit dans l'Eglise; & ainsi le Concile luy

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ARTICLE IX.

ordonna un Evelque.

Julien defend aux Chrétiens d'enseigner, & mesme d'étudier les lettres bumaines.

[TL n'y a rien de plus celebre dans toute la persecution de Julien, J'que la défense qu'il fit aux Chrétiens par une loy expresse dés le commencement de son regne, \* d'apprendre les ap 11a Aug etv lettres humaines, & "d'étudier les auteurs payens, voulant que Norz 3. 1,18,c.12 P.239 L

FRuf.1, 10, c.32. P-175-1.

221.d.

P. 598.2.

L'an de J. C. PAR JULIEN L'APOSTAT. 345
162. I'on ne receuft dans les colleges que ceux qui adoreroient les

idoles

1 Cierte los fisivia apparentment J'eelle qu'il publia pour défers. Annabas per aux Christiensi denleignes la theorique, la grammaire, 4 et achieum denleignes la theorique, la grammaire, 9 et achieum definite de la compartie de la comp

conduire dans le monde. 1 'Nous avons encore l'edit tout entier qu'il publia pour défen- p. 192-193dre aux Chrétiens d'enseigner les sciences. Il y tasche tant qu'il Bar, 362. \$ 303. peut de couvrir la veritable raison qui le luy fit faire, c'est à dire la 307. crainte qu'il avoit que les professeurs Chrétiens ne fissent voir en expliquant les auteurs payens, combien leur religion estoit mal fondée: 'Il couvre, dis-je, cette crainte sous le pretexte pitoyable Juli-2.194. qu'il ne falloit pas que ceux qui témoignoient honorer Homere & les autres auteurs semblables, en prenant la peine de les expliquer, se moquassent des Dieux que ces auteurs avoient adorez, & traitaffent d'impies ceux par le moyen desquels ils vivoient. 'Ainsi il leur donne le choix ou d'enseigner les poètes, s'ils croient pagentes qu'ils ont eu raison, & s'ils veulent adorer leur divinitez, ou de s'en aller expliquer Saint Matthieu & Saint Luc dans les eglises. & de purifier par ce moyen leurs oreilles & leur langue, d'une doctrine qu'ils étoyoient fausse & impie, [comme si c'estoit à un persecuteur des Chrétiens à leur presente ce qu'ils doivent faire pour pratiquer les regles de leur religion. Ce fut peut-estre pour . faire executer plus exactement cette loy , ]'qu'il ordonna le 17 Bar. 962. \$ 304. juin de l'année 362, que non seulement tous les professeurs des lettres seroient choisis par le Conseil & les principaux habitans des villes, mais encore que le decret de leur election luy seroit envoyé, afin qu'il y ajoutast son jugement.

n'avoit pas d'autre part efté moins heureux d'avoir trouvé une vacandi n'éi occafion fi favorable "de ne travailler plus que pour Dien feul: Nort 4. "Le fophilté" Procrefe eut aufii affez de generofité pour renoncer ... Histohi[Eun. 1. ja penfe q'ill détrools metine de l'estrete.

Hift. Eccl. Tom. VIL

PERSECUTION DE L'EGLISE. L'an del.C. à la melme profession, de laquelle il s'acquitoit à Athenes avec 362.

beaucoup de fuccés, quoique Julien luy accordaft de la garder par une grace particuliere, [ peut-estre parcequ'il avoit prisses lecons. 1

Dans l'edit où Julien défend aux Chrétiens d'enfeigner les lettres humaines, il en permet l'étude à tous ceux qui le voudront mais il ajoute auffi-toft que c'est parcequ'il ne falloit point fermer l'entrée des sciences aux jeunes gents qui ne sont point

encore determinez à rien,ni les amener par force au culte de ses Dieux ; & qu'encore qu'il fust assez juste de les guerir mesme malgré eux, il falloit neanmoins instruire les fous plutost que de les punir. Il est difficile de juger du sens de ces paroles embaraslées, & de voir s'il permet l'étude à ceux melmes qui faisoient ouvertement profession du Christianisme, ou s'il se contente de

ne pas obliger tous ceux qui vouloient étudier dans les ecoles , à Ruf, Luc. 22.p. faire une profession publique du paganisme, 'comme Rufin dit 256. affez clairement ou'il fit .

[Mais s'il ne défend pas aux Chrétiens l'étude des lettres par cet edit, il la leur défendit bien-toft aprés par un autre, comme. nous venons de le dire,] & femble leur vouloir interdire l'usage mesme de la parole [Cet edit,ou le premier mesme, a paru honteux aux plus grands admirateurs de Julien, comme nous le

Amm 122,25 p. voyons par Ammien , ]'qui l'accuse en plus d'un endroit d'une 122 chand. dureté excessive, & avoue qu'il n'est digne que d'un eternel oubli. Le pretexte que Julien prit pour le faire, fut que des Chré-

tiens ne devoient point chercher d'autre science que la simplib.dj szanb. cité de leur foy, & laisser là les lettres humaines, qui estant alors appellées les lettres greques, n'appartenoient, disoit-il, qu'à ceux qui suivoient la religion greque, c'est à dire le paganisme; se jouant ainsi ridiculement sur une equivoque de mots. Mais ce raifonnement fi puerile, felon lequel il eust du interdire aux Chrétiens non feulement l'étude de l'eloquence, mais l'usage entier de la langue greque, '& de tous les arts inventez par les Grecs; & qui eust en mesme temps interdit aux payens tout ce que les Grecs avoient receu des autres nations : 'cette raison ,

dis je, si frivole, estoit une preuve convaincante, que Julien re-connoissoit luy mesme la foiblesse du paganisme, & qu'il jugeoit qu'on ne le pouvoit soûtenir qu'en offant aux Chrétiens les arraes & l'appui de l'eloquence. Maison ne le pouvoit pas soûtenir par cette voie, non plus que par aucune autre, puisque la force

1936.

Naz,or, 3.p.97.

P 98 99.

P51.b. P.99.100. Parper L'an de J. C.

des Chrétiens ne confiffe pas danscette vaine eloquence des paroles, pour laquelle ils ont plutoft du mepris que de l'eftime, mais dans la connolifance de la verité, & dans les raifonnemens que leur folidité rend invincibles.

Theodoret raporte une raifon prefique femblable de cette de Tabirt,1,1-c.p., fenfe, & ilfemble que Julian mefime l'avouoit, favoir que c'eliotic <sup>64</sup>,1-b. parecque les Christiens trioient des grands avantages contre les payens de leurs livres mefimes, & les combatoiens par leurs pro-ores armes.

"Sozomene nous en apprend une troilieme. & dis que ce fut Seala, et al., gar la jaioute qu'il con- une de voir parmi les Chrieriems urgan de José nombre de perfonnes qui honoroient l'Egife par leur (cience & leur etoquence, entre légules excollente particuliement Apollinaire, S Bafile, & S Gregoire de Nazianze, dont la reputation effagir l'eclat de cous les foiphiles payers. Mais fon en-gloral, sent excortre la gloire de ces perfonnes ne fevrir qu'il la rehaudier particulier de course la gloire de ces perfonnes ne fevrir qu'il la rehaudier particulier de course la gloire de ces perfonnes ne fevrir qu'il la rehaudier particulier de course la gloire de ces perfonnes ne fevrir qu'il la rehaudier particulier particulier

che ven grien profit. Le Destre Gregore dir qua cedit del Nazian-Muniqua. Le capping profit. Le Destre Gregore dir qua cedit del Nazian-Muniqua. Le cappingua poste la medira tilolo al la pedire. (Nones ne voyons neamonins aucune de 6ts pieces qu'on paide affirere avoir etfe dire en ce temped. Illi femble qui natique nommé Origene ait autorità fait alors quelque écrit pour la religion, donc Saint Bafüle à qui 1716.
Il l'avoic envoyor, étroniogne faire de Petfinne.

Socrate forme ici une quettion confiderable, favoir s'il n'euf sençastrati point etfe plus trilep un' Eglife, que defénie que plilan avoir faire aux Chrétiens de line ies auteun profianes, euft fubblité, éc quoin fe fuit contend ées Peres éc des auteurs ecclédifaiques. Pour luy il croit que non éx remarque d'abord que J. C. & les Apottec confiderant de ledie vanteur ecclédifaiques. Pour luy il croit que non éx remarque d'abord que J. C. & les Apottec confiderant de ledie vanteur en condannes, mus l'on alifiée à la diction de chaque perfonne que de la confideration de la company de la confideration de la company de la confideration de la company de la company de la confideration de la company d

X x i

L'ande LC.

PERSECUTION DE L'EGLISE

duifant ce que les payens en avoient écrit, & faifant rougir les 262. désenseurs de l'idolatrie par la honte de leurs propres fables.

[ Ces raisons estoient sans doute tres fortes dans les premiers fiecles de l'Eglife. Elles le font moins pour la pluspart au temps où nous fommes, où nous n'avons plus de payens à combatre, où tout ce que les philosophes ont jamais dit de plus beau & de plus folide, se trouve renfermé dans les écrits des Peres, où nous pouvons tres aifément nous paffer des anciens pour ce qui regarde les regles du raifonnement & mesme pour l'eloquence, nous en trouverions fuffifamment, foit dans quelques anciens Peres; particulierement dans les Grecs, foit dans quelques modernes, qui cedent peu aux anciens. De sorte qu'il semble que la necessité d'étudier les auteurs payens, se reduit à apprendre la pureté de la langue latine, & à estre capable d'entendre ce que les Peres ont mélé dans leurs écrits, des fables des poètes, ce qui pourroit paroiftre affez peu important à ceux qui n'aiment que la folidité & non l'eclat de la science, s'il n'estoit vray qu'en n'entendant pas avec facilité les ouvrages des Peres, on ne les liroit pas avec plaifir, on s'en degoufteroit, & on viendroit peut estre jusqu'à les negliger, à les meprifer, & à les oublier entierement. Ainsi on abandonneroit la source de la tradition de l'Eglise, par laquelle on connoift la verité. & on se trouveroit reduit aux fausses lueurs de nos imaginations & du raisonnement humain, qu'on sçait par raison, ausli-bien que par experience, estre une source de toutes fortes d'evaremens dans la morale & dans la fov . 1

## ARTICLE X

Julien veut faire bonorer les demons avec luy : Il fait perfecuter les Chrétiens par les Gouverneurs .

Chry.t., 01.40. T ULIEN ne faifoit encore qu'elcarmoucher , pour me servir de ce terme, lorsqu'il interdisoit aux Chrétiens la profession des sciences. Car comme c'eust esté une grande honte aux profesfeurs Chrétiens, de quitter leur religion pour un peu de gain, aussi il n'y avoit pas beaucoup de gloire à perdre son emploi & son établissement plutost que sa foy. [Il eust bien voulu ne se pas anor,3p.81. contenter de cette persecution secrette & couverte.] Mais si

d'une part il n'avoit pas le moyen de perfuader l'idolatrie par ses raisons, il craignoit de l'autre la honte d'estre accusé de tyrannie. Ainfi ilchercha des adreffes, ou plutoft des malices, pour estre eniel sans cesser de paroistre doux .

PAR JULIEN L'APOSTAT.

L'an, de J.C. Il le fit en plusieurs autres manieres,ª mais une des plus cele- 4. bres & desplus memorables, fut l'artifice dont il usa dans les a pas. images qu'il fit faire pour eftre reverées des villes, des peuples, &c des magistrats, selon la coutume qu'avoient alors les Romains: Car au lieu des ornemens simples & innocens qu'on avoit accoutumé d'y mettre, il fit peindre avec son portrait, les images des demons qu'il vouloit faire adorer. Il v avoit dans quelques Soultage, 17.P unes un Jupiter fortant des nuées qui luy mettoit le diademe fur 62 1.h. la teste, & le revétoir de la pourpre, avec un Mars & un Mercure qui le regardoient, pour dire qu'il excelloit egalement dans la (cience de la guerre & dans celle des belles lettres .

Son dessein en cela estoit d'engager les peuples dans l'idola-be Nat-P\$384 trie sans qu'ils le socussient, en leur faisant rendre aux demons l'honneur qu'ils rendoient à son image, ne doutant point qu'aprésavoir fait ce pas il ne les portaît aifément à des actions plus criminelles: ou d'avoir pretexte de punir ceux qui refuseroient de rendre cet honneur aux demons, non comme Chrétiens, mais comme criminels d'Etat. Peu de personnes eurent assez de pieté & d'intelligence pour echaper ce piege si artificieux; & ceux là furent punis pour avoir esté trop éclairez & trop fideles a leur veritable Roy. Les autres qui estoient plus simples & moins spirituels, furententrainez dans cette impieté, dont leur ignorance leur aura peut-estre fait obtenir le pardon Nous trouvons enco- Bar. 162, 128 re quelques vestiges de cet artifice de Julien dans des medailles , Byz.fam. où l'on avoit son image gravée sous le nom de Serapis conjoin-

tement avec la figure d'Iss. On dit que dans le mesme dessein, Codi.ori.C.P. il fit mettre à Nicomedie des statuës de luy & de sa semme He- 97.b. lene qui estoit morte, I sous les figures d'Apollon & de Diane;ce qui fit tomber un grand nombre de personnes dans l'idolatrie.

[Ce fut apparemment pour cela que]le grand Theodose fit abatre quelques unes de les statues , & décria ses monnoies .

&c.

Julien ne put pas demeurer toujours dans fa diffimulation , ni Nator 3 p. to. se contenter d'attirer les Chrétiens au paganisme par ses persua-b.c.d. fions ou ses tromperies : Il falloit que le seu qu'il nourrissoit au dedans de luy, aprés avoir jetté tant de fumée & tant d'étincelles, vomist enfin quelques flammes, & parust à decouvert. On en dis7.4. vit quelque chose dans les edits qu'il publia, comme nous avons dit, pour depouiller les eglises. [ Nous en verrons' encore de plus grands effets à Antioche.

Mais ce que nous ne pouvons différer à dire, c'est la maniere dont il se conduisoit à l'égard des Gouverneurs & des peuples . Xx iii

#### PERSECUTION DE L'EGLISE.

350 PERSECUTION DE LEGLISE. Helloit ravi que les Chrétiens fullent perfecutez avec les crusutez les plus inhumaines; mais il vouloit se decharger de la haine de ces cruautez . 7 'C'est pourquoi il laissoit d'une part la tyran-9.74 L nie & la violence au peuple dont la fureur est d'autant plus difficile à appaifer, qu'il se conduit moins par la raison que par un

or.4. p.120.b.d emportement aveugle; '& de l'autre il donnoit ordinairement Thort. 1, 26, 3.P les charges tant civiles que militaires, aux personnes les plus a.Nas.p.120c. inhumaines & les plus impies. L'apostatie estoit un degré tres assuré pour arriver aux dignitez et aux plus grandes faveurs du

Prince, quelque indigne qu'un homme en fust & par ses crimes & par fa mauvaife conduite.

Socr.L1 c.r4.p.

'Ainsi les Gouverneurs considerant l'amour du Prince pour le 186b. paganisme, comme une occasion favorable à leurs interests, encherificient fouvent fur fes ordres, tantoft en augmentant les taxes qu'il faisoit payer aux Fideles, tantost en leur faisant endu-Thorn, I 3.0.3.P. rer divers fupplices. 'Il est vray qu'ils ne contraignoient pas ouvertement les Chrétiens de facrifier : mais ils s'efforçoient de

les y reduire par toutes fortes de mauvais traitemens qu'ils leur Nat.or. 3. p. 91.0 faisoient [sous d'autres pretextes . ] Julien bien loin de les punir

de cette injustice, les deposoit & les bannissoit lorsqu'ils ne té-Socr. 186.b. moignoient qu'une inhumanité mediocre; '& quand les Chrétiens luy venoient faire des plaintes des injustes violences de ses

officiers, il leur répondoit que la loy de leur Evangile les obli-Naz p.74 2. geoit à fouffrir les maux qu'on leur faifoit. Il autorifoit de melme les plus grandes violences des peuples, par une tolerance plus forte pour eux qu'une loy, parcequ'elle marquoit mieux quelle effoir fa vraie volonté.

#### ARTICLE

De S.lean & S. Paul. & de quelques autres qu'on dit apoir fouffert à Rome & dans l'Italie four Julien.

Sozil s.e. z p. E fut par ces divers artifices que sans qu'il y eust de perse-616.617. cution ouverte ni d'edits publiez contre les Chrétiens , ils estoient neanmoins contraints de s'ensuir & de se cacher partout, [& qu'on voyoit mefine des martyrs en diverfes provinces de l'Empire. Nous en marquerons ici le principaux, en commençant par Rome & par l'Occident, où il y a moins de choses à en dire .

Amm.1,19.21.p. Tertulle fait Preset de Rome par Constance, avoit encere 146,d 1 90,C

PAR JULIEN L'APOSTAT.

L'an de I.C.

362.

cette dignité lorsque Julien se rendit maistre de l'Italie, avant le milieu de l'an 361. Maxime luy succeda dés la fin de la mesme Las.p.195.b.c. année ; '& "Apronien qui receut la mesme dignité au commen-Lag.p.agt.a-NOTE 5. cement de 363, la possedoit encore sous le regne de Valentinien. L16 p.313 c. 'Le premier effoit certainement payen. [ On peut fans crainte 1,19 p.147,6, l'affurer des deux autres : & ainsi il n'est point étonnant qu'ils aient fait quelques martyrs. On en marque en effet plusieurs à Rome sous Julien, quoiqu'il n'y en ait point dont nous ayons des preuves bien affurées. Les plus celebres sont Saint Jean & S.Paul dont l'Eglife fait la feste le 26 de juin, & qu'elle honore tous les jours dans la celebration du Sacrifice. ] Saint Gregoire de Tours Gr.T. g.M.e. nous apprend qu'ils effoient freres, & qu'ils ont souffert à Rome: Cauffi ils font celebres dans tous les monumens de l'Eglife Romaine. J'Leur feste est marquée dans le Sacramentaire de Saint Sacrapatatal Gregoire, avec une Preface qui porte aussi qu'ils estoient freres. n.p. 167. Quelques exemplaires y ajourent une vigile, 'qui est encore Thomasp 151; marquée dans le Missel de Thomasius, ce dans d'autres monumens. Le calendrier du P.Fronto met feulement la feste de ces a Frontate, deux Saints. " Nous trouvons une eglife de leur nom que S. Leon ? Agafe. 16 a. fit, dit-on, bastir auprés de celle de Saint Pierre pour servir à un 1.7 monastere : Saint Gregoire le Grand dont le monastere en estoit Gregoire Ev.b. proche, y prononça la 34.º homelie fur les Evangiles , felon que le titre le porte. Et dans un Concile tenu par le mesme Pape, LEPHEPE III Deussedit & Jean s'intitulent Prestres de S. Jean & S. Paul. [Leur veneration n'estoit pas renfermée dans cette ville de

Rome. 1 'Ils font marquez entre les martyrs de Rome dans les Fix ness. 1 martyrologes qui portent le nom de Saint Jerome, dans ceux [ de Bede ] & du IX. fiecle, & dans presque tous les autres Latins. 'Il y avoit dans le VI fiecle une celebre eglife de leur nom à Ra- Forte Martie. venne. Le Pape Pelage II. envoya de leurs reliques, & de celles P.141. de quelques autres martyrs, à S. Gregoire de Tours, qui raconte 190. comment le vaisseau où estoient ces reliques fut sauvé d'un grand danger comme par miracle . [ Cest peut-estre ce qui les rendit encore plus celebres en France, ] 'où nous trouvons un office Thomas, p. 370. propre pour leur feste dans l'ancien Missel : & cet office marque 171. encore qu'ils estoient freres . Mais elle y est mise f au mois deseptembre, Jentre la feste de S.Cyptien & celle de Saint Maurice. Tean Abbé de Casemare raporte à Saint Bernard une apparition Bernap. 186. p. de ces Saints fur le malheureux fuccés de la Croifade de Louis le 144. jeune. C'estoient les patrons de son eglise. [ Nous ne disons rien

1. Ufu ard , Adon , Raban , Nother , Vandelbert

PERSECUTION DE L'EGLISE

L'an de LC. de l'histoire de ces Saints, quoique nous en ayons des actes fort 36%. amples, parceque nous ne voyons pas qu'on y puisse rien fonder Noze 6.

avec quelque folidité.

On marque, comme nous avons dit, la feste de S. Jean & S. Paul le 26 de juin: & le 23 du mesme mois, Usuard & Adon mettent à Rome Saint Jean Prestre & Martyr, decapité par ordre de l'impie Julien , qu'ils supposent visiblement avoir esté alors à Rome ; Mais aussi je ne sçay si rien nous oblige de l'entendre de Iulion

Bar 162 fayels 3 l'apostat, 3 comme Baronius . l'a mis dans ses Annales & dans le martyrologe Romain . ["Il y en a qui croient que le chef qu'on V. s. Jean. garde à Rome dans l'eglife de Saint Silvestre du champ de Mars Battille

comme le chef de S. Jean Battifte,eft celui de ce faint Preftre. Boll. se.may.p. Les actes de S. Gordien mettent nettement son marryre sous 551. \$ 1.

Julien l'apollat: ["Mais c'eft une piece visiblement fauise. Ainsi Nore 7.
il faut se contenter de savoir que Saint Gordien est un celebre Martyr de Rome; ce qu'il est aisé de juger l'par les plus anciens martyrologes, qui marquent sa feste à Rome le dixieme de may, fur le chemin Latin & dans un cimetiere de son nom. 'Ils sont 14.

fuivis par ceux du IX. fiecle, & par les autres Latins 'Les Grecs l'honorent aussi le jour precedent, mais ne disent point sous qui il fouffrit. Sa feste est encore marquée dans le Sacramentaire de ront cal.p. 77 S. Gregoire, & dans le calendrier du P.Fronto. On pretend que Boll 10 may, fous Adrien I. on rétablit une ancienne eglise de Saint Gordien.

P-554- 8 1. Dés l'an 774, le corps de ce Saint fut transferé en Allemagne & distribué 'à divers monasteres de ce pays .

Bar, 30, fept.b. Le martyrologe Romain fait memoire le 30 de septembre

de Saint Leopard, qu'il appelle domestique de Julien , & dont ildit que le corps a esté transporté à Aix la Chapelle . On ne le fonde que sur Molanus. ( Pour Saint Pigmene, S. Flavien, &c. beaucoup d'autres qu'on die avoir fouffert avec eux fous Julien, nous avons cru qu'il y avoit plus de raison de les raporter à la.

persecution de Diocletien.

Sacr.p.881

737-

Le reste de l'Italie croit aussi-bien que Rome avoir eu quelques martyrs fous le regne de Julien. Le plus celebre est Saint Donat Everque d'Arezzo en Toscane, dont on fait le 7 d'aoust. Usuard & Adon disent effectivement qu'il a esté couronné du martyre fous l'Empereur Julien . "Cependant il y a bien fujet de croire Nota 8. qu'on ne luy doit point donner d'autre titre que celui de Confeffeur. Bede, & fes actes avec tous ceux qui les ont abregez, luy

Gregdiall, i.e. attribuent] ce que S. Gregoire le Grand dit qu'un S. Donat avoit 7 p. pa.c. 4 Flur.p. 736. autrefois refait par miracle un calice rompu en pieces. Le nom 1. Campidenenfi , Vacing artenfi , Pramienfi .

PAR JULIEN L'APOSTAT.

L'an de J.C. de ce Saint se lit dans les plus anciens martyrologes , [ & ensuite dans Bede , Ufuard, Vandelbert , & les autres posterieurs . JSa Thom p 165. fefte est aussi marquée dans le Missel Romain de Thomasius. On trouve une eglise de son nom au diocese de Luque dans un Flor. P. 737-2acte de l'an 766. Des villes entieres se sont crues honorées de le Pett. it.P.491. porter; '&c celled' Arezzo le revere comme son patron .

Ugh.ts.p.451.4.

'On joint à son histoire celle de S. Hilarin, qu'on dit avoir esté Ado,7, aug. moine d'Arezzo, & avoir esté aussi martyrizé au mesme lieu quelque temps avant S. Donat . On pretend que son corps a esté transporté à Offie,où Usuard & Adon marquent le 16 de juillet S. Hilarin moine martyrizé sous Julien. ["Mais il y a des raisons

de croire que ce sont deux Saints differens. Vandelbert met aussi S. Hilarin Martyr le 16 de juillet. ]

161,

'L'Eglife de Brinde celebre le 5 de decembre Saint Pelin fon Bar. 3 dect. Evelque, qu'elle croit avoir esté martyrizé sous Julien. Un écrit Ughta p. 31-30

fait aprés l'an 1114, en raporte divers miracles.

'On pretend que Saint Valentin Everque de Terracine , & Boll, 16, mart, p. Saint Damien son Diacre, ont esté martyrizez sous Julien dans 4184. l'Abruzze citerieure vers Citta di Chieti, & que leurs corps font aujourd'hui dans une ville de cesquartiers la qui porte le nom de S. Valentin On fait de ces Saints le 16 de mars. Nous ne trouvons rien d'eux que dans les actes qu'en donne Bollandus, divisez en P.418-431. douze leçons, 'écrits depuis que les Normans se furent rendus P-4314d. maistres de ce pays, c'est à dire dans l'onzieme siecle, ou depuis . f. [ Il y a quantité de fautes contre l'histoire . ]

#NOTO TO THE PROPERTY OF THE P ARTICLE

De S. Eliphe & de S. Emilien .

B ARONIUS croit que les Chrétiens des Gaules fouffirent Bat. 362. \$ 277.

beaucoup fous Julien par la cruauté de Saluste Prefet du 270. Note 11. Pretoire, & de Dioscore son Vicaire. ["Mais cela n'a pas de fonde-

ment. Jil y en a davantage à raporter & aux Gaules & au temps \$ 177-V. son titre. de Julien la confession de "S. Victrice, depuis Evesque de Rouen,

'qui eust acquis la couronne du martyre, si Dieu ne luy eust con. Paul.ep.st.p. servé la vie par plusieurs miracles, comme nous l'apprenons de 251.252. S. Paulin .

On croit que Saint Eliphe fut alors martyrizé fur la riviere de Sur, 16.08 p. Netz 12 Voire, au diocese de Toulen Lorraine. Il paroist par sa vie , ['qui 249. 112. est fort nouvelle, 3& par quelques autres pieces, que son corps a Hift. Eccl. Tom. VII.

354 PERSECUTION DE L'EGLISE

P.249.250. 1 f.P. 146. p.346. f t.

214 2,6,

esté transferé en l'abbaye de Saint Martin à Cologne, 'où il fut 362. reconnu par l'Archevesque Herman l'an 1485. Ce sut à la priere d'Alban Abbé de celieu, que Rupert Abbé de Duitz pres de Cologne composa l'histoire qu'il en a faite Il dit que Saint Eliphe

L'an del.C.

eut un frere nommé Eucaire, qui fut Evefque & Martyr [ Il ne dit pas d'où il fut Evesque. Ill a joute que de trois de ses sœurs qui demeurerent vierges on favoit que Libarie & Sufanne avoient acquis la couronne du martyre, & que l'on doutoit & Menne qui estoit l'aisnée n'avoit pas eu le mesme bonheur. Il marque la sepulture de Susanne en Champagne, & celle des deux autres en d'autres lieux auffi peu connus que le font ces Martyres, f & il est difficile de juger fi les ravages que les Gaules ont foufferts depuis ce temps là, ont aboli leurs veritables histoires, ou s'ils ont donné lieu à en inventer de fausses. Le nom de S. Eliphe seul a esté inseré dans le martyrologe Romain au 16 d'octobre, & ne se trouve

point dans Adon ni dans Ufuard. JM' du Sauffay le met le 11 du Saust,p.727. melme mois.

[Nous ne trouvons point que la persecution de Julien ait fait des Martyrs dans l'Espagne, ni dans l'Afrique, ni dans la Grece & Nore 13. There 1.3.2.3. les autres provinces de l'Illyrie. J'Mais le triomphe de S. Emilien à Dorostole ou Dorostore ville considerable de la Thrace, dans chr/Chr Alex. .650 Amm. la province de Melie, a esté remarqué par Saint Jerome, aussi-bien 1 27.P 340. que par Theodoret. Il fut brulé tout vif par ordre du Vicaire Hier, chr. de Thrace, nommé Capitolin, pour avoir renversé des autels, Men. : S. jul p. brifé des statués, & jetté par terre tout l'appareil des sacrifices : 74: 3 or inc 176,177.

Les Grecs difent qu'il fit cette action durant la nuit, & que com. Parny wenme on eut arrefté fur cela diverfes perfonnes, à qui on donnoit déja la question , il se vint presentet luy mesme qu'on le battit avec des nerfs de bœufs oc qu'on le jetta dans une fournaise où il mourut fans que son corps fust brulé, [comme S. Polycarpe. ] 11s

Chr. Al.p. 650 affurent qu'il eftoit esclave d'un payen. Mais des auteurs plus Thphn p.43.c. anciens nous apprennent'qu'il avoit porté les armes. 'On croit avec toute forte de fujet que c'est luy que marque S. Bar. 362. f 87.

Ambroife, 'lorfque parlant de ceux qu'on vouloit punir pour Amb.ep. 17.p. avoir brulé un temple des Valentiniens, il dit que beaucoup de Chrétiens feroient ravis de fouffrir pour une cause si juste ; qu'on se souvenoit encore qu'un Fidele avoit remporté la couronne du martyre sous Julien, ayant esté condanné à moré pour avoir abatu un autel & troublé le facrifice ; & que le juge

> 1. Au lieu de vira con leuras, qu'on lit dans la chroniqued Alexandric , melme felon l'edition de M.: du Cange s, 107 d.il faut apparemment aixe qu, comme on le lit dans Theophane.

PAR JULIEN L'APOSTAT.

au contraire qui l'avoit condanné, avoit toujours essé regardé, non comme un ministre de la justice, mais comme un persecuteur; que personne ne luy avoit jamais voulu parler, ne l'avoit jamais salué,& que Dieu l'avoit puni par la petre du fils qui de-

voit estre son heritier.

Ar.

[L'Eglife a donc jugé devoir canonizer l'action de S. Emilien, quoiqu'elle foit hors des regles ordinaires. J'Auffi les Grocs ho- Men.p.i72-178. norent ce Saint le 18 de juillet, & en font leur grand office. 'Les Flor.p.669. plus anciens martyrologes latins le marquent le melme jour, en quov ils font suivis par Usuard & par divers autres [Ainsi l'on est comme affuré que c'est le veritable jour de sa mort ; & ce jour ne se rencontre sous Julien qu'en l'an 362. [Les martyrologes de Ibid. Saint Jerome luy joignent divers autres Martyrs , [ & c'est une preuve qu'ils ont fouffert au melme jour & au melme lieu; mais ie ne feay fi l'on en peut conclure qu'ils aient auffi fouffert dans le mesme temps. Ill y a eu à Constantinople une eglise de Saint Codiori Const Emilier, qui donnoit metine le nom à ure porte de la ville qui en estoit proche. Elle a esté rebastie par Basile le Macedonien. [C'estoit d'un autre S. Emilien, si l'on s'en raporte à ce que disent les nouveaux Grecs, Jque cette eglife effoit plus ancienne que Conflantin melme, '& qu'il l'augmenta encore . [ Cependant se-Ion le menologe de Camifius, ils n'honorent que Saint Emilien de Dorostole, & celui de Cyzic qui est encore beaucoup plus nou-

vitre. Il y en a qui mettent sous Julien le martyre que'S. Philippe Bar, 161, 5 47. Evelque d'Heraclée endura à Andrinople avec quelques autres de son Eglise: [mais nous croyons qu'il appartient plutost à la persecution de Diocletin.]

#### 

## ARTICLE XIII.

Des Martyrs d'Egypte.

IN Out allow voir dans l'Orien bien d'autres effets de lapolitation de plaine, arriver en parie plus les emericans Table. Ja-c. p. de la foulewemens que les peuples payens y excitement de rous 640-064. Cel coute qui récliere efclières de l'erreure de de l'idolatrie ne fe contextoient pas d'ouvrir les temples, de celebre ces myfretes abonimbles qui merricioni d'étite enfevéls fous un eterned toubli , de fouiller le feu par celui qu'ils allumoient fur les auttel, la terre na la trempact du fing des véltimes, d'al'air

ı y

PERSECUTION DE L'EGLISE

L'andej.C. en le rempliffant de la fumée & de l'odeur de tant d'animaux facrifiez aux demons. Comme ils estoient agitez avec violence par ces Dieux qu'ils adoroient, ils couroient avec fureur par les rues, offensoient les personnes de pieté par toutes sortes de railleries & d'outrages, & n'omettoient aucune des infultes qu'ils leur pouvoient faire. D'autre part les Chrétiens ne pouvant pas [toujours ] fouffrir leur infolence & leurs blafphefmes, "repouf- stratelfoient leurs injures par les justes reproches que meritoient leurs parle. egaremens, & faifoient voir la vanité infoûtenable & ridicule de

P.641.4.

leur fausse religion. Les payens vivement piquez de ces reproches usoient de la licence que la protection du Prince leur donnoit, & en venoient jusques aux coups & aux meurtres. Et Iulien au lieu de maintenir la paix entre les peuples par la punition des coupables, I les excitoit les uns contre les autres. & diffimuloit toutes les violences que les plus furieux faifoient contre les plus moderez.

[Saint Gregoire de Nazianze commence le recit abregé de ces tragedies, par ce qui arriva à Alexandrie. On verra en un autre v.s. Athaendroit tout ce qui regarde la mort de George usurpateur du mase \$93-

fiege d'Alexandrie, tué par les payens en 362 vers le mois d'aoust. Nator 1.p.87. Mais les Alexandrins pe s'en contenterent pas J'Ce peuple n'aturellement porté à la fureur & au turnulte, abusa avec une extreme infolence de la facilité que le temps luy donnoit pour se fatisfaire : & outre beaucoup d'autres emportemens , on tient qu'ils y ajouterent cette impieté , de remplir l'eglife du fang des animaux qu'ils immoloient au demon , oc de celui des hommes qu'ils facrificient à leur cruauté. Ils avoient pour chef dans cette entreprise un philosophe de Cour qui ne s'est jamais fait connoiftre que dans cette occasion. Quelques manuscrits l'appellent Pythiodore ;'& il paroift qu'Elie de Crete a lu ainfi. \*Aprés ces profanations, les Juifs & les payens reduifirent en cendres cette eglife, qui effoit la principale de la ville, '& qu'on nommoit'la mid e ss. Celarée

n.t.1.p,18,b. 1.2.P.347.E. a Amb,ep.17.p. 211,5 Epi 69. C. 2. P.

> [Le reste de l'Egypte se sentit aussi de la violence des payens. Outre la perfecution qu'on fit aux faints folitaires qui en estoient l'ornement, les actes de S. Jean & S. Paul portent que S. Gallican V. la note 6. qui estoit un homme de qualité, s'estant retiré dans cette province,y eut la teste tranchée par ordre de Julien. Sa seste est marquée le 25 de juin dans Ufuard & les autres posterieurs.]

Men.p.81.

'Les Grecs font memoire le 9 de juillet de S. Patermuthe & S. Coprés folitaires d'Egypte, & de S. Alexandre foldat, qu'ils

L'an de J.C. PAR JULIEN L'APOSTAT.

disent avoir esté martyrizez ensemble par ordre de Julien; & ils en raportent une histoire [qui feroit considerable, quoiqu'un peu Metaphrastique, si elle estoit mieux autorisée. J'Baronius les à Baro, jul.e. imitez : & il dit qu'il avoit vu des actes de ces Saints dans un manuscrit de Rome, mais qui meritoient d'estre censurez & corrigez . [ Les Grecs ne difent point où ils ont fouffert ; & ils supposent que ce fut au lieu où estoit Julien . I

### PANEL SOUR - PANEL SALES SOLIS - PANEL CONTROLLES PANEL SOUR SALES CONTROLLES PANEL SOLIS PANEL SOLIS CONTROLLES PANEL SOLIS CONTROLLES PANEL SOLIS CONTROLLES P ARTICLE XIV.

De S. Eusebe & ses compagnons Martyrs à Gazan, & de S. Zenon Evelque de Matume .

IEN ne fit plus d'eclat dans la persecution de Julien que Nanora-p.\$7.6 la fureur des habitans de Gaza dans la Palestine. [ Ils ne fe contenterent pas I'de la perfecution qu'ils avoient faite à Saint Hier, Hil.p. Hilarion, anidavoir bruté l'eglife que les Chrétiens avoient dans 149.b. leur ville, o mi d'avoir contraint plusieurs Chrétiens de leur terri- 2136 toire à s'entuir, entre lesquels le trouva le grand pere de Sozo. 650x1 5.c.15.p. mene l'historien, que Saint Hilarion avoit converti, & plusieurs 617.4. autres de ses parens: 'Ils commirent encore des cruautez étranges capatoss. contre trois fieres , Eusebe , Nestabe , & Zenon , qui se tenant enfermez & cachez chez eux, 'y furent pris, chargez de coups, 4. & mis dans une prifon. Aprés cela, les infideles affemblez dans leur theatre commencerent à declamer contre eux, & à se plaindre que sous le regne de Constance ils avoient fait quelque tort à leurs temples, & avoient tasché de ruiner leur religion. En criant de la forte, ils s'animerent si fort les uns les autres, qu'ils coururent en foule à la prison, en tirerent les Saints, 'les trainerent par les ruès, leur firent 'tous les maux imaginables, ausquels les femmes mesines voulurent prendre part, jusqu'à ce qu'enfin ils les mirent tout à fait en pieces: & alors ils les allerent bruler hors b. de la ville; & ce qui resta de leurs os, ils les mélerent parmi ceux des animaux qu'on avoit accourumé d'aller ietter au mesme endroit, afin que les Chrétiens ne les pussent pas distinguer. Mais Dieu [ qui le plaist à faite des miracles en ces rencontres, ] les fit trouver bien toft aprés à une femme Chrétienne. [On ne dit point en quelle maniere, ] finonque Dieu luy commanda en forse de b.e. donner ces reliques 'à Zenon coufin des Martyrs.

"Ce Zenon avoit esté pris avec ses cousins, ou prés d'estre pris «

338 PERSECUTION DE L'EGLISE

& d'eltre martyrizé avec eux. Mais durant le turmulte il trouva 314.

L'un dejoc.

& d'eltre martyrizé avec eux. Mais durant le turmulte il trouva 314.

neft 'qu'environ à une lieue de Gaza', s'il n'y a point de faute whater, dans Soommer. Mais comme cette ville n'eltrie gerer moins zelée pour les iloles que celle de Gaza', s'il n'y fut decouvert & fonette rets cruellement par les habitants, qui le chalfernet enfuite Il fe retira donc à Maiume, oh la femme qui avoit ramaillé
ta reltel set corpe de fe tecoufine, le luy vint apponere l'hiaven.

bc. les refles des corps de fés coufins, Jes luy vinc apporter fiuivate
d. l'ordre qu'elle en avoir roccu de Dieu. Il ganda quelque remps
dl-7-al-7-37- chez luy ces fiercés reliques; 'Se ayant depuis ellé fait Evefque
de Maitume fous Theodofe, il bushir une egilié auprise de la ville ,
fous l'aure de la quelle li mir les reliques des trois. Maryrs fes
coufins, auprie du tombeau de S. Neflor qui effoit mort chez luy,
15-6-9-5-4-4. Ce S. Neflor effoit, (comme luy), coloni de S. Eufobe de de fes

F.607 2.

ferers: llvivoir avec eux, X. fataufil prisavec eux, emprisone, battu, traiscocume eux. Mais durat qu'on le trainict, quelques unes untern pitié de luy. ¿ On le retira. ¡ Re on l'alla porter ou sixte non de la ville à demi mort. Quelques perfonnes l'enleveren, & le porteren chez S. Zenoo, où il mourut des belfuires qu'il a voir crecu eix, quelque foinque nip raile de panier; el de rêre qu'il merite bien le mon de Martyr que luy donne le mattyrologe Romain dans la memoire qu'il en fair le 8 de ferpembre, conjointement avec les trois autres; ¡ 'quoique Sozornene fe foit contencé de l'appeller Confoffeur.

[ Puisque nous avons commencé à parier de Saint Zenon de Maiume, nous ajouterons ici le refte de ce que nous en apprend 12.648, p.75d. Sozomene, ] 'témoin oculaire de se actions. Il renonça dés de jeunesse de la vie seculiere, de s'appliqua avec

grand d'on "au ministre de Dieu, séon les termes de Sozomere, veristé ; [qui fimblent prouver marquer qu'il fisible la fonction de Dia - France, cer.] Il "pratiquois neumoins la vie foliciarie avec un frere qu'il france avoit nomme Agas, masidans Mainure, é Ron a dans les deferts - Cet Ajax evoit ellé marié : on pretend qu'il avoit eu trois enfans, done l'un fur marié, de deux embrafferent la continence, de une

vie toute occupée de Dieu , felan l'education qu'ils avoient receat de leur pere . 'Ajax après avoir eu ces trois enfans, avoit resoncé tout à fait à l'ufage du mariage , de embardle la vie monaftique avec fon frere. Ils avoient tous deux une foy tres pur ; de par la profétion overte de generule qu'ils en faisière, ils meniterent la haine des payens , qui les 'battients plusfeurs fois avec «land-in». une exxeme indumanté. L'an de J. C. PAR JULIEN L'APOSTAT.

'Aiax gouverna depuis fous Theodose I avec beaucoup de ca. fagesse &c de reputation l'Eglise de Botolie. [ Je ne sçay si ce seroit quelque ville de la Palestine, qui n'est pas connue, ou seulement] la paroice de Bethelée au diocese de Gaza, [ quoique les termes 16.031.061.d. de Sozomene conviennent mieux à un Evelque. ] Pour SZenon 1.5.e.s.p. 616.4 il est certain qu'il fut fait Evesque de Maiume sous Theodose I, 1743, 1975, 4 & qu'il gouverna si long-temps cette Eglise, qu'il devint le plus p-752-2. ancien Evelque de la Palestine, 'ayant vécu au moins environ p.751.4. cent ans . A cet âge mesme il ne manquoit jamais de se trouver à l'office du matin & du foir, à moins qu'il ne fust malade. Il con. P.751.2. tinua toujours dans [ les austeritez de ] la vie monastique, & quoique son Eglise fust fort nombreuse & fort riche, il ne cessa point tant ou'il vécut de faire de la toile, & de gagner par ce travail de quoy s'entretenir & de quoy donner encore l'aumoine. [ On peut juger par la durée de son episcopat qu'il n'est mort que sous Theodose II, & affez avant dans le V. siecle . Le martyrologe Romain marque sa feste le 26 de decembre.]

## ARTICLE XV.

Ceux de Gaza autorifez par Julien , font de nouvelles cruautez .

P OUR renoumerà ce qui se passion à Gaza sous Julien, quand la premiere chaleur des pyens qui avoient massione si curellement les Martyrs, fut un peu patilee, ) 'éx qu'ils vinerent à sea.1,6-9 peur que l'Empereur ne les laissifst pas s'ans chaltiment. 'Il cou a brie institute par parmie unu to heur, que le remonstade leur con-science, leur siniste corier verirable, que Julien en elitor fort en colone, ce qu'il nouble deciment peuples. 'ét le Couvernair de . la province en avoit sits arrefter quelques uns qu'on cropota au contra de la décinione, pour les sière pueples. 'ét le Couvernair de . la province en avoit sits arrefter quelques uns qu'on cropota au contra de la décinione, pour les sière pungles. Que l'est peut peut de la province en avoit sits arrefter quelques uns qu'on cropota avoir les sière punde les que de la province en avoit sits arrefter quelques uns qu'on production de la lateurité de la folicité qui des president qu'en de la contra de la comment de la comment de la comment de la comment de la lateurité de de loire. Ne donnair de l'autre quelque chole à l'autorité de loire.

'Mais Julien bien lein de chaftier comme il devoit, l'infolence 301,269 à de ceux de Gaza, ne leur en fit pas feulement une reprimende par lettre, quoiqu'il l'eust fait à ceux d'Alexandrie quand ils avoient tué George l'Evefque des Ariens. 'Au contraire, il fit dinia, p.912.

venir le Gouverneur, luy ofta fa charge, & l'envoya en exil, luy 162. accordant seulement la vie comme par grace : & sur ce que ce gouverneur luy representoit qu'il n'avoit fait que ce que les loix luy commandoient, il luy fit cette réponse si digne d'un Prince qui vouloit passer pour observateur des loix, & qui se vantoit de ne vouloir pasqu'on fift aucune injustice aux Chrétiens Est- « ce si grande chose quand un Grec aura tué dix Galiléens?

NaLot 3 P. 92.2 Rien ne fait mieux voir la veritable cruauté de Julien J couverte sous une fausse douceur, & l'injustice de ce pretendu philosophe qui se faisoit un honneur de ne pas persecuter les Chrétiens, pendant qu'il les persecutoit effectivement. ] 'Car n'estoit-ce pas là dit S. Gregoire, un edit de persecution encore plus exprés & plus pressant que ceux qu'on affiche & qu'on publie dans les villes? Quelle difference y a t-il, entre declarer les Chrétiens coupables de mort, & témoigner estre bien aise qu'on leur ofte la vie , [ mefine par des feditions qui ne fe doivent jamais approuver, ] jusqu'à faire un crime capital à ceux qui veulent donner quelques bornes à la persecution qu'on leur fait? La volonté du Prince est une loy, & une loy plus forte que les loix publiques, lorsqu'elles ne sont pas appuyées de l'autorité souveraine, [ plus sorte mesme que celles que le Prince auroit faites; puisque souvent les Rois ne se mettent pas en peine de faire executer leurs propres loix . -Aussi ceux de Gaza commirent de nouvelles cruautez bien

venerables par la virginité inviolable qu'elles gardoient; & ayant mis à nud toutes leurs entrailles, ils les remplirent d'orge, pour se donner le divertissement de faire manger aux pourceaux l'un & l'autre ensemble, & les engraisser, sou plutost se rassasser eux mesmes par le plaisir qu'ils prenoient à ce spectacle, J d'une nourriture qui n'est digne que des demons ou de ceux dont ils sont Thorn.p. 641.b) absolument maistres. Theodoret & la chronique d'Alexandrie, Chr.Alexp.686 attribuent la mesme cruauté à ceux d'Ascalon aqui brulerent aufii l'eglife des Chrétiens. Les sites se ces dignes mini-de Menosso Ménées, où ils honorent ces faintes vierges & ces dignes mini-de l'autel, le 29 de mars. aussi l'eglise des Chrétiens . Les Grecs les suivent dans leurs

AAmb.ep.17-p.

ART, XVI.

## CONTROLOGO CONTROLOGO

## ARTICLE XVI

## Les payens deterrent & brulent les os de S Jean Battifle & d'Elifée. DU ISQUE nous fommes dans la Palestine, il faut voir une au-

tre éspece de crime que les payens y commirent dans la ville de Sebaste ou Samarie . ] 'Car comme le regne de Julien Russaus pa fembloit leur lafcher enterement la bride, de leur permettre 1904 Theret, i croutes fortes de violences ; leur infolence se porta jusqu'à violer Alpaste Pais le tombeau du faire Procurseur, qui estoit à Schaste, de à en jet-Lycapais. ter les os de costé & d'autre. Ils ramasserent ensuite ces mesmes os, les brulerent avec des os de bestes selon Philostorge, en mélerent les cendres avec la pouffiere, & les repandirent enfuite en diversendroits de la campagne. Dieu ne laissa pas d'en conser. Rus, p. 190.1. ver une partie [ pour la consolation de son Eglise. ] Car il se rencontra là quelques moines de Jerufalem qui y estoient venus pour prier, & qui voyant commettre un crime si detestable, crurent se devoir exposer à la mort pour conserver au moins une partie de ces os facrez. Ainfi se mélant parmi œux qui les ramassoient pour les bruler, ils en ramafferent eux mesmes autant qu'ils purent, & puis se retirerent, sans que les autres ou étonnez [ de leur 1courage, ] ou occupez à leurs folies, se missent en état de les arrester. Ils porterent donc ce thresor à seur Abbé nommé Philippe, qui ne se croyant pas digne de le garder luy mesme, l'envoya à S. Athanase par Julien alors Diacre & depuis Evesque dans la Palestine (C'estoit dans le temps que Saint Athanase estoit à Alegandrie, où il ne revint qu'en 362 vets le mois d'aoust, & il fut obligé d'en fortir avant la fin de la mesme année. Il receut s'avec joie ] les reliques que Philippe luy envoyoit, & il les mit en presence de peu de personnes dans la muraille d'une eglise que l'on avoit creufée, afin de les conferver pour un meilleur temps [ Divers autres lieux furent encore enrichis alors des reliques de Saint v.s.Jean.B. Jean Battifle; & il paroitt'qu'il en demeura aussi quelques unes

\$ 8,9.

à Sebaste dans son tombeau.1

Philostorge dit que les payens firent le mesme traitement aux. Phile Ly.c.4.p. reliques du Prophete Elifée, \* dont le tombeau effoit auffi à Se- Hier.en.z.22 bafte, [ qu'à celles de S. Jean Battifte. Saint Gregoire de Nazianze paroift marquer ce que ceux de Se-

balte avoient fait, ] lorsque parlant des crimes que le regne de Nillor 4 P.116 Jovien empeschoit les payens de commettre, il dit qu'ils ne met-H.ft. Eccl. Tom. VII.

p.127.b|174.d.

PERSECUTION DE L'EGLISE.

tront plus le feu aux tombeaux des Martyrs, dans l'imagination 361, qu'en deshonorant les foldats de J. C, ils empescheroient les autres d'entrer dans les mesmes combats; qu'ils ne consumeront plus par le feu les reliques des Saints mélées pour les faire meprifer avec des os infames; & qu'ils ne les jetteront plus au vent, irquerang. pour les priver de l'honneur qui leur est dû.

211. a Juli.p.es.

Bar 162 \$136 : 'Ceux de Sebaste ne firent apparemment qu'executer les or-Juli, mil p.95. dres de Julien, 'qui dit que les villes voifines d'Antioche avoient ruiné par son ordre tous les tombeaux des athées. [ Cela peut marquer auffi les eglifes, ou estoient ordinairement ces torn-Amb.ep.zzp. beaux; ] & en effet,la pluspart des eglises de ces quartiers là furent brulées. Inlien ajoute que les peuples s'effoient portez avec tant d'excés dans ces rencontres contre les Chrétiens, qu'ils en

avoient encore plus fait qu'il ne vouloit.

Ath.defyn.p. \$80,c \$81.

[Les payens de la Palestine commurent encore la mesme inhumanité à Scythople, quoique dans un fujet bien différent, puifque c'estoit contre Patrophile Evesque de la mesme ville, ce vieux & obstiné défenseur des Ariens, ] dont il avoit encore appuyé la plus noire impieté en l'an 350 dans le Concile de Seleucie Chr.Al.p.686 qui le deposa 'Les payens le deterrerent, jetterent ses os de costé Nphr.Liac.13. & d'autre, & fuspendirent sa teste par raillerie comme pour ser-

vir de lanterne. Tholin.p.41,d Soz.l.s.c.23.p.

Theophane dit que Julien fit boucher une fontaine qui effoit à Nicople, ou Emmaüs comme l'appelle l'Evangile, parceque J. C. s'y estant une sois lavé les piez, à ce que tenvient ceux du pays, son eau guerissoit toutes sortes de maladies, soit des hommes, foit des bestes. I Mais si Julien sit boucher cette fontaine, on la deboucha aprés luy, & Dieu continua à y faire les melmes miracles . ] Car Sozomene en parle comme d'une chose qui se. voyoit encore de son temps.

serbesedese etterberberbesedese besedese besedes

ARTICLE XVII.

De la flatur de J. C. à Pançade.

F R.P. 28 allof. bei.1 2 c 8, p ; 20

AVANT que de fortir de la Palestine, il faut voir une nou-velle impieté que Julien y commit. J'A l'extremité de cet-6 Soul . s.c.alp. te province, bou felon d'autres dans la Phenicie, e il y a une ville à qui ceux de la Tribu de Dan avoient autrefois donné leur nom Philip 17.0. p. au lieu decelui de Laïs qu'elle portoit auparavant. 4 On l'a aussi appellée Paneade, felon quelques uns, e& on a donné le mesme

L'an del.C.

PAR JULIEN LAPOSTAT ... 365

nom à tout le pays d'alentour, 'soit à cause de l'idole de Pan que Phug, p. 89. les payens y adoroient, 'foit à caufe de la montagne voiline ap-Eufl 2012P. pellée Panion, " ou à cause de la fontaine de mesme nont dont fort 164.5 le Jourdain, comme le décrit Joseph. Saint Jerome distingue Dan p.746.6 gil. 1.c. reduite, dit-il, à un petit village qui gardoit cenom, & Paneade, 12 p.160.161. comme deux lieux differens, & eloignez d'une lieue & demie. 4 Hier.ton.h.p. Extraculus Philippe le Tetrarque fils d'Herode ayant rebasti & omé cette Josant, Lake, p. ville de Paneade, la nomma Cefarée de Philippe [qui est le nom P618, f.

que l'Évangile luy donne; 18c le jeune Agrippa l'ayant encore g augmentée, la nomma Neroniade, à cause de Neron qui regnoit alors. 'On croit que les Romains en ont fait peu aprés une colo- Spanh.l.o.p. nie, & on le tire de ce qu'on en trouve diverses medailles latines. 913-914-

Elle y est appellé Cefarée fous [ le mont ] Panion , ou Cefarée P.\$95 Paneade. Les Pheniciens continuoient toujours à la nommer Euf. 1.2.c. 17.p. Paneade: 4 & c'est sous ce nom qu'elle est connue dans les Conci- d'Geo, sac, p. les, où elle est contée de la premiere Phenicie. On pretend que 104.

c'est celle qu'on appelloit Belinas au XIII siecle.

L'an de J. C.

162.

Sec.

Fee.

\*C'eftoit la tradition du 3º & du 4º fiecle, que l'Hemorrhoiffe. Eufl.7.c.18.p. qui fut guerie en touchant la robe de noître Seigneur, estoit de 165,4. cette ville de Cesarée ou Paneade. L'on y montroit la maison où l'on tenoit qu'elle avoit demeuré, & l'on y voyoit devant la porte b. de cette maifor un trophée admirable & un monument illustre tant de la grace qu'elle avoit receué du Sauveur, 'que de la re-Phot.p. 1508] connoissance qu'elle en avoit eue . Car pour témoigner sa gra-Philip p. 17. titude & fa foy d'une maniere qui ne luy paruft pas indigne de la grace qu'il avoit faite, 'elle fit faire une statue d'airain qui gus pastab. representoit une femme à genoux, les mains étendues en posture de suppliante, & vis à vis une autre statue aussi d'airain d'un homme tout debout, vellu d'une robe longue & majestueuse; qui tendoit la main à la femme. Ces deux figures 'estoient dans Phile p \$7. la ville melme, auprés d'une fontaine, entre plusieurs autres statuës qui servoient d'embellissement à ce lieu. 'Au pié de la statuë du Sauveur, il naissoit une espece d'herbe p. 1/Ensp. 164

toute particuliere, "inconnue aux medecins & aux plus curieux ! herboliftes, 'qui s'elevoir jusquesà la frange de la robe, & servoit e Eus pasche. de remede contre toutes fortes de maladies , principalement Philip 9 27. 27c +3 md- contre celles qui viennent de corruption . 'Rufin dit positive- n. p. 274 Ruf.s. ment qu'elle n'avoit cette vertu que quand elle avoit atteint le 7.0,14.P.131.1. bord de la robe. D'autres croient qu'Eusebe dit qu'elle ne mon- Eusepapa s btoit jamais plus haut . Rufin ajoute encore qu'elle guerissoit Ruf, p. 121.14 lorfqu'on buyoit l'eau où on l'avoit fait tremper.

Zz ii

364 PERSECUTION DE L'EGLISE. Lien depc.
Cette flaturé effoit possée fur un piécletal a affez ellové , so th <sup>364</sup>, effoit, dut Philosofrey, fune indirption qui en marquoit toute Norre ze. Ihitloire. On pretend qu'elle fut transportée [sur la fin de Cons. flaturion u fous Constance] dans la facrifiche el egilié, comme en rè l'ésonie

Institute. On precess qui use lut transporte e luir ai mi ac Confination u fissi Confilance i danti facriffiche d'egillé, comme en - - / / / un fieu plus honorable, de en mefme temps plus commode pour, ceux qui la venionent voir. ( Car beaucopu de perfonnes y venoient J pour montrer l'amour qu'ils avoient pour celui qu'elle reprefentori.

Euf.p. 165.b. a Phifg.p. 18.

les morcaux, les mirent dans l'eglife, où ils fuence conferrez.

\*\*P<sup>Note, 20, 30</sup>\*\*

\*\*P<sup>Note, 20, 30</sup>\*

\*\*Pour, 20, 30

\*\*Po

Soutomera ajoute que Julien fit mettre fa flatu à la place de Taphan, 14.2 file de J. C, mais que le tonomere eflatus combé deflus, avoir jetté par terre la tefle & la moitié de la potitine, le reflecellant demeuré judiquà ut enps que cer auteure devior, a jusque la ovyoir encore ce trone tout noire du feu qui efloit tombé deflus, l'Cefloit Cadanic pay un image de ce qui airriva autrefisis à Dagon. J'Les nouveaux Gress difere qu'il fit mettre non feulement fa Hatuè à la place de celle de J. C, de of l'Hemorrhoiffe qu'il kappelleu Beronquie,

de celle de J. C. de de l'Hemortholife qu'ils appellent Beroaquie, mais encore calle de Jupiter de de Venac de qu'il y fin qu'il ballir un temple de Jupiter. Il adoutten que Mentyre Evefuque du lieu 'ayant parife fair cela de Julien avec beaucoup de liberté, futenoud q'il ybrulé auprés du temple.

## ARTICLE XVIII

Les eglifes brulées ou profanées dans la Phenicie: Cruauté de ceux d'Heliople contre S. Cyrille & contre les vierges,

[ L est temps de passer dans la Phenicie & dans la Syrie, où nous trouverons des spechacles aussi barbares que ceux de la habient proposition. Les Justs bruserent deux basiliques à Damas, dont au justifie de la description.

L'atr de I.C. 392. ..

l'une fix à peine rebaftie aux depens de l'eglife, & l'autre del meuroit encore dans fes ruines fous l'Empire de Théodofe. L'e glife de Beryte fut, auffi brulée'per le Comte Magnus : mais ce Than. La.c. 19. Comte en penía perdre la teste sous Jovien., & sut obligé de la, p.68, a.b. rebastir à ses depens. 'La grande eglise d'Emese qu' n'estoit la capsar. d bastie que depuis peu site sur pas brukée à la venté; mais elle sut profanée par l'idole abominable de Bacchus que le payens y mirent, & auquel ils la confacrerent, [ On brula apparemment les autres eglifes où estoient les tombeaux des martyrs, l'puisque Juli mis p 90. Julien dit que ceux d'Emefe avoient mis le feu aux sepuicres des Galiléens.

'L'eglife d'Epiphanie en Syrie fut traitée de la mefine maniere Chr. Al. p.686-'L'eglife d'Epiphanie en Syne tur trance de la tremire mandeur, qui Epi 73 c. 16 p. que celle d'Emefe. Elle avoit alors Euftathe pour Evefque, qui Epi 73 c. 16 p. 17 d. avoit paru au Concile de Seleucie entre les plus purs Ariens, [ C'est pourquoi il se faut défier des louanges que loy donne la chronique d'Alexandrie, faite ou alterée par un Arien, J'qui 618. l'appelle le bienhereux. Euftathe, qui le loue comme un homme faint & religieux, & qui dit qu'ayant entendu le fondes filtres & des autres instrumens dont on avoit accoutumé d'accompagner la statue de Bacchus, & ayant sceu qu'ils jouoient dans l'eglise, il expira à l'heure mesme ; la feryeur de sa pieté & de sa foy luy ayant fait demander à Dieu la grace de mourit plutost que de ydir.cette abomination.

S. Gregoire marque en general ces profanations des eglifes. , lorsqu'il dit des payens après la mort de Juliere ] 'Ils ne regarde: Nat.or. cp. 116. n rone plus-nos maisons facrées avec un œil de malignité f & de a.b. " futeur pour les détruire ] ils ne fouilleront plus avec un fang de-

" sestable des autels dediez à un sacrifice parfaitemeet pur, & où " l'on ne repand point de fang : 'Ils ne deshonoreront plus nos b. . » fanctuaires pur des autels fa crileges: Ils ne pilleront plus & ne » profaneront plus par une impieté mélée d'avarice des richeiles

» confacrées à Dieu. Ils ne feront plus d'outrage à la vieillesse vosumires," nerable des Prestres, à "la sainteré des Diacres, à la pudeur des " vierges faintes.

Mais qui ignore, dit le mesme Saint, ou qui pourroit raconter or 19.1/5 fans larmes le crime de ceux d'Heliople, ville de la Phenicie au Thort poure, pié du mont Liban? Comme ou y adorois la deelle de l'impudi. Eul. Conf. 13. cité, les femmes & les filles y en faiffoient une profession toute c.52.p.514.c. V.Confin- publique. Le crime effoit dans cette ville 'un acte de religion 601, 501 156 10 p. autorise par les loix & par une contume immemoriale. "Constan- a Eul. p gr tin 9 55. tin avoit fair ce qu'il avoit pu pour en convertir les habitais & sor p 608.4.

Zz 111

il avoit fait abatre pour cela le celebre temple de Venus. [ Ce-

There I s.c. s. pendant fes foins furent affez inutiles . ) 'Car du temps de Valere p.691.d. ils eftoient encore tous attachez à l'idolatrie, & personne dans cette ville ne pouvoit seulement souffrir d'entendre parler de JESUS CHRIST.

Ill ne faut pas trop s'étonner que desidolatres vendus au pe-Naz.p.\$2c. ché comme eftoient ceux ci, J'aient fait fous Julien des inhumanitez capables de faire horreur mesme à des athées. Et nean-Sez.p.6ol.b. moins un historien dit qu'elles luy auroient paru incroyables, si elles n'estoient attestées par des personnes de ce temps là; [ &c d'une autorité aussi grande qu'est celle de Saint Gregoire de Nazianze.] 'Ces miferables donc foit pour se venger de ce que Con-

flantin avoir aboli leurs loix infames, [ foit par d'autres raifons (Naz.p.a) ed. encore plus criminelles, ] 'fe faifirent de quelques vierges Chrétiennes, fichattes qu'à peine un homme les avoit-il jamais vues. Cependant au lieu de respecter leur pureté, ils les exposerent toutes nues aux yeux de tout le monde; & aprés les avoir rafées

ils les fendirent en deux : & quelques uns mesme voulurent afsouvir leur cruauté en mangeant de leurs entrailles . Sozomene ajoute qu'on en fit manger le reste aux pourceaux avec de l'orge. [ comme on avoit fait à Gaza & à Akalon: mais j'ay peur que cela ne vienne de ce qu'il n'a pas bien entendu S. Gregoire, J Ils traiterent avec la mesme barbarie le saint Diacre Cyrille:

Thart.1.3.c.3p P1554.c.d.

ministre de l'Eglised'Heliople, qui animé du zele de Dieu, avoir brulé quantité de leurs idoles fous Conftantin. Ils s'en reflouvinrent en ce temps-ci, & ne se contentant pas de luy ofter la ; vie, ils luy ouvirent le ventre pour le nournir de son foieu La .. justice divine ne manqua pas de voir & de chastier une inhuma-

Suid ap 1554 d' nité si barbare. 'Car tous ceux qui y prirent part pendirent les " dents qui leur tomberent tout à la fois, perdirent la langue qui leur pourrit dans la bouche jusqu'à s'en aller par morceaux, & perdirent encore les jeux; publiant par tant de difgraces la grandeur de la religion qu'ils avoient si outrageusement persecutée. r.Al. p.616 Quelques uns le difent particulierement de celui qui ouvrit le

Men.p. 150

The hand to entre du Saint pour en tirer le foie & le manger. On ajoute qu'il fouffrit long-temps de violentes douleurs aux yeux, avant que de demeurer aveugle, & qu'il finit enfin miferablement fa vie parmi de cruels tourmens qu'il sentoit dans tout le corps. 'L' Eglise greque honore Saint Cyrille le 29 de mars; en quoy elle

Boll 29 mars p. eft fuivie par le martyrologe Romain. 776. 9 16.17. L'Eglife de Samofates dans la Syrie Euphratefienne eprouva

L'ande J.C.

PAR JULIEN L'APOSTAT. 362.

aussi l'inhumanité de Julien ou de ses ministres en la personne du grand Saint Eufebe fon Evelque,] 'fi c'est de luy que parle Saint Name 4 ave Gresoire de Nazianze en un endroit que nous mettrons fur Saint baja patid V. is note Theodore d'Antioche, 'auquel d'autres le raportent...

pagagagagagagagagagagagagagagaga ARTICLE XIX

Cruantez commifes contre Mare Buefque d'Aretbufe.

L'faudroit avoir, dit Theodoret, toute la sublimité & toute Thatt. 1 sc. 1.5 la force des plus celebres poètes tragiques, pour pouvoir re- p.17.481.a. pecsenter la fureur des habitans d'Arethuse [ petite ville de Syrie. ] Ils avoient este jusques alors inconnus. Mais ils se rendirent celebres dans toute la terre par les cruautez qu'ils exercerent contre Maro leur Evefque. Il y avoit long-temps qu'ils haif- Narp. 13.54 foient of Prelat, dautant qu'il avoit converti beaucoup de Sont, conpayens, ou au moins les avoit perfuadez ou forcez de prendre le nom de Chrétiens, & que sous le regne de Constance usant de la permission que les loix donncient alors aux Chrétiens, il avoit demoli un temple des idoles, extremement riche, pour lequel ils avoient beaucoup de veneration; & au lieu de ce temple il Thért, p. 842.2. avoit bafti une eglife.

'Auffi-toft donc qu'ils eurent appris l'inclination de Julien."

pour les idolatres, leur fureur se deborda avec d'autant plus de Naz-para. violence, qu'ils l'avoient tenus plus ressertes, [ & qu'ils se trou-voient tout à fait appuyez par Julien contre cet Evelque. ] 'Car, Son.p. 609. 2. Julien l'avoit condanné à faire rebastir le temple qu'il avoit demoli, ou à en payer le prix. Marc jugeant un'il ne luy estoit ni permis ni possible d'obeir à cet arrest, & voyant combien le peu. Na p. 86.c. ple eftoit animé contre luy, crut estre obligé de se retirer, pour obeir à l'Evangile qui nous le commande, & eviter, autant qu'il luy effoit possible, de contribuer au crime de ceux qui le poursuivoient. Mais quand il eut appris que beaucoup de personnes d. estoient arrestées & mises en justice à cause de luy, 'en danger Son p. Son. b. d'eprouver toute la rigueur des gefaes & des tortures; '& que Nix p. 18.4. d'autres effoient en peril de perdre la foy par la violence de la persecution; il ne put souffrir d'exposer ses brebis pour se mettre en fureté, & prit un dessein aussi sage que genereux. Il revint du lieu où ils'estoit retiré: il se presenta au peuple, & se livra à tous les tourmens que sa cruanté luy voudroit faire endurer.

Une action fi heroique au lieu de flechir les payens, les anima us 3. p 8 9.0 Sot.

davantage, pareequ'ils la prirent pour une marque de mepris 364.

Naret, 249 qu'il faifoit d'eirx. On fe-mit donc à trainer par le milieu de la Thorn-14-24 ville un hommie venerable par son âge, par sa dignité, & encore estatson 800;

plus, dit S. Gregoire, par la fage conduite qui le faisoit respecter . de tout le monde, hormis de ces furieux. Tout prit part à cette action indigne, hommes, femmes enfans, les magistrats mesmes, & les personnes les plus qualifiées: tant un faux zele de religion fait perdre tout sentiment d'honneur & d'humanité! On le traine ainsi dans toutes les rues, [ tantost par les piez, ] & tantost par les cheveux. On le jette dans les cloaques . En un mot, on ne . laisse aucun de ses membres à qui on ne fasse souffrir des tousmens auffi ignominieux que cruels. Les enfans se le jettoient les uns aux autres, & le recevoient fur les pointes de leurs stylets, le faifant un divertissement de leur cruauté. On luy serroit les cuiffes f avec des cordes qui entroient } jusques aux os. On cherchoit les fils les plus forts & les plus deliez pour luy conper les orcilles. On l'eleva en haut envelopé dans un "filet, & tout couvert de miel & de faumure, exposé à tous les aiguillons des mousches à miel & des guespes. Et l'on choisit pour cela l'heure de la plus grande ardeur du foleil, afin que sa chair fust plus sonsible, & les piquures de ces animaux plus violentes. On rient qu'en cet état ce genereux vieillard aussi ferme dans le combat que s'il. euft efté dans l'âge le plus vigoureux, dit qu'il eftoit bien aife de se voir ainsi audessus d'eux, & elevé vers le ciel, pendant qu'eux rampoient fur la terre, parole qui devint celebre. Et rien ne marquoit mieux la constance de son ame, qui bien loin de s'abatre, estoit si fort audessus de ses douleurs & de ceux qui les luy faifoient fouffrir , qu'elle sembloit s'en divertir , & ne perdre pas melme fa gayeté.

N a1,p,90,2,

Ce quiett admirable, c'ett qu'il pouvoir ét delivere de ces ourmens pour une pice der, Car tanq u'un Favoir voiul nobiger à puse le temple, qu'on faitoir monter à une fomme excellive, o prouvoir croise qu'il le relidior parcque ced lu pe étoit impositible. Mais fa conflance l'emportant fur leur cruauté, ils diminositent toujum peu à peu la forme qu'il la ly demandacest, c'é la reduitirent enlin à fi peu de chofe, qu'il luy cutle été-aifed a la payer. Il ne manquoir pas meires de perfoques qu'il rouchées ; ai, si, de compassion pour se mauxi, c'é d'admiration pour Saccourage mélionmérichée, luy en officent beaute de la vig quelque chofe. Le perfectueurs opientement ut terr de luy quelque chofe. Le perfectueurs opientement ut terr de luy quelque chofe. Le perfectueurs opientement ut terr de luy quelque chofe. Le perfectueurs opientement ut terr de luy quelque chofe. L'an de JC.

pas moins de fermedê a e vaulêri jamais rien donner , 'montrant a a ainfi qui le quitfrij pas paur de largent, mais puru ne pau vio.

Let les regles de la religion , 'qui défendent non feulement à un seul ; ainaEverige, mais même à rout Christein , Let contribuer en quay desabque ce fair à l'idolatrie, comme Saint Amboulle la foutenu fi hauque ce fair à l'idolatrie, comme Saint Amboulle la foutenu fi hautement contre Theodofe, & la pouve mefine par ce qui est dit
des juits dans les Macabées. Il est feulement à craindre que
comme le peuple fe faitoir un pois d'honneur de le vaincre ; il
ne s'en fist aufi unde vaincre le peuple , plutoft par unecoffination de philofophe, que par un courage de Marty. Quoy qu'il
en foit, Iles payers furent vaincus par fa conflance , & de fer Thêrel 1en foit, Iles payers furent vaincus par fa conflance , & de fer Thêrel 1perfectueurs it dévirence ries daminateurs. Ils le laiffierent libres; péas de
dédant la fuire ji le devineur me fen diciples & fe la brebs ,
syant embrallé la religion Christeine qu'il leur codigipair .

I Tant de crusautez exercés en diseri endreits par l'outre ou avec le coinfectionent el dyllien, d'Amentoines bien entre faullé douceur dont il faifoit profeffion. J Mais les fouffrances de Marc Nu panned. d'Archule luy effoirer encore plus honeusle que toutes les autresparceque es visillard mefine avoit effe un de ceux: qui luy avoient fauvé la viçeo l'enleviant fecreterment, dans le malheur qui fix peris prefige toute la maiofed aprés la mort de Conflantin.]

'On tient que le Preset du Pretoire qui estoit payen, "mais dont les. homme d'honneur, eut autant d'admiration pour son courage . 9.9609410. que d'horreur pour la maniere dont il sceut qu'on l'avois traise » de forte qu'il dit librement à Julien mesme : Ne rougissons nous " point mon Prince, de nous voir tellement audeflous des Chré-" riens quels qu'ils foient que nous n'ayons pas feulement pu fur-" monter un vieillard, par tous les tourmens que nous luy avons » fait fouffrit? Ce ne feroit pas une grande gloire de l'avoir vaincu. » mais quelle hont e est ce d'en avoir esté vaincus? On se moque » denous; & plus nous maltraitons les Chrétiens, plus on les » estime . Il vouloic ainsi le faire rougir de ce dont il rougissoit luy mefine, pendant que Julien en faifoit fa vanités & l'empefcher de s'obstiner à pretendre vaincre les Chrétiens par la violence.] S.Gregoire dit quace Prefet payen de religion,n'estoit point dutont payen d'esprit & de mœurs,mais qu'il egaloit ceux qui ont esté ses plus estimez dans l'antiquité. Aussi nous apprenons de Rastina pop. l'hiltoire que c'eftoit Saluste Second, fort loué par Ammien. 18c 176.1. qui térnoigna encore en d'autres rencontres quelque humanité

pour les Chrétiens: 'de foire que les payens moins moderez le Eun., 5-9.45-16 plaignoient qu'il n'effoit pas aufil emporté qu'ils euflent voulur, Hift. Eccl. Tom. VII. A a a

-Dr Garagle

PERSECUTION DE L'EGLISE . L'an dej.C.

So. p. 69-4. de signitez qu'il possedoit. Sa reputation effoit encore fort grande prés d'un siecle aprés.

"Vivila ce que Saint Gregoire de Narianse, Theodore, & Scooment, nous apprenente de la generofité de Marc d'Archufe. Le fait elt trop appuyé pour en douter. Mais "ce n'eft pas une Norz 16, petir difficulté de favoir focte generofité foit une vertu conte humaine comme celle des Regules, des Servoles, & des autes humaine comme celle des Regules, des Servoles, & des suites humaine comme celle des Regules, des Servoles, & des suites humaine comme celle des Regules, des Servoles, & des suites humaine comme celle des Regules, des Servoles, de des suites humaine comme celle des Regules, des Servoles, de des sui-

pente aincuire de ravbir i cette gélectric le tout tre vêver un in humaine comme cellecte Regules, des Sevoles, & des aures heros du paganifire, Iguis el foit propremere qui ne flec de leur orgicile, de plantol une durede q'un vary course; C out fleur orgicile, de plantol une durede q'un vary course; C out & une operation de la charité qui fair les Saines. Car le fondneme dels avaie vertu el la varie of fogian siquelle il el impofible de planto de la vaie evertu el la varie of fogian siquelle il el impofible de planto de la vaie il planto de la modifica consistente partout ce Prelat comme engagé dans la croyance, dans la faction, dans les intrigues des Arieus. )

ARTICLE XX.

Julien maltraite Cefarée en Cappadoce pour avoir abatu un temple : Martyre de S. Eupfyque .

Obs ne difons rien ici des cruaturez que Julien exerça en períone dans la Syrie ; parceque nous en parlerons amplement dans la fuire . Airán nos allons paffer à ce qui arriva 'parcenur dans la fuire . Airán nos allons paffer à ce qui arriva 'gouverneur fous Julien; 'c Saint Gregoire de Nazianze le Jolie 'agir avec beaucoup de doaceur, magire à parfecution que la digit avec beaucoup de doaceur, magire avec pour enque en 36,500 fuelmentes na 36,500 fuelmentes na 36,500 fuelmentes na 36,500 fuelmentes na 56,500 fuelmentes na 56,500 fuelmentes na fuel capadocc fut auffi maltrairée que les autres fous Julien.

Săsdie y parolifoit deja beaucoup, & il s'eftoit artité par la generofité la hiar de ca perficueur, mais il n'étoit pas l'étul. La haire de julien s'étendoit aufi fuir tous fes concitoyers, c'est à dire fuir tous les haibians de Cadree j' Il eftàge cette ville ce-lebre & metropole de toute la Cappadoce, du catalogue des villes, & lu youl an même le nom de Cedarée qu'elle protri depuis le temps de Claude, ! pour luy rendre apparenment Jionacien mom de Mazeas, "Il obliges les reflierée de ville de de tout fon mom de Mazeas, "Il obliges les reflirede de ville de de tout fon

Auk

591.bc.

L'an de J. C. 361,

territoire, & de donner une declaration des terres & de l'argent qui leur appartenoit, avant mesme employé les pesses & les tortures pour en avoir la connoissance: & aussitost il leur sit encore payer une taxe de 300 livres d'or pour le fisc Il fir enroler tous les Ecclesiastiques comme soldats & archers de la police, qui estoit une milice de grande depense, oc honteuse parmi les Romains; & P. 599-2.

mit à la taille tous les Chrétiens de la ville, Javec leurs femmes & leurs enfans, comme s'ils eussent esté des paysans.

'La cause de cette haine implacable, estoit que toute la ville P.508.c. estoit Chrétienne, hormis un fort petit nombre de payens, \* & 4 Jupiter & d'Apollon. Mais Julien estant venu à l'Empire, ils abatirent le seul qui restast, qui estoit celui de la Fortune Julien qui les avoit toujours haïs à cause de la ruine des deux premiers, s'irrita encore bien davantage par cette derniere injure 'qu'ils Nazpor 4 avoient faite à sa Fortune infortunée, dans le temps qu'elle 100 d. attendoit de luy sa plus heureuse fortune. 'Ainsi il ne faut pas pord. s'étonner s'il s'en vengea autant qu'il put . On doit donner quelque chose à l'injustice dominante, dit un Saint pour se moquer de sa colere.

Il blasma fort le peu de payens qui restoient dans la ville, de Sorp. 1984. n avoir pas défendu leur deesse, & de ne s'estre pas exposez avec joie pour leur Fortune, quand mesme il y auroit eu quelque chose à craindre Mais il jura qu'il ne cefferoit point d'estre en colere p. 199.4contre la ville, de luy faire tout le mal qu'il pourroit, & de ne pas laisser la vie mesme aux Galiléers, s'ils ne se hastoient de faire rebastir ses temples. & il eust poutestre executé ces menaces s'il ne fust pas mort dans le voyage de Perse.

? [Il traita le reste du peuple comme nous avons dit.] Mais pour amparel.

ceux qui avoient eu part à la demolition du temple de sa Fortune, les uns furent executez à mort, & les autres bannis du pays.

Oncroit que ce fut à cette occasion que S. Eupsyque souffrit b. le martyre. Il estoit d'une des meilleures maisons de la ville ; & ce qui rendit encore plus confiderable le courage avec lequel il voulut mourir pour Jesus Christ, c'est qu'il n'estoit marié que depuis fort peu de temps. [C'est tout ce que les auteurs nous apprennent de sa vie & de sa mort. 1

Le menologe de Basile le fait auteur de la destruction du Boil 1. apr g.p. tempe de la Fortune. Car le zele de Dieu dont il estoit rempli , 4d. s. aronalaba & chou riber receirate.

luy ayant fait concevoir une fainte indignation de voir les payens courir à ce temple pour y offrir des facrifices au demon; il prit avec luy quelques Chrétiens, s'en alla brifer toutes les idoles qui y estoient, & renversa le temple mesme insqu'aux sondemens : ce qui ayant esté sceu, il fut arresté, soussirit divers tourmens plutoft que de renoncer à J. C.& eut enfin la teste tranchée par ordre de Julien . [Son action n'est point sans doute dans l'ordre commun. Car

les loix que Constantin & Constance avoient faires pour la deme lition des temples avoient efté revoquées par Julien ; & ainfi ne donnoient plus de droit de faire ce qui ne se doit point faire contre la disposition des loix. Mais ce n'est pas à nous à juger des mouvemens extraordinaires de l'Esprit de Dieu, ausquels il faut fans doute raporter cette action de S. Eupfyque, puifqu'il receut la grace de souffrir la mort pour J.C, & qu'il a esté reconnu de choses de luy dans les eloges que luy donnent les Grecs le jour de sa feste, & qu'on pretend avoir esté composez au IX. siecle par Saint Joseph frere de S.Theodore Studite. [ Mais il s'y rencontre que lques circonftances affez difficiles à croire, & qu'un auteur du

IX. fiecle n'est pas capable d'autoriser. Saint Basile qui parle assez souvent de S. Empsyque, J& qui l'appelle le tres heureux Martyr , [ le met ordinairement feul. ] 47.291.P.240.c. Il luy donne que que fois pour compagnons, Saint Damas, & d'autres qu'il ne nomme point , & les qualifie les plus illustres d'entre les Martyrs. [C'estoient assez problablement les autres qui avoient esté executez à cause de la demolition du temple de la Fortune. La ville de Celarée & tout le pays d'alentour faisoit tous les ans la feste de ces Martyrs, qui avoient trouvé leur ep. 156. p. 174 d. perfection dans leur generense patience. S. Basile y invitoit les plus illustres des Prelats, tantost S.Eusebe Everque de Sarnosates tantost Saint Amphiloque, a tantost tous les Evesques du Pont. 198. p. 180. SGregoire parle austi d'un sermon de S. Basile à la feste de S. Euplyque Martyr.

'S.Balile met cette feste le 7' ou le 3 de septembre .[Il est aisé 254.d., d'inferer de là que c'estoit le jour de son martyre, qu'il faut par confequent mettre en l'an 362; n'y ayant pas d'autre mois que Men.p.72-78. feptembre fous le regne de Julien. Les Grecs honorent aujourd'hui le 9 d'avril S. Eupsyque martyrizé sous Julien, & ils en font Boll.p.\$24.\$9: ce jour la leur grand office. Quelquesnouveaux Latins le mar-Men.p. 109. quent le mesme jour Les Grecs sont encore le 7 de septembre

Balepase p 254d

er 194-p-404-6 Naz ep 26.p. 280.c.d. Bafep.256,p.

PAR JULIE L'APOSTAT.

L'an de J.C. d'un S. Eupfyque Marty à Cefarée en Cappadoce, [\*qui peut 15t. ... bien eftre le mesme, jquoiqu'ils le mettent sous Adrien.

## ARTICLE XXI.

Des Martyrs de Mere, & de quelques autres de l'Afic Mineure.

N dit qu'un Chrétien nommé Busiris se signala à Ancyre soul, s.c. 1 s.p. en Galacie, par la generofité avec laquelle il fit profession 610 c.d. de la foy. Le Gouverneur le fit arrester, "fur quelque insulte qu'on disoit qu'il avoit faite aux payens & luy voulant faire donner la question, il commanda qu'on l'étendist sur le chevalet. Alors Busiris levant ses mains sur sa teste, & decouvrant ainsi ses costez, luy dit qu'il pouvoit epargner à ses officiers la peine de l'étendre fur le chevalet, parcequ'il se tiendroit bien luy mesme en état de fouffrir les tourmens autant qu'il voudroit . 'Le juge fut surpris por a. de la promesse, & plus encore de l'execution. Car Busiris tint toujours fes mains levées & fes coftez decouverts tour autant qu'il plut au juge de le faire dechirer avec des ongles de fer, fans témoigner que les tourmens luy fissent aucune peine. Il fut enfuite mené en prison & delivré peu de temps aprés sur la nouvelle de la mort de Julien ce qui peut porter à ne mettre la confession qu'en 363.] Il vécut jusques au regne de Theodose, & Dieu luy 4/610.4. fit enfin la grace d'abandonner la secte des Encràtites dont il faifoit profession sous Julien, pour entrer dans l'unité de l'Eglise Catholique. 'Ainfi c'est avec quelque raison que quelques nou- Bollar, jange yeaux martyrologes le mettent au nombre des faints Confesseurs 164.

le 21 de jauvier. (I la gloire que Bafile acquit dans la mefine ville d'Ancyre dont il eftoit Preffire, ell'encore plus pure & plus eclatante: mais nous le refervors pour la fuite des voyages de Julien, auffibien que quelques autres Saints qui appartiennent encore à la ville d'Ancyre.]

Les Grecs font le dixieme de juin memoire de S. Timothée Men. P. Jr. Evefque de Prufe en Bithynie, qu'ils difent avoir elté celebre par fes miracles, & avoir eu la tefte tranchée fous Julien. Il y avoir à Conflatatinople une egliée de fon nom dans un hospital.

A Mere ville de la Phrygie Salutaire, nommée autrement seenly et p. Comople, il y avoit un vieux temple pleind ordures, qu' Amaque 164 17/200 L. gouverneur de la province fin couvir [felon les ordres de Julies, com plende pour le faire nettoyer, avec les idoles qui y effoient encore, (& y #1986/h.

.....

offrir des facrifices. 1 Cela fut extremement fenfible aux Chrétiens, furtout à Macedone, Theodule, & Tatien, qui avoient un etreme zele pour la vertu, & pour l'honneur de J.C. Ces trois Chrétiens entrerent donc la nuit dans le temple, & en briferent les idoles, ce qui mit Amaque dans une extreme colere, & il fit prendre diverses personnes pour les punir comme coupables de cette action. Les trois Saints qui en eurent la nouvelle, vinrent aussitost se decouvrir, prests à mourir pour la verité, mais non pas à en voir d'autres mourir pour eux. Le Gouverneur leur offrit le pardon s'ils vouloient facrifier : mais ils le refuserent genereufement: de forte qu'Amaque leur fit fouffrir divers tormens, & enfin les fit étendre fur des grils fous lesquels on alluma du feu . En cet état, les Saints firent paroiftre la grandeur de leur courage, par ces paroles qu'ils dirent au juge, [ toutes femblables à celles de S. Laurent: ] Si tu as envie de manger de la chair rostie, « tourne nous de l'autre costé, depeur que nostre chair à demi « grillée ne te degouste. C'est ainsi qu'ils consommerent leur vie « (& leur holocauste, 1'Les Grecs sont memoire de ces Saints le 12 de septembre, see que le martyrologe Romain a suivi.)

Men.p.175.

## ARTICLE XXIL

Des Martyrs que fit Julien depuis Constantinople jusqu'à Ancyre : Confession de S. Basile d'Ancyre

I Ous avons ramassé jusques ici les disférens evenemens de la persecution de Julien , qu'il estoit disficile de reduire dans l'ordre du temps ; quoiqu'on doive presumer qu'ils se raportent presque tous à l'an 362, puisque Julien n'a regné qu'un mois en 361, & n'en a pas regné fix en 363. Nous allons maintenant nous attacher à l'ordre du temps, en suivant Julien depuis Constantinople jusqu'à Antioche, & mesme jusques en Perse, où it finit fa perfecution avec fa vie. TLes nouveaux Grecs differt ou'il fit mourir beauconp de Chrétiens à Constantinople comme coupables de divers crimes, & les fit jetter dans une fournaise qu'on appelloit le bœuf, parcequ'elle avoit quelque raport à la

Codi.ori.C.v. 25 dl95-

figure de cet animal. [Nous n'en trouvons rien dans le anciens. ] Il partit de Conflantinople fur la fin du mois de may & paffa Amm.1,22,p. 219 b. à Calcedoine, où l'on pretend que sfoit en cette occasion, soit est a Sur. r z./im.p. quelque autre precedente,] il condanna à la mort trois Chrétiens 147 åre Men p. de Perfe, nommez Manuel, Sabel, & Ifmael, qui estoient freres.

PAR JULIEN L'APOSTAT. L'so de J.C

Mais on dit qu'ils furent decapitez 'ou brulez dans la Thrace Godiori, C. auprés de Constantinople, où leurs corps furent aussi enterrez., 13.461,2. 161.

Nore 18, & où Theodose I leur fit ensuite bastir une eglise. f 'C'est tout ce que nous croyons se pouvoir recevoir entre beaucoup d'autres chofes que les nouveaux Grecs en difent.) Il en font une partie Mes.p. 134. de leur grand office le 17 de juin Jauquel Baronius les a mis dans

le martyrologe Romain 1

Martyrologe Romain. J Julien interrompit un peu sa marche vers Antioche, pour aller Amm. p. 1194 Libot 10, 247 voir à Pessinonte le temple de saCibele [L'honneur qu'il rendoit L à cette pretenduë mere des dieux, le rendant fenfible à fes injures;] 'comme il eut appris qu'un Chrétien luy avoit fait affront, Naz.or.4 P.133-& avoit renverié son autel, il voulut le juger luy mesme. Ce ab. Chrétien fut amené devant luy comme un criminel, mais il entra comme un victorieux. Il se moqua de sa pourpre & de tous fes beaux discours, comme d'une badinerie & d'un jeu d'enfant;

& fortit enfuitef pour aller fans doute à la mort) avec un visage Norz 19. plus libre & plus gay que s'il fust venu d'un grand festin. ['Ce pouvoit bien estre un Chrétien de la ville mesme de Pessinonte,]

'& il paroift affez que Julien n'estoit point dutout satisfait de la Juliep 49.P. devotion des habitans de cette ville pour sa deesse.

'De Pessinonte Julien vint à Ancyre metropole de la Galacie, Amm.l.21.p. \*où lespreftre du demon vinrent audevant de luy avec l'idole de # Bollanmain. Proferpine; & ils furent auffitost recompensez par l'argent que g. p.162. Julien leur distribua. 'Dés le lendemain on luy parla d'un faint Prestre de I.C. nommé s

Note 20. Bafile , "qui effoit alors dans les prisons . C'estoit un Prestre de Soula cara pe l'Eglise mesme d'Ancyre, b qui ne s'estoit jamais souillé par les \$Boll.p.16. \$7. facrifices des demons, [ avant toujours esté elevé dans la pieté & dans le Christianisme, J'qui menoit une vie sainte & irreprocha. p.15. \$2. Nozz 11. ble devant Dieu, & qui ayant eu des Saints' pour maistres, estoit

tres pur & tres exact dans la foy.'ll n'avoit pas moins de zele que Sor.p.611,b,c. de lumiere, & il s'estoit toujours opposé aux Ariens durant le regne de Constance. Dans le temps que la persecution de ce Boll.p.15. 12covaranne prince eprouvoit & cribloit, felon l'expression de l'Evangile .

tous les Chrétiens, il avoit conservé dans une pureté toute entiere la tradition des Peres, & avoit toujours confessé genereu-fement la verité. Il l'avoit soutenue avec beaucoup de constance & de force dans la Palestine, & devant 230 Evesquess c'est à dire apparemment dans le Concile de Jerusalem en 335. 1 Sa generofité le fit connoistre à la Cour de Constance; [ quoiqu'une Cour Arienne ne fust pas digne de connoistre & d'estimer son merite.

76 PERSECUTION DE L'EGLISE

Auffi)on avertifíoir tous les Gouverneurs de la Galacie de prendre garde à luy comme à un feditierus; & di le l'obligoient rous
de leur venir rendre raifon de fa conduire mais plutieurs aprés
de leur venir rendre raifon de fa conduire mais plutieurs aprés
de leur venir rendre ufloient perfuadez qu'il avoir raifon. Le Concile
qu'Eudouce & les autres Ariens tiernet à Conflantinople, [Tan

L'an de J.C.

360, Juy défendit de tenir aucune affemblé ecclefiaffique.

Sonnés el Bell passét a:

Curfque Julien fut de venu maiftre de l'Empire. Bafile alloit

Europe.

Cous les jours par toute la ville, où il exhortoir publiquemen les

Chrétiens à conferver le precieux threfor de leur foy, & à meprifer toutes les promefles de Julien, qui ne pouvit leur donner

que des qiens fragiles & de tres peu de durée, & qui les leur feroir ben le porte de leur ame, & par des maux etemels III les affiroit mefine que cette tempefle passerois des maux etemels III supporte de leur de le

haine, J les voyant un jour qu'ils facrifioient , il jetta un profond
d|Boll,p.5.f., foupir, & pria Dieu de confondre ces ennemis de la verité, fans &c.
foulirir que les serviteurs tombassient dans un piege si funcite.

Bell, 14-5 d. Les payers l'entendirent, & centrernt en fureur contre luy L'un vous commé Macaire luy vint demander qui le floir, pour renverfer toute ce que l'Empereur avoit ordonné en faveur du culte des dieux- & le Saine luy répondir fans éétonner; Ce n'elt par un voy, mais c'el le Dieu du ciel qui renverfera toute vostre fauss' relivion.

5ur cela les payens se faisirent de luy , & le presenterent au 8ul.p., 15, 15. Gouverneur Saturnin , comme un homme qui renversit toute 41 la ville, qui abusoit bien du monde, qui avoit voulu abarre les autels, & qui parioli rijurieusement contre l'Empereur . Saturnin

f 6.

luy reprocha que ce n'eftoir pas là la conduire d'un Chréten ; furquoi Baffe lu yrépendie qu'ul soir raifion de vouloir qu'un Chrétien paruft Chrétien dans toute fa conduire, & à la vue de tout le monde Mais au lieu de faire des excusifes de cequil avoir dit, il foutint que Dieu pouvoir en un moment remverier toutes l'euro loix, & fisher foir leur injuifice. Saturnin luy demanda ce qu'il avoir à dire contre leur religion, & S Baffe le fatsife par la finerur de Baccanones, fundre le deriffe qu'il avoir fait gemir , effoir apparemment un exemple . J Saturnin a ayant rien à répondre, luy dire qu'il falloit aisfirel bealierier, & choér à l'Empreuer.

Freu: Oui, luy répondit le Saint, il faut obtrià l'Empreuer.

mais à celui qui et dans le ciel, & cert les hamist quoule cleju "

qui est sur la terre, & qui est homme[comme nous,]va tomber "
dans un moment. [Saturnin "

PAR JULIEN L'APOSTAT. L'ande J.C. 361.

f Saturnin s'imagina que la majesté du Prince estoit blessée par ce discours. Ill crut ne le devoir pas souffrit, fit suspendre le Saint \$ 7. fur le chevalet, & ordonna de luy dechirer les costez. Le Saint en cet état remercia Dieu de ce qu'il le faisoit entrer par ces souffrances dans le chemin de la vie; & comme Saturnin luy demanda fi l'Empereur ne favoit pas bien chastier ceux qui luy desobeissoient, & s'il ne vouloit pas enfin se soumettre; il luy » répondir en un mot: Ma confiance est au veritable Roy, & rien " ne me fauroit faire changer. Quand les Boureaux furent las de le tourmenter, "on le dependit, '& on le mena en prifor, ou durant 12. ou'on le conduisoit, un méchant homme nommé Felix voulut se méler de luy confeiller d'obeir pour eviter les tourmers qu'il .. meritoit: fourquoi le Saint luy dit avec fermeté: Allez, miferable, " [ avec tous vos beaux confeils : ] Vous eftes dans les tenebres » incapable de voir la lumiere, & de voir mesme vos tenebres, Il entra enfuite [ avec joie ] dans la prison, 'où il ne s'occupa jour & 19nuit qu'à chanter & à glorifier Dieu.

ARTICLE XXIII.

Saint Bafile d' Ancyre est martyrizé.

SATURNIN crut devoir informer Julien, qui pouvoit estre Boll.12.marr.32.

encore à Constantinople, de ce qui regardoit Basile. Julien Pars. 1 94. 114. en commit le soin à Elpide qualifié un docteur de perdition, & à Pegase, tous denx apostats "qu'il envoya à Ancyre [ pour cette Acc. affaire, & peut-eftre encore pour quelques autres | Dés qu'ils y 1 10. furent arrivez, Pegale vint à la prison voir le Saint qui le receut avec "les justes reproches que meritoit son apostasie, '& puis se 1 11. 200 mit en prieres pour glorifier Dieu, & le prier de conferver son ame contre toute la puissance des hommes & des demons. Pegase fortit de la prison tout en colere , & alla faire ses plaintes "à Arc. Saturnin, qui pour le satisfaire se sit amener Basile, afin de l'obli- 112. ger de facrifier. Basile ayant esté presenté devant le tribunal, " fit le figne de la Croix,& dit feulement ces mots.Faites tout ce qu'il vous plaira. On jugea bien de là qu'il ne falloit pas esperer de le gagner. On l'étendit [fur le chevalet [ avec une extreme vio-1. » lence, " & dans ce tourmenr il repeta encore; Faites tout ce que » vous voudrez. Je ne vous crains point, parceque J'ay J. C. qui " m'affilte. Saturninn'en pouvant tirer autre chole, luy fit mettre 1. Les Ménées ajoutent, 22. mars, \$1.92. qu'il fut alors dechiré long-temps, & avec beaucoup

Hift. Eccl. Tom. VII.

PERSECUTION DE L'EGLISE. aux mains & au cou de groffes chaines pour estre gardé en cet é. 361.

L'an de J.C.

tat dans la prison, jusqu'à ce qu'on le pust presenter à l'Empereur. Julien arriva, comme nous avons dit, à Ancyre, peu de jours aprés ceci: & dés le lendemain de son arrivée, Elpide luy parla

de Basile. Il se le fit aussi-tost amener, & le Saint entra au palais avec un visage plein de joje, Julien luy avant demandé son nom. il répondit que son premier nom estoit celui de Chrétien: & que s'il efloit affez heureux pour le conserver sans tache, il esperoit recevoir de J.C, au jour de son jugement, une immortalité bienhereuse.) Julien voulut à son ordinaire blasphemer contre ESUS CHRIST; Surquoi le Saint luy reprocha nettement fon apostasie, & son ingratitude, d'avoir abandonné celui dont les autels luy avoient conservé la vie dans son enfance, dont il avoit souvent annoncé les loix [ au peuple, ] qui luy avoit donné l'Empire, mais qui le luy ofteroit bien-toft pour le punir, & qui luy feroit finir sa vie dans une douleur extreme: [ & cela se veri-

fia au bout d'un an.]

f 13.

6 14.

Julien avoua qu'il se tenoit offensé de ces reproches, & mit \$ 15. le Saint entre les mains du Comte' Fromentin, avec ordre de luy lever tous les jours sept "morceaux de chair. Le Saint soussir x apaavec courage ce cruel supplice, & dit neanmoins au Comte qu'il eust bien voulu parler à l'Empereur. Le Comte s'imagina qu'il estoit prest de sacrisier, & l'alla aussi-tost dire avec joie à Julien, 'qui se fit amener le Saint dans le temple d'Esculape. Basile suy demanda d'abord fi ses devins ne luy avoient point dit pourquoi il avoit souhaité de luy parler . Julien luy répondit qu'il le croyoit aflez fage pour avoir reconnu fon erreur, & s'estre resolu à venir adorer les Dieux. Je n'ay garde, luy repartit Bafile; vos " Dieux ne sont que des "statues sourdes & aveugles: & en mesme " &c. temps il prit un des morceaux de la chair qu'on luy avoit coupée, & la jetta au visage de Julien, en luy disant que c'estoit là de quoy le nourrir, "maisque pour luy J.C. estoit sa vie. [Cetteaction &c. ell affurément extraordinaire; mait Dieu qui parle par ses Martyrs, agit auffi par eux. Il peut leur inspirer, auffi-bien qu'à Saint

ce n'est point à pous à luv demander raison de ce qu'il fait . ] L'histoire du Saint nous affure sur cela que les Chrétiens estimes. Le texte porte, Peu de jeurs apres, Julien alla en Orientet lorfqu'il fut arrive à Antyre &c. 1. Les Ménées l'appellent Flaventius. Les actes l'appellent ségars aparation Quo qu'en di fe Bollandus, [il faut visiblement emaration qui en le Bollandus, [il faut visiblement emaration qui el floit une compagnie des gardes de l'Empe-AAR M.p. 614.2. seur.) 4 ou miration felon M.r. du Cange .

Hen.p. 192. 3. Les Ménées dilent de Frementin.

Estienne, de traiter les persecuteurs comme ils le meritent; &

L'an de LC. 361 rent beaucoup le courage que le Saint avoit fait paroistre dans fa confeition.

[ On ne dit point ce que Julien fit alors, finon ] 'qu'on vit bien \$17. qu'il ethoit faiché, & meime contre Fromentini qui luy avoit presenté Basile.] Fromentin qui s'en apperceut fortit couvert de confussion, & pleinde colere contre le Saint. Il se le fit amener ensuite. & le sit écorcher bien plus "cruellement que Julien n'avoit ordonné: 'de forte que tous les affiftans en rémoignoient de 1 12. la compassion, & versoient mesme des larmes. 'Le Saint cepen- 1 -> dant benniffoit Dieu qui donne de la force aux foibles. & luv demandoit la grace d'achever sa course. On le ramena le soir 4 15. dans la prison ; & le lendemain dés le matin Julien partit pour continuer fon voyage, fans avoir voulu voir Fromentin, Ce Comte dechargea la mauvaile humeur fur Balile . & fe le fit amener dés le jour mesme en presence de tout le monde. L'on vit alors le Saint gueri de tout ce qu'il avoit fouffert la veille. par un miracle que Dieu a fait l'encore en faveur de plusieurs autres de ses Martyrs ] Le Comte luy demanda avec sureur s'il ne vouloit pas enfin facrifier, à quoy le Saint répondit par le miracle que Dieu avoit fait en le guerissant, ajoutant que le Com-

ce n'avoit 'qu'à le mander à Julien. 'Fromentin'luy reprocha avec aigreur l'affront qu'il avoit fait 619. à l'Empereur & à luy mesme; & pour l'en punir, disoit-il, il sue ordonna qu'on fift rougir dans le feu des pointes de fer, & qu'on les luy enfonçast dans le dos. Le Saint, couché sur le ventre durant ce supplice, eut recours à la misericorde de Dieu, luy rendit graces à haute voix de la faveur qu'il luy avoit faite de confesser son nom, le pria de la luy continuer jusques au bout ;

& aprés avoir achevé sa priere, il rendit l'esprit avec la mesme tranquillité que s'il se fust endormi. Il conforma ainsi son martyre le 29 four de juin quoique l'Eglise greque, suivie par le 11 mars,p. 1804 martyrologe Romain, marque sa feste le 21 de mars, peut-estre à 6. cause de quelque translation .'Les Grecs en font ce jour la leur Men.p.179. grand office. On croit que c'est celui que les Syriens & d'autres Boll, p. 310 f 4. Orientaux honorent le 22 & le 28 de mars Il y avoit à Scythople: Anal g P. 31 b.

dans la Palestine au V. siecle, une eglise fort respectée de Saint BafileMartyr, mais on ne voit pas fi c'est de celui-ci, ou de celui Boll to ian p. d'Amalée, ou de quelque autre martyrizé peut-estre dans le pays 108,d. melme. I

åre.

Les Mendes p. 192. amplifient ce fupplice

<sup>2</sup> Bollandus 32, mars, p. 380,c, veut qu'on life de janvier. [Mais cela ne fe peut abfolument. accorder a vec le voyage de Julien.]

#### 

#### ARTICLE XXVI

### De Philorome, du Duc Arteme, & de quelques autres.

[CAINT Basile ne fut pas le seul dont le courage confondit Julien à Ancyre. J'Les Grecs, & le martymloge Romain Ugh.t.6.p.1226 enfuite, marquent le 7 de novembre S. Melasippe, & S.10 Casine · fa femme, qui souffrirent beaucoup de tourmens, & furent cou- &c. ronnez du martyre dans la mesme ville en presence de Julien . Saint Antoine leur fils y fut auffi tourmenté avec eux, & puis envoyé au Duc Agrippin, qui luy fit encore fouffrir d'horribles fupplices, jusqu'à ce qu'enfin il eut, dit on, la teste tranchée avec quarante personnes que ses souffrances avoient converties. On peut voir leur histoire plus étendue dans les livres de l'office des Grecs, [ à la foy desquels il s'en faut raporter, n'en ayant pas de meilleurs memoires . ]

Menaodec. a 1156.

'On pretend que Saint Gemelle qui effoit de Paphlagonie, com-171. 172 Ugh.a menca auffi fon martyre à Ancyre lorfque Julien y eftoit, mais il ne l'acheva qu'en une petite ville nommée Edesse où Julien fut ensuite, & où l'on pretend qu'il le sit clouer à une croix. Les Grecs en difent bien des choses qu'on peut voir dans leurs livres Ils en font memoire le 10 de decembre

Bar, 362, 9 76. 1017.d.e.

Baronius met en ce temps-ci, lorsque Julien estoit en Gala-Lauf, e. 13 p. cie, la confession du bienhereux Philorome, 'qui ayant parlé à cet apostat avec beaucoup de liberté, ce Prince impie luy sit raset la telle, & le mit entre les mains de quelques enfans pour estre fouffleté & maltraité d'eux: Ce qu'il souffrit avec tant de gene- seroit ont. rofité, que melme il en remercia le tyran. Il fut depuis for V.S.Bille

P. 1018.b.c. P-1027.d. Aros21018. p-101\$,b,d,

cheri de S.Basile: & Pallade qui demeura assez long temps avec 153. luy dans la Galacie, 'en raconte de fort belles choses .. Il estoit Prestre. 'Il vivoit encore âgé de 80 ans, lorsque Pallade écrivoit

fon histoire Lausiaque, [ en 410. Les femmes melines ne purent s'exemter, par la foiblesse de

leur sexe, de la cruauté de Julien, s'il est vray qu'estant à Tarse où il passa dans son voyage d'Antioche, il y ait fait souffrir un cruel martyre à la fainte vierge Eustoquie, donc la feste est marquée par le martyrologe Romain le 2 de novembre ; quoique Julien doive avoir passé à Tarse vers la mi-juillet . 1 Mais Baronius ne fonde l'histoire de cette Sainte que sur Pierre des Noels, P.de N.1 10,c. 'où on la peut voir plus amplement.

10.P.193.C.

PAR JULIEN L'APOSTAT. L'an del .C. [Julien arriva enfin à Antioche fur la fin du mois de juillet ; V. Julien note 6.

au moins c'est l'opinion qui paroist la mieux appuyée.] Une des Anna Laz.p. premieres chofes qu'il y fit , autant qu'on en peut juger par la 123.d. fuite de l'histoire d'Ammien, [ & par la vie de Saint Athanase,] fut la condannation d'Arteme Duc d'Egypte. [Je ne scay s'il est

aifé de croire que ce soit le mesme yqu'Arteme Vicaire de Rome 1.17.p.103.d.

("en l'an 359,) & qui y exerça quelque tempsen la mesme année la charge de Preser de la ville. "Ce qui est certain, c'est qu'il Bollas may.e. cc \$ 50. fucceda, sous Constance, à Sebastien dans la charge de Duc Pro-si Tisdre. L. d'Egypte, c'est à dire de General des troupes de cette province .

'On affure qu'il exerça cette charge comme son predecesseur'à Ball patad el l'égard des Orthodoxes, \* & qu'il ne laiffa pas de témoigner un aChr. Alp 600. grand zele pour les eglifes. It brifa beaucoup d'idoles . On croir Thart p 672 le que c'est luy que Julien appelle par derision le Roy d'Egypte, & Amman p. 118 dont il dit qu'estant entré dans le temple du Dieu [Scrapis, ] il en Jul, ep 10, p. 1 4. avoir enlevé les flatues, les offrandes, & tous les ornemens qui y estoient, que les payens d'Alexandrie s'estant mutinez sur cela, & mis en état de défendre leur Dieu, il avoitenvoyé des foldats contre eux, estant obligé, dit Julien, d'userde ces voies tyrannifques pour se conserver dans l'esprit de Constance, ou plutost de George [ qui tenoit la place d'Evesque dans Alexandrie pour les

Ariens. Julien estant donc animé contre luy pour ce sujet, ne se con. Chr. Al. Thart. tenta pas de confisquer tous ses biens, mais luy fit encore tran- p.651 b. cher la teste, [ non ] à Alexandrie, comme la chronique d'Alexandrie le semble dire; 'mais à Antioche, comme on le tire Amm.lax.p. d'Ammien, qui ajoute que peu de temps aprés, les Alexandrins passace, ayant appris la mort, & se voyant delivrez de la crainte qu'ils avoient eue qu'il ne revinst avec la mesine autorité, & ne punist ceux qui l'avoient offensé, comme il les en avoit menacez, se

jetterent fur George & le massacrerent.

'Cet historien payen dit qu'il fut condanné à la poursuite des passal. Alexandrins, qui l'accusoient d'un grand nombre de crimes atroces. [ Mais comme il n'en exprime aucun, c'est une grande marque qu'Arteme n'avoit guere d'autre crime à l'égard de Nore as. Julien, que son zele contre les idoles. ] Ses actes [ qui sont rirez en sur 10.08.p. partie de Philostorge, Idisent neanmoins que Julien le fit mourir 314. \$23. comme coupable de la mort de Gallus son frere [& il est certain que Julien cherchoit divers pretextes contre ceux mesmes qu'il persecutoit en haine de la religion Chrétienne.)

Les Grecs l'honorent folennellement le 20 d'octobre comme Men.p.140.3451 B b b iij

382 PERSECUTION DE L'EGLISE. L'andel C. un grand Martyr, & ils luy attribuent divers miracles. Ils croient <sup>264</sup>.

Codi,ori.C.p. 46.b. 4 Men.p.246. avoir son corp à Constantinople (dats une eglisé qui a ensuite porté son nom- Et il puroit qu'ils croisent l'avoir eu dels teremps que l'Afrique Beurelloit encore soumis[, l'edit à dire avant la fin du VII. fecte. Cette veneration que les forcesont eure pour III affait autilis notre depuis quelque temps par les Latins: "Mais Notz 13 avec tout cela, il ell à crasiole qu'en pensare honorer un fait avec tout cela, on honoreur a finer, un perfectueux de l'Eglisé,

& un ennemi de la divinité de J. C. La nouvelle de la mort d'Arteme arrivée à Alexandrie, fut auffit off. fuivie, comme nous venons de voir, de la mort de George qui y fiifoit la fonction d'Evefque pour les Ariens ; & celleci du retour de Sains Arbanafe, que Julien en chaffa peu de mois

aprés, avant la fin de 362 comme on le verra en d'autres endroits. Tout cela confirme ce que nous avons dit, qu'Arteme mourut fort peu aprés que Julien fur arrivé à Antioche, c'est à dire au mois de juillet ou d'aoust.]

## DE DE DECEMBER DE CONDUCTO DE DESTA DE DE

## ARTICLE XXV. De Tite Evefque de Boftres.

The Part R E de Tire Devegue de Bodires dois avoir faivi de bien prefi arrivée de julem à Anothe auffishien que prefixe de l'acteme ). The efficie l'un'ée plus favants. Prétats de foi 10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10/19/10

[Comme la vertu de Tite meritoit d'eltre eprouvée par la tribulation & la patience, Dieu en tira l'occasion d'une chose qui ne paroissir pas y devoir donner aucun leu, Julien quicherchoit fans doute quelque pretexte pour le persourer, prenant peut-eltre occasion de quelque petire emotion arrivée dans Bostres, I se menage luy & son Clergé, que si le peuple exticit

Severe y avoit mis une colonie:

Sou Lg.c.15.PL

PAR JULIEN L'APOSTAT.

du trouble dans la ville, il s'en prendroit à eux mesmes Sur cela Tite luy envoya'ou luy presenta une requeste au nom de luy & c'Jutiep. 114. de ses Ecclesiastiques, qui contenoit entre autres choses, que quoique les Chrétiens ne cedassent point aux Grecs sen nombre & en forces dans Bostres , ] neanmoins les exhortations des Ecclefiaftiques les retenoient dans le devoir & empeschoient qu'aucun ne troublast la paix de la ville.

[Il estoit difficile de rendre Tite criminel sur ces paroles] Et Soup. 616,e. peanmoins Julien voulant soulever le peuple contre suy, 'écrivit beljulip.113une lettre à ceux de Bostres, pour leur declarer que Tite estoit leur ennemi, qu'il se portoit pour leur accusateur, qu'il protendoit dire par ces paroles que la paix qu'ils entretenoient ne venoit pas de leur volonté, mais de ses exhortations, & que c'estoit luy qui les retenoit malgré euxqu'ainsi ils devoient eux mesmes

le chasser volontairement de leur ville.

L'an de J.C. 261,

> [Une si étrange extravagance dans un Prince qui se piquoit de raison, pourroit passer pour incroyable, si nous n'avions encore la lettre entiere qu'il écrivit à œux de Bostres, où son injustice est d'autant plus ridicule, J'qu'il y fait les plus grandes proteftations Juli.p.a17 216. de vouloir garder l'equité envers les Chrétiens, [ & d'empescher qu'on ne leur fasse aucun tort . ] 'Il y accuse en general tous les P.213-Ecclefiastiques de porter les peuples au foulevement & à la sedition. 'Cette lettre est datée d'Antioche le premier jour d'aoust ; PA164 [ce qui ne peut estre qu'en 362. Nous ne savons pas ce qui arriva de cette affaire.]

> 'L'armée suivante, Tite se trouva au Concile que Saint Melece Socr. Ly. c. 15-74 tint à Antioche pour l'établissement de la Consubstantialité. Il a Hier, v.ill.e. mourut fous Valens, [ & ce fut fous luy] b qu'il composa son ou. 101, 201. b b. 111. b b. vrage contre les Manichéens, où il parle des tremblemens de P.L. A.P. 911-8. terre arrivez depuis peu, loríque [Julien] ce Prince impie vouloit renouveller l'erreur de l'idolatrie. Cet ouvrage a esté celebre dans 618.6 l'antiquité, & connu de Saint Epiphane, qui écrivoit l'an 376; « 10 p.638.a. de S. Jerome qui l'appelle des livres forts contre Manichée, « de d' Hérev, ille. de l'appelle des livres forts contre Manichée, » de l'appelle des livres forts contre Manichée, « de l'appelle des livres forts contre Manichée, » de l'appelle des livres forts contre Manichée, « de l'appelle des livres forts contre Manichée, » de l'appelle des livres forts contre Manichée, « de l'appelle des l'appelle des l'appelle des l'appelles de l'appelle des l'appelles de l'appelles de l'appelles des l'appelles des l'appelles des l'appelles des l'appelles de l'appelles de l'appelles de l'appelles des l'appelles de l'a Theodoret, d'un Heraclien Evelque de Calcedoine, & d'Eftien e That halase, ne Gobar [heretique Eutychien.] Heraclien remarque que Tite 16,9,115,2, croyant écrire contre Manichée mesine, écrivoit contre les li-paosteure vres d'Adda fondisciple. 8 Gobar, ou Photius en parlant de Go- 2 P. 493.4. bar, cite un endroit du premier discours de Tite contre les Manichéens. Gobar citoit encore quelques paffages de Tite, dont p. 1966. il pretendoit tirer que J. C. dans son second avenement, ne paroiftra que dans sa divinité sans avoir de corps .' Nous avons en-Bib.P 1.4.3.p.

PERSECUTION DE L'EGLISE.

core cet ouvrage divisé en quatre livres, dont le dernier s'est 362 perdu : 'mais nous ne l'avons que traduit en latin par Turrien . 378.379. a Tit.B.l.3.pr.p. a Il a écrit ses deux premiers pour detourner les payens des réveries de Manichée. C'est pourquoi il n'y emploie quele raisonnement, & non l'autorité des Ecritures. D'autres ont ramaffé DuPin,p. 379. ce qu'ils ont iugé de plus remarquable dans cet ouvrage, & &c

l'abregé de ce qu'il contient. On trouve que le style en est assez net pour une matiere embarassée d'elle mesme, & que les raisonne-

mens en font folides auffi-bien que subtils.

[Les anciens ne marquent en particulier aucun autre écrit de Bell.p.118 Du Tite de Bostres J& le commentaire sur S.Luc qui porte son nora, Pin.p. 381. "cite des Peres qui n'ont écrit qu'aprés fa mort . "Il cite mesme ac-368-373. S. Denys l'Areopagite: de forte qu'il ne peut avoir esté fait au

plustost que vers le milieu du VI, siecle. On y remarque encore diverses choses que l'on croit estre du moyen âge. Aussi l'on y P. 172-177 Du trouve plu fieurs endroits que l'on ne peut pas approuver. Il y Pint. (2) \$1. co a neanmoins plusieurs qui sont utiles. Il renvoie souvent à un commentaire qu'il avoit fait auparavant fur S. Matthieu, . & que Bellarmin dit avoir esté imprimé avec l'autre à Ingolstad; Mir.n.Hier.p. [de quoy M. du Pin ne parle pas. ]'Il y a plufieurs paffages du commentaire fur S Luccitez dans la Chaine des auteurs Grecs fur le mesme Evangeliste, aussi-bien que de ses autres ouvrages, Austi-passible dit Miracus Le P. Combessiscroit qu'il y a eu dans les siecles suivans, un second Tire aussi Evesque de Bostres, auteur du com-

mentaire fur S. Luc; de quoy neanmoins il ne dit pas que nous ayons aucune preuve.

d626| All.de 'Il dit que ce second Tite peut estre encore auteur d'une oraison Sim, p.115. fur les Rameaux, qu'il nous a donnée fous le nom de Tite de Bostres qu'elle porte dans les manuscrits. Il en fait beaucoup Du Pin,t.2.p. d'état. 'M. du Pin trouve neanmoins qu'elle n'a aucun raport au genie & au style soit des livres contre les Manichéens, soit du

commentaire fur S. Luc.

Phot,c.131,p. 'Gobar a remarqué que Tire de Bostres témoignoit dans ses 904. f Tit B.L.1.ap. écrits, avoir de l'estime pour Origene & pour Theognoste. f Il Canif.t.5.p.62. femble mefme avoir fuivi l'erreur dangereuse qu'on attribue à Origene, que les peines des dannez, & mesme celles des demons, ne seroient pas eternelles & je ne voy pas comment on l'en peut justifier. ] 'Il semble aussi permettre le mensonge officieux.

Bagade de Bostres qui ayant esté deposé pardeux Evesques, poursuivit son rétablissement l'an 394, devant le Concile de Constantinople, [ pouvoit estre le successeur de Tite connu par ART. XXVI. les anciens. ]

Du Pine, sip.

Bell.p.s 18.

3820

p 57.b. Cone,t.i.p.1151.

L'an del.C.

ENTENCHER ENTENCHER DER CONTROL DE SENTENCHER DE RECENTRA PER DE PRESENTRA PER DE PRESEN

ARTICLE XXVI

Julien fait polluer les fontaines & les vivres à Antioche: S.Juvetin & S. Maximin i'en plaignent, & confessent la foy publiquement .

Es Grecs, & les Latins à leur imitation, celebrent le cin- Bar. 162. 5 1 15. quieme d'aoust la feste de S. Eusigne soldat agé de 1 to ans, qui reprochant, disent-ils, à Julien "d'avoir abandonné la foy du grand Constantin, fut condanné par luy à avoir la teste tranchée à Antioche. Bollandus promet de justifier par ses actes cette Boll, 3 mars, p. histoire remarquable, qui accuse Julien d'une cruauté tout à fait 336,e.f.

baffe,& indigne d'un philosophe.]

L'an de J. C.

361.

Ce Prince qui de jour en jour se declaroit plus ouvertement, Thart.l.3 CH.N. ou plutost plus insolemment ennemi de la pieté, vouloit toujours 649.2. neanmoins conserver dans sa haine une apparence de douceur; & il cherchoit à tuer les ames avec adresse, en leur tendant des pieges pour les surprendre. Il commença donc par les fontaines qui estoient dans la ville, & à Daphné [ lieu celebre auprés d'Antioche, ]& les fouilla par ses sacrifices abominables [dont il y faisoit jetter quelque partie, ] afin que personne n'en pust prendre de l'eau, sans prendre part à l'idolatrie, en buyant d'une eau confacrée à fes fausses divinitez. Il en fut bien-tost puni luy mesme, Chry.t.s.or.15. facrée à les faulles divinitez. Il en luc oien con paul au la partie des paroc. digent. Car ces fontaines qui effoient aufligroffes & aufli fortes que des paroc. digent. rivieres,& qu'on n'avoit jamais vu tarir, se secherent neanmoins & se perdirent en fort peu de temps, depuis qu'il les eut souillées par ses libations & ses sacrifices. 'A prés qu'il eut profané les eaux, Thort.p.640 b il fit la mesme chose pour le pain, la viande, les fruits, les herbes, & tout cequi fert à la nourriture, faisant jetter de l'eau consacrée aux demons fur tout ce qui se vendoit dans les marchez s'ex ce fut peut-estre en partie pour venger cette profanation que Dieu"affli-

gea tout l'Orient par la famine, & furtout la ville d'Antioche . 1 Les Chrétiens voyoient ces choses avec douleur, & detestoient 6. cette pollution des creatures de Dieu qu'on pretendoit confacrer à fon ennemi . Ils ne laissoient pas neanmoins d'user des alimens qui leur estoient necessaires, selon la regle de S Paul, 'Mangez de 1, Cor. 10, V.15 tout ce qui se vend à la boucherie, sans vous informer d'où il vient par fun scrupule de konscience. C'est de quoy Theodoret pous a sure:

(& ce raport d'un auteur qu'on ne peut accuser de fausseté, ruine ce que dit Nicephore, J'que S.Theodore Martyr s'estant apparu Nobel 10.0, 12 à Euzoius, qui estoit l'Evesque des Ariens, leur désendit de rien 1-31,25. Hift. Eccl. Tom. VII. Ccc

PERSECUTION DE L'EGLISE.

acheter de ce qui se vendoit dans le marché : ["outre que cette VienAugrapha, farration nell déja que trop suspecte par elle mesime.) Saint « d'Haraden Lab.
Augustin decide aussi sus l'action de se service de se service sont dans les temples des payens, & où mesme ils cont jetté quelque

font dans les temples des payens, & où mesme ils cont jetté quelque

choite de leurs facrifices.

Chrystones. "Il y avoir alors à la Cour deux officiers, 'nommez Juventin de l'article per Maximin ou Maxime, 'pui y tenoient un rangaffic confiderable albeit spirate per le garde à pic nommez. "Ecures Comme il efforte un justifiables picas per le garde à pic nommez. "Ecures Comme il efforte un justifiables, pour en fellinavec d'autres officiers, ils vinere à deplorer l'état l'abbient de l'albien per de la leigne Christicone, 'méline que cette rooi.

singuistas, en Julien metroti la religion Chrétienne, mefine par cette poli Grays qu'ha l'unio me chofels les plus rominunes de ils l'arbitrissas fe fervirent des paroles des trois ieunes hommes de Babylone: les Pour nous eure, danademer à un Prince applient plus rominunes de Pour nous eure, danademer à la trierre. Ces plainers qui partioin d'une ame approblique, faitient bien vira veue quelle ardeur ils desroient eure eux de dans leurs prierres les maux de l'Egife, puifque le zele dons ils bruicher pour fon homour, d'e leur dauteur de la petre de leurs freres, pe pouvoir se cacher mefine au milieu des settins.

ditaint. Cequils avoient dit fut auffitoft raporté à Julien par un des l'espera.
Cetypt. 10.
Cetypt. 11.
Cetypt. 12.
Cetypt. 12.
Cetypt. 13.
Cetypt. 14.
Cetypt. 1

Thombeur du marryre, tut ravi a avoir cette occasion de i sansarare

Thât pêses sa cruauté, en les punissant somme Chrétiens, mais pour
avoir violé le respect qu'ils luy devoient.

Ticommanda donc qu'on les luy amenast, & leur ayant de-

Tretaminatas unou ciuno insul sintenti, e ce inter spatti dei mande ci qui la avoiene di , leur zele s'anima de nonveau, c'ili luy declarerent que ne trovoront rian à retire dans tout le refletagemente mentione de la companie de la professione del nombre particulierement de la profession qu'il avoir pre-entu faire de rous levivres. Ce Prince fo doux de fronder, ful en faut croire les compagnone de foi impiete feva neanmoins en extre mocratire le maque de la bond apparente, de decouvrit à nud fom impieté Car aprés avoir fair louvetter cruellement la deux Saints, Il leift mener en prifon, de configura tous leurs biens, qui furera auffscoft fails de calevez. I Les Saints s'ense-pouriera au lau de s'en affliger, de crutera qu'il noffant crette

Chry.p 427.e. p.458.a. f p.487.e. g p.468.e.b. l'an de J.C.

L'an de J.C.

PAR JULIEN L'APOSTAT.

perte de leurs biens, ils ne les envoyoient pas moins au ciel avant eux, que s'ils les eussent distribuez en aumosnes.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## ARTICLE XXVII.

Saint Inventin & S. Maximin font martyrizez.

Es deux Martyrs estoient en prison comme des criminels ; Chry 1.1.01.40. & toute la ville y accouroit[ pour les honorer comme des P488,6 c. Saints , l'malgré les menaces terribles & les ordres effroyables equ'on avoit donnez pour empescher que personne ne les vist, ne leur parlaft, n'eust aucune communication avec eux. Car la crainte de Dieu faifoit meprifer toutes ces chofes ; & S.Chryfoltome dit que beaucoup de personnes acquirent à cause d'eux la couronne du martyre, ayant preferé à leur vie mesme le bonheur d'estre avec ces Saints. [ Mais je pense qu'il marque plutost la disposition de leur cœur, que non pas que Julien ait osé faire mourir personne pour ce sujet. ] Comme donc la prison estoit toujours pleine de Chrétiens, on y chantoit sans cesse les louanges de Dieu , on y celebroit les veilles faintes de la nuit : on y faifoit des conferences pleines de pieté & d'edification. Ainfi pendant que l'eglise estoit fermée, la prison estoit deventie une eglise.Car la patience & la foy des deux Martyrs servit beaucoup aux scrimipels imefmes qui effoient avec eux dans la prifon pour leur faire embrasser une vie sainte & Chrétienne .

'La gloire des Saints effoit le tourment de Julien Pour trouver de donc quelque autre moyen de les faire fuccomber , & d'abatre leur courage, il envoya fous main des gents' fans honneur adroire à fourber, qui fous pretexte de leur tenir compagnie, ne manquoient pas lorsqu'ils les trouvoient seuls, de seur conseiller comme leurs amis, dequitter une religion [ qui les exposoie à tant de maux; qu'en le faisant ils gagneroient mesme les bonnes graces du Prince, & s'eleveroient à de plus grands honneurs, » comme ils le voyoient par l'exemple de leurs compagnons. Nos » compagnons répondirent les Saints C'est leur malheur qui nous n oblige a fouffrir conftamment jusqu'à la mort mesme. Le à nous » offir à Dieu comme des victimes pour l'expiation de fleur faute. " Car nous avons un maistre qui est plein de misericorde, & un seul " facrifice est capable de le reconcilier avec tout un monde.

Julien apprit[avec douleur]leur resistance genereuse, & ne P.489.4laissa pas de continuer à les tenter par les mesme personnes. Ccc ii

PERSECUTION DE L'EGLISE L'an de J.C. [Mais tous ses artifices ne servirent qu'à augmenter sa honte & la 3624

gloire des Martyrs,] 'lorsqu'on eut connu cette machine secrette P.400,2 qu'on avoit employée pour s'efforcer de les perdre. Enfin quand aprés l'espace de beaucoup de jours, on vit qu'au lieu de s'affoiblir par le temps, ils en devenoient plus genereux & s'attiroient un plus grand nombre d'imitateurs, il les fit mener au milieu de

la nuit dans une fosse [c'estoit peut-estre un cachot,] où on leur de missione Thirt.L. Len.p. trancha la teste & on publia ensuite qu'ils avoient esté executez sur

650.2, pour avoir mal parlé de l'Empereur. Chry.p.490 b. Les Chrétiens enleverent leurs corps malgré le danger où ils s'exposoient de perdre la vie s'ils eussent esté decouverts ; d'où vient que Saint Chrysostome leur attribue le nom & le merite de martyrs. Ils témoignerent depuis, que lorsqu'ils eurent mis les deux Saints l'un auprés de l'autre, avant que de les enterrer, ils

avoient paru fi pleins de beauté & de majesté, qu'on ne les pouvoit regarder sans estre touché de respect & d'une espece de frayeur. 'Ils furent mis dans un mesme tombeau, a que la ville aThdr.p 650.a d'Antioche orna avec beaucoup de magnificence [aprés la mort

de Julien; J & elle celebroit tous les ans une seste publique en Chry. p. 48 5 he leur honneur, auffi-toft aprés celle de S. Babylas, qui avoit fouffert long-temps au paravant [fous Dece.]

Saint Chry foftome effant Preftre d'Astioche, interrompit les discours qu'il fai foit sur Lazare & le mauvais riche, pour pronont.r.h.40.p.190 cer leur panegyrique. Il les y appelle des colonnes, des rochers, des tours , & des astres. Il exhorte le peuple à les aller souvent visiter. & à embrasser avec soy leur tombeau pour en tirer quelque benediction, 'affurez que ces Saints portant entre leurs mains,

& presentant à Dieu la teste qu'on leur avoit coupée à cause de luy, ne pouvoient manquer d'obtenir tout ce qu'ils luy demanderojent On croit que cette expression ou d'autres semblables, ont donné lieu aux peintres de representer divers Martyrs avec leurs testes entre les mains; & au peuple de prendre la fantailse des peintres pour une veritable histoire.]

'La feste des Saints dont nous parlons, se saisoit encore du temps Thort, p 6 90.z. de Theodoret Ivers l'an 450. [C'est rourquoi il y a veritablement lieu de s'étenner de ce que leur nom ne se trouve point dans les . menologes des Grecs. Les Latins ue les ont inferez que depuis peu \$ 2.

dans leurs martyrologes au 25de janvier J qui peut bien avoir esté Norz 24le jour de leur mort en l'an 363, puisque les plus anciens martyrologes latins marquent la veille la feste de Saint Babylas, quoique les Grees la fassent aujourd'hui le quatrieme de sertembre. 1

P-497,2.

Boll, 15 jan. p. 611, 12.

# ARTICLE XXVIII

Le temple de Daphné brulé: Julien surmonté par la constance du Consesseur Theodore.

E tout ce qui arriva à Antioche durant que Julien y estoit rien n'est plus celebre que ce qui regarde le temple de Daphné, & les reliques de S. Babylas.] Le lieu voisin de cette sortise 19 p. ville, qu'on appelle Daphné, estoit celebre "entre autres choses 615.b.c. pour un temple dedié à Apollon, & pour la fontaine de Caffalie, p. 616.1b. qu'on s'imaginoit avoir eu la vertu de prophetizet, aussi-bien qu'une autre de mesme nom qui estoit à Delphes. Adrien avoit b|Amm, la s.p. fait boucher cette fontaine, depeur que comme il y avoit appris, 235 c., à ce qu'on pretend, qu'il deviendroit un jour maistre de l'Empire, d'autres n'y apprissent aussi la mesme chose . Julien que sa curio. Amm. P. 215 c. fité portoit à tenter tout, se resolut de la deboucher; & tant pour cette raison selon Ammien, sque pour recevoir quelque réponse de la statue d'Apollon , J il commanda aux Chrétiens d'ofter de Daphné le corps de Saint Babylas autrefois Everque d'Antioche, & Martyr fous Dece, que Gallus y avoit fait apporter. Ainfi les Chrétiens le transporterent à Antioche.)

"Julien aprés avoir delivré (on Apollon du méchant voifinage, Liboré p. 15 (ce font les termé de Libbains, Min mort qui l'importunoi; (d. 4 dont ce Dieu fant force n'avoir pu fe delivrer luy mefine, ) après dont ce Dieu fant force n'avoir pu fe delivrer luy mefine, ) après diante, Pluy preparait bein des moutons de bien des bosufs pour \* Libba, 11-2, la priare un grand fleerifice, de l'identifier de outes fes perces, stils, priare un grand fleerifice, de l'identifier de outes fes perces, stils, (Man dés que le corps de S. Babylaseut et éle ofté de Daphie; file Ammysais A. sequide del elleute comb fe fuir le crupp. I product or confres de confres de l'avoir de l'a

Memoires voir le détail fur l'histoire de S d'octobre un peu aprés minuit.

On cori que ce fin à l'occasion de ce temple & de l'eglifé des. Peat, 52, n.n.p.
Babilas, que julian quar apprisqu'auprédut emplé A pollon \*\*14-59.
furnomme Didymée, qui ellot'à Millet, il y avoir quelques chapelles de Marrys, i écrivit ua Gouverneur de Carte de mettre
le fiu à ces oraxoires, s'ils effoient couverts, & qu'on y euft mis
un autel, ou de les demodir entierement s'ils n'écloner pas encore
achevez. 'Il avoir pris le titre de prefire ou prophete de cet Joliap 42 p.317
Apollon Didymée, 1

Ruflio.c.35 P. 176. 1.

Julien eut un extreme depit, tant de l'ambrasement du temple 364de Daphné, que de ce que les Chrétiens en transportant comme en triomphe le corps de S. Babylas, n'avoient ceffé de se moquer de sesDieux, & de chanter ce verset du pseaume 96, Que tous coux qui adorent des flat : e: & qui se glorifient en leurs idoles rougiffent de confusion & de bonte. Ainsi la colere dont il estoit animé, fit que dés le lendemain de cet accident, il commanda de prendre, d'emprisonner, de tourmenter tous les Chrétiens qu'on rencontreroit;

Amm.p.225. P.191.d.

foit ceux qu'on vouloit faire croire avoir mis le feu au temple . foit ceux qui avoient esté les chets des autres dans le triomphe Thort. Ly e-7 P- de S. Babylas, & qui les avoient animez à se moquer des idoles. a Socr 1, 3, 619. Sa fureur l'eust emporté encore plus loin, & luy eust fait ordonner une persecution universelle, & telle que celle de Diocletiens mais la guerre des Perses ne le luy permettant pas pour lors, il se contenta d'ordonner qu'on punist les principaux.

dRufe,36,p .p.627.d.

'Le Prefet Saluste Second jà qui il en donna l'ordre, quoiqu'il 176 1/502.L5.c. fust payen comme luy, ne put neanmoins approuver son dessein, 20,p.627.d. Thdrt,p.645,a. '& mefme s'efforça de luy perfuader de ne point donner aux Chrétiens cette occasion d'acquerir la gloire [du martyre,] laquel-

Socr.p. 191.4 Soz.p.617,d.

le ils defiroient fi fort : mais voyant enfin qu'il ne pouvoit pas estre maistre de la colere du Prince, 'ni s'opposer davantage à sa volonté, il fit prendre & mettre en prison plusieurs Chrétiens,& SociSor Ruff entre autres 'un jeune homme nommé Theodore, plein de zele Indet. le Thirt.p.665. pour la religion, qu'il rencontra le premier le promenant dans la Ruis page place, & qui luy fut mis entre les mains par les Gentils. 'Il le fit auffi-toft mettre fur le chevalet, & appliquer devant

Ruf,p.176,

f Fhdr., 1645 a. tout le monde à la question, soù les boureaux se succedant les uns g Ruf.p.176. aux autres, le tourmenterent si cruellement depuis le matin Thorr.p.645 a. jusques à quatre heures du foir, tantost en luy mettant le dos tout en pieces à coups de fouet, tantost luy dechirant les costez avec des ongles [de fer, 'qu'on ne croyoit pas qu'il se fust jamais rien vu de semblable.] Cependant au milieu de tous ces supplices, Theodore confervoit toujours un visage tranquille & gay, ne faifant autre chose que chanter le pleaume que tous les Fideles ensemble avoient chanté la veille pour se moquer des idoles , ] 'tout de mesme que s'il eust regardé tourmenter un autre sans

Soz.p.618,2.

rien souffrir: & if ne dit pas mesime une parole à Saluste pour le prier[de le delivrer.] 'Quelques "uns raportent à ceci ce que Saint Norz 15-Gregoire de Nazianze dit estre arrivé sous Julien, qu'un Chrétien estant tellement dechiré par les ongles de fer, qu'il sembloit estre prés de rendre l'esprit, sit bien voir neanmoins que rien

Nat.01.4.P.133. ben.p.498b.

n'estoit capable d'abatre son cœur. Car voyant une de ses iambes où l'on n'avoit pas touché, il la montra aux boureaux, en leur reprochant qu'ils faisoient injure à un de ses membres de ne l'avoir pas confacré comme les autres par les fouffrances.

Enfin le Preset voyant toute sa cruauté inutile, fit mener en Ruspand.

prison Theodore, chargé de chaines; \* & tout étonné de la cons. Thort, péara. prilon I neodore, enarge de chames, et toute control trouver \* Son position rance de ce Confesseur, b il alla dés le lendemain marin trouver \* Son position Julien, à qui ayant raporté le fuccés du combat qu'il avoit eu ea Ruf.p. 196 contre Theodore, il l'affura que plus il poufféroit cette affaire, Son p.628 a. plus ils augmenteroit le triomphe des Chrétiens, & la honte des adorateurs des Dieux: 'de forte que Julien se crut obligé de faire Thompsayb. ceffer cette poursuite, & de mettre hors de prison Theodore, avec Son, 1612.

tous les autres qui avoient esté arrestez pour ce sujet.

[Ce faint Confesseur vécut encore long-temps depuis; ] & Rufin Rus.p. 176. estant venu quelquesannées aprés à Antioche, eut le bonheur de l'y voir. Il luy demanda s'il avoit senti toute la violence des tourmens qu'on luy avoit fait endurer : à quoy il répondit qu'il en avoit bien fenti quelque chofe'au commencement: d Mais qu'un Thirt.p.545.b. jeune homme qui effoit auprés de luy, effuyoit toutes fes fueurs de Rufp 2761, avec un linge tres blanc, & luy jettoit souvent de l'eau fraische [pour luy donner une nouvelle vigueur, ] ce qui le rempliffoit d'une telle joie, qu'il avoit esté fasché lorsqu'on l'eut fait oster du chevalet.

[Saint Augustin marque visiblement ce Saint, Jorsqu'il dit que Aug civ.l. 12.c. Julien estoit prés de persecuter ouvertement les Chrétiens à Antio. 31.9.139 a.c. che, s'il n'eust esté estrayé par la constance d'un jeune homme aussi genereux que fidele, lequel ayant esté tourment é le premier d'entre beaucoup de Chrétiens qui avoient esté pris pour estre mis à la question, souffrit tout un jour les supplices, avec tant de gayeté & de liberté d'esprit, qu'ils ne l'empeschoient pas de chanter: ce qui ayant furpris & étonné Julien, il eut peur d'augmenter encore fa confusion & fa honte, s'il faisoit tourmenter les autres. [ Saint Chryfoltome le marque peut-estre encore, Jorfqu'il dit que Julien Chrygeat.p. considera comme un malheur insupportable de ce qu'un Chré. 696 b. tien ayant esté mis publiquement à la gesne, souffirt genereusemen pour la verité jusques à la mort.

#### NO LO RESPONDE DE LA PROPERCIA DE LA PROPERCION DE LA PORTECION DE LA PROPERCION DEL PROPERCION DE LA PROPERCION DEL PROPERCION DEL LA PROPERCION DEL LA PROPERCION DEL PROPERCION DEL PROPERCION DEL LA PROPERCIO ARTICLE XXIX

Julien fait fermer & piller l'eglise d'Antioche: Du Comte Julien fon oncle: Martyre de S. Theodoret.

aThdrtlact. p 646.a.b. 6 Chiv.t-1.or. 4c.p.188.c. r F 489.8. Flier.chr.

[ TULIEN ne se contenta pas de decharger sa colere sur Theodo-J re. J'll fit aussi fermer la grande eglise d'Antioche; a & en fit clouer les portes pour empescher qu'on n'y entrast. b Saint Chryfoftome dit que lorfque Saint Juventin & S. Maximin effoient en prison, l'eglife estoit fermée; e que les martyrs voyoient alors les autels demolis, les eglises fermées, les ministres du Seigneur chassez, tous les Fideles en fuite. Saint Jerome nous apprend que l'eglife d'Antioche fut mesme sermée par deux sois durant cette persecution; [Julien l'ayant peut-estre fait ouvrir lorsqu'il vint à Antioche, pour s'acquerir l'affection du peuple, aprés que le Comte d'Orient l'avoit fait fermer avec toutes les autres, comme nous le dirons dans la fuite.1

Thdrt.p.646.al Sorls.c.&p.

11.00

Julien fit encore enlever tous les vases sacrez, & toutes les richesses de la grande eglise pour estre mises dans le thresor impe-Thort.p. 646.b. rial & il traita fans doute de mesme toutes les autres. Il chargea de cette commission le Comte Julien sononcle "maternel, ]Felix Nore 16. Surintendant des finances, & Elpide thresorier de son domaine

particulier : dont les deux derniers avoient , dit-on , esté Chré-Amm,n.p. 251) tiens, mais avoient renoncé la foy pour plaire à Julien. Libanius Lib or 9.P218-d le témoigne de Felix, & les actes de S. Basile Prestre d'Ancyre, de li, 22 mars, le difent d'un Elpide envoyé par Julien. On l'affure aussi "du Note 27. affinig. 12.c.10. Comte Julien, qui aprés avoir abandonné JESUS CHRIST

P.96 Analta P. pour plaire à son neveu, devint mesme extremement attaché au f 502.1 5.6 7.P. paganisme, & tres grand ennemi des Chrétiens, faisant ce qu'il 604.5. pouvoit pour les persecuter jusques au sang, mesme contre la volonté de l'Empereur.'Il avoit esté Preset d'Egypte, \$8c il estoit alors Comte [ou Gouverneur] de l'Orient. Des qu'il eut receu g Amm 13.17. 3.8.a|T bett.p. cette dignité de fonneveu, il avoit relevé les idoles, & il pouvoit 6.2.b. bien avoir fait fermer [\*dés ce temps la] toutes les eglifes à An. V. la note

Anal, p 127.

ip 127, 13 | Son. tioche, quoique l'Empereur ne le luy eust point ordonné, fous 30. 1.5.c.\$.p.604.d. pretexte ce semble d'estre maistre de leurs richesses en cas que 1b|Chry P 4\$9. l'Empereur en voulust disposer. Il avoit aussi chassé tous les Clercs, qui s'estoient dispersez de costé & d'autre.

'L'Empereur ayant donc ordonné[aufli-toft]aprés le malheur 646 al Sor p 604 de son Apollon, que l'on portast les richesses de l'eglise dans son threfor:

PAR JULIEN L'APOSTAT.

Theodoret, quil haifoit fon courage. Car lorfque les aurres Ecclefiaftiques s'eftoient enfuis, il et loit demeuré feul dans la ville. Il y raffembloit divens Chrétiens. Il offroit fans ceffé à Dieu Assianzo, avec eux des prieres 'Ck des facrifices qui luy eftoient agreables'. Planimoit fe freres par fon cloquence fainte, qu'il avoit a poprife Pask.

non à Athenes, ni dans les livres des orateurs, mais par l'étude de l'Ecriture . & dans l'école du Saint Esprit.

'Sozomene dit que le Comte le fit appliquer à une question tres s'en. p. 604 605.
rigoureuse; qu'il la soussit avec une merveilleuse constance;
ce qu'il soutint toujours tres genereusement la foy qu'il avoit

Routing fouring to the control of t

'Ce Saint s'estoit signalé dés le temps de Constance par le zele p. 118.

[& on fera fans doute bien aife de voir ici quelque chose de ce qu'ils contiennent.]

> avec lequel il avoit basti des eglises & des basiliques des Martyrs. & détruit au contraire les idoles & les autels des demons, ufant de la liberté que le Prince en donnoit alors, afin de delivrer les ames qui estoient dans l'egarement. Lors donc qu'on l'eut amené les mains liées derriere le dos, à l'audience du Comte Julien, ce Comte luy ayant voulu faire un crime de son zele, il l'avoua hautement, & reprocha luy-mesme au Comte de ce qu'aprés avoir esté adorateur de J. C, il estoit devenu par une prevarication honteuse "le protecteur des demons Le Comte irrité de sa liberté le fit battre fous la plante des piez & fur le visage, sans le pouvoir empescher de soûtenir hautement la verité. 'On l'étendit p.119. si fort avec des poulies sur le chevalet, qu'il sembloit avoir huit piez de long: mais au milieu de ce tourment il parut toujours plein de gayeté; & le Comte s'estant voulu moquer de ce qu'il s'arreftoit à un mort ; il l'exhorta avec une voix forte & animée à reconnoistre luy mesme de nouveau la puissance de ce mort, mais de ce mort reflufcité, qu'il avoit adoré [ peu auparavant ] comme le Verbe, la Sagesse, & le Fils de celui qui a creé le ciel & la terre.

Hift. Eccl. Tom. VII.

Ddd

vinden,

L'an de I.C.

facient,

L'andel.C.

P.129.

Comme le Saint se mettoir fort peuenpeine de tousles Dieug sésdes payens, le Comte voulus le preller par l'autorité de l'Empereur , que le Saint ne crisjair point d'appeller un tyran, & le plus miserable de tous les hommes, s'il ordonnoir d'adocter du bois & des pierres. Sur cela le Contre fit commencer la queffiton [avec les conglesse fer, ju qui firent couler benaucoup de fanga necropadu Marry; fans diminuer ni la gayeré de son viage, ni la tiberné de se paroles : Se le Comten ly d'emandante [par institue] ficelhoir qu'il ne ferritl poire de mai, il répondir qu'il n'en fentoir point, parceque Deux eltri avec luy. L'a Comte voulte traiter fon, [parceque Deux eltri avec luy. L'a Comte voulte traiter fon, [parceque Deux eltri avec luy. L'a Comte voulte traiter fon, [parceque Deux eltri avec luy. L'a Comte voulte traiter for, [parce effer qu'or l'accusion d'avoir each é quelques vaisffaux. s'acrez, ] il d'in que l'est control par l'accusion d'avoir each é quelques vaisffaux. s'acrez, l'il d'in que l'est control par l'accusion d'avoir each é quelques vaisffaux. s'acrez, l'il d'in que l'est control par l'accusion d'avoir each é quelques vaisffaux. s'acrez de l'accusion d'avoir each est qu'en vois mourir, il demanderoit si decharge à l'Empereur. Mais le Sain luy répondit : Gardez-volter oct voltra argen pour vous à voltre malbeur. Je

ne dois rien qu'à Dieu feul, à qui je tasche d'offrir une conscience "

P.130.

P.1 30.

pure pour obtenir l'effet de ses promesses . Le Comte le voulut encore traiter de fou, d'obeir à un mort crucifié plutoft qu'à un Empereur; furquoi le Saint l'appella luy mesme un malheureux, & se sit souvenir que ce Crucifié le seroit un jour bruler dans l'enfer avec son tyran. Le Comte se tira de la par une cruelle raillerie. Nous verrons, dit-il, alors ce qui en « fera; cependant vons eprouverez le feu dont vous nous menacez. « Et en effet, ne se contentant pas de l'avoir fait tourmenter à trois reprifes [ avec les ongles de fer , ] il luy fit appliquer aux costez deux torches ardentes. Le Saint eut recours à Dieu, & le pria mesme de glorisier son nom en cette rencontre, pour faire voir sa bonté envers ceux qui le craignent, & faire apprehender aux apostats les supplices qu'il leur prepare. Il sut exaucé, & le Comte fut bien surpris de voir tomber les boureaux par terre. Il les fit relever, & leur dit de continuer la question : mais ils luy répondirent qu'ils ne le pouvoient, parceque ce qui les avoit fait tomber estoit qu'ils avoient vu quatre Anges habillez de blanc qui parloient au Saint . 'Le Comte plus irrité qu'étonné, ordonna qu'on les allast jetter dans l'eau . & comme on les emmenoit , Theodoret leur dit: Allez, mes freres, allez avant moy trouver " le Seigneur; je vous y fuivrai quand j'aurai vaincu l'ennemi. «

p.131.

le Seigneur; je vous y fuivrai quand J'aurai vaincu l'ennemi. 

Ado, 33 off.

Ado, 3 inferé dans fon martyrologe cet endroit des actes du

Anal.p.131.

Le Comte voulut encore blasphemer contre J. C, surquoi le Saint expliqua en un mot le mystere de l'Incamation, en declaL'an de LC 362.

rant qu'il ne le faisoit pas pour l'amour du Comte, indigne d'entendre la parole de Dieu, mais pour la confolation des Chrétiens qui effoient prefens. Le Comte commença alors à le menacer de la mort: & le Saint au lieu de s'effrayer, luy dit qu'il ne fouhaitoit rien tant que de conformmer sa course. Mais il luy declara en mesme temps, que pour luy il mourroit dans son lit parmi de cruelles douleurs, & que son Empereur au lieu de remporter la victoire fur fon ennemi, comme il se l'imaginoit, seroit tué dans leur pays fans qu'on sceust mesme qui l'auroit tué. Le Comte entendant ces menaces, qui se trouverent de veritables propheties, p.113 'craignit quelque chose de pis, & se hasta de prononcer la sen- passa. tence par laquelle il le condanna à perdre la teste. Le Saint rendit P 3 12graces à Dieu qui luy avoit donné "la patience jusques à la fin ,

& conformma ainsi son martyre. [ \* Il paroist que ce fut le 23. d'octobre, un jour seulement aprés l'embrasement du temple d'Apollon. ] Ufuard, Adon, & plufieurs autres marquent ce jour là fa feste. Les martyrologes de Saint Jerome, [ Florus , Vandel Flor P. 199 1944 bert,] & beaucoup d'autres des plus anciens, la mettent le 13 de Boll. 21 mars, p mars, [ ce qui donne lieu de juger qu'il s'est fait ce jour là , peu 441d. apres fa mort, quelque translation folennelle de son corps, ou qu'on y a dedié quelque eglise bastie sous son nom. ]'Les Grecs Meng. 45en font memoire le 6 de may.

#### ARTICLE

## XXX. Crimes de Comte Julien , & fa mort funeste .

Ous avons dit que J'le Comte Julien, avec Felix Surin-Thánh, pot.p tendant des finances, & Elpide threforier du domaine, 646.1 b/504.15 [ tous trois apottats , ] avoient eu ordre d'aller faisir les richesses de l'Eglife d'Antioche pour les porter au threfor imperial . 'Ils Anal.t.4.P.1 pt-

le firent le jour mesme du martyre de S. Theodoret, & dresserent un état de ce qu'ils y avoient trouvé. 'Mais le Cornte Julien Soz p.605.31 ne se contenta pas de ravir les vaisseaux sacrez de l'Eglise, & p.61chr.; in de les profaner par l'attouchement de ses mains impures : Car gent postude. portant encore plus loin l'outrage qu'il faisoit à J. C, il les renver-

fa , les mit à terre , & s'affit deffus d'une maniere criminelle , Norz 31. jusqu'à faire "des actions que l'on n'oseroit exprimer ; y ajoutant set p.60; a. toutes les railleries & tous les blasphemes dont il put s'aviser contre J. C, '& contre les Chrétiens qu'il disoit avoir esté aban. Thurt, p. 6.6.6. donnez de Dieu . Euzoius Evelque des Ariens qui estoient en-

Ddd ij

core en possession de la grande eglise, s'estant voulu opposer a ses 1624

L'andel.C.

facrileges, en receut, un foufflet.

Chry.gent.p. 'Felix le Surintendant s'y fignala aussi par une autre impieté: 681.481.501.45. a car considerant les riches & les magnifiques vases que les EmaThdr.p.646. pereurs Constantin & Constance avoient donnez à l'Eglise; Vo-Thehn, p. 42.c. yez, dit il, dans quelle vaisselle on sert le Fils de Marie. 'On " pretend que le Comte Julien & luy faisoient des railleries de ce que Dieu les laissoit profance son temple, sans les en empescher

par des miracles visibles. Thdrt. p.646.c. 6\$Le Sos p.

p.11\$,

P.113.

'Cependant leurs impietez ne demeurerent pas long-temps d|Chry.genep. impunies, '& Julien n'eut pas plustost profané les vaisseaux facrez en s'y asseyant, qu'il ressentit l'effet de la vengeance divine. Il passa la nuit suivante avec beaucoup d'inquietude : & le len-6 Analouse. demain aprés avoir presenté à l'Empereur le memoire de tout ce qu'on avoit faifi dans l'eglife, il luy dit ce qu'il avoit fait la veille à l'égard de S.Theodoret. Il l'avoit fait dans la pensée de plaire

à ce Prince. 'Mais l'Empereur luy témoigna nettement n'approuver point dutout qu'il eust fait mourir un Chrétien, [ sans autre raison que celle de la religion. & dans le lieu mesme où il estoir, ce qui donnoit sujet de croire qu'il l'avoit fait par son ordre. ] Il se plaignit qu'il eust donné occasion aux Galiléens d'écrire contre luy, comme ils avoient fait contre ses predecesseurs. & de traiter Theodoret comme un Martyr. Il luy ordonna enfin dene plus faire mourir aucun Chrétien, & d'empescher mesme

les autres de le faire.

'Le Comte qui s'attendoit si peu à cette réponse, demeura tout interdit & presque mort. L'Empereur pour le consoler luy dit de venir avec luy facrifier afin d'obtenir le pardon de sa faute. Et les prestres des idoles luy ayant presenté des oiseaux & d'autres choses offertes au demon, il en mangea, & en donna à son oncle. Le respect, & la frayeur dont le Cornte estoit sais, ne luy permirent pas d'en manger beaucoup. Il se retira ensuite chez luy plein de chagrin d'avoir fait une action odieuse, & d'avoir encore mecontenté l'Empereur ; de forte qu'il ne voulut prendre aucune nourriture.

P.132 'Cependant le peu qu'il avoit mangé ne se digeroit point; &

dés le soir il luy prit un mal de ventre qui luy causa d'extremes Than I yes - douleurs 'Il tomba dans une maladie fascheuse & inconnue, 646 d|Philg 17. dont toutes ses entrailles ayant esté corrompues & pourries, cil «Thomps jettoit fon foie & les excremens non par les conduits ordinaires mais par sa malheureuse bouche qui avoit prononcé tant de blas-

L'an del.C. PAR JULIEN L'APOSTAT.

phemes. Ses parties fectrette & toutes les chairs d'alensour fe Cargentacorrompiere auf de celle forte, que le vers sy mirres ; % pour l'airques per montrer que c'était une panicion de Dieu, tour l'art des modes, cins se luy put appurete de fouligement. y unique à cust de 1 à Tangangaqualité d'once de l'Empreuzijs y employatient toutes fortes de remetes. Tils touient un graad nombre d'olienant les plus care Gary paste. de les plus gras, qu'ils mettoient auprès des endoires pournis pour en atterre le vers farce soileaux, % fair leur graité-doutier pournispour en atterre le vers faire con ideaux, % fair leur graité-doutier des de chairs de les cachoires dans de chât rouge autre les vers mais le vers au lieu de fortir, fe VChry est a cachoiren dans de chât rougeant fairs celle ce qui effoit pourri , de pentrate jusqu'un vif, faira qu'ole le puil arrefere. El remontoient mefine par fon eltonne , d'e luy fortoient de temps en temps par la bouche, de quoy il avoit encore la douleur de voir

que les pavens luy faiscient des railleries. 'Philostorge dit qu'il fut durant quarante jours sans parole & Philospape fans sentiment . Il revint un peu; '& fa femme, qui à ce que l'on Thart, p.646 d tient effoit illustre par fa foy & qui l'avoit averti d'epargner au Atl.M.p.647. moins le fang des Chrétiens, bluy representa qu'il devoit re 47hder.p.646. connoillre & benir la misericorde de J.C, qui en le chastiant luy 647. faifoit voir sa puissance; au lieu que s'il eust voulu le laisser sans le punir, & user de sa patience ordinaire, il n'eust januais reconnu quel estoit celuj à qui il avoit fait la guerre. Ce miserable pressé par ces remontrances de sa semme, or par le sentiment de la douleur reconnut quelle effoit la veritable cause de son mal: 'Il detefta luy mesme le crime dont il se voyoit puni si severe. Phili p.97. ment, & portatémoignage contre sa propre impieté. 'Il invo. AO.M.p.661.a quoit le Dieu des Chrétiens, le conjuroit d'avoir pitié de luy,ou au moins de le retirer promtement du monde, & presson sa feinme d'aller prier pour luy à l'eglife, & de demander les prieres p 667.c. des Chrétiens. [Mais avec cela il ne paroiffoit pas plus converti qu'Antiochus.) Il femble mesme que trois jours seulement avant P.667.661. fa mort il fit encore mourir plusieurs Chrétiens' Aussi sa semme p.668.1. luy declaroit qu'elle n'osoit prier pour sa guerison, depeur d'attirer la colere de Dieu fur elle melme.

rer la colere de Dieu lur eus meinie.

'Il ne histif spaced inpolite l'Empereur de rendre aux Chré-Thénaday i tiens les egillés qu'il leur avoir oitées, de deles faire ouvrirs mais dealles justime put pas melme obeaint de luy cette grance, d'i den receux Andis-133 na que cette réponde: Je ne les ay pas fait feraire , I hous la princi-par public paiss aidit je nels feit pas ouvrir. Le Comte luy fix dire une autre fois que céltoit à caude de luy fix pour avoir à la confideration quité la neilgao Chrémone, justil d'outfitre de fi

Ddd iii

108 PERSECUTION DE L'EGLISE

grandes douleurs, & qu'il perissoit malheureusement : & luyfau lieu de craindre la main de Dieu, ou de témoigner au moins quelque compassion pour une personne qui luy estoit si proche, luy sit porter cette parole. Vous n'avez pas esté fidele aux dieux, & c'est «

pour cela que vous fouffrez vos tourmens.

Phifg.p.97. Chry.inMatt h.4.p.35.eft.5. 01-45 P-110-C 6A8,M.p.667.

Enfin les abcés dont tout son corps estoit rempli, & les vers qui le rongeoient continuellement, le reduifirent à la derniere extremité. El en vomifloit sans cesse les trois derniers jours de fa vie, avec une puanteur qu'il ne pouvoit fouffrir luy mesme. Et il finit ainfi fa vie par une mort honteuse & malheureuse, Chry.gent.p. qui le fit passer d'un supplice de beaucoup de jours à un supplice 682.485st p. 605 eternel. J'Il mourut, s'il en faut croire Philostorge, durant qu'on

a Philipe. 12. p. luy lisoit diverses réponses que les oracles avoient rendues depuis peu, & qui promettoient toutes qu'il ne mourroit point de maladie. ['Il mourut en l'an 363, aprés le 9 de janvier, mais appa- Nore 31. remment bien-tost aprés. Julien son neveu le plaignit aussi peu aprés sa mort que durant sa vie. En ne voulant pasencore rendre Analpara. gloire à J. C. Ill continua à dire que son malheur venoit de n'a-Juli, mil. p. 103. voir pas esté fidele aux Dieux. 'Dans un écrit fait vers la fin de fevrier , ] il dit qu'il avoit gouverné la ville d'Antioche avec beaucoup de justice; maisil ajoute aussi-tost, que ce n'avoit pas

toujours esté avec assez de prudence. Il y parle de sa mort sans **\$&\$\$\$**\$\$**\$**\$**\$**\$**\$**\$**\$**\$**\$** ARTICLE XXXI.

Punition de quelques autres payens facrileges ou apostats.

A maladie dont Dieu punit Felix le Surintendant, ne fut Theirt J. 3.c 9.p. pas fi longue [Car elle l'emporta en l'espace d'un jour, ou out at the state of the state o par le milieu du corps, [ par où il a peut-estre voulu marquer ce min. f Chev.gent.p. Chr., seat.p. que dit Philostorge, Jqu'une de ses grosses s'estant rompue 652.a|c.5 or.45. fans qu'il eust fait aucun esfort, le sang luy sortit par la bouche g Philg p.97. durant toute la nuit & tout le jour selon Theodoret : De sorte 6Thdrt. p.647. que le foir son sang s'estant entierement ecoulé, il perdit la vie h Thoragae Ammien s'accorde tout à fair a ceci, difant qu'il mourut tout Ammil 23.9. d'un coup d'une perte de fang, un peu avant le Comte Julien, 238.0. "mais aprés le commencement de l'an 363. mb. × 1,

en ofer dire aucune circonflance

"Il y avoit ce semble un lieu public, où l'on mettoit les noms

PAR JULIEN L'APOSTAT. 399

L'an de J.C. 361.

de ceux qui estoient morts ; '& le peuple y lisant les noms de a Felix stitre que l'on donnoit ordinairement aux Empereurs, & de Julien, y ajoutoit celui d'Auguste, comme si c'eust esté l'Em. pereur mesme qui fust mort: & on regarda cela comme un prelage qu'il mourroit bien-tost.

Eloide thresorier du domaine qui estoit venu enlever les thre. Thirt. 13.6, 1 p. fors de l'Eglifeavec Julien & Felix, en fut puni auffi-bien qu'eux, aPhife.p.97.91. quoiqu'un peu plustard : Car ayant esté convaincu d'avoir favorisé la revolte de Procope contre Valengen 366. Ill fut depouillé de tous ses biens, or resserré dans des prisons, où aprés avoir vécu quelque temps, il mourut sans reputation & sans honneur maudit de tout le monde, & avec le furnom d'Elpide le facrificateur [ ou l'apoltat. ]

Un quatrieme, qui felon Philoftorge, avoit eu part au melme P. 98. facrilege, & qui avoit profané honteufement l'autel facré, fut puni sur le champ, [comme le Comte Julien, ]par la corruption des mesmes parties dont il avoit abusé pour commettre son sacrilege, & par les vers qui s'y engendrerent & le firent perir mise-

rablement.

'Dieu fit eclater sa justice contre les apostats par beaucoup P. 98/Sor.l. 5.c. d'autres punitions semblables ; [ & il ne sera pas mauvais de ra-t.p. 803 b. masser ici ce qui s'en est conservé dans l'histoire . ¡Un nommé Phisel.7.c.13. Heron natif de Thebes en Egypte, & qui avoit esté fait Evesque plos 'de Thebes mesme, comme la chronique d'Alexandrie le semble Chr. Al. p. 642. dire, ayant renoncé volontairement la foy à Antioche, 'fut aussi p.688.690 toft faili d'une maladie qui luy pourrit tout le corps, & le rendit Philipp. 100. un frectacle hideux à voir à tout le monde, & un exemple terrible de la justice divine. On le voyoit couché dans les rues & dans les places publiques, privé de tout secours, & sans mesme faire compassion à personne. Les Chrétiens n'avoient que de l'horreur pour sa perfidie, & les payens ne se soucioient plus de luy depuis qu'ils l'avoient fait tomber dans leurs filets . Ainfi il mourut milerablement à la vue de tout le mondes Cet Heron pouvoit bien estre un de ceux que les Meleciens avoient fourni aux Ariens pour deshonorer le titre d'Evefque. ]

HING

Theorecne Prestre d'Antioche, "titulaire d'une eglise dans les Chr. ALP 612 fobourgs, tomba volontairement dans le mesme crime, trompé Thphn.p 43.4. par les promesses qu'on luy faisoit, & il en fut aussi-tost puni non moins severement qu'Heron. Sa chair se corrompit toute en IhiPhisg.paos fort peu de temps, & devint pleine de versqui luy firent mesme '01. perdre les yeux. Enfin il tomba dans une rage dans laquelle il fe

400 PERSECUTION DE L'EGLISE L'an de J.C. mangeoir luy mefine la langue, & paffa de ce fupplice à un au- 361. tre bien plus effroyable.

Chr.Al.p.690 Nous ne devons pas auffi oublier la punition d'un Thalaffe Tapone 1943 (rimommé le Manchot , homme renommé pour ses impuretez é à parisone de se debauches infames judgues à voir profitué se propre fille.

or les debauches intamés, juiques à avoir profituite la proprié lite.

Il mourut accablé fous les ruines de la mailon qui tomba fur luy.

Theophane affuire que la femme & tous les fierre qui faisoient profeffion de la religion Chrécienne, furent confervez dans ce malheur, & un enfant de fept ans aqui l'on demanda qui l'avoir fau-

heur, & un entant de tept ansà qui l'on demanda qui l'avoir fauAmmalana, v. dir qu'il avoir celle portie par un Ange. 'Amminen parte d'un
avien-ut-. "Thalaffe, qui avoir eflé officier fous Conflance, & duquel Julien v. Julien f
fe tenoir offenté, parcequ'il avoir contribué à la mort de Gallus vifen feren Et à caulé de cela il ne voulut ni juger, ni alifferinger

un procés qu'il avoit , qu'après s'effre recondilé avec luy 'M'
Valois dit qu'il renta dans les bonnes praces de Julien en devenant apollat : [ & cela peut effre; mais nous voudrious en avoir que que autorité aufil-bien que de ce que fon fiera ajoue , que c'et le mefine Thalaffe dont nous avons raporté la fin malheu-

reuse. [La chronique d'Alexandrie raconte ces morts de Theotecne, Herco, & Thalasse, en l'année 363; mais elle y méle la mort d'Arteme arrivée assuréem en l'an 362. S. Gregoire de Nazianze marque en general les histoires que

Natura, mais fans nommer les períonnes; "Qui pourroir, dieil, "

be replacement and decoleur trajques; les mallades, les differen "

es plaies, « le se divers fleaux dont la inflice de Dieu a puni les "

impies, chacun d'une maniere proportionnée à fon crime; les sus "

"crevez à la vuig de toute le monde, Jes autres emportes par d'au
rers mors extraordinaires; Il locufelideur a lors leur seniere au 

mileu de leur tourmeur , « ce n'emoignoient une douleur in
frucheur le nimer. Les una avoient des fonge la nuit, "du
tres des vifinos durans le jour, "où on leur faitoir fenir leur in
peté. Qui pourroit, diss', reaconter trant d'autres malleun ofte ""

Deu a puni vitilement la demolitoire d'autres malleun ofte ""

Deu a puni vitilement la demolitoire originar qui ferviore «

aux d'uirs Myffres», le crauleux commisse contre la perfonne «

des ferviteurs de J.C., tant d'autres crimes dont ils se font rendu «

coupable ?

nous venons de raporter, & y ajoute mesme diverses particula-

[Dieu fit encore alors paroiftre sa colere par des seux, par des tremblemens, par des secheresses, & par d'autres evenemens extraordinaires, que nous omettons ici, parcequ'on les a pu voir

The last

L'an de LC. PAR JULIEN L'APOSTAT.

V, Julien fur l'histoire\*de Julien. J'Il suspendoit cependant & differoit les p 124.4h effets de sa justice à l'égard de la personne de Julien . Il n'allu-

moit pas encore tout fon zele, & le contentoit de tenir la main elevée contre l'impie. Il bandoit fon arc & le tenoit prest à tirer, mais il se retenoit luy mesme par une espece de violence. Il attendoit que cette peste maligne crevast, s'il faut ainsi dire, & pouffast audehors rout son venin, pour sauver le malade par la penitence, s'il estoir assez heureux pour l'embrasser, ou le punir par une justice plus visible & plus eclatante, s'il demeuroit dans fon endurcissement, Dieu laissa vivre quelques uns de ceux qui Allh.3.P.56h.

luy avoient preferé un peu d'argent, mais pour prolonger leur bonte; [ & les faire fervir d'exemple aux autres . ] Car'on les voyoit erret de ville en ville Imeprifez & hais de tout le monde; ia. on les montroit au doit comme des infames & comme des traitres; on ne les connoissoir que sous le titre d'apostats, ou de disciples'de l'apottat. 'A peine Julien sut il mort, que les peuples Nazor a parti.

& les villes crioient partout contre les persecuteurs, & leur re-d. prochoient tous les maux qu'ils avoient faits. Ceux qui avoiont pris part à la perfecution prenoient part à ces reproches, & n'epargnoient pas leurs dieux melines, qu'ils accusoient hautement d'ettre injustes & imposteurs.

### ىلىنى ئىرىلى ئىرىلىنى ئىرىنى ARTICLEXXXII

De Sainte Publie : Le fils d'un profire des idoles converti .

PENDANT que Dieu faifoit admirer fa justice par la punition des apoltats, & sa patience à l'égard de Julien, il glorifioit auffi, fa milericorde par la constance qu'il donnoit à des femmes & à des enfans, & par le triomphe qu'il leur faisoit remporter, fur l'idolatrie. ] Publie cette illustre veuve que l'Eglise Men.p. 1071 greque, [ & fa latine à fon exemple, ] honorent au nombre des Saintes le 9 d'octobre, [ fit voir qu'un exercice continuel de vertu luy avoit acquis affez de force pour meprifer auffibien la cruauté que la majesté d'un Empereur idolatre, malgré mesme tous les interests de communauté. J'Elle avoit esté mariée, & ayant per. Thorn. Le 14. du fon mari, elle avoit vieilli dans la continence & dans toutes p.652.c. fortes de bonnes œuvres. Les Grecs disent que l'estime de sa pieté Ugh,p-1098.a. luy fit donner le rang de Diaconisse. Elle eut aussi la conduire Thornes ad. d'une compagnie de vierges, avec qui elle chantoit sans cesse les louanges de Dieu. Ecc

Hift. Eccl. Tom. VII.

PERSECUTION DE L'EGLISE

L'an del.C.

665420

Julien paffant donc un jour prés de leur petite maison, il les entendit qui chantoient à pleines voix ces paroles du pfeaume ; Les idoles des nations ne font que de l'or & de l'argent & le refte de ce qui fuit.Il le trouva fort mauvais, & leur ordonna de se taire une autrefois quand il passeroit. Mais Publie au lieu de luv obeir. inspira une nouvelle ardeur à ses filles, & fachant que Julien pasfoit encore, elle leur fit chanter ces autres paroles : One Dien fe leve, & que ses ennemis soient dissipez. Julien fort en colere, se fit amener la Superieure, egalement venerable par fon age & par sa vertu ; ce qui ne l'empescha pas de la faire tellement battre par ses gardes sur le visage, qu'ils le luy mirent tout en sang. Publie receut cet outrage comme le plus grand de tous les honneurs,

'&t il luy a fait donner le titre de Martyre par les Grees. . Elle aThertages 14 continua à combatre Julien par ses chants sacrez, comme David

avoit fait le demon dans Saul p.652.c.

'Cette Sainte avoiteu un fils nommé Jean, qui fut long-temps le premier des Preftres de l'Eglife d'Antioche. Sa vertu fit qu'on le voulut plusieurs sois faire Evesque [ "ou de cette Eglise on de Nore 34quelques autres ; ] & elle fut auffi caufe qu'on ne le put jamais

faire. Baronius doute si ce n'est point le grand S.Jean Chrysostome : mais il reconnoift qu'il y a bien des choses qui combatent cette conjecture, [ ou plutost qui la détruisent absolument.

Le mesme Theodoret qui raporte l'histoire de S. Publie , ] Thdri.l.3.e.10. 'nous apprend auffi celle de la conversion d'un jeune homme, p.647. fils d'un prestre des idoles, [& assez vraisemblablement du temple de Daphné, [ 'comme l'a cru Baronius [ Il n'y en peut avoir ni de plus agreable, ni de plus edifiante, ni de plus affurée., ]

Thdr. p. 64 Re. 'puifque Theodoret l'avoit apprife de ce jeune homme mefme alors devenu vieux. 'Il avoit esté elevé dans l'idolatrie par son pere. Mais sa mere avoit upe habitude particuliere avec une Diaconisse de grande pieté, qui en la venant voir , voyoit aussi fon fils alors encore tout jeune, & en le caressant l'exhortoit à embrasser la veritable religion. La mete estant morte, le fils continua à honorer la Diaconisse . Il la visitoit & ecoutoit ses instructions, & elles firent une si forte impression dans son ame, qu'enfin il luy demanda par quel moyen il pourroit se delivrer de la superstition où son pere l'avoit elevé. Elle luy répondit qu'il devoit fortir de la maison de son pere, preferer à son pere le Dieu qui avoit creé & son pere & luy, se retirer en une autre

ville, où il pust se cacher, & eviter de tomber entre les mains de l'Empereur. Elle luy promit de prendre le foin de l'execution de

P.647.b.c.

L'in de J.C. PAR JULIEN L'APOSTAT. 403
362, n ce dessein. Il la remercia de sa bonté, & luy dit-Je viendrai donc

" chez vous, & je vous mettrai ma vie entre les mains.

Quelques jours aprés, Julien alla à Daphné pour y faire une feste & un festin . [ Cestoit sans doute avant que le remple eust esté brulé. Le pere du jeune homme ne manqua pas de s'y trouver avec Julien, tant parcequ'il estoit prestre de ses dieux, que parcequ'il le suivoir ordinairement [ dans ses ceremonies sacrileges.] Il mena avec luy fon fils dont nous parlons,& un autre qu'il avoit encore. Car ils estoient déja consacrez au service des demons. & ils devoient jetter fur les viandes l'eau [ destinée à les purifier ou plutoft à les fottiller. ] Celui qui ne songeoit qu'à se p.648,a. convertir ne put encore s'exemter de faire cette fonction à la table de l'Empereur le premier jour de la feste, Mais aussi-tost aprés il s'enfuit tout en courant à Antioche chez la Diaconisse ; " & il luy dit: Me voilà venu felon ma parole; acquitez vous de la » vostre,& mettez ma vie & mon salut en sureté.Elle le mena sans differer chez S.Melece [Evefque de la ville,]'qui le mit en haut b. dans une chambre, en attendant [qu'on eust trouvé quelque autre lieu pour le cacher.]

Le pere cependant couroit tout Daphné pour chercher (en la flis, & ne l'y trouvant point, il le vint chercher à Antioche, où de la rui il l'apperceut qui regatoit (comme un enfant) par les bareaux de la fencilre. Il entra dans la maison, le prit, l'emmena, luy donna pluiteurs coupci, ly rojua les pietal, les maiso, de lot avec de petites pointes de fer rouge, l'enferma dans une chambre e, qu'il bariada na rédeno. X retourna à Daphné frour achever le muil bariada na rédeno. X retourna à Daphné frour achever le moutine par de la comme de la c

feste ] 'qui devoit durer sept jours.

"Duran (na abénce, l'infant animé de l'Elprit de Dieu, & cerempil de la grace, pinfa coute la leikolog qu'avot fon pere (dans le seu où il l'avoit cnierné,) en 6 moquane de cos dieux qui ne fo pouvoient défenier. Mau venant ensilire à considerer ce qu'il a avoit fair, & combien fon pere feroit en colere; il pria]. C de failfiler, é de luy overrit la prese puisqu'il airvoit ren fair, & en tes s'ouvrient cant d'un coup, de les baricates et nompierer. Il 4 court auffit not bela la bisconifique, qu'il foi prorder en habé de fille, de le mena avec elle dans fa litterec-bez. Saitor Melece. Ce Sunte le mie enre les mais de S. Cypille de Jeruslaten qui etioti alors à Ancioche, ) de qui partit ( bientoft ] aprét durant la nuit pour l'emmene d'ann la Palettine [Il evia a infa la future de fon pere, & de Julen,] aprés la mort duquel il converit meſme fon pere.

## 

### ARTICLE XXXIII. Le peuple d'Antioche ferme dans la foy: Julien écrit contre les Chrétiens.

mil.p 88,89.95

# p.80.

F-22.99

P-07-104-P.100.

P.67

Therth. c.rs. [ NO N feulement quelques particuliers,] mais generalement tout le peuple d'Antioche, qui se souvenoit d'avoir receu la foy des deux grands Apoltres S Pierre & S.Paul & qui la conservoit toujours avec beaucoup de soin & d'ardeur, témoignoit de l'horreur pour l'idolatrie de Julien . Ce Prince le reconnoist Iulimif, p.gr. affez luy mesme : & îl avoûe avec regret que la pluspart, ou plutoft tous ceux d'Antioche, effoit ennemis de fes dieux . \* & aimoient mieux avoir J.C. pour parron & pour protecteur de leur ville, que ni fon Jupiter, ni fon Apollon, ni toutes ses Muses. Il ne les voyoit guere aller dans les temples des idoles . à moins que ce ne fust pour l'y accompagner, & luy faire honneur, [ fans participer à les sacrifices.] Pour les femmes elles alloient bien plutost prier aux tombeaux des Martyrs,& y demander d'estre delivrées de sa persecution. Au moins c'est ce qu'il en croyoit luy mesme. 'Il ne leur pouvoit persuader d'offrir seulement un bœuf à son

roient par leur charité la religion Chrétienne. P 96.97

Il effoit allé vers le mois d'aouft à un temple de Jupiter Caffien, Aum n.p.234. qui estoit sur la montagne auprés d'Antioche, b & comme il eut 4 Julip.96.97. appris que l'on devoit bientost celebrer la feste d'Apollon à Daphné, il y vint en diligence, s'imaginant, dit-il, trouver là toute la magnificence de la ville, des victimes fans nombre, des parfums, & tout le reste. Cependant quand il fut arrivé, il n'y trouva quoy que ce foit, finon que le prestre luy dit qu'il avoit apporté de chez luy un oilon pour facrifier, mais que la ville n'avoit encore rien preparé. Il en sit de grands reproches au Conseil de ville, & sut reduit neanmoins à s'en aller se posterner aux nieds de sa slatuë suivi de fort peu d'habitans.

Apollon de Daphné, pendant que les dames tiroient de grandes fommes de leurs maris pour les distribuer aux pauvres, ot hono-

p.95 Les villes d'alentour relevoient, s'il l'en faut croire, les temples de sesdieux, & ruinoient les tombeaux des athées, [ c'està dire des Martyrs, ] & ceux d'Antioche au contraire demolificient les nouveaux autels qu'il avoit dressez . [ Il ne faut pas douter que

Nat or 3 P. 944 cela n'ait fait desmartyrs J'& Saint Gregoire de Nazianze assure que"son palais à Antioche cachoit un fort grand nombre de V.Julien

PAR IULIEN L'APOSTAT.

L'an de I.C. morts qu'il avoit fait tuer secrettement, les uns pour ses sacrifices magiques, les autres à cause de leur zele pour la pieté.[ Ce sont fans doute auffi des Chrétiens ] 'qu'il faisoit jétter ou noyer la b.

nuit dans l'Oronte, selon le mesme Pere, en sorte que l'eau avoit peine à y couler. Theodoret dit que plusseurs personnes de qua. Tharel. 3.4.11.0. lité, & de ceux qui estoient dans les charges, ayant imité la gene. 650. reuse liberté de S Juventin & Saint Maximin, receurent aussi la mesme couronne. [Mais nous n'avons pas de connoissance particuliere de tout cela.] Julien dit seulement que sa douceur avoit à Juli-mif.p.96. peine appris au peuple d'Antioche à demeurer en repos.

[Ceux de cette ville avoient encore d'autres fujets de ne pas v. Julien aimer Julien. Ils le témoignerent par des railleries affez piquantes qu'ils en firent, aufquelles Julien répondit par une fatyre fanglante qu'il fit contre la ville. Il dechargea auffi la haine qu'il avoit contre les Chrétiens en particulier par un ouvrage qu'il fit exprés. Car non content de les persecuter durant le jour par ses actions & par les ordres qu'il donnoit contre eux: J'il y employoit Sort. 1, c. 1, p. encore la plume & les longues nuits de l'hiver, durant lesquelles 196c. d. il écrivit quelques livres contre l'Evangile pour combatre la divinité de J. C., ou plutoft pour se percer luy mesme de ses propres Hierep. \$4.p. armes. Saint Jerome dit qu'il les composa dans son expedition 1274. contre les Perses; [ ce qui est fort difficile à croire, si par cette expedition nous n'entendons le temps qu'il mit à s'y preparer dans Antioche. J Ce Pere dit que fon ouvrage contenoit sept livres, & il cite un endroit du fettieme. Saint Cyrilled Alexandrie in OC11.1.6 p. qui les refuta amplement environ cinquante ans aprés, n'en conte que trois, ce qui vient, à ce qu'on croit, de ce qu'on les divisoit Cyr.infal pr. p.

Socrate raporte quelques lignes du troifieme de ces livres. & Socral, p.e. 23 pt. nous apprend qu'il n'attaquoit la divinité de J. C. que par les 199.4. paffages qui regardent fon humanité, 'montrant affez qu'il ne s.d. pretendoit pas perfuader les perfonnes intelligentes & exercées dans la lecture des Ecritures, mais abuser de la simplicité des ignorans, or qu'il fongeoit moins à refuter ces livres facrez, qu'à y p.197.b.c. trouver des fujets de divertiffement & de raillerie. Il pretendoit Chry. S. L. y h. trouver de la contradiction dans ce que les Evangelittes disent 115-p.745.c. de la refurrection de J. C, parcequ'il ne les entendoit pas. 'Mais Cyr.injulp 3-6 quelque foibles que fuffent ces livres, cependant comme Julien écrivoit d'une maniere elegante (gaie & agreable, ] ils firent tort à beaucoup d'esprits foibles & legers, & ils embarassoient mesme quelquefois ceux qui avoient plus de folidité. Car on s'imaginoit

Ecc iii

PERSECUTION DE L'EGLISE

qu'il savoit bien l'Ecriture, [ & qu'il la combatoit avec quelque 363. force, ] parcequ'il en entaffoit beaucoup de passages sans jugement. Auffi les payens les objectoient sans cesse, surtout parceque l'on avoit negligé de les refuter. Et ce fut ce qui obligea S. Cyrille d'y répondre, comme beaucoup de personnes l'en avoient prié.

L'a adej C.

ARTICLE XXXIV.

Martyre de S. Bonose & de S. Maximilien .

L'AN DE JESUS CHRIST 363.

Ous commençons l'an 363 par le martyre de S. Bonose & de S. Maximilien, \* parcequ'il y a lieur de juger qu'ils ne Berryaug.f. fouffrirent que trois jours avant la mort du Comte Julien J Nous avions à peine connu jusqu'ici les noms de ces Saints dans quel-Ad.M.p.664- ques martyrologes qui les mettent le 21 d'aouft : mais le P. Rumart

nous en a donné une histoire ["citée par Usuard qui est affez lon. Note 36. gue, & qui paroist nearmoins n'estre qu'un abregé d'une autre plus ample tout à fait originale, ce qui fait qu'il y a quelques endroits un peu obscurs : & il est mesme à craindre qu'on n'y ait ajouté quelques miracles, dont nous ne parlerons point ici.]

p.664.E. Bonole & Maximilien estoient soldats ou officiers dans le corps Mifcel.t.z.p. des Herculiens, formé par Maximien Hercule. Il paroist qu'ils estoient chargezd'en garder le principal étendar , formé du figne Labarum . #Act.M.p.664 des Chrétiens [c'est à dire sans doute de la Croix ou du caractere 6 p.667.b. du nom de CHRIST. ] Ils eurent ordre de changer ce signe pour p.664.b

y mettre celui des idoles: mais ils estoient Chrétiens, & instruits dans la pieté par leurs peres. Ainsi non seulement ils refuserent d'obeir, 'mais ils animerent melme tous leurs compagnons à ne F.665rien faire contre ce qu'ils devoient à Dieu . [ Il semble que leur corps n'estoit arrivé que depuis peu à Antioche, & que c'est pour cela qu'on les pressa si tard d'executer un ordre que Julien avoit fans doute donné plusieurs mois auparavant.

Julien souhaitoit surrout que les soldats embrassassent l'idolatrie. Ainsi foit par cette raison, soit par un effet de sa legereté ordinaire: l'ee Prince qui avoit trouvé si mauvais que le Comte P.661. p.664.b. Julien euft fait mourir S. Theodore, 'voulut bien qu'il ufait des p.667.b. dernieres rigueurs contre les deux Saints, '& contre quelques

autres prisonniers. I qui pouvoient estre des soldats du mesme corps. TEt le Comte nonobifant les maux dont Dieu le punificit

1. Ufnard, 24. Aur. l'appelle Mexmico.

L'an de J.C. PAR JULIEN L'APOSTAT. 407

369 [depuis deux mois, trouva encore affez de force pour executer

cette commission si conforme à son genie.]

"Ayant donc fait venir les deux Saints devanc fon tribuntal, il p<sup>644</sup> tenta inculinent de les oligies par fars mancea à changer leux écndar, & à adorer des dieux faits par des hommes Irrité de leux écndar, & à adorer des dieux faits par des hommes Irrité de leux res plombées, faits que ce Saint fift autrer chofe que fourire, ne alaignate par mérine luy réponde Il s'aderfié alonce i Maximilla, qui le fir reflouverir de ce qu'il avoirappris ("eltant Cintcien, ] p<sub>695</sub>, que Dieu nous défend d'adorer desioles muertes, ju py rometer.

rane d'adorre fes dieux quand ils luy auroiene park.

Le l'autient. Il liste barte une feconde fois Bonole & Maximilien avec luy êt. a.b.

lisne témoignement par meline featir ce tourment, fois que Dieu a.b.

leur en offat par muracle le featiment (comme à Theodore, foisi

que leur cœur clevé en luy, meprifait tout ce que la chair fouf
froit. Mais e et in par un miracle viible, qu'ayane élép blonges pessable.

d'and de la poix toure boilillantes, cette pous fe trouva froide pour

eux, & ne leur caufa aucune douleur, mais feulement "quelques rmm mila : ampoulles pour fervir de preuve à la verité de ce miracle, dont on affure que le Prefet Second "voulut luy mesme estre témoin,

Le Conte plein de confusion les fit mener en prison, où ly désea avoit encor a dutrer Chréciens. Il leur enwoyde du pain où il avoit fait imprimer quelque marque d'idolatrie. Aussi les Saints n'en voalureux point manger, & se contecerent de la nourriture que Dieu leur donoit; [ si ois ra se se se se comme toute la suite le semble marquer, soit par quelques unsde ses serviceux, ] malgré les notres de le persuations du Cornet. About de sept

malgre "les ordres of les percautons du Comte. Au bout de lept.

bium le Comte les fine acces venir pour les interroges avec le

e. E. Prété: Second, "és fui obligé de les revoyer dans la prino, dont il
[(c)[funporter les clefs dans le palais, éx on el a vint ouvrirqu'au
bout de douze lo un, [(s'] ni ya faute dans le sacles.] On crut que
dans l'extreme fátim qu'on s'imaginoit qu'ils fouffrieres, ils mangeroines des pains offerts aux idoles, qu'on leur prétenta. Mais

eux qui séctoien remplis du S. Efprit, rejettereré cet pains imv. Coostere purs. On les latifie acrocer deanle prifico, of le Prince Hormidia parés. A tal 131. que nous apprenos par cet endroit avoir efté Chrécien, les vinc vifiter, fon autorité luy en ayara frait ouvrit les portes. Il les y trouva pleins de vigueur & de pie, occuper à rendre graces à Deux & J. C. & Il les coujours de prier pour fon falut.

'Le Comte eftoit confus de se voir vaincu par la puissance du « Seigneur, & s'irritoit neanmoins de plus en plus contre ses servi1-69.3. teurs. Il fe les fit amener [en une troilieme audience] à laquelle 164.

le Prefet Second te rouva encre. On y amena aufii plufeurs autres Chréciens, 6¢ peutellre tous ceux du mefine copps. On ne nomme entre eux que Jovien 6¢ Herculien, qui avoient ce femble fevri dés le tempadé-Conflatanta, 6q ui effoiers auffi charges de la garde de l'étendar. Dans cette audience le Comme menapa Bonde 6c Maximille natroit des beflex, arnoit du rejuçõis

p.667.2

ca Boode & Maximilien tautoft des beftes, annoth du feu, Acit répondirent toujours que Deus pouvrie les delivers de fermaine s'il le vouloit, mais qu'il le floient prefit de four foutfirir pour fon non, paiqu'int avoient que sulpou le Pere, Le 210 C H R 137 fon Fis, & le Saint Efprit par lequel ils furmonozient tou; . C'ediot faire une profetifos beau calier de la divinité du Saine Efprit, & condamer par confequent les blaghemes des Ariens. d'est MacContenies y l'aufili si treurs affitte, dans leur mattyre par S. Melcee Evefque [du principal corps des Orthodoxes dans Articche.]

Il y avoit à, comme nous avous dit, plufeurs autresChrétiens (entre léqués) Jous caux qui avoitme étlé choifs (pour la vie eternelle, ) declarerent quils n'adoroient que le faul Dieu qui finglaiot fa puillance par le deux Marrys leus frerse, ét, qu'ils n'oberrisent qu'il luy feul. Le Comte vouloit a papurenment en vouir encre aux courness. ) Mais Géome dy nécleire que pour vouir les vess commes vouires decend by déclare que pour vouir les vess comme vous. Il s'er recommanda nedine avec ref. « ped aux pieres de Bonsof, E de apprenments fe teril.

Le Comtection and Jovien & Herculien, voulut les proffer de cité che civit de leur érondar, mais libur pérpodirent conflamment quils éfloient Chrécien, & qu'ils or violentient point le tentrent que Conflami leur avoir fair perfete lorfqu'il receut le battefine à la fin de fai vie, de ne faire jamais inen courte fes enfans de contre l'Egifei Le Contre valute par fa cobere, coudanane si fin Bonok & Maximilien à perdre la refle, & avec eux rous ceux qui effoient enferne dans la prifox, diffen les achtes, flans é expliquer davarage, & fins nous diret il jovien & Herculien efloient de ce nombre, comme il y a bien de l'apparence 1 De la beueux criminels allerent au lieu du fupplice pleins d'une joie divine ; à laquelle coute a vulle prenoir part de li furer la compagnez dans leur triomphe par Sain Melece & par pluficurs autre Ereque. Tois jour aprés, le Come Julien commença à vomit

1. reflavoratum. Il marquent visiblement le battefine, mais d'une maniere obscure pour con ferver le respect du aux Socremens.

des

L'an de l.C. PAR JULIEN L'APOSTAT. 409

des vers non par intervalles, mais fans discontinuation, & expi-p461,
ra dans ce supplice.

ARTICLE XXXV.

Julien favorise les Juifs , & leur persuade de rebastir le Temple .

The faut enfin quitter Articche, & repaffer en Palelline, oh nous verrous l'artifice dont Julien éavifa pour perfocuter l'Eglile d'une maniere toute nouvelle. J'Car fa fureur d'enflammant toujours de plais en plus, comme or voit quelquefois les de vagues s'enfire d'a élevre les unes audeffus des autres ; à prés para avoir epuilé toutes les maliers que fon elprit, fertile en es forters de productions, juy avoir pu fuggerer, enfin il fe réfolut d'armer les juits contre l'Eglife, de de faire fervir à fa haine celle que cette aution legrer a toujours une cortre les adorateurs de J. C.

(Nous avoir extore une lettre qu'il leur écrivit, & ce femble, au commencement de foi resper [Sozomenée na paie. «Il la fir se pour les artacher à fon parti, } ne les affunas qu'il avoir arrefté <sup>49,th</sup>, pour les artacher à fon parti, } ne les affunas qu'il avoir arrefté <sup>49,th</sup>, un nouvel import dont Conflance avoir voulu les charger, qu'il «<sup>39,th</sup>) en avoir brulé toui les memoires, & fair perir ceux qui en avoien donné l'ais «Il ajoure à cela qu'il avoir for te chorde fon frere pays

\*\*Jule leur revereabilitme Partiarche, à bobit coux quibappel.

\*\*Jule leur revereabilitme Partiarche, à bobit coux quibappel.

\*\*Jule leur revereabilitme partiarche, planguage confid d'evager deux les tributs qu'on tiroite par cette voic II finit en leur prometant que partiarche de la guerra de Perfe, il rebathitor la faince trêt de le grundlem, comme ils le fouthaireisent depuis fi long-temps;qu'il virit y demeurer, & qu'illy vechèbrerica vece caux la gloire du

Toutpuissant.

<sup>1.</sup> Alah il ne fuut pas s'arreller' à ce qu'on troure à la telle, « à ynéme, comme s'il y avoit Juliep. 31. p. 11.

Guèt de douter qu'elle fuit vrise. "Le P. Peteu parolh la recroit comme que piece indubitable. P. 11.

2. Dour, Né fautorbeit l'piece l'one pour Hillet, mon celebre parmi les Julie; P. Hifl. Eccl. Tom. VIII.

F. f.

Soup.6 a.d Chry.gent P

60 z.c.

Mais Julien ne se contentant pas de cela, il en fit assembler les 3630 principaux, pour leur dire qu'ils devoient immoler des victimes, 693, qui pur se qu'il s'étonnoit de ce qu'ils ne le faisoient plus ; byu . leur loce 37 p.176. difort-il que voître Loy & vos ancestres vous ont appris à adorer Kut P. 176.

\*\*Chry P. 433.6| Dieu decette maniere. Saint Chry foltome semble dire qu'il leur vouloit perfuader de facrifier aux idoles. [ Et cela pourroit ne e p.435 d. d Juli ep.63.p. paroistre pas incroyable, Japuisqu'il pretendoit, aussi bien que quelques autres, que le Dieu des Juis estoit celui mesme que les

payens adoroient fous d'autres noms : d'où vient qu'il l'appelle un Dieu tres puissant, & tres bon, qui gouverne le monde senfible & il fait profession de l'honorer comme un grand Dieu. fr.p 541. Il pouvoit donc bien fous ce pretexte vouloir perfuader aux Juifs d'adorer les idoles, & de leur offrir des sacrifices. Mais neanmoins il est plus probable que Saint Chrysostome a voulu di-Chry.p. 416.b.c. re feulement Jque c'effoit à quoy il tendoit par la propolition qu'il

leur faisoit de rétablir les sacrifices de la Loy ancienne, comme il le dit positivement dans la fuite.

'Les Juifs ne purent faire autre chose sur cette proposition . que de luy avouer malgré eux qu'il ne leur effoit pas permisde p. 60 reiRuf.p. facrifier hors de leur pays & de leur metropole, 'ni fans leur Temple de Jerusalem qui avoit esté ruiné. Si vous voulez donc, " luy dirent ils que nous offrions des facrifices, rendez nous la ville « de Jerusalem rétablissez nostre Temple, relevez nostre Autel, " faires nous revoir le Saint des Saints; & alors nous facrifierons " [avecautant de zele ] que nous avons fait autrefois.

[C'estoit apparemment le dessein de Julien de leur faire demander ce qu'il vouloit leur faire. J'Il témoigne dans un de Juli.fr. p 541. fes écrits qu'il vouloit rebastir le Temple des Juis en l'honneur du Dieu à qui il avoit esté dedié. 'Il songeoit encore davantage, felon la penfée d'Ammien, à laisser à la posterité un monument illustre & memorable de son regne. Mais sa veritable raison estoit Chyp 4364] illustre & memorable de 100 regre. La la fentence que J. C. avoit Thom. Le 15 qu'il s'imaginoit pouvoir rendre vaine la fentence que J. C. avoit en-Chry p. 436 b.c. prononcée, que ce Temple ne se rebastiroit jamais. Il croyoit encore que par ce moyen les Juiss se porteroient peu à peu à immo-

ler des victimes, & tomberoient ailément enfuite dans l'idolatrie. [Pour les encourager donc à cette entreprise, J'il leur fit croire Nat. of 4 P. 111. qu'il avoit trouvé dans leurs livres facrez & fecrets, que c'estoit alors le temps qu'ils devoient retoumer en leur patrie, rebastir le Temple,& remettre leur Loy en son ancienne vigueur. Il ajoura

à cela un ordre à ses thresoriers de fournir l'argent & les autres choses necessaires pour ce bastiment, qui devoit aller à des frais

Amm.J.23.p. 217 b.

PAR IULIEN L'APOSTAT.

163.

L'an de J.C. immenses; & au Gouverneur de la province d'y contribuer de fes foins & de fon autoriré. Il fit venir de tous costez des ouvriers, Chry.p.416.b. & commit pour avoir soin de l'ouvrage, des personnes de la plus haute qualité, dignes d'estre ministres de cette entreprise impie, Thart.p.653.d. 'c'est à dire le Comte Alype d'Antioche, qui avoit esté Vicaire Rufp. 176, du Pretoire dans l'Angleterre, & qui effoit l'un de ses plus in- « Aum. F. 17. times confidens, comme on le voir par les deux lettres qu'il luy puneps, 10, adresse. Ce sur alors selon quelques uns, que sur accomplie cette Hersindon, 1. » prediction de Daniel ; Lorsqu'ils seront tombez , ils seront un p.602.d.

» peu relevez par un petit secours, & bezucoup se joindront à eux » avec de mauvais desseins : ce que S. Jerome éclaireit davantage dans ton explication.

## Land of the state ARTICLE XXXVL

Dieu arrefte le deffein de Julien & des Juifs par des feux & des tremblemens de terre.

[C'I Julien témoignoit beaucoup d'empressement pour le ré-J tablissement du Temple, Iles Juiss n'y agirent pas de leur Nazorap. 111. part avec moins d'ardeur. Els firent favoir par toute la terre à handielle ceux de leur nation, l'ordre qu'ils avoient: & auffi-toft on les vir p.631.4. accourir de toutes les parties du monde , pour contribuer à ce 4 d'Ruft so.c. bastiment de toutes leurs richesses , auffi-bien que de tout leur 17-p.176. cœur . On dit que les femmes non contentes de donner avec joie Naup.111.b.c. leurs parures & leurs ornemens, portoient elles mesmes la terre, fans le soucier ni de leurs riches habits , ni de la delicatesse de leurs corps, croyant faire une action de pieté. On dit encore Than, 653 d. qu'ils avoient fait des besches, des hoyaux, des parniers d'argent.

Ils estoient si glorieux, qu'il sembloit, dir Rufin, qu'ils eussent Ruf, 176. encore parmi eux quelqu'un des anciens Prophetes . Ils infultoient aux Chrétiens, ils les menaçoient de les traiter de la Son Lucian. mesme maniere qu'ils avoient eux mesmes esté traitez par les 1924. Romains ; 'comme s'ils euffent déja esté rétablis dans leur an Rusp. 176. cienne autorité : Ils ne parloient que de fang & de carrage, & failoient paroillre en toutes rencontres une vanité & une fierté infupportable.

5. Cyrille qui estoit alors Evesque de Jerusalem Ine laissoit pas Bid, de se moquer de leur entreprise, jox comme il avoit examiné avec soin ce que le Prophete Daniel , & J.C. mesme dans l'Evangile, ont dit de la destruction du Temple , il souint toujours qu'il Fff ii

PERSECUTION DE L'EGLISE L'an de J. C.

412 PERSECUTION DE L'EGLISE Esta etloit impossible que les Juis elevassent seulement une pierre 161 fur une autre. [L'evenement fit bien-tost voir qu'il avoir raison.]

The same the experiment in the section of the same that th

de plus en plus en que J. C. avoir pentir, qu'il n'en refleroir par 18-18.

C. (24,18) p. juric fui priere i Elect cala n'elloir pas conore entirerment accompli en l'un 347, lorique S. Oyrille faitôic fec Catechefes, odi 18-18.

Se de l'arche 45-4.

Se de l'arche 45-4.

Guine fait en pour faire de pouveaux Godemens. JMais apprès qu'une infinité de perfonse y avoient travaillé durant tout le

jour, la terre retomboit la nuit dans ce qu'ils avoient creusé.

Ils avoient amassé une quantité prodigeusé de plastre & de chaux: mais une tempeste qui s'éleva tout d'un coup avec des vents tres violens & des tourbillons impetueux, dissipa tout en un moment.

Leur oblitisation ne colain pas encore, de la pisicione de Dieu.

Pristales, le faisfaire point recurrer en cux mefines; l'arfuitappes avoir pristale, ercusé les fondemens, litefluiene prefix à ballis, vée la ouit media.

Pristales, le creudé les fondemens, litefluiene prefix à ballis, vée la ouit media.

Pristales, le creudé les fondemens, litefluiene prefix à ballis, vée la ouit media.

Pristales, le creude de l'argument de l'argument excus qui avoiene de l'argument et creude d'argument et considération de l'argument de l'argu

tres la melme nuit divers portiques publics , où conchoient un grand sombre de Juifs de œux qui pavaillocent au Temple ; & Thort.pdg. 8. Ils furent tous accablez fous les ruines. Theodoret ne met qu'un portique & dit que ce la arriva la nuit fuivante.

Les Juis ne perdant point courage pour cet accident, 48t distant par leur propre ardeur qui les aveugloir, que par se cordes prefins de Julion, recommencerent à travailler des Thompses, que le tremblement cella. Mais durant qu'ils creubiene pacore

McGernaria II les endroits que le tremblement avoit remplis. Il e leu fociti des informans par di travalloient, "il brula en 330-614-65, de fondemens de c'elençair fur ceux qui travalloient, "il brula en 331-616-65, grand combre de perfonnes, le cette s'ellant fauté à la fuite.

Genaria grand combre de perfonnes, le cette s'ellant fauté à la fuite.

Genaria grand combre de perfonnes, le cette s'ellant fauté à la fuite.

Genaria grand combre de perfonnes, le cette s'ellant fauté à la fuite.

Genaria grand combre de perfonnes de cette s'ellant fauté à l'ellant de la fuite.

Genaria de la fuite de la f

Thirtison, ment, youlurent s'en aller dans une eglife voifine, les mes pour especiales prier, les autres parcequ'ils ne trouvoient pas de retraite plus proche, & quelques uns emportez par la foule de ceux qui alloient devant. Il y en a qui difent que cette eglife ne les voulut

\* Chrv. in Jad. h. 3. p. 436. de en gent: e.t. p. 694. a/t. 3. er. 45. p. 510. a. b/ Amb. ep. 17., p. 213. e/ Ther. hif. h. 3. c. 25. p. 654. b.

\_\_\_\_

Dist

L'an de J.C. 363.

point recevoir, & que les portes elfant ouvertes ; ils les trouvertes ferinée par une puissance invible. Mais tout le mode aire par le cert écrit ferinée par une puissance invible. Mais tout le mode lis le possibleme & faitoient des efforts pour entrer dans l'egife ; il confort une faimme qui bruik & conforta ne faimme qui bruik or private diven membres aix aurres, afin quils fuillent des images vivantes de la jufficé de Dieu fui l'es probeurs.

[Cela n'arriva pas ence fœul endroïe; J'll y avoir datas le basé Rafa-1, 1-1, par l'ancien Temple, une cave entre deux des portiques qui eliboites "2" tombre la nuit precedente; & c'efloir en ce lieu que Jes Juss férroinet leurs fres de les autres outils dont l'is ferivoient pour travailler. Comme dont ils effrient accourant des leptont du pour est-1, par voir les crops de curse quian voir est de acuste de sons es portiques, un globe de feu fortant de la cave, & courant de colif & e-1, pa-1, 77.

durre dans la glace, en ras & Drain du gend no mobre de la mels de la cave, de l

[ Un evenement fi confiderable en luy mesme & fi important pour la gloire de J. C, n'est pas seulement attesté par tous les historiens ecclesiastiques, comme Rusin & Theodoret Catholiques, Socrate & Sozomene qu'on accuse d'estre Novatiens, & Philostorge attaché à la seste d'Eunome; ni par les principaux des Peres de ce temps là, comme S. Gregoire de Nazianze dans la Cappadoce, S. Ambroife dans l'Italie, & S. Chryfoftome dans la Syrie, qui font trois auteurs originaux, ] 'en forte que le moins Cary, in Jud. 3. ancien en parloit publiquement 20[ ou 25] ansaprés devant un P435,c.d. grand nombre d'auditeurs, dont les plus jeunes, comme il dit, l'avoient pu voir de leur yeux . [ Il a encore pour témoins les ennemis mefmes du Christianisme, 'Jpuisqu' Ammien reconnoist Aum, 123 p. avec les autres, qu'Alype commis par Julien pour avoir foin de 237 ce bastiment, s'y employant avec beaucoup d'ardeur, on fut neanmoins contraint de l'abandonner, parcequ'il fortit plufieurs fois des fondemens des globes de flammes qui bruloient les ouvriers, & rendoient ce lieu inacceffible. Sozomene dir que lorf. Soz p.633.b. qu'il écrivoit, il y avoit encore plufieurs perfonnes qui avoient appris ce miracle de ceux qui l'avoient vu de leurs yeux; oc qu'aprés tout, il n'en falloit point d'autre preuve que les refles de cette entreprise abandonnée qu'on voyoit encore alors à Jerusa-

Chr.p.436.de. lem, 'comme S.Chryfoftome le témoigne auffi de fon temps. On 363. a div.Cht.5.P. y voyoit les fondemens qu'ils avoient creusez, encore tout ouverts, afin qu'on ne pust douter de ce qu'ils avoient voulu faire; "& de ce que Dieu avoit empesché.

#### \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ ARTICLE XXXVIL

Apparition de la Croix en l'air & sur les babits.

Ru(Lioc.39-7- TM Ats a fin qu'on ne puff pas dire que ces prodiges eftoient 277. un effet du hazard [plutoft que de la puiffance de J.C.] un effet du hazard [plutoft que de la puissance de J.C. ] 11/Thur.13c. 'des la nuit qui fuivit ces prodiges des globes de feu, b & le jour 15 Pose bloom d'après, on vit paroiftre dans l'air la figure d'une croix toute Finder, p. 64. a eclatante de lumiere, fenvironnée d'un cercle semblable; & ce Nat or 4.P. fut comme un trophée de la victoire que I.C. venoit de rempor-Theopha.p.44 z. ter fur les impies. Theophane dit que cette croix brilloit beaucoup plus que celle qui effoit apparuë fous Constance [ en 351.]

Il ajoute qu'elle s'étendoit depuis le Calvaire jusques à la montagne des Olives. [ Pour augmenter la gloire de ce trophée, ] 'tous les habits se

Ruf.pi77|Secr.

P 1034, d Thdr.p.654, trouverent la mesme nuit marquez du signe de la Croix, d impribiThpha.p.44. mé d'une couleur tantost plus claire, tantost plus sombre. Theodoret qui ne parle que des Juifs, dit que leurs habits en furent Nazpert 3.a. tous semez. Mais de plus, dés que des personnes s'entretenoient de ces merveilles, soit Chrétiens, soit autres, ils voyoient aussi-tost leurs habits, ou ceux des personnes à qui ils parloient, remplis decescroix, dont il n'y avoit point de broderie qui pust egaler la Rufp 177 beauté. Quelques uns furent affez infideles pour tascher de les Sorrp. 193.d. effacer en lavant leurs habits; mais toute leur peine fut inutile;

Nat Pirta. '& Saint Gregoire qui cite ces habits mesmes pour preuve de ce miracle, témoigne affez qu'ils demeurerent toujours marquez du figne de la Croix.

Bar. 362. 6 mg6. [ Ce miracle refutoit bien ] toutes les railleries que faisoit Julien

de ce que les Chrétiens adoroient le bois de la Croix, en imprimoient le signe sur leur front , & en peignoient l'image sur leurs Topan p 44.6. maifons. Theophane dit qu'il n'arriva pas seulement à Jerusalem, mais encore à Antioche & en d'autres villes, & que les livres, les

veltemens des egirles, oc tout "ce qui couvroit les autels, s'y trou- de Adpare. verent marquez du feau de la Croix, Tant de prodiges obligerent enfin les Juis & les payens

Tidre.p.654.c. d'abandonner leur dessein : '& Julien en ayant appris la nouvelle,

PAR IULIEN L'APOSTAT.

L'an de J.C. 363. [car la renommée la porta auffi-toft partout, Jquelque paffion qu'il Chry.in Jud. 3. euft de le voir executé, il aima mieux se confesser vaincu avec P. 436-d. toute la nation des Juifs, depeur d'attirer les foudres des Dieu sur fa propre teste. Il ne put neanmoins secouer le joug de demons, à gent.p.694.2. La tyrannie desquels il s'estoit une fois assugate, & demeura en Thâts,p.694.2.

durci comme un nouveau Pharaon.

Les Juis demeurerent aussi [pour la pluspart] dans leur pre-mer avenglement, \* &c ne purent se soumettre à la volonté de ... Sour proj.d. celui dont ils reconnoissoient malgré eux la divinité. Il y en eut Nazp. 113b.c. neanmoins beaucoup qui ne se contentant pas de faire cette confession de bouche comme tous les autres, s'allerent aussi-tost jetter aux piez des Prestres, pour leur demander avec instance d'estre faits membres de l'Eglise, & de recevoir la grace du faint battesme. Ils obtinrent ce qu'ils demanderent, & la crainte [ qui leur avoit fait enfanter le salut, ] les mit en état de ne rien crain-

Anieums, dre à l'avenir. Ainsi 'ils ne fongerent plus qu'à attirer fur eux Son, p. 633 b. de plus en plus, par des prieres mélées de cantiques, la mifericorde [ & la grace ] de J.C, qu'ils avoient irrité dans le temps de leur infidelité. Mais comme entre les Platoniciens ceux que Augleur orqueil empeschoit de se soumettre à la Croix de I. C. tomboient par le mesme orgueil dans les sacrileges de la magie, 'aussi Chry.inMatt. il y eut sous Julien beaucoup de Juiss, qui par un effet de l'aban- h-44 P 491, b.c. donnement & de la malediction de Dieu, se joignirent aux Gen-

raintim tils & "embrafferent leur idolatrie, [ furtout sans doute aprés Osparison qu'ils eurent perdu l'esperance de voir rétablir l'exercice de la

Alype qui avoit voulu servir d'instrument à leur passion & à celle de Julien, receut dix ou douze ans aprés la punition ou'il meritoit. 'Car lot(qu'il ne fongeoit qu'a vivre dans la douceur & Amm.l. 19 p. le repos qu'il aimoit , il se vit banni sur une fausse accusation de 390.b.c. fortilege, ses biens confisquez, & son fils Hierocle condanné à la mort, dont il fut neanmoins fauvé.

S. Chrysostome en parlant de ce qui arriva aux Juifs dit que Chry in Matt. Dieu se plaisoit alors à signaler sa puissance "par divers prodiges h.4 p.35.6. pour s'opposer à l'impieté de Julien; 'ayant accoutumé d'en user P164. ainsi lorsqu'il voit croistre les pechez; & que les méchans enflez d'orgueil s'elevent avec infolence contre ceux qui font à luy.

'Ammien affure que ce grand evenement arriva au commen- Amm.l.13.p. Note 17. cement de l'an 363, [ "Ot nous ne voyons rien qui nous emperche "37. de le fuivre. 1

#### **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** ARTICLE XXXVIII.

Julien tasche de transferer au paganisme les pratiques de l'Eglise: Regles qu'il donne à ses pontifes .

OMME le principal desir de Julien estoit de ruiner l'Estise par quelque voie que ce fust, il crut en avoir trouvé une aussi facile qu'honorable pour le paganisme, qui fut de prendre Naz, or 3, p ios contre J. C. les armes de J. C. mesme, J'&c d'imiter cet ancien ennemi du peuple de Dieu, qui pour gagner par la douceur & par l'artifice ceux qu'il ne pouvoit vaincre par la force, se servit du langage des Hebreux au lieu du syriaque. Il voyoit que nostre foy n'estoit pas seulement appuyée sur la majesté de ses dogmes & fur les oracles des Prophetesqui l'avoient predite si long-temps elsor.1.5.e.16.p. auparavant; 'mais que ce qui la rendoit encore plus venerable &

plus celebre, estoient des regles admirables qu'elle avoit receues, & qu'elle pratiquoit avec foin dans sa discipline.

Ibid. Voulant donc nous dreffer auffi une attaque de ce costé là mesme, 'il prit la resolution d'instituer "des ecoles dans chaque s' d'arrant de. Naz.p.101.d. ville, dit S. Gregoire de Nazianze, d'y faire faire "une estrade Bistara. où il y auroit des fieges les uns plus elevez, les autres plus bas,

d'y établir des lectures des livres payens, '& des instructions où l'on expliqueroit ce qui concerne foit le reglement des mœurs, Soup.618.bc. foit leurs mysteres sacrileges. Sozomene dit qu'il pretendoit établir tout cela dans ses temples, les rendre semblables à nos «Nas.p.10a.a. eglifes, y mettre des predicateurs & des lecteurs. Il vouloit pref-

> crire une formule de prieres qu'on chanteroit à deux chœurs, felon les temps & les jours; regler, comme faisoit l'Eglise, les peines qu'on devoit imposer à proportion des fautes volontaires & involontaires, dit Sozomene; ce qu'il faudroit faire avant & aprés qu'on seroit admis aux mysteres; enfin tout ce bel ordre qui se pratiquoit dans la discipline de l'Église. Il avoit aussi dessein de fonder des "hospitaux pour les étrangers & les pauvres, de bastir merayée me. des monasteres d'hommes & de vierges, d'établir les aumosnes & le soin des pauvres, & entre autres moyens de les soulager, d'introduire les lettres [ de recommandation & de communion]que les Evesques donnoient, avec lesquelles on alloit alors de pays en pays fans manquer de rien, parcequ'on estoit receu partout comme un ami & comme un frere. Car entre les différentes pratiques des Chrétiens, c'estoient là celles que Julien admiroit le plus.

L'an de J.C.

PAR JULIEN L'APOSTAT.

Nous avons encore deux endroits de Julien mefme, \*qui font Aum, t, z, p \$ une preuve illustre de la pretention qu'il avoit de faire observer 100, aux payens les vertus, dont la vue des Chrétiens & la lecture des livres facrez luy avoit donné la connoiffance. Le premier de ces endroits n'est qu'un fragment: mais long & considerable , 'd'une Juli fr p. 545. fameuse lettre qu'il écrit à un pontise idolatre, pour luy marquer les devoirs de la charge pontificale. Il veut que sa premire & p.510. sa principale qualité soit la douceur & l'humanité, qu'il témoignera d'une part en punissant avec moderation ceux qui auront failli, dans le deffein de les corriger, & de l'autre en prenant le foin-de foulager ceux qui font dans le befoin', '& le faifant "avec p.557. joie, autant que sa pauvreté le luy permettra, s'il manque de richeffer, depeur que leur mifere ne retombe, dit-il, fur les dieux P.511. melme qui les ont fait pauvres. 'Il veut que ces aumofnes foient P.533pour toutes fortes de perfonnes, mais qu'elles se repandent abondamment fur ceux qui ont de la probité & de la vertu, qu'elles

comprenent aufi les prifonniers , & qu'elles s'étendent mefine jusqu'aux ennemis.

[Il fonde tout cela fur des raifons partie payennes , partie humaines: Jimais il avoile enfin que ce qui l'oblige à recommander +957-558. d'fort aux ponifiés cette partie de leur minifiere, c'eff pour ap-

n porter quelque remede à la decadence du paganisme Car à n cause, dit cet impie, qu'il est arrivé que les pontifes n'avoient nucun soin d'assister les pauvres; les abominables Galiléens qui

» ont reconnu ce defaut, se sont attachez aux exercices de la cha-» rité, & ont établi ce sortisé leur erreur pernicieuse par ces té-

n moignages specieux d'une bonté apparente. C'est ce qui a donné lieu à leurs agapes, a leurs banquets d'hospitalité, & à

n leurstables des pauvres car ces choses sont ordinaire parmi eux.

"C'est par là qu'ils cont commencé, & c'est par là qu'ils continuent

n encoreà porter les fideles au mepris desdieux, de à les engager à n l'impieté.
La feconde qualité qu'il demande dans celui qu'on choifira 1858 557.

pour eftre poorie, c'est l'amour pour les choses de la religion :
deque l'on connoistra, dicil, s'il imprime ce mesme amour dans posso
tous ceux qui luy appartiennent . Il luy demande encore la pu. poss.

" reté du corps, & pour cela il veut qu'il banniffe toutes les raille. P569.
" ries & tous les entretiens fales & honteux, & qu'il ne life point les

anciens poètes qui tombent dans ces defauts qu'il rejette entie-1959, rement les romans de tous les discours d'amour, parceque les paroles forment dans noître aune la mesme disposition qu'elles si-Hill. Eccl. Tom. VII.

Ggg

gnifient:Ainfi les mauvai les enflamment peu à peu nos mauvais 363. defirs, & produifent enfin en un moment une flamme tres dan-

.'Il ne veut pas aussi qu'un prestre aille jamais au theatre, ni r. -51.536. au cirque, oi aux combats des bestes ou des gladiateurs. Il luv F-149.350. . désendencore la lecture des poêtes & des philosophes qui ruinent la divinité, ou font paroiftre les dieux comme des hommes: ce qui fait, dit-il, meprifer nos poêtes, comme le contraire fait admirer par les Galiléens les Profetes des Juifs . [ Il avoit encore pris de la discipline de l'Eglise, Joe qu'il dit, que si un prestre est P-543 544+ indigne de sa charge,il faut le deposer,maisque tant qu'il exerce P-551 552.

fon ministere il faut le respecter & l'honorer tel qu'il soit, à cause de celui à qui il est consacré. 'Il veut qu'il prie souvent & en particulier & en public. 'Il ne veur pas qu'il use d'habits riches & magnifiques hors de ses sonctions, n'estant pas raisonnable que nous abulions pour nostre vanité & nostre faste de ce qui a esté donné pour honorer la divinité.

F-154- .

P-204

L'autre endroit de l'ulien que nous marque le deffein qu'il avoit de regler le paganisme sur le modele de l'Église, est sa lettre à Arface pontife de Galacie, laquelle merite bien d'estre traduite ici presque toute entiere, de mesme que Sozomene l'a inserée sur ce Soz. I. c.c. 16. p. 615.610. fujet dans fon hiftoire.

Le culte des dieux, dit-il, n'a point encore le fuccés que nous # Juli.ep.49.p. voudrions, & cela par la faute de nous autres qui en faisons # P-20 A protession. Personne n'eust ofé esperer de voir un changement # aussi grand & aussi prome que celui que nous voyons; mais « croyons-nousque tout foit fait? Que ne considerons-nous que ace qui à donné le plus de cours à l'impieté [de nos adversaires, ]c'est " leur bonté pour les étrangers, leur follicitude pour enterrer les #

morts,& cette affectation de gravité qu'on avoit dans toute leur « vie. Voilà ce que je croy que nous devons pratiquer par un amour " fincere de la vertu. 'Obligez donc tous les prestres de la Galacie, soit par vos «

prieres, foit pas vos raifons, à pratiquer la vertu, ou deposez-les " des fonctions du facerdoce, s'ils ne s'appliquent au culte des « dieux, & si leurs femmes, leurs enfans, & leurs domstiques,ne le font de mesme. Exhortez les à n'aller ni dans les cabarets, « P.204.

ni aux theatres, & à n'exercer aucun emploi, ni aucun métiers « honteux & indigne de leur état. Honorez ceux qui vous obeis « ront , chaffez les autres . .

. Etabliffez plufieurs maifons dans chaque ville pour recevoir "

PAR JULIEN L'APOSTAT!

363.

n les étrangers & les pauvres, afin que tous ceux qui font dans le n befoin le fencent de nostre bonté. Et afin que vous en ayez le » moyen voici ce que j'ay pu faire pour le present. J'ay ordonné , qu'on fournist pour la Galacie trente mille mesures de blé, & , foixante mille de vin, dont la cinquieme partie fera pour les , pauvres qui servent les prestres & le reste sera distribué par vous , aux étangers & aux mendians. Car il est honteux de voir que " nul ne mendie parmi les Juifs ; que les impies Galiléens nourrif-" fent non feulement leurs pauvres, mais aussi les nostres, & que nous feuls n'ayons pas foin de ceux de nostre religion . Apprenez. F.105. " aux Grecs à contribuer à ces fortes de depenfes, & que leurs " willages offrent les premices de leurs fruits aux dieux . Accoutu-" mez-les à ces fortes de bonnes œuvres, en leur apprenant que " nous les avons pratiquées avant tous les autres. Ne fouffrons " pasque ces nouveaux venus, en imitant des vertus dont nous a avons parmi nous l'original & le modele, couvrent d'oppobre &c » d'infamie nostre negligence & nostre inhumanité ; ou plutost ne " trahiffons pas nous meimes noffre religion & le culte de nos dieux. » Si je puis apprendre que vous pratiquez toutes ces choles, je vous n affure que s'en aurai une extreme joie .

"Allez ratement voir chee cux les Gouveneum des provinces, passge Contentes vous pour l'ordinaire de leur Crite. Qu'aucun des
prefitres n'aille audevant d'eux quand ils frore leur entrée dans
une ville, mais qu'on les reçoive feulment dans les veiltibules
n'est temples quand ils y viendrort. Qu'ils ne le faffers poire alors
n'est est preceder par feolidaes, de que ceux qui les voudrour a coronnapasse,
ngera illen a prés eux. Car dés qu'ils entreret dans le temple ils
per fonc que prairiculem Celt vous qui clefts al le maitle, puisque
het dieux l'ordonnent aind. Ceux qui obeitout fincerement à
cette bu, four terriablement réligieux. Les autres qui ne peuvent
quitres leur finité de leur grandeur, ne peuvent passer que pour
des hommes vains de Guerbey.

n des nommes vantes ou pierces.

On peut voir dans un excellent ouvrage rouchant l'Aumofoe Amn 1 p. 16 diveries reffesions fur cette lette; et dis displies de l'Eglide avec le culte des demons. Dieu ne permit pas qu'il vécult aflez, pour Naues, pueut executer fon protes; et al eff disfiliale de die fic ou l'Alle Paraneage de l'Eglife Car fi d'un colté fa prome mort la delivra des maux qu'il luy faitife bouffir, de l'aure coneille u le plaiff et dvoir la différence qu'il y unif en entre la verrus folde ét coute divine des Coutes de Coutes des Coutes de Co

420 PERSECUTION DE L'EGLISE. L'an faire, c'est à dire selon l'expression de Saint Gregoire, entre les 363

L'an de J.C. les 363 ule

ARTICLE XXXIX

Desseins surieux de Julien contre l'Eglise, qui ne se désend que par les prieres.

No. 40 - 28-93). 

S I Julien à témoigné beaucoup d'emportement & de futuar la be.

De courte les Chricties, o ce elfoit rien neumonime recore au prix de ce qu'il avoit envie de faire. Car fordéclinis, fai menare, à crauser alloient toujours en augmentaire, c'equi fair que Saint Gregorie de Naziamz le compare à un dragon qui commençate à relamort, herifid éléfe se premieres écalles, de met celles d'aprèsem mouvement, pendant que les dernieres foot encore dans le reperamais prefides faiture les autres. Il le compare auffit de la métation de la compare auffit de la métation de ce qu'il recovern fogus de moit en qu'il re passe que de comme de qu'il recovern de la comme de

bien cloigné. 3]

d. "In pretendoit faire ce que ni Diocletien, si Maximien [Galere,] ni Maximi les plus cruel d'eux tous , n'avoiene jamais fait. Car per cux qui avoient, para i Sefecteres, qu'il vouloit 18-14-14.

Napage.

Internation de la juffice, para une capitologue, se marche, se ribunaux metiene de la juffice, par une ellé public qui défendative l'ufige de noute core clois à quicorque naturoit pas augurarant l'ufige de noute cere chois à quicorque naturoit pas augurarant.

offert de l'enceux fur les autels. De forte que les Chrétiens de fuffient trouvez expofer à touss forte de violences, ant en leurs biens qu'en leur copt me finn, fans pouvoir efperer auxun fecours de l'autorité de list. Ce n'ell pa que ce traitment ne leur fuilt acquis beuxoup d'homeur f devant les hommes, Ne beuxoup de confiance devant Dieu, mais exus qui entelleur les auteurs, ne pouvoient rien faire ni de plus injuffe, ni de plus hosteux pour eux mefines.

ca. Cependant Julien n'avoir point de home d'ajouter une raillerie impie à la crausté, de du reque les Chrétiens ne devoient pas trouver cela étrange, puifque c'efloir feulement les obliger de prairquer les regles de l'Evangile; 'ce qu'il n'a pas rougi

100

le mefine Evangile ne menagoni pas de l'enfor les méchans de les agoltats, 'Il devoit aufii ajouter: que fis dieux lny avoient comp. P05-14. smandé d'effre le plus méchans homme de la terre, de que comme la vettu de la patience effoiers le partage des Chirétiens, les crimes de la violence effoient celui des idolatres :

(Co néthot pas enoxe à la édenier terme de la crusurie) Es est pasados i le pretendoir sus moins, s'il fail revens vibilencies de Peries, que de faire un holocarde agreable à fes demonsde tous ce qu'il y avoit de Chrétiens dans formenjier, (Se de placer dans les egilier Thônd, se la l'idea de fon infanto Venus II avoit déjà marqué un jour pour l'aliant de forture le Christinaline, de can boilt remfen le non 1 II avoit 134, voité le fang des Fideles à fes demons, de s'il en faut cruire Oriole; il étotica, a voité le fang des Fideles à fes demons, de s'il en faut cruire Oriole; il étotica, a voité le fang des Fideles à fes demons de s'il en moines, de rous les Santos de ce quatrier By. S' e donne le platif de le voit redenirer fast au finde. Barrait en l'activité par le platif de le voit redenirer fast au finde. Barrait voite que le responsable de la litte na majorité par le fait pur de la voit decliner que forture de l'activité de l'activité de l'activité de la la la litté de l'activité de l'activité

& il doute s'îl ne l'avoit point déja fait.

Il n'euft pas attendu ît rait à faite paroifte fa crusuré, s'il Sont pasper, n'euft ellé coeraint de fooger à le preparer pour la guerre de <sup>897.6</sup>

Perfe; c'eq ui fobigeoit de diffinitel ribin des chois : missi il Amalass, didici par une cruelle raillere, que comme celle cil uy efloit moiss 

\*\*\*Montant que de l'autre, il voudoit viffement s'emdestaffe, pour eyes, passer, p

n'avoir plus à songer qu'à la ruine des Chrétiens.

L'Eglise cependant destituée de tous les secours humains, Nazor 3449.

n'avoir point d'autres armes pour lé défendre , que l'efferance s-u01-31-31-4, en fon d'uit protroèleur, de les larmes que fescadas « reform continuellement en la prefence, d'aus l'accablement où les metrois la «-u4-31-1.», de doubeur des maus prefense, d'aus la crainte de creat dont lisé voyoient measec. "Ils employeient nuit de jour les jeines , les «-u4-31-1.», de voyoient measec. "Ils employeient nuit de jour les jeines , les «-u4-31-1.», les «-u4-31-1.», les «-u4-31-1.», les «-u4-31-1.», les diffications de divine "Ils ne demandoient pas fuilement à Dieu «-u4-31-1.», les diffications de la comment de la

[Les femmes alloient aufii avec ardeur prier pour ce sujet aux tombeaux des Martyrs; ce que Julien marque luy mesme avec ses bousonneries ordinaries, ] l'oriquil dir que ceux d'Andioche Julius 1/26. Ge ge jii

PERSECUTION DE L'EGLISE.

L'su de f.C. estant bien las de le souffirir, le piquoient par leurs railleries, pendant qu'ils laiffoient à leurs vieilles le foin de se rouler devant les tombaux pour demander d'effre delivrées de luy de quelque Thirt. 1 2. 19. maniere que ce fust. 'Le grand Julien Sabbas ayant appris les

c.1,p.779.b.c.

422

menaces qu'il faisoit de détruire le Christianisme, employa le repos de sa solitude, & la serveur de ses prieres & de ses larmes . à demander à Dieu la delivrance de l'Église.

## ARTICLE XL

Martyre de S. Domice.

ECRITURE qui nous assure que Dieu 'ne rejette point la priere des humbles, que la patience des pauvres ne peut demeurer fans effet, & que ceux qui mettent leur esperance en luy ne sont jamais confondus, se trouva veritable en cette rencontre; & la guerre de Perse qui devoit estre la ruine de l'Eglise, en fut l'affermissement. Nous n'en raporterons point ici l'histoire . ni mesme celle de la mort de Julien , qui en sut l'effet , parceque tout cela fe put voir sur le titre de ce prince . Nous le suvrons seulement jusques en Perse, pour remarquer quelques evenemens qui appartiennent encore à la persecution : Nous avons déja marqué "autrepart] 'le zele qu'il trouva pour J. C. à v. Julien & 137 Thorn. 134. Berée dans tout le Conseil, & particulierement dans celui qui en 12.

Juli.ep. 17.p. Chr. Alp. 690.

estoit le chef.

[Pour aller de Berée à Hieraple, "où il arriva le neuvierne de Ibid. 6 23. mars de l'an 363, il passa sans doute par le territoire de Cyr. TCar on raconte que traversant ce pays pour aller faire la guerre aux Perfes, il vit beaucoup de monde affemblé devant une caverne. Il demanda ce que c'estoit. & comme on luv eut dit qu'un solitaire nommé Domice demeuroit dans cette caverne, & que tout le monde le venoit trouver pour recevoir sa benediction, & estre gueri par luy de divers maux; il luy fit dire par un Referendaire Chrétien, comme porte la chronique d'Alexandrie, que s'il s'estoit retiré dans cette caverne pour plaire à son Dieu, il ne devoit pas chercher de plaire aux hommes, mais demeurer dans il ia; e. sa retraite. Le Saint répondit qu'il y avoit longtemps qu'ayant confacré à Dieu fon corps & fon ame, il s'eftoit renfermé en ce lieu; mais qu'il ne pouvoit pas chasser ceux que leur foy faisoit venir vers luy [Il n'y avoit rien de plus simple ni de plus humble que cette réponse: Mais Julien au lieu de s'en satisfaire,] fit bou-

L'an de J.C PAR JULIEN L'APOSTAT.

362.

cher l'esprée de la caverne. Et le Saint qui y demeura eulerné, conformat la vie par un illindre marryre (L'autoriré de la chrenique d'Alexandre, Et la conformié qu'a cette hifotire avec la maniere d'agir de Julieri, femblent des preuves fuffilantes pour nous affurer de la s'enfré de ce l'eccl, quoque nous n'en trouvious rien dans Thodorer ni dans les autres auteurs de ce temps la )

S. Gregofelde Tohis halt de Saint Domice Marry de Syne, Gettel Maqui failoit beducoup de minacles, furtout pour güerir de la goute condition de la goute constitue de la goute conparticipate de la guerra de la goute de la goute conparticipate de la guerra Chrécians; de cette derainer a quedque chode de Ingrenant. [Je ne [sp. pourquoi ] Baronius dit qu'il croit que ce Saint eft diffe: <sup>Bartyla b</sup> ent de cellui qu'il fant, d'Aont de Vandelbert, mutertut le y de

Carretens; oc certe acrimere aquicage toole or intrenant. 1) ene (say pomquas) Baronius di qu'il coriq que ex Saine et ditiés;
rent de celui qu'Ufiand, Adon, & Vandelbert, )mettent le 5 de
inillet, (en des termes qu'ils ont empruneze, violhement de Saine.
Gregoire de Tours. Celui dont parle de la chronique d'Alexandrie
doit avoir fouffert au commencement de mars: ce qui n'empelche
point que ce ne fois le mefine Saine.

. Je ne voy rien encore qui nous empethe de croire que c'et. 3.

Note 3. S. Domice "moine Perfan dont les Cress font leur grand office Meanté.
le 7 d'aouft, ce Baronius l'a mis ce jour la dans le mattyrologe
Romain Les Grees en fort une aflez longue hitoire. J dans la
quelle nous ne voyons rien de mauvais; mais sous nous conteu

it control ista

sista de ce que nous en treuvous de plus ancien.]

26 \* 'Les Groot mettent existen le 23 de mars un S. Domice origi. Bell.a j marque
maire de Phrygie, decapité fous Julien, à qui avoit reproché 45-46-61-17,
dans une autrie affemblée que publique, le crime de fon apoftatie, en
lauy pacon-cipag des anathemes.



419 35

፞ቖፚጚኯ፠ፙዹኯፙጚኯዿፙጚኯፙጚኯፙጚኯፙጚኯፙጚኯ ኯ፞ዼጚኯኯፙጙኯፙጚኯዀፙጚኯፙጚኯፙጚኯፙጚ ፞ዀ

## MUCE,

# ABBÉ EN THEBAIDE

ETRONE au nom duquel Rufin écrir les v



ETRONE au nom duquel Rufin écrit les vies des Peres, ] ayant viliré le monaftere de Saint Appollon prés d'Hermopole en Thebaïde [en l'an 394,] Sc continuant à marcher vers le midi, 'y rencontra l'Abbé Coprés agé d'environ 80 ans, qui luy raporta l'hitloire de quelques foli-

iaires plus anciens que luy, favoir de Muce on Patermuce, Syr, Norz L. Ifate, Paul, Anuph, & Helene f, qu'on peut juger par là eftre tous morts avant l'an 394.

F.466.2.

p.467.1.

"Muse für d'abord payen, chef de voleurs, & couvert detoutes fortede crimes, au milieu déquéde, & fortqu'il travaillé in étud-lement à volet une vierge confacrée à J. C. (Dieu changeant fon cour comme à unatre Paul, lly or domas dans une vinion d'ens à braffet la vertu, "É la vier monaffique, luy prometturé d'élitoir des à charde la guide de la faire le guide de la faire de guide de la faire de guide de la faire de guide de la vertie de la converion (au filième que de celle de Saire Paul-lymais enfin fa perfeverance levz tous les doutset; ll fair admis aux Sacremens de l'Eglié, et pour la conduite de feu meurs en luy donna pour regle trois verfeis du premier pétaume. Il ne luy en faille pat davarage; «Ca qui oution faire de prime de la la pratequer dans le deste, noi leur de qui pour de la la pratequer dans le deste, noi leur de qui pour de raines d'altre de la contraire de pour de la la pratequer dans le deste, noi leur de qui pour de raines d'altre de la contraire de pour de la contraire de la contraire de s'action de la contraire des raines d'Interior.

alla ver

'Au boarde quelques tempsil vint trouv'er les Preftres, qui furent furpris de voir une vertu fi parfaite dés (voir commencement. Ils l'infirutifierte) plus à fond de la dochriné des Ecritures, mais ne purent le retenir que fep; jours. Il s'en retourna aufficôt dans de defert, d'en le premier habitant de cluit on Petroot trouva enfuite l'Abbé Coprés. Il y paffa fept ans dans une tres étroite billioner, de l'infirution de l'infi

p.466.2. p.467.2. abltianene, finlanen (quelquachia) des formaines entienes, ce qui la pasta, ellara arrivé une fui dans les premient temps de la convertion, au bout de la fermaine il rencourt un homme qui luy prefenta de pasins de de l'eau, d'enthora à recevoir cotte nourriture qui lay efloir envoyée du ciel. 'Après ces fept années il de trouva rempi pasta, dui grace extraordinaire. Il favoir par cours prefegue toute l'Ecriture finite, d'el in avoir point d'autre nourriture que celle qui l'extraordinaire. Il favoir course l'entre de la priene, el comment de la priene, el contra del priene, el contra de la priene, el contra de la priene, el contra del priene, el contra de la priene, el contra del priene, el contra de la priene, el contra de la priene, el contra del priene, el contra de la priene, el contr

Long temps apré, il quitta encore [un peu ] sa falinate; să e. l'exemple de fa vei ayara port și plusfum perfonea să l'imiter, [il les mens dans so deser, joh il ouvrit ains lechemin de la vieà paste n. Coprés de la beaucopa d'autre: Il lies revetos de l'abbbi monasti paste, que, qui estoit, dit Rufin, 'une tunique de gros lin, un capuce, de un'imanezu de peu de chevre, de leur donnote les instructions dont ils avoient besion. Il avoir austides distipate dans les villa-se peu voline, de il les alloit ristret de empo menupe. Our transque peu voline, de li les alloit ristret de empo menupe. Our transque peu voline, de li les alloit ristret de empo menupe. Our transque peu voline, de li les alloit ristret de empo menupe. Our transque peu voline, de la saliot ristret de empo menupe. Our transque peu voline, de la saliot ristret de empo menupe peu voline, de la deservation de la suita peu voline, de la verkiri leure corporavec le plus d'omenment qui pour pouvoir. [Caro no se le cometonie peu sa lors de les enveloper dans un drap JLe demon, à ce qu'on pretend, luy s'atain monta un jour de grands therioris caches fous terre, qu'i distint y avoir elle mis par un Pharacon ch il se moqua de luy, enluy distint, Que con a argent preifit se rive top.

"On rayore de loy qu'il fait pauler fluiceurs mors, & opecé lusbeaucoup d'aurres mindels our à fait extraodilinaires, [ qu'il delt parcectifiare de [predire il-Maisnous op pouvons pas taire ce qu'on affure, [qu'allant voir un de fea difeiples qui fe mourior; \*\*\*\*\*.--'Il fa arrellet aurant plus fuers heures fe oleil dejà monité ouché, afin de pouvoir arriver de jour; & ce miracle convertir un grand nombre de perfonnequi (er endirent imitateurs de fa pieté.

V.600 time. On raporte un miracle femblable "de Saint Befarion en Sceté. Coul.g.t.p.,
[Pour favoir comment cela fe peur accorder a vec les observations 404-41.
astronomiques faites avant ce temps là, c'est ce que nous n'entreprenons point d'examiner.]

Muce allant vifiter un autre de fes difciples, le trouva extre. Ruf., Par, mement malade, & fort tourmenté, parecqu'il ne fe fentoit pas 48-11.

cacore prefi à aller rendre conte à Dieu; ce qui l'obligea de prier Muce de luy obtenir un peu de temps pour fe corriger de fes Hth. Ect. Tom. VII.

Hth h

loberam melotem p.470.4|Lauf.c. 18.p.990.b.

ANDHH, on Anub comme on lit dans la traduction groupe de Rufin, & do onc Coprés raportios tauff l'hiditore, a voit confeifé J E s U S C H R 1 S T dans la perfecution [de Diocheiren & depuis cela, il avoit cuojustre su un extreme foin de ne fouiller ni a bouche, ni fonceur, par l'amour d'aucune choife de la terre. On affure que Dieu luy avoit accondé de grandes revelations, bebeaucoup de l'aveurs extraordimaires, & generalement tout ce

501.1.3.0.14.P. 518.d.

u'il luy avoit demandé. Sozomene le met par conjecture fous Conflance ou Conflant. [ Il peut avoir encore etlé plus loi. Il ne le faut pas confondre avec "Anub ou Anuph frere de Saint v.s.Peuden Pemenqui n'a paru qu'à la fin du IV fiecle dans la baffe Egypte.]

Ruf.v.Pat.p.

P.470-1

SYR, Isaie, & Paul, effoient des hommes justes, d'une vie tres aussere, & d'une pieté tres accomplie. Ils se rencontrerent un jour sur le bord du Nil dans le mesme dessein d'aller visiter le Confesseur Anuph, qui demeuroit à trois journées audessus. Il ne se trouva point là de bateau [ où ils se pussent mettre pour ce voyage. ] Mais Syr qui estoit ce semble le plus avancé [dans la pieté,] s'ellant proflerné le visage contre terre, & les autres avec luy; en se relevant aprés leur priere, ils vinrent aborder un bateau; [ & par un second miracle, ] ils se trouverent en une heure, en remontant le fleuve, prés de la demeure d'Anuph. Ayant mis pié à terre, Isaïe dit que Dieu luy avoit fait voir qu'Anuph venoit audevant d'eux, & Paul ajouta: Le Seigneur " m'a fait voir aussi que dans trois jours il le retirera du monde . " Cela arriva de la forte: '& aprés qu'Anuph les eut entretenus durant trois jours, & leur eut dit, comme ils l'en presserent, une partie des graces que Dieu luy avoit faites, il rendit l'esprit en leur presence. Dans le mesme moment ils virent les Anges enlever son ame, & la porter dans le ciel, & ils entendirent les

cantiques de loilanges qu'elle chantoit à Dieu avec eux.

MUCE.

&c.

HELENE a encore esté un Saint tout de miracles & de prodi- c,11.p.470.471. ges, [qu'il n'est pas necessaire de raporter, quoiqu'ils soient d'autant moins incrovables, qu'il avoit toujours vécu dans le service de Dieu, dans une pureté & une chasteté parsaite. 'Ayant une p470.20 fois fouhaité de manger du miel, il se punit de ce desir en passant trois ou quatre semaines sans manger. 'Il donnoit une partie de fon temps à aller visiter les freres qui estoient malades, & à leur porter'tout ce qui leur estoit necessaire. Se rencontrant le di- p.471.1manche dans un monastere, & voyant qu'on n'y celebroit point ce faint jour [par l'oblation du Sacrifice, ] dautant que le Prestre qui demeuroit de l'autre cofté du Nil, n'ofoit le paffer par la crainte d'un crocodile qui estoiten cet endroit; il passa & repassa le Nil fur le dos mefine de ce crocodile pour l'aller querir: mais on ne voit pas bien fi le Prestre ofa faire la mesme chose Le crocodile expira enfuite par l'ordre d'Helene. Le Saint demoura trois jours dans ce monastere à instruire les Religieux; & ce qui leur servit beaucoup, c'est qu'ils virent tous qu'il connoissoit les vices ausquels chacun d'eux estoit sujet, ou les vertus que Dieu leur avoit données.

COPR & qui raportois, fa Perroncen 364, lles vertrus de tous 5-p-464ces Saisst dont l'étoit le fuccellur, 'féolir Perlet a lons, & & gé, -i comme nous avons dir, d'environ 80 ans , sélon le texte latin de Rufin, 'our méfine de 90 felon la traduction greupe, qui le fair Lusifa-5-P- aufi Superieur de cinquance moines - 1 II e regardoir comme - Refine 40 aufi Superieur de cinquance moines - 1 II e regardoir comme - Refine 40 aufi Superieur de cinquance moines - 1 II e regardoir comme - Refine 40 aufi Superieur de cinquance moines - 1 II e regardoir comme - Refine 40 au control de la comme de Calorieur serve general de period de la comme de Calorieur serve general de period de la comme de Calorieur grando monthe d'autres 7-464 a de la comme de Calorieur grando monthe d'autres 7-464 a de la comme de Calorieur grando monthe d'autres 7-464 a de la comme de Calorieur grando monthe d'autres 7-464 a de la comme de Calorieur grando monthe d'autres 7-464 a de la comme de Calorieur grando monthe d'autres 7-464 a de la comme de la com

mervenies.

The demoneroir pas koin des pays habitez, mais habitez juf pasti que 
The demoneroir pas koin des pays habitez, mais habitez juf pasti 
que de pays efoit for flerale de neamnoins ayanc en reconsar for 
partieres après quifie eures esté convertis, y de l'ayant obligé de past-partieres 
que flerance de l'ayant obligé de past-partieres 
qu'ils redocter cestitie avec leuri premoteur four postificat tres favodaires fui leuri terres, il reconcillirement de moiffont tres favodaires fui leuri terres, il reconcillirement de moiffont tres favodaires fui leuri terres, il reconcillirement de moiffont tres favodaires fui leuri terres, il reconcillirement de moiffont tres favodaires fui leuri terres, il reconcillirement de venir desta pott passion 
fre qu'ils avoires en fon nom. La fed y de ces payfinse porta, «118-91».

ditorit a) faire un pett jarition où il planta des pulmiers, divers 
arrives truiters, y de de berbes pour donner à cux que il ve v. c. pay-1691noirent visiter. Un payen y vint ture fois voler des herbes; mais

Comments County

. . .

1.2

ne pouvant les faire cuire, îl les raporta en avouant la faute, & se fit Chrétien. Coprés en convertit beaucoup d'autres, à qui Dieut ouvrit les yeux de l'esprit par un discours qu'il leur sit en passant devant un de leurs temples, & leur representant la solie des sa-

crifices qu'ils y offroient actuellement.

'Il raportoit luy mesme en ces termes un autre avantage que l'Eglise avoit remporté par sa soy sur l'heresie. Estant un jour " alle à la ville, & y ayant trouvé un docteur des Manichéens qui " feduifoit les habitans, j'entrai en dispute avec luy. Et parceou'il " estoit si artificieux, qu'il s'echapoit de tout ce que ie luy pou-" vois dire de plus convaincant, la crainte que j'eus qu'une gran-" de multitude de gents qui nous ecoutoient ne se retirassent dans " la croyance que l'avantage de la parole luy fust demeuré, ce qui " leur auroit beaucoup nui , je dis tout haut : Allumez un grand " feu au milieu de cette place, dans lequel nous entrerons tous " deux: & s'il arrive que l'un de nous n'en foit point brulé, que " la foy qu'il professe soit tenue pour estre la foy veritable. Ces pa- " roles plurent extremement à ce peuple, & on alluma auffi-toft un « fort grand feu. Alors je pris le Manichéen par la main pour l'y « entrainer avec moy maisil dir que cela ne se devoit pas passer de « la serte; qu'il falloit que chacun de nous y entrast separément, « & que y devois entrer le premier, puisque c'estoit moy qui en " avoit fait la proposition Soudain faisant le figne de la Croix, & " invoquant le nom de J.C. nostre Sauveur, je me jettai au travers " des flammes, qui s'écarterent à l'instant de costé & d'autre, & " s'enfuirent tout à fait de moy. Je demeurai ainsi au milieu dece " feu durant l'espace d'environ une demie heure ; & le nom du « Sauveur auquel j'avois mis ma confiance, fit que je n'en receus-« pas le moindre dommage. Le peuple vit ce miracle avec une mer- « veilleuse admiration, jetta de grands cris, & dit en benissant « Dieu . Le Seigneur est admirable en ses Saints . Ils presserent enfuite le Manichéen d'entrer dans le feu, & voyant qu'il ne pou- « voit s'y resoudre, mais taschoit à s'echaper, ils le prirent & le « poufferent dedans,où estant à l'heure mesme environné de la flam- « me, il en fortit à demi brulé. Ils le chafferent aprés de la ville avec « infamie, & en criant; Que cet affronteur soit brulé vis. Quant « à moy ils me mirent au milieu d'eux, & en benissant nostre Sei- « gneur, me menerent à l'eglise.

[Petrone] & ceux qui l'accompagnoient, l'estant donc venu voir, il les salua en leur donnant le baiser de paix, sit la priere, leur lava lespiez, & puis s'entretint avec eux. Pendant qu'il leur

P-466-2-

racontoit l'histoire de Muce & des autres, l'un d'eux s'ennuvant de ce discours auquel il n'ajoutoit pas une foy entiere, s'endormit un peu; & l'on affure qu'il vit en fonge entre les mains de ce faint homme, un livre écrit en lettres d'or, où tout ce qu'il avoit raporté effoit de fuite, & auprés de luy un vieillard tres venerable dont le regard étinceloit de lumiere, qui luy dit en le » menacant: Pourquoi n'ecoutes tu pas attentivement ce que l'on vient de te raconter, or pourquoi t'endors tu par le degoust que » ton incredulité t'en donne ? A ces paroles il s'eveilla tout trou-

blé, & raconta en latin à ceux de sa compagnie ce qu'il avoit vu & entendu

Coprés les mena auffi en son petit jardin. 3 & fit devant eux p.471.2 divers miracles (que Rufin n'a pas specifiez PSozomene qui parle " 5-466 1. de Coprés, & d'Helene qu'il appelle Hellés, les met entre ceux passible. qui fleurissoient du temps de Valentinien & de Valens.

'On parle d'un Coprés ou Copris qui demeuroit à Sceté; [ & Cotel.g.ex.p. ainsi il estoit different de celui de Thebaïde. Il estoit au moins 519,2. aussi ancien que S. Pemen, Jqui estimoit beaucoup sa vertu, dont P518,c, il donnoit pour preuve qu'estant malade & reduit à garder le lit, il rendoit graces à Dieu [de son état,] & ne songeit qu'à rompre fa volonté propre. 'Les[principaux] Peres de Sceté estant un jour P.579.4. assemblez, examinerent diverses questions for Melchisedec. On avoit oublié d'abord d'appeller Coprés à cette assemblée . On le pria ensuite d'y venir, & de dire son sentiment sur les mesmes difficultez. Mais au lieu de leur répondre, il fraga trois fois sur ses » levres, & dit ensuite : Malheur à toy, Coprés, qui negliges de » faire ce que Dieu t'ordonne, & oses t'enquerir des choses qu'il ne » t'oblige point de favoir. Tous les freres l'entendant parler de la forte, s'enfuirent dans leurs cellules.

[ Il faut auffi diftinguer Muce , dont nous venons de parler , V. Muchus de Moce ou Motois, qui de solitaire fut elevé à l'episcopat ; & de MUCE dont parle Caffien; les histoires de ces trois personnes

estant entierement differentes l'une de l'autre.

Celle du dernier est tout à fait extraordinaire . ] 'Car on ra- Casa infl a.c. porte qu'ayant demandé à estre receu dans un monastere , ( c'estoit sans doute en Egypte, ) avec son fils âgé seulement de huit ans, il ne l'obtint qu'avec une extreme difficulté, parceque c'estoit une chose extremement opposée à la pratique des monasteres, [ quoique non sans exemple, d'y recevoir des enfans si jeunes, & furtout avec leur pere .] Mais dés qu'il fut receu , on le separa de son fils, qu'on negligeoit exprés, & qu'on maltrai-Hhh iii

MUCE.

toit mefine souvent, pour mieux eprouver le pere. Comme on eut vu par beaucoup d'epreuves la folidité de fa patience & de fon détachement, enfin l'Abbé pour s'en affurer entierement, luy commanda un jour à luy mesme d'aller jetter son fils dans la riviere ; & il fut obeï à l'inftant : mais d'autres freres qu'il avoit envoyez pour cela, retinrent l'enfant au moment qu'il le jettoit . L'Abbé apprit auffi tost dans une revelation, que Muce avoit "egalé par son obeissance celle d'Abraham & peu de temps aprés implife. se voyant prés de mourir, il le choisit pour luy succeder, comme le plus capable de gouverner les autres, puisqu'il favoit si bien

obeïr. [Je ne fçay fi Syr & Paul qui vinrent voir Anuph avec Isaie, felon Rufin, & qui demeuroient à trois journées au moins audessous de luy de l'autre costé du Nil, seroient les mesmes que ] Rufl.11.c.t.p. 'Scyrion & Paul que Rufin dit avoir vus [ vers l'an 374, ] en un lieu inconnu qu'il nomme Apeliote, & qu'il met entre les Cotel g.t.v.p. plus illustres Peres des solitaires de l'Egypte . On raporte quel-519[Vit.P.L.5 c. ques paroles de l'Abbé CYR ou SYR d'Alexandrie, dites pour a Cotel p. soel la confolation d'un frere tenté par des penfées d'impureté; \* & Vil.P.L. 197- d'autres d'un SQUIRION fur la decadence de la pieté parmi les moines dans les demiers temps; en forte neanmoins que lors mesme que leur vertu seroit tout à fait abatue, il y en auroit quelques uns qui furmonteroient"toutes les tentations de ces temps &c. malheureux, & s'eleveroient à une vertu encore plus excellente

Bolt, 14-may, g. que celle mefine des plus anciens folitaires. Dieu revela la mefine p. 17.2. b) 56/17. chole a "Saint Pacome b Ce Squirion est aussi nommé Cyrion & V. son titre, è Corel, p. 509] Isquirion, & quelques uns le mettent entre les principaux Peres 111. de Sceté: [ Ainfi il le faudra distinguer de Syr.]

Pour Isaïe il y en avoit un celebre dés devant la mort de S. Athanale, mais c'estoit aussi en Sceté. S'Isaie frere de Paele v.S.Pampouvoit estre aussi ancien que celui là, quoiqu'on ne puisse pas bon. Cotel g.t.r.p. dire que ce soit le mesme. ] 'Celui qui interrogeoit Saint Pemen comme son maistre, [ estoit affurément beaucoup posterieur. Ce

pourroit estre cet J'Isaie de Sceté dont on parle comme d'une personne qui estoit encore peu avancée dans la vertu . Nous avons'diverses paroles d'un Is A i E dont plusieurs regardent les &c. novices. Il vouloit qu'on les exerçast beaucoup à la penitence. Il disoit quelquesois, que quand Dieu veut saire misericorde à une ame qui refiste [ à sa volonté, ] pour suivre la sienne propre, il la laisse tomber dans ce qu'elle abhorre le plus, afin qu'elle soit obligée de rechercher son secours. Comme on luy demanda ce

c.21,p.14.

281.3.

Vit.P.p.646

P.646

Boll, 14.may.g. P.71.e.

5964. p.3\$\$,b.c. p.445.1.b,

P.446.c.

" que c'estoit que l'avarice, il répondit : C'est n'avoir point de " confiance en Dieu; c'est ne pas croire qu'il prendra soin de vous; # Northann 'c'est desesperer des promesses de Dieu; c'est 'desirer d'estre au P447.4. " largef dans les commoditez de la terre. ] 'Il paroift qu'il estoit fort 8-466 auftere dans fon manger, & des lentilles à demi cuites estoient

pour luy un festin delicieux.

'Voulant apprendre [a un laboureur] qu'il ne faut point atten- \*dre de recompense de Dieu si l'on ne travaille, il s'en alla trouver ce laboureur aprés la moiffon, & luy demanda du blé.L'au-

n tre luv dit . Mais mon Pere, avez vous travaillé à la moisson? " Non, luy dit le vieillard: Et comment donc, ajouta l'autre, de-"mandez vous du blé? Isaïe luy répondit , C'est donc qu'on n'a

, point de blé si on n'a fait la moisson? Et il se retira ensuite. Il raportoit qu'en une agape qu'on donnoit dans l'eglise de P-445.c.

Peluse à des moines comme ils s'y entretenoient ensemble [ avec " affez de liberté, Jun Prestre du lieu leur dit, Gardez le silence, " mes freres: car j'en voy un qui mange avec vous, & qui boit

" comme vous; mais dont la priere s'eleve devant Dieu comme

» une flamme.

Nous avons vingt-huit homelies ou discours dans la biblio-Bib.P.t.s.p.i81, theque des Peres, 6 & une regle dans le recueil de Saint Benoilt 4.Cod, reg.t., p. d'Agnane, fous le nom de l'Abbé Ifaie . Bellarmin dit que ces 7 Bellanin 28 discours, parmi lesquels il y a une instruction en forme de lettre à l'Abbé Pierre fon disciple, sont tres utiles, surtout pour les moines qui aspirent à la perfection ; mais qu'il ne sçait en quel temps vivoit cet Isaie. Quelques uns femblent croire que c'est Du Pin,t.1.P. celui qui vifita Anuph versle milieu du IV. fiecle: ["& fa regle,

qui est proprement un recueil de divers preceptes ou conseils de morale, fait, selon le titre, pour ceux qui entrent dans la vie solitaire, est digne des temps les plus anciens. ]'M. Bulteau croit Bultori.p. 131. que c'est celui dont nous avons raporté diverses paroles, & qui fans doute vivoit en Egypte[au milieu du V. fiecle au plustard.]

On veut que le mesme Isaie soit encore auteur d'un autre opus. Da Pin,p.at s. cule de morale, 'que le P. Possin nous a donné depuis peu.

Poffafc, 14 P. 315 pr.p.34.



# SAINT HILAIR E. EVESQUE DE POITIERS. DOCTEUR DE L'EGLISE. ET CONFESSEUR.

ARTICLE PREMIER.

Grands eloges donnez à ce Saint :



URANT que toute l'Eglise combatoit pour la divinité de J.C. par les croix & par les fouffrancesque Saint Athanase estoit reduit à se cacher dans les deserts avec beaucoup d'autres Evesques d'Egypte; que l'Orient estoit depouillé de presque tout ce qu'il avoit d'Evefques faints & ge-

nereux; que l'Italie gemissoit de voir le Pape Libere, S. Denys de Milan, S. Eufebe de Verceil, & Lucifer de Cagliari, bannis aux extremitez de l'Empire ; que l'Espagne se voyoit arracher plusieurs de ses Prelats, & le grand Osius son plus illustre ornement, l'Eglise Gallicane n'avoit garde de manquer de prendre part à ces faints combats. Elle en avoit mesme donné l'exemple à tout l'Occident, par la generolité de S. Paulin de Treves, qui avoit refifté le premier à la tyrannie des Ariens, & qui avoit preferé l'exil à une lasche complaisance pour un Prince tout puissant. Mais elle fournit encore un plus illustre exemple de courage en la personne de S. Hilaire, J'qu'elle a qualifié de son vivant, dans le Concile de Paris, un predicateur fidelé du nom du Seigneur.

Hil.ft, 1, p. 3.

[ Mais si elle a esté la premiere à lotter ce Saint, elle n'a pas esté la seule. JS. Jerome l'appelle la trompette des Latins contre Hier.ioRuf.L l'Arianisme, a le grand soutien de l'Eglise dans les plus horribles tempestes, b le torrent de l'eloquence latine . Il le consideroit si 6 in Gal.L.2.pr. fort, qu'il n'osoit pas le reprendre dans les choses mesmes qu'il n'approuvoit pas. Il décrivit de sa main ses plus longs ouvrages:

2.0.21 h. CR141.P. 114 d ep.6.p 53 b.

'Il confeille aux vierges de lire de ses livres, sans crainte d'y rien ep.7.0.58.e. trouverqui les blesse; '& il dit de luy qu'il s'estoit rendu celebre ep.141.p.1146. partout où alloit le nom Romain, foit par le merite de sa confession, soit par la sagesse de sa conduite, soit par l'eclat de son

eloquence : 'S. Augustin dit que ce Saint n'avoit pas une autorité Aug.de Trin I. mediocre dans l'explication de l'Ecriture & dans la défense de 6.c.10.p.116 1.c. la foy; 'que personne ne pouvoit ignorer cet Evesque si venera- in Jalilla.c.3 p. ble, & ce défenseur si invincible de l'Eglise Catholique contre 366-2-ce l'herefie ce Prelat si relevé entre tous les autres par ses merites.

fi connu & fi illustre dans tout le monde, 'cet infigne docteur des 1.2 e. 8 p 183 :-Eglifes .'Il l'appelle autrepart un homme docte, & luy attribue ep.41.p.69.2.2. les paroles les plus tendres de la charité de S. Paul.

Le rémoignage de ces deux Peres suffit pour nous assurer du respect que l'on a eu pour luy dans l'Orient & dans l'Occident . Nous y ajouterons neanmoins encore un excellent passage de

" Caffien: l'Hilaire, dir-il, a possedé toures les vertus avec tout ce Casa delne l. 7. " qui peut relever le merite d'un grand homme . 'Il a esté illustre 624 P.1051.

" par son eloquence aussibien que par sa vie : Comme il estoit l'E- 1054 " vesque & le Docteur des Eglises, il a ajouté aux fruits de sa pro-

" pre justice, ceux que ses instructions & ses écrits ont produit » dans les autres . Il a esté si ferme & si immobile parmi les rem-

" pelles des perfecutions, que la force de sa foy toujours invinci-" ble, luy a fait acquerir la dignité de Confesseur, [ pendant que

" tant d'autres ne meritoient que le ritre de lasches ou d'apostats.]

'On peut voir l'estime que Rufin & Sozomene sont de ses Rufiliane, par pe ouvrages. 'Rufin lotte en luy non seulement son erudition, mais encore Rufpang.

un don particulier qu'il avoit de perfuader; & un naturel doux & paisible : [ ce qui parut en effet par les condescendances dans lesquelles il entra avant & aprés le Concile de Rimini : Et certe douceur qu'il avoit ne sert pas peu à nous faire comprendre, que ce zele tout de feu qui paroift dans ses écrits , n'estoit point un effet de la chaleur de fon naturel, mais de l'ardeur de sa charité.]

L'Empereur Marcien le mettoir entre les plus illustres Peres Const. 4 P. 13. qu'il prenoit pour les regles de sa soy. Un Evesque fair la mesme de chose dans le Concile de Calcedoine, comme au nom de tout le "P. 339.6. Concile .

S.Fulgence le met avec S.Athanase, S.Augustin, & quelques Fulde grat.1. autres, entre ceux qui ont gouverné les Eglises de Dieu avec une 2 4 42.P.474. extreme vigilance;entre ceux qui ayant en eux la force du Saint Esprit, s'estoient opposez aux heresies ou naissantes, ou déja Hift. Eccl. Tom. VII.

nées : entre ceux qui n'avoient point fouffert ni que les anciene loups se glissassent dans le troupeau de J. C, ni que les nouveaux y demouraffent cachez, pour dechirer les brebisentre ceux done personne ne peut douter qu'ils n'aient esté des vases de misericorde que Dieu a preparez pour la gloire .

gooks.

Facundus l'appelle un excellent Docteur des Eglifes', \*un Evelque tres docte, un tres genereux Confesseur . 11 a lotié . non feulement la constance avec laquelle ce Saint a confessé la 61,10.06.p450 foy Catholique [ au milieu des persecutions , ] la force & la vi- accrimus . inMoc.p. 168.c. gueur avec laquelle il a terraffé les Ariens , mais encore la prudence & la moderation dont il a usé dans le gouvernement de

l'Eglife. Caffiodore dit que cette brillante étoile de l'Eglife, ce Do-Cafd.inft, c.18.

cteur subtil & profond, cet interprete sage & discret des Ecritures, en fonde avec respect les divins aby smes, en develope par le secours de Dieu les paraboles & les enigmes, & y rend clair à ceux dont l'esprit est éclairé [par la soy,] ce qu'elles ont plus d'obscur in p'.pr.e.12.p. & de caché. Il dit en un autre endroit que ce Saint penetre dans les choses divines avec beaucoup de lumiere & de profondeur. Arrafer.p. 148.4 'Arnobe releve la vivacité & la penetration de son esprit.' Venan-Fort. 6.6.7.F ce Fortunat dit qu'il estoit connu & reveré depuis l'Angleterre

Mart. P. jusqu'aux Indes, & qu'il animoit à la pieté tous les peuples, mesme

d'autres grands eloges.

P. 110.

# 

## ARTICLE IL

De l'ancienne bistoire de S. Hilaire : Sa science & son eloquence.

les plus barbares par le feu de fes ouvrages . Il luy donne encore

[ [E Saint est donc trop considerable à toute l'Eglise, & prinpalement à celle de France dont il a esté membre, pour ne pas remarquer avec un foin particulier tout ce que nous trouvons de luy. J'On pretend que Saint Jerome n'avoit oféentrepren-700. 12 Gr.Tgl.Cc. dre d'écrire sa vie S. Gregoire de Tours témoigne qu'elle avoit esté écrite avant luy, mais sans en marquer l'auteur . [:C'est sans doute celle que nous avons encore, écrite Jpar un Fortunat ["vers Nore :l'an 565, là la priere de Pascence alors Evesque de Poitiers, [Ce n'est pas neanmoins apparemment le celebre Venance Fortunat,

· qui fut luy melme Evelque de Poitiers fur la fin du melme liecle , mais un autre Evesque un peu plus ancien qui a aussi écrit la vie de S.Marcel de Paris, & qui est luy mesme honoré comme un Saint le s de may . & le 18 de juin .

2.p.330. Boll, 12 jan.p. 790. 1 1.

· Pour tirer donc rant de cet auteur que des ausses plus anciens, ce qui regarde Saint Hilaire, I'nous trouvons que ce Saint estoit Hier.inGal.pr. Gaulois d'origine, ané à Poitiers, d'une des meilleures familles asfort : pet : des Gaules, selon sa vie. Du Bouchet dit que l'on a trouvé en p.6 all. s.c. 1 p. 1500 le tombeau de son pere & de sa mere dans l'eglise d'un village is pli e.e., p 151 de Clesse prés de Mortagne en Poitou, & que son pere s'appelloit \$ 8011, 3100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 100, \$ 10 Francaire: [mais iln'y a pas d'apparence de faire grand fond fur pris, sat toutes ces decouvertes.] Les Benedictins citent la mesme chose Hilvin, R.p.3; d'un manuscrit qui n'est pas fort ancien all se maria & eut une abolt.p.700 fr. fille, nommée Apre Lont nous parlerons davantage dans la fuite. P.791. 17. Sa femme & fa fille le precederent ou le suivirent dans la foy.Car pour nous fervir de l'expression de Terrullien, S. Hilaire ne na-

'Estant encore paven il s'enrichit extremement de toutes les Aug-dost-chr.l. richesses Egyptiens, c'està dire tout de ce que les auteurs acaup.19.19.
payens avoient de bon, soit pour la connoissance de Dieu, soit pour les regles de la morale, foit pour l'art de la parole, foit pour les autres fciences qui peuvent contribuer à la focieté humaine : '& il parut dans le secle comme un des plus hauts cedres du Li. Hier.in If.60 p

ban felon l'expression de l'Ecriture .

Il s'eft fait particulierement remarquer par son esquence, laRusla.pais que Saint Jerome loile souvent, en l'appellant un homme tres ello. quent .'Il dit qu'il a principalement imité le style de Quintilien , eps 4 p 128.0. 'Il reconnoist neanmoins qu'il est un peu trop enfié, & que les ep 13p 104.d. longues periodes qu'il méle avec les beautez de la Grece embaratient fon discours, & le rendent peu intelligibile à ceux qui n'ont qu'une erudition mediocre; [outre qu'il est tres serré.] Saint Sidi, 4.88.3 R.

Sidoine luy attribué 'l'elevation comme son caractere propre. [Il fe rendit encore celebre par la poesse; ] & Saint Jerome nous Hier v.ill.c.100, apprend qu'il avoit publié, depuis qu'il fut Chrétien, un livre p.198.d. d'hymnes, 'dont on en a chanté quelques unes dans l'Eglife, Boll. 13 jan.p. comme nous l'apprenons du IV. Concile de Tolede en 633. Il y 788.a.b.

ena qui disent que Ut que ant laxis, & Pange lingua gloriosi pralium V. S. Ms certaminis, font de ce Saint [On attribue neanmoins la derniere'à

Nora , d'autres.] Il étudia encore la langue greque ; mais \* ne s'y rendit Hier, ep. 141. p. pas habile, & loríqu'il voulut traduire quelque chose d'Origene 1146. il fe fervit pour cela d'un de ses amis nommé Heliodore, qui estoit 1194

> 'Il transfera enfin à la const ruction de l'Arche, & à l'edifica- Aug dottetrat tion de l'Eglife, toutes ces richesses qu'il avoit amassées dans ¿ Hier.in II, so, rion de l'Egute, toutes es rements qui l'Egypte, comme avoient fait avant luy S. Cyprien, h & d'autres pareb. La.C.40, P.19.1.

quit pas Chrétien, mais le devint.]

SAINT HILAIRE: grands personnages qui avoient honoré & désendu l'Eglise par

les sciences mesmes qu'ils avoient apprises dans le paganisme.

## \*\*\*\*\*\*\*\* ARTICLE

Conversion de S. Hilaire.

Hil,deTrin.l.s.

P.L

e.d.

p.a, t.a.

P.2.7.2.

1-c|2 d.

L6, p. 24-1, b. I, r.p.2, r.2.

E premier pas de la conversion de ce Saint, selon qu'il en parle luy mefme, fut de reconnoistre que l'abondance & le repos enfemble, qui font les choses les plus defiderables selon les fens, ne pouvoient neanmoins faire le bonheur des hommes. puisqu'elles ne convenoient pas moins aux bestes qu'à cux : Qu'ainfi n'y ayant aucun bonheur corporel qui fust veritable, il en falloit necessairement chercher un plus relevé & plus sonde, qui ne pouvoit estre que la pratique de la vertu & la connoissance de la verité: Et que cette vie n'estant qu'une suite continuelle d'afflictions & de miseres, il falloit que Dieu nous l'eust donnée pour y exercer la patience, & la continence, la douceur, & pour meriter par là une autre vie qui fust eternelle,parcequ'il n'y avoit point d'apparence que Dieu qui est si bon, ne nous eust donné

la vie pour nous rendre plus miferables en nous l'oftant. 9.1.2.2 b. Quelque raifonnables que ces sentimens pussent paroistre, ils

ne satisfaisoient pas encore nostre Saint, dont le cœur ne se pouvoit contenter que par la connoissance de Dieu mesme, comme il l'exprime d'une maniere tres belle & tres touchante: Et c'est à quoy il aspiroit avec des desirs tres ardens. Il connut d'abord l'abfurdité de tout ce que les payens enseignoient sur ce sujet, '& vitavec une entiere certitude, qu'il ne pouvoit y avoir qu'un feul Dieu,un feul Eternel,un feul Toutpuiffant, toujours femblable à luy mesme, & qui comprenoit tout ce qu'il y avoit de plus

excellent .

recontra les livres de Moyse & des Prophetes. 'Ce fut dans ces livres facrez qu'il trouva la veritable fcience. Il y lut avec admiration ces paroles de Dieu à Moyle, Je suis celui qui suis, & ces autresdans Isaie, Il tient le ciel dans fa main, & y renferme la terre,& dans le melme: Le ciet eft mon throne , & la terre eft l'escabeau de mes pieds. Il pesoit le sens & la force de ces paroles, & son esprit s'en L6, p. 39, 1. b. nourriffoit avec joie. 'Il n'y connut pas seulement la grandeur & l'immenfité d'un feul Dieu, mais auffi qu'il avoit un Fils Dieu

'Il estoit dans ces pensées & dans d'autres semblables, lorsqu'il

comme luy sans cesser d'estre un seul Dieu.

ARTICLE IV.

Saint Hilaire est fait Evefque: S. Martin le vient trouver.

L se passa depuis le battessine de S. Hilaire jusqu'à son episco. Hilde spap.

pat, un affez long espace de terrure s'door il pe nouve rien or.

138.1.4. pat, un affez long espace de temps [dont il ne nous a rien ap. 134.1.4. pris. Il estoit si plein de Dieu, dit Fortunant, & il avoit tant de Boll. 13. jan.p. foin de former ses mœurs sur les regles de l'Eglise, qu'il sembloit 790 1) estant laïque & marié, posseder déja la grace du sacerdoce. Il veilloit deflors avec tant d'attention fut ses actions & sur sa conduite, qu'il estoit aisé de juger que Dieu le preparoit pour estre un ministre irreprehensible dans son Eglise Bien loin de vouloir jamais 14 manger avec des Juifs ou des heretiques, il ne leur rendoit pas melme en pallant les civilitez communes; ce qu'il ne faisoit que par le zele qu'il avoit pour la foy: 'ear comme nous avons dit, il Rufi 1.c.11.p. eftoir naturellement doux & paifible. Son zele le portoit encore à Boll, 1 jan, 4 à semer partout les paroles de la verité: Tantost il instruisoit les 4 P-794. uns de la veritable croyance touchant la Trinité: Tantost il animoit les autres par les promesses du royaume des cieux; & sa soy en recueilloit une abondante moisson. Iii iii

La lumiere que Dieu avoit mise dans son ame, se repandant f 1-P-791-

ainsi audehors, tout le peuple d'un commun accord, ou plutost l'Esprit de Dieu qui parloit par eux, l'eleva à la dignité du sacer-Hi'de fyn,p. doce à laquelle il effoit deffiné depuis fi longtemps, 'Il femble 138-1-8. dire qu'il passa de l'état laïque à la prelature : mais il dit clairement que ce fut peu d'années avant son exil; sc'est à dire avant Boll 13 jan. p. 1'an 356 Ill peut avoir fuccedé à Maxence, qu'on pretend avoir

may, p 135, 12 efté frere de S. Maximin de Treves.
Hil de Trin.L.. 'Lorfqu'il fut obligé par sa charg

'Lorsqu'il sut obligé par sa charge de s'appliquer au salut des P.4.1.b.c. autres, il prescha publiquement les veritez dont il se nourrissoit Boll, 13, ian, n. auparavant dans le secret. 'Ce fut par ce moven qu'il repandit sa reputation audelà des Gaules, & mesme dans toute la terre. Sulp.v.Mart.l. 'Les preuves qu'il donnoit de sa foy & de son zele pour le service de Dieu, attirerent auprés de luy le grand S. Martin, qui devoit

estre aprés luy la gloire & l'ornement de l'Eglise de France.] 'S. Hilaire pour le lier davantage auprés de luy, le fit Exorcifte, aprés avoir tenté plufieurs fois inutilement de luy faire accepter le diaconat. S. Martin voulut aller quelque temps aprés en Pannonie travailler à la conversion de ses parens qui estoient payens. Mais S. Hilaire ne luy en accorda la permiffion qu'aprés l'avoir obligé par les prieres, & melme par les larmes, de luy promettre qu'il le reviendroit trouver. En effet, aprés que Saint Martin eut passé quelque temps dans l'Illyrie , il vint en Italie , [ dans le dessein de retourner à Poitiers.] Mais comme il apprit que l'Eglise des Gaules estoit alors en trouble à cause de l'exil de S. Hilaire, il s'arresta à Milan . COn peut donc juger par là , qu'il y eut bien quarre ou cing ans entre fon ordination & fon exil . Ainfi il ne peut pas avoir esté fait Evesque beaucoup plustard qu'en l'an

AL ALALANA ALANA DALANA DALANA

ARTICLE

Saint Hilaire entreprend la défense de la verité, adresse une requeste à Constance.

[ D URQUE tous ceux qui veulent vivre avec pieté en J. C, doivent estre persecutez, il ne falloit pas que la vertu de S. Hilaire manquast d'estre epronvée par le seu des tribulations. Sa generolité en fut la matiere.)'Il pouvoit, aussibien que beaucoup d'autres, paroiftre avec eclat dans le fiecle, joilir chez luy de la tranquillité la plus douce, avoir en abondance toutes fortes de

791. 1 3. 4.P.187.188. P. 188.

P. 190.

350.]

commoditez, s'elever par la familiarité & la faveur du Prince. & fous un faux nom d'Évefque dominer dans l'Eglife, & se rendre la terreur de tout le monde ; 's'il eust voulu alterer la verité p. evangelique par quelque fausseté; étoufer les remords de sa conscience en se flatant d'une ignorance volontaire; excuser ce qu'un jugement corrompu luy eust fait faire par [ l'obligation ] de se soumettre à la volonté d'autrui ; passer pour Catholique, parceque les personnes peu éclairées eussent eu peine à discerner la vraie foy de l'herefie dont il auroit foüillé fon ame; se faire mesme honneur d'une probité apparente, sous pretexte de la difficulté que le peuple avoit de concevoir les mauvais desseins

des heretiques.
'Mais la charité de J. Cqui vivoit en luy par la foy & l'esperance, P.4ne peut fouffrir ce deguisement. Il avoit appris de l'Apostre que nous n'avons pas receu un efprit de crainte. & de I.C queleft le bonheur de ceux qui sont persecutez pour luy. Il ne put donc se resoudre à entendre continuellement les reproches que sa conscience luy eust faits d'avoir mieux aimé ceder honteusement que de confesser J.C. Et il ne voulut pas couvrir son peché par un

filence affecté pour favorifer fon ambition. 'Il commença à se declarer, selon Baronius, des Tan 355, après le B11.355-1;1. Concile de Milan, par une requeste qu'il envoya à Constance, 'pour le conjurer autant par ses larmes que par ses paroles , d'ar. Hil ad Con (L refter les persecutions insupportables dont les Eglises Catholi- \* P. 11 8,1.c. ques estoient affligées par des Evesques; de désendre aux juges seculiers de se meler des affaires de l'Eglise, 'qui ne doivent pas de estre gouvernées par la terreur, ou de donner aucun support aux 1,2. Ariens . Il le supplie encore de permettre aux Fideles d'ecouter la parole de Dieu, & de celebrer les Mysteres avec les pasteurs qu'ils choifiroient, '& de rappeller les Evesques exilez, ou qui be. avoient esté obligez de s'enfuir dans les deserts. Il s'étend ensuite à faire voir la tyrannie des Ariens, & les violences qu'ils faisoient

V.la note 4. fouffrir à toute l'Eglise, si neanmoins cette suite appartient à la melme piece. Il parle dans cette requeste au nom de plusieurs: & il pouvoit

bien avoir porté plufieurs Evefques de France à la figner ou à la presenter avec luy, afin qu'elle cust plus de force. Il estoit digne de S. Hilaire de s'opposer comme un mur pour la maison d'Israel, & de ne pas attendre qu'on le vinst attaquer, mais de prevenir l'ennemi, & de s'exposer luy mesme au peril pour tascher d'en tirer les autres, se considerant en qualité d'Evesque comme pere

de toute l'Eglife, finon par jurisdiction, au moins par charité. puisqu'il n'y a qu'un episcopat dans tous les Evesques. Nous ne favons ni les circonftances de cette requeste, ni les suites qu'elle put avoir. "Nous n'olons pas melme affurer absolument qu'elle Nore ait esté presentée dés l'an 355, quoiqu'il y ait tout lieu de le croire. Mais si S. Hilaire se declara deslors si fortement pour la verité, il est certain neanmoins qu'il sit particulierement paroistre sa generolité en l'an 356, dans le Concile de Beziers . dont voici-Poccation.

BOOKER BOOK OF THE REST OF THE PROPERTY OF THE

## ARTICLE VI.

Histoire du Concile de Beziers.

133 1.b.c.

'EGLISE Gallicane se conservoit encore en ce temps là dans le bonheur & dans la gloire d'avoir la vebritable soy écrite sur le cœur dans toute sa pureté, sans se mettre en peine des confessions de soy écrites sur le papier. Les Prelats n'avoient pas besoin de cette lettre, parcequ'ils en possedoient l'esprir, & qu'ils confessoient hautement de bouche pour le salut, ce qu'ils croyoient dans le cœur pour la justice. Ils n'avoient que faire de lire estant Evesques, ce qu'ils avoient sceu lorsqu'ils n'estoient encore que neophytes. Toutes les persecutions des Ariens ne les empescherent point de demeurer fideles à I. C.

D124.1.b 2-P.169-

(Saturnin Evefque d'Arles ternissoit neanmoins la gloire de fr. a. p. al Sulpai, certe Eglife, & en troubloit toute la paix. C'eftoit un tres méchant homme, d'un esprit entierement corromou. & oui outre l'infamie de l'herefie Arienne, s'effoit rendu coupable de beau-Sulp.1.2.p.161. coup de crimes tout à fait enormes. 'Cet Evesque emporté &

124 Lb.

Hil.de fyn.p. factieux, tyrannizoit alors les Gaules, 'par les menaces', par la terreur des magistrats, & par les violences. Mais les Prelats de in Con(i.1.p. cette province, bien loin de ceder à sa fureur, 'ne surent pas mesme intimidez par le bannissement de S.Paulin, de de S Eusebe de Lucifer, & de S. Denys. Il se separerent avec S. Hilaire, qui fut ce semble aureur de cette resolution, de la communion de Saturnin, & de celle d'Urface & de Valens chefs de l'Arianisme

112 2.d. P.113.1,4.

dans l'Illyrie. ] Mais ils accorderent aux autres qui estoient entrez dans le parti de ces Ariens, le pardon de leurs fautes, s'ils vouloient s'en corriger, pourvu neanmoins que cette indulgence fut autorifée par le jugement des Confesseurs (Ce fut apparemfr. 2-P.4. ment ici l'une Ides deux occasions, où les Evesques de Gaules

dirent qu'ils avoient publié par leurs lettres l'excommunication de Sarurnin .

"Cesfaux Apoltres I ne pouvant fouffrir de se voir fletris parce la Conf.l.i p. decret, Jobligerent les Evesques de se trouver au synode assemblé 113 1.4. à Beziers [ en Languedoc , 'où Saturnin voulut estre present avec Hier, chr. d'autres Evefques Ariens Paterne Evefque de Perigueux pouvoit Sulp p. 166. estre de ce nombre. Il y a aparence que Saturnin y presidoit. Hillia Aux p.

Les actes de ce conciliabule ne font pas venus jufques à nous. 115.1, c. Ainsi nous sommes reduits à nous contenter du peu que nous en trouvons dans S. Hilaire. ] "Ce Saint s'opposa alors ouvertement de syn.p.1141.d aux blasphemes des hereriques. Car, comme il nous l'apprend luy meime, il s'y rendit denonciateur devant les Evelques des Gaules, contre œux qu'il croyoit estre les propagateurs de l'Arianisme . Il presenta des témoins contre eux . Il s'offrit de justi. in Confl.s.p. fier comment ils estoient heretiques: \* ce qui regardoit principale- adelyap 11 21. dannation , ] on ne pretendoit pas moins que de condanner la verité de la foy. Il fit voir que l'on corrompoit l'Evangile que l'on ruinoit la foy , & que par une fauffe confeilion du nom de I.C. on

introduifoit le blafpheme dans l'Eglife.

'Mais le peu de liberté qu'on luy donnoit ne luy permit nas de ps. representer ces choses avec l'étendue, l'ordre, & la netteré que elles demancioient. Plus il prestoit qu'on luy donnast audience, plus les ennemis de la verité s'obitinoient à la luy faire refuser.

Comme ils craignoient de se voir confondus à la lumiere du public, ils ne voulurent point ecouter ce que ce Saint avoit envie de leur dire. Ils s'imaginoient tromper J.C, & paroistre devant luy comme innocens, s'ils refusoient d'apprendre d'un autre ce

qu'ils ettoient prests de faire eux mesmes.

'Ils deposerent mesme le Saint, s'il en faut croire Auxence Eves. in Aux. p. 124.1. que Arien de Milan. Non content de leurs violences propres, ils diagant tromperent Julien Cefar , 4 venu en France l'an 355, à la fin de 119.1.c decembre. [ Ils l'engagerent, ce femble, à donner quelque ordre 4 Amm. 1 15.7. contre S.Hilaire, ] 'quoiqu'il eust esté témoin de l'injustice avec Hilad Con (L Liquelle on l'avoit traité : & on fit en cela une tres grande injure 1-p.1192, c. à ce Prince mesme. Saturnin trompa aussi l'Empereur Constance che fra p. 13 p. 1.0 [ qui pouvoit estre alors à Milan, J'à quoy Ursace & Valens eurent Bolles jun 16. quelque part . Car on envoya une fausse relation à ce Prince au Prince au HiladConfl. nom du Concile, pour procurer l'exil du Saint;ce qui se justifioit 3.p.119.1.c. par les lettres melmes de Conttance, [ qui ordonnoient cet exil. ] H.t. Earl, Tom. VII.

### CHR-CHRICALDING CHRICALDING CH ARTICLE

Bannissement de Saint Hilaire & de Rhodane de Toulouse ; Les autres Evesques de France continuent à soûtenir la foy: Conduite de S. Hilaire dans fon exil.

v ill.c,100.p. 2080 A Hier.v.Ill.c. & chr. 135 2.0.

Hillin Confl. 'S[AINT Hillaire fut donc banni au fortir du Concile de Beziers,

1 Pura MHier. 'S a par la faction de Saturnin, b & des autres Ariens qui eftoient avec luy , ["en l'an 356, avant le mois de juin . ] Ell se resolut Nore 3fort volontiers à l'exil, plutost que de ceder à ceux qui le vouloient contraindre de confentir à l'impieté. Il eust mesme esté fort con-. Hil de fyn.p. tent de demeurer toujours banni, pourvu qu'il pust contribuer à

l'éclaircissement de la verité. Sulp.La.p.160. "Il cut pour affocié dans fon exil" Rhodane Evefque de Touloufe, Note 6. Ce Prelat qui estoit d'un naturel plus doux [ & plus facile à em-

d Sulp.p. 169. 673 2.2. g Sur. 19. nov. p. 7\$3 C.

porter, ] refifta aux ennemisde la foy, plutoft, dit Sulpice Severe, par l'union qu'il avoit avec S. Hilaire, que par son propre coura-Ambapas p. ge. Il remporta neanmoins une couronne qui approchoit plus de celle des martyrs que S. Hilaire mesme. d'Car il mourut dans la Phrygie, où il avoit esté relegué aussi-bien que S.Hilaire, Selon Hil, chr.v.ill. ce qu'on trouve des anciens Evesques de Toulouse, Rhodane peut fGall chr. e.p. avoir succedé à un S Hilaire honoré le premier jour de juin . Cet Hilaire decouvrit & honora le premier le tombeau de S. Saturnin. Il y fit une voute & une petite eglife, fans ofer transporter fes h Du Cht sp. reliques. h Le corps de ce S Hilaire fut trouvé auprés de celui de Saint Saturnin, le 7 octobre 1265. [ Nous donnerions encore plus volontiers à Rhodane le titre de Saint, mais nous ne trouvous point qu'il foit honoré par son Eglise ni par aucune autre . Que si cela est arrivé, comme il y a bien de l'apparence, parcequ'il est mort loin de son peuple, qui a esté ainsi privé de ses reliques, on peut affurer que la fainteté est d'autant plus honorée dans le ciel, qu'elle est moins connue fur la terre . "Silvie peut avoir esté son y saint fuccesseur.

Constance non content d'avoir privé l'Eglise de Toulouse de Hillin Confil. son pasteur, ] 'y exerça sa fureur par d'étranges violences. Les 1.p.1142.b. Clers furent battus à coups de baitons; les Diacres eurent tout le corps meurtri avec des fouers armez de plomb ; & les sacrileges porterent leurs mains jusque sur J. C. mesme.

de fyn.p.224.2-'Neanmoins rien ne fut capable d'ebranler la fermeté des Prelats de France. Quelque violence que Saturnin pust faire,

'ils ne voulurent jamais le recevoir dans leur communion . \* Ils pratte. demeurerent au contraire tres fermes & dans la foy & dans la <sup>a pour ne Act communion de Saint Hilaire . <sup>a</sup> Ils prirent à fon exil la part qu'y 179, 1.h.</sup> doivent prendre des freres, [ & ils ne fouffrirent point que l'on bdefyn.p.1332. miltun autre Evelque en la place, Je puilque ce Saint témoigne de dont Lap. à Constance en l'an 360, qu'il distribuoit tous les jours la commu- 119.2 6. nion à son Eglise par ses Prestres.

Le Saint de sa part prit le soin de leur écrire souvent de di- de syn.p.11.2.c. vers endroits, pour les informer des desseins qu'il prenoit avec les " bons Evesques d'Orient pour la désense de la foy : & combien parmi tous ces troubles, le diable faisoit produire d'impietez & de blasphemes. 'Il en receut aussi des réponses dignes de ces grands 1.6. Prelats, quoiqu'elles vinssent plus rarement & plustard qu'il ne fouhaitoit, à cause de l'eloignement des lieux "& de la difficulté be-

qu'il y avoit de le trouver dans le fecret de fa retraite . L'eloignement où S Hilaire estoit de son Eglise & de tous ses amis, ne luy estoit pas si sensible, que l'état deplorable des pro-V les Ariens vinces où on l'avoit relegué, comme nous l'avons marqué "autrement. ] 'Car il ne trouvoit presque pas un Evesque qui connust passanda. Dieu , & qui conservast quelque reste de la vraie foy . 'Ce qu'il in Confil s.p. observa dans cette confusion, fut de se tenir tres ferme dans la 1131.b. confession de I. C.& neanmoins de ne rejetter aucun accommodement, ni aucun moyen de pacifier les choses, qui fust honneste & raisonnable. Dans les premieres années de son exil il ne voulut b. rien dire ni rien écrire de bien fort, ni qui fust digne de l'impieté des Ariens, 'afin qu'on ne pust pas dire que sa force venoit plu- z.c. soft du reffentiment de l'injure qu'on luy avoit faire, que de fonamour pour la verité. Il crut aussi qu'on pouvoit sans crime par- b.c. ler avec ces hereriques, & mesme prieravec eux dans les eglises, & leur donner le falut & la paix, fans neanmoins s'unir avec eux par la communion [ des mysteres, ] afin de les faire retourner de Antechrift à JESUS CHRIST, & leur faire obtenir le pardon de leur erreur par la penitence. [ Voilà la premiere preuve que l'histoire nous donne de cet esprit de douceur & de bonté que

> 'Il y en a qui croient qu'il a pu écrire ses commentaires sur Job Hil. B. vit. p. 97. durant le temps de son exil. Et leur raison est qu'entre les livres 98. de l'Ecriture fainte, il n'y en a pas dont la meditation foit plus utile & plus propre à inspirer du courage au milieu des peines & des travaux de l'exil.

Rufin a remarqué dans nostre Saint: mais ce ne sera pas la der-

1. pacie optanda fperare fufpenfa llees communionie focierat

164

Santada Santada Santada Santada Santada Santada Santa

## ARTICLE VIII.

Les Evefques des Gaules écrivent à Saint Hilaire : Il fait pour eux son livre des Synodes.

E fut "à la fin de l'an 357, ou fort peu aprés, que S.Hilaire Nort 7.
receut les nouvelles de l'amour genereux que les Evefques

Hil de fj a.p. 123-2-6. p.124-1-6.

des Gaules confervoient pour luy & pour la for;] Car ils luy manderent en mefine temps qu'ils avoient rejetté la profétion de for que les Afreis avoient faite la mefine année à Sirmich-Quelques und featre eux le prietent auffi de leur exploquer ce que pretendoient les Orientaux avec toutes leurs differentes confessos de foy, & de leur faire consoiltre quel festiment il avoit de toutes es pices. Ces lettres esfoience nevoyées par les Evelques de la

P.113.2.c.

foy , & de leur faire connoiltre quel fentiment il avoit de toutes en piece. Ces lettres effentes nevroyées par les Dévelues de la Germanie, de la Belgique, de l'Aquitaine, de la Lionnoife, par l'Egilité de l'Osoluté, & mefine par le Dévelues d'Angleterre, comme en le juge par le tirte du livre des Nyundes , (qui fit pour répondre à ces Présides. A lain é celt proprennent aux Evréques de rai de la conduite de crux des Gaulles à l'égard de S. Halire de de Ariens. Car nous n'avors pas de preuve que ceux de la Nas-bonoife & de la Viennoife , qui effoorent plus prés des craintes de des éprenares de la Cour , aim trémogipé le unforcourage, hors l'Égilité de Touloufe.

Comme ce fit la première fôis que les Evréques de France

Comme ce tut la premiere tos que les Evetques de France trouverent occasion d'écrire à S. Halaire, ce fur peut effre aussi alors qu'il receut des nouyelles de sa famille, & la lettre que sa fille luy écrivoir, comme nous verrons en parlant de la réponse qu'il luy fit. ]

P 124.1,b.

Le bruit de la fermeté des Erefques des Gaules fe repandit dans Hofters, « y anima la viguent de ceux qui nelètiont pas exone entirement corrompus par le possion de l'Artantine. Palli d'Angre, « de quelque autre de ceux qui pallette dans VanAnus l'Intilotre pour Semiantens, tienere un Concile à Angre l'an 54, 179 un peut avant Palque, un la y condisentense les bindissenses les plus. The control de l'Artantine de l'Angre l'an 54, 179 une peut avant Palque, un la y condisense les plus. The condition de l'artantine de la feconde condificion de Sirmich , de l'evil des principaux de des plus impries des Ariens.

Beth side de prefiumer que S. Hillaire eut quelque part à ce qui fei factore na heure de la veixée, quiquiss la ceu our aix rien voulu marquer dans fes livres, JOn y vos feulement la joie qui il 1213-124. De refferient de recevoir les lettres de les confères. Elle fat d'Autant plus grandeque leur ayanc écrit plusfeurs fois , il c'en avoic ence receu aucune réponé. Ce s'élence luy faible et andrée qu'ils ne se restination de la foibletse de la lastletes presque université des Everseignes. À ravie s'et aire frosades à ne leur passécrire davantage. Mais quand il eut spus ce qu'ils avoient fait, il s'erut obligé d'estre récre comme de la Everseus, les comme luy avec

J. C. par le neus facré de la communion excleditique. Cefti peur cela qui l'aut éraivit fon livre des Sprodes [vers p. 124.24]. It finde l'an 3 ; 8. ]] I voulté faitisfaire par ce traité à la prace que de quelques uns de ces Preiats luy avoien faire, de leur mander quel étoir le défini des Orieraux dans tant de divertes proféficions des projetis par voient faires, de quel étoir foo factiment fuir ces proféficions : ce qu'il ne pur refuier à leur chaité, quoiqui [4] « séttimat plus ignonat que perfonace, de qu'il nouvait baucoup » :

de difficulté dans ce fujet.

"Maisoc qui le porta principalement à l'écrite, fue pour échie. \*\*
ire les differens doppons que les Evréques de France & coux
d'Oriene avvient les uns courre les autres ; [\*Car ceux d'Oriene
et chiene coupable ou fuirpéels d'Arianisine ; [\*Sé A riene ao. Suficia-puès,
euloiene ceux de France d'effre dans les férnimens des Sabel.

Eines. S' Haliare voulat éconc échierier cos difficultes, de influtire l'unité sparà fond les Evréques de France, afin que dans les Grociles qui le \*\*
inflution d'envier de voiene de condition de viene de voiene bestond tents, ils fequificate de quelle maniere ils de devoiene condities avec les autres ; de consoitre le veitrable fens
font foilemen, pour y décinate le verier fans ambiguite &
font foilemen.

ARTICLE IX

Contenu du livre des Synodes.

Comme ce traité s'est pas pour soûteair la soy contre les beretiques, mais pour en échierie les distincites, il y fair paroistre tout et a moderation de la douceur delpris que l'histore luy attribué. Il excusé tout ce qui se peut excusér. Il donne un bon fera hout ce qui en peut recevoir . Il justifie tout ce qui n'est pas absolument mauvais, tant pour ne pas aigrir les Orienles les limites de la contra de la contra de la contra les de la contra le le l'ill.

- Innerth Groot

Bit. 33. 117. raux, J& les pouvoir porter d'un état qui luy sembloit tolerable, mais dangereux, à un autre qui fust entierement parfait, [ que

pour empescher les Evesques de France, de rompre sans necessité Hildefyn.pags avec des personnes qui pouvoient servir la verité. ] 'Car il paroist les croire veritablement orthodoxes; en quoy il a esté finyi par Ath de fyn.p. Theodoret, '&t par Saint Athanase mesme; [ &t peut estre que 915.916. Silvain de Tarfe & quelque autres l'estoient effectivement ...

Mais comme d'autre part, il ne trouvoit pas que leurs expresfions quoique bonnes, fussent suffisantes , il a soin de marquer fouvent ce doute, depeur qu'on ne se laisfast aller à leurs façons de parler, en abandonnant la confession de Nicée & le terme de Confubstantiel . (C'est pourquoi il recommande plus d'une fois Hil, de fyn.p.

224 2.11 14.1.4, qu'on ne juge point de fon fentiment que par la fin de fon livre . où il se declare tout à fait pour la Consubstantialité.

P. 124.2.c|13 2.4 'Il fournet aux Prelats à qui il écrit, les confessions de foy qu'il défend, & leur laisse à juger si elles sont Catholiques ou heretiques. Il declare que s'il y a des fautes, il ne pretend point en P.124.2.C. Pizkachizzah, répondre, parcequ'il ne fait que raporter ce qui s'est passé; '& il reconnoist mesme en quelques endroits qu'il y avoit des choses

P.125,1.c. difficiles à bien expliquer. Il dit que les Orientaux se sont oppofez à l'impieté de Sirmich'selon la portée de leur intelligence seundame & de leur lumiere. Maisilne peut fouffrir dutout qu'ils eussent intragrante p.137,2.0. prononcé anatheme contre la Consubstantialité, sous pretexte

des mauvais sens qu'ils luy donnoient. Il dit que c'est une impieté, & une entreprise intolerable, & son zele s'anime là deslus, avec une chalcur egalement admirable pour fa vehemence & pour sa douceur. l'Aussi la condescendance dont il use dans cet ouvrage, Ine l'a pas empesché dans un ouvrage qu'il fit depuis'. in Confl. 1-p.

116.L2. de joindre le Concile d'Ancyre aux autres assemblées des Ariens. Il témoigne avoir beaucoup prié Dieu pour faire ce livre. defyn.p.133.2.e '11 y releve extremement la generolité des Éverques de France, P.127.124. p.124.2. '& aprés leur avoir expliqué les causes & le dessein de son ou-

p.125.1.b.c. vrage, il y raporte, quoique malgré luy, le blaspheme, c'est à dire la seconde confession de Sirmich, afin qu'on puisse mieux P.125-128, enrendre les anathematismes du Concile d'Ancyre, 'qu'il ra-P,128-133porte & qu'il explique enfuite. Il raporte de mesme & explique le formulaire du Concile d'Antioche en 341, celui du faux Con-

eile de Sardique en 347, & celui du Concile de Sirmich contre P.133. Photin en 351. Il tasche d'excuser cette multiplicité de formulaires, mais c'est en loüant le bonheur de la France, qui s'estoit toujours contentée de la fimplicité de la foy.

Le refte de fon traité et flur la Confublicataintief, dont il mon- pass 19 per te labasqué no peut faire, & creet le samurair faire qu'en luy peut donner, pour ofter tous pretexte de foupponner la foy des Gaulois, & les avertira aufil de ne feue contexter de ce streme, qu'en ne peut, dit-il, recevoir avec pieté, loufqu'on ne l'a par passable chairt auppravant, ni regente qu'avec impréet, bufque ce qui precede l'à fuffilmment éclaire;

"Il adreffe enfuite fon diffours aux Orientaux, o Kaprés les paja-ijsaroir loitez de s'eltre oppoze à l'impiecté de Sirmién, o C'alvoir obligé ceux qui enefloient auseum à se retracter, il leur fait voir qu'on ne peut en aucume maniere rejetter a la Confidatarialité, fous precexte de quelques mauvais fors que ce fuit, puifque le fymbole de Nicée qu'il propre, les excluoit fuiffamment Cette

derniere partie de son traité est la plus belle.

Il emplicie les demirers lignes à demander pardon à les con-Parlfèrres, d'avoir entrepris une maiteir furlevée de difficille. Il dit que c'eft fon amour pour eux qui l'y a contraine, de qu'il n'a pu refuier à l'Églié ce devir, auquel le fervice qu'il luy avoit voué, l'engageoir, ni or témoignage que la qualité d'Evréque l'Obligeuit de nordre à la veriré, pare leque il doute, s'îne luy feroir point encore plus avantageux de mourit-gu'il ne luy feroir agrable de retourner avec eux. Il les prie de le fouvenir de fon exil dans leurs prieres , d'e les exhorte à conterver toujous-leur foip inviolable de fan steche, comme lis avoient fair judiese alors.

Saint Jetome appellece traité des Synodes, un livretres long, Hier 1948 p. 15.
Ceft dans ce livre que S. Hilaire parle du mauvaisétat des dix provinces d'Alie, "qui eft l'endruir que Vincente l'engagité al." Augusta, leguoir contre l'Eglié. Vizundau en cite plufeurs paligaes, de approuve la condeienzaisen des Saint y 196 pour actacher de approuve la condeienzaisen des Saint y 196 pour actacher de des services de l'engages de l'eng

diminuer le nombre des espemis de la verité.

Il y en eur au contraire qui condamerent cette conduite charitable: & le Saint fe crus obligé d'en faire l'apologie par l'ata-tail.

charitable: & le Saint fe crus obligé d'en faire l'apologie par l'ata-tail.

prites notes marginales qu'il mit aux endrois que ces perionnes biafmoient. [I lleur répond avec le mefine elprit de paix & de douceur qui l'avoit porté à menager les Ouenaux; I'il leur répons-tais montre qu'ils rôots pas aflez bien compris ce qu'ils blafment; 'qu'ille que il l'active d'écutér certaines experfilions de Ontentaux; 'h-10-16-, il lité aflez voir qu'elles ne fuffiche pas pour exprimer la verité de la foy, puiqu'elle son te feind d'étre juilfiéres, conme et abat

NOTE 9.

pupp.

naturellement fulceptibles d'un mauvais fess ; qu'en prism les
Orientaux de bien recevoir ce qu'il leur les, il donce attles
puppes.

puista entendre qu'il ne les approuve pes ; qu'il térnoigne affez dans fon
ouvrage qu'il ne les veut pa tolter , puisqu'il dir expressement
puispa.

qu'il les pargne; ; qu'il leur decharactiez ouvertement qu'ils ne

qu'il les piergre; 'qu'il luri declareaffe, owerenemen qu'il ne for point conce data la vaie fe, pofqu'il de; qu'ill deconet une grande efferance de la résiblir; que ill ne rédère pus partous avec vehemence contre eux, con est point par faiblete in par laichete, & qu'il le maque affec en quelques endreins, où raporant des erreus inoccuibles de leux proletifiers de foy , il leccombat avec enute la force possible, & enfaire un exerte-

il les combat avec toute la force possible, de configire une extrepassédators, en horreur. Il 4) soulés que que chair à un Lucière qu'il appelle
fon légreur de son ferer; se qui marque que c'estoit un Évelpe, passé, se, que : [Fet il n/s pa sa leu de douter que ce ne foit l'Evessque de
Mar, h. F. F. F. Capliari que sa durite tenuit schistimatique. J. Aussi Marcellin de
Mar, h. F. F. F. Capliari que sa durite tenuit schistimatique. J. Aussi Marcellin de
Mar, h. F. F. F. Capliari que sa de utificulté d'appeller

S. Hilaire, le fauteur des heretiques.

791.1 7.

# ARTICLE X.

S. Hilaire écrit à sa fille : Compose les livres de la Trinité .

Roll. 1, Jan. 9. (Crività la fille nommée Apre. Il lavoit appris par une revelation, felon Fortunat auteur de fa vie fou plus probablement par une lettre de fa femme, Juvil avoit laiffe à Poiriers avec fa

Hitsé diapas fair, qu'un s'une homme decondition, fot riche 6. for bien Hitsé diapas fair, recherchi fa fille no mariage, 62 il avoit auffi recours le tre de cette fille unique, comme il Pappelle, qui luy rémoignois ellre bien faichie de ne le point voir depuis fil long-temps, au le le la révoir aurantemment alors ous et 20 no 13 no 15. Le Soint luy

[Elle n'avoit apparemment alori que 12 on 13 ars.] Le Naire luy foubsitoit par des pieres continuelles, la grace de n'avoir que JC pour epoux. Ainfi premant l'occasion qui s'e prefectoris pout la porter en la mainere doct sin alge effoit capable, à n'aimer que luy, il le luy depeint siona la figure d'une robe & d'une parsier, dont il luy decie merveilles, é qu'a lou luy avoit, dist, il pomitique pour elle, pourvage elle meprisal & qu'elle repetrati tous moutes per entre qu'al luy vouveilles qu'elles entre les personnes qu'a luy qu'elle la faife elle medire, dans tien demander à personne lluy morte autis d'une ly prose, l'autre pour le main, d'agrare pour le morte autis d'une ly prose, l'autre pour le main, de l'

foir

449 foir. 'Car S Jerome nous apprend qu'il a composé diverses poesses. Hier v.ill.c.100 Nous n'avons que l'hymne du matin, dont la derniere strophe Page. a bien pu estre ajoutée depuis. Il dit encore à sa fille, que s'il y a quelque chose dans les hymnes ou dans la lettre qu'elle n'entende pas, elle le demande à la mere, dont il parle avec estime.

Fortunat affure que cette lettre se gardoit encore à Poitiers Boll. 1. jun. p. comme un threfor, [deux-cents ans aprés] a Il ajoute que quand S. Hilaire fut revenu à Poitiers[en 360,] il demanda à sa fille, si elle vouloit bien un mari qu'il luy avoit trouvé; à quoy ayant répondu qu'elle effoit toute preste, il obtint par ses prieres, que Dieu la retirast à luy sans douleur & sans maladie. On l'hogore p.701.45 auss.p.

comme une 1 fainte vierge le 13 de decembre.

'Les douze livres de la Trinité furent un fruit de l'exil de S. HildeTrin !-Hilaire (quoique nous n'en puissions pas marquer l'année. ] ll y topt 3 th a peanmoins apparence que ce fut seulement depuis que Macedone eut commencé à dogmatizer contre le S. Esprit, dont Saint Hilaire fut obligé de soûtenir la divinité dans son dernier livre. 'Les seules raisons qui le porterent à composer cet ouvrage, fut 16.7-15-4.8.5. l'obligation de prescher la verité que l'Eglise luy avoit imposée en l'elevant à l'episcopat; & le desir de servir au falut de plusieurs ames, dans la confusion où l'heresie, qui dominoit presque partout, avoit mis l'Eglife. 'Il témoigne s'estre entierement consa-la-p.7.8. cré à cet emploi ; mais qu'il n'y pouvoit réuffir que par la grace & la misericorde de Dieu, laquelle il demande par une fort belle priere. Il marque que c'est avec regret & par la seule necessité de 1,2-p,8 c, refifter aux heretiques, qu'il entreprend en tremblant de traiter d'une matiere si difficile & si relevée, & de désendre des veritez qui ne devroient estre l'objet que d'une humble foy & d'une profonde adoration. Il femble avoir fait cet ouvrage à deux fois Car il dit que son quatrieme livre est fait long-temps aprés les Lap. 19.04. autres, & il parle du cinquieme comme s'il effoit le second. El 15 p. st. s.c. refute particulierement dans ces douze livres, la lettre qu'Arius el parallép. écrivit de Nicomedie à S. Alexandre son Evesque, dés le commencement de son heresie.

Saint Jerome in: itule ces livres, Contre les Ariens. 4 Il dit qu'ils Hier.v.III.c. imitent le flyle auffi-bien que le nombre de ceux de Quintilien. 100 p.29 l.c. "Il marque particulierement le fujet de l'onzierne livre . Saint 318 c. Augustin cite & approuve la maniere dont il explique ces ep-147.1.3.p. paroles celebres, Que le Fils de l'homme ne scait pas le jour du s'Augep. 160 p.

1. Je ne la trouve ni dans le martyrologe Romain, ni dans celui de Ferrarius . 2. dans le neuvieme livre, p. 29, 2.

Hift. Eccl. Tom. VII.

F 549-2-

Gafa,delnelly, jugement. Caffien en cite divers paffages contre Neftorius, &c es appolle les livres De la foy. \* Saint Leon en cite auffi plufieurs, alcopenist? tirez du deuxieme & du neu vieme livre fur la foy, contre les Cafd, infl.c. 36 Neftoriers & les Eutychi ens . Caffiodore met ces livres fur la Trinité, à la teste de tous ceux qu'il faut lire, pour confirmer la

foy de l'Eglife fur ce mystere, & eviter les pieges des heretiques. Il dit qu'ils font écrits avec beaucoup d'eloquence & de profondeur, s'il faut user de ce terme, mais je ne sçay pourquoi il en Vig.inEut.1.5. conte 13 au lieu de 12. Vigile de Taple cite auffi fon neuvierne li vre, pour défendre contre les Eutychiens la celebre epiffre de S.

Facil r.e.s.p. Leon. Facundus allegue un endroit du troifieme.

[Divers Grecs ont auffi cité les livres de S. Hilaire fur la Tri-Leone In Nell. nité, comme] Leonce de Byzance & S. Ephrem d'Antioche, qui & Entlettate Inte, Contine J Deorte de Byzante Co S. Epinetri d'Arrioche, qui c.129.p.\$0\$ a. Confesseur.

#### ARTICLE

S. Hilaire assiste au Concile de Seleucie, va ensuite à Constantinople.

N tint en 359. les Conciles dont on avoit parlé l'année precedente. Les Occidentaux s'assemblerent à Rimini, "où V. Jes Ariens S. Phebade d'Agen & S Servais de Tongres, témoignerent plus 178-82. de fermeté & de lumiere que tous les autres, & neanmoins ils tomberent enfin eux mesmes dans le piege que les Ariens leur avoient tendu, & autoriferent, fans y penfer, par leur fignature, les blasphemes de l'Arianisme.

Le Concile des Orientaux fut affemblé fur la fin de septem- Ibid. 1 %; HillinConfla. bre à Seleucie en Isaurie.] Saint Hilaire y fut envoyé avec les au-

Suplande, tres Ce n'est pas que l'Empereur eust rien ordonné de luy en particulier: mais comme les ordres de la convocation du Concile comprenoient tous les Evefques, le Vicaire du Prefet, & le Gouverneur de Phrygie où il estoit depuis quatre ans, l'obligerent d'y aller comme les autres, & luy fournirent pour cela les commoditez publiques. [ Neanmoins nous ne trouvons point que les autres Evesques, qui avoient esté bannis comme luy dans la mesme province, ou aux environs, y aient esté appellez. On peut croire de quelques uns d'eux qu'ils effoient déja morts . Mais S. Eufebe de Verceil, & Lucifer, ont furvécu de beaucoup; & ils n'y paroiffent point non plus que ceux-ci Il feroit peut-estre difficile de dire, qu'ils peuvent y avoir affifté, quoique les hifto-

ritos ne la marquent par. ) Les Besolichin eroiore que Balle Historia, d'Anyarpe ut avoir contribulé y linire voatis. Hillarie, dont il 1011, pouvoir espere define appuyé, parceque en Saint Pavoir loife por augurrarur. Mais Sulgios évere nen domes point d'ausilepties tre tasion que la convocation generale des Everigues. Ce fut une conduite bien particuliere de la providence, de faire veuir ence lieu où l'on devoir traiter des matières de la foy, un homme aufis échisir fut ce la une S. Hialare.

On raporte qu'ellante entré un dimanche dans l'egifié d'un Bênt, sinnipour qui le menorerie fue le chemie, une fille payene nont. 39-16 pour qui le menorerie fuel chemie, une fille payene nont. 39-16 pour peut le fevireur de Dèux elloi tièle, que proflernée à l'espire elle le pris a indiamenent de faire le figne de la Croix fur elle, (pour la faire carecumene, Pilernes foe pere de troues é famille, pour la fraire carecumene, Pilernes foe pere de troues é famille, mierrent de recurrent tous enfemble le faire batterfine. Depuis cetemps la Florence ne voulle plus quietre le Sante Elles handonan don peru & tous fes parens, de le fuirir jusqu'à Poister, sol l'en dit qu'on 2791a. Phonore sujune flui comme une Sainte le permier de decembre. Ferratairs met le 7 y de juillet une Sainte Florence difciple de S. Hilline Everlier.

Saint Hildire für receutres favorablement de toute monde à Salpanea. Seleucie , & sy acquit une affection & une eftime univerfelle : de forte que tout banni qui le floit, on le mit au rang de ceux qui devoient opiner dans le Concile. Ce für là qu'il rendit un témoignage authentique à la purté de la foy de Occidentaux, en

Victoriana Concile de Nicie Manife un la double de victoria que celle du 
Victoriana Concile de Nicie Manife un la double ut y entendre proferre HillarCo-Lia
18-18-7 de blafphemes qui luy firent une extreme horreur. [Anni il fe Phia Ada
retriu biesen di dece sa diemblés col trout beliefa fa fagifie de la 

piere, de où il pouvoir craindre de fe voir engage à des chofse qui 

culforn pu mefine belieff en concilence. On ne dit point que par
mi cane d'ementa de la verief, il ait jamais caché fa foy J'Mais Phia Lab.

il cachoir coulquefoi fa Géner pour faire parle les hereiques.

& voir jusifu où pouvei aller leur impiere.

"Après que le Concile fut fin , de rut erroyé des deputez à salpian prés.

Conflance, S. Hilaire alla avec ces deputez à Conflaminople, pour favoir ce que l'Empereur ordonnerule de lay, & s'ille vous leur remoyer en son exil [ de Plurgje. Il y vit la venté encièrement opprimée par le credit des purs Ariers, qui dominoiem soloiument à la Cour. J'Les deputez messen doucide de Ri-Hilfians):

s, It is met in Dania, Je ne fear ce qu'il veut dire, il cite Canifius .

mini'fe joignirent à eux, & ils s'eleverent mesme avec de grands 15.5 au cris contre S. Hilaire, lorsque mal gré la violence de ce torrent qui emportoit tout le monde, il eut la hardiesse de soûtenir publiquement la divinité de J. C. [ "Le Concile tenu à Constanti- Ib. f es. nople l'an 360, au mois de janvier , augmenta encore les maux de l'Eglise, en deposant & faisant bannir divers Evesques de l'Orient, qui estoient moins impies que les autres.]

# \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ARTICLE XII.

S. Hil aire demande audience pour défendre la foy opprimée: On le renvoie à son Eglise .

Hil.adConf.l. [A U milieu de ce feu,& ] lot fque le Concilede Conftantino-39 rao.acha. [A U milieu de ce feu,& ] lot fque le Concilede Conftantino-ple fe tenoit encore, S. Hilaire voyant l'extreme peril où a Hier.v.ill.c. eftoit la verité, prefenta luy mesme publiquement à Constance "une requeste celebre dans l'antiquité, [ & qu'il a plu à Dieu de Note 11. Saint, a.p. 165, "une requeste cereote dans l'antiquite, [ et qu'il a più a Dieu de è Hil, séCoot conferver jusques à nous. ] • Le Saint y demande premierement 13.p.19.a.ed, de conferer avec l'auteur de son exil, ( c'estoit Saturnin d'Arles,) qui estoit alors dans la mesme ville [ de Constantinople. ] Il laisse

à l'Empereur le choix du lieu, & de la maniere que se devroit faire cette conference. 'Il se promet d'obliger son adversaire à avouer les faussetz qu'il avoit commises contre luy, & s'engage, non à demander par grace la confervation de son evesché, mais de vieillir dans la penitence au ra ng des laïques, fi on pouvoit prouver qu'il eust commis quelque chose d'indigne ou de la sainteté d'un Evesque, ou de la pieté d'un la sque. Il declare enfuite qu'il ne s'arreste pas beaucoup à cette de-

di 120.2.C. P 120.2.C. D.121. L.S. p.110,1,d,

mande; mais que voyant l'état deplorable où la religion effoit reduite, 'il supplie l'Empereur de luy accorder une audience, dans laquelle il puft traiter la matiere de la foy selon les Ecritures, en presence tant de luy que de tout le Concile, '& mesme à la vue de tout le monde : 'Il demande cette grace pour les Eglifes & pour l'Empereur mesme, n'en ayant nul besoin pour luy,

parcequ'il n'avoit rien changé de la foy qu'il avoit receue de Dieu, 'en forte qu'il n'avoit rien à apprendre de nouveau fur ce P.121.1,b, fujet . Il promet qu'ayant à parler en une affaire si celebre, à la vue de tout le public, & en la presence d'un synode où l'on estoit

encore divisé fur cette matiere, il ne dira tien qui ne soit pour l'honneur de l'Empereur, pour le maintien de la soy, & pour l'union & la paix de l'Orient & de l'Occident,

Ily parle de luy mefine avec beaucoup d'humilité, mais il és penacel, releve en ménie tempsen Dieu dur manierte tout à lait digne d'un Sint & d'un Pere de l'Egilé. Il y décrit aufit adminable, a mont le desfonte de taux de grundoles de de formaliers, qu'on avoir faits depuis le Concile de Nicée, particulièrement, dit il, « l'Innée precodence, ol lor en avoir un quatre differenc, d'ont le premier paroif effre celui de Strainch, daté du 21 may, le écond cituil d'Antôche resouvellé par les Sémaines à Selectice, le troifeme celui de Nicé ou de Rimini, le quatrieme celui de la Cacciera à Selection.

Sulpice Sviere nou appried que les Ariens rejetterent bien Sajolaques. Sin la proposition de Sair Hildiar, de qu'il aimercent mieux feterfoudre à le renvoyre en France, comme un homme qui femoit partont la dicorde, de qui retroblici la paix de l'Orient. Il dirqu'ou le renvoyre en France fans le relatichte de fonexil () On laytual figue-effer coujours quedque grade, ou quedque autre marque d'estilé. Car il eft difficile j'ule conire avec quelques modertes, que esta fe puitte expiquer timplement par ce que de l'évitase, que esta fe puitte expiquer timplement par ce que de l'évitation que de la comme de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate plus dur que fon exil, parreque les diffrates n'estate pas finite, il

# ARTICLE XIII.

S. Hilaire écrit contre Conftance, Urface, & Valent,

v. A. V. a. N." (que la colere des Ariens fit accorder à S.Hilliaire But-Mont.). A foir retoure en France, v. porane, comme l'our corie; que de requelte, de toute la moderation dont il avoit uff judques alors; alvient cellé insuites, il et une devoir plus riem menager, de écrivir le livre, ou plusoft l'invective courre Conflance, que nous avons encoure; dont le filty qui n'el propre qué la monure qui a le martyre dans le cour, offenérair cara qui our plus d'amour pour leur repos, que de zele pour la veriré, de qui mediaren la bisisseré par les regles d'une prudence, que les Saints euffent peut-eltre appellé lune afacte insuités.

"Il read luy mefine admirablement raifon decette force free. Huseconfi. transdimaire, & dont il n'avoit point encore ufé jusques alors: \*\*\footnote{11.5} \text{ finit cette apologie de fon zele, en difant que fi les fairs qu'i | \text{ n'1 p.n.h.} \text{ avançai effoient faux, il vouloi bien paffer pour un infame medifant, mais que s'iln'avançoit en que de veritable, il ne paffoie

454 pas auffi les bornes de la liberté & de la modeftie apoflofique. dans la maniere dont il reprenoit des defordres, fur lesquels il s'estoit tû si long-temps. Il se défend particulierement sur le titre d'Antechrift qu'il donne à Constance, & il le prouve fort bien. en décrivant la persecution qu'il avoit excitée contre l'Eglise.

F#14.0-115.1.C. Il raporte enfuite ce qui s'effoit paffé au Concile de Seleucie. 'd'où il prend fujet de traiter divers points de la foy , commen-P.11:d-20. cant par le faux principe de Constance, qui vouloit rejetter tous

les termes qui n'estoient pas de l'Ecriture. Il refute le terme de 2-0-116.1-0. femblable que Constance vouloit seulement que l'on accordast à J. C. Il montre la confusion & l'indignité de tant de formulai-P.116026

resque l'on faifoit & que l'on abolissoit tous les ans, & passe à la P.1 1 7.1 18. défense de celui de Nicée. Il finit par là cet écrit qui a paru im-Hil.B.in Conf. parfait à plusieurs personnes. Les Benedictins au contraire P.P. 13th 111. montrent que ce font des additions tirées des livres de la Trinit

p.1258-1260. té, mais mal ajustées, qui le font paroistre imparfait '& ils citent Arn.fer p. 148 d les endroits d'où ces paffages sont tirez. 'Arnobe sans sa dispute avec Scrapion, cite ce que S. Hilaire avoit écrit contre Constance. Mais il en raporte un passage [ que je ne trouve point dans cet ouvrage de S. Hilaire. Et il est plus digne d'un ouvrage suppo-

fé, que d'un veritable de ce Pere. Ce fut peut-estre aussi en ce mesme temps, l'que Saint Hilaire Hier.v.ill.c. 100.P 298,d. écrivit son livre contre Ursace & Valens, où il faisoit l'histoire

des Conciles de Rimini & de Seleucie. [ Et c'est apparemment Ruf.de Ori.p. ce livre que marque Rufio, l'Iorfqu'il dit que S. Hilaire avoit fait 196.d. un livre plein d'une instruction tres ample, pour corriger ceux qui estoient tombez dans le Concile de Rimini . Il en raconte Hier, in Ruf.1. une histoire assez celebre, que Saint Jerome soutient estre fausse; 2.1,2.p.221,b, [ & tout le monde suit son sentiment; ce qui nous dispense de la raporter. S'il y avoit quelque lieu de la foûtenir, il femble qu'on la pourroit mettre dans la conference de Milan en 364. Mais cela

anefine a peu ou point de probabilité.)

'On croit que c'est ce livre contre Ursace & Valens, dont on nous a donné des fragmens en 1598, dautant que le titre du masuscrit porte, que c'est le livre de S. Hilaire de Poitiers, qui explique exactement comment, pour quelles raisons, & à l'instanco

de qui on a affemblé le Concile de Rimini contre le symbole de Nicée. On voit par la preface & par d'autres endroits de cet ouvrage, qu'il a esté écrit lorsque la persecution de l'Eglise duroit encore, [ & par consequent du vivant de Constance . ] Il contenoit beaucoup de lettres & d'actes de Conciles , & com-

Hilfr.pr.p.4.1. fz,1,p,z,

fr. 2.p.4.5.27 Hit.fr. s.p.6.

mençoit par l'histoire du Concile d'Arles, dont il y est parlé comme d'une chose fort recente. 'Il devoit contenir la justifica- pay. tion entiere de S.Athanase. Il y est aussi parlé de ce qui se passa à p. 51. &c. Constantinople aprés les Conciles de Rimini & de Seleucie.

[Ce qui nous en reste aujourd'hui,consiste principalement en diverses lettres dont la pluspart ne se trouvent nulle autre part; & en queiques discours mélez de costé & d'autre, ] 'sans qu'on y pr.s. voie presque aucune suite: quoique le style & le genie de Saint P. #Blood. Hilaire sy remarque affez, pour ne pouvoir douter que cet Prim.p 479, ouvrage ne soit de luy . Blondel croit que la fin'en est tirée de Blond primp. quelque autre ouvrage, fait plusieurs années depuis par Saint 479. Hilaire, & qui contenoit, comme on le voit par la fin, les suites des Conciles de Rimini & de Seleucie 'ce qu'il juge par quelques Hilfra p. 37.44. lettres qui y sont, écritesen 363, & mesme en 366.

Enfuite de ces fragmens ily a comme un nouveau livre qui fr.s. contient aussi diverses pieces du mesme temps, oc qu'on attribue, comme le precedent, à S.Hila ire Blondel ne croit pas neanmoins Blond, prima, qu'il soit de luy, parceque les paroles qui en lient quelquesois les 486. pieces, sont indignes du style de ce saint Docteur. Les deux au-pats. tres raisons qu'il en allegue, aprés le Cardinal du Perron, ne le

prouvent point dutout. [ Mais cela ne diminue pas l'autorité des pieces de ce recueil, qui se désendent assez d'elles mesmes : & nous ne laissons pas de citer ce recueil comme la seconde partie des fragmens de S. Hilaire.]

## \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$<del>\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$</del>\$\$ ARTICLE XIV.

Quelques miracles de S. Hilaire dans les Gaules: Il y rétablit ?-Eglise & la foy: Concile de Paris .

DOUR reprendre l'histoire de Saint Hilaite, il faut, selon ce que nous avons dit,qu'il foit revenu à Poitiers' dés l'an 360, & on le peut encore montrer par divers témoignages de l'antiquité. On peut juger quelle joie toute l'Eglife de France, & celle de Poitiers en particulier, eut du retour de ce saint Confesseur.] 'Les peuples qui se regardoient comme exilez par la privation Boll 13, jan. 9de leur pasteur, crurent recevoir la liberté de revoir leur patrie, 791. § 15. lorsqu'ils virent revenir ce grand Evesque. 'S. Martin qui estoit Sulp.v.Mart c. alors retiré dans l'isle Gallinaire[ prés d'Arbenga fur la coste de 49 190. Genes, Jayant appris qu'il avoit eu permission de revenir à son

s. depuis la page 37. de la premiere impression .

c.5,0,190191. Églife, voulut aller à Rome audevant de luy: 'mais ayant trouvé qu'il eftoit déja paffé, il le fuivit par le chemin qu'il favoit que ce Saint devoit tenir. Il futreccu de S.Hilaire avec beaucoup de

Boll. 13. jan. p. 792. § 16. 4Gr. T.h. Fr.l.t. c. 39. p. 19. Boll. 13. jan. p. 792. 792. § 114.

Hier,chr.

, entant mort tars battelme, comme il est portedans ta vec. Santa Cregoire de Tours témoigne qu'on libit que ce Saint avoit refluicité des morts Fortunat parle enfuite de la mort de fa fille '& de fa fémme, [& fil faut souter que cequ'il en dit n'eft pastout à fait aifé à croire.] Il raporte aufi qu'y ayant'une ifle inhabita. Note 24.

ble à cause des serpens dont elle estoit pleine, le Saint y alla, & y planta un baston, audelà duquel les serpens n'oserent jamais passer dennis.

after depuis.

S. Hiláire que D'en par un miracle tout extraordinaire avoir établi dans fin Eglié au mefine temps qu'on en chaffoit les autres, n'eut pas fans doute de dess plas presidant que de reparer les vaiues que l'ocnicie de Rimini avoir faire à l'Eglis (Exisie Jerome dit qu'en cette année là messine, qui peil s'an 360, la France condanna par form moyen les fouvérieres de ce Concile; s'é assistinrément la revolre de Julien, qui prit le titred 'Augusthe dans les Gaules l'an 360, put bien faciliere cette condannation, de donner moyen à la France de se rendre encela l'exemple de toute l'Eglile. Mais quoy qu'il en foit pour le temps, voici et que Sulpice

Severe nous apprend fur or figit des travaux de S. Hillite.)

\*\*Pil-Las-196\*\*\* Algaria varie, diel.; Janourus prefique tome la terre, infectle,
par la coreagion de l'herefie, il ne favoit à quoy le refoudre, de
te trouvoir accasit de mille inquientede. La palforar efolore
d'avis de n'admettre poire d'utont à la communion ceux qui
avoient approuve le Coordie de Rumin Maj pour loy, il signe
avoient approuve le Coordie de Rumin Maj pour loy, il signe
correction de la rinne II affiends pour ce figit divers Coordie
correction de leur faine II affiends pour ce figit divers Coordie
dans les Goules, d'à la profique tous les Evoless ayans proconu
l'erreur où ile etionen tromber, 'il fit condanner ce qui s'efloit
faix à Rinnia, de réabilit fair foy del Efgliere d'esta e les feste delle

auparavant.

'Saturnin Evelque d'Arles, qui effoit certainement un tres
méchant homme, & un esprit tres dereglé & tres corrompu.

s'opposoit à un dessein si falutaire. Mais ayant esté convaincu de 

sillulut. 2, 2, 2, endement prépriment ! Les Basedilles assurent qu'il sus lire emdement prépriment par la confraction de texte de S.
Supire le demande, de l'est y est que la simon conforme, I

plusieurs

plusieurs crimes abominables que l'on dissimuloit depuis longtemps, outre la tache infame de son heresie, dont ses propres écrits le convainquoient , il fut chassé de l'Eglise 1 par tous les Evesques de France d'où vient sans doute que ] son nom ne se Analt 3 p. 432. trouve point dans une ancienne liste des Evesques d'Arles, tirée, comme on croit, des diptyques de cette Eglife, comme on n'y trouve point non plus celui de Marcien [ qui s'estoit joint à Novatien cent ans auparavant. J'On croit que Saint Concorde qui Gallahrata p. assista l'an 374 au Concile de Valence, fut son successeur.

'Ainsi les forces du parti des Ariens se trouverent abatues, Sulp.Li.p. 169. par la perte de celui qui en estoit le ches[en France .] Paterne de Perigueux qui n'avoit pas moins de fureur que luy, & qui faisoit une profession ouverte de l'heresie, sut aussi deposé de l'episcopat; & on pardonna à tous les autres. Mais tout le monde a reconnu comme une verité constante, que nostre France fut redevable à S.Hilaire seul du bonheur qu'elle eut d'estre delivrée du crime

de l'herefie.

Baronius croit que l'un des Conciles qui furent alors tenus en Bar. 162. § 245. France, est celui de Paris dont nous avons la lettre dans les frag-Note 15. mens de Saint Hilaire. ["On ne convient pas tout à fait de l'année où on le doit raporter : mais il y a affez d'apparence qu'il le faut mettre dés l'année 360, quelque temps après que Julien eut esté declaré Auguste, & que S.Hilaire fut revenu dans les Gau les, ou au plustard en 361.]

La lettre que nous avons de ce Concile est comme la réponse Hilfs, 1, p.1. à 'une autre que les Evesques d'Orient deposez & bannis [ au commencement de l'an 360, Javoient écrite à Saint Hilaire, par pa laquelle ils approuvoient le terme de fubstance, 'demandoient p.p. que l'on tint pour excommuniez Auxence, Urface Valens. Caius, Megale, & Justin; & qu'on rejettast aussi tous les Evesques apostats misà la place de ceux qu'on avoit chassez, & que l'on condannaît quelques propositions qu'ils avoient attachées à leur

Les Prelats de France écrivant à ces Evefques d'Orient en ge- fix. Ba. neral aprésavoir rendu graces à Dieu de les avoir delivrez eux mesmesde l'heresie, & de leur avoir fait connoistre les veritables na fentimens des Orientaux, font une profession ouverte, & une explication tres claire de la Consubstantialité, renoncent & se pa retractent de tout ce qui s'estoit fait par ignorance contre leur.

. Je ne feay pourquol quelques nos cette deposition dans un Concile Hillric.P.p.irne. Mmm

Hift. Eccl, Tom. VII.

devoird'à Rimini, prometteix d'executire out en ue les Orienteux demandoier d'eux (în praise de despotiens de dexommunication contre ceux qui y comerviendeux dans les Gaules, particulierement touchant l'exommunique d'aux leurence de des aurres ; parceque S. Hilaire quits appellar pour les cateur du nom de Dieu, avoit declaré qu'il ne pournoit producateur du nom de Dieu, avoit declaré qu'il ne pournoit produpaix avec ceux qui fuivroient leurs erreurs. Ils leur font favoir auffi que Saturnia avoit effe économunici par tous les Evoques de France qui en avoient déja écrit dux lettres, tant à caule de fes anciencimes, qu'à caude de fon berefic.

# ARTICLE XV.

# S.Hilaire & S. Eusebe travaillent pour l'Eglise en Italie .

Ratia-2-pa, Salam Hilaire ayant dooc affernii Pitat de la religion dans les Gaules, paffa er Irale, Jobil travailloir pour le mefine forte forte de la religion dans de la Gaules, paffa er Irale, Jobil travailloir pour le mefine de la religion de la fuire de la religion de la fuire de l'histoire, or fauroir le mettre avant l'an 363 Ces deux grande de la religion de

qui éclairent par la filendeur de leurs rayons, l'Illyrie-l'Intale, de les Gaules, & qui banniere d'éliux me mérce les plus recules écles plus fectres, les tecebres de l'herefie. Mai R. Rajon d'autre l'allem, recomoit que Saint Hibites agafficit avec enconsoique d'application & de liuccés; tant à causte de la douceur. & de la moderation de fonaturel qui luy faisifie simer le pais, que pour la reputation de fa doCtrine, & l'adreffe avec laquelle il Livoir perfusder les autres.

Hilliahars. SHilliardië qu'il avoic cherchétous les moyens possible pour la faire fleurir où il la trouvoir troublée & pour la rendre inebran-lable où il l'avoir trouvoé étable; mais que les pechez des hommes & la malice de precurifeur de l'Antechnif; en luy avoient pas permis d'eftre l'auteur ou le ministre d'un fi grand bien (Cett equ'il die à l'égard de l'Eglisé ed Milan, dont il navoir pu empécher qu' Auxence oe troublast encore le repognisse cel a nempeéche pas qu'il n'ait ressil à l'égard de plustieur autres.]

\*\*\* F. P.54. Zofime intrus par les Ariens dans l'Eglife de Naple, "fut un de V. Ist-Ariens ceux qui fe réunirent à l'Eglife, & il fut receu comme Evefque. 160.
[Ce fut peut-eftre en ce temps et que le Pape Libere étriyit à

tous les Evefques Catholiques de/Halle la lettre qui nous a cité conferrée dans le fingames de St-lihiter JII y destare que ceux Hilfara, p. 17. que leur ignorance fait comber dans les pieges des hereiques, 38- pouvent s'en relever par le condificion du (ymbole de Nicée, & rentrer par ce moyen dans leur premier éeat, conformémene au fentiment de tous ceux de l'Egyper & de l'Acadegoique, dicid, quelques uns trouvent cette conduite foible & Infehe, & tachénet de s'y opporte par une confuir temprispureute[, par doi Il émble -taxer Lundier.] Il exhorte œux envers qui 100 ufoit de cette indulgence, à térmigner d'autant plus de aele contre les auteurs des mans de l'Églife, qu'ils aurone plus de douleur de la faute où ces hereriques lesone fait comberé, qu'ils les douvent regarder

comme les homicides de leur ame,

[Nous avons encore dans S. Hilaire une lettre des Evesques d'Italie à ceux d'Illyrie, par où S. Eusebe de Verceil venoit de paffer. ] Ils y témoignent leur joie de ce que Dieu avoit auffi P 39regardé l'Illyrie d'un œil favorable, de ce que cette province . commençoit à rejetter l'infidelité fous le joug de laquelle elle avoit gemi, & de ce qu'elle entroit enfin dans les fentimens de la veritable foy . Ils les affurent que pour eux, ayant reconnu le malheur où ilsestoient tombez à Rimini, ils avoient cassé par un consentement de toutes leurs provinces les decrets de ce Concile,& estoient revenus à la foy de leurs peres, c'est à dire à celle de Nicée. Ils les prient de faire la mesme chose ou de le faire faire aux autres qui ne s'estoient pasencore acquitez de ce devoir : parceque fanscela ilsne peuvent avoir la paix ni la communion avec perfonne. Ils ajoutent qu'il y a long-temps qu'ils favent que Urface Valens, & leurs affociez, s'estoient declarez dans l'Illyrie chefs des Ariens & des Acciens, & qu'ils avoient esté condannez: Id'où l'on peut tirer avec affez de vraisemblance, que les Prelats d'Illyrie avoient écrit les premiers à ceux d'Italie, & leur avoient parlé de l'heresie d'Ursace & des autres . I

NORTH CONTROL OF THE CONTROL OF THE

ARTICLE XVI

Saint Hilaire reduit Anxence à confesser de houche la divinité de J. C. dans la Conference de Milan ;

[S AINT Hilaire effoit encore en Italie , forsque Valentinien , fait Empereur le 26 sevier de l'an 364, vint en Italie la mesmeannée. Il arriva à Milan vers les mois de novembre, & y Mm m ij

ayant sans doute trouvé le peuple Catholique qui ne s'assembloit point dans les eglises pour ne pas communiquer avec Auxence, il fut d'autant plus fasché de cette division, que voulant faire quelque sejour à Milan il estoit contraint d'y prendre part luy mesme, de se declarer pour l'un des deux partis & mesme de s'assembler hors de l'eglise contre l'honneur & la dignité imperiale ou d'oster l'eglife à Auxence, ce qui estoit contre la volonté qu'il avoir de ne faire aucune violence à personne sur le sujet de la religion, Il ne faut pas douter d'ailleurs qu'Auxence ne renonçast en apparence à l'Arianisme, & que par quelques termes ambigus, il ne s'efforçast de tromper des personnes instruites de ces choses comme le peuvent estre un Empereur & des gents de Cour. A cela il faut joindre un defaut affez ordinaire aux gents de bien qui font dans le monde, d'aimer beaucoup la paix & l'unité qui est toujours fort commode, & d'avoir plus de chaleur pour elle que pour

La fuite naturelle de ces principes dans l'état où estoit alors Valentinien, effoit de réunir l'Eglife de Milan, & d'obliger tout le monde à se soumettre à Auxence. C'est en effet ce qu'il voulut HillinAux.p. faire: ]'& ce faint Roy,dit S Hilaire, troubla l'Eglife de Milan qui soûtenoit la Consubstantialité, par un edit tres fascheux, co-P-121-1-c|2.b.

de corps ou d'esprit.

\$12.t.b.c.

P.112.7.C.

la verité, lorsqu'on ne peut la défendre sans quelque petite peine

foré du pretexte & de l'amour de l'unité. S Hilaire & S.Eufebe ne le purent souffiir. Ils exciterent le peuple Catholique, qui refula apparemment d'y obeir, & ]traita Auxence d'heretique.'S Hilaire ne se contenta pas de cela; lot sans crainte de passer pour importun, il presenta une requestes à Valentinien, par laquelle il declaroit qu'Auxence estoit un blasphemateur, qu'il le falloit tenir pour entierement ennemi de JESUS CHRIST, &qu'il

n'estoit point dutout dans la foy où le Prince & tous les autres le crovoient. L'Empereur touché de cette declaration, ordonna qu'Hilaire

& Auxence confereroient ensemble avec environ dix autres P.112.t.c. Evelques, au nombre desquels estoit apparentment S. Eusebe, en # P.112.1,C. presence du Questeur & du Grand-maistre du Palais. Auxence commença par des formalitez du bareau, disant qu'Hilaire qui avoit esté deposé par Saturnin,ne devoit pas paroittre la comme P 2112 1 C. Evelque, '& qu'il ne pouvoit tenir rang ni d'accusateur, ni de

P.122.1.C.d. juge. Saint Hilaire ne s'arreste pas à raporter ce qu'il répondit à cela;car on jugea qu'il ne falloit pas s'amuser à ces circonstances, mais traiter de la foy comme l'Empereur l'avoit ordonné. Ce fut

où Auxence se trouva fort embarassé, & voyant le danger qu'il y avoit à se declarer contre la foy Carholique, il aima mieux dire qu'il croyoit que le Fils estoit vray Dieu, & avoit la mesme substance & la mesme divinité que le Pere. On fit écrire cette confetlion, & depeur que la memoire ne s'en perdift, Saint Hilaire presenta aussi tost à Valentinien, par le moyen du Questeur, une relation de ce qui s'estoit passé. Il avoit joint cette relation au livre qu'il fit depuis contre Auxences mais elle ne s'y trouve plus]

and the second s ARTICLE

Auxence fourbe, fait chaffer Saint Hilaire de Milan: Le Saint écrit contre luy .

OUT E l'assemblée fut aussi d'avis que comme Auxence Hilin Aux p. avoit esté obligé d'écrire luy mesme certe declaration, il en 123,1,c,d, fift une profession publique mais aprésavoir long-temps deliberé, il trompa le Prince par une subtilité digne de l'esprit qui le possedoit. [Car au lieu de se servir des termes dont on estoit convenu,] il donna un écrit, composé, dit S. Hilaire, dans le style de l'Antechrift, '&de fatan, 'où il declaroit d'abord qu'il tenoit pour faint 1.b. & pour veritable ce qui s'estoit fait à Nicce en Thrace. Il disoit a i.de. qu'il ne connoissoit point Arius, luy qui avoit etté fait Preftre d'Alexandrie par Gregoire dans l'Eglise Arienne; & il y approuvoit le Concile de Rimini. Pour ce qui est de la foy, la construction de son discours significat egalement ou que le Fils estoit veritablement Dieu, comme on estoit convenu qu'il diroit, ou qu'il estoit veritablement Fils, ce que les Ariens accordoient sans peine. 'Il y confessoit aussi une seule divinité, mais dans le Pere seul comme toute la fuite de son discours le montroit. & non dans le Pere & dans le Fils, comme il avoit promis de le dire. S. Hilaire avoit mis cet écrit avec le precedent, & nous avons 1,6,

en effet une lettre d'Auxence écrite à Valentinien & Valens . (P.11) Note 17. enfuite de cette conference. [ "On n'y trouve pas tout ce que S. Hilaire cite de sa declaration; occela n'empesche pas peanmoins? que Baronius ne croie que c'est la mesme chose. Mais on y voit Bar. 169. 615. beaucoup d'aigreur & de venin contre S. Hilaire & contre Saint d'Hillin Aux. P. Eusebe. Auxence les accuse de causer partout des divisions & 113126. des schismes. Il dit aussi qu'il envoie à l'Empereur les actes du Concile de Rimini.

[Une lettre si visiblement Arienne, devoit bien faire connoistre Mmm ij

& abhorrer celui qui l'avoit écrite : cependant il arriva tout le p.: 11.1,2,2. contraire. The bruit fe repandit partout qu'Auxence avoit reconnu par écrit que J.C. estoit vray Dieu, de la mesme substance& de la mesme divinité que le Pere, & qu'il estoit tout à fait d'accord avec S. Hilaire fur tous les points de la foy: & enfin l'Empereur

qui en jugeoit par la fincerité de sa foy, se joignit à sa communion. Ce mystere d'iniquité demeura quelque temps caché, mais il ne le put estre toujours. S. Hilaires s'en apperceut des premiers, & jne manqua pas de crier que ce n'estoit qu'une fiction & qu'un deguisement, qu'on renioit la foy, qu'on se jouoit de Dieu & des hommes. [La chofe eltoit affez importante pour s'en éclaircir,& on l'eust fait si on n'eust aimé que la verité. Cependant comme Saint Hilaire troubloit la paix dont onestoit bien aise de jouirau lieu de l'ecouter, jon luy donna bien tost ordre de quitter Milan, où il ne pouvoit plus demeurer, parceque l'Empereur ne le vou-

[Ne pouvant donc plus parler à ce Prince,] il adressa sa voix à tous les Everques & à tous les peuples Catholiques, pour leur apprendre ce qui s'estoit passé encette rencontre, pour les exhor-

ter à ne pas rechercher la protection des Rois de la terre, puisque l'Eglise ne s'estoit accrué qu'au milieu de leurs persecutions & de P. 132.127. leurs haines, & pour les conjurer de ne pas mettre la paix dans des bastimens de bois & de pierre, depeur de tomber dans l'here-sie en s'atta hant avec excés à ces eglises materielles ou l'Ante-

P.121.1.C.

P.123-1-E.

p.122.2.d.

Hier.v.ill.e

F.FITLE.

christ doit s'affeoir un jour.'Il les conjure de s'abstenir de la communion d'Auxence, qu'il appelle un ange de satan, & qu'il ne considerera jamais, dit-il, que comme un demon , parcequ'il est Arien, fans se mettre en peine ni qu'il assemblast contre luy tant de synodes qu'il voudroir, ni qu'il le traitast publiquement d'heretique comme il avoit fait fouvent, 'quoiqu'il n'en eust jamais pu alleguer de preuve; 'niqu'il excitast contre luy la haine & la persecution des puissances. S. Jerome appelle cette lettre confre 200, P298.d. . Spicil,t.3 |-

Auxence un écrit fort beau & fort bien fait. Facundus la cite elegantem aussi; mais il se trompe de la raporter au temps de Constance. libellum. [Auxence demeura encore quelque temps dans fon fiege, fans

estre excommunié par les Prelats, comme nous le verrons en un V.S.Amautre endroit, &il n'en put estre entierement depouillé que par broise ; 79. la mort, en l'an 347. I

# 

### ARTICLE XVIII.

Mort de S. Hilaire: De ses reliques, de ses miracles.

[1] Qu'un te trouvous plus tien de ce qu'à fait Saire Hilaire

| Ningiu'à fa mort, donc le temp neil quato à fait corraine

Neut 2.1. de neamond'on la peut mettre avec affec de pobabilist le 13 de

javaire 38f. Mais en quelque jour de enquelque année que fait

mort ce Saint, 31 mouru à Poisiervidan fa partie, 3 plein de Harschiffer,

fainteré de 6 fey, apràvaire fait partout beaucoupde mirade. TAPALLE.

Quelques manuferits de fa vie par Fortunat, masquere que dans 

Addit partie | monrette de fa mort, 11 certs dans fa chambre une lumier di 4 de fair. Fa pa
billante, qu'on ries pouvoir fapporter l'eclar. [Nouavaron quel.]

Nou 19, que particularize de fa mort dans un derite qui ne nous a par

paru alfez autorife pour nous en fervir.)

On pretend que fous le regge de Corris, aprés lan 507, il fé Balta; pine, fit une celebre translation du corps de S. Hilaire datas une egilie 711 qui na voite baltie de nouveau dans la ville. On raporte fit cela un fermon de Pierre Damien, où on sum peine à courre ce qui y eldit, que le corps du Saine; fue transporre par les Anges Cho let MS, 4-1, la meine choic dans un cérni fait vers le maineu du IX. fieck; qui 1-44. ajoute que de pois un cert marillation performe n'avor est froucher au corps du Saine, y nil e transferer, six en presiden quoy que ce con corps du Saine, y nil e transferer, six en presiden quoy que ce ce con fait de si habit prontificana; ou de la postifiere qu'or namaficie de defins de dauprés de sin tombeau, qui erhoic couvert d'arrent.

Il paroilf[par cet endroit,]& pard'autres encore, qu'on croyoit Boll. 15 ins. p. à Potriers au IX & au X. fiecle avoir le corps de S. Hilaire, 4 & 60.5 1. on écrit en effet qu'il a elié brulé en 1562, par les Calvinifles.

D'autres veulent neanmoins qu'il ait elléapporte par Dagobert 4.

Nors un à S.Denys prés de Paris ("Mais il elli certain au moins que cette translation el tres peu findele.") On crois qu'il y a quelque relle. Pub pl 44.77, que de luy en un village du Hainaux , nommé Wallers, dont l'epifiée d'doitée fousion nonc, éhonorée par ne grand concours de tous les peuples érrocavolins. La vie de Saise Hinte prote que Antala, p 319 relique de 6.5 Hillaire (Do pui metre exone entre les réques de C.Saine, Jle livre des Evrapiles qu'il avoit écrit de la main, de 78/4-59/4-84, que S. Perpetue Evréque de C unus, legue par cellamente et 47, que S. Perpetue Evréque de C unus, legue par cellamente et 47, du

à Saint Euphrone d'Autun, avec une chasse de reliques. [Les martyrologes appellez de Saint Jerome, Bede, Florus,& generalement tous les Latins, marquent la feste de Saint Hilaire le 1 3 de janvier, quoique la pluspart des Eglises n'en fassent que le 14, à cause que le treizieme est employé à honorer l'octave de l'Eniphanie, & le mystere du Battesme de JESUS CHRIST.] On en fait encore quelque memoire le 26 de juin & le premier de novembre, & on pretend que c'est en memoire de la translation de son corps faite sous Clovis. On a encore aujourd'hui les prieres qui se disoient en France au saint Sacrifice le jour de sa seste, avant Charlemagne. Diverfes Eglifes ont mis fon nom dans le

410. Bonadiclase. 12.P.437-

Canon de la Melle. La veneration qu'on a eue pour sa memoire à cause des grands

793\*795+ 796.

c. 37. p of | Boll

c/205.0.

fervices qu'il a rendus à l'Eglife, a esté entretenue par les mira-Boll 22. jan. p. cles qui se sont faits à son tombeau. TFortunat qui a fait un livre de sa vie dans le VI. siecle, y en a ajouté un second des miracles Gr. T.gl C.c.a. qu'il avoit faits aprés sa mort. S. Gregoire de Tours en raporte un, fait en Givaudan, que Fortunat n'a pas mis. \* Flodoard en marque quelques uns faits depuis à Reims dans deux eglises de P. 796 791 Vine. fon nom. Du Bouchet dans fes annales d'Aquitaine, y en ajoute beaucoup d'autres, dont quelques uns se lisent dans Vincent-160 MS.p. 350 de Beauvais, & dans une relation manuscrite qui peut estre du Coner. 5.p. 135. milieu du IX fiecle. Enfin, ils estoient si frequens & si connus du . temps de S. Nicet Evefque de Treves, qu'il s'en fert pour prouver contre les Ariens, la verité de la foy que ce faint Confesseur

avoit soutenuë contre eux durant sa vie.

[Nous n'avons pas cru qu'il fust besoin de raporter toutes ces choses en particulier. Mais nous ne pouvons pas oublier, que ] Gr.T.h.Fr.1.2. 'Clovis marchant contre Alaric Roy des Gots, & Arien, receut dans l'eglise de Saint-Hilaire de Poitiers, un presage de la victoire qu'il devoit bien-tost remporter prés de cette ville; & c'est pourquoi il défendit à fon armée de prendre quoy que ce foit en ce pays là,

. On croit garder encore ce livre à S. Gatien de Tours: Mais une perfonne qui l'a ve qu'on reconnoift par la derniere page, qu'il ell écrit par Holcundur, to nen pas par S. Hillaire,

ART, XIX.

# ARTICLE XIX.

#### Des écrits de S. Hilaire .

C ANY Hilbir o's pas frulement off stille à l'Eglife durant Qu'il a ché fur la trarge ris fuminess, par la signife, & par fox courage. Il l'a econo fervie aprés la mort par fes cristapul le fox benorer comme l'un de pasi tillatres destre se Docteur de les Peres Nous avous dés pariéd une partie de les courages ; VA19/19/2 Comme de cluis des Sponde, des douze livres de la Trimé, des Tris qu'il adrefit à Conflance, de cetui des Conciles de Rimini de de Scheude. de de celui ou si possible de Autorne, l'Saine de de Scheude. de de celui des Sponde.

tros qu'il adretia a Continnec, de ceiu dis co Concile de Kumini de Cebelucie, e de ceiu qu'il pubblic corre Austronec J Sint Historp, Rep. Jerome nous apprend, qu'il avoit particulierement montre fui particuliere de que con albito fine routieino de fon decuence, dans un petir livre qu'il avoit fait course le mederin Diolore, e Contre le Prefet vill cavep, s'allité, qua derfié à ce Préfet qu'il guavrem la Gaulles en cette systé, qualité durant cour le repie de Julion Tapolta. J'Baronius a cru Rospin, fair, qualité durant cour le repie de Julion Tapolta. J'Baronius a cru Rospin, fair, qualité durant cour le repie de Julion Tapolta. J'Baronius a cru Rospin, fair, les violences que Sallatte exerpoit dans les Gaules à l'égaid des Chrétieus, de que Diolocor editio Roy Vizience al Leventant de la

V.la perf.de Prefecture. [ Mais cette conjecture n'est pas fondée.]

íı.

S.Hilaire a fait auffi divers commentaires fur l'Ecriture com- Hierwill e, 101. me fur une partie des Pfeaumes, fur Saint Matthieu, & fur Job. Il P.198.c.d. les avoit tirez d'Origene, au moins pour les pleaumes & Job, le epastipas et d. fervant pour cela du Prestre Heliodore, sur qui S. Jerome rejette quelques fautes qu'il trouvoit dans ces commentaires : 'car il y e deputs pia; en remarque quelques unes; [ce qui n'empeschoit pas qu'il ne les Granges h estimast beaucoup, comme on le voit ] par le soin qu'il a de de- a ep.6 p.5 j.b. mander qu'on luy envoie son interpretation sur les Pseaumes. 'Il loile particulierement sa maniere detraduire , en ce que ne ep.101.p.357.b. s'attachant pas servilement & bassement à la lettre il se rendoit comme le maistre de son auteur, & traduisoit son sens par les expressions qui luy sembloient les meilleures. Saint Jerome dit «p.65-p.1924», mesme qu'il avoit traduit les discours d'Origene, non avec la contrainte & l'exactitude d'un interprete; mais avec la liberté d'un auteur qui compose de luy meime, qu'il y ajoutoit ce qu'il v.ille.100,p.
jugeoit à propos, b y retranchoit ce qu'il y trouvoit de mauvais. 1910,
1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, 1910, Il paroilt feulement qu'il avoit auffi traduit quelques homelies 3131. d'Origene sous le nom d'Origene mesme, 'puisque S. Jerome dit , Rull. 3 p. 237. qu'il les avoit traduites en sorte que le bien ou le mal qui s'y " Hift. Eccl. Tom. VII. Nnn

SAINT HILAIRE.

trouvoit, ne pouvoit pas estre attribué à l'interprete, mais à

l'auteur. in Luc ap. Ori. [Nous avons encore les commenfaires que cet homme fi elot.7.p.108, quent, dit S. Jerome, a écrits fur S. Matthieu par la grace du S. Cafd.infl.c.7. Efprit. Caffiodore le marque, & Caffien cite quelques endroits a Cafn.delnc.l. a Cafadelect, ¿ce a. P. 1054. de la preface fur ce commentaire , [laquelle nous n'avors pas. ] Vinc Lec 14 P. Vincent de Lerins a remarqué la maniere dont ce bienheureux 154 Hill.p. 185. Confesseur y parle de Tertullien dans son Canon ou chapitre Boll 13-jan.p. cinquieme. [ Nous avons auffi ce qu'il fait fur les Pfeaumes , 7&

mesme sur quelques pseaumes que Saint Jerome ne marque point. Hilpf 59-Pazz. Il cite fon commentaire fur le 44°, que nous n'avons point : [ de Aug denat & forte qu'il avoit apparemment expliqué tout le pfeautier l'Pelagr.c.16.p.31241. ge citoit un passage de S. Hilaire sur S.Matthieu; & S.Augustin a,bin Julia. luy en objecte un du commentaire de ce Saint fur le pleaume 6.2P.166 2 cll.2 118.4Il cite encore contre Julien fon commentaire fur le preclipidinate mier pleaume, et fur le 51. Ell cité en ce melme endroit plufieurs passages de ses commentaires sur les Pseaumes, spour resuter les Pelagiens par les paroles de cet homme de Dieu, & de cet illustre p.1832 a.

.. fp 381. Docteur des Eglifes. 'Caffiodore cite ce qui est dit sur le nombre 2 p.183 2c. de huit dans la preface.

[Nous avons perdu ce qu'il avoit fait sur Job. J'S Augustin en Augin Jul. 1.1. cité un paffage, tiré, dit-il d'une hornelie fur ce Prophete . [C'est fans doute de son commentaire sur Job , que] Pelage avoit tiré un passage de ce Saint qu'il citoit . " Cassiodore parle d'un livre mCaid.infl.c.6. anonyme fur Job qu'il jugeoit par le style pouvoir estre de Saint Hilaire . Le P. Mabillon a trouvé dans un monastere prés de Mantolie, un manuscrit qui contient trois livres sur Job tirez d'Origene, avec une preface. Et il y est marqué que ces livres ont esté traduits par l'Evesque Hilaire. [C'est sans doute nostre Saint Hilaire qu'on veut designer . ] Mais le P. Mabillon ne juge pas

passage cité par S. Augustin. Quelques unsont attribué à S.Hilaire un ouvrage sur les Cantiques,que S. Jerome n'a point connu. 9 Il avoit aussi écrit un li-

vre intitulé des Mysteres oc quelques lettres mais il ne nous reste rien de tout cela que sa lettre à sa fille. ]

que ce soit son style : & il nous assure qu'on n'y trouve point le

'On ne trouve point dans ce que nous avons aujourd'hui de Aug.op.imp.l. 

avoir esté Manichéen.

717.L

i Cafd pf.6 p. c. 8 p. 121. I de nat Ergr.c. 62.P. 332 2.3. Mabi.it.lt p. 208.

Hier.v.ill c,toe p.198.d. » d.



Saint Ephrem d'Antioche appuie la foy des deux natures par Photeaso.P-Taffa'Nar. le livre d'Hilaire le Confesseur Evesque des Gaules, sur l'Union, tos.a. [Je ne (çay s'il entend le livre des Synodes, qui est fair pour la

réunion des Eglises. ]

'Alcuin & plusieurs autres qui l'ont suivi, font S. Hilaire auteur Mahstiel 364 de l'hymne Gloria in excelfis que nous chantons à la Messe. Mais P.344on ne voit point surquoi Alcuin a pu se fonder; & il semble que cette hymne soit encore plus ancienne que Saint Hilaire puisou elle est dans les Constitutions apostoliques. Elle se trouve aussi dans le livre de la Virginité, attibué à S. Athanase, squoiqu'il puisse estre d'un autre auteur. }

'On a ajouté dans les dernières editions de S. Hilaire, un livre Lab fert. La.p. fur l'Essence & un autre sur l'Unité du Pere & du Fils, "qui ne 457. font presoue que des extraits de ses livres sur la Trinité. Pour les lettres à S. Augustin, chacun demeure d'accord qu'elles sont d'un

autre Hilaire. JS Jerome sembl e aussi attribuer à S.Hilaire un Hierep sa p. V.S.Cypr. livre Du martyre à Fortunat : ["mais il y a peu ou point de lieu 110 c.

pole 46. de douter qu'il ne soit de S. Cyprien . }

Rufin parlant en general des écrits de S Hilaire, dit qu'il avoit Rufile 31 p. publié des ou vrages écrits d'une maniere tres belle & tres noble , 249où il a representé avec beaucoup de soin les ruses des heretiques,

'la furprise des nostres, & l'excés de leur simplicité trop credule; & qu'il instruit tres parfaitement par ces livres, ceux qui ne pouvoient pas l'entendre parler de vive voix. Sozomene mesme lotte sot. 14.14.P. diverses foisses écrits contre les heretiques , comme egalement 513 de 5413.p. remplis d'eloquence & de force, & il dit que ce Saint n'estoit pas algerapeza. moins admirable pour fon eloquence que pour fa vie ; [quoiqu'il 4 soit peu ordinaire aux Grecs de trouver de l'eloquence dans les

Nous avors vu ci dessus entre les eloges qu'on a donnez à S. Hilaire, Jque Saint Jerome exhorte les femmes mesmes à lire ses Hier en 2.P. 51. écrits, sans craindre d'y rien trouver qui les blesse [ Ce n'est pas e. que ce Pere meimen'y ait reconnu quelques fautes, & qu'on n'ait pretendu y en trouver encore d'autres : mais elles font couvertes & commes effacées par la splendeur de tant de veritez qui y eclatent de toutes parts. Elles font abolies, dit un ancien au- M.Chud.fis. teur , par la gloire de ses souffrances; & tout ce qu'on peut re Ptat p.6172 prendre en luy, ne diminue rien de fon merite. Il n'empesche Alexano, post pas melme qu'on ne foutienne encore qu'on peut lire tous les ouvrages sans craindre de s'egarer , parceque les fautes qu'on reprend en luy ou ne sont point des fautes , ou ne regardent au-

Non ii

SAINT HILAIRE.

P-517-518. cun point confiderable de la foy . 'C'est ce que le Pere Alexandre,& les Benedictins dans la preface de leur nouvelle edition de S. Hilaire, ont entrepris de montrer, f & ce que nous laissons à

examiner à d'autres

Le Prestre Heliodore dont S. Hilaire se servoit pour les livres grees, ne peut pas estre le celebre Heliodore Evesque d'Altino, qui n'estoit pas encore Clerc en 373, plusieurs années apres la V.S.Jerome mort de S. Hilaire mais je ne fçay fi ce ne feroit point le mefme)

Genue.6 Heliodore Prestre, à qui Gennade attribué un livre des Principes, pour montrer que Dieu est le seul auteur de tous les estres . & neanmoins ne l'eft pas du mat.

## ARTICLE

De quelques Saints qu'on dit avoir esté disciples de S. Hilaire

Bouchet,I,r,e. N a pretendu avoir à Poitiers dans le threfor de S.Hilaire le 10.p.15.1. grand, une histoire de ce Saint écrite par S.Just son disciple, C.14.P.10 2. 'ou'il avoit envoyé en Perigord. On cite une histoire de sa vie qui 4P.310, 2. porte qu'il mourut en ce pays là, & qu'il fut enterré à quarre lieues

Sauday,p.930. de Limoges. 'M.' du Sauffay qui a mis fa feste le 25 de novembre, dit qu'il fut fait Prestre par Saint Hilaire, & en raporte beaucoup d'autres choses s dont l'autorité depend des pieces qu'il a vuës & que nous n'avons point. Mais pour l'histoire de Saint Hilaire qu'on luy attribue, don en raporte des choses trop étranges , pour V. la note avoir aucun égard a tout ce qu'on en peut citer ; car nous ne l'a. 18.

vons pas non plus. ]

Belf.r.feb.p.or. 92 Hil.vit.B p. 1 34.E.

'On parle d'un S. Leonie ou Lienne Prestre qu'on dit avoit esté le compagnon de tous les travaux de S. Hilaire, & avoir affifté à sa mort avec S. Just. Il est celebre à Poitiers le premier de fevrier, & l'on en raporte diverses choses; mais on n'en voit rien dans aucun anteur avant Vincent de Beauvais.

Gr. T.gl.C.c. 54-P-437-Belleviere.p. 798.e.

'S. Gregoire de Tours marque un autre disciple de S. Hilaire, nommé Lupien, qui ayant receu de luy le battefine, mourat auflitoft, & fut enterré dans le pays de Retz, "où Dieu fit plusieurs de. miracles à son tombeau .'On honore dans quelques Eglises un S. Lupien le premier de juillet, & on marque sa translation à Clermont le 17 de fevrier, [quoiqu'il ne soit pas marqué dans les Saints d'Au vergne. Bollandus doute si c'est le mesme.

Bouchet, Lt.c.s. p.rg.r Sauffp. 517.

'Du Bouchet parle fort d'une faince vierge nommée Triaile , Trojacia, s. Je no le trouve plus dans Mat du Sauffay que le 17. de fevrier, p. 113 & point dutout dans Ferrarius,

SAINT HILAIRE.

qui abandonna se parrers & festichesses, pour venir à Potiers se faire instruire par S. Histire; enstitre de quoy elle senterma dans une cellule auptes de Potiers. S. o fem fortip poir jusques à si mort. Il y a aujourd'hai une eglisse parcessilade de son nom au lieu ol lor corce qu'elle a termines fausement si ve, de non fais se selle dans le discocle de Potiers le 16 d'aoust. Quelques uns pretenden que c'ell crete vierge que S Martin loitois si foir parcequiel-supelialase se la selle de securit de la vier. (Maison ne raporte aucun sonderment de crete opionion, d'e. M'duskassilay ne l'ao sé dirire; 1

On cite une hiftoire de S.Lucain, qui porte que ce Saint vint Bouchet, t.o., d'Orient à Poitiers, attiré par la reputation de S. Hilaire, qui 13-24. L. V. S.Denya, l'Infrintife de la battiza, I "Je ne figay fi ce feroit celui que l'Egifié

v.s.penys. Infirming of the partizat ["]e ne içay il de feroit dettil que i Eg

Mais si nous voulons honorer le maistre par ses disciples, il suffit de nous ressouvenir que S. Martin à esté instruit & sormé par S. Hilaire. ]

\*\*\*\*\*\*\*

## S. THEODORE,

ABBÉ DE LA CONGREGATION .

DE TABENNE.

ARTICLE PREMIER.

S. Theodore se retire à Tabenne, est suivi de sa mere & de ses seres.

0

N peut dire que S. Theodore a esté la gloire de Saint Pacome, & le plus grand omement de la Congregation de Tabene, 'Use Grees hy don Vin.P.a.p 143nent dans leur office le titre de Santisfé, comme Ment dans leur office le titre de Santisfé, comme Ment de santisfé, conditaire, peut-estre parcequ'il a paru l'aint de conditaire à Dieu dés l'enfan-

ce. ] Il efloit né d'une famille Chrétienne, riche, & illuftre, ap. Boll 14, may, \*
paremment dans le dioccée de Latople (en la haute Thebaïde, : \$\frac{p. p. 11, f. 3, \nu}{2, \nu}\$
Onne parle jamais de fos pere dans son hitloire, mais seulement
de sa mere, qui apparemment efloit veuve. ] Il avoit deux fieres, & 15-402.

Ceg marque ici, comme dans Saint Pacome, les pages de ce que Bollandus donne en grech la fin du volume, & le g ce qui eft en latin .

Nan iij

qui furent auffi Religieux de Tabenne, & Macaire & Paphruce. Macaire estoit plus agé que luy, mais estoit d'un autre pere.

La splendeur mesme de la maison de Theodore contribua à luy faire meprifer toute la grandeur du monde, dans la crainte que la joüissance des vaines joies du fiecle ne luy fist perdre celles du ciel; parcequ'il jugeoit bien qu'il estoit impossible de jouir des unes & des autres. "Il fut particulierement touché de cette pensée en une &c. feste qu'on celebroit le sixieme jour de janvier, [ c'est à dire en celle "de l'Epiphanie. Il n'avoit encore que 11 ou 12 ans; ] & il prit Nore 1. Dieu à témoin qu'il n'avoit jamais preferé quoy que ce foit à fon amour . Il commença deflors à s'abstenir de toutes les viandes delicates, & à passer des journées entieres sans manger, & souvent mesme deux de suite.

aVit.P.La.c. 20 P. 135 .t. #Boll.g.31.c. e c,65 b. 4 g. 11,c.d. d.e|65.b.

£ 21,bc.

'Il vécut ainsi durant deux ans avec sa mere, a allant à l'ecole apprendre les lettres; b jusqu'à ce qu'on luy permit de se retirer avec quelques folitaires du diocefe de Latople, clorsqu'il n'avoit encore que 13 au 14 ans. 4 Il v entendit l'bientost l'parler avec estime de S. Pacome & des moines de Tabenne, dans une conference que ces folitaires tenoient le foir felon leur coutume : de forte que Pecuse l'un des plus excellens disciples de ce Saint, ayant

esté envoyé par lny quelques jours a prés à Latople pour quelque g 65.b.

affaire de charité, & estant venu au monastere où estoit Theodore, celui-ci le pria de le mener avec luy chez Saint Pacome. Le jour qu'il y devoit arriver, S. Pacome dit à fesdisciples, que Pecufe luy amenoit un enfant de treize [ à quatorze ] ans , mais qui estoit un vase d'election rempli de l'Esprit de Dieu . [ "C'estoit Norz 2. apparemment en l'an 228; S. Theodore pouvant estre né vers l'an 314, en mesme temps que Saint Pacome s'estoit retiré dans la folitude . 1

b|10d|31,de. g. cf.h. f g 31,6.

'Il fut "receu avec beaucoup de bonté par ce Saint, qui l'aima &c. & l'eleva comme son vray fils & son cher disciple. Theodore de son costé bruloit d'ardeur, pour imiter le bien qu'il voyoit dans ses freres. Il les egaloit tous dans la mortification, & dans l'affiduité à la priere . Souvent dans le grand chaud lorfqu'il

g.31,c.

estoit le plus pressé de la soif, il se contentoit de boire quelques gouttes d'eau. 'Mais il travailloit particulierement à purifier son cœur, à ne rien dire qui ne fust dans l'ordre oc pour l'editica toma kapa. tion, & à obeir sans discernement jusques à la mort. Quelque

el40.b.

jeune qu'il fust, il estoit sage & prudent, L'Esprit de Dieu qui souffle où il veut, luy avoit mesme accordé un don particulier, pour confoler ceux qui estoient dans quelque peine & pour cor-

riger ceux qui effoient plus agez que luy, 'par des remontrances Vin.P.c.130,00 humbles & charitables. \* S.P.acome voyoit avec joie ces progrés 135.3. extraordinaires, & regardoit déja Theodore comme devant effre a Boll.g.11.0. un jour fon fucceffeur dans le foin des ames.

'La mere de Theodore ayant appris qu'il estoit à Tabenne, y delvis.P.L.26. vint avec des lettres des Evesques, pour demander qu'on luy 34.P.505.1. rendift fon fils S Pacome dit à Theodore de luy aller parler. Mais Theodore luy ayant demandé fi Dieu en son jugement ne luy feroit point rendre conte de cette visite, & du scandale qu'elle causeroit aux freres, "jugea par sa réponse que le Saint ne luy avoir dit que par condescendance d'aller voir sa mere, & refusa d'y aller. Cette dureté apparenre, produite par l'amour de J. C, Vit.P.J. e. 31.P. & non par la vaniré, [ fut imitée depuis par Saint Fulgence & par 126.1. d'autres Saints : & Dieu fit voir par l'heureux fuccés qu'il y donna, qu'elle venoit de son Esprit. ]'Car l'esperance qu'eut la me- Boll, g. 11,4, re de Theodore de voir quelquefois son fils avec les autres Religeux, jointe au desir de sauver elle mesme son ame, la sit resoudre à demeurer dans le monastere des vierges sque Saint Pacome avoit établi auprés du sien. J'Quelques uns disent la mesme chose Vit.P.P 505.10 de la sœur du Saint, venue avant sa mere pour le voir . Mais il Boll,p. 306 e, est à craindre qu'on n'ait attribué à la sœur de S. Theodore, 'ce g.pas.s. qui est dit de la sœur de S. Pacome.

[ Theodore craifiant en age craifioit auffi en vertu. ] 'Ilavoit 4,50% une grande craine de Dieu, de le fervoit de tout foo ceut.' Illé 59,34 nourrifioit avec juie de la plus pure parole de les Ectitures , lé orificioit de jour en jour par [la proce] du Saint Edpris, [favior la 1,51% evertu de S Paconne, de la luy obte comme à Dieu meline Quand ce Saint e represoir, au lieu de fe juitifier Jour mefine qu'il elioit innocen, il ne fogocit qu'il s'innitien d'evant Deu, qu'il regrotair comme autreum ou de l'oubli du Saint, 'ou des ordre course au leur sont de l'oubli du Saint, de la comme au ceut de l'oubli du Saint, de l'en comper. On luy donnoit quelsquésis le soin de preparer la table pour le praud ce Religieux, & d'et donner Heunts, & d'ant de 1,01 en comper. On luy donnoit quelsquésis le soin de preparer la table pour le praud ce Religieux, & d'ed donner Hamager aux furvernant Saint quab. Paconne le menota avec luy dans la visite de fes monafterex, & et 4,53%. Paconne le menota avec luy dans la visite de fes monafterex, & et 4,53%.

diverses instructions. Il trouvoir bon qu'en le servant il luy de 2364, mandast pourquoi il faisoir certaines choses; èc il luy en donnoit la raison.

Theodore eut la consolation de voir Paphnuce son frere se

åc.

retirer awet luy-Pour luy, comme il eftoit déja depolillé du viell homme, & qu'il avoit apris de S. Pacome que nous devon aimer nos proches, non comme nos proches, mais comme les membres de J.C., de melim que le sautres fideles, "il n'agilitor avec ce l'ere que comme awet les autres Religieux; juiqu'à e que S. Pacome

348. Mais je douterois que ce fust le messne. ]

26.5 €

## ARTICLE IL

S. Pacome emploie beaucoup S. Theodore, mesme à prescher.

None particulierenter la prudence & Inderfife de Theodore, de Capital de l'ene na porre diverse extenses (a) il fembloir un peu manquer de fincerire la charité couvroit fins dont evantage aguáment ce defair. ¿ Un fire cellant réfolu de quiter le mon andiene, parcequ'il ne pouvoir plus fouffiir la faince séveriré des reprimends de S Pacoune. Hocodore fit femblant d'eltre dans la mefine disposition que luy, & qu'il vouloir feulement rentre encore une feis sis ine pourroiene poir le rendre leur Abbé plus favorable. ¡ Il avertit en mefine temps X Pacome de fin deflien, sou & puis le vir trouver auce l'autre l'ommença à l'entre prendre fur diverfes chofes: & quoique S Pacome ne luy répondit que par des paroles d'humilité & de douceur. ¡ I condrina toujours jusqu'il ce que l'autre luy fit figne de ceffer, parcequ'il effoit entirerenne faisitié & refolu de demeuer.

Une autredoix Saine Pacome I yaren donce pour compagnon in ancien Religioux trep artechés fes perens, qui arvid demandé à les aller voir [ affez près de là , ] comme il faitôit affez fouvene, & ce frere ayant voulu manger chez aux, quoique lordre fuit de ne point manger chez les sculliers, Thodotop par condesionadance mangea aufi un peu avec luy, depend de re povir mangea aufi un peu avec luy, depreu de re povir en la commendate de Quandi ly fur recourse, fidit à Saint Pacome ce qui s'estoit palle. Ce Saint n'improuva point de cuite; "[ Chi yordonna peut-ettre equ'il fie nituite. J Car Saint Pacome ayant demandé à Jancien, commen il entendoit ce qu'ontone l'Evangiaje, è lair fion fon pere & fa mere, & luy qui s'en de l'aux de l'aux

fentoit coupable, ayanr répondu que l'Evangile demandoit de grandes chofe afin qu'on en filt une parie, l'hoodore fe leva & demanda fi célotie la le foy de ceux de l'abenne, C qui puifqu'on y corrompoit ainfi l'Evangile, il s'en alloit autrepart, il fe cacha en effet fain que Saint Paomo l'envoyat fehenbert par l'autre firere, qui l'ayanc bien toit trouvé, & l'exhortant à revenir: Je-ene le pais is, luy épondit Theodote, fa vous ne me prometter.

devant tous les freres de fuivre la regle de l'Evangile. Il le fit, &c
depuisce temps là il ne fongea plus à aller voir fes parens.

V-S.P.so.

Saint Paccorne l'employa encore pour guerir un autre Religieux 61, 
serit te tendre par le demon de la vanité, qui selioni emparé de la 
corps auffi-bien que de fon ameule forte qu'il voulut mefine une 
sis affonmer Theodor Mais ce Saint arrela fa fureur par l'aucerité du nom de J. C. qu'il luy oppodaçă. I île fervit du malheureux état de cet homne, pour comprendre avec quel foin nous 
devous veiller fur oous méfines,afia de n'eftre pas furpris par les 
differentes rufes du demon.

Il n'avoit encore que vingt ans, felon quelques uns, lorsque S. 8.37.6151 (5016.

V.S.Paro- Pacome Tobligea de faire l'instruction qu'il avoit accourtume (4017), 10311032 feire lu vericule fe foit aux ferres & il ne luv donna pas messe mes

le lossir de 3y preparer. Theodore la fit neammoins felonce que Dieu luy donna: Et lorsqu'aprés la priere il se fitt affis, Saint Pacome declara qu'il avoir trouvé beaucoupà profiter dans son discours, "& reprit sort severement quelques anciens qui s'elloient retirez, n'ayant que faire, disoient-ils, d'estre instruits par un enfant.

åc.

Peu de jours auparavant, Theodore avoit fait paroittre la Bolle 37.6.

Il avoit 12 ans[en] an 366,] lorfqu'il fut prefenta une pries 5.65, fs.

thid. 4.3. ardente que fit S Pacomet pour attirer la milericorde de Dieu fur

\*\*\*D's une l'Églie, & qui fui accompagnée d'un tremblement de terre. 'Sept jours apré il apprit de quésque perfonors qui 4's effoient ventiles d'Alexandrie, les blafphemes que les Ariens proferoires abor contre le Fils de Disut, [ave d'autant plus de liberté, que Sainz Athanafa ayant efféreigué à Treves, & Ariun receu dans la communio par le Coxolie de Jerufillem, jis fernance de la mita des en prieres, pour demandré à Dieu, qu'il déviruit les hommes d'une impieté il dangereufe, [d. Xê no peut coirie que cette priere contribus à la mort hotocué d'Arius ) Dieu le favorité en même tempé d'une virie, pour le forie, pour le favorité en même tempé d'une virie, pour le forie, pour le favorité en même tempé d'une virie, pour les donnes et une même de de l'ariunité an même tempé d'une virie, pour les donnes une même de le favorité en même tempé d'une virie, pour les donnes une même de la contrait de même de l'ariunité de l'ariunité

Hift. Eccl. Tom. VII. Ooo

la pariac egalicé des trois personnes divince. Lieftoir alors dans un des monatileres de l'Ordre nommé Bau (sur Pabau, pò Saint Pacome luy avoir donné quelque chosé à faire pendant qu'il alitivi tificer la suttres maitions, (Quand il fit revenu). Thosolor re luy raporta la vision qu'il avoir cue: éc. S. Pacome pour leteradran les bonnes de l'humilité, l'ju dir que Dieu juva voir fair connoître la verité en la maniere dont il effoit capable de la noccroir. Il luy raporta audi quelque visions qu'il avoir cues luy mefine, éc qui l'avoient affuné de la verité défendué par Saint Athanasie.

6 2.

Quelque temps aprés, Theodore eftant à Tabence avec Saint Pactone, II so et une courelle violen, qui le tempti d'une est de, treme pie. Il se hafta d'en aller faire part à Saine Pacome, qui se contenta de luy dire: Celui qui recute deux teales en raporta « quatre, Rechiu qui en recout cioq en raporta dire, c'elt pourquoi « fongez à travaille pour reconosibiler par de dipase finuis la « grace que vous avez receus. Ces paroles changerers la joie de Theodore en gemifflemen, & le firent enter dans des festimens de composition de d'humilité Depuis ce jour la Dieu ne ceffoit point d'échierr de nome pur de nouvelles faveurs.

## ARTICLE III.

Saint Theodore visite les monasteres de S. Pacome, est fait Superieur de Tabenne.

Bell 14, may 16.

THEODORE n'avoit environ que 25 ans, brique ] Saint Rodylattin menga à l'employer dans les montfeeth dire en 339, form menga à l'employer dans les monafleres, pour les vitters, pour y confider les firens, pour y regler coutes choite comme il euf par faire luy mefines, en force qu'il effoit des comme le premier april up, fairs que neamonis il fili jumais la moindre refexion fur company de cele de l'el de vier de control de l'entre de l'entre

5:145,5:0-51, pleín de bonté pour rour le monde ; de il apportoir la confolarion de la joie partour où il alloit, felon le don particuler qui en avoit receu de Dieu. Il n'effrayoù pas tant que Saint Pacome, qui parhie toujours de l'enfer; de cela contribueir à le faire 444. aimer. Mais il ne laifoir pas d'avoir une grande fermené pour foiteuir la distipline malgré toute la contradiction des méchans 5:44. Il vifettoir auffi quel deuclos un des fretes ue Saint Pacome avoir

mis en penitence, parceque le desir presomptueux du martyre

l'avoit fait tomber dans le crime de l'apoltalie,

Lorquil est envinotreite ans (veri lun p44,) Saine Pacome 4,14.

qui demensire ordinairement à Paloua, le freccomone (d'o siporeur) de Tabenne, 'finn le disponier d'aller visiter les autres avoient.

maison jugesta qui avoir une alle grande pleiration de l'Epirie Est.

faine Et en effet, il effoit rout enflammé de la parole de Dieu, d'en se firme dans la prourie de autre le grande pleiration de l'Epirie Est.

Toute fon application effoit à aimer Dieu de tout fon œur; à 
strancer luy menfre dans la veru. d'ay faire avancer les autres 
par fet enborations, ausquelles [Dieu domoris] nor grace & une 
force particularer l'ille nabulifier une meline empsy jusqu'a montrer Est.

à des enfans à faire des natres.

welcone propre. Sa coditume effort d'aller tous les jours fur h = n-4. foir à Pabus pour yaiffiller à l'exhoration de Sair Paconne, qu'il veroit ensilier apporter à ceux de Tabanne avant Theure du coucher. On remanque qui elbant venu sinfi un foir à Pabus, On et trouvant poire Saire Paconne qui s'effoir retué d'ans l'eglié pour prier; il foccupa de fon cofté à mediter; δe que comme Saint Paconne eu crette nuit il de strifton qui l'effisyement beaucoup, auff. Saint Theodore l'et trouva faiti d'un tremblement δe d'une frayeur extraordinaire. Quand S Paconne venoit à Tabanne, que l'

il y faifoit les infructions , "& y donnoit les ordres qu'il jugeoit necefiaires, Theodore prenant foin de les faire executer. S. Pacome le mena avec fuy loriqu'il alla fonder l'emonaftere g. pt. e.

de Pane. Un philosophe y rind deminder Saint Pacome, grettendant l'embarailler par les quelfions. S. Pacome luy entoys Theodore, qui n'y alla qu'en tremblant, se croyant bien moins habile que Comeille, qui avoit ellé employé dans une occasion fernblable: de neamons si latistis si incliencant à toutes separtions qu'en luy fit, sque le philosophe s'en retourna tout surpris de la vivacité de son genie.

vyractice are organic. S. Paccone en allant à Pacco, fut appellé à Chenologiue, pour maya-usans.
S. Paccone en allant à Pacco, fut appellé à Chenologiue, pour maya-usans.
La production de la companie d

n'entendirent rien.

'Une autre fois chant deux prefens à la mort d'un frere, ils Bollgon.c. connurent par une lumiere divise l'état du mourant, & virent

Ooo if

quelques Saints qui se rendirent presens à sa mort. Mais ils ne decouvrirent rien de ces mysteres qu'autant qu'ils furent obligez d'en dire pour fatisfaire quelques uns des principaux Religieux qui s'estoient apperceus que les deux Saints voyoient quelque chose de particulier. Ils decouvroient ainsi quelques unes de ces faveurs extraordinaires, quand ils le jugeoient utile pour l'avancement des autres: mais hors cela ils les conserveient dans le secret. 'La peine qu'on fit sur cela à S. Pacome dans le Concile de Latople [en 348, ] fit encore connoiftre davantage à Theodore combien il est utile de cacher ces sortes de choses : & il disoit quelquefois que ce n'estoit pas un grand avantage de recevoir (ces dons extraordinaires) du Saint Esprit puisque c'est la foy & l'observation des commandemens de Dieu qui pous rendeut sontemple; Qu'il ne faut point s'étonner qu'un homme de Dieu ais des visions ; mais qu'il est aisé d'y estre trompé par l'illusion de l'ennemi, fi on n'a un grand esprit de discernement; Qu'on est. bien en danger de les desirer par vanité, & de se croire estre

quelque choie [ quand on les a; ] Qu'ainsi nous ne devons demander que l'humilité, & d'estre delivrez de l'enfer.

Il accompagnoit S.Pacome lorfque le demon leur apparut la nuit fous la forme d'une femme, & Theodore en fut d'abord fort Sur.p. 217. # 81| Vit.P.c.49.p. > 55.1. effrayé julqu'à changer de visage mais S. Pacome le raffura, & &c.

Boll. \$38. 1 35. ils se mirent tous deux en priere. S. Theodore parla ensuite avec S. Pacome à ce demon, qui avous qu'il avoit receu le pouvoir de les tenter l'un & l'autre, mais qu'il ne pouvoit en approcher, parceque tous fes efforts leur profitoient au lieu de leur nuire. Il en fit encore d'autres grands eloges, [ foit pour leur donner de la

vanité, soit que la verité le fast parler malgré luy.]

Theodore pria un jour S. Pacome de le guerir d'un grand mal E.40,2, \$ 58. de teste qu'il souffroit. Mais le Saint aima mieux l'exhorter à &c. recevoir avec joie certe epreuve que Dieu luy envoyoit: & il sceut profiter de cette leçon.

£-40 E-

476

E-47.f.

5.484.

[Il pouvoit estre Superieur de Tabenne,] Torsqu'on luy amena un Religieux foupeonné d'avoir fait un vol, parceque c'estoit un Xul aire l'a esprit un peu leger, & on demandoit qu'il le chassait du monastere. Il ne voulut pas en user avec cette rigueur. & en esset l'accusé estoit innocent du vol. Cette douceur fit esperer grace au veritable volcur, qui estoit un autre Religieux qu'on n'eust jamais supconné d'une telle faute, & il avoua en particulier à Theodure ce qu'il avoit fait. Le Saint luy dit qu'il purgeoit la faute en dechargeant l'innocent ; & ayant appellé celui que l'on croyoit

coupable, il luy dit qu'il savoit son innocence, mais qu'il estoit redevable à Dieu pour d'autres fautes, & qu'il fongeast à satisfaire à sa justice. Il parla [ensuite] à tous les freres, & leur dit que Dieu vouloit qu'ils pardonnassent au coupable & qu'ils oubliassent sa

faute, puisqu'ils avoient tous besoin de misericorde.

S Pacome ayant dit un jour en presence de tous les Religieux, g.a.d.e'se.f. qu'il y en avoit un entre eux qui surpassoit tous ceux qu'il avoit jamais vu parmi les moines ; plufieurs crurent qu'il parloit de Theodore. Theodore [ qui vouloir peut-eftre eloigner cette peafée, ] le pria de dire de qui il parloit . Il le refusa d'abord : mais tous les principaux s'estant joints à I heodore pour l'en presser .. & Theodore luy demandant si celui dont il parloit estoit plus n grand que Petrone & que Corneille, le Saint luy dit. Il est plus n grand que vous meime. Il declara aussi qu'il parloit d'un Religieux tres humble nommé Silvain.

### ARTICLE IV.

Saint Pacome fanctifie S. Theodore en l'humiliant .

N peut juger que Saint Pacome qui elevoir Theodore aux premiers emplois dans un âge tres peu avancé, avoit de grandes preuves de toutes fes vertus, & particulierement de fon humilité. Neanmoins Dieu voulant confirmer encore davantage S. Theodore dans cette vertu qui luy estoit si importante, permit qu'il fust tenté une fois par le demon de l'orgueil. ] C'estoit deux Boll. 14.0037 ans avant la mort de S Pacome [ & ainfi en 316 ] S.Pacome eftoit 43.4 alors matade à Pabau, & les principaux de ses disciples s'estoient affemblez auprés de luy pleins de douleur & d'inquietude, dans la crainte qu'ils avoient de s'en voir privez. Cela leur faifant examiner qui pourroit luy succeder dans sa charge, comme ils estoient persuadez que personne ne possedoit mieux son esprit & fa conduite que Theodore, ils le presserent de leur promettre qu'il ne les aban lonneroit point , & qu'il accepteroit cette charge afin de les maintenir dans l'union. Il le refusa plusieurs sois, & enfin neanmoins il fe laiffa vaincre. 'Les plus éclairez d'entre # 434. les autres ne trouvoient point de faute en cela: 'Mais S. Pacome de f. y en vit; & Theodore melme le fentit auffi-toft attaqué pardes penfées de vanité dont il avoit esté exemt jusques alors

S. Pacome voulant donc rendre sa vertu parfaite, & le guerir 843-4. des moindres featimens d'ambition, l'envoya querir avec tous 8 42.6 Ooo iii

ies autres Superieum, & il les exhorta à souser chacun les fautres donc ils fe fencient coupibles. Il leur en donas le premier l'exemple, & puis demanda à Theodore III savoir ries auffiqui le tourmentoiem; & le Saint luy faithe une rainté qui le tourmentoiem; & le Saint luy faithet une forte reprimende, luy dique [pour le delivere de ces mauvailes penifes,] le dechargeoit tout à fait du foin des autres; qu'il n'avoir qu'à vivre dans n'erraine, & de demander purdon. Dieu. Theodore forti plein de fentiment d'une de demander purdon. Dieu. Theodore forti plein de fentiment d'une de l'estante purdon. Dieu. Theodore forti plein de fentiment d'une de l'estante purdon. Dieu. Theodore forti plein de fentiment d'une de l'estante purdon. Dieu. Theodore forti plein de fentiment d'une de l'estante purdon. Dieu. Theodore forti plein de fentiment d'une de l'estante purdon de l'estante de l'estante purdon de l'estante d'une l'estante d'une de l'estante d'une de l'estante d'une le rejettat fentiment.

2432

E-44.b.

c.f.

'Avant que d'entrer dans la retraite, il demanda permission

d'aller faire un tour à Moncofe pour quelque affaire. É ci 1 encoulre némin deux vieillant, qui luy firme tépere qu'il feroit éve, heritier de la vertu de Saine Pacome, 3'il demeurait parfaitement fourissé ne cortes été eux de Dieu; ve qui le consola d'autant plus, qu'il eut quelque fujet de croire que c'éthoient des Angest. Cé, sur l'accome en usea ains il. Il demeura deux ans dans cette

penitence, [c'eft à dire au moinsjusques à la mort de S. Pacotne:]

& elle fut telle, que S. Pacome ne craignoit pas de dire, lorsqu'il
effoit absent que Dieu l'avoit rendu par la faute qu'il avoit faite.

\*\*Beaucoup plus faint qu'il n'eftoit auparavant. Il agiffoit en tout été fois, comme un novice, ne faifant paroiftre que de l'humilité & de la douceur, & verfant une fi grande abondance de larmes, qu'on craignit mefine que fa vue n'en fuit offence. [ C'eft ainsi qu'il

profita J'de l'epecuve où Dieu l'avoit mis par S.P. acome, pour le gendre un veritable vaisseau d'election.

[Sur la finde l'an 347, Zachée procureur de la Congregation, V. S. Pacqui effoit ] 'un homme de Dieu, demanda permificion' S. Pacome me § 17. de l'ermmener à Alexandrie. Saint Pacome l'agrea; ¿& dans ce \$4442.6.

voyage il edifia tout le monde par fa pieté. Il en revint aprés'le Bid. 1-6. Concile de Latople, ét alla trouver S. Pacoune à Pacoum, où il luy fit part de ce qu'il avoit appris de l'état de l'Eglife à Alexandrie, ét fœut de luy ce oui s'elloit paffé à Latople.

Saint Pacome tomba [bisn-both aprés ]dans la maladie, dont il moutur le neuvierne may [348,] 86 dans laquelle il fut affifté par Theodore. S Pacome luy témoigna encette occasion beaucoup de tendreffe. Il le pria par trois fois de ne point laisfier ses os on on les aucoit cachez, par où Theodore crut qu'il luy ordonnoit

.

de transforter for ou trefiqui feroir enterré, pour le metre fecretament entour le rédictif feroir enterre frecuent entere mouve endoir é. El la fit effectivement avec premier édair été suit en contrait en la first plus enterre foit de faire par le différillé de la first entre foit en la first plus clairement, ét par la illréablifiée en pelupe forte pour effe un jour Abb qu'el jour [Il ne voulur pas néarmoins le choîfir pour fon faccefleur immeils; afin de luy donner plus de temps pour s'affermir dans l'humilité J'ét il nomma pour cela Petrone. Celui-ci ne luy ayant 4+4+6. Place Orifie, f dont nous ferois i l'hilloire, parcequ'elle eft prefue toujour spine avec celle de 6. Thoodore.]

# dedddirection of the control of the

Orfife est fait Abbé de Tabenne; estimé de S Antoine & de S.Atbanase : Il emploie S.T beodore.

Comme y saint Procorredit que s'a susquar comme il faite; il e plutionne lampe de drain la malior de Dou. Il marqua medine sedem cette cocalion & com e autre, que Dien le deltiorir pour el tre un jour fin fuccellen: Il padrio pour l'undes plus fains & 15-16. des plus parfaits difciples de S. Pacome, donc l'historien l'appelle 14-4 & un homme puillatte en foy, tresthumble, plein de bonc, & cres 1-5-se zelé pour le faitut de fes firers. [Audij] S. Antoine vouloir qu'on 8-54. luy donnaft par homeur le nom d'iffractire.

SPacome ellant présde mouit, l'envoya aux freres pour favoir « 44-6, qui lis foultaireur d'avoir pur Albé aprés la qu'il fire d'mois 19-74, des demieres paroles que ce Saint dit à Theolone [ Mais il fur liste furpris] politique tou les fieres ayant prié Petrone de choîtir su-aplanta la prime celui qui luy devoir fisceder, il 'extendit nommer pour crete charge Ji procella en pleurant qu'il n'avoir poir affez de force pour cela. Le x veritablement il pouvoir nàvoir pas affez de riques d'actuorir pour reptime les méchasa ]

Himita avec zele S.Pacome dans fa conduite, [ & dans l'exercice B-44.45. de sa charge. Il visitoit comme luy avec grand soin tous les monafteres, pour y instruire les Religieux. Il n'avoit pas encore receu de Dieu la mesme lumiere que S. Pacome, mais il se servoit de comparations & de paraboles qui le faifoient ocouter avec plaifir. & imprimoient la verité dans les esprits: de sorte que ses instructions effoient fort utiles aux freres. 'Il les faisoit le soir aprés le £46.b. d]45,b. travail & le repas, & les finissoit par la priere, a sachant que c'estoit Dieu qui y donnoit toute la force. b On raporte une ou

deux de ses paraboles. C'est ainsi qu'il nourrissoit ses freres selon la grace que Dieu luy avoit donnée, & qu'il luy augmenta [ par l'usage qu'il en fit, ] pour la consolation de ceux dont il l'avoit chargé. Il ne les instruisoit pas simplement par des paraboles ; mais leur expliquoit encore les endroits les plus difficiles de ringines l'Ecriture, en les comparant les uns aux autres pour les éclaireir, evineure. Il leur recommandoit l'observation des regles que Saint Pacome avoit établies, & de tous les ordres que leur donnoient leurs Su-

perieurs. Il"s'elevoit furtout avec force contre la presomption de &cceux qui souhaitoient d'estre employez & mis dans les charges; car quelques uns avoient déja cette ambition.

Pendant qu'il parloit , Theodore l'ecoutoit affis comme les autres, avec l'humilité & la simplicité d'un enfant, croyant avoir perdu toute sa lumiere depuis qu'il avoit, disoit-il, "attrissé Dieu xunione. en offenfant Saint Pacome. Quand les freres luy demandoient

quelque instruction, comme cela arrivoit souvent, sur les choses fpirituelles & fur les visions de S.Pacome, il les renvoyoit à Orfife comme à leur pere, disant que c'estoit à luy à les instruire. 'Comme il estoit mort plus de cent Religieux avec S.Pacome &

des principaux [Orlife eut bien des charges à remplir. ] Il donna celle de grand econome à Pfarphin, ancien Religieux qui effoir infatigable au travail, & qui s'acquitoit de cet emploi avec la gayeté d'esprit [ que Saint Paul demande de ceux qui exercent les œuvres de misericorde. ]'Il estoit encore dans cette charge

vers l'an 360. 'Lorsque S. Athanase eut esté rétabli glorieusement dans son r.ar.c.d. fiege [l'an 349, ] Orfife envoya à Alexandrie quelque Religieux,

dont l'un estoit Zachée procureur de l'Ordre. Ils allerent en paffant visiter Saint Antoine, 'qui les receut avec beaucoup de &c. bonté, & leur fit l'eloge de Saint Pacome & d'Orfife. 'Il écrivit en leur faveur à Saint Athanase, qui à sa consideration leur donna toutes les marques possibles d'affection.

Aprés

4 8 45.4. g. 45.f.

\$46.b,c

2.44.C E-46.2.

'Aprés cela, du l'historien, Orsse dance dance des ouvriers de Pabau Il sur bientost envoyé de là à Panum [au diocefé de Latople,] Macaire Superieur de ce leu l'ayant Nors 3. demandé comme "pour y faire la boulangerie, mais en esse pour l'avant de l'arche de l'avant de l'arche de l'avant de l'arche de l'avant de l'arche de l'arche de l'avant de l'arche de l'arc

Admandé comme "pour y faire la boalangerie, mais en effet pour y efter la confidation de fes feres e. [Il y alla fina 350, ] un peu aprés Pafque, dans un batteau où il fe rencontra un autre moine qui ne le consolition par Ce moine le voyant troujours reuseille en filence dans une polture fort humble, je prit pour un notre un rovince. Mani il fine bien confui forquel vii en Guite cou ten eu novince. Mani il fine bien confui forquel vii en Guite cou les Religieux venir audevant de Theodore, de le recevoir avec Honoseu qu'il meritoit.

## ARTICLE VI

Orfife oblige S.T beodore d'accepter en sa place la charge d'abbé .

A Congregation de Tabeane persevera quelque temps, sous Boll.14, may g Orfife , dans la charité , dans la pieté, & dans l'union où 46.4. Saint Pacome l'avoit laissée, se trouvant scû enuë par les anciens disciples de ce Saint, dont la pluspart vivoient encore. 'Le nombre 4150-34 des Religieux s'augmenta mesme beaucoup. Mais cette multiplication y multipliant auffi le soin des choses temporelles, & les engageant à acquerir des terres & d'autres choses qui sembloient necessaires pour les faire sublister; la vigueur de la discipline commenca à le relascher un peu : & au lieu que selon l'institu- g 464, tion de Saint Pacome, la Congregation ne devoit rien avoir qu'en commun, Apollone Superieur de Moncose voulut faire quelques acquisitions particulieres, dont mesme il n'avoit pas besoin Orsise en ayant esté informé, le reprit de cette faute ; mais Apollone en colere, entreprit de se separer du reste de la Congregation & ne trouva que trop de correspondance dans la pluspare de ses Religieux; ce qui caufa "beaucoup de defordre dans les autres monafteres. Orfife fit ce qu'il put pour remedier à ce mal; mais Apollone demeura toujours opiniatre.

"Enfo Orfile aprés avoir fouffert quelque temps, voyant que a, fa patience efloit inutile, & fe jugeant incapable de foûtenir feui un fi grand fandeau, il refolut de s'aliocier une perfonne qui puit Paider. Il eut recours à la priere pour faire un choix fa important, ét il vie la nuit en fonge deux. Int sous deux fort beaux, mais c. l'un vieil, & l'autre neuf, & il entendit une voix qui luy diôte;

Hift. Eccl. Tom. VIL

PΡ

£ 47.b. £.46 f.

E-47-2.

2.65.2

g. 47.b. .

4 50-E.

4 E 47. b.

\$ 5.43.2. 1.47.b.

p.48.b.

£.17 b.

Repofez vous fur le neuf. Il jugea aufis tod que ce lir neuf efiote. Theodore, dont i connolifio d'a unine la veru: «Éurcela i lérefolut, 1 non de l'affocir à fa charge, 3 mais de la luy remetre entirement. Il fit don auffired l'affenbler tous les Superiours, leur respecteux l'état fafcheux où la Congregation fe trouvrai; y que pour luy il le vojori ten proble pour la foliteur; qualitant ne devoir point trouvrer mauvrais qu'il le retiralt, & qu'il mist en fa place Theodore qui avoit de ja exerce les forditions de Supereur [fous S-poune.] Cet avoit fur recen de tous avec joi ; l'on envoya querir Theodore qui navoit pas elté appelle à l'entire la fuit.

à Chenobolque, où il vouloit demeurer.

Theodore ellura arrivé, fut recur avec joie de tout le monde.

I Mais ayant apprisce qu'on pretendoit faire, j'îl protefia qu'îl ni yo confentior pion, se qu'il demeureurei planoît fais boire & fain manger, julqu'il ce qu'il euit panté à Orifie. (O no se vouloir pais l'alifera l'alt. Alchenbolque, depeur qu'il ne schapast d'Orique l'Indoder poil e alifera l'alt. Alchenbolque, depeur qu'il ne schapast d'Orique l'Hondore poils eliferit veni entre de calenna à l'hondore devant toute put l'hondore poils eliferit veni entre de calenna à l'hondore devant toute l'alfemblée, qu'un ne faisiti qu'executer ce que s'. Pacome avoit notonomé, enluy recommandant de ne point halifer és on enterez.

Thodore ceda anfin , & fu ti établi Abbé de toute la Congregation de l'abonne ; ce qu'i casti au noie jes generale à tout les Réligieux, furreux à ecux qu'il avoient vu agir fout s'. Pacome Colai entre d'abonne ; ce qu'i casti au noie jes generale à tout les Réligieux, furreux à ecux qu'il avoient vu agir fout s'. Pacome Colai arriva d'anné se premente mois de l'an p. va, fossignal y) avoit past vient.

encore cinq ans que Saint Pacome effoit mort : [ "& Theodore Nove 5, ne pouvoit avoir que 38 ans. ]

Orfile le retira à Chenobolque, & [enfuite] à Moncole. Mais

quoique Chenoloque fait affez loin [de Pabua]). Me Moncole necroe plus, Thodotor es lidifie pas d'aller prander fon avis fur rous levodres qu'il avoit à donner, voulant luy obeir en toux, on se regardant que comme fon facod de fon ministre. De forequ Ortife disiei que síon la vision qu'il avoit eux, il se reposit veriablement sur Theodore, de qu'il gouverneir plus par luy, que quand il gouvernoit luy mefine. Theodore estoit de mefine la jué de le repost de tous les autres Quoiquit ravaillast nuit d'jour pour le faite de ses freres, jamus il ne se regarda comme leux Superieux d'el sur pres; c'elaux perfuside q'ul n'y a proprement que J. C. qui doit le vray pasteur des ames, de dont outs les hommes daives site series heureux d'effet les brebis. "Il

faisoit voir par là que la reprimende de S. Pacome avoit deraciné de son cœur l'esprit d'ambition , d'orgueil , & d'empire ; qu'il avoit appris de Dieu [à estre doux & humble de œur;] & que

sa grace l'avoir elevé à la perfection [ de la vertur.

Ses Religieux avoient en luy une telle confiance, ] 'qu'ils luy e.d. decouvroient dans le particulier toutes les dispositions de leur cœur. Aussi il les encourageoit [ & tous ensemble, & ] chacun en particulier, les confoloit, les animoit, traitoit leurs plaies comme un homme experimenté en cet art [ des arts. ] Que si quelques uns meprisoient ses avis & leur salut propre, il les supportoit avec patience, mais "fans negliger aucun des moyens propres pour les guerir, comme estant responsable de leurs ames, & de celles mesmes que leur mauvais exemple pourroit corrompre. Alors il avoit recours à Dieu, devant qui il s'humilioit dans la priere pour obtenir son secours. On pretend que sa voix imprimoit des mouve- £.65 a 166 e. mens de joie, de trisfesse, & de crainte, dans ceux mesmes qui n'entendoient pas le sens de ses paroles, ou pour estre trop eloi-

gnez, 'ou pour ne favoir pas l'egyptien qu'il parloit. [Son humilité] 'luy donnoit un grand respect pour les Evesques, \$ 48.b. qu'il consideroit comme ses peres, que I.C.a établi ses successeurs en la personne de ses Apostres. "Elle luy faisoit aussi cacher autant #47.48qu'il pouvoit ses revelations & les autres graces extraordinaires

que Dieu luy faifoit . Quand on le supplioit de prier pour quel- 847.6. que possedé ou d'autres malades, il s'en désendoit autant qu'il pouvoit; & quand il ne pouvoit plus s'excuser, (il imitoit ce qu'il V C Pare avoit vu "pratiquer à Saint Pacome, & J prioit Dieu de faire ce me f 18. qu'il luy plairoit, & ce qui seroit le plus utile : Et Dieu, dit l'historien , les guerissoit.

## ARTICLE

Respect de S. Theodore pour S. Pacome: Il réunit la Congregation, predit la perfecution des Ariens.

N voit que Theodore dans ce qu'il disoit & ce qu'il faisoit, s'alutorifoit presque toujours de Saint Pacome, comme s'il n'eust rien sçeu que ce qu'il avoit appris de luy. ] 'Gennade Gennes: dit qu'il écrivit quelques lettres à ses monasteres, du style qu'il avoit puilé dans les faintes Ecritures, qu'il y faisoit souvent mention de S. Pacome son maistre, sous la discipline duquel il avoit esté elevé; qu'il y proposoit les exemples de sa vie & de sa do tri-Ppp ij

ne, & les preceptes que ce Saint avoir recesus de Dieu par le mibalt, teamps, el liva d'un Ages. Il l'apprito e femble qu'aprés fa promocion
à la fuperiorité, la maniere dont S. Antonier avoir reveu [en Jia
34] les moines de Tabenon. Il figure un medire temps que Saint
Athanasé n'avoir pas moins d'affection pour eux deux (Orificé
lor y, Juyil enavoir e pour S. Pacome; (fe cautificht fans s'arrefler à ce qui le regardoir, il lié mit à parler des eloges queS Pacome
avoir autreficiu donnes à S. Antanies é S. A. Antonies, [ Il avoir
particulierement effé fair Abbé pour rétablir la paix dans la
sen-Ac.

Congregation. J'Auffidé la premiere fois qu'il affemble les frores pour leur patier, il leur représent Tétat heureuss où il so « étolient vus fous S. Pacome, pour les conjuere de reprendre le mefine esprit d'union de charint, de le leur faine esprende le méticonte de Dieu. Il anima fon dificours par fes larmes, qui fures fuivies de celles de tous ceux qui l'econoviere; de on instentin par la priere. Il alla aufficolt aprés vidire le monafterer, et contre les actifies que l'Efferté de Dieu luy rigina; il reduifi A pollone Suprieur de Moccole, à rentrer dans l'ordre de dans la paix de forte que l'eneme; il de la paix je trouva vaiseux de

confoods.

[Cefut faradoure au fujet d'Apollone, ] 'que Throdore écrivile les trois lettres dont parle Gernade. Car il les écrivit fur cu que quelques uns des folicitaires s'échioire feparez de l'union des autres, d'avoient fait une efpece de fichième aprés la mort de l'Abbé (5 Pacone.). Il les exhortic de rentrer dans l'union de dans la concorde qu'ils avoient abundonnée, pour n'avoir plus l'avenir qu'un mefine ceur. (] len equ'api florn doit conter parmi ces trois lettres la feule qui nous rettle aujoundhui de S. Dhoctone, traduire en la rin par Sixile prome en l'an d'individ de S. Dhoctone, traduire en la rin par Sixile prome en l'an

Genn.c.t.

Coloration 4.0 (Cette lettreeft pour exhorter tous les foliaires de l'Ordre e à veri celebrer tous entemble la feliennié de Pafuge [a ug grand monaftere de Pabus ]. Jéton la regle que Saine Pacome Eurem avoi la laiffe. Il 1 partie comme Supreiur des monafteres de Tabenne. Il les exhorte de s'affemblér en paix & en union; mais il n'y dome poine d'autre marque qu'il y aut aucne división dans l'Ordre. Il témoigne qu'il y avoit des catecumenes dans s'es monafteres.

Eoil £ 63 46 [ Dés que Theodore fut établi Abbé, ] 'il envoya deux Religieux, Theophile & Coprés, à Saint Athanafe, à qui il écrivit par eux. En s'en revenant ils amenerent d'Alexandrie, 'vers le milieu de l'an 352, un jeune homme de 17 ans nommé Ammon, qui g. 6.4. aprés s'estre fait Chrétien , s'estoit resolu à embrasser la vie solitaire, sur les eloges que S. Athanase en avoit faits dans un sermon.ll s'estoit d'abord voulu mettre avec un moine de Thebaïde qui estoit alors à Alexandrie. Mais un Curé de la ville à qui il demanda conseil, luy dit que ce moine estoit heretique, & le porta à aller trouver Theodore. S. Theodore vint luy mesme le 8.64-8. recevoir à la porte du monastere de Bau[ ou Pabau, ]luy parla, luy fit changer d'habit , l'amena au lieu où les freres estoient affemblez au nombre d'environ fix-cents, & le fit affeoir auprés de luy fous un palmier.

'Ammon vit alors plusieurs des Religieux qui se levoient l'un abcaprés l'autre, pour le venir prier de leur dire devant tous les au-&c. tres quels estoient leurs defauts. "Il leur disoit une parole de l'Ecriture. & v ajoutoit un mot pour la leur appliquer davantage. Il y en avoit qui s'en retournoient s'affeoir en pleurant, & beaucoup d'autres pleuroient aveceux. Il dit d'un nommé Patelloli, & que c'estoit un homme terrible aux demons. Il parloit en egyptien : mais un autre Theodore autrefois Lecteur à Alexandrie.

V.S.Pacome f 10. expliquoit en grec ce qu'il avoit dit.

Un des freres venoit encore prier l'Abbé de luy faire connoistre 4 ses fautes, lorsqu'aprés avoir elevé les yeux au Ciel, il se leva & 1. 27 commença à dire, Je scay que si les gents chamels apprennent ceci,

», ils s'en scandalizeront encore : 'mais je parlerai neanmoins , puis-29 que l'Esprit de Dieu me l'ordonne : Il dit ensuite que la persecution que les Ariens faisoient alorsà l'Eglise, s'augmenteroit beaucoup,qu'au milieu de ce trouble un Prince payens'eleveroir. "& feroit ses efforts pour abolir le Christianisme, mais qu'il seroit confondu; qu'il falloit donc crier vers Dieu, afin qu'il fist misericorde à l'Églife pour empescher la perte de beaucoup d'ames. Ammon'excité par un des folitaires nommé Elurion, prit la liberté de luy demander quand cela arriveroir. Le Saint l'ecouta avec bonté comme un novice & luy dit que cela feroit bien-toft, comme il le verroit luv mesme; mais que Dieu auroit enfin pitié de son Eglise, & qu'aprés que la persecution des payens seroie ceffée, celle des Ariens cefferoit auffi.

1, Il faifoit peut-eftre allufion au Concile de Latopte, V. S. Pacome f 16,



## CONTROL DE CONTROL DE

## ARTICLE

Saint Theodore predit l'episcopat d'Ammon, & d'autres choses. Dien l'autorise par divers miracles.

A PREs que l'assemblée eut esté terminée par la priere. Theodore mit Ammon entre les mains de l'autre Theodore d'Alexandrie, chef d'un logement où demeuroient environ vingt solitaires Grecs. Ausone en estoit le second : & le faint Abbé luy recommanda de se haster d'instruire Ammon dans les divines Ecritures: Car il ne nous demeurera pas long-temps, dit-il « [par esprit de prophetie, ] & il entrera dans le Clergé pour servir " l'Eglife. C'est Ammon mesme qui nous raporte ceci dans une " lettre qu'il écrivit estant Evesque, à Theophile d'Alexandrie. Il ajoute que ce Theodore & Ausone l'avant mené dans leur logement, ils y demanderent à chacun de ceux qui y estoient avec eux,ce qu'ils avoient retenu du discours de l'Abbé: '& ainsi Ammon n'eut pas de peine à le retenir, & à le mettre ensuite

g.65a. par écrit.

'Il eut d'abord quelque difficulté à se persuader que Dieu revelast à Theodore le secret des cœurs. Mais estant sorti une nuit pour quelque besoin, Theodore l'appella'& le sit venir au- &c. prés de luy; puis s'adreffant à un de ses Religieux, il le reprit fort severement de diverses pensées qu'il entretenoit dans son esprit: & le Religieux s'estant jetté à ses piez luy avoua que tout cela estoit veritable. Le Saint l'exhorta à la penitence, le menacant de la colere de Dieu s'il ne le faisoit: & quatre mois aprés, ce Religieux quitta la maison & se jetta dans les troupes. Mais il tomba dans une hydropifie, qui aprés l'avoir long-temps fait languir. l'emporta au bout de l'an sen 354. J'Car ce fut au mois de janviers l'an 35 3, Jque Theodore le menaça de ce funeste evenement. Il paroift qu'il luy parla en thebéen ou egyptien, ] & qu'Ammon qui ne favoit pas cette langue, ne laissoit pas de l'entendre.

g,67.s,b,c.

Ammon estant allé à Tabenne avec Saint Theodore, v fut témoin d'un grand miracle qu'il fit, en gueriffant une jeune femme mariée de la veille, & qui se mouroit dans un village voisin.Les circonstances de ce miracle sont considerables : mais on les peut voir dans la lettre d'Ammon mesme. Un Arien d'Alexandrie nommé Silvain en fut témoin aussi-bien qu'Ammon, & il en glorifia Dieu: [mais on ne dit pas s'il se convertit.]

'Quelque temps aprés, le Saint estant retourné à Pabau, s'en e. alla avec environ 1 20 de ses Religieux dans une isle voisine pour y amasser des jones dont on se servoit à faire des nattes . Il y serre, E demeura environ quinze jours, [ durant lesquels le travail ne l'empeschoit pas de faire des exhortations à ses Religieux. JUn . mécredi durant qu'il parloit, deux petites viperes se mirent autour de ses piez : & il se contenta de mettre le pié dessus & de les tenir ainsi enfermées , jusqu'à ce qu'il eust achevé son discours , depeur de troubler ceux qui l'econtoient. Et quand il eut cessé de parler, il leva son pié de dessus ces viperes, & les sit tuer. 'S. Nil.or. 108 p. Nil a marqué cet evenement, 'qu'il cité des vies des moines de 103. Tabenne.

S. Theodore ajouta ensuite qu'un Ange luy estoit apparu, & Boll. g. 67.c. qu'il luy avoit nommé quelques uns des freres qui ne prenoient point affez foin de leur falut, & un entre autres contre lequel Dieu avoit prononcé la fentence, & ordonné qu'il feroit chaffé du monastere. L'un de ceux qui l'ecoutoient estoit Silvain'chef . d'une compagnie de 22 Religieux "destinez à faire les toiles; & le second de cette compagnie estoit Macaire frere du Saint . "Ce . Silvain enflé, ce semble, d'avoir audessous de luy le frere de l'Abbé, se moqua en luy mesme de ce que le Saint avoit dit comme d'une vanité & d'une folie. Mais en mesme temps il apper-,, ceut un homme d'un regard terrible, qui luy dit ces paroles : Estn ce ainfi que vous meprifez Dieu dans fon ferviteur? & qui luy don- fna un foufflet. Aufli-toft il tomba dans une apoplexie qui luy ofta 4 la parole & toute connoissance. On le mit sur un lit, & on le raporta à Pabau. Pecuse & les autres qui y estoient demeurez, du nombre desquels estoit Ammon, se mirent en prieres pour hy.

Enfin au bout de six jours il revint, & dit ces paroles : Beni soit Dieu qui m'a chastié, & qui m'a fait misericordes Le lendemain] au matin il fit affembler tous les Religieux, & leur raporta ce que nous venons de dire Ammon de qui nous l'avons appris, estoit tout auprés de luy, & l'entendit de sa bouche. Peu de jours aprés S. Theodore revint [de l'ifle, ] & aprés avoir &

parlé aux freres, il fortit, & pria les freres d'attendre qu'il fust revenu. Il s'en alla cependant avec deux autres au refectoire, où il arresta un jeune Religieux qui en sortoit : & c'estoit celui mesme que l'Ange luy avoit dit de chasser . Il le tira à part, luy ordonna de luy avouer les fautes dont il estoit coupable: & comme il le refusoit, il commença à les luy dire luy mesme. L'autre

s. Le texte gree ne nomme point l'Abbé , mais le nom de Theodore est dans toutes les

\$134.

65.b,c,

g.d.

ne le laissa pas achever, & aima mieux qu'on le chassast, avouant g.68.a. publiquement qu'il meritoit bien cette punition: furquoi le Saint

fit une grande exhortation à toute la communauté.

La nuit suivante il alla trouver les autres que l'Ange luy avoit marquez, & leur dit à chacun les fautes où ils estoient tombez de puis leur battefine. Ils se reconnurent benirent Dieu qui leur donnoit le temps de faire penitence, & offrirent mesme de confesser leurs fautes publiquement. Mais le Saint eut peur que cela ne fift tort à beaucoup d'ames encore foibles ; "& se contenta &c. qu'ils allassent, chacun en particulier, avouer à Pecuse & à Plentaele [qui estoient tous deux des premiers disciples de Saint Pacome, lles choses dont ils se reconnoissoient coupables & leur demander leurs prieres. Tout cela se passa durant le Caresmes de l'an 353.]

\$2.00 tangents so to to the source of the same source of the source of t ARTICLE IX.

## Dieu decouvre à S.Theodore l'état de les Religieux.

E mardi de Pasque Jo'est à dire de la semaine fainte, qui en 353 effoit le 6 d'avril, Jousles Religieux'des dix monafte. W. S. Pacome note 24 res qui composoient alors la Congregation, estant assemblez à Pabau au nombre de plus de deux mille, pour celebrer enfemble ces faints jours felon leur coutume; Theodore leur expliqua les difficultez que chacun voulut luy propofer fur l'Ecriture. & puis illeur fit un discours, où il conseilla à ceux qui estoient les plus foibles, de manger tous les jours [de cette femaine]au foir, & de n'en passer aucun sans manger, excepté le vendredi . Il ajouta que la nuit precedente, lorsque l'on estoit à table, il avoit remarqué un des freresà qui le demon avoit perfuadé de prendre quelques pains pour les manger en cachette, '& faire semblant de de direction paffer des journées entieres sans manger comme les autres. Le 4000coupable vint auffi-toft se jetter à ses piez, & Theodore au contraire luv couvrit le visage, afin qu'il ne fust pas reconnu disant 'qu'il epargnoit sa soiblesse propre en epargnant celle de ce Re. Quit infor-

ligieux . Il alla un jour avec 40 Religieux fur la montagne couper du bois dont il avoit besoin pour bastir, & en envoya 40 autres pour ipper ipue. le mesme sujet à une journée de là.Le soir du premier jour, lorsqu'il se mettoit à geroux pour faire la douzieme priere de Vespres. Dieu luy fit connoiftre que quatre de l'autre compagnie.

qui estoient d'ailleurs sort reglez, s'estoient un peu amusez à rire & à railler ensemble. Sur cela il quitta le travail qu'il avoit entrepris, pour s'en retourner à Paban & envoya dire aux autres de s'y rendre en mesme temps. Quand on sut arrivé, 'il sit une das. exhortation fur la maniere dont doivent vivre des Religeux, representa fortement par beaucoup de passages de l'Ecriture la faute de ceux qui avoient contrifté le S.Esprit, & les exhorta à recourir aux larmes de la penitence. Il parloit encore lorsque fiés a. les quatre coupables se prostemerent à terre avec de Igrands gemissemens, en conjurant leurs freres de prier pour eux. Tous les autres se mirent aussi à pleurer; & l'assemblée finit ainsi. Mais depuis ce temps là ces quatre Religieux firent un tel progrés dans la vertu , qu'ils servoient d'exemple à tous les autres .

Une autre fois que quelques freres estoient allez dans l'isle 8-69.2 ramasser "des herbes qu'on avoit accoutumé de saler pour la provision; au bout de cinq jours Theodore envoya querir l'un d'eux nommé Moyfe.Il dit qu'il viendroit avec les autres quand on auroit achevé. On l'amena neanmoins malgré luy au faint Abbé, qu'il trouva accompagné de deux des plus faints de la maison, Plentacle & Hidore, mais fondant en larmes à fon fujet'il luy reprocha sa negligence à se corriger- de ses mauvaises pensées, dont il l'avoit "fouvent repris, l'estant allé chercher pour cela nuit & jour dans sa cellule. Moyse voulut s'excuser, & dire comme il avoit déja fait d'autres fois, que ce n'estoit que des suggestions du demon: surquoi le Saint luy declara que jusques alors les demons n'avoient point encore eu la permission de l'attaquer; mais que puisqu'il meritoit de leur est re abandonné, il avoit receu ordre de le chasser. Il dit en mesme temps à quatre Religieux bien forts de le prendre & de le mener à un village affez proche dont il estoit: & dés qu'il fut à la porte du monastere, il fut posfedé du demon'Il paroift que Theodore avoit eu revelation de 4 la perte de cette ame .

V.S.Paco-['Psentaese que Theodore voulut avoir en cette occasion pour me f 28. témoin de sa conduite, Jestoit le plus ancien de tous les disciples 8-29-6. de Saint Pacome. Isidore aussi estoit assez agreable à Dieu pour en 847-6. obtenir des graces extraordinaires. Il estoit encore rempli de 8-67.c. la prudence de Dieu, & d'une extreme douceur, de forte que Theodore luy confioit quelque fois le soin des autres.

Une autre fois S.Theodore estant le soir avec ses Religieux à 8.690. Pabau, il parut tout d'un coup plein de joie: [& comme on luy en demanda le sujet, Jil dir qu'un Religieux d'un monastere qu'il Hift. Eccl, Tom. VIL

avoit établi prés de Ptolemaïde, venoit d'entrer dans le ciel, 'parcequ'il avoit toujours esté fort pur dans sa foy, qu'il avoit conservé son corps dans une chasteté toute entiere; '& que pour les defauts qu'on avoit "remarquez en luy, 'Dieu les avoit puri. &c. fiez par diverses maladies qu'il luy avoit envoyées. Ce moine se nommoit Parour.

Dieu luy decouvrit de mesme qu'un nommé Patquelse Religieux de Pabau où il avoit un fils,enseignoit à ce fils & à un autre jeune Religieux, une doctrine contraire à celle de la Resurrection. "Il l'en convainquit publiquement, & luy fit recon. &c. noistre la verité par l'autorité des Ecritures . Parquelfe non seulement convaincu, mais converti, se jetta en pleurant aux piez de ses freres, en les conjurant de demander à Dieu qu'il luy pardonnast cette faute avec les autres dont il estoit coupable ; & tous l'ayant auffi-tost fait avec joie, il accompagna leurs priees de ses larmes; "rendant en mesme temps gloire à Dieu, qui ocques. avoit tiré de fon erreur . ]

## 北京部长:并图长:并图长:治图长:治图长:并图长:并图长:并图长: ARTICLE X

S.Theodore & S.Antoine promettent l'indulgence de Dieu aux penitens:Le premier predit la paix de l'Eglife.

Boll.14, may,g. 70 8. # g.69.5

g.70.a. 2 g.69.E

A U mois de novembre[de l'année 353, ou 354,] Theodore ayant encore mené divers Religieux dans une isle, afin d'y amasser du bois pour bruler; l'un d'eux nommé Patrice y fut piqué d'un grand afpic qui luy avoit tellement enfoncé les dents dans le pié, qu'un autre moine ne put l'en arracher qu'avec beaucoup de peine, & de danger pour luy mesme. Tout le monde crut que Patrice alloit tomber mort : mais Theodore y estant accouru, fit le signe de la Croix sur la plaie, & dit à Patrice qui pleuroit, [ car il estoit encore sort jeune, ]qu'il ne craignist point, parceque J. C. l'avoit gueri-& cela se trouva veritable. quoique plutieurs des Religieux eussent eu peine à l'esperer. Ammon qui raporte ce miracle y estoit luy mesme present; '&c il y ajoute une autre chose [ encore plus difficile à croire, dont il affure avoir auffi esté témoin. [C'est pourquoi nous raporterons ce qu'il en dit , laiffant aux personnes de pieté, éclairées dans l'esprit & la discipline de l'Eglise, à en juger, & à y faire les reflexions qu'ils trouveront à propos. ]

'Le" 22 du mesme mois de novembre, Theodore sie assembler 16.d'Athyr.

auprác le luy rous les Religieux qui efloiere weaus dans l'île ga nombre de cent, de îl leuv di qu'il y avris longeremp que Dieu luy avoit revelé une chofe, de qu'il venoit de luy ortionere encore de la leur direc cell que prefencelante ous les lieux oil e nom de J.C. efloit adoré, ceux qui gardoient comme eux la 16 y apoltalque, avoient rependu des larmes pour leurs pecher, de que Dieu » agreant leur proitence finocre, avoit effacé leurs offacies. Vou donc, ajouta r.d. qui avez pleure vératablement judque aurique.

" agream teur princine intere ; a voice veritablement judques aujour" d'hui les fautes que vous avez commifés depuis le battefine, fa" chez tous que vous en avez obtenu le pardon. Que chacun de b

» yous'folie donc la mifericorde du Seigneur.

Deux heures aprés, il dit à quatre des freres d'aller à la pointe b de l'isle attendre Theophile & Coprés qu'il avoit encore jenvoyez à Alexandrie. Ces quatre ayant obei, apperceurent bientoft le bareau où estoient les deux autres, & leur firent figne d'aborder dans l'isle parceque Theodore y estoit . Ils s'embrasserent tous avec un extreme étonnement, [ de ce que Dieu relevoir si precifément toutes choses à leur faint Abbé. Et leur admiration s'augmenta encore dans la fuite. ] 'Car Theodore dit à ceux qui cvenoient d'arriver, qu'ils avoient vu Saint Antoine; & ils luy en apportoient mesme une lettre écrite en egyptien. Elle contenoit la mesme chose que ce que le Saint venoit de dire, savoir que Dieu luy avoit ordonné de luy mander ce qu'il luy avoit revelé longtemps au paravant, que beaucoup de ceux qui adoroient J.C. avec une vraie[foy,]ayant gemi & pleuré presque dans toute la terre pour les pechez qu'ils avoient commis depuis leur battefine, Dieu avoit accepté leurs gemissemens & leurs larmes, & avoit effacé les pechez de tous ces vrais penitens commis jusqu'au jour que sa lettre luv seroit renduë.

"Theodore aprés avoir lu cette lettre, la fit lire devant tous les efieres, 'qui jeciteren le Viglego contre terre, de pleureren en la 4, perdence de Dien judga'à ceque le Prefirequi ethoir prefern finit la piriera port quoy Theodorie quota, que tous les efforis celefles échloient rejouis de leurs pleurs; que Dien avoie coust leurs pireres, d'avoir effacé les poches que quelque una d'eux avoien commis, mais qu'il sa voient lavé par ces larmes fortés du fond de le parle que S. Antoine d'e luy venione de leur declarer de fa part. Ca proples cauferent une grande pice parmit tous ceux qui

2. les entendirent : & Theodore 2 ordonna en meline temps à Am-2 de lay predit qu'il le feroit, a'il fiut manieus au lieu de manieus , comme il y a affer d' appurence.

SAINT THEODORE. mon de publier un jour ce qu'il avoit vu & entendu parmi eux. foit en cette occasion, soit dans les autres.

d|62 f|72,c.

g.70,d,

2.71.2.

g.70.f.

g.71,a.b,

g.71.4.

c.

'Aprés qu'Ammon eut demeuré trois ans avec Saint Theodore, il apprit par hafard des nouvelles de son pere & de sa mere, qui ne pouvoient se consoler de ne savoir ce qu'il estoit devenu.'Il pria S. Theodore de luy donner deux Religeux pour aller confoler fa mere, & revenir, & Theodore luy dit que fa mere effoit devenue Chrétienne see qui luy rendoit cette confolation moins necessaire, mais qu'il falloit qu'il s'approchast d'Alexandrie, & qu'ainsi il luy conscilloit d'aller demeurer à Nitrie avec les Saints de ce quartier là . Ainfi Ammon l'ayant embraffé le conjura avec beaucoup de larmes de prier pour luy, & s'en alla voir ses parens, aprés quoy il se retira à Nitries vers le mois d'aoust de l'an 355.)

Six mois aprés Saint Athanase fut chassé d'Alexandrie par les le 9 servier Ariens, qui exercerent ensuite \* une horrible persecution contre 156 tous les Catholiques/& cela donna occasion a Ammon de rapor-

ter à ceux de Nitrie ce que Theodore avoit preditsen 353, lde la violence & de la fin de cette persecution/Saint Theodore écrivit aussi luy mesme aux Prestres, aux Diacres & moines de Nitrie, pour les affurer "que Dieu abatroit enfin l'orgueil des Ariens, & &c. auroit pitié de son Eglise, & qu'ainsi il falloit souffrir sans perdre courage, en attendant que les iniquitez des Ariens fussent confommées. Il envoya cette lettre par quatre de ses freres, qui avoient ordre de la rendre à Ammon. Ammon la montra aux Prestres, & par leur ordre la lut le dimanche devant tous les

folitaires, 'qui en glorifierent Dieu : & l'un d'eux l'alla porter à Dracone Evesque d'Hermopole [ & de Nitrie, ] que les Ariens avoient fait bannir .

[Voilà en abregé ce qu'Ammon mesme raporte dans sa lettre à b.d62.e.f. Theophile d'Alexandrie, Jqui l'avoit prié de luy mander ce qu'il savoit de Theodore.'Il en avoit déja dit une partie à S.Athanase, qui selon la connoi ssance qu'il avoit par luy mesme de la vertu de ce Saint, f comme nous le verrons bien-toft, I n'y trouva rien d'incroyable: '& Theophilen le remerciant de ce qu'il luy avoit envové affure qu'il avoit déia fouvent out raporter les mesmes choses. [Mais quelques grandes que soient les merveilles qu'Ammon à mises par écrit, Jil en a supprimé beaucoup d'autres qu'il avoit vües aufli, mais qu'il a cru eftre audeffus des personnes foibles, entre les mains desquelles son écrit pourroit tomber.

\*\*\*\*

## C#30101060018000180040404040001004040404040404

#### ARTICLE XI.

Saint Theodore, fonde ting nouveaux monasterer, apprend de Dieu la mort de Julien: Arteme vient chercher S. Athanase à Pahau.

[ DOUR continuer maintenant ce que nous trouvons ailleurs fur Saint Theodore, nous pouvons commencer Jpar les mo- Boll. 14. may, g. nafteres qu'il a ajoutez aux neuf dont la Congregation de Ta- 44-3/47-2benne estoit composé à la mort de Saint Pacome. Nous en avons g.st, b. vu un dixieme formé dés devant Pasque de l'an 25 25 c'est à dire des la premiere année de S. Theodore. Ce peut estre celui l'ou'il 8 69.0. avoit basti avant 355, fort loin de Pabau, auprés de Ptolemaide ville de la[haute]Thebaïde, 'dont on la fait metropole. " On en Geo. fac. p 183. marque[encore]trois, [autres,] l'un au territoire d'Hermothis ou Boll.gaya. Hermonthis entre la grande Diospolis & Latople, & deux nommez Cais & Obi vers [la grande]Hermopoleja l'extremité sep-tentrionale de la basse Thebaïde.]Il y établit la mesme discipline que dans les autres monasteres : [Le premier pouvoit estre entre Hermothis & Ptolemaïde. ] On remarque particulierement des deux demiers, qu'il les fonda par l'avis d'Orfife, [peut-estre parcequ'ils estoient dans une autre province que les autres. Il fonda à un mille aussi un monastere de filles à Bechré, à une petite demi-lieue de Pabau, & les fœurs de ce monastere avec celles de celui de Men fondé par Saint Pacome, faisoient les étofes de lin & de laine dont les Religieux avoient besoin, suivant l'ordre du grand œconome, qu'elles recevoient de Pierre établi leur Superieur [par S.

Pacome, 1 & d'Eponyque fon facceffeur.

Theodoceallor vitére les monatteres de Cais & d'Obi<sub>s</sub> en l'an E<sup>41,e</sup>,
361 au plutand, lorsqu'il rencontra, fur le Nil prés de Cais;
461 au plutand, lorsqu'il rencontra, fur le Nil prés de Cais;
Anteme Due d'Egype e, qui s'en allot etherche 5. Athanaíe a
Pabau parmi les moiens de Tabenne, les Ariens s'étlant perfurdez que comme il ainoit beaucony oe s'inism soines; il pouvoir
s'êthre caché parmie un. Deu revela à Theodore ce qu'il versoir
s'êthre caché parmie un. Deu revela à Theodore ce qu'il versoir
s'êthre caché parmie un. Deu revela à Theodore ce qu'il versoir
s'êthre caché parmie un.

s'éthre caché parmie un.

s'

з. пінинтос тру Je ne fçay fi ce ne feroit point qu'il leur foundffeit la laine & le lin. Qqq iij

C 2017/75 gB

Car Arteme ayant fait ranger ses soldats en armes durant la nuit autour du monastere, y entra avec des archers, & y causa d'abord quelque frayeur, que Pecuse appaisa bien-toft. Il demanda celui qui gouvernoit, "& Pfarphin grand œconome s'estant &c. presenté, il luy dit l'ordre qu'il avoit de l'Empereur de chercher Athanase, qu'on disoit estre chez eux. Psarphin luy répondit qu'Athanase estoit veritablement leur Pere, mais qu'il ne l'avoit jamais vu; Arteme ne laissa pas de le chercher inutilement dans le monastere; aprés quoy il demanda que les Religieux vinssent à l'eglife prier pour luy: mais ils répondirent que l'Abbé l'Theodore, ou S. Pacome, 3 leur avoit défendu de prier avec ceux du parti des Ariens, & Arteme avoit avec luy un Evesque de cette secte. Ainsi ils se retirerent, & Arteme alla faire tout seul sa priere dans l'eglife, dont il fortit ensuite tout effrayé, en disant qu'il estoit presque mort dans une vision qu'il avoit eue. Il quitta aussitoft le monastere, où Theodore estant revenu, & ayant appris ce qui estoit arrivé, il en glorifia Dieu.

qui ettoit arrive, il en giorina Di

Ce que Thodore avoit dit en l'an 352, de la persecution qu'un Prince payen devoit bien-toft faire à l'Églife, se verifia dans Julien, squi aprés s'estre revolté dans les Gaules contre Constance en 360, se trouva maistrede tout l'Empireau moisde novembre 361, Jeinq ans & neuf mois depuis que S. Athanase eut esté chassé d'Alexandrie, [l'an 356 au mois de sevrier.]]] ne put persecuter l'Eglise que jusqu'au [26 juin 363,]qu'il sut tué dans la guerre de Perfe. S. Athanase chasse d'Alexandrie par Julien, estoit alors à Antinoé [dars la basse Thebaide, joù S. Theodore & un autre faint Abbé nommé Pammon, le virrent trouver tous deux en un mesme jour. Comme Julien avoit envoyé des ordres pour oster la vie mesine à S. Athanase, il se mit avec Pammondans le bateau de Theodore qui estoit couvert, pour aller dans ses monasteres [vers Hermopole,] '& les moines de Theodore se mirent à terre pour tirer le bateau. Au bout de quelque temps Saint Athanase remarquant que Theodore & Pammon fourioient "entre eux, il &c. en demanda le fujet: Ils se prierent l'un l'autre de le dire, & enfin Theodore l'affura que Julien venoit d'estre tué, qu'il auroit pout fuccesseur un homme excellent, qui le rétabliroit dans son Eglise, mais qui vivioit peu: & tout cela se verifia [dans Jovien. ] C'est ce qu'Ammon dit avoir appris de la bouche mesme de S. Athanase peu aprés la mort de S. Theodore.

Lorque l'Eglife jouifloit de la paix aprés la mort de Julien, la mortalité fe mit parmiles moines de Tabenne en forte qu'il n'y

8-49-A.

# 7t.b.

avoit point de jour qu'il n'en mourust un ou deux. C'estoit [vers le mois de juin, lorsque le Nil commençoit à inonder les terres; de sorte que les Religieux avoient peine à gagner la montagne ob ils avoient accourumé d'aller enterrer leurs morts. Comme les eaux croissoient toujours, ils demanderent à Theodore ce qu'ils feroient pour le premier qui mourroit, parcequ'il n'y avoit plus moyen de le porter à la montagne. Theodore leur répondir que s. Dieu leur epargneroit cette peine: Et en effet, il ne mourut plus

personne jusqu'à ce que les eaux fussent retirées.

'Au milieu de tant de merveilles que faifoit Theodore, il ne t. fongeoit qu'à la guerre que le demon luy faisoit fans cesse; & il ne rougissoit point d'avouer à ses disciples qu'il craignoit mesme d'y succomber & d'estre rejetté de Dieu, se considerant comme dans un chemin fort étroit bordé de deux precipices, de toutes les mauvaifes inclinations de la chair à gauche, & à droit des tentarions de la vanité. Ainsi les plus grandes confolations qu'il pust gaste. recevoir, estoient les humiliations & les traverses. Il vouloit qu'on les receuft comme autant de perles, a fin d'estre toujours disposé à en recevoir de nouvelles & à aimer ceux qui nous les causent comme les auteurs de nostre bonheur, au lieu que quand on les souffre avec patience, mais avec peine, il est difficile de conserver la charité pour ceux qui nous font fouffrir; & il est à craindre que nostre peine s'augmentant par la continuation des afflictions . nostre patience ne diminue & ne succombe enfin tout à fait.



Saint Theodore re çoit S. Athanase, & demande à Dieu de mourir TERs le commencement de l'an [ "365,] Theodore ayant Boll.14

appris que S. Athanase venoir en Thebaide par le Nil. il 49.4,6 prit la mesme voie pour aller audevant de luy avec ses principaux Religieux. Ils le rencontrerent audessous du diocese d'Hermopole; & quand le Saint les vit approcher, il dit d'eux ces paroles » du Prophete: Qui font ceux-ci qui volent comme des nuces, & » qui viennent 'à moy comme des colombes avec leurs petits ?

Theodore le fit faluer d'abord par les plus anciens des freres , aprés lesquels il le salua aussi: & leSaint sachant que c'estoit luy. luy prit la main, & luy demanda des nouvelles de sa Congresation. Les moines [de Tabenne] qui estoient environ cent, com-

mencerent enfuite à chanterox à glorifier Dieu.

(S. Athanase s'estant misà terre pour arriver en quelque ville.) Theodore prit la bride de l'afne fur lequel il effoit monté, durant que les freres continuoient à chanter; & marcha toujours ainfi auprés, de luy au milieu d'une foule innombrable de perfonnes. & de quantité de flambeaux [car c'eftoit ce femble la nuit, lavec un courage & une humilité que S. Athanase ne pouvoit se lasser &c. d'admirer & de faire admirer aux autres. Aprés qu'il eut employé quelques jours à visiter les villes d'Antinoé & d'Hermopole, il vint aux monasteres[de Cais & d'Obi,]où il fut fort satisfait de l'affection fincere qu'il vit que tous les freres avoient pour luy ; & il en glorifia le Seigneur. Il voulut voir l'eglife, le refectoire. les cellules & tout ce qui estoit dans la maison, & il fut extremement edifié de tout; de forte qu'il dit ces paroles a Theodore : Vous faites une grande œuvre d'affifter ainsi les ames: J'ay " fouvent oui parler de vos reglemens; & tout y est parfaitement « bien: le croy voir JESUS CHRIST en vous voyant.

Il patía quelques jour dans ces monafteres & comme la fefté de Frágue fellos proches, il exbanz Theodora à l'en recomer pour la celebreffa Pabaul y avec tous fas fireras, felos la courtume de laur Ordrec & foofique I Theodora le pria, en le quitant, de se fouvenir felloy, il luy répondit par les parolles du péasume; Si je en coubil. Il certivis par luy à Ordréc à a consist fireras, pour leur so, un colles, le revision par luy à Ordréc à a consist fireras, pour leur so, un le consistent de la co

mefme.

g. 50,4

T. Thiftoire ajoute-enfuire, que Thocdore faifoire eq u'il pouvoir pour condicer Ordife, éday faire ubiller les peines qui l'avoient obligé de quitter la conduite des moines III le tira enfine ua leu de fa retraite de Monocie, de le fiv entrà Pabau pour y vifier les fieres comme leur veritable Abbé. Il vint audevant de luy avec tous ceux de la maifon pour le recevoir, de oblige a de faire l'infirmétion Jaquelle il ecouta comme fon disciple. Depais cela lis fiures econor plus uniqu'il n'avoient jamais effé, n'estlant ex.

veritablement qu'un cœur & qu'une ame felon la grace qu'ils avoient receué du Seigneur. "Theodore ne vouloit pratoiftre en tout que comme fecond, ne faifant rien qu'il n'en eust pris avis d'Orfife. Ils alloient l'un aprés l'autre vititer les monasteres. [Tous leurs foiss ne purent neamnoiss empsécher que'la mul-

tiplication

tiplication des terres, des bateaux.[& des autres commoditez,] n'augmentaft dans la Congregation le foin des choses temporelles , & ne diminuaft celui des spirituelles . Theodore en estoit b. percé de douleur. Il repandoit des larmes, faifoit des jeûnes & des veilles extraordinaires se revétoit d'un cilice durant la nuit. Il alloit souvent prier à trois milles du monastere, sur la montagne où estoient tous les combeaux des freres & un Religieux l'y ayant une fois suivi de loin, entendit une longue priere qu'il fit fur le rombeau de Saint Pacome où il demandoit à Dieu qu'il le retirast de ce monde, puisque l'on n'avoit plus soin d'y faire du bien ; & qu'il n'abandonnast pas neanmoins ses serviteurs, mais qu'il leur inspirast la crainte des supplices eternels, & la volonté de ne point sortir de sa voie.

La feste de Pasque estant ventie, un de Religieux nommé c Heron, qui etloit de la ville [ d'Alexandrie, se trouva extremement malade; de forte que le samedi saint au soir, Theodore ayant quitté l'office pour le venir voir, eut à peine le loisir de luy dire quelques paroles avant qu'il expiraft , Il luy ferma les yeux & dit aux affiftans que cette mort scroit suivie d'une autre à laquelle on ne s'attendoit pas. Les freres passerent la nuit à veiller & à lire auprés du corps : & le lendemain au matin qui estoit le dimanche de la joie, selon l'expression de l'historien, on

l'enterra en chantant [ des pseaumes . ]

### THE THE PREPARE THE THE THE THE THE PREPARE THE STEELE ARTICLE XIII

Mort de S.Theodore: Il eft bonoré par les Saints & par l'Eglife

PRES que les festes furent passées, ] Theodore parla à Boll, 14 may, g. tous les freres qui estoient venus de tous les monasteres 10.c. les celebrer avec luy les exhorta à la vertu avec d'autant plus d'ardeur, qu'il savoit que sa fin estoit plus proche, & les renvoya chacun chez eux. Il romba malade enfuite & Orfife qui l'affiffoit avec les principaux des freres, voyant que sa maladie augmentoit. fit affembler tous les Religieux, & se prosternant en terre avec eux, il demanda à Dieu autant par ses cris que par ses paroles, qu'il luy plust de l'oster du monde, & d'y conserver Theodore; puisque nul n'estoit si capable de conduire les autres, de les encourager, & de les corriger de leurs defauts. Ils passerent trois jours de la forte, [ mais ne purent retenir fur la terre celui que Dieu se hastoit de couronner dans le ciel . ] Hift. Eccl. Tom. VII.

"Ainfil Deodore arriva là d'emiere hèure, & pria Orifié de luy differ si l'avoir betté en quelque choic. Là doubur de l'estames empechènere Orifié de luy répondre, & Theodore ajoura; Ma « conficience ne me reproche poir d'avoir jamais offiend in vous « niaucun des frens: car Dieu m'elt témoir qu'untern qu'il m's « ellé potible, e ri « aj aimais oeglie mon faitur ni et al d'eautres, « & cela ne m'elt pus venude mony, 'mais de la miéritonne de Dieu. " ac. En achevant ces pursoles il rendut l'éprife, le "27; jour d'avril[en « l'an 59; 'autres que l'on espeut siger par divertés circonflances sub-tress-de-l'hildierré, d'ain fellant exone s'agé que d'environ y 3ans, 'Il Nors ?, fut porté avec le chant des pleaunes fut la montagne, & enterna au lieu d'Ol na voica acouture d'esterne le sfrens mais quelques uns des principaux le transferrent de là, & le mirent auprés du corp de S. Pacome .

Oone fauroit exprimer quelle fut la douleur que fea Refigieux entre de le prêtre. Des qui li fu exprés , leurs pleum de leurs gemilfemens fe înexe extendre jusque de l'autre colté du Nik. de lis demeutreur pultufaus pius comme accablez d'une profionde trifleficoutre qu'ils aimoient fa vertujis voyoient qu'ils effoience unx mémes prives d'une fig and biende, que céllotien Heurs fautes qu'il avoient obligé de demander à Dieu de mouirs. Saint Athanafe metime n'appris fa mort qu'avec beaucoup de douleur, d'el la cérnoigna dans une lettre qu'il écrivi à l'orific de àtous les Refigieux-mais il see schora en même temps à fe consolier par éve.

la vue de la beatrique donc ce bienheureux puilfoit, tê à longer moins à pleurer à mort d'un fignand hommesque inturer la vertu pour arriver à une mort au fignand hommesque inturer la vertu pour arriver à une mort au fil heureufe que la freuze II témoigne une viennation extraordisaire pour foi memer, judiqué d'embler que de la comme public à la faire entrement de ce qu'il avoir faire de plus grand , chant tout ce qu'on luy en disoir, il ne trouvoir tien qui ne luy qu'unit crayable qui qu'il fui au difficile de l'idée qu'il en avoir com-

Esja.6 Theophile d'Alexandrie le regardoit comme un homme admirable, fur ce qu'il en avoit oui dire à differente perfonnes; de pour s'en affuere davaratage; il obligea Ammon de meutre par cein ce qu'il avoit figuede luy dans les trois ans qu'il avoit piller. Gena.4. dans fon monaftere Genande dit qu'il a effe aufib-lien le incoerfeur de la grace que de l'autorité de S. Pacome. Il luy donne le le-ti-p.3916. it de Perfitte, quoinge les hifdires originales de fa ve ne difiert

ceue lorsqu'il l'avoit vu .

E-51-2,

£-71.C.E.

SAINT THEODOR E. 499
point qu'il l'air eu'il flet au moinsafte clair qu'il ne l'avoir pasà g.m.d.
la fin de l'an 35 3 (Nous avors dép parlé) de troi lettres que cet rannet.
auteur die qu'il d'evitrè à fer Religieux, de door l'une s'eft confer-tage,
vée jusques à rous [Elle peut avoir elle mile en latin par Saint 66.

attetti un qui tetti a les Reingas, Cottait in Set tottain 66.

Jerome, Jpui/qu'il dit qu'on l'avoit prié de traduire quelques 831écrits pour des Religieux de la Thebaide, qui n'entendant pas le
grec ai l'egyptien,ne pouvoient profiter des preceptes de Pacome,

de Theodore, & d'Orfife, écrits en ces langues.

V, Trouche

(\*\*Quelques' une saportent à ce Saint les clopes que Caffien

n' de Fate- donce à un Theodone qu'il avoir vu Mais il pard d'un folicitaire

nd. des Cellules, & non d'un Abbé de Taberne, [Quelque celluici Beita, amay,
foir mort le 17 d'avril, nearmoins les Gress en font la felle le 16 49/16.

de may comme pour la pinalte à celle de S. Pacome dons its font

la veille. On trouve le merine pur den un calendrier des Caphines

mensaire de la comment de la comment de la commentation de la commenta

## AL ADARDADADADADADADADADADADA

ARTICLE XIV.

Orfife reprend la conduite de ceux de Tabenne. Leur état à la fin du IV. fiecle : Minaftere de la Penitence à Canope.

'S ANN Athanase dans la lettre qu'il écrivir aux moines de δολικονηγο.

Tabence après la mor de S. Theodors, pire extremement 3<sup>13</sup>
Tabence après la mor de S. Theodors, pire extremement 3<sup>13</sup>
Tabence après la mor de S. Theodors, pire extremement 3<sup>13</sup>
to gent letté déficile de écre excuelle, γ'X a dini il s'en acquita avec 8<sup>33</sup>
toute la fidelité qui luy fut possible. Dece luy donne une nouvelle

force pour cola, avec une pius grande incilligence des Ecritures,

[δ' luy fit la grace) le gouverner long-temps toute la Congrega
tion dans une heureute ranquilliste. 'Il pear efter mort le 15 de 3<sup>13</sup>
juin, auquel quelques offices frantiérites des Greca marquent un

SOrfié.

'Gennade dit que ce faint flacceffeur & Collegue de S.Pacome Gana e p. & de Sain Theodore, eflate prafitiemene influit des fainces Ecritures, compofa un ouvrage affaifonné d'une fageffe divine, est l'on trouvoir tout ce qui effoit neceffaire pour la perfection de la diférpline monaflique, de ob prefque tout l'ancien de le souveau T.Eflatmene effone exploje d'une maniere fort abergée,

Rrr ij

& propre au besoin que des moines en peuvent avoir . Il donna ; dit-on cet ouvrage à ses freres un peu avant que de mourir, comme fon teltament.[Ce font apparemment ces] 'preceptes d'Orfife 33. que S. Jerome témoigne avoir traduits en latin, avec ceux de S. Pacome & de S.Theodore: ("& nous ne voyons point non plus de Nora 1,

p. 6 / Bib. P.t. 5. difficulté à croire que c'est Jl'ouvrage inutilé La doctrine d'Orfife, que nous avons aujourd'hui tant dans la bibliotheque des Peres que dans le recueil des regles faites il y a plus de 800 ans par S. Benoist d'Agnane, qui en a aussi inseré diverses choses dans sa

Concorde des regles. Cet écrit est une exhortation à la vie &c à la Coderg.p.69. 9 vertu monastique, adressée particulierement aux Superieurs. 4 II y cite souvent les instructions de leur saint Pere se est à dire de S. 4 1 cac. \$ 11.8c. Pacome, 'qu'il y nomme en divers endroits avec ce titre. Il estoit 6 6 56. alors ou au moins il croyoit estre, prés de consommer son sacrifice. & il proteste à ses freres que depuisque Dieu luy avoit confié le foin de leur conduite, il n'avoit point cessé, [ non plus que Saint Paul, de les animer tous en particulier & par ses paroles & par

ses larmes à s'acquiter de leur devoir.

957-

[Orfife peut avoir eu pour successeur un nommé Ammon Car Rufin ou S.Petrone dont il décrit les voyages faits vers l'an 204.] Vir.P.l.a.c. 3.p. 'dit qu'il avoit vu dans la Thebaïde Ammon Pere d'environ trois mille folitaires de Tabenne [Il l'avoit vu fans doute dans les mo-C 24.P.4\$5.1. nasteres d'auprés d'Hermopole; ] Car Petrone n'alla point jusque

dans la haute Thebaide, & ne passa point ce semble la ville de

Lyque, [qui est un peu audessus d'Hermopole.] Pallade auteur de l'histoire Lausiaque, qui avoit penetré jusqu'au pays de ceux de Tabenne, & qui avoit entré dans le moc.39-P-957.b. nastere qu'ils avoient à Pane, dit qu'il y avoit dans cette maison c.38 39.P.956. 300 Religieux, qui s'occupoient à toutes fortes de métiers.'Il

ajoute qu'il y avoit bien sept mille solitaires de cet Ordre, repandus en diverles maisons de deux on trois cents Religieux chacune que dans le grand monasteres de Pabau il y en avoit treize ou quatorze-cents, & que ce nombre qui avoit commencé du temps c 10.p.918.d. de Saint Pacome, s'y estoit toujours entretenu depuis jusques au temps qu'il écrivoit sc'est a dire jusques en 420. J'Sozomene l'a SOI.1.7.C.14.P.

518.6. fuivi en cela, disant que le grand monastere de Tabenne, [ou plutost Pabau, ] estoit composé d'environ 1300 Religieux, & toute la Congregation ensemble de sept mille. [ Ils encherissent tous deux beaucoup audessus de Rufin: & neanmoins ils ont en-

core beaucoup affoibli la verité, si l'on suit ] ce que dit Cassien, Canfinff.L.4.c. que dans le monastere de Tabenne il y avoit plus de cinq mille

Religieux sous un seul Abbés ou ce que dit S Jerome en l'an 404, & qui est encore plus exprés, ] 'qu'il s'y en rassembloit prés de Cod, reg p. 14cinquante mille pour celebrer la feste de la Passion & de la Refurrection de noître Seigneur, '& que chaque monastere "avoit P 33. environ douze ou feize-cents Religieux, Mais Pallade oui écrivoit vers le mesme temps que Cassien, & seize ans aprés Saint

Jerome, paroift avoir efté mieux informé de ce qu'il dit. ] 'Car Lauf.e. 39. p. outre qu'il avoit esté luy mesme dans le monastere de Pane, 957,b. 'Aphthone qui tenoit le second rang dans le grand monastere a I'de Pabau, leftoit for ami particulier. Ammon n'en conte qu'un Boll 14.may.g.

peu plus de deux mille affemblez à Pabau en 353 pour celebrer

la feste de Pasque. La traduction que fit S. Jerome en l'an 404, des ouvrages de S. Cod.reg.p.31-Pacome, de Saint Theodore, & d'Orfife, paroift avoir esté faite particulierement pour les moines du monassere de la Penitence. fondéen un lieu appellé Canobe. [Ainsi on ne fera pas sans doute

difficulté de croire que ce monastere estoit de l'Ordre de Tabenne, & que c'est celui mesme Jqu'Eunape dit avoir esté établi Eun. e. 4. p. 64. par Theophile à Canope au prés d'Alexandrie, "lorsque l'on y eut fe L. 9 56. ruiné l'idolatrie par ordre de Theodose Cela se confirme tout à Soldie paro note 41.

fait par ce qui est dit dans la III. action du Concile de Calcedoi- s. ne, que le fobourg d'Alexandrie nommé autrefois Canope s'ap pelloit alors la Penitence, & que c'estoit un lieu d'asyle & de refuge, parcequ'il effoit tout entier fous la protection du faint mo-

nastere des Religieux de Tabenne.

V.s.Pace-

me pose o

['Gazzus croit que c'est ce mesme monastere des Penitens ap. Casa, a,p. 1070. pellé la Prifon, dont S. Jean Climaque dit des choses aussi extra- Jose co, s.p. 115. ordinaires qu'edifiantes : " & on n'a point fait difficulté de suivre & ce sentiment dans la justification du cinquieme degré de ce Saint. 4 ir pr. p. 36-On y ajoute seulement qu'il se peut faire que depuis S. Jerome ce fieu ayant esté uni au grand monastere dont parle Saint Jean Climaque, il ait esté destiné particulierement aux Religieux tombez dans le crime, qui avoient besoin de penitence. Il se peut faire aussi que ce grand monastere soit celui mesme que S. Jerome appelle la Penitence, & que celui-ci ait formé celui de la Prison pour ceux qui estoient tombez dans de grands pechez.] 'On croit Soz,n,p.17.118-

mesme que tout le lieu de Canope autrefois insame pour les delices & les debauches, & toute l'ille où il estoit, portoit le nom de la Penitence. Il est certain au moins que le grand monastere Joelfreed 11. n'estoit pas fort loin d'Alexandrie, [non plus que Canope: ] b & P61. celui des Penitens n'estoit qu'à un mille de l'autre.

Rrr iii

#### SAINT THEODORE

[Comme le monastere de Canope estoit prés d'Alexandrie, bien loin des autres monasteres de l'Ordre de Tabenne, il pouvoit bien suivre les mesmes regles que les autres; mais il est difficile de croire qu'il euft la melme union avec eux. & la melme depen-

dance du grand monastere de Pabau.]

16.P.L.sp.93.P. Nous avons une lettre de Saint Isidore de Peluse adressée aux 39.6. Religieux du monastere de Tabenne, où il les exhorre par l'autorité de S. Jacque, à se garder de l'ambition qui fait que plusieurs veulent estre maistres. [ On voit par là aussi-bien que par ce que nous avons dit de l'election & de la mort de S. Theodore, que la discipline s'estoit un peu relaschée & la pieté affoiblie parmi les Religieux de Tabenne. Cependant cet affoibliffement n'empef-Vis.P.1.2.6.2. p. che pas l'que Rufin ne parle avec eloge de leur mortification &

de leur filence, qu'il ne dise que c'estoient des hommes d'une abstinence incroyable, '& qu'il ne reconnoisse qu'ils passoient ingentis. C.34.P.485.2. pour estre audessus de presque tous ceux dont il parle , [ c'est à

dire de ce qu'il y a eu de plus eminent entre tous les solitaires de Cafn, inft.J., c. l'Egypte. Ce fut vers la fin du IV. fiecle, l'que S. Pinufe Prestre 10.5.85. quitta un grand monastere qu'il gouvernoit auprés dePanephyse dans la basse Egypte, pour venir aux extremitez de la Thebaside demander avec instance d'estre receu au monastere de Tabenne. en partie parcequ'il savoit qu'il estoit plus austere qu'aucun des autres.

Cod.reg.p.33 Saint Jerome dans la preface de leurs regles qu'il a traduites, paroift supposer que c'est ce qu'ils observoient alors; & il raporte

encore quelques particularitez de leur abstinence, qu'il avoit Laufic 38 p. apprifes d'ailleurs. Pallade non seulement lotte beaucoup Saint 915.80 Pacome, a mais represente encore avec estime la discipline qu'il # c.39.p.952 avoit vu observée dans le monastere de Pane Il avoit connu particulierement, comme on a dit, Aphthone serviteur de Dieu, qui vers l'an 420 effoit le fecond du grand monaftere de Pabau, c'est à dire peut-estre le grand œconome. On l'envoyoit à Alexandrie comme homme irreprochable, pour vendre les ouvrages des

Religieux, & acheter leur befoins. [Cassien est celui qui parle plus avantageusement de ceux de Tabenne. ] Il affure qu'il n'y avoit rien de plus austere qu'eux c,6.30.p.61.35. dans l'Egypre; & il releve neanmoins encore davantage leur obciffance. Il compose presque tout le quatrieme livre de ses Ins-

302 l.g.c.24.p. titutions de leurs reglemens. & des vertus qu'il pratiquoient. La 516.51 E. maniere dont Sozomene en parle [donne lieu de croire qu'ils honoroient encore beaucoup l'Eglise de Dieu vers l'an 440.]

SAINT THEODORE

'On croit qu'il faut entendre de ceux de Tabenne ce que Saint Bult.ori.p.101, Cyrille d'Alexandrie dit dans une lettre, 'que les Superieurs des Cyr.ep.601,52. monasteres de la Thebaïde estant venus à Alexandrie, l'avoient Pari de averti de quelques desordres dont on se plaignoit dans le Clergé. Il dit que c'estoient des personnes saintes, dont la conduite pouvoit justement estre admirée.

Il y avoit un monastere à Constantinople au XII. siecle , Bult.p.104. appellé du Philanthrope, composé de plus de 500 moines , qui observoient la regle de S. Pacome Il avoit esté fondé par Alexis Cangde Cl.4. Comnene qui y estoit enterré.

大型水·水型水 大型水 水型水 水型水 水型水 水型水 水型头

## MARCEL, EVESQUE DANCYRE

ACCUSÉ DHERESIE.



E nom de Marcel se trouve dans l'histoire des Concert, p. le Concile tenu vers l'an 314 à Ancyre capitale 1475.d. de la Galacie, où Marcel affifta en qualité de Everque de la mesme ville. On marque en effet Ath. fol. p. 812.2. evelque de la metme ville. On marque en enter qu'il estoit déja vieux en 336, & Evelque depuis Eus, in March. e. 1, p. 13 d'56 al

de Nicée, & il s'y opposa fortement à l'hereste d'Arius Il moin- 4Athapol, 2 p. tra que ceux qui le vouloient défendre effoient eux mesmes dans 72.6.1.p.134.d. de mauvais fentimens: desorte que les legats de S. Silvestre rendirent à Rome un témoignage avantageux à fon zele, & à la pureté de fa foy . On voit son ardeur contre l'heresse Arienne dans Epi, 71 ca.p. la confession de sa soy qu'il donna au Pape Jule [en l'an 341.]

'Aftere qualifié l'avocat des Ariens, ayant fait un ouvrage Ath.in Art.or. pour défendre les impietez de sa secte. Marcel se crut obligé de secrito jap. le refuter, & composa pour ce sujet un ouvrage, sintitulé selon S. 72 a Sondace. Hilaire, De la soumission de J.C. nostre Seigneur, & il paroist qu'il y 2 Hil se 1, p. 27. expliquoit cet endroit de la premiere aux Corinthiens, Lorfque 4 p. 18. J.C. aura remis fon royaume à Dieujon Pere & Ceftoit vers l'an 18 335, Jaffez long-temps aprés la mort de Paulin de Tyr qui fut fait / Eufin Mart 1. Evefque d'Antioche en l'an 331 PCet ouvrage estoit le premier e 4. P. 1941. que Marcel eust publié jusqu'alors, ill y faison divers eloges de 1,2,4,9,5,5,6 Constantin, à qui il vint luy mesme presenter son livre. Il y ra- 36.a.

massoit un grand nombre de passages de l'Ecriture pour établir P. 57 a ql. 1. L. 1. fes fentimens. 'Quoique l'ouvrage fust fort long, il ne l'avoit pas P.2,b. neanmoins divilé par livres, voulant, disoit-il, que son unité fust nne image de l'unité de Dieu qu'il y défendoit.

[ Les Ariens n'avoient garde de manquer à combatre cet ouvrage qui estoit composé contre eux . ] Nous avons encore les Sorr,1 1.e. 36 p. trois [ou plutoft les einq]livres qu'Eusebe de Cesarée fit exprés 72 cla.c.10. pour ce fujet, où il force les expressions de son adversaire pour y

AAth,vit.p 284 trouver deserreurs. C'est dans cet ouvrage qu'Eusebe s'explique plus elairement qu'en aucun endroit en faveur de l'Ariani (me, & 60 où il soutient les erreurs d'Astere comme les plus grandes veritez. Hier, v.ill e. 16. 'Aftere mesme écrivit contre Marcel, & l'accusa d'estre Sabellien:

p.105 %. 6 Epi-71, c.6-10. Co Saint Epiphane nous a confervé quelques fragmens d'un livre d'Acace de Cefarée en Palettine. fur ce fuiet mesme.

[1] ne faut pas s'étonner que les Ariens se soient fort échausez contre cet ouvrage de Marcel. Car par ce qu'Eusebe nous en a conservé en le refutant, on voit qu'il y parloit avec une extreme Eufli.e. p ia. force contre leurs dogmes, ] & contfe leurs personnes mesmes,

fans epargner ceux qu'ils reveroient le plus, & qu'ils vouloient p.1.1/c.4.p.19 faire passer pour des gents eminens en pieté & en science . 'Il attaquoit nommément Paulin de Tyr déja mort, Narcisse de F.18.d. Neroniade, Eusebe [de Cesarée,] '& mesme leur grand Eusebe p. 26 a,d. [de Nicomedie.] sans parler d'Astere. Il se plaignoit de quelques

discours qu'Eusebe avoit faits dans l'eglise à Laodicée & à Anp.15.d. cyre 'C'effoit apparemment Eufebe de Cefarée.4 Il s'y declaroit # P.21.12. auffi ennemi d'Origene.

114.

& non feulement les Ariens fes ennemis, mais encore beaucoup de Catholiques, ont cru qu'en combatant Astere, il estoit tombé Perdoget, a la. dans une extremité opposée.] Car on luy a attribué de nier avec ca 3.p.7 dThdre Sabellius la trinité des personnes divines, & de dire que le Verparlacto b be Dieu estoit une extension de la divinité du Pere, par laquelle il parloit & agiffoit audehors, & qu'il retiroit ensuite en luy mesme, sans qu'elle eust aucune existence propre & reelle, Que le S. Esprit de mesme n'estoit qu'une surextension de cette extension qui avoit esté donnée aux Apostres; & qu'enfin la Trinité s'étendoit ainsi, & se resserroit selon les différentes occasions: Que la premiere extension, qu'il appelloit le Verbe, s'estoit repanduë fur J. C. s'estoit unie à luy & avoit agi en luy pour operer le mystere de la redemption des hommes, mais qu'il ne s'estoit

[Cet ouvrage de Marcel a fait beaucoup de bruit dans l'Eglise,

Victor.Lz.bib. pas fait homme, & une mesme personne avec luy; 'qu'il s'estoit P.c.41.p.219.d. contenté

contenté de le gouverner sans s'en estre revétu ; '& qu'ainsi J. C. EufinMar.l.s. estoit un pur homme : ce qui estoit renouveller l'erreur de Paul P.76 Petut sup de Samolates, [pour eviter celle des Patripassiers, qui vouloient que le Pere euft fouffert la croix & la mort : J'Que cette union Euf.p.6.dll. a.c. mesme du Verbe avec]. C,ne dureroit qu'autant que ce monde, aprés la fin duquel le Verbe le quitteroit, & rentreroit dans le Pere, Qu'ainsi le regne de J. C. finiroit alors, Que neanmoins sa 1, Lea, p. 51-51. chair demeureroit immortelle, sans qu'on puisse rien dire sur l'état au quel elle feroit ; Que le Verben estoit devenu image de Dieu Lacas p \$1.54

& fils de Dieu que par l'Incamation, avant la quelle il n'eftoit \$11.cd. que Verbe. [Voilà les principales choses qu'on a imputées à Marcel, &

ui font la matiere des divers evenemens dont sa vie a esté agitée depuis l'an 335, jusqu'en l'an 372 auquel il mourut, comme nous le dirons dans la fuite. Nous allons marquer fa condannation par les Ariens, aprés quoy nous verrons de quelle maniere il a esté traité par les Catholiques . 1

'Les Ariens ne le haiffoient pas seulement pour les avoir trai- Ath, sol, p tij a. tez d'impies dans fon livre ; ] ce qui leur estoit un grand engagement pour l'accuser d'estre heretique ; [ ou parcequ'il s'estoit toujours declaré contre eux autant que personne : Mais outre tout cela. J'll n'avoit pu consentir à tout ce qu'ils avoient ordon. Son.la.c.33.p. nésl'an 335, soit à Tyr contre S. Athanase, soit à Jerusalem tou- 494-495. chant Arius . Et mesme il n'avoit point voulu prendre part à la dedicace qu'ils venoient de faire de l'eglise de Jerusalem, parcequ'il evitoit d'avoir aucune communion avec eux 'Cela les ayant p. 1944. extraordinairement irritez contre luy, ils le citererent dans le Sorr.La c.36 p. Concile qu'ils tinrent alors à Jerusalem, pour rendre raison de la 73 8 b. doctrine de son livre. [Ils devoient traiter Astere de la mesme maniere: Imais ils l'en dispenserent sous pretexte que ce n'estoit b. qu'un laïque.

Socrate dit que Marcel fut convaincu de tenir la doctrine de b. Paul de Samofates, de forte que les Evefques luy ordonnerent de changer de sentiment; & qu'en effet il promit de bruler son livre Baronius croit que tout cela n'est tiré que de quelques faux Bar. 336, 134memoires des Ariens: [ parceque ce fait ne pouvant manquer d'estre public , l'Eglise n'eust plus eu lieu de désendre Marcel comme innocent, s'il se fust condanné de sa propre bouche. Les Ariens mesmes n'en disent rien ni par la plume d'Eusebe, ni dans leur faux Concile de Sardique, Joù l'on voit combien ils Hit françaite haiffoient Marcel, par la maniere violente dont ils invectivent Hift, Eccl. Tom. VII.

MARCEL D'ANCYRE. contre luy & contre son livre . [ Ils n'y disent pas mesme qu'on ait rien fait contre luy à Jerufalem . Eufebe ne le dit point non plus . Ainsi on ne peut au plus que l'y avoir cité, & y avoir commencé l'examen de sa cause III est certain au moins par Socrate mesine. Socr.l.r.c. 16.p. qu'elle pe fut terminée qu'à Constantinople . \*Car Constantin

11.6, ayant mande"à une partie des Evefques qui estoient au Concile V.5 Athade Jerusalem, de le venir trouver en diligence, cette assemblée nale \$ 25. fe ferara auffitoft. 'Les Eusebienstinrent ensuite un nouveau Concile à Constan-

tinorle [ foit dés la fin de la mefine année 335, foit en la fuivante; à quoy il y a plus d'apparence. |Socrate dit qu'on y reprit l'affaire de Marcel, parcequ'il refusoit de bruler son livre comme il l'avoit promis à Jerufalem. [ Que si nous voulens n'avoir point d'égard à ce que Socrate dit s'estre fait alors , il y a affez d'apparence que tout ce que les Eusebiens firent à Jerusalem contre Marcel, J'fut d'aigrir Constantin contre luy, en luy écrivant qu'il luy avoit fait injure de n'affifter pas à la dedicace de l'eglife

EulinMar.I.s. de Jerusalem. Marcel [alla ensuite à Constantinople, ] presenta c.4.p.56.a b. à Constantin son livre qui n'avoit pas encore paru, & le pria de le lire pour luy faire voir combien les deux Eulebes & les autres dont il v parloit tres fortement, estoient digness non de la croyance qu'il avoit en eux, mais ] d'estre punis comme heretiques ; & pour se justifier luy mesme du refus qu'il faisoit de communiquer

avec eux.] Cerendant il ne fut pas difficile aux Eusebiens ou de P.55.c.d. fair e remarquer à Constantin les veritables erreurs de ce livre, 'ou de luy faire croire qu'il y affirmoit les mauvais fentimens qu' il y proposoit comme des doutes & des questions bde l'irriter ainsi é d|EuCp.55.d. contre luy f& de le condanner enfuite dans le Concile dont nous parlons.] 'Les Ariens'semblent dire que Constant in mesme se trouva à sub presen-

ce Concile . Ils ajoutent qu'ils employerent long-temps pour lia convertir Marcel, non feulement les reprehensions & les corrections severes, mais aussi les prieres les plus charitables; qu'ils l'avertirent non une ou deux fois, mais fouvent, fans avoir pu rien gagner fur cet esprit obstiné & incorrigible. 'Quoy qu'il en 19.57.1.C. (61.1) foit , il est constant qu'ils le deposerent . \*Ils l'anathematizerent EusiaMar.i.; mesme , le separerent de leur communiou, ele chasserent de l'Efoit , il est constant qu'ils le deposerent . 'Ils l'anathematizerent

glife, 'le firent bannir fans confiderer au moins fon age, & mirent en sa place un Basile qu'ils envoyerent à Ancyre. Ach fol.p.\$13. Ils écrivirent en mesme temps aux Eglises de Galacie, de faire recherche de son livre, "d'en bruler les copies, & d'obliger ceux of otar l'au-

494.d.

40 . 4.

at.

Soz.l.2.33 p

Bar 347. \$ 12.

# PalSocr L. s. 16.D. 71.C. CI p.to,d. 4501.l.s.c.33.p.

Socr.p 72.c Soz p.494.c. gSoz 1,1, c 33 P.

qui le trouveroient treuir la dochrine, à restrer dans la veritable 1007/18 inference aufil dans leuts letters un extrait de fon livre, 98 mil. 1841 pour finire voir quelles edicient ses opinions; 'joutant qu'ils 197 seul. 18-11 p. avrient pas mis le livre enzier, parcequ'il eltoit trop long, 9800. "Ils mirent cerne lettre dans le sardives de l'Egilie". Les Ariens 81 1930-8 affurent que Protogene de Sardique & E. Freedque de Syracules affurent que Protogene de Sardique & E. Freedque de Syracules «1839» 6 avrient jusqu'as cerne lettre d'a la condansation de Manter jusqu'à quatre fois: '& comme Protogene ne laiffa pas depuis cela de Ban, 147, 5 mil. Communique avec luny l'as prairent le pretexte de le depoier

& de l'excommunier.

(Quedque pouvie qu'unifent les Eufebiens, Jil y eut plufieurs Estandar 1.5, perionnes & ce femble metime entre les Evefques , qui témai 1997 s. l. d. perionnes & ce femble metime entre les Evefques , qui témai 1997 s. l. d. perionnes & ce femble metime qu'on en fir, funera fines doute affect pubbliques , Jupique Eufeben à old les diffirmiter I I til que les l'autres Evefques de fa faction J'obligerent (far cela 1) de première autres Evefques de fa faction J'obligerent (far cela 1) de première de la plame pour déclarde leur Comisie. Il composit dont d'about 4519 à deux des propriets de faiter de l'autres celulus des doutes perion de faiter de l'autres celulus des doutes perion la petine ; car ce que pous en avons commence d'une manière trop pronte de trop precipitée , pour ne pas juger qu'il y manque qu'elleu chole .]

"Il crut bien neanoniai que des persones pourroient pétire 1-19-0-37-6; par personales proces deux livres de la faultée de la doctime de Marcel. C'est ce qui fit qu'il y en ajouta ensiste trois autres pour P-37-3-16-0. La refuter, & pour deabir la proper tehologie, [c'est d dier! PAriansifine deguife ou mitigé X-celt pourquoi ceux qui diffinguenc 
cer trois livres des deux autres, les intriulenc De la theologie 
ceclesiatique. [Nous aimons mieux considerer tous les cinq 
comme un mefine corps d'ouvrage contre Marcellé le P. Petau 
les cite quelquefois sins. L'aufète aitres la trois demiers, [C. les 
cille: C'est fins douce cheil d'Antonche, qu'un peus juger par là 
avoir assisté ou mefine personal en conclusione de l'autre la 
voir assisté ou mefine personal en conclusione. Sont 
Sont en marque l'eucliemen ces trois demiers l'est 
Sont en marque l'eucliemen ces trois demiers l'est 
Sont en marque l'eucliemen ces trois demiers l'est 

Sont en marque l'eucliemen ces trois demiers l'est 

Sont en marque l'eucliemen ces trois demiers l'est 

Sont en marque l'eucliemen ces trois demiers l'est 

Sont en marque l'eucliemen ces trois demiers l'est 

Sont en marque l'eucliemen ces trois demiers l'est 

Sont en marque l'eucliemen ces trois demiers l'est 

Sont en marque l'eucliemen ces trois demiers l'est 

Sont en marque l'eucliemen ces trois demiers l'est 

Sont en marque l'eucliemen ces trois demiers l'est 

Sont en marque l'eucliemen ces trois demiers l'est 

Sont en marque l'eucliemen ces trois demiers l'est 

Sont en marque l'eucliemen ces trois demiers l'est 

Sont en marque l'eucliemen ces trois demiers l'est 

Sont en marque l'eucliemen ces trois demiers l'est 

Sont en marque l'eucliemen ces trois demiers l'est 

Sont en marque l'eucliemen ces trois demiers l'est 

Sont en marque l'eucliemen ces trois demiers l'est 

Sont en marque l'eucliemen ces trois demiers l'est 

Sont en marque l'eucliemen ces trois demiers l'est 

Sont en marque l'eucliemen ces trois d'eucliemen l'est 

Sont en marque l'eucliemen c

Scorate marque feullemine ces trois derniers livres .

\*Le P. Petra qui croit qu'Eulleré avoit railion decombatre l'ou.

\*Ré. P. Petra qui croit qu'Eulleré avoit railion decombatre l'ou.

\*Ré. P. Petra qui croit qu'Eulleré avoit railion de la faite, dir qu'il \*Pardeq ut.

\*Pardeq taut.

\*Pa

311 1

MARCEL D'ANCYRE. la chaleur de l'Esprit de Dieu , & le zele de la verité .

La mort de Constantin arrivée en l'an 337, changea l'état des choses à l'égard de Marcel, aussi-bien que des autres Prelats deposez par les Eusebiens. 'Car ils furent tous rétablis en 538, & V. les Ariens rentrerent dans leurs Eglifes . Marcel ne put neanmoins eftre facilisaint paifible dans la fienne, à cause de Basile qui avoit occupé sa place.] Athapaparsi. Les Ariens firent fouffrir de tres grands maux à ceux d'Ancyre

c.d Epi.72.c.2.

Bar. 347. # \$9.

qui voulurent s'unir à luy, comme on le voit par le témoignage Athapap 751. tant de Marcel que de divers autres & le Pape Jule les compare à ceux que Gregoire avoit fait fouffrir à l'Eglise d'Alexandrie en 341, [On en peut voir quelque échantillon dans les plaintes qu'ils firent depuis eux mesmes contre Marcel, accusant les autres à leur ordinaire, des crimes dont ils effoient feuls coupables . ] Ils difent donc que son retour à Ancyre y causa l'embrafement de diverses maisons, & toutes sortes de divisions & de guerres: qu'on le vit luy mesme trainer des Prestres tout nuds à la place publique ; qu'il profana le corps facré du Seigneur sufpendu au cou des Prestres; qu'il arrachoit les habits aux vierges faintes, confacrées à Dieu& à J. C, & les exposoit toutes nues d'une maniere honteuse au milieu de la ville, à la vuë du peuple qui accouroit de toutes parts.

Socr.La.c.a 5.p. 91,6.0. AAthap.z.p. 261,6 262,4 180.b| Epi 72.c. 2.p.\$14.d

Enfin il fut une seconde fois chassé d'Ancyre par les violences des Eusebiens, "qui publierent partout, & jusques à Rome, diverses calomnies contre luv. Ell ne laissa pas de s'en aller à Thorntage 6.p. Rome où le Pape Jule fongeoit à examiner tout ce que les Eufebiens avient fait dans l'Orient. [ C'est sans doute ce voyage que 450cr.l.a.c.15.p. les Eusebiens veulent décrier , l'lorsqu'ils disent que Marcel vo-91 c. Bar. 347 [8], yant qu'on le tenoit dans sa province pour heretique, s'en alla dans les pays étrangers, afin d'y tromper les fimples & ceux qui ne connoifsoient ni luy ni ses livres.

Ath ap.z.p.750. dEpi.71, c.1.p. \$ 35.4.

'Estant arrivé à Rome, il protesta que tout ce que l'on avoit publié contre luy estoit faux, 48c il pria le Pape de mander ses adversaires, afin de les pouvoir convaincre en sa presence qu'ils estoient des imposteurs dans ce qu'ils luy avoient imputé, qu'ils continuoient eux melmes dans leur ancienne herelie . & qu'ils avoient commis des excés punissables, tant contre luy que contres les Eglises que Dieu luy avoit confices. Le Pape manda esfectivement ses accusateurs par les Prestres qu'il leur envoya [pour appeller les Orientaux au Concile qui se devoit tenir à Rome en l'an 341. Mais ils ne comparurent point; 'de forte que Marcel aprés les avoir attendus durant 15 mois, se resolut avant

que d'en partir, de donner au Pape [ dans le Concile dont nous venons de parler. I une declaration écrite de sa main, de la foy qu'il tenoit & qu'il avoit toujours tenue, fatisfaifant en cela tres Athapa, p. 750 bifolp. 1, 2 a.

volontiers à la demande que le Pape luy en avoit faite.

'S. Epiphane la raporte: [ Car toutes les circonstances sont voir Epi.72.c.2.3.7. que c'est celle dont parle le Pape Jule : } Et pour l'omission du \$14-\$16. mot de Consubstantiel, laquelle Baroniusdit que le Pape n'eust Bar 341. \$ 504 pas pu fouffrir , [ elle n'est nullement considerable . ] Personne n'accusoit Marcel de ne pas croire la Consubstantialité qu'il avoit fignée & défendue à Nicée; mais de tomber dans l'erreur contraire, qui effoit celle de Sabellius & de Paul de Samosates.

On voir dans cette de claration de Marcel, un genie plein de feu Epi, 71.2.1.p. & de liberté. \* Il y expose non seulement sa foy , mais aussi l'he- \* partiched refie dont il accusoit sesadversaires. b Il témoigne qu'il en avoit b c.3 p.\$ ; s.d.

gardé une copie, & prie le Pape de l'inférer dans sa lettre aux Evesques, afin que tout le monde pust connoistre ses sentimens. 'Le P. Petau pretend qu'elle ne justifie pas Marcel, & n'exclud Pet. dog ta. 1 :.

pas affez les erreurs dont fon livre avoit donné lieu de l'accufer. englis prolits. declaration, que Marcel estoit & avoit toujours esté entiere- 750,b.c. ment orthodoxe : 'à quoy il fut d'autant plus porté , que les le- c. gats qui avoient esté au Concile de Nicée, luy en rendirent un témoignage tres avantageux. 'Ainfi il le crut obligé avec le Con- 4/245.d. cile de le recevoir dans la communion, comme un Evefque tres Catholique, 'selon que les regles de la justice & des Canons l'y p.75.2 d. obligeoient.

"Marcel fongeoit, comme nous avons dit, à quitter Rome aprés Epi. 72.0.7. y avoir paffé 15 mois: [ mais nous ne voyons point où il pretendoit \$35 a. aller . m où il alla effectivement jusqu'en l'an 347. Car quoiqu'il fouhaitast fans doute de retourner à Ancyre, il n'y a pas neanmoins d'apparence qu'il l'ait pu faire dans l'autorité que ses ennemis s'estoient acquise en Orient par la protection de Constance. En mesme temps que le Pape le recevoit comme orthodoxe.1 ce. En meime temps que le rape le recevou comme dans les fentimens, Athde (,n,p. ou qui communiquoient avec luy. <sup>a</sup> Dans le formulaire qu'ils fi. <sup>a</sup>p. 19, 19. 19.

is and May rent en 345, ils condannent & anathematizent "les fectateurs de Marcel, & les dogmes qu'ils luy attribuent, lesquels ils raportent fort au long . [ Il vint donc le presenter en l'an 347,"au Concile de Sardique W S Arbe

ziAAx.

nafe \$ 44.

assemblé pour juger de nouveau les procedures des Eusebiens . 1 Hilfr, 1, p. 16. 'Il y fut receu tout d'abord entre les Evesques, avec une liberté p. 13 Athap.a. entiere de celebrer les divins mysteres : '& quand les Eusebiens p 763.4. furent arrivez à Sardique, Il les pressa avec S. Athanase, de venir dire dans le Concile tout ce qu'ils avoient à leur reprocher. Les Eusebiens n'oserent jamais se presenter; de sorte que Marcel Hilfr.1, p.8.10. n'eut plusqu'à se justifier devant le Concile, 'Ceux qui l'avoient condanné, renfermoient tous ses crimes dans son livre, 'qui p.17. ne demandoit point, disoient-ils, d'autre accusateur que luy mesme, tant les heresies en estoient palpables & manifestes. [1] ne fallut donc qu'examiner son livre. Ill fut lu en effet; "Et le A Athapa p. Concile declara qu'ayant lu ce qui precedoit & ce qui fuivoit 264.c.d. les endroits que les Eusebiens accusoient, il a trouvé que les accufateurs prenoient malicieusement pour les sentimens de Marcel, ce qu'il ne disoit que comme par question & pour chercher la verité: "& que ses veritables sentimens estoient tout à fait con- &c.

Hil.fr. z.p.26, traires aux herefies qu'on luy imputoit. Saint Hilaire dit mesme affez clairement que fon livre fut lu tout entier dans le Concile : 10f retira-& quoiqu'il se declare contre Marcel , quoiqu'il dise que Saint timem tieri Athanale le separa de sa communion à cause de son heresse, il foûtient neapmoins que ce ne fut point à cau se de son livre, 'le-

quel,dit-il, est au contraire un témoignage de l'injustice que les Ath.fot p \$13.b. Eulebiens ont fait en le condannant .'Le Concile approuva aussi la confession de foy que Marcel avoit donnée à Rome au Pape apa.p766.a.b. Jule . 'Ainsi il le declara innocent , legitime & unique Evesque d'Ancyre . Il écrivit à fon Eglise afin qu'elle le receust sans difficulté, & excommunia Bafile qu'on en avoit fait Evefque;

P-37

comme un loup qui avoit pris la place du veritable pasteur. Voilà quel fut le dernier jugement rendu fur l'affaire de Marcel, [ & on peut dire que jusqu'ici tout luy a esté favorable : Car fa condannation par les Eufebiens, J& les injures qu'ils luy fc 1. p. j - 11. dirent encore en l'an 347, dans la lettre de leur faux Concile de Sardique, [peuvent paffer pour sa justification & son eloge. On regardoit tout cela comme une suite du zele qu'il avoit fait pa-

roiftre contre leur erreur, J'& plus leur passion contre luy paroiffoit grande, plus elle rendoit sa cause favorable[aux Orthodoxes.] Mais les choses changerent aussi-tost aprés, soit que Marcel croyant n'avoir plus de precaution à prendre aprés la declara-Hil.fr.r.p 16. tion du Conciles de Sardique en sa faveur. 1'decouvrist dans ses discours des erreurs qu'il avoit jusqu'alors tasché de cacher, [soit

que l'heresie maniseste de Photin qui parut en ce temps là com-

me nous le dirocs ailleurs, ] 'fili iuger que le maithre d'un difici - ulpala.physple fi criminel, ne pourvoit pas eftre innocent. 'Car Photin avoit Huid-apaefté dificiple de Diacre de Marcel . [Des lan aye vou à peu prés, ] 'S. Cyrille de Jerufalem refute les creux nées depuis peu dans la Creatis-paclaise; je Ce coft celle mémens dont Marcel étoit accuté. '1726.d.

On pouroit die que S. Cyrille fuivoit la mauvaise impretsson qu'en donosient les declarations des Eusbèses , laquelle se pouvoit aisement repandre dans l'Orient jusqu'aux Orthodoxes; passis dans l'Occident messer. 3 sain Paulia de l'Everte consessir sup-la-la-sy, sans dans les conciles de la condannation de Marcel dans le Concile d'Arlest en 32, Pare d'anotes aprets, 3 Stillaires due peutieurs HILA TALLA avoient esté instruite dans la Galacie à ne reconnostite qu'un 1844 par la la conception de l'arcel de 1845 peut anotes per fonce : 3 en que faite de Sain les comme nous Hilland (se conception et l'arcel de 1845 peut d'arcel de 1845 peut de 1845 peut d'arcel d'

Saint Athanale continua neanmoins encore quelque temps à le 41,9194.dips.
mettre parmi ceux que les Ariens ne perfecutoient que par Athfupping. cequ'ils estoient ennemis de leur heresse. C'est ce qu'il fait dans assoil par 1 3 a b. le traité de sa fuire, écrit au plustost en 356, 3% dans celui qu'il adreffe aux folitaires . Fqui peut eftre de l'année fuivante. I 'C'est Hier v. Ill. e. \$6. pourquoi Marcel se desendoit par la communion qu'il avoit avec P. 195 b. le Pape Jule [mort en 353, ] & avec S Athanafe [Mais Saint Athanase changea de sentiment à son égard. ] Car Saint Epiphane luy Epi.71 c. p. ayant un jour demandé ce qu'il croyoit de cet Evefque, il ne le \$17. défendit point, ni auffi ne l'accusa pas beaucoup; mais luy dit feulement qu'il n'estoit pas eloigné de l'heresie, mais quil le regardoit comme un homme qui s'en effoit défendu . 'Il alla nean-Hillert.P.16 moins "jusqu'à se separer de sa communion, selon S.Hilaire & S. Sulpice Severe. Et en effet il est difficile de ne le pas juger par la Balen, 51.41.p. maniere dont S Basile qui se declaroit absolument contre luy, en écrit à ce Saint mesme. 'S. Athanase ne le condanna pas sur son Hills 1,p.26, livre, mais fur des discours qu'il avoit faits depuis le Concile de Sardique, & par lesquels le Saint jugea qu'il tenoit les sentimens

"S.Hilaire & S.Sulpice Severe affurent que Marcel se voyant payant supt. condamné par un si grand homme, ceda volontairement par le \*PASS. respect qu'il luy portoit; "& s'ablitint d'entrer dans l'egise: [ ce Hil sta par, qui pourroit marquer qu'il se soumit à l'excommunication sans

Note

de Photin.

troubler l'Eglise pour ce sujet, attendant en paix qu'il plust à Dieu de faire paroiltre son innocence : & ce seroit là une preuve d'un cœur vraiment Catholique, & bien opposé à l'orgueil qui fait les heretiques, quand mesme l'esprit auroit esté prevenu de quelque faufle opinion.

Epi.ya e. 1. P. C'est tout ce qu'on sçait de luy jusques à sa mort, J'qui arriva 3;;,d.

deux ans seulement ou environ avant que Saint Epiphane parlast de luy dans son ouvrage contre les heresses, { commencé en 374 ou 375, mais fini vers l'an 395. Ainsi on ne peut 'mettre la mort de Marcel qu'en 372 au plustost; & il faut qu'il ait esté pour le Pet dor, tall 1. moins environ 60 ans Evelque, ] & qu'il ait vécu bien prest d'un 6.13.11.17.773 fiecle, puisqu'il effoit déja vieux, comme nous avons dit, lorsque a/th/ol.p.413. les Eufebiens le bannirent [en l'an 336: ] & mesme il estoit avancé 4.623.P.140 b. dans la vieillesse, selon que S. Athanase en parle. b Il n'avoit en-Euf, in Mar, l. core écrit alors que son ouvrage contre Altere, e mais il y en ciples, non seulement l'heresiarque Photin Evesque de Sirmich, dont l'impieté manifeste nuisit beaucoup à la reputation de son Socr. 1 2.c. 18.p. maistre; f mais encore deux autres Photins avec quelques autres 96.01Hillfra.p. Ecclefiaftiques; dont l'un nommé Cyriaque prend la qualité « Sulp.la.p.155 de "defenseur de l'Eglise d'Ancyre . Ces personnes estant allé \*\*presire. FEPL-72.C.11,125. visiter quelques saints Evesques condannez aux mines à Diocesarée en Palestine, ces Confesseurs leur demanderent une decla-

ration de leur foy. Ils la leur donnerent, avec des lettres de

communion qu'ils dissient avoir receues de S. Athanase; '& ces

Baf.ep.1937. £ 6.

e Hier.v.ill.c.

d Sulp.p.155

26 p. 205 h.

Saints les admirent à la communion de l'Eglife. 

S. Bafile le trouva mauvais, & manda aux Confesseurs qu'ils ne devoient par les recevoir, à moins qu'ils n'eussent anathematizé les herelies de Marcel; '& qu'aprés tout, ils n'avoient dû rien faire en cela qu'avecl'avis des Évesques Catholiques, tant de l'Orient que de

Epi,72.c.11,11.P. avoient receu ces perfonnes. S. Epiphane nous les a confervez; & il est difficile de rien voir de plus formel & de plus precis con-Pet dog.t.a.l., tre les erreurs dont Marcel est accusé. J'Aussi le P. Petau assure 6.13 f 4. P74. qu'ils font tout à fait orthodoxes, & directement opposez à l'heresie dont on accusoit Marcel . [ La diversité d'opinions qu'on avoit eue sur Marcel durant sa vie, continua encore aprés sa Hier v.ill,c \$6. mort. ] 'Apollinaire fit des livres contre luy, où il le joignoit avec Photin son disciple. Diodore de Tarse a aussi écrit contre luy.

l'Occident. 'Il les prie de luy envoyer les articles fur lesquels ils

Racep. 52. p. to. 'S. Bastle le condanne, & le veut faire condanner aux autres. h Il htp.191.9.25, declare melme qu'il effoit forti de l'Eglise à cause de ses dogmes criminels.

513

criminel. Il les décrit à peu prés de la mesme manière que nous Bacep 52.p.to. les avons raportez ci-dessus, ex que Theodoret les a décrits aprés et p.p. 136.6. luy. b Il dit qu'ils ruinent toute l'esperance des Chrétiens, & que c.to.p.224 ce n'est qu'un Judaisme deguisée: & il ajoute que ces sentimens à Barap.74.p. ce nett du un juazanne aegunece et n apute que es sentimens \*\*

paroificient dans des livres de fon herefie, qu'il avoit chez luy 45, 1346,

Chryfoftome & S. Cyrille d'Alexandrie le condannent auffi & le 4 https://del Chryloftome of S. Cyrine d Alexandric reconditions admit of the Connect, Persa traitent d'heretique. Theodoret le met plusieurs fois dans ce Connect, Persa traitent d'heretique. rang. Le Concile mesme de Calcedoine dans sa lettre à l'Empe a passade, reur Marcien, l'accuse d'avoir nié aussi-bien que Photin, l'existen
sant d'autre distince sant de l'accuse d'autre d'accuse d'accuse d'accuse de l'accuse de l'accuse de l'accuse d'accuse ce du Fils & du S. Esprit, en n'admettant point d'autre distinction entre les personnes divines, que celles des noms : Et il dit que c'est ce qui a obligé les Peres à luy opposer le dogme des trois hypostases. [ Je croy que depuis cela tous les Grecs uniformement font entrez dans la mesme pensée. I

Il ne manqua pas aussi de personnes qui désendirent après sa Epi-72.c.p. nort & la fainteté de fa vie. & la pureté de fes dogmes \*L Églife gaites santo. Romaine ne le condannoit en aucune forte, comme S.Bafile s'en de. plaint; quoiqu'on pretende que Libere l'a condanné: h Et Paulin Lup.t.1, p. 2 10, d'Antioche communiquoit aussi indifferemment avec ses disciples: [ Nous avons vu que les Evesques bannis à Diocesarée, les 116,6, avoient admis auffi à leur communion JS. Jerome de mesme sem- Hier.v.ill.c. 16. avoient admis aum a seur communion 15. Peronie us mentre fait un pass.b. ble luy eftre plutoft favorable que contraire S. Epiphane fait un pass.b. (Epiphane fait un pass.b.) titre des Marcelliens, & penche à le condanner: il n'en parle neanmoins qu'avec doute. EtS Augustin dans son livre des heresies, l'a ofté tout à fait luy & fes disciples du nombre des heretiques.

Sozomene luy est aussi assez favorable. S. Jeromene met point sozia.c. 12.p. les Marcelliens entre les fectes qui divifoient la ville d'Ancyre, 494-495. [foit qu'il ne le regardast pas comme heretiques, foit qu'ils eussent 1 Historian esté réunis à l'Eglise par les soins de S. Basile.

Au contraire entre les Latins mesmes, J'S. Sulpice Severe le sulp.la.p.156. condanne comme séctateur de Sabellius. Gennade le met aussi Gendoge.pp. entre les heretiques qui ont dit que J. C. n'avoit commencé à 380.22. estre Dieu qu'en commençant à estre homme. Le pense que les modernes suivent plus les Grecs que les Latins, & vont plutost à

le condanner qu'à l'abfoudre.]

1 142.

Le P. Petau le traite absolument d'heretique, & il croit mesme Pet.dog.t 2 let. que ce que l'on voit de son livre dans la refutation qu'en a faite et 1.077 (51/4.4) Eusebe, suffit pour nous persuader qu'il a beaucoup de sentimens contraire à la regle de la foy, sans qu'on le puisse excuser. Bullus dit auffi qu'Eusebe prouve que Marcel a enseigné le pur Bull 2.c. p. : Sabellianifme. [Pour nous nous ne fommes pas affez hardis pour

Hift. Eccl. Tom. VII.

condanne un homme fur des extraits faits par un ennemi, ni pour nous opposer à un Concile aussi considerable que celui de Sardique, qui aprés avoir examiné les extraits avec ce qui les precedoit & les fuivoit, a declaré l'auteur orthodoxe ; ni pout Hil.fr. 1. P. 16. dementir Saint Hilaire, J'qui ayant le livre entier entre ses mains, sourient non seulement que ce n'est point sur cela que S. Athanase

a condanné Marcel; 'mais qu'il faut mesme l'absoudre comme P.27. innocent si on ne regarde que son livre, & que les Ariens ne l'ont pu condanner fur ce qu'il avoit écrit, que par un jugement faux Eulin Mar, la & injuste. Eusebe en le combarant, reconnoist qu'il avançoit

C.4.P.53-4. beaucoup de choses qu'il ne vouloit point assurer, & sur lesquelles 1.30-15.p.60.el il avouoit qu'il n'avoit pas affez de lumiere. 'Il est certain aussi qu'il condannoit Sabellius.

# LUCIFER, EVESQUE DE CAGLIARI.

ARTICLE PREMIER.

Quel effoit Lucifer: Il defend la foy à Milan', & eft banni .

UCIFER a rendu fon nom celebre dans l'Eglife par son courage, & encore plus par sa chute Il nous a appris ce qu'on doit craindre d'un grand zele qui n'est pas sourenu par une aussi grande humilité, & par cette charité lumineuse aussi condescendante que forte, qui sçait se rabaisser

pour l'utilité des autres. En un mot, c'est un exemple terrible de cette verité importante, Que celui qui est debout doit toujours craindre de tomber.] Il estoit Evesque de Cagliari metropole de la Sardaigne, a &

a fug.p.703.d. des illes d'alentour. [ Nous laissons à d'autres à examiner si elle avoit aussi la dignité de metropole dans l'Eglise, ou si elle estoit Boll, 20.msy.p. immediatement soumise à celle de Rome. ] 'Il est certain qu'en 681, fous le Pape Agathon, elle estoit déja metropole ecclesiasti-Bar, 353 \$20. que. Lucifer estoit un homme servent dans la foy, [ comme on

le voit affez par ses ouvrages: ] & il s'estoit rendu illustre dans Mar.kF.p.s. l'Eglise par le mepris qu'il faisoit du siecle, par son amour pour les lettres faintes, par la pureté de fa vie, par la constance de sa for & par la grace divine qui eclatoit dans ses actions S. Athana. Ath. for p.70 p. fe le met au nombre des bons Everques & des predicateurs de la verité. Pour les conjectures qu'un auteur moderne fait sur sa Boll, 10 may, p. naissance & d'autres choses semblables, ceux qui les aiment pour- 198, 6 2.

rent les voir dans Bollandus. [Nous ne digons rien ici de ce qu'il y a de plus grand & de plus honorable pour luy dans toute fa vie, qui eff fa confession & for exil. Nous en ferons l'histoire en faisant celle de Saint Ensebe de Verceil Nous dirons donc sculement en un mot, qu'ayant accepté la legation du Pape Libere pour folliciter un Concile auprés de Constance & le Concile ayant esté assemblé à Milan en l'an 355, il y foûtint avec toute la vigueur qu'on se peut imaginer, la verité de la foy , l'honneur de l'Eglife , & l'innocence de S. Athanafe . Ce fut par là qu'il merita la peine de l'exil qui luy acquit le titre de Contesseur. On changea quatre fois le lieu de son exil. Conf. Mar. & F.p.73tance l'envoya à Germanicie [ en Syrie, ] entre les mains d'Eudo Lucifde Ath. xe qui en estoit alors Evesque, & l'un des plus méchans des Ariens. Eudoxe avant quitté Germanicie au commencement de l'an 358. pour s'emparer du fiege d'Antioche, cette raison ou quelque autre que nous ignorons, fit que J Constance relegua Lucifer en Palesti-Hier, vill.c.95. ne, " dans la ville d'Eleutherople. " Il se trouva relegué dans la aMar à Thebaide à la mort de Constance, [ en l'an 361. Ainsi ce fut son AThen. 1 3 ca.p quatrierne & dernier exil.

Lorfqu'il fut banni à Eleutherople, [ qu'on croit effre l'ancien. Mar.&F.p.\$9. V.les Ariens ne Hebron, Eutyque en estoit Evelque. J Nous avons vu'autrepart Epi, 73 c. 13 p. 485. qu'Eutyque estoit Catholique de croyance : mais par interest il 873.4.5. estoit Arien, & l'un des plus méchans des Ariens Aussi il fit ex. Mar.&P.p.19. tremement souffrir Lucifer, qui désendoit la foy avec sa liberté

ordinaire, & il perfecuta de mesme tous ceux qui communiquoient avec luy. Il rompit une fois une porte à coups de hache. & se jettant sur Lucifer, il renversa mesme les faints Sacremens, il battit tous ceux qu'il trouva là affemblez, & emporta les vafes facrez & les faints livres de l'Estife.

s. Il l'appelle par mepris Adoxe c'eft à dire fans bonneur.



#### ARTICLE IL

Ecrits de Lucifer louez par Saint Athanase : Luciser les envoie à Conflance.

P.297.1.

1200.C

4 0.1107.6

6 1091.0

C'A INT Jerome semble dire que Luciser estoit dans la Palestine Jorfqu'il écrivit; ["& il paroift que ce fut en 360.] Ce Saint Nove 1. marque feulement un livre contre Constance que Lucifer luy envoya à luy mesme [Il est difficile de savoir de quel ouvrage if parle en particulier, ou s'il regarde tous les ouvrages de Lucifer comme un feul livre; puisque ce qu'il en dit convient à tous les

écrits de cet auteur.1 Bib.P.t.9. P.953

'Ceux que nous en avons aujourd'hui, sont les deux sivres pour S. Athanale, celui des Rois apollats, un qui montre qu'il ne faut point avoir de communion avec les heretiques un autre intitulé, Qu'il ne faut point epargner ceux qui pechent contre Dieu, & le dernier, Qu'il faut mourir pour le Fils de Dieu. 'Ce dernier cite celui des Rois apostats, & parle d'Eudoxe transferé à Constannonparep.1074 tinople [au commencement de l'an 360.] Lucifer reconnoist luy melme dans les écrits qu'il elloit pauvre, & qu'il écrivoit fans art Mar & F. p. n. & fans eloquence, & le Prestre Marcellin son disciple remarque

aussi avec sujet qu'il n'avoit pas eu dessein d'y acquerir de la gloire, & d'y faire paroiftre beaucoup d'esprit, mais de fortifier son discours par beaucoup de paffages de l'Ecriture. [Il n'y a peut-estre point d'ouvrage dans la tradition ecclesiasti-

que où il paroiffe plus de feu & de vehemence que dans ceux-ci. non seulement contre les heretiques, mais contre Constance mesme, à qui Lucifer s'adresse presque toujours. Saint Jerome a remarqué cette vehemence; & au lieu de la blafmer comme un Hier.will,c.95.7 emportement, J'il la loüe comme l'exemple d'une constance admirable, & comme la marque d'une ame toute preparée au martyre. [ Saint Athanase en parle encore plus avantageusement 1'II

Lucif,ep,ping.

cd.

n'avoit point encore vu ces écrits, & il ne les connoissoit que par le raport des autres, lorsqu'il témoigna admirer le courage de Lucifer, qui habitant, dit-il, au milieu des scorpions, ne laissoit pas de faire paroiftre un esprit si libre & si genereux. & ne cessoit pas d'avertir, d'instruire, & de corriger les autres pour les amener à la lumiere de la verité. Il luy envoya mesme un Diacre nommé Eutyche pour favoir de ses nouvelles, & luy porter une lettre de fa part, 'où aprés avoir témoigné l'obligation que toute

FEgific avoit à luyée aux autres Confefeurs III epite tant au non patrala de ce Confeienmentines qu'un tier propoge le luy evoyer une copie de foi ouvrages. Nousavous cotte lettre de S Athanafa à la color que le fait de l'une de Leufer, mais feulement en laint [Laufeir layaur recuei, faithit à or que le Saint definité de luy, de luy envoya fer ouvrages.] S Athanafa luy récrivir une fooude lettre coute plei- d, ne d'évôges, 'où il reconsoit particulierement qu'il n'autori pu autre de la forte, le S Efferir n'eut et de nul y "Il die fauff que ». Les Carboliques qu'il l'avoiere toujours aimé, le nommoient alors avec nicin l'Elie de leur tenns.

[Ainfi quoisque la trop grande d'urrét que Lucifer a fait paroiftre depuis, donne queque lieu de douter 7 il a merité tant d'eloges, neanmoins ce jugement de deux des plus illustres Peres du IV. fietele, nous infilip pour voir que cette hardielle qui et d'ans les écrits de Lucifer, quelque extraordinaire qu'els foit, & quodque proportionne qu'els pour les proportionnes qu'els q

La generófic de Lucifer alla judqu'à envoyer à Conflance med. Hiere illes pine les circis tous de fru qu'il a vort fais contre luyr'à li moura Parindappe, une perfonne qui voulut bien se charger de les porter & de les 111-2.

refenere en 6 no non. (11 ne faut pas s'éconcer l'à Conflanceacoutumé à n'entendre que des eloges ou plutoit des flateries, qui perio à croire que des écrits vindient d'un homme qu'il tenoit en exil comme un criminel, & a qui d'un trait de plume il pouvoit for la vie l'Ill ordonna à Florer ("annd maifte qua plais, 'quor. 'Anmalas, p.

Tet iii

Marifler efficierum.

rabatant riende cette generudiri qui paruit dans de sérvite (Nou-Tablan la est pouvous pas ce qui arriva endire, ni di ce fir pour punic la 1910.

Tablanda pet no se reprehendions que il Conflance le bannic dans la 1910.

Tablada ça hou su vossi di qu'il effoit relegué, l'orique Conftance mourus le troisieme de novembre 36, isc alla epouver la verité de menaces qu'il luy avoic histos de la colere de Dieu.

[Nous avons vu fur Saint Hilaire, que Lucifer avoit blafiné ce Saint fur fon livre des Synodes, comme s'il euft porté trop loin la condescendance pour les heretiques; & de quelle manière Saint

Hilaire se justifia de ces reproches ]

# \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$

### Etat de l'Eglise d'Antioche sous Julien .

Thdrt.L3.c,2 p. / 6 19.2,b.

JULIN qui foccala à Conflance ayant rappellé le Devigue de leur ceil, Lucifer revire de la Phabible avec Stanthe de Verceil qui y avoit auffi elfé banni. Ils convincers affenses nemble qui falloit avant toures chofes travailler àqueri les maux de l'Eglié, dont l'un des principaux effoit à divition de l'Eglié d'Antoich. Nous navos patie en pulature androis; mais il faut necellairement repeter ici, qu'aprés que les Ariens euven depos Estuflathe d'Antoiche na 31/6, eurent établié à fa place des perfones infeckés de leurs erreurs, une partie des Orthodos con cette ville refris de le formettre à ce Devigueis intrus & contra de l'establié de leurs erreurs, une partie des Orthodos con cette ville refris de le formettre à ce Devigueis intrus & care le verirable de legime grief de common de partie des Orthodoxes n'embratig pas necessaries que partie des Orthodoxes n'embratig pas necessaries que le verirable de legime Eglié d'Antoiche nome de la partie des Orthodoxes n'embratig pas necessaries que don donas pour fucerficurs à Sant Euffathe. Aind ils conferverent la purcé de la foy fous des Eveques Africs.

Cela dura julqu'au commencement de l'an 361, auquel Saint Melcec fut fait Evelque par le confentement unanime tard des Artiens que des Orthodoxes qui efforient dans leur communion. Il fut challé auffi-tolt par Conflance, parcequ'il sé declara pour la vertiable soy, & Eurosiu l'un des premiers distiples d'Anius, anathematité avec luy par le Concile de Nicée, su mis en sa place.

L'intrusion visiblement illegitime d'un homme tout à fait odieux, obligea tous les Orthodoxes qui avoient esté jusqu'alors unis de communion avec les Ariens, à s'en separer entierement, . pour s'attacher à S. Melece ; & ils prirent pour s'assembler une

eglise que l'on appelloit la Palée ou l'Ancienne.

La foy de S.Melece& de ceux de sa communion estoit la mesme que celle des Eustathiens, tres pure & tres orthodoxe. L'inthronization de S. Melece ne se pouvoit accuser d'intrusion, puisque S. Euftathe effoit mort alors Ainfi il femble que les Euftathiens pouvoient fans ferupulece devoient mesme se réunir sous luy avec les autres Orthodoxes Cependant ils ne le vouloient pas. & pretendoient mesme ne le devoir pas, parceque Saint Melece avoit esté ordonné & inthronizé par des Ariens auffi-bien que par des Orthodoxes,& avoit esté quelque temps dans la communion des heretiques. Ainfi outre les Ariens qui possedoient encore les eglifes,] 'il y avoit dans Antioche deux corps d'Orthodoxes qui n'a. 4. voient point de societé & d'union l'un avec l'autre: se c'est à ce mal que S. Eufebe & Lucifer fouhaitoient de remedier.]

'Saint Eusebeestoit d'avis qu'ils allassent d'abord à Alexandrie Ruft, 1.c. 27 P. prendre le conseil de S.Athanase, & des autres Consesseurs & il spat Thornel p en pressa fort Lucifer, mais celui-ci voulut aller droit à Antioche, & laissa seulement à S.Eusebe un de ses Diacres pour aller avec luy à Alexandrie, '& confentir en fon nom à tout ce qui s'y or- Raffir c. 50 p. donneroit, promettant de ne rien faire cependant [ au prejudice 174 alSoci.L. c.

V.fon titre \$ 95d'aucun des partis. S. Athanase & S. Eusebe tinrent done à Alexandrie l'an 262. un tres celebre Concile, où l'on ne voulut pas regler precifément ce qui regardoit l'Eglise d'Antioche, mais on pria S. Eusebe & S. Aftere de Petra en Arabie, qui eftoit auffi un Confesseur, de vouloir aller regler toutes choies fur les Lieux, conjointement avec Lucifer, Cymace de Palte auffi Confesseur, & Anatole de Berée, qui estoient alors à Antioche. Le Concile marqua neanmoins affez de quelle maniere il jugeoit que se devoient terminer les choses . ] 'Car dans une lettre qu'il adretsa à Saint Eusebe, à Ath.deAnt.r. Lucifer, & aux autres qui devoient travailler à la pacification de 575 ed. l'Eglise d'Antioche, il declare que les Eustathiens ne devoient demander autre chose à ceux de la Palée & de la communion de Melece, ]que la fignature du symbole de Nicée. [ Ainsi il levoit le feul obstacle legitime qui pust empescher les Eustathiens de se joindre à la communion des Meleciens, & de recevoir S.Melece pour leur legitime Evefque. I'Le mesme Concile avoit fait un Rust. 1, e, 18, p. decret general loüé de toute l'Eglife, pour recevoir à la commu- 1734. nion de l'Eglise tous les Evesques qui avoient esté engagez dans

ajapaya. le mesme parti des Ariens & ce decret sut signé au nom de Lucifer par son Diacre qui accompagnoit s Eusebe, sou mesme par l Athde Ant. de deux de ses Diacres, Erennie & Agepat, qui avoient signé la lettre du Concile sur l'Eglisé d'Antioche.

ARTICLE IV

Lucifer ordonne Paulin Evefque des Euftathiens d'Antioche,

[SAINT Eufebe s'en alla donc à Antioche au nom de Saint
Athanafe & de toru le Conciled Alexandrie, pour rétablir
la paix & l'uniondans certe illultre Egile & fins doue avec de
grandes efperances de réulir dans un delicin fi faint & fi imporgraféscul-s-pa. En at atous les Fieles Mais il fiu bien étonaf en y arrivales
grandes de l'accord avoient eflé rompues par
plated. A réulir des de l'accord avoient eflé rompues par
plated.

national, set and a tous set recets, jordan a naturel cronne erry arrivant, or partool.

Thirds, as, product, as, product,

qu'on cuf choií un Evefque agreable aux uns & aux autres Mais Thóra-pése-à. Lucifer gafta toutes choire par fa precipitation Car comme il vir que les Euflathiens s'opprotent le plus à la paix, "Illeur ordonna Nore a, pour Evefque le Pretite Paulin qui effoit leur chef." Merone dit print full full full feur che coafion par deux autres Confeliun's que

qu'attra ainte en couraine par ceux autres consientres, que que que manuferits nonument Gorgone de Germanicie, & CyAthdeAntrpiace de Gabales'ou peut-eftre de Palte, qui affurément eftoit
alors à Africoche.

Hierache.

& ne s'eftoit jamais fouillé par la communion des heretiques .

Ref.Lacap.P. (Ceftoit un homme faint, & tout à fait digne du facerdoce, mais v. 5 Milese non pas tel que tous les deux partis le vouluffent pour Evefque. Ha

leciens qui témoignoient beaucoup d'inclination pour l'union ,
pourroient le refoudre à le reconnoître Mais cela n'arriva pas de
Thirtalaea , la forte\_j''& cette ordination au lieu de rendre la paix à l'Eglife,
940,4, y augmenta au contraire la division, de la fit durer 8 ç ans (depuis Nors ).

la deposition de Saine Eustache en l'an 331, jusques à l'an 415,]
qu'Alexandre Evesque d'Antioche réunit les Eustachiens au
corps de l'Eglise avec beaucoup de travaux.

Rollregap. S. Eusebe trouvant donc à son arrivée à Antioche, que la pro-134 lbr. 1.3.5 cipitation de Luciser, & le mauvais remede qu'il avoit apporté 2 ux

- Fan II 60

aux maux de cette Eglise, les avoit rendu presque incurables ; la confusion & la douleur qu'il en conceut , le fit retirer aussitost , 'sans avoir communique avec aucun des deux partis, a & sans Rula 174 avoir neanmoins voulu blasmer ouvertement Lucifer, à cause du 150,dSot Lyc., e. refrect qu'il avoit pour luy Socrate & Sozomene ajoutent qu'il 13p.613b. promit de corriger dans un Concile ce qui avoit esté fait : [ mais cela ne vient que d'avoir mal entendu Rufin, qui est embrotiillé en cet endroit.

\*\*\*\*\*\*\*\* ARTICLE V.

Lucifer fe separe de S. Eusebe Verceil, de l'Eglise Catholique.

UCIPER qui estoit demeuré jusques alors à Antioche, b se Thérel. 3.ca.p. trouva fort offensé de ce que S Eusebe n'avoit approuvé 600.h. l'ordination de Paulin, co il rompit mesme la communion avec p. 174 Socral 1. luy. 4 Il vouloit aussi rejetter les decrets du Concile d'Alexan-e.g.put..a\Soz.
drie: mais il estoit lié par son legat qui les avoit signez en son : Sorp. st..h. nom . Il ne pouvoit depofer ce Diacre qui n'avoit rien fait que Sonpaise. felon le pouvoir qu'il luy en avoit donné; & il ne pouvoit auffi 2 Rui.p. 174. le recevoir sans ruiner tout son dessein. Enfin, aprés avoir bien deliberé sur cet embaras où il se trouvoit, il se resolut, dit Rufin, de recevoir son Diacre, & de garder envers les autres une conduite contraire, mais qui luy plaifort.
[Je ne voy pas qu'on puisse donner d'autres sens à ces paroles

de Rufin, finon que "Lucifer fe fepara de la communion de ceux

qui suivoient le Concile d'Alexandrie; & par consequent de toute l'Eglise, qui receut & observa les decrets de ce Concile] Neanmoins Socrate & Sozomene écrivent qu'il demeura tou Sorticon. jours dans les sentimens de l'Eglise, à cause de la signature de 181 hasson 3. son Diacre, mais que ceux que son mecontentement avoit sepa-e13.613.64. rez de l'Eglife, en demeurerent toujours separez, & formerent le schisme des Luciferiens [Ce raport de ces deux historiens est fort favorable à Lucifer; mais il y a tout lieu de croire qu'ils ont cru le tirer de Rufin : & cet auteur dont l'autorité est bien plus considerable que la leur, y est tout à faire contraire Que si Lucifer

est toujours demeuré dans la communion de Saint Athanase, & dans les sentimens du Concile d'Alexandrie, il seroit difficile que son mencontentement passager eust fait sortir de l'Eglise ceux qu'on avoue s'en estre separez à cause de luy : & tout le monde reconnoist qu'il y a eu une secte schismatique de Luciferiens, comme nous le dirons dans la fuite.

Hift. Eccl. Tom. VII.

Sulp Lapa69. Auffi Rufin off clairement appuyé par Sulpice Severe, J'qui dit que Lucifer fuivir à Antoiche un fentiment tout contraire à celui de S. Hilaire, & qu'il condanna rellement ceux qui avoient de A. Brimisi no 316.

Hirra Leat: Grocce à l'Arianifme ; & Sant Jecone qui como coltranoi etcut a l'esparé de l'union de ceux qui avvient

67,9-144-4.
Paulin J'Escule autant qu'il luy est possible, est neanmoins corraint par la verité, de reconnoistre qu'il a abandonné le recupeau

de JESUS CHRIST, & Con a leparé quelques brebs.

[Il doit donc demeurer pour constant que Lucifer s'est veritable-Greg in job.]. 5 men separé de l'Eglise, & a fait la faute] 'que S. Gregoire reprend aus ceux qui voyant que l'Eglise, conduite par la charité, s'aire que l'estable de discharité, s'aire que le present de discharité.

quelque breche à fa difcipline, condannent legerement fa condefcendance, & fe perdent comme Oza en voulant fourenir l'arche. Mar & P.,v. [Ainfi ceft avectation que J'les Catholiques donoient à fes difci-71-75 ples le nom de Luciferiens, quoiqu'ils refufatient de le prendre.

be accompanied accompanies accompanies

### ARTICLE VI.

Qu'il n'y a point d'apparanze que Lucifer foit revenu à l'Eglife.

If Ly en a qui ore direue Lucifer nefetoir pas demeuré dans fonchifire judqu'à la mora, equ'il eficie tendi reserve dans l'unité de l'Eglife. Il féroir à fouhaiter qu'ils euffent ration de la time Maisquand ovei que ten at faillutter Perse le condament comme fchifmatique après fa mort. As quon ne trouve pas unel paffage qui parte de fa penience, per 6 psi qu'eu quelle ration on peut l'appuyer, je ne dit pas foildement : mais avec quelque combre de venich. Nous avons mefine exorce quelque choir de plus paique pl'appuyer. Je ne dit pas foildement : nais avec quelque choir de plus paique. Plus principe l'avoir vu, affure qu'il et mort dans le chifine FC. Saire le rouve treouferne tres désiment.

Redilación de verne. Nous avons melme encore quelque contene en propositione de la contene de la co

Bat 371. 1 121. ruption des heretiques (ce qui affurément ne peut fignifier autre chofe, finon qu'il n'avoir jamais communiqué avec ceux qui eftoient une fois tombez dans l'herefie, ou mefme avec ceux qui les recevoient à leur communion.

l'Les preuves donc que l'on allegue de sa penitence & de son retour à l'Eglife, c'est que ] S. Jerome le qualifie bienheureux . Hier In Lucif. [ Mais quelque raison qu'ait eu Saint Jerome pour luy donner ce P.144.6. titre, s'il pouvoit marquer qu'il a abandonné son schisme, il l'auroit dit fort clairement en cet endroit mesme, puisque c'eust esté la condannation des Luciferiens contre lesquels il parloit, la justification de la doctrine de l'Eglise qu'il défendoit , & l'absolution de ce Prelat qu'il releve autant qu'il luy est possibile. Cependant tout ce qu'il peut faire pour son honneur, c'est d'excufer fes intentions, & de dire que ce qu'il en a fait, n'a pas esté par l'amour de la gloire & par le desir de faire passer son nom à la posteriré, ni aussi à cause de la dispute qu'il avoit euë avec Saint Eusebe touchant les divisions d'Antioche: S. Jeromedit qu'il ne veut rien croire de cela, & que ce sont des medisans qui le publient. Il avotte neanmoins qu'ils affuroient ces chofes comme bien certaines : [ & nous n'avons pas cru devoir faire difficulté de mettre la derniere comme une cause de son schisme, sur l'autorité des écrivains ecclesiastiques, qu'on ne peut pas mettre au nom-bre des ennemis de Lucifer. Car pourne parler que de Rusin, bien loin de donner aucune marque d'animolité contre luy, il en parle mesme trop favorablement, l'lorsqu'il doute s'il a eu une Rust ac 10 p. volonté arreftée dans fon fentiment, ou si c'est qu'ayant esté pre- 174+ venu par la mort, il n'ait pas eu loifir de changer, & de corri-

ger avec le temps, comme il arrive quelquefois, ce qu'il avoit commencé par une chaleur temeraire. [ Cette derniere partie qui n'est mise que pour excuser Luciser, se trouve sausse par S. Jerome mesme, ] qui nous apprend qu'il n'est mort qu'en 270. Hier, chr. [ huit ans depuis qu'il eut fait schisine. ]

Il mourur apparemment à Cagliari en Sardaigne, où il se reti-Rust. 174 liter ville ra un sortir d'Antioche, " & coit Theodoret dit qu'il innova quel-espanya que chose dans la doctrine de l'Eglise. " Il ne faut pas oublier a Tailet passe. qu'en retoumant d'Orient , il vint d'abord à Rome, & passa en psaab. chemin par Naple, où l'on raporte que Zosime qui avoit esté 36, intrusen la place de S. Maxime Evesque de cette ville, banni sous Constance, l'estant venu voir, comme ayant quitté l'impieté Arrienne, Lucifer ne le voulut point recevoir, & le menaça que Dieu le priveroit de son evesché, & executeroit la sentence que S. Maxime avoit prononcée contre luy ; ce qui arriva en effet quelque temps aprés, comme le Prestre Marcellin le raconce. V.lesAriens [ Quoy qu'il en foit de cette histoire que nous avons "raportée

autrepart, elle peut servir à prouver la dureté schismatique

de Lucifer, & ne peut fervir à l'excufer.

L'Eglife de Cagliari qui depuis quelques années fait la feste 207.b.c. de Lucifer, l'a mile le 20 de may, qui est marqué pour le jour de 4P.210 c 218.2. fa mort dans une epitaphe qu'on pretend estre de luy; '& neanparashr6.f. moins on croit devoir tirer d'une autre epitaphe, qu'il est plutost mort entre le 12 & le 15 de may.

#### ARTICLE VIL

### Des Luciferiens, & de la requeste de Marcellin & Faustin.

Boll, 20.msy,p. 'D OUR ce qui est des Luciferiens leur crimeest encore plus indubitable que celui de leur chef, puisque je ne croy par

Amb de fay p. que personne veuille aujourd'hui les excuser. S. Ambroise les Rufi, 1,6 30, condanne tres fortement, Rufin qualifie leur parti de schisme. 'Saint Jerome a fait un traité exprés contre eux. 4 Socrate &c e Hier, in Luci. So, ome ne qui excusent Lucifer, condanoent neanmoins les d'oct di se parez de l'Eglife . 181 bijon I. se. L'auteur ou livre des Promettes les met au nombre des schilma-Prodprolat, tiques Le Pradestinatus en fait la fecte 81°, & dit que quoiqu'ils conservationt entierement la foy de l'Eglife, & neanmoins l'Eglife f Prad 973.74 les avoit exclus de sa foy & eux & Lucifer leur chef, parcequ'ils avoient abandonné sa charité.

Aug 1go p.102. i b. k c

S. Augustin en parle en divers endroits, & & mesme dans ses A l'Acquigness fermons au peuple, comme de personnes declarées maniseste.

Aban 41.6.11.d. ment contre l'Eglise, h& qui estoient celebres. 'Il croit que si S. Epiphane & Saint Philastre ne les ont pas mis au rang des heretiques, c'est parce qu'ils les ont cru simplemement schismatiques. Il dit que quelques uns leur attribuoient de croire que l'ame estoit engendrée par transfusion, qu'elle estoit née de la chair, & estoit d'une substance chamelle; de quoy il ne veut rien assurer .. Genn.dog.c.14. Gennade leur attribué à peu pres les mesmes choses . 1 Ce sont peutestre là les nouveaux dogmes que Theodoret reprend dans Lucifer & ses sectateurs Car il en fait aussi une secte particuliere.

P. 35 1.1.c. Thdrt.L3.c.2. P.640.b.

[Mais il ne faut point d'autre preuve contre eux que leurs Mar. & F.p. 13. (crits propres, c'elt à dire) la requeste que Marcellin & Faustin, tous deux Prestres de cette secte, presenterent aux Empereurs Theodofe, Valentinien, & Arcade Centre 383 & 388 JOn y voit P-44 61. en plufieurs endroits comment ils font profession de ne point communiquer non feulement avec œux qui avoient confenti à Therefie', mais encore avec ceux mesmes qui communiquoient

avec eux. C'est pourquoi ils avoilent qu'ils sont en petit nombre, p. ts. & qu'ils evitent la pluspart du monde, 'Ils y font paroutre leur p.66. fiel non seulement contre le Pape Damase & divers autres Evefques de la communion Catholique, 'mais encore contre pape Saint Hilaire, qu'ils accusent d'avoir interrompu le cours de ses victoires pour favorifer les prevaricateurs, & mesme les heretiques contre lesquels il avoit employé si glorieusement les forces de fon eloquence contre Saint Athanase mesine, dont ils disent p.71cum per em-"qu'il avoit fuivi autrefois la verité toute pure, & generalement P41.

nia ex inte. contre les faints Confesseurs, qui s'estant, comme ils le pretendent, lattez de combatre, avoient ruiné ce qu'ils avoient eux mesmes établi sur l'autorité des Apostres & des Prophetes, & avoient abandonné la verité divine, la doctrine de l'Evangile, & les regles des Apostres. [On voit donc dans cette requelle . qu'ils avoient entrepris une chose aussi inexcusable qu'insupportable; Jqui estoit d'avoir établi un Evesque à Rome nommé p.61.14Cod. Ephefe ou Eurefe, par les mains de Taorge l'un de leurs Evefques. Tat, 6 p. 147-2-

V.Saint Am- ["Il ne faut pas s'étonner aprés cela si Satyre frere de Saint biale \$ 27. Ambroise ne voulut point recevoir le battesme de leurs mains; & si les Catholiques les poursuivoient partout comme hereti-

ques; Jee que l'on voit par diverses histoires arrivées dans l'An MarkF. p.61.
dalousie, à Treves, à Rome où Damase les persecutoit beau. 64. coup, a Oxyrinque en Egypte, & à Eleutherople en Palestine, p.75-84. 'où le pretendu Pape Ephese avoit établi Marcellin & Faustin, P. 3. auteurs de cette requeste. Ce sont eux qui raportent ces histoires, [ aufquelles il ne faut pas douter qu'ils n'aient ajouté beaucoup de circonstances odieuses. On peut voir par là où s'étendoit le schisme des Luciferiens. JII y en avoit aussi en Afrique , p.87. 'en divers endroits de l'Italie, bec à Antioche. On voit nean p.76.
moins par S. Jerome, qu'ils effoient principalement en Sardai. 6 Sort. 15 es.p. months par 3. Jeronie , du nie cholene principalement en Sarana 161 bion.174. gne 48t en Efpagne . Il y ajoute l'Ethiopie . [ Je ne (çay s'il vent 1,7097.). chie l'Esyste à caufe d'Heraclide d'Oxymoue . 1 duc l'Egypte, à cause d'Heraclide d'Oxyrinque. ]

Les deux Prestres Marcellin & Faustin, adresserent, comme Prante, nous avons dit, leur requeste aux Empereurs Valentinien II, Mark F. p. 13. Theodofe, & Arcade'qui ne fut fait Empereur que le 16 ou 19 Bat. 3838 24. janvier 383. Ils ne nomment point Gratien, qui avoit esté tué le 25 aoust de la mesme année. Que si le Pape Damase vivoit encore. comme il y a affez d'apparence, c'ethoit avant la fin de 384.] 'Cette requelle tend à faire cesser la persecution que leur fai- 161d.

foient les Catholiques 'Elle fut presentée à Constantinople, J'& Mar. & F.p. 18. ainsi à Theodose. ] Et ce prince leur accorda un rescrit par le. 101-

quel il traire de Carboliques, de accorde le libre exercice de la religion à curs qui communiquionent ave les faitos de lottables Evefques Gregoire d'Efrague, de Heraclide d'Orient, (c'elt à dire d'Oxyrinque, y de moetraire il appelle des méchans de des heretiques coux qui les perfocutoient. Il adrelle fon referit à Cynge, ['qui fix fait Perfect du Previou au commencement de 384, de V. Vivolet.

qui mourut en 388 JGennade parle de cette requefte de Fauftin (e l. 1156) et de Marcellin, [qui a etté donnée au public en 1650 par le P.

Sirmond.]

Cod. Th. 16.1.5.

'Areade fils de Theodofe, declara par fa loy du 3 feptembre

P.100

P. 214-

1-16-17-18

29 5, qu'il falloit traiter comme des heretiques , tous ceux qui s'écartoient , quelque peu que ce fuft, de la doctrine Catholique, &c nommément un pretendu Evefque nommé Eurefe C'est affurment la faux Pape des Lucisfriers [Heftoit alors en Afie, ]

'puisque la loy est adressée au Proconsul de cette province.

#### ARTICLE XVIIL

D'un livre de Faustin: De Gregoire d'Elvire & des autres Luciferiens .

Genacis.

E mefine Faullin a écrit contre les Ariens, fopt livres les listes 1-1.

Fundacis 4-1- doie, motte en l'an 38 5 il les livy adrelle par une lettre doir il no nous relte plusque la fin. Mais l'ouvrage le voit encore. Faullin pretend ne l'avoit criet que fur la priser que la princelle à qui il addrelle, la voit enveyelés elojebbos der Ariens pour y repondre. Cet écrit et dividé en

fept chapitres, qui peuvent faire les fept livres dont Gennade Belt pr. 61-19. de qu'il elioi composit Bellatmis y rouveu une affez grande Fail es plus equidion. La fin montre qu'il et indubitablement d'un Lucifetes.

180-200 de qu'il et l'entre present pas qu'il e fuit de Gregoine d'élivité Nors 6.

180-200 de qu'il et l'entre de grande d'elivité Nors 6.

180-200 de qu'il a fair, felon Samr Jerome, passible un la fair beau livre de la foy. Care ce Tegoine réloi autille d'elivité Nors 6.

feche des Luciferiens, comme nous l'avons remarque. [Mais fon ouvrage paroilt plutoft celai que S. Augultin messine cite comme de S. Gregoire de Naziame, de que l'on met encore parmi les V.s.Gregoires de S. Ambroile.

Nos fondements Gregoired l'Eliziera et de consoli dans les s'elations.

Non seulement Gregoire d'Elvirea esté engagé dans le schisme des Luciferiens, mais il semble mesme qu'il en sust comme le heros, puisque Marcellin & Faustin, quelque estime qu'ils eussent

LUCIFER DE CAGLIARI pour Lucifer, ] disent qu'on peut juger quel il estoit, puisque Mar. & P. p. 33. Gregoire l'est venu voir & l'a admiré, luy qui estoit admiré de tout le monde . 'Aussi ils en font comme le centre de leur com- p 65. munion. Ils luy attribuent le don des miracles, \* & ils disent que p.73luy feul de ceux qui défendoient l'integrité de la foy n'avoit esté " F-40. ni chaffé ni banni , parcequ'on craignoit de s'attirer quelque chastiment de Dieu en l'attaquant, 'comme ils pretendent qu'il p.18.39.

estoit arrivé à Ossus.

'Il estoit Evesque d'Eliberis dans la Betique, comme le grec p 34. de Sophrone porte expressement, & Saint Jerome l'appelle Gre- Hier vill c 105. goire de Betique . [ Ainfi ce n'est pas d'Illiberis ou Collioure en P-199-Rouffillon, qui estoit alors dans la France auffi-bien qu'aujour-

d'hui, J'mais d'une ville celebre en ce temps là , fituée fur une Labferitt. r.p. montagne prés de Grenade dans l'Andaloufie, qui fait partie 137/80/134-pp V.0600s f. de l'ancienne Betique. C'est ou'on croit qu'a esté tenu le Concile d'Elvire.]

'Il paroist qu'il n'estoit Evesque que depuis peu, lorsque la Mar. & F p 15. Hid. chûte d'Olius arriva [en 357.] Nous avons remarque autrepart 36. ce qu'on pretend qu'il fit alors, & la lettre que Saint Eusebe de Verceil luy écrivit aprés le Concile de Rimini, 'Il vivoir encore Hier, vill.c. lorsque S. Jerome en parloit [en 392, ]& outre la traité de la foy 105.P299.4. que nous venons de marquer, il écrivit divers ouvrages d'un style

mediocre. Baronius croit qu'il fe réunit enfin à l'Eglife: [ "mais Bir.171. \$ 136. c'est une pretention qui n'est nullement fondée. Quelques uns veulent que Serene qui affifta l'an 400 au Concile de Tolede, fust

Everque d'Elvire.]

'S Jerome dit de ce Gregoire & de Philon Evesque de Libye, Hier,chr. qu'ils ne se sont jamais mélez dans la corruption de l'heresie ; ce que Baronius mesme explique du schissne de Lucifer. ] Je ne Billan fina

V.s. Atha fcay fi ce Philon eft le mefme que' l'Evefque Philon banni en 356 135mafe \$ 79. à Babylone en Egypte,où il fut visité par S.Hilarion On trouve Mer, & P.p. 61, encore dans Marcellin les noms de plusieurs autres Luciferiens, comme de Vincent Prestre d'Espagne, 'persecuté par les Evel- p.63. NOTE \$. ques Luciole & d'Hygin, de Bonole Prestre de Treves, d'Aurele p.65.

Everque, & de Macaire Prettre à Rome, dont le dernier fut 6 p.65-62. chaffé parDamafe, d'Heraclide Evefque d'Oxyrinque, qu'il releve p 22. challe part ramae, in reference verge & Abbeffe à Eleutherople, p 23-extremement, d'Hermione vierge & Abbeffe à Eleutherople, p 23-le du Tribun Severe dans la meime ville. Saint Jerome appelle p 25-Hellade celui avec lequel il parle dans le traité contre les Luci-

'Cette secte n'avoit déja que fort peu de partisans, lors que Russan, po.p.

Tident 3,000. Rufin écrivoit l'histoire exclessaftique; '& elle estoit tout à fait

#### 

#### ARTICLE IX.

Schisme d'Hilaire Diacre de Rome.

Histola Lorifip

E malheur de Lucifer fut furpaffé par celui d'Hilaire Diaactio foi p. 136

cre de l'Eglié Romaine, 4 qui avoit effé le collegue de sa
actio foi p. 136

S'é c'éfoit produ alorieux, par les tourmers qu'il

l'egation en 35,5 % t'eftoit rendu glorieux par les tourmens qu'il V.S.Eudede avoit endurez pour la foy, & par l'exil auquel il avoit enduire de Veronis Hieral Lucit efté condanné. Mais depuis , non content de le feparer de P. P. Biffie avec quelques autres personne peu considerables 3º il 59-487-48.

Platification configuration of the property of

continue que plate duringe por tente de continue de co

point qu'aucun autre en ait parlé depuis.]

Petdega.i.b. Quelques uns attribuent à cut Hilaire "les commentaires fut Note 5, 64-15; Pallo.

Saint Paul qui font dans S. Ambroile J. Qui font reconnus pour

affez d'apparence qu'îl eft d'un Hilaire Ecclessastique de Rome, qui écrivoit sous le Pape Damase vers l'an 370, mais il n'est pas tour à fair certain que cet Hilaire soit le messe que le schismatique.

"On crist que l'auteur de ce commenzaire peut aufii effre Nort 10. L'auteur des Quellions fur l'ancien de le nouveau Terlamort, que quelques uns ont attribuées à S. Auguffin, de qui fe lifent encore dans l'appendits de fes cauvers, mas qui n'ont ni fon flyle, ni fa doctrine. Il y a mefine quantité de fentimens ou extraordinaire, so torat hát faut, yc qui n'empelche pas qu'on n'y trouve

auffi

aussi plusieurs choses utiles pour la connoissance du temps où elles ont esté faites, qui peut estre le milieu du IV. siecle, ou un peu aprés. ] Il cite Tertullien avec honneur, & il le suit mesme Aut.q.44.p.st. dans des penfées peu justes & peu solides . b Il refute un Eusebe "44.06.P 101.C. grand homme d'ailleurs & fort habile, mais qui avoit dit dans d unécrit, que le S. Esprit mesme ne connoist pas le mystere de la naissance de Jesus: & neanmoins il reconnoissoit qu'il est consubstantiel au Pere, & qu'il a la mesme divinité. [ Ainsi cet Eusebe n'est pas celui de Cesarée, ni celui d'Emese.]

\*\*\*\*\*\*\*

# SAINT EUSEBE,

## EVESOUE DE VERCEIL,

ET CONFESSEUR. 

ARTICLE PREMIER. S. Eufebe eft elevé à l'epifcopat; Sa vie fainte & auftere.

AINT Eusebe est un de ceux qui a eu le plus de part au triomphe que l'Eglise a remporté sur l'Arianisme par la croix & par les souffrances. C'est pourquoi nous ramasserons avec soin ce qui s'en trouve, non dans la vie qu'on a de luy, laquelle 'est assez nouvelle, & mélée de diverses

fables, mais dans les pieces les plus anciennes & les plus originales. Nous joindrons à son histoire presque toute celle du Concile de Milan, qui fait une partie considerable de l'histoire de l'Arianisme, parcequ'il y a eu beaucoup de part; & celle de Saint Denys de Milan, qui est toute mélée avec la sienne. 1

'Ce Saint ethoit de Sardaigne, comme Saint Jerome nous l'ap-Hier,v.Ill.e.96. prend, [& c'est peut-estre à cause de cela, ] qu'il a voit une union Bur. 373, \$20, particuliere avec Lucifer Evefque de Cagliari [ metropole de cette isle.] On trouve dans la vie de Saint Eusebe, s'il est permis Ught. 4. p.1031. d'en tirer quelque chose, qu'il estoit d'une famille considerable b. en Sardaigne, 'que son pere qui estoit Chrétien, sut pris en Afrique durant la persecution de Diocletien, & mourut comme on Hift. Eccl. Tom. VII.

NOTE I.

be. Ic conduitor à Rome; que fa mere nommée Reffritute, 'qui accompagnoir fon mari avec fes enfans, ne laifia pas de continuer fon voyage à Rome, o di ello fut batricé avec le Saint par le Pape Eufebe, [qui gouverna quelques mois en l'an 310. Ce qui An-bey s.p. et creatin par S. Ambroite, ] 'cétt qu'il quitte da pays & fa

Assessing the famille, & qu'il aima mieux habiter dans une terre étrangere, famille, & qu'il aima mieux habiter dans une terre étrangere, Hillad Canfl que jouir du repos qu'il pouvoit trouver chez luy. S.Hilaire luy donne cet eloge, d'avoir fervi Dieu toute fa vie. [ Il ne fut pas parermment infiruit dans la langue groque, puisou arceavoir

apparemment instruit dans la langue greque, puisqu'apres avoir passe de la langue greque de la

Here, Hiese III für fair Lecteur de l'Eglife Romaine & enfuite Evefque de pays, ab., Verecil, y par le Pape Jule, s (elon fa vie; (O ne dir point quel fuir pointe direction) et l'est de cette pointe direction de l'est d

avot point eu dutout, ce qui le trouve autorite par une epigramme fur Saint Honorat fait Evefque de Verceil par S. Ambroife. [ Il pourroit bien avoir efté Evefque non feulement de Verceil, mais "encore de Tortone, d'Yvrée, & de Novare: car il eft aifé Nova 2que toutes ces villes peu eloignées l'une de l'autre, n'euffen

Ambers 15.P. alors qu'un feul Evefque. ] 'Îl n'effoit pas connu auparavant à 1726 fferiode Vercell. Mais y effent venu comme 'étranger, (on ne dit point décembe. par quelle occasion,) il ny fut pas plutoft vu, qu'il y fuit etitimé

digne de l'epifcopat, & qu'il y fur elevé par un confentement commun de toute l'Egille, qui le prefera à tous les Eccléfaith; Amber 1919, ques de la ville. 'Cette union de tous les cœurs fut une marque qu'il effoit veritablement choifi de Dieu, & fut encore un pre-

& de dompter tous les méchans : & fon zele elloit accompagné dassines au d'une paix & d'une lunitée qui luy faifiét different la verité d'une paix & d'une lunitée qui luy faifiét different la verité d'une parmi les mensénges dont on s'esfroyroit de l'obscurér . Il n'est seglément, celloit passimons dans la douceur, dans l'Attabiliét, & d'ans une egalité qui marquoit à tout le monde la fainteret & la fremèté de fron ame. S'il y avoit quelque excée en luy, c'estrit dans fa pa-

Amb.de fare tience. Il mettoit fa gloire dans la mortification. \* Il entrepre-\*15\*\*147.1. noit avec joie les plus longs jednes: Il ne fe defalteroit qu'avec \*10\*\*100. The fe couvroit que des habits les plus vils: \* Enfia fp.\*\*100.

Il faisoit paroilitre en tout, son amour pour la pauvreté, souloit 3,090.4, le monde aux piez avec se splaifirs & ses honneurs, loar une force toute divine; & n'avoit que du mepris pour tous les attraits du Bar. 154.14. fiecle.

## ARTICLE IL

Saint Eusebe met la regularité dans son Clergé.

'S AINT Eufebe prefehoit ainsi par fes actions & appelloit les Ught « propapes pour cela le ministre de la proste. Il animoit tou le monde à la vertu par se exhortations , '& il elevoit sa voix avec sorce en propacoure les vices.

"Aufi fa verta fut comme une vive fource qui se repandit fur Ambhé soctor son peuple. Il excelloir dans l'amour de la chalteré, & li 15-24/15.

trabili la virginité dans son Eglise. Les charmes de l'ammes de l'amour de la chalte la virginité dans son Eglise. Les charmes de l'amour de viue. Comme il pratiquoir admirablement les regles de la conduire episcopale, il fit de se discipes un grand ombre de fains Peelats, que les autres Eglise venoier demander avec 19.33 pass-de empressement. Il fut le premier dans l'Occident, qui piògnit s'endedarie, l'état monastique avec la demeure des villes, la temperance des s' Andragas politicares avec la colitude episcopale, la grace du facerdoce avec 14-64.

lepiche de l'abdimence. "Il introdustité dans s'on diocret les imperudices de leur âge, par l'amour de l'abdimence de par l'amour de l'abdimence de par l'amour de l'abdimence de par les regies de la chafteré, s'et l'enes gians à nous les l'édels à s'éparer de l'usage de du commerce des villes, fans les faire sortir des villes.

Maisi I n'y eut rien de plus admirable que de voir fon Clergé defancis para-Maisi II n'y eut rien de plus admirable que de Voir fon Clergé defancis parapuss de Vercil avec luy dans une mefine maifon, où ils ne s'exerçoient pas moins dans la chafteré & dans l'abltience, que dans

les forchions du facerdone. Ils avoient le mepris de joutes les chofes du monde qu'ont les folitaires, de la vigilance que deivent avoir les minifires de l'Eglife. A voir les peuts lius de leurs monatteres, on croyoir efter dans les folituates de l'Orient de à contiderer la devoit on de leue de ces faints Ecclefariques dans leurs fonctions , on fenoit la mefine joie que fi l'on cult vu les outes de les peuts de l'autre de leurs fonctions ; on fenoit la mefine joie que fi l'on cult vu les outes de les peuts de l'autre de les peuts de l'autre de les peuts de l'autre de la contra de les peuts de l'autre de la l'autre de l'

åce,

Xxx ij

de ce Clergé que pour estre Evesque ou Martyr, Saint Ambroise Ambep.25.p. décrit en ces termes la vie desdisciples de S. Eusebe. Cest.dit-il. une milice toute celeste & toute angelique d'estre continuellement occupé des lollanges de Dieu ; & c'est celle où ils s'exercent le jour & la nuit. Ils n'ont point d'autre ambition que de se " rendre sa misericorde savorable, & d'appaiser sa colere par des prieres serventes & continuelles. Leur esprit est toujours appliqué à la lecture ou au travail . Separez de la conversation des femmes, ils se servent de sauvegarde les uns aux autres. Y a t-il rien de plus admirable que cette vie, dans laquelle il n'y a rien dutout à craindre, & beaucoup à imiter; où la peine & l'austerité du jeune est recompensée par la tranquillité de l'esprit adoucie par l'accoutumance, soûtenue par le repos, ou trompée par " une occupation sainte; qui n'est ni chargée de l'embaras des " choses du monde, ni engagée dans les affaires d'autrui, ni trou-

[Si l'on veut donc rechercher la plus ancienne origine des Chanoines reguliers, il faut remonter jusques à S. Eusebe. Il y auroit lieu de croire qu'il avoit pris le modele de cet établissement dans les monasteres qu'il avoit vus en Egypte & en Orient durant son exil: Mais Saint Ambroise nous apprend que ce fut avant son ban-Amb +p. 15.p. niffement qu'il fit un monastere de son Eglise, l'Le monastere aiFerr deEuf dit il, fut à ce saint Evesque une ecole de patience. La vie si auftere qu'il y mena, dans ses jeunes, dans ses veilles, dans son

blée par une multitude de soins qui obligent à aller souvent par "

P-164-167.

coucher, "luy apprit à supporter toutes sortes de travaux, & a &c. meprifer toutes les peines que les Ariens luy firent fouffrir depuis Ught.4.P.1029. dans fon exil. Ainfi il demeura victorieux au milieu de mille tourmers. Son exil ne servit qu'à faire admirer la solidité de sa vertu, & dans toutes les epreuves où il fut mis, il garda à Dieu une fideliré toute enriere.

> December of the property of th ARTICLE

Le Pape Libere travaille à obtenir le Concile de Milan par le monen de Lucifer son legat , & de S. Eusebe .

E courage de Saint Eusebe commença particulierement à paroistre l'an 355, dans le Concile de Milan, dont voici l'histoire. Constance maistre absolu de l'Empire, ne songeoir qu'à desarmer S. Athanase, en le privant de l'union qu'il avoit avec ses

la ville .

SAINT EUSEBE DE VERCEIL. confreres, pour l'accabler avec plus de facilité; ou plutoft il ne pensoit qu'à desarmer l'Eglise & la foy, en la privant du secours que Dieu luy donnoit par S. Athanase, pour faire regner l'Aria-V les Ariens nifine avec une liberté entiere. "Le Pape Libere esperoit remedier à ce mal par un Concile où l'on pust examiner les choses felon les regles de la justice & il avoit envoyé Vincent de Capoue avecquelques autres, pour demander ce Concile à Constance : mais ces legats avoient manqué de courage, & avoient eux mesmes signé la condannation de Saint Athanase, avec tous ceux qui s'estoient trouvez à Arles, hormis S Paulin de Treves qui

fut banni. Cela arriva versla fin de 353. 7

1 50.

Dans l'extreme affliction que ce malheur causa à Libere, il Bar. 1534 200 fut particulierement confole par la foy invincible de S.Eufebe, qui fuivant les regles de l'Evangile, ne voulut jamais abandonner le fiege apostolique . [ Dieu le donna alors à Libere pour le fortifier & l'aider dans la défense de l'Eglise, & pour y perseveser jusques au bout , mesme aprés la chute de ce Pape Il envoya encore pour cela à Libere un autre Evefque, favoir Lucifer de Cagliari, qui avoit une union particuliere avec S Eufebe : [ & qui n'ayant pas térmoigné moins de generofité que luy durant la tempelte, n'eut pas affez de moderation & de douceur dans le calme & dans la paix. )Cet Evefque connoissant tous les desseins des Ariens, & fachant que fous le nom d'Athanase ils vouloient condanner la verité, vintà Rome en ce temps-ci,& s'offrit d'aller trouver l'Empereur, pour luy parler de touteschoses selon la verité, & obtenir de luy que toutes les difficultez qui estoient alors en question fussent examinées dans un Concile d'Evesques. 'Libere receut volontiers cette offre; mais pour faire que ses sud; sessiffit.

follicitations fussent plusesficaces, il l'adressa à S. Eusebe, qu'il fr.1. p.43. pria de se joindre à luy pour cet effet, & d'exciter avec luy tous ceux qu'il pourroit à la défense de l'Église. Baronius raporte la Bar, 153 \$20. lettre qu'il écrivit fur cela à Saint Eusebe. Il fit la mesme priere #4.14.

à Fortunatien [ d'Aquilée . ]

'Il joignit à la legation de Lucifer, Pancrace Prestre, que Saint 154. \$ 2 Hi. Athanale appelle Eutrope , & Hilaire Diacre de Rome , qui Ath.fol e. avec un courage genereux & une force route divine , refolurent & ellar 1546. d'aller combatre pour l'Eglise, & attaquer ses ennemis.

'Il leur donna une lettre pour Constance, "que nous avons en- Hilling page core[avec les œuvres de Lucifer, &]parmi les fragmens de Saint 41-Hilaire . Dans cette lettre qui allie parfaitement la generofité d'un Pape & d'un Evelque, avec le respect qu'un sujer doit à son Xxx iii

Pince, Libere talche d'adoucir l'effrit de Conflance, justific de conduite dans la défende de S. Altanal, & Catir uvi l'importure des ennemis de ce Saint. Il huy declare enfuire nettement que Effic ne peut avoir la paix tant que la foy de Nicée ne fara pas receut de tout le monde, & que les Orbentaux refuérent de condanner hererie d'Arius, & ne ceffetore pas de communiquer avec fes disciples : Il le fupplie enfin d'accorder le Concile, qui eltoit le faul moyen de remodier à tant de maux ét ce rendre la paix à toutes les Egilfes Catholiques, & pour lequel il huy avoir de deput Lucief; au qui qualife un homme faint, avec Pencarce &

deputé Lucifer, qu'il qualifie un homme faint avec Pancrace &
Anh.60,1,3,34 Hilaire . Il femble qu'Hilaire ait particulierement ellé chargé
Hilf-6.4 p-3. de la lettre. "Elle fut écrite peu aprés que Libere eut recœu les
Br.1,3-4 2-1 nouvelles du Concile d'Arles par Vincent de Capoue, '& ainfi

vers le commencement de l'an 354.

Les deputez, eftant partis, Libere éctivit par un nommé Cale pode à S. Eufebe pour les luy recommander, & pour le prier de fe joindre à eux, afin qu'ils puffent agir tous enfemble pour la défenée de l'Eglife de la foy, & d'un Evefque qu'on vouloit condanner en fon a bience contre l'ordre de routes les loix.

"Les legats arriverent à Verceil, [pour aller apparennment troudontaire, Jack conditance [Alricks, all avoit praffel hiver, put à Valence, pridit 14.
dit 14.
dit 14.
dit 15.
dit 15.
dit 25.
dit

ARTICLE VI.

Le Concile de Milan est dominé par les Ensebiens : S.Eusebes'y tronve malgré luy

Bar 154. 17. LERRE qui avoit era que ses deputez obtiendroient un Supl. 149.

169. ment le Concile à Milan l'an 355, l'apparermment dés les pre-Nore 4-miers mois de l'année.

Mais ce qu'il avoit procuré comme le remede de tous les maux de l'Eglife, les augmenta extremement : & en effet , il n'y avoit

rea d'appurence qu'un Concile puti jamais elfre libre fous 'un Prince abblic comme Conflance, qui en cherchoir pas la verité avec foumilifon, mais qui vouloir effre obei, de qui pretendoir que fa volorde d'ult paffer pour un canon de une loy nivolable ] Ce fui dans l'efferance que le Concile réulifori de la forre, que les Ariens en demanderent la convocation, [ auflibrienque le 24,000 de l'appendit Pape, ] lis pretendoien y contraindre les Everigues de contraine que quand lis aurorent chaffe et Saine foit. Justifica production de la contraine conflict et Saine et Justifica production de la contraine aurorent chaffe et Saine foit [ Justifica terribas encoire. Confliance LucifatAhls. le défini de faire confirmer par le Concile finartion de George \*\*1-95%. à la place d'Athanale (en que meanmoiss l'ordre des temps ne permet pas de dire.

"In e'sy trouva que peu d'Evefques d'Oriere, parcoque la Socia-sepavielleffe, la malaife, fel a longuer du chemin, rente la sautres, 19-61-61-61. Mais vil en faut rorier Socrate & Sozomene, il y eur plus de 19-61-61-61. Soc Evefques d'Occident, mandez par les lettres de l'Empereur Tehristic. Et cela n'ell pasinorayable, Tpuifque Conflance avoit employé 2 (19-61-61 au rotue la puiffance imperiale pour affembler ce Cocolle, dans apea-

l'esperance d'y ruiner entierement la verité.

[Ôn vic abord dans la maniere al agir de ces Evefques, tans de violence, de un figual menris de l'equire naturellé de de toutes les regles de l'Egilfe, que S. Eufebe mefine qui avoir procuré ce Cocolie, pe put fer reducide et y affilter, [Le Concile en corps luy 3 mensors, et deputa Eufforne,[ceft appartemment Eudone de Germanicie,] de Germinefel Sumieth, Journal y declarer tout ce qui fe pafoir,

'& Le piere de venir à Milin.

"Il hys écrivis audi une lettre que nous avons encore, par la 16.
quelle ces Evefques l'exhorter à le joindre au jugement que
presque tout entre avoir fair touthan les hereiques Marcel
& Photin, & touchane le facrilege Arbanafe (ce font leurs
termes) là sjouten que sil elott d'un autre avvis, lás feroient
contraints dagir felon les regles de la difcipline de l'Eglis (cérle
à dire de le depoire. De qu'in les provrurs fe plaindre aprés cet au
que de luy mefine Baronius térnoigne que cetre lettre ettoir tan
dontiere de trenes Evefques dans le manuferir dont l'el surée,
de de la production de l'est de l'est de la trier,
de de l'est de

NOTE 5

Hilad Conft. 2.P.110.1.d. a Bar.355 1 7. \$ 17.

'Constance appuya la lettre du Concile par le commandement qu'il fit à S. Eulebe de se trouver à Milan, & par une lettre qu'il luy écrivit, où il sembloit ne respirer que la paix & l'union de l'Eglife, 'C'est affez vraisemblablement'celle que Baronius ra- Norz 6. porte dans la fuite: & qu'il croit avoir efté écrite dans une autre

Les ennemis de la verité souhaitoient la presence de S.Eusebe au Concile, pour le rendre, s'ils pouvoient, participant de leur crime, ou au moins pour avoir la fatisfaction de se venger de sa generosité. J'Mais les legats du Pape ne l'y souhaitoient pas moins, dans l'esperance que sa presence dissiperoit toutes les machines des Ariens, & chafferoit Valens qui se faisoit alors le chef de leur faction. ] C'est pourquoi ils luy écrivirent pour le presser de venir en diligence. L'Ainsi quoique la lettre du Concile luy fist assez juger ce que l'on en pouvoit attendre, il se resolut neanmoins de ceder à tant d'instances, Y& récrivit à l'Empereur Nors 2 qu'il iroit à Milan; mais il luy promit en mesme temps qu'il y

feroit tout ce qu'il jugeroit estre juste & agreable à Dieu . 

ARTICLE V. Saint Eusebe propose le symbole de Nicée , qui est receu par Saint Denys de Milan, par fon peuple , mais rejetté par les Ariens: Lucifer eft retenu dans le palais.

Hil ad Conf L O R SOUE S. Eufebe fut arrivé à Milanson luy défendit durant dix jours d'entrer dans l'eglise[où se tenoit le Concile.] Les Ariens qui le composoient, employerent ce temps à mediter tous les artifices que leur malignité leur pouvoit fuggerer contre ce faint homme. Enfin toutes leurs resolutions estant prises, & la sentence qu'ils prononcerent depuis contre luy estant déja toute.

dreffée, ils le manderent quand bon leur fembla, & il vint accompagné des Ecclefiastiques de Rome, Pancrace & Hilaire, & de Lucifer de Sardaigne. On le pressa de figner la condannation de S.Athanase: mais il dit qu'il salloit auparavant s'assurer de la foy & de la religion des Evesques parcequ'il y en avoit quelques uns dans l'assemblée qu'il favoit assurément estre coupables d'herefie. Il mit en mesme temps sur le bureau le symbole de Nicée, promettant que si on le vouloit signer, il feroit tout ce qu'on souhaiteroit de luy & il pouvoit bien l'avoit déja figné le premier .

Ughel t.4 p. 1033.d. Denys effoit alors Everque de Milan, '& non d'Albe, comme 6 Lucide Ath. 1008 diAth

tol. p 8 22. cl Amb. div. 2. p. 10 2. cl Hil. ad Conf. 12. p. 219. 2. e. e Socr. 12. c 36. p. 222. aln. p. 32. 2. b.

mer d'unique inscropou de les quoi comprendi à peu prés ce que nous appellons autrement la Gaule Ciliàpine d'i la Lombardie.]

Ce Dernys ellor un lomme de bien, \* en loos Leve(que, d' un un prés de la combardie.)

Ce Dernys ellor un lomme de bien, \* en loos Leve(que, d' un prés de la vertiré. On pretend qu'il avoit elle difériple de présente de la vertiré. On pretend qu'il avoit elle difériple de présente de la vertiré. On pretend qu'il avoit elle difériple de présente de la vertiré. On pretend qu'il avoit elle difériple de présente de la vertiré. On pretend qu'il avoit elle difériple de présente de la vertiré de la vertire de la vertiré de la vertire de la vertire de la vertire

\*Cet Everque ayant donc entendu la proposition de S Eusebe, 4 Amb, de sane prit le premier le symbole de Nicée pour le signer, mais lorsqu'il 15 P 147 | Boll, commençoit à le faire, Valens luy arracha par force le papier & 35,000,19, 40 fz. la plume d'entre les mains, & cria à haute voix qu'on ne feroit 2,p.119.14. jamais rien par cette voie. Cette contestation se passa avec tant d'eclat & tant de bruit, que le peuple en eut connoissance. Car Boll.15, m1y,p. pendant que les Evefques Ariens & Catholiques estoient dans 46. 15. le haut de l'eglife, enfermez du voile foui separoit le chœur de \$ 11. la nef, ] le peuple Catholique s'eftoit affemblé en foule [ dans le 1 9 refte de l'eglise.] Tout ce peuple, & les femmes aussi-bien que les hommes, eitoient tres fortement attachez à la vraie foy. De forte Hilad Conf.I. que quand on eut seu ce qui se passoit entre les Evesques tous \* p. 1 19.14. témoignerent avoir une extreme douleur de voir la foy attaquée par les Prelats mesmes.'S Denys alla neanmoins les prier de faire Boll.as.may.p. filence, afin qu'on pust terminer ce qui regardoit la foy. Mais les 46.510. Catholiques le prierent eux mesmes avec un grand zele de ne point fouffrir qu'on parlaft de rien qu'on n'euft chaffé les Ariens de l'eglife; & un historien assure qu'ils en furent effectivement chassez. [ Cela s'entend sans doute de ceux qui avoient esté condannez nommément par les Conciles.comme Urface & Valens 1 'avec lesquels les Catholiques ne vouloient point de communion; \$ 14. ou de quelques Ariens declarez qui s'estoient mélez parmi le peuple. Saint Denys fit ensuite une petite exhortation aux Ca- \$ 10. tholiques, pour les animer de plus en plus à l'amour de la vraie

glorienfermer, [Mais i fallei auperavane que luy & les autres fuffent eprouvez par le feu des tribulations.]

\*\*Lorique S. Denys fuf tentreélans le cheur pour rendre conte #111.

\*\*aux Evefques de ce qu'il venoit de faire, on entendit tout d'un coup un grand bruit, renu de ce que les Cornes avoien arrefté une personne, & l'enlevoient de l'egille (Y. Denys fortit encore #16. E. EL. Ton. VII.

foy , leur promettant meline qu'ils la verroient bientost regner

SAINT EUSEBE DE VERCEIL. pour le défendre, prest à exposer sa vie pour une des brebis que Dieu luy avoit commifes: Et le peuple estoit prest'd'en venir seine. mesme à la violence. Mais le Saints voyant qu'il eust fallu aller jusqu'à la sedition & au sang, Jaima mieux appaiser le peuple, en luy apprenant qu'il ne faut point défendre la religion de Dieu par les armes. S'il n'estoit marqué que celui qu'on arresta alors estoit du troupeau de Saint Denys, [nous croirions aisément que c'estoit Lucifer, Jqui estoit à cette seance, a mais qui ne put pas se trouver à une autre que l'on tint encore enfuite dans l'eglife, ayant esté retenu par les Ariens, & enfermé dans le palais, où ils pretendoient inutilement le faire tomber dans leurs piegesquand

acteriories de l'acteriories de l'acterioris de l'acteriories de l'acteriories de l'acteriories de l'acterio ARTICLE

Les Ariens demandent encore la condannation de S. Atbanafe : Le peuple les chaffe de l'eglife.

A NS l'autre seance les chess des Ariens ne voyant rien à Boll.2 c.may,p. esperer du costé de S. Denys, tournerent tous leurs efforts contre S. Eusebe, & le presserent [de nouveau] de signer la condannation de Saint Athanafe, Mais un Saint qui n'avoit rien de commun ni avec le fiecle, ni avec l'iniquité, & qui estoit prest à tout fouffrir pour la justice, n'estoit pas pour se laisser vaincre à leurs menaces.]Nous fommes dans l'eglife, leur dit-il pour traiter " de la foy. Si donc ceux qui s'en sont eloignez, veulent retourner " à la lumière de la verité. Dous pourrons alors fonger à Athanase.] " & nous en aller où il est. Que s'il se trouve coupable, je signe le « premier sa condannation . Mais les Ariens vouloient qu'il con- « tlannast Athanase sansdelai, ou le condanner luy mesme Surquoi il leur dit; Vous ne voulez pas figner l'approbation de la foy, « & vous pretendez que je figne la condannation de mon frere « fans favoir s'il est coupable? Cette vive reprehension de leur « injustice ne fit qu'irriter de plus en plus leur fureur . & ils ne fongerent plus qu'à condanner le Saint, "& à le livrer entre les V.Ianote 7. mains des ministres de l'Empereur.

'Au contraire, le peuple qui estoit dans l'eglise crioit à haute voix, Que les heretiques fortent, Que les Ariens fortent, Que les \* auteurs des dogmes corrompus s'en aillent : "Vive Denys, "vive " pax. Eusebe, par qui l'Eglise est sauvée. Aprés que le bruit sur cessé, " on apporta le symbole de Nicée. S. Denys & S. Eusebe le souscri-

#9. #113.

46. 512.

il feroit feul.

612.

SAINT EUSEBE DE VERCELL. 5397
virent: Germinet de Siminch ] proteitha qu'il efloit aussi dans la
messime foy; mais quand on le press d'autester sa croyance par sa
signature, il dit que c'essoni alse qu'il l'eust témoignée de vive
voix; s'è con evoir pas messime ce qu'il e porta à faire ce pas vers

la verité

Onne (gatrien on plus de ce qui peut sélfre encore fait dans cette feance, oil 10n peut finit rout equi s'enfla resid avec quelque apparence de Concile & de regularité : & c'elt peut-elfre en ce fers qu'il faut entredire ce que dit Soztate, J'que le Concile de Seetla-e, july, Milan se fepara fans rien faire, à caus de la genereus restitance 131-b. une firms t'à Dubble & C. Deves à la condamation de S Athanaté.

que firent S.Eufebe & S.Denys à la condannation de S. Athanafe.

(S. Sulpice Severe parlant ce femble du Concile de Milan, J'dit Sulp. Lap. 160.

que les défenseurs de la verité estoient prests de suspendre Saint

Athana é de la communion, pourvu que l'on agitaît la question de la foy; mais que les Ariens aimerent mieux faire fortir du combat des hommes capables de les porter tous parterre. [Cela paroift difficile à accorder avec la maniere si forte dont nous verrons qu'ils soutinrent ce Saint , lorsque Constance les p-essa de confentir à sa condannation. Il n'est peut-estre pas peanmoins hors d'apparence, qu'ils firent cette proposition pour mettre davantage les Eusebiens dans leur tort, sachant bien qu'ils ne l'accepteroient pas . Et il faut ajouter que le mot de suspendre, peut ne se pas prendre ici pour retrancher de la communion. comme on l'entend souvent dans l'usage de l'Eglise, mais dans le sens simple qu'il porte à la lettre. Ainsi peut-estre que les Evefques promettoient de ne faire aucun, acte de communion avec fuy, julqu'à ce qu'on eust examiné son affaire; ce qu'ils pouvoient avoir demandé en mesme temps, comme il est certain: qu'ils le demanderent dans le Concile.

[Après le fin de la feance, [Saint Eufelse & S. Demys parturent 801 st., mary, p. data le figlife: Le peuple demands du voir auffi Lucifer. N. Demys 461 st. dit qu'il eftoir retenu dans le palais; mais qu'on ne pouvoir pas mengécher Jessis CHRSIT dy effert avec luy. Il monta enfaire fair le throne epifopal pour précher. Mais comme contemarqua plufeuru Ariens melle parmi le peuple, & memére quelques uns de leurs. Evefques montete dans la tribune fauprés de l'autel, il aima mieux décendrés, pour n'eltre pas avec eux, judiqu'à ce de l'autel, il aima mieux décendrés, pour n'eltre pas avec eux, judiqu'à ce de l'autel, il aima mieux décendrés, pour n'eltre pas avec eux, judiqu'à ce de l'autel, il aima mieux décendrés, pour n'eltre pas avec eux, judiqu'à ce de l'autel, il aima mieux décendrés, pour n'eltre pas avec eux, judiqu'à ce de l'autel, il aima mieux décendrés, pour n'eltre pas avec eux, judiqu'à ce de l'autel, il aima marche de l'autel, il aima m'entre de l'autel, il aima d'autel, il aima m'entre de l'autel, il aima d'autel, il a

ke:

The Lado

## BY THE PARTY OF TH

## ARTICLE

Le peuple veille dans l'eglise , obtient la liberté de Luciser : Les Ariens transferent le Concile dans le palais, proposent sous le nom de Constance un écrit beretique , qui est rejetté des Confeffeurs & du peuple. N craignoit cependant qu'il ne se fist quelque violence

Bolt. 25,may,p. 46-115.

\$ 16,

durant la nuit : Cest pourquoi le peuple se resolut à la passer toute entiere dans l'eglise en [chantant] des hymnes oc des cantiques à Dieu. Dés le point du jour Germine vint accompagné d'un eunuque, pour dire quelque chose en faveur des Ariens: oc il estoit déja assis dans la tribune, lorsque le peuple s'animant de zele, le chassa de l'eglise luy & son eunuque. On apporta ensuite à S.Denys & à Eufebe une lettre que Lucifer écrivoit du palais, où Constance le retenoit toujours. Le peuple demanda d'en entendre la lecture, & un Notaire se mit en devoir de la lire: mais les Ariens firent tant de bruit pour l'empefcher, se doutant bien qu'elle ne leur feroit pas favorable, comme Saint Denys le fit remarquer au peuple, qu'on ne le put faire que la nuit, aprés que

les Ariens eurent encore esté chassez.

f 18. 'On passa aussi cette seconde nuit dans l'eglise, dont l'entrée sut 4 6 17. faifie le lendemain par divers officiers de la Cour. S.Denys fortit pour leur reprefenter qu'une chose si extraordinaire n'estoit &c. propre qu'a exciter une fedition. [ Cela les fit retirer ; ] & les Ariens se retirerent aussi. Peu aprés, trois eunuques vinrent demander à Saint Denys & aux autres Evesques [Orthodoxes,] ce qu'ils fouhaitoient de l'Empereur. Ils répondirent qu'ils na fouhaitoient que la liberté de traiter de la foy avec les heretiques, 4 18. & la joie de revoir Lucifer avec eux. On leur accorda enfin le dernier, de quoy le peuple rendit de grandes actions de graces à Dieu. Mais aucun Arien n'eut ni la hardiesse de paroistre pour foûtenir fon dogme, ni l'humilité de l'abandonner.

Sulp.1.2.p.159. 160 Hilad Conf.l.z.p.119. Ath, fol. p.861. p.\$61.b.c.

[Ces heretiques avoient bien d'autres desseins, ] '& craignant le jugement du peuple, devant lequel ils n'ofoient faire une profession si ouverte de leur impieté, ils passerent de l'eglise dans le palais par ordre de l'Empereur, qui vouloit presider [ avec plus de bienseance ] à ce jugement tout ecclesiastique . L' Car il paroift qu'il n'avoit pas laisse d'y presider dans l'eglise mesme,& de verifier par là ce qui est dit, que l'abomination de la desolation. SAINT EUSEBE DE VERCEIL

fera dans le lieu faint. [En mesme temps Jon vint commander de Boll.15.10119. p. la part de l'Empereur, à S Eusebe, à Lucifer, & à Florent de se 47.178. transporter au palais. Ce Florent peutestre à l'Evesque de Meride pat.e. [ metropole de la Lusitanie ] en Espagne , qui avoit assisté au aHilliste, p. 28. Concile de Sardique, 'mais qu'on pretend avoir esté puni de Mar.& F.p.4r. Dieu pour avoir seulement communiqué avec Ossus & Potame 42-"aprés qu'ils eurent abandonné la verité[en 375.] On laissa pour Bott.p.47.\$ 15.

lors S. Denys nourrir son penple de la parole de Dieu. On le manda neanmoins auffi[bien-toft aprés] mais il refufa d'y aller. # 19-Il protesta qu'il ne pouvoit pas quitter son peuple qui demeuroit toujours dans l'eglife, "& representa que ceux qui estoient désa au palais, estoient assez capables de défendre la foy contre l'im-

pieté des Ariens.

Lorfque le Concile fut donc affemblé dans le palais, les Ariens Sulp 1 2. p. 160. y proposerent une lettre ou un edit sous le nom de Constance, qui contenoit le venin de toute l'impieté Arienne . Il eftoit fort possillueif de 'qui contenoit le venin de toute i impiete Atheire : il ettor foit har paogall bien écrit. Constance qui y faisoit parade de sa science, ( e car il har paogad) vouloit paffer pour habile,) \* pretendoit par la porter la lumière & Lucif.de her. dans les tenebres de ces disputes. Le mesme il se vantoir d'avoir p.1051.d. receu ordre en fonge comme un prophete, de faire ce qu'il faifoit. a de Athli : P. \* Il semble que cet edit continst, comme le formulaire de Sirmich, 2013 d. que l'on ne pouvoit pas egaler le Fils au Pere, be que le Fils avoit (non parc.p. 1061.C.

un commencement.

[Constance voulois obliger les Evesques à recevoir cet edit.] \*\*Finot. 106.4. Oct pour cet effet il leur sit parler par des officiers, en un lieu où il i pareod. n'y avoit que'la tapisserie entre luy & eux. Il alleguoit pour ses de har.p. 1049. raisons, qu'il vouloit établir la paix dans ses Etats, & ne plus fouffrir la division des Evesques; qu'il ne faisoit rien en cela que p.1049.4. pour plaire à Dieu, & que fi sa foy, que Luciser traitoit d'Aria. de Athl. p. nifme, n'estoit veritablement Catholique , Dieu ne l'auroit pas 962 c. rendu possession de tout l'Empire Romain: c'est une raison qu'il regapopaoje. alleguoit fort fouvent.

'Mais les legats du Pape luy répondirent, que la foy de Nicée mori,p. 1101.2. avoit toujours esté la foy de l'Eglife, '& Lucifer declara que parond. quand Constance, qui les entendoit , armeroit contre eux toutes les forces de fon Empire, il ne pourroit pas les empefcher de meprifer son edit sacrilege, & d'avoir ses blasphemes en execration : 'que tous les serviteurs de Dieu estoient unis en ce point , p.1095.c. d'esprit , de volonté , d'affection , de sorce , de voix , & qu'ils fouloient aux piez toute fon autorité ridicule. Luy & les autres de Ach La.p. legats preferent fort Constance afin que la secte d'Arius sult 1011,c,d.

Yyy iij

SAINT EUSEBE DE VERCEIL

condannée; & comme il ofa foûtenir qu'elle eftoit Catholique regapop 1033. ils le traiterent de precurseur de l'Antechrist. Et il y a assez d'apparence que Lucifer, Pancrace, & Hilaire le traiterent

politivement d'heretique.

Enfin Constance voyant que les serviteurs de Dieu surmontoient en toutes manieres , n'eut point d'autre réponse à faire . finon qu'on luy disoit des injures, contre la désense des livres facrez, que Lucifer estoit un insolent; qu'il ne les avoit pas pris D. 106 7.8. a p.1066.2. pour ses conseillers, & que ce n'estoit pas à eux à l'empescher de Amb, ep. 25-p. fuivre Arius, s'il le vouloit. Et neanmoins le confessant vaincu, 247.2. il fut reduit à les prier de changer de sentiment. Mais leur soy fut à l'epreuve de tous les traits qu'il lança contre eux, [ de fes.

menaces & de fes prieres. Les Ariens voyant donc qu'ils ne pouvoient faire recevoir leur

Suin Lapasco, edit par les faints Evefques, s'aviserent d'un autre moyen. J'Ils envoyerent [ dans l'eglife ] la declaration qu'ils avoient faite de leur herefie fous le nom de Constance, pour estre communiquée au peuple. Ils vouloient par là fonder les esprits, asin que si cet edit estoit bien receu du peuple, ils pussent produire ouvertement leur doctrine, & l'appuyer de l'autorité publique; & que fi au contraire il estoit mal receu, toute la faute en retombast fur l'Empereur, en qui elle pourroit paroiftre excufable, parcequ'estant encore catecumene, il n'estoit pas étrange qu'il ignorast les mysteres de la foy [Ils furent reduits à ce dernier parti:] Car l'edit ayant esté lu publiquement dans l'eglise, le peuple en. témoigna une extreme aversion.

## \*\*\*\*\*\* A.R.TICLE VIII.

Etranges emportement de Constance : Saint Eusebe & Lucifer luy resistent genereusement, & font arrestez :.

ONSTANCE cependant ne preffoit rien tant dans le palais que la condannation d'Athanafe: ]'Il n'avoit convoqué le Lucif.de Arh.L 1.p.999.d Concile que pour egorger un Evelque : 6 c comme s'il se fust diverti à repandre le fang des Prelats, il les vouloir obliger 1.2.P. 1017-b. à punir comme criminel celui dont ils ignoroient le crime. Il p.1007.e. vouloit que tout le monde rejettast sa communion, parce, disoit-il, e p. 1000 c. qu'il avoit peché, & peché contre Dieu, e qu'il avoit commis un 4 p. 1005.4. e p.1007.4. facrilege, qu'il meritoit la mort, & qu'il ne vouloit le condanner.

que pour plaire à Dieu..

SAINT EUSEBE DE VERCEIL.

Les fains Desquest possiblem à cela qu'il n'ello i pa gerais pasqua de le condainer e n'in adalence; que d'agir comme il faifoit, pasta de le condainer e n'in adalence; que d'agir comme il faifoit, pasta c'ellota autorita l'injustifice, de periceute la julifice. Il fortierent pasta de le maniporter à Alexandire à leun depres, pour l'ecouter de caminer les natires au milieu du peuple fur leque Dien Tavoit établi, pourva feullement qu'il fuit accufé par des Carboliques, comme il ellott necestire; puisque des Amenses pouvoient pas pasta, fervir de termois cortre un Evelque Carboliques (Mait Conflance Passa des violes interes de manier de la conflance de manier de la conflance de l'accuse passa de l'accuse passa de l'accuse passa de l'accuse de

Lucifer & Eufebe fe servoient fort avantageusement de la Ashifol, p.t. retractation d'Urface & de Valens, pour prouver l'innocence de " S. Athanafe, & comme ils reduisoient par là ses accusateurs à ne favoir que répondre, Constance se leva aussi-tost pour leur dire » ces étranges paroles : C'est moy maintenant qui suis l'accusa-» teur d'Athanase. Croyez à cause de moy tout ce qu'ils vous di-» fent. "Mais les Saints repartoient à cela, qu'il n'importoit pas 1.461.1. qu'il fust l'accusateur ou non , puisque l'accusé n'estant pas prefent, il ne pouvoit pas estre jugé; Qu'il ne s'agissoit pas là d'une affaire civile où l'Empereur dust estre cru à cause de sa qualité: mais du jugement d'un Evefque où il falloit garder une entiere egalité entre l'accufateur & l'accufé Qu'aprés tout, fa Majesté ne pouvoit prendre la qualité d'accufateur contre une personne qui estoit fort loin de luy , dans le temps où l'on pretendoit qu'il avoit commis les chofes dont on l'accusoit; que s'il parloit seulement sur le rapport des autres, il ne devoit pas moins de croyance à Athanale qu'à sesennemis: mais que s'il vouloit deserre aux adversaires d'Athanase plutost qu'à luy, [ il se declaroit son ennemi particulier, ] & par confequent donnoit lieu de croire que les autres mesmes n'accusoient Athanase que pour luy plaire. 'Constance au lieu d'estre satissait d'une réponse si sage, la prit b. pour une injure qu'on luy faifoit,

S. Athanafe jour en cession? Denya's Stufebe & à Lucifer; 14st 4, Il efloit affurément dans les melmes fentiennes, d'il le rémoigna affez en d'autres rencoerres, & fans doute encore lorfqu'il vinc peu après au palis: Mais pour cette occasion, nous avons vu qu'on avoit elle bolgé de la laiffe and leglié avoc fon peuple. Saint Athanafe raporte encore un autre emportement de contiance, J'il fû, did, appelle les mefines Evelques, & leur p431-6.

ordonna de condanner Athanase, & de communiquer avec les

Town Co. Com

SAINT EUSEBE DE VERCEIL

heretiques. Ils trouverent ce commandement un peu étrange, & luy representerent que ce n'estoit pas là ce que la loy & les Canons de l'Eglife ordonnoient: 'mais il repliqua auffi toft; Ma « volonté doit passer pour un canon ; car ceux que vous appellez « les Evelques de Syrie, souffrent que je parle de la sorte. C'est « rourquoi ou m'obesslez, ou vous serez banni comme les autres. «

[Quniqu'il soit assez ordinaire à S. Athanase de faire parler les personnes plutost selon leur cœur que selon leur bouche, il est neanmoins aifé de croire que c'estoient la les paroles d'un Prin-LISAIL CE ] 'qui ne faifoit pas de difficulté de dicter à ses secretaires ;

Mon eternité, & qui en écrivant de sa propre main, se qualificit Seieneur de tout le monde. [Aprés tout, cela convient fort bien à Lucifaon par. la vanité dont les Evefques Ariens enfloient fon cœur, J'en l'ap-P.1100.c. pellant l'Evesque des Evesques.[Et S.Athanase témoigne assez, qu'il n'ajoute rien à ses paroles; car voici comme il continue son

c,d,

d:832.2.

47- 119.

e \$ 20.

discours. 1 'Les Evesques furent étrangement surpris de l'entendre parler Ath, folip, \$ and. de la forte. Ils eleverent leurs mains à Dieu, & répondirent à ce Prince avec une liberté genereuse. Ils luy apprirent que l'Empire n'estoit pas à luy, mais à Dieu, qui le luy avoit donné; & ils l'exhortere nt à craindre cette majesté supreme qui luy pouvoit oster la couronne en un moment. Ils le menacerent du jour du jugement, & le prierent de ne pas corrompre les loix de l'Eglise de ne pas confondre la puissance imperiale avec le gouvernement de l'Eglise, & de ne pas faire entrer dans l'Eglise de Dieu

l'herefie de l'Arianisme. 'Constance avoit l'oreille bouchée à ces remontrances. Il défendit aux Prelats d'en dire davantage, & ne leur répondit que par des menaces. Il tira mesme l'épée contre eux, & commanda

qu'on en menaît quelques uns au fupplice; mais il changea auffitost d'avis, felon la legereté qui luy estoit ordinaire, a & les con-F. \$57.2a p.1612 danna au banniffernent. Saint Eufebe & Lucifer furent certaine-6 p.831.b.c|261 ment compris dans cette condannation glorieuse, qui leur acqueroit le titre de Confesseurs. [ Elle ne s'executa pas neanmoins

Boll 25, may, p. fur le champ.] Eusebe, Lucifer, & Florent, eurent la liberté de retourner encore à l'eglise avec le peuple fidele . 6 Mais le bruit devint bien-toft tout public qu'on les devoit enlever la nuit fuivante pour les mener en exil Cela ne les empescha pas'de louer tre. & de glorifier la misericorde du Seigneur : & c'est à quoy ils estoient occupez lorsque l'eunuque Eusebesgrand Chambellan.] estant entré avec violence, se saisst de 147 personnes, Evesques, Ecclefiaftiques,

SAINT EUSEBE DE VERCEIL :

Ecclefiastiques, & lasques . Les autres surent ensermez dans les Thermes des Maximien] Hercule: mais les Evesques Lucifer & Florent surent domez en garde au Tribun Caius, & S.Eusebe à un autre Tribun nommé Galbion .

BACCAG BACCAG EACH BACCAG BACCAG FACTAG BACCAG BACCAG

### ARTICLE IX.

Retraëlation de S. Denys qui avoit signé contre S. Athanase : Il défend la verité dans le palass, d'où son peuple le retiré : Luy & les autres sont bannis .

'S Alart Denys demeunic expendane noore dans l'egifie Bollsyanapp, l'avec for peuple-Mais comme il nelchip pas moins criminel 48-5 que les autres dans l'efpirt des Arieus, ni moins faint devant bleu, il cut bie-roth part à leur courones [Lia falcitée de le zele Selpla-pies, que les Milanois avoient fait paroiftre pour la veritable foy en repetant l'edit de Conflance, [C. de ent nut d'autres manieres effoit la preuve de la bonne nourrieure qu'ils recevoient de leur Erefque; ] de fina staffi la caud de la prefereurion (Se generofité de leur de la companie de la preuve de la bonne nourrieure qu'ils recevoient de leur Erefque; ) de fina staffi la caud de la prefereurion (Se generofité de la fina la fiver de Garitane, qu'il el floris fort bien dans l'effert de Mache Piest dans la fiver de Garitane, qu'il et de la prefereurion (annéel de peur de Prince (foltoni les hereriques, il réperta donniée des peur de pendre celle de J. C. G. il choûit volontiers defitre envoyé en exil plutori que d'eltre feparé de la conspagnie de Saines,

el Est Dichens chient eacore irritez contre luy en particu-ller, pour un autre fujet, qui regarde auffi S. Eufebe. ] S. Denys Lacilde Athl. trompé par les menfonges de Conftance, \* s'effoit laiffé aller à a diapha.p. figner la condannation de S. Athanafe, bajoutant neanmoins que c'estoit à condition que l'on examineroit le point de foy Ce qui . Bar. 35, 118, s'estoit fait, selon Baronius, avant que Saint Eusebe fust arrivé à Milan .'S. Eufebe, qui, comme nous avons dit, l'appelloit fon fils , Amb defane s voulant le degager de cette faute, où il estoit tombé par simpli- P-147.L cité, fit semblant d'estre heretique parmi les heretiques, dit un ancien auteur, c'est à dire de n'avoir pas une entiere repugnan. Bar. 155 f 11. ce à condanner aussi S. Athanase. Mais il dir qu'il trouvoit fort Amb.p. 147.L. étrange qu'ils luy cussent preferé son fils Denys, cux surtout qui ne vouloient pas que le Fils fult egal à son Pere . 'Ils voulurent mbien luy donner cette fatisfaction, oc comme ils fe tenoient affurez de S.Denys, 3 ils effacerent sans difficulté sa signature, afin que Saint Eusebe pust signer le premier: Et alo see Saint se moquant d'eux , leur dit qu'il ne vouloit ni se souiller en prenant Hift. Eccl. Tom. VII.

SAINT EUSEBE DE VERCEIL . part à leurs crimes, ni fouffrir que son fils eust aucune societé avec cux.

'Cette histoire est raportée par un Evesoue aussi ancien que S. Ambroife, mais qui avoue qu'il ne favoit presque rien des actions de Saint Eusebe. Elle peut estre favorisée par ce que S. Ambroise dit, que S. Eusebe avoit levé l'étendar de la confession avant S.

Ath.fol.p.#31.4 Denys; '& S. Athanase met plusieurs fois Saint Denys entre ceux \$61.dap.1.p. qui avoient esté bannis pour la défense de son innocence. D'ail-\*Lucif de Ath, leurs Lucifer dit aussi qu'il fut banni pour n'avoir pas voulu estre La.p. 1008,d, Arien, quoiqu'il eust signé contre Athanase .

'Aprés donc que les trois autres Evelques eurent esté arrestez, Boll.25.may,p. des Everques Ariens accompagnez de plusieurs Comtes, entrerent dans l'eglise, pretendant persuader à Denys de prononcer contre ces faints Prelats une sentence [ de deposition. ] Mais luy appuyé du fecours de Dieu , leur declara que bien loin de commettre un a grand crime, il fe tiendroit heureux d'estre luy mesme traité comme ces désenseurs de la foy . [ Les Evesques &c. Ariens ] prononcerent eux mesmes aussi tost contre luy une sentence de condannation ; & l'un d'eux nommé Cecilien, monta dans la tribune pour parler au peuple mais on ne le put fouffrir, ôt on le chassa de l'eglise avec tous les autres de sa secte. [ Tout ceci fe paffa la nuit, loc le jour fuivant les plus anciens oc les plus rusez des Ariens revinrent encore, chargez d'objections & d'argumens par lesquels ils pretendoient embarasser le Saint. Mais ils furent encore vaincus dans cette attaque, & laisserent à Denys le loifir d'animer son peuple à désendre la verité & par la priere & par leur courage, sans craindre un homme qui ne pouvoit tuer

que leur corps. 'Il recent bientost aprés un ordre par Datien'officier du palais, desarie d'aller trouver l'Empereur. Il s'en défendit: mais le lendemain de grand matin divers seigneurs vinrent l'y ammener de force. Ainfi il fortit de l'eglife en exhortant son peuple de graver dans leurs cœurs les veritez qu'ils avoient apprises de la parole de Dieu Quand il fut au palais Valens & les autres Ariens se mirent à disputer en foule contre luy, & cela dura fort longtemps; de sorte que les Catholiques qui estoient demeurez dans l'eglise, n'apprenant point de les nouvelles, s'en vinrent hommes & femmes au palais pour y défendre la foy avec leur pasteur. & les femmes [comme moins expofées à la violence de Constance,] commencerent à crier : Que les Ariens s'en aillent; Qu'on chasse ces malheureux qui meprisent la loy de Dieu.

113

47. 1 21.

SAINT EUSEBE DE VERCEIL.

'Cela dura long-temps, & jusqu'à ce que Saint Denys ayant eu \$ 24. enfin la liberté de fortir du palais, dit à ce peuple que l'Empereur avoit dessein de faire tenir une uouvelle assemblée dans quelques jours pour y traiter de la foy. Tout le monde témoigna accepter cette propolition, à condition neanmoins qu'Urface & Valens demeureroient (toujours) suspendus de la communion [ Il semble qu'on devoit aussi demander la liberté des trois Evesques & des autres prisonniers:mais l'histoire n'en dit rien . S. Denys retourna enfuite à l'eglife avec son peuple, ly monta sur le throne episcopal [pour prescher, on fit les lectures ordinaires de la parole de Dieu, aprés quoy on celebra les faints Mysteres, où tous participerent au facrement du Corps & du Sang de JESUS CHRIST.

'Mais il avoit trop bien combatu contre l'erreur, [ pour n'estre Sulp.1.2. p.160, rastraité comme les confreres, & Joour demeurer davantage dans Milan Dés qu'il eut congedié le peuple, & que l'on fut forts de Boltas may, p.

V.la mote 7. l'eglife, "on le vint enlever pour l'enfermer dans la maifon d'un 48. 5 14. officier, & la nuit suivante il partit plein de courage [ & de joie ]
pour le lieu où on le releguoir. S. Eusebe & Lucifer furent aussi Athles, 8, 8 p. 8 menez en exit & peut eftre en mesme temps Nous ne trouvens (|861,d. rien de Florent : & mesme ]'si c'est celui de Meride, on pretend Marat F.p. 41. qu'il jouissoit encore de son siège en 357, communiquant avec ceux qui avoient abandonné la verité. Des auteurs [ bien croyables sur ce sujet, assurent qu'il n'avoit point souscrit à l'impieté: [mais il pouvoit avoir souscrit à la condamation de S. Athanase. & merité par là le chastiment dont on pretend que Dieu le punit.

Le Prestre Pancrace & le Diacre Hilaire, qui estoient les colle-Hierabs Arb. gues de la legation de Lucifer, furent auffi les compagnons de son fol., 836,c.d. banniffement . Mais avant que de les bannir, Urface & Valens, Ath.fol.p.836. avec les eunuques qui les affiltoient, firent depouiller Hilaire, & luy dechirerent le dos à coups de fouet . Durant ce supplice , Je Diacre benissoit le Seigneur, & se fortifioit par son exemple; & eux au contraire se railloient de luy & luy demandoient pourquoi il ne s'estoit pas opposé à Libere, & comment il s'estoit

chargé de ses lettres. garjagagagagagagagagagagagagagagaga

ARTICLE X. Generofité & gloire des Confesseurs : Libere leur écrit .

Es Confesseurs furent donc bannis sans avoir commis d'au. Athsolp. 843. tre crime que de n'avoir pu consentir à l'établissement de bisug. p.703.d. Zzz ij

8 SAINT EUSEBE DE VERCEIL :

Hillfulps: l'Arianifme & à la condannation de S.Athanafe. 'L'un & l'autre point effoit affez confiderable pour leur faire meriter le titre de Confesseurs, Iquoique le premier le fust encore bien davantage.

Vialled. P. © Il les a fait confiderer comme les ches de les Princes les de l'activités de la fait confiderer comme les ches de les Princes des des l'activités, felleurs. Mais les Ariens qui ne vouloient pas qu'ou dit qu'il le la riens de l'activités et par les comme de cinnes de crimes l'activités qu'il le leur imputerent; [ quoqu'avec fi peu-de vialemblance de l'activités qu'il le leur imputerent; [ quoqu'avec fi peu-de vialemblance de l'activités qu'il le leur imputerent; [ quoqu'avec fi peu-de vialemblance de l'activités qu'il le leur imputerent; [ quoqu'avec fi peu-de vialemblance de l'activités qu'il leur imputerent ju qu'il avec de l'activités qu'il leur imputerent peur le de l'activités qu'il leur imputerent peur le l'activités qu'il leur de l'activités qu'il leur minure d

Ambapasa con ils de vioria u contraire confere de leurs piez, & en elevant leurs yeux à Dieu, avec la considiation de leurs piez, & en elevant leurs yeux à Dieu, avec la considiation de leurs piez, & en elevant leurs yeux à Dieu, avec la considiation de leurs piez, & en elevant leurs yeux à Dieu, avec la considiation de leurs piez, & en elevant en encace d'un Empreeur, ni les époc tirées de l'activités de l'

tache. \* Les armes dont ils se voyoient environnez, & ces foldats qui les arrachioente de l'egilie, n'efoient que les ornemens de l'egilie, n'efoient que les comennes de l'egilie, n'efoient que les Colonels se firent un chemin au milieu du peuple part toute forte de cruauté, & entreren jusque dans le Sanchuaire, pour tirre par force du

faint autel "les Évelques qui y effoient."

Ath, fol.p. 832. 'Ces Saints firent mesme de leur exil une fonction de leur sacer-

Ces saints ment meithe de seur ext une toncton de ceitr interce. Car les lisendont literitoinet charges, a les empéricoines pas de potre partour l'Evangile. Les quelque lieu % en quelque ville qui lipstillaten, il ju y preficiorien la foy orthodoxe, il ju authematicioni l'incrée de incresso, chi ly publiciore l'infamie d'Urice ce le plens, qui cerus con cerus. A thanile aprevoyaient leur malice tourner courre ent mefines. Car plus ils avoint homices faints inde leur pays, q'en leur voyage entie leng, plus la haine de leur violence vangmentoir. & plus l'imgieré de teur doctrine ferrondo virible.

Tous ceux qui furent témons de leur fouffiances, furent aufliles admirateux de leur courage; & on les recevit partout
comme de veritables Confeffeurs perfecutez non par des Chrésup. La pasée tiens, mais par des ememis de J. C. On les vit en effet reverez
far toute la terre. On leur approrité de ous corlete a adordance

Pargent dont ils avoient befoin; &t il n'y eut prefque point de provinces d'où les peuples Catholiques ne leur envoyalfent des deputez pour les honorer.

"Le Pape Libere qui n'effoit pas encore banni, 4mais qui en

HI (5.1.545).

'Le l'ape Libere qui n'effoit pas encore banni, "mais qui en d'pas-46 effoit déja menacé, "ayant (seu qu'ils l'avoient prevenu dans ce epos).

SAINT EUSEBE DE VERCEIL.

martyre si glorieux, dont il eust souhaité de leur donner l'exemple, leur écrivit auflitoft une lettre [ que nous avons dans les Bar.355.836. fragmens de S. Hilaire, 7% oui se trouve encore autre part. Elle \$ 18s'adresse à S. Eusebe, S Denys, & Lucifer, & leur fut envoyée 411 [Fill, fr.1.p. à chacen en particulier. Libere leur y témoigne la joie qu'il 8 Bar. 355. 6 38. avoit de leur generofité, & fa douleur de n'estre pas encore dans é Hil. p. 45. leur compagnie. Il les prie neanmoins de le regarder comme p.46. present & uni à eux dans leur exil, & de croire qu'il a esté banni P-45. avec eux; non qu'il fust encore banni, mais parcequ'il s'estimoit banni en leur personne .JII les assure que leur gloire estoit d'au- P.46. tant plus grande, qu'ils avoient eu à combatre non l'épée fanglante d'un persecuteur, mais la perfidie des faux freres.'Il leur P46. demande leur prieres pour pouvoir fupporter "avec courage les maux dont on le menaçoit. Il les prie auffi de rediger par écrit tout ce qui s'estoit passe dans leur combat, & de le luy envoyer.

#### ARTICLE XI.

Cruauté des Eufebiens contre les Confesseurs: S. Denys meurt dans l'exil.

MAIS si les Catholiques s'esforçoient d'assister les faints Consesseurs, & de soulager leurs peines, il est aisé au contaire de juger que les heretiques taschoient de multiplier leurs douleurs, & d'ajouter de nouveaux tourmens aux travaux de Fexil YLa vie de S.Eufebe porte qu'il fut conduit à Scythople, Ugh. 4 p. 1012 enfermé dans "une cage de fer fee que nous ne marquerions pas fi cela n'avoit quelque raport à ce que nous trouvons dans des auteurs plus anciens, J'qu'il fut enfermé quelque temps dans un Ferre Euf.p. cachot fi bas & fi étroit, qu'il ne pouvoit y demeurer ni debout, ni couché de fon long. Ils ne marquent point quand il fut traité de la forte. Nous verrons dans la fuite comment il fut traité à Scythople par la cruauté de Patrophile '& voici ce que dit Lucifer tant de luy mesme que de ses compagnons, qui n'avoient point voulu avoir de part aux decrets du Concile de Milan ; Parce, dit-il à Conftance, que nous avons en execration vostre assemblée d'inquité, parceque nous nous sommes separez de

vostre Concile, & de vottre malheureuse conjuration, c'est pour cela que nous fommes dans l'exil, qu'on nous fait languir dans une prison, qu'on nous prive de la vue du soleil, qu'on nous garde avec tres grand foin dans les tenebres, qu'on ne laitle entrer personne pour nous visiter. Zzz iii

SAINT EUSEBE DE VERCEIL. f Dieu qui les avoit engagez dans ces fouffrances pour la dé-

fense de sa verité, repandit sur eux de plus en plus ses benedictions. & ses graces, à porportion que les Ariens s'efforçoient de mulriplier leurs douleurs. I 'Ils estoient errans par tout le monde, dit Saint Ambroise Ils sembloient manquer de tout, & possedoient tout. Ils regardoient comme un sejour de delices tous les lieux où ils estoient envoyez. Remplis des richesses de la fov . ils ne manquoient de rien, & ils enrichissoient mesme les autres, parcequ'ils eftoient aufli riches des dons de la grace, qu'ils effoient pauvres des biens exterieurs. Ils estoient eprouvez par les jeunes, par les fatigues, par les prisons, par les veilles; mais ils y trouvoient plutoft la vie que la mort. Leur foiblesse les rendoit forts. Rattafiez par leur faim mesme, ilsne se mettoient pas en peine des plaisirs & des delices du corps. Ils ne sentoient point les ardeurs brulantes de l'été, parcequ'ils trouvoient un doux rafraichissement dans l'esperance de la gloire eternelle. Les glaces des aspres climats [où ils estoient releguez, ] n'avoient pas la force de les abatre, parceque la ferveur dont leur esprit estoit embrasé. & la ioie de se consacrer à Dieu. Jeur faisoit trouver la douceur du primtemps dans les hivers les plus rudes. Ils ne craignoient pas les chaines dont les hommes ferroient leus corps, parceque J. C. avoit mis leurs ames en liberté. Ils n'avoient nul desir d'estre de-

livrez de la mort, parcequ'ils estoient assurez d'estre ressuscitez

par I C.

Ils furent tous bannis separément en differens lieux : " ce qui estoit une nouvelle cruauté que Constance ajoutoit à celle de Maximien, dans l'esperance d'affoiblir les Prelats par cette separation, & il ne fongeoit pas qu'en dispersant ainsi ces Saints, il

publicit par toute la terre la honte & le crime de sa secte, auffibien que l'innocence de S. Athanaie : car rien n'estoit plus capable de le justifier, que de voir tant de personnes illustres aimer

# Hier.v.ill.c. 96.p.297.b.

147-g.b.

mieux fouffrir les tourmens les plus rudes, que de confentir à fa Lucif. de fith L condannation. 'Lucifer fut envoyé à Germanicie [ en Syrie , ] dont Eudoxe effoit Everque. S. Eurebe fut envnyé à Scythople en Palestine, entre les mains de Patrophile. [Nous ne savons pas ce que devinrent Pancrace & Hilaire, mais nous favons que le dernier ayant furvécu Constance, tomba malheureusement dans y Lucifer le schisme de Lucifer, & mesme dans l'heresie.]

Roll. 15 mty, p. Pour Saint Denys, quelques uns disent qu'il fut mené en Arme-48. 125. nie. & enfermé dans une prison tres étroite: ce qui n'empescha pas sa reputațion de se repandre dans tous les environs par les-

SAINT EUSEBE DE VERCEIL:

grands miracles qu'il faisoit en faveur de tous ceux qui avoient recours à luy. Nous apprenons de Saint Ambroise qu'il obtint de Amb. ep. 15 p. Dieu par de serventes prieres, la grace de mourir dans son exil. 347.h.L & ainsi il approcha plus prés du titre & de la gloire des Martyrs. que Saint Eufebe mefine qui l'avoit precedé dans l'honneur de la confession, [ mais qui enfin mourut en paix dans son Eglise . ] Cest pourquoi S. Ambroise met S. Denysentre ses plus illustres div. 1. p. 101.0. predecesseurs, de la generolité desquels il fait gloire d'estre succeffeur Le fujet qu'il eut de vouloir mourir dans son exil, fut la \*P-17 P-147-4 crainte de trouver à son retour les mœurs du Clergé & du peuple fort corrompues par la doctrine & le commerce des infideles, sc'est à dire des Ariens: en quoy certes il avoit raison. Car outre que Constance tint affez longtemps sa Cour à Milan,] & qu'il y HillinConstant troubla le peuple de cette ville, que S. Hilaire appelle un puple Patta ab. tres saint, par l'effroi & l'epouvente que sa fureur y causa, Saint Sulp.La.P. 160. Denys ne fut pas litost deposé, que l'on mit en sa place pour

V.les Ariens Evefque, [Auxence Tun des plus méchans des Ariens.

Puisque S. Denys mourut dans son exil, \*il faut qu'il soit mort avant l'an 362, auquel Julien rappella tous les Evesques bannis par Constance. Il peut estre mort à Cesarée en Cappadoce, selon les martyrologes d'Ufuard & d'Adon, qui difent que fon corps reposa quelque temps dans la Cappadoce, & que S. Basile Eves-que de la mesme ville l'envoya à Saint Ambroise, qui mit en terre ces faintes reliques avec l'honneu, qui leur estoit du . ] 'On cite Boll.23 may, p. des monumens de l'Eglise de Milan, que S. Ambroise le mit dans 42-43la ville de Cassano [ dans le Milanois, ssur la riviere d'Adda, &c que depuis il a esté transporté à Milan dans une eglise de son nom, 'où sont les Servites. Il fut transporté vers l'an 1640, dans p.44.62435. la Cathedrale, où S.Charle le plaça dans l'eglise basse en 1 576. Sa Florent, P. 549. feste est marquée le 25 de may dans les martyrologes de S Jerome qui la mettent à Milan, dans Norker & les autres posterieurs, Nous avons un eloge de ce Saint dans une hymne qu'en a faite Enn. hy. 12 .p. Ennode, Il le traite de Martyr, & Constance de tyran 

ARTICLE

Traitement barbare que les Ariens font à Saint Eusebe : Il ne vent point recevoir d'eux à manger.

[ DOUR retourner à S. Eusebe, nous avons dit qu'il avoit esté relegué à Scythople dans la Palestine.] 'On voit qu'il y avoit Bar.336. 1 93. avec luy plusieurs Prestres, Diacres, & autres Chrétiens, qui y

SAINT EUSEBE DE VERCEIL :

fon exist mass if y a de la difficulte; of it ie peut bien faire qu'il le fi foit venu trouver au bout de quelque temps.

S. Eudée nous aprend lui mefine par une lettre que Baronius Epi ja. 4 si Merée dans les Annales, e quelle mantere il fut traité de Syrthople, "Il y eftot logé chee, le Contre Joséph, [ donc Saint Epiphase ranoue de ci-focie tout à fair extraordinates quil Epiphase ranoue de ci-focie tout à fair extraordinates quil et qu'il nous differed d'en parier lei plus amplement « di Inous ce qu'il nous differed d'en parier lei plus amplement « di Inous fuffred e Rowing lui il futho de l'autorité que qualife de Come futh de Rowing lui il futho de l'autorité que qualife de Come

Iny demonit, quie pour maintenir dans Scythopie quelque étincel de la fiy Gatholigue contre les Ariens. Ce fui It que Saint Epiphane le vint vifiere comme faisionts aufi heaucoup d'autres Epiphane le vint vifiere comme faisionts aufi heaucoup d'autres (Mais il femble qu'il n'ait guere; loui de cette confoliation, de que Dieu ait retiré à luy le Comre Joéph 'dans ce tempse'i mefine, pour oi fa procettion parcificité plan recefficie à l'Egille Dieu voulut faire voir que la verité n'a pas befoin des hommes, & qu'elle réprése de la comme dans l'autorité; Sudiche fuit donc mis dans une fautre! paaifon dans l'autorité; Sudiche fuit donc mis dans une fautre! paaifon de la flight de la comme prificance, n'a judicie elle fais-

goé de la part de l'Empereur par Pathophile, éc qu'il n'en fortit jamais que lorfqu'il en fut turé par la violence qu'on luy fit; comme nous de droos en fon lieu. Il ne laiffoit pas neamonios d'y recevoir l'Affitlance éc les visites de quantité de personnes de divers pays.

"Mais quelque considation qu'il record de tant de Fideles qui le venoiers vire, il s'attrificio encore davantage & repandoir mefines des larmes, parcequ'il fitt aflez longtemps fins recevoir aucune lettre de fon peuple, & qu'il eraignoir que la mailee du diable, ou la violence des hommes, ne l'euil fair ceder aux infideles (celt a dire aux Arienz,) Diesu le consida-entip par l'artivée du tentre de la comme de l'artive de l'artive de l'artive de l'artive tex, & des aumonites de l'Epific de Verceil, & encore de celle de Novare, 4"Vyrée, & de Tottoper-fenilire e gouy e D'acce de Novare, 4"Vyrée, & de l'artive, fenilire e gouy e D'acce par l'artive de l'artive de l'artive fenilire e gouy e D'acce de Novare, 4"Vyrée, & de l'artive, fenilire e gouy e D'acce par l'artive de l'artive de l'artive de l'artive de l'artive de l'artive l'artive le gouy e D'acce d'artive de l'artive de l'artive d'artive de l'artive d

1. Hipperegienses pour Eperedienses .

Syr

#### SAINT EUSEBE DE VERCEIL.

Syr alla vifter les faints lieux Saine Eufelse für ravi d'apprendre 13, par ce moyen la foy invincibile, la charité, & les bonnes œuvres de ces peuples, dont il femble fe ûire egalement l'Evefque & le penç & il en verta destament de juie II fie par de leurs aumoines 13, non feulement aux Prefitres, aux Diacres, & aux autres Fideles bannis pour la foy, "mais il en faifoit tous les jours des largellies 135, aux pauvres.

Les Ariens qui vopoient ces liberalitez avec regret, de qui 19gentificient recorre de ne pouvoir perventir ces fantes Confeifeurs, se refelurent par l'anfrigation du diable, de faire un dernier effort contre cux. Ils tirrerent par force le Saint de son 19logis, tanodi en le trainant par terre, tantoli en le portant la

logis, tantoft en le trainant par terre, tantoft en le portant la 

son me telle en bas, "en forte que son corps demeurait tout decouvert,

son en l'étable.

son me de l'entre dans une autre maison, où ils l'ensermerent en une

studant.

petite chambre. Ils joignirent à cela diverses insultes, & beau-154-

petite chambre. Th' poignirent à cela divertés infultres, de beancoup de partes insolènees, en le glorisfant qu'il a voisont eu posvoir de l'Empereur de le traiter comme la faifoient: massile Saint pour leur mocter combine tous leur puislione elloit foible demeus troujours dans le filience, fe contentante de leur livere fon corpe commet à deb boureur. Il le garderen quatre puin fon corpe commet à deb boureur. Il le garderen quatre puin de considération de de meance, fan que le Saint leur dif un feui mos.

'Ils voulurent empescher les Prestres & les Diacres de le visi- 161d. ter, & menacerent de défendre encore l'entrée aux autres, furquoi le Saint qui ne vouloit pas recevoir sa noutriture des mains de ces prevaricateuts, leur envoya un acte dont le titre meline est remarquable. Eulebe serviteur de Dieu & les autres serviteurs 1 et. de Dieu qui font maltraitez avec moy à canfe de la foy à Patrophile le geolier & aux fient . Cestoit l'Evesque de Scythople . Il fait Ibid. ensuite un petit narré des violences qu'on venoit de luy faire, & proteste aux heretiques, qu'ils ne mangera & ne boira quoy que ce soit , jusqu'à ce qu'ils aient tous proinis & signé qu'ils laisseront entrer les Confesseurs, pont luy apporter à manger de chez eux,& tousceux qui demanderont à luy parler; 'A quoy il ajoute \$ 96. qu'il leur fait cette protestation publique, afin que s'ils aiment mieux le laisser mourir de faim que de permettre à ses freres de le venir affifter chacun fache que ce font des homicides, & qu'on ne puisse point l'accuser d'avoir voulu mourir pour eviter la confulion de l'état où il se trouvoit s plutost que pour obeir à Dieu : Et que s'ils ne se rendent pasà sa protestation, ilécrira durant 197-

Hift. Eccl. Tom. VII. Aaaa

SAINT EUSEBE DE VERCEIL :

le peu qui luy refle à vivre, à toutes les Eglifes qu'il pourra, afair que toute la terre fache ce que la foy fouffre par la cruauté des Ariens. 'Aprés avoir figné cet acle , il conjure par le nom de Dieu tous ceux qui le liront , de le faire lire aux autres.

Ibid.

Ta:,3 6, 6 92, 1

f o\$.

fron.

6 92.

Ibid.

Les Ariens coderent enfin à cetre proteffation li extraordinaire, & Carpér la voir i aits equatre jour sans manger, ils le renvoyerent en son hospicçou le peuple le conduité à leur vue à vecune telle joie, qu'il entoura toute le maison de stambeaux & de lanteney. El vuje de no cotté recommença à distribuer aux pauvres les aumosines qu'on luy avoir aprorétés.

# ARTICLE XIII.

Suite des fouffrances de S. Eufebe : Il écrit à fon peuple , & fait d'autres ouvrages .

Le Sa Ariens ayant à peine pu endurer durant a 5 jours, cette de focce de liberte qu'il sa souive rendui à S. Elithée, la s'en vintent de nouveau à l'hôpite du Saint, ammet de baffons, avec une grandet roupe de gens perdau, de c'elanc entre de force par un autre logis qu'ils rompitent, si emmentenent le Saint de l'enfemente note le call avec un Pretter de norme l'Egrain. Les autres Pretters & Diacres fanten suffi enlevez de nofermez feu na autre leu s'et trois pura paré, les Ariens les relegueres et de lur autoné privée en divers endrois : Ils mirent dans la prifie publique duries perfonse qui toloret venue vifier le Saint, de le ly autonée privée en divers endrois : Ils mirent dans la prifier publique duries perfonse qui toloret venue vifier le Saint, de le ly ainsende que l'éche le se l'appendit de le consecution de le le le consecution de le consecution de l'éche ne vuiffent vider le Saint, de l'amonchail.

5.4. "Ils revierces enfuire au logis oh le Saint avoit demeuné, & pillents tout ce qui y effoit preparé u pour la fubfilhance des Confesseur, ou pour la fubfilhance des Confesseur, ou pour les pauvers mais ain d'appailer le peuple qui murmuroit universéllement contre une violence si publique , ils rendirent au Saint quelques hardes de peu de conséquence, pour dire qu'il leur avoient rendu ce qui leur appartenoit, oc retinent tout "l'argeur pour eux.

fent melime de la prison.

Ils vouloient encore faire mourir le Saint, en empeschant qu'aucune des siens ne luy vinst apporter à manger, & le laisserent en eftet six jours en cet état, sans qu'il prist rien: junais ensin ne pouvant resister au bruit que beaucoup de personnes en saianyini .

SAINT EUSEBE DE VERCEIL :

foient, ils laisseme venir un des siens le sixieme jour avec des vivres, lorsque le Saint estoit déja presque reduit à l'extremité.

Vedià l'état auquel le Diacre Syi trouva Saine Eufebe à fon re. § 100.181.

Tour de Jernifane, Korfique le siau fervite par la yau Egifica de Verevil, de Novare, d'Yvrés, & de Torroos, tant pour leur apprendre ce que luy efloit attivé, que pour les exhorter à demeurer l'érmes dans la foy & dans la peté. Il férririt cette les 1100. Tet dans une apprendre con pour leur prificer, & il dit qu'il proie toujour Dieu de les empeches constitues de ce qu'elle fint abenéve. Il y fait de grandes 1000. Gaute judque de ce qu'elle fint abenéve. Il y fait de grandes 1000. Gaute judque de ce qu'elle fint abenéve. Il y fait de grandes 1000. Gaute judque de ce qu'elle fint abenéve. Il y fait de fontaite in l'étable prévent de les empeches de l'entre de le company pour leur de le refluire qu'elle fint de l'entre de le le remoise for anno pour eux , on les affaitres qu'elle fontaires con feutement de leur menter tous les fervices door fon coppe effoit capable, mais mefine de donner foname pour leur falte.

(C'eft de cette lettre que nous avons trie les particulairez si remanquable que nous venous de rapporter; ¿és ne pense pas que persone puillé seulement douter qu'elle ne sônt trescertais mement de luy. ¿Elle eft cited affect chairement par un fermon Fernée Est, p. Elle eft cited affect chairement par un fermon Fernée Est, p. fait sur sa felle quui parsoni eltre tres ancien. Elle nous doit eltre s'és. d'autant plus cherce, que c'elle le deul monument qui nous relle d'un si grandsaint, javec le perti billet qu'il dérivirà Conslance Bentjis, 1,5 avoit raduit en faitne Est est est per de l'est per le l'est per de l'est per l'est s'elle qu'il de l'est per de l'est per l'est s'elle qu'il de l'est s'elle s'elle per l'est per de l'est s'elle s'elle per l'est per de l'est per l'est per de l'est per l'est

[Ce travail qui n'est pas venu jusques à nous, sut apparemment un des fruits de son exil, puisque Saint Jerome dit qu'il le publia v. 884.096-p.197lorsqu'il sut revenu en Italie sous Julien.

Sa vier porte qu'il crivire à l'Eglife de Milan auffi-bien qu'à Ught. 1904 celle de Verceil, pour exhorter les Fideles à perfitter dans la foy qu'ils avoient receuede S. Denys leur Evelque.

ARTICLE XIV

Nouvelles soussrances de S. Eusebe: On change trois sois son exist: Son amour pour la verité presque abandonnée.

E que nous venous de rapporter de Saint Eufebe, ne fut pas Bar. 196. § 10 p. encore tout ce qu'il fouffrit à Scythople. Car ce fut affez.

A 2 2 2 ji

I I I

SAINT EUSEBE DE VERCEIL!

vraisemblablement aussi tost aprés ceci, qu'arriva ce que rapporte un auteur aussi ancien que S. Ambroise, en ces termes.

F-147-E-

Entre les supplices qu'on luy fit endurer en Orient, on dit que les Ariens aprés luy avoir demandé s'il vouloit communiquer avec eux , & qu'il leur eut répondu qu'il ne le feroit jamais . le firent descendre du haut d'une échelle la teste en bas jusque sur la terre; & l'ayant remonté en haut, ils luy firent la mefine demande, & après une semblable réponse, renouvellerent le mesme fupplice. Ce qu'ils firent si souvent, que sa teste en fut toute froifice, fon corps tout meurtrick fes membres tout brifez, fans que la force invincible de son esprit en receust la moindre atteinte. Cet auteur semble dire qu'il mourut de ce supplice; smais il est certain que cela n'est pas; & nous le verrons survivre encore plusieurs années pour la gloire & pour l'utilité de l'Eglise. Certes ces cruautez de Patrophile suffisoient seules pour verifier ce que

100.

r.b.

Hier,v,ill.c.96. Lt.c.12.D.512-8 e Hil fr.2.p.g. # P.4.9.

disoit un payer, J'Qu'il n'y avoit point de bestes si cruelles aux hommes que la pluspart des Chrétiens le sont l'un à l'autre. S.Eusebe ne demeura pas toujours à Scythople; on l'envoya «Ruffleste», de cette ville en Cappadoce. Et il fut encore depuis relegué vers l'Egypte, dit Rufin, b c'est à dire dans la haute Thebaide, selon

Photel. 1 C.1. Theodoret, Socrate, & Sozomene, d'où vient qu'il marque dans spayadate. une lettre qu'il l'écrivoit de fon troisseme exil .

\*Cette lettre est celle qu'il écrivit , comme nous avons dit, à Gregoire Evelque d'Elvire en Espagne. Cet Evelque luy avoit érit en l'an 359 ou 360, fur la refistance qu'il avoit faité à Osius aprés fa chûte, & à ceux qui estoient tombez dans le Concile de Rimini S. Eufebe approuve en cela la generofité de Gregoire. qui n'avoit point voulu avoir de communion avec les hypocrites, & il l'exhorte à continuer, fans craindre toute la puissance des Rois du siecle, ni celle des Ariens, qui mettoient leur esperance en l'homme, au lieu que nostre force est dans le nom du Seigneur, parceque celui qui est dans nous est plus grand que celui qui est dans le monde . Il ajoute que c'est dans cette esperance qu'il souhaite luy mesme de persister jusques au bout dans ses souffrances, pour estre glorissé dans le royaume de Dieu. Il l'affure de sa communion le prie de luy mander qui sont ceux qui perfutent encore dans leur devoir ou qu'il y aura fait rentrer, & il le falue de la part de tous ceux qui estoient avec suy, particulierement du Diacre. On voit dans cette lettre toute la force & la vigueur d'un Martyr : mais son zele estoit plein de condescendance & de charité, comme nous l'allons bientost voir .

SAINT EUSBE DE VERCEIL 512
Haus suffi raporer à l'an pôc, ce qu'on lie dans la vie de S.
Gaudence premier Euréfique de Novare, écrite dire la fin du VIII.
Gaudence premier Euréfique de Novare, écrite dire la fin du VIII.
Gitchel (Certe vie porte que le demon avvie ceciré du reubble de Battalain p.
de la divition dans l'Egifié de Verceil en l'abfence de S. Eufbet; vansia que ce Saixe venova S. Gaudence qui y remit Fortre de la
paix, de qui gouverna certe Egifié avec beaucoup de courage de
de pieté, juigit que qu'il l'est remitique ferre les mains de fon véritable polleur, qui revint aubout de trois ans [en p6 3, comme nous
verronadans la ditie 1]

ARTICLE XV.

Saint Eufebe rappellé par Julien, travaille beaucoup pour l'Eglife en Orient & en Italie.

JULES qui fuccetà à Confance à la fin de l'an sie, ayant Reda, card.
Jrappelle tous les Perdues, Saine Eufels revivid a Good de la villente l'Arbeit les Thebatels [Mais au lieu d'aller auffiont) julie du repos qu'il euft l'arbeit les Vercell, jì lie foignes qu'il proutre le repos de tous le Vercell, ji lie foignes qu'il proutre le repos de tous l'Egilie, de c'en alla à Alexandrie pour deliberer avec Schrimans
VAA-hab.

VAA-hab.

Orthodoxee Arbeit le la Arbeit qu'in munitage alle se de l'arbeit le la destination de la commentation de la com

aller à Antioche, & envoya feulement fon Diacre.

Saint Eufebe travailla avec un grand zele auffibien que Saint Sord. 3-0-7-9.

Athanafe, à affembler [en 362]le Concile d'Alexandrie [] un des 174-6.

B. 1997. plus important qui de foient, inmais tenus dans l'Egilie, 'puifqu'on y challit la divinité du Saine Efpit, le myftere de l'Incarnation, la condefendance donc on deroit ufer envens les Evefques qui effoient nombre, dans l'Arizantine, & plusfleurs autres choles utiles à la paix de l'Egilie, 'D's Euchle ligna en fainir les decrets Ath, 44 Assep, de ce Concile, à la teffe de tous les autres Evefques, aprés Saine 35th Seine Arhanafe. Comme l'affaire d'Anniche ne fle pouvoirregleque par par so.

Bi-14-194. fur les Beux-le Coorcile pria S Eufebe dy aller de fa partavec S. Aftere de Petra l'un des Confélieurs. L'on aposte qu'il chargea Rudit, 61-194. Aftere avec quelques autres, du foin de l'Orient, de S. Eufebe de 17-14-10 cité de l'Oriente, four y faire executer le decret fit fur la reception des Evréques qui avoient figné. J'Ces deux Saints ac-0.00-1971-0-000, de la committion que le Concile leur avoir doncé, de la preferente a des fortique la svoluent dortecturer à leurs.

Aaaa iij

SAINT EUSEBE DE VERCEIL: Eglises ; de quoy S. Athanase & les autres Peres du Concile les remercierent.

S.Eusebe alla effectivement à Antioche, mais il trouva que Lu-Ruff, 1, c, 10 p. 174-3cifer y avoit rompu toutes les voies d'accord en ordonnant Paulin pour Evefque. Il en eut une extreme douleur, & beaucoup de confusion à cause de Lucifer, spour lequel il avoit un sort grand Socr.Lt.c.o.p.

120.d. refrect: de forte qu'il n'ofa pas mesme blasmer ouvertement ce Ruff s.e. 30-p. qu'il avoit fait ; mais neanmoins il ne voulut communiquer ni 174-1avec Paulin qu'il avoit ordonné, ni avec les Orthodoxes de l'autre parti, qui estoient les Meleciens Il se hasta de sortir d'Antioche

pour s'eloigner au moins d'un maloù il ne voyoit pas de remede & qui en produ fit encore un nouveau.) Car "Lucifer s'offenfant V.Lucifers de ce qu'il n'avoit pas voulu approuver l'ordination de Paulin, 5 rompit la communion avec luy & avec tous ceux qui recevoient les Évesques tombez dans l'Arianisme, c'est à dire avec Saint

Ballepapapae. Athanale & avec tout l'Eglife. Saint Eusebe emmena avec luy d'Antioche le Prestre Evagre, ["qui succeda depuis à Paulin.] Nore 10.

Ruft 1.e. pop. Il parcourut enfunte i Orient, odi il ili.
173 (Sort. Lye. fonctions d'Everque & de Medecin. Il fecourut ceux dont la aSocral 3 e.g.p. foy estoit foible & malade: Il les instruisit & les conduisit dans la doctrine de l'Eglise. Il rapella toutes les Eglises à la veritable foy, & leur fit abjurer l'infidelité [Il ne faut pas douter qu'il n'ait visité particulierement l'Eglise de Cesaré en Cappadoce; & on croit que c'est luy que marque S. Gregoire de Nazianze lorsque

337,2 b.

p.142b.

ecr p.181.e Ruf p. 175.12

Rufp.175.1.

parlant du differend qui arriva entre Eusebe Archevesque de cette Eglife,& S. Bafile qui y exergoit alors la fonction de Prestre, Naz.or.zo.p. il y dit qu'en ce temps là] il y avoit quelques Evesques d'Occident qui entraincient tout ce qu'il y avoit d'Orthodoxes dans la ville. Il les met entre les défenseurs de l'innocence de S. Basile.

'S. Eusebe passa d'Orient en Illyrie, & ensuite en Italie, & rendit partout les mesmes services à l'Église. S. Jerome dit que l'Italie quitta ses habits de detiil pour la joie qu'elle ressentit de fon retour . [ On le peut pas mettre plutost qu'en l'an 363. ] Il y trouva S. Hilaire qui y travailloit de son costé avec le mesme zele au rétablissement des Eglises & de la foy Catholique [Ces deux Saints s'unirent donc ensemble pour retablir & pacifier toutes choses, ] & comme deux grandes sumieres de l'univers, ils eclairerent par la splendeur de leurs rayons, l'Illyrie , l'Italie &

les Gaules, & bannirent des lieux mesmes les plus reculez & les Hil, in Aux.p. plus secrets les tenebres de l'heresse. Ils combatirent ensemble V.S.Hilaire [fur la fin de l'an 364,] contre Auxence qui tenoit encore le fiege 116 113,12,5.

SAINT EUSEBE DE VERCEIL.

de Milan, & furent tous deux honorez par les injures de cetheretique.

#### ARTICLE XVI

Dernieres Actions de S. Eufebe , sa mort, ses disciples.

CE fut apparemment fous Valentinien, que Saint Eusebe ordonna S. Marcellin premier Evesque d'Embrun, comme nous le dirons dans la fuite.]

"La vie de S Gaudence de Norare porte que quand S Euclée Baltasian, fur revenu de no seu, il trouvar do Bejlié en tres bos d'att, par 1934. le fión qu'en avoir pris Saint Gaudence qu'il y avoit envoyé trois an augustram. Ceft pourqué il trait toujours depuis ce faite Prefire avec beaucoup de refrect, comme fou collegue, de ils pouverneux enfemble Eglié de Verceil d'et Novare, [ mais ] lun comme Deréque, de l'autre comme Prefire.

Celt tout ce que nous trouvonades actions de S. Eufebe depuis fon retour en Italie pisque à fa mor. 1 que Sait el rome nous Hisrate.

Norz 1. apprend eftre arrivée "en l'an 370, fous le repne de Valentinien y allessaps."

Cé de Valent Il momure le mefine jour qu'on celebre le margire Anhab fance des Macabées, Veift a dure le premier d'aoust? auquel fie fête ett 15-14-14 h.m. arrivée drais les plus anciens marrivologes de l'Eglife lattre, de celuitre dans Bede, 10 fand, de l'essurers potteriours Condic que d'anhabet, le quelque temps avant fa mont, il avoir u dans une revelation quille avoir predit dellors que ce féroir celui de fa morr. Les deux fermosa fur ce Saint qui fort dans Saint-Antolie, le qualifiere Marry, ce que l'on trouve encore dans fon epitable, d'à il peut Upha, p. merirer ce nont, felos l'anorin ufige de l'Eglife. [Réde eu audifiere d'angelque raifion de dire/qu'il avoir fouffert le marryre fous Con-

ceux qui on cru qu'il avoit merité le citre de Martyr, parcequ'il pays de flois mort dans les roumens, ils font combatus par toute l'antiquité, qui ne l'honore que du tire de Conféleur, de particulierement par S. Ambroité, qui parmi les grands eloges qu'il l'appropriet de conne, Joousfilme neamonine que Saint Denys de Milina avoit. Ambapa-paperché plus prés que luy de la couronne du martyre, parcequ'il 4075.

[Je pense qu'on peut ne pas mepriser ce que dit sa vie, ] 'qu'avant Ugha-a-paoga.

\*\*Adjuration.\*\* que de mourir "il conjura ses disciples de mettre dans son tombeau \*\*\*.b.

SAINT EUSEBE DE VERCEIL:

ses habits, son ligne, & tout ce qui estoit pour sa personne, & de ne point fouffrir qu'on luy coupast ni les cheveux ni la barbe spour les conserver par respect: ] d'où vient, dit l'auteur, qu'on trouve Mabilitate 9. tres peu de reliques de luy. On conferve encore aujourd'hui dans l'eglife cathedrale de Verceil , un ancien manuscrit qui contient les Evangiles de S Matthieu & de S. Marc, que l'ont tient estre écrit de fa main. Le P. Mabillon qui l'a vu , y trouve quelques lettres d'un caractere différent de celui des Romains, & toutes les autres affez semblables. Ce manuscrit estoit dejà presque tout usé par son antiquité il y a présde 800 ans, lorsque l'Empereur

\$ 15.

147.b.

Berenger le fit recouvrir d'argent. 'L'auteur de la vie de S. Eusebe dit que son corps sut misdans l'eglise qu'il avoit fait bastir sur le tombeau & sous le nom de S. Theognisse Martyr . 'C'est aujourd'hui la Cathedrale : mais elle p.1014.c.d. p.1025,41029.4 porte le nom de S. Eusebe, dont le corps y a esté trouvé il n'y a pas

fort longtemps, & s'y conserve encore. On y a aussi trouvé en Ferr.p.718, 1 58 5. le corps de S. Theogniste ou Theoneste, qu'on pretend estre un soldat de la legion Thebéenne, martyrizé à Verceil, [ c'est à &c. dire qu'on n'en sçait rien. ] On l'honore à Verceil le vintieme de

novembre, [& il n'est pas connu ailleurs.] 'On affure qu'il se faisoit beaucoup de miracles au tombeau de Ugh.p.1047. S. Eusebe, particulierement le jour de sa selte. S. Gregoire de &c. # Gr.T.gl.C.c. Tours en rapporte un arrivéchez sa propre mere, qu'il attribué 3.P.341.342. # F.342.343. aux merites de ce Saint, dont elle avoit des reliques chez elle

dans fon oratoire. 'Nous avons vu que l'ecole de S. Eusebe avoit fourni à l'Eglise Amb.ep.15 P. 117 eldefancas, divers faints Evefques [& que S. Denys de Milan eftoit apparem-147.i.k. ment de ce nombre. On y ajoute Limene & Saint Honorat ses Ugh,p.1019.s. fuccesseurs, & S. Gaudence Evesque de Novare. [ Nous ne disons

rien ici de ces trois Saints, parceque nous aurons lieu d'en parler fur S. Ambroise. 'L'histoire nous a aussi conservé la memoire d'Exuperance, qui Amb.de fanc. 25-P.147.h. ayant esté le ministre de S. Eusebe dans son sacerdoce, l'accompa-

na encore dans son martyre, eut part à ses travaux, & acquit aussibien que luy la qualité de Confesseur. Il fut depuis fait Evesque Ught.4.9.8534 'de l'Églife de Tortone, qu'il gouverna, felon les modernes, Amb.ep.apato durant quarante ans. 'Il fe trouve avoir affifté en cette qualité au Concile d'Aquilée, [l'an 381.] Son vifage estoit comme un e de fane. 15 p.

tableau de celui de fon perty & un miroir de la bonté & de la douceur de ce grand Saint : Et il estoit aisé de connoistre quel avoit esté le maistre qui avoit formé un disciple si acompli, ART. XVII.

#### The contratation contratation of the contratat ARTICLE XVIL

De S. Marcellin Evefque d'Embrun : De S. Domnin & de S. Vincent de Digne .

N peut mettre encore entre les disciples de S. Eusebe, S. Marcellin premier Evefque d'Embrun, puisque sa vocation à l'episcopat est un des fruits que l'Eglife a tirez de la pieté & du ministere de ce Saint. C'est ce que nous apprenons de la

vie de S. Marcellin, J'que des personnes habiles croient estre du Mabi.dipl.l.a. fixieme fiecle, [ "& je ne fçay fi elle ne feroit pas mefme plus p.171.6. ancienne. 1

'On v lit que S. Marcellin effoit d'Afrique où aprés avoir esté Bollagape. A elevé dans la pieté dés fa jeunesse, il fut inspiré de Dieu de venir 751. prescher la foy dans les Gaules, parcequ'elles estoient encore pleines de payens. Il s'embarqua dans ce dessein, "avec deux be-personnes nommées Vincent & Domnin, aborda à Nice, prescha en divers endroits des Alpes, où il convertit beaucoup de monde par ses miracles, & par l'admiration de sa patience. Il s'arresta enfin à Embrun, & y bastit une chapelle auprés de la ville, où il paffoit les jours & les nuits avec Vincent [ & Domnin ] occupé à a la priere, au jeûne, & à la predication; ce qui toucha beaucoup de personnes, & leur fit embrasser le Christianisme.

Le Saint qui vouloit faire confacrer fon oratoire par un Evefoue. 4.4. s'adressa à S. Eusebe de Verceil, qui connoissant sa veitu par la reputation qu'il s'estoit dén acquise, l'ordonna Evesque, assisté par S. Emilien de Valence qu'il avoit mandé pour celas & peutestre encore par quelques autres, ] Cet Emilien n'est pas connu Gall.chr.t.: .p. d'ailleurs, maison croit que ce peut-estre un Evesque du mesme 480fl so apr. p. nom qui figna dans le Concile de Valence en 374 [ 'Car il y a 751 d Con .t. bien de l'apparence que S. Eusebe n'ordonna S. Marcellin que 3-7 906 a.d. dans ses dernieres années, aprés estre revenu de son exil ]

'La vie de S. Marcellin marque ensuite divers miracles par Bollangues. lesquels le Saint convertit la ville d'Embrun, 'qu'il avoit trouvé passalasse. pleine de payens, & qu'il laiffa toute Chrétienne. S. Gregoire Gr T.gl.C.c. de Tours marque aussi que ce Saint avoit fait beaucoup de mira- 69 P463. cles. Il ajoute qu'il avoit fait un battistere qui se remplissoit d'eau miraculeusement à Noel & le jeudi-saint, & qu'on prenoit de cette eau pour mettre dans un autre battistere où l'on avoit accoutume de battizer. 'La vie du Saint dit qu'estant Evesque il Boll. p.751. b.c.

Hift. Eccl. Tom. VII. Вььь SAINT EUSEBE DE VERCEIL.

bastit une nouvelle eglife proportionnée à la multirude du peuple, avec un perit battifiéter où il y avoit une source d'eau, qui ne montant tou le reste de l'année qu'à une cretaine hauteur, groffssir lorsque le peuple s'assembloir pour celebrer la nuit de Pasque, & se rabaissier hui jours après à sa hauteur ordinaire. L'auteur assure que ce miracle continuoir encore de son temps.

N'31-4/33-4 Il raporte deux hifloires qui font voir que ce Saint n'avoir rien dans fon exterieur qui le diffingualt des perfonnes les plus meprifables, ce qui luy donna occation d'exercer fon humilité de fa patience, de de faire voir en mefine temps combien dans cette

bassesse exterieure il estoit grand devant Dieu.

11. Initiorie des faires Martyns Vincere, Grence, & Vicher, porte 
peute comme on vouloir transporter leurs crops de Catalogue en 
Iralie, les animans qui les portoiens s'arreflement auprés d'Embrun, fain qu'on les puff line avancer; de forte qu'on fait obligé 
de les remettre care les mains de l'Everigue S. Marcellin, qui 
clatoré alors par un grand omothe de manades; Ne ce Saint les éa-

mit en terre dans une grote fort bien ornée.

Gall, Alexap II fourira mettre fa mort dés devant l'an 374, fi nous voulons 371-14 a. 14, qu'Amene qu'on luy donne pour fuccelleur, foir cellurqui affilha 381 Concile de Valence [ de quoy neanmoins nous ne voyons pas 881 angare, qu'ou donne de presuye III mourul le 3 d'avril, de neft cueterré 275/2 que le 20, parcequ'il faillut aller affez Join querir des Evefques 175 p. 175

p 334.b. pour luy rendre les honneurs de la fepulture. Il fut mis dans une Gallacture, eglife de hors la ville, qui a fublifé en qualité d'eglife paroiciale 371.1.1. judques aux Huguenous qui l'ont ruinée. Il s'y faisfoit un grand mombre de miracles par l'interceffico du Saine, & l'auteur de sa

p.355.de. vie en raporte quelques uns fort bien atteflez: 'Le dernier fe fit prefique à fes yeux, dans le temps qu'il relifoit fon ouvrage, pour y mettre la demiere main, au mois de mars que l'on contoit alors pour le premier de l'année. 'Il paroift que cet auteur faisfit fa pour le premier de l'année. 'Il paroift que cet auteur faisfit fa

Belle, 150 h. affure que l'Églife d'Embrun l'honoroit comme fon patron . Sa feffe est marquée le 20 d'avril par Uliuard, qui l'appelle Marcel, 

& par pluseurs autres. 'On marque que fonche est aujourd'hui 
honoré à Digne (en Provence, dont nous allons voir qui il a fondé

t. Adon , Noter , Vandelbert, &c.

SAINT EUSEBE DE VERCEIL. 963 FEglie par fes disciples 31 y a une ville de Saint Marcellin en a.

Daufiné fur l'Ifere [au diocefe de Vienne.]

"Nous avens dit que S.Marcellin avoit aimmé d'Afrique deux PFJA-bé. Compagons, Vincera & Domnin lis l'accompagores jefqu'à Embran, où aprés qu'ils eutent pallé quelque temps avec [uy] Il se envous profèche à Diges en Provence. Ils y dauvent he basse coup d'ames par leur prodication de par leux exemple, de Deur sombe propiet eutore long emps après beautous ple miracle à I leurs tombeaux. Celt et eque nous approvens de la vic-le S.Marcellin avoit de l'entre de

13 de fevrier.

"S' locar qui avoit etfe long earme Diacre, luy faccoda. On PM-451.
remarque qu'il fe retiroit fouvent dans la folinule pour à applique tou tenire à la price. Il travaille beaucoup pour garante foi per tout entre à la price. Il travaille beaucoup pour garante foi Egilié Re celle d'Embun des embadiches des Ariens. Ez ces herreques jelateu une foi sidin de luy ; le bartiere tellement out sont sont leurs mateur. C'est peut-ellre arrivé àu préque mount en leurs mateur. C'est peut-ellre arrivé àu préque tout avoir leurs mateur. C'est peut-ellre arrivé àu préque tout Aires, firere dans les Caules, ou défigue les Romains en colerent une partie aux Gots de aux Bougaignen. ]

L'Egilié de Dage site la ferbe de Coxilie 1 a s. de jourier. (Viland, ballanage.)

&c.

mains en cederent une partie aux Gots & aux Bourguignons. ]
L'Eglife de Digne fait la fefte de ceSaint le 22 de janvier. Ufuard, Bollana Adon, & Vandelbert, parlent de luy & de S. Domnin le vintieme 170-b.a. d'avril, & les joignent à S. Marcellin.



## SAINT HILARION. ABBÉ EN PALESTINE,

## PUIS ANACORETE EN CYPRE.



OUS n'entreprenons pas de faire ici l'histoire de S. Hilarion, aprés celle que S. Jerome en a écrite, mais simplement d'en marquer la suite & la chronologie, & d'y ajouter ce que nous trouvons de ce Saint en divers endroits, principalement dans Sozomene qui a presque fait l'abregé

Socil sazg p. 627.b.

de ce qu'en dit S. Jerome, J'&c qui parle fort honorablement de luy, comme d'un Saint aux miracles duquel il femble qu'il devoit la conversion de son grand-pere & de toute sa famille S. Hilarion naquit en un village nommé Thabath, environ à

deux lieues de Gaza en Palestine vers le midi, en un lieu où un 4 Sot,p. 519-4, torrent, à qui ceux du pays donnent le mesme nom de Thabath, Hien nass he decharge dans la mer.'ll naquit["l'an 291 ou environ, ld'une fa. Nor : mille payenne. [Mais Dieu le prevint bientoft de ses benedictions d'une maniere qui ne nous est pas connue; ] puisqu'il estoit Chrétien de profession & de mœurs dés devant l'age de quinze ans.. Lorfou'il mourut âgé de 80 ans, il dit qu'il y en avoit prés de 70 qu'il servoit JESUS CHRIST; [ c'est à dire que des l'age de dix ou douze ans il avoit commencé à le servir. La fureur de la perfecution de Diocletien où l'on estoit alors, ne fit point de tort à fa foy,] 'quoiqu'il fust dans Alexandrie environ à l'âge de quinze

P.151.C.

ans [c'est à dire en l'an 306.] Il y étudioit les lettres humaines Et en effet, il paroift par la fuite qu'il favoir le grecaussi bien que le fyriaque, (ce qui luy facilita fans doute beaucoup les divers voyages qu'il fit à la fin de sa vie. ]' Il écrivit dés sa premiere jeunesse un livre des Evangiles, qu'il garda jusques à la mort.

P.341.b. P.146.C.

> 'Il n'avoit encore que quinze ans, lorsqu'ayant our parler de S. Antoine, dont le nom estoit déja celebre dans l'Egypte, il s'enalla le trouver, & passa deux mois auprés de luy, durant lesquels

P-150.c. P-152-C. P 343,143,

> il quitta fon ancien habit, [] rit celui de folitaire. ] S. Antoine demeuroit encore alors vers Heraclée, "& il ne pouvoit y avoir V. S. Anto-

108. \$ 6.16.

qu'environ un an qu'il effoit forti d'un vieux chafteau où il s'efoit renférmé depuis 20 ans, ét qu'il commençoit à avoir des afficiples. Ains l'Albaron fait l'un des premiers frieits de fon ecole, (x par confequent l'un des plus anoirens de ceux que nous avons avoir embredile à vie foliatem. Mais il en for medire l'un des plus illuftres Peres, en ayant ethé l'inflututeur dans une partie du monde ?

Car ne pouvant fourfitt le grand nombre de perfonces qui Hespatante accounteires de toutes parts wers. Anotone; il fe retriar en fon Selatante, pays avec quelques moines, dit S, Jerome, pour y vivre en folities praba de. On n'avoir point encore vue de folitaires dans la Paleifine ai Hengante-dans la Syrne. Hilation fait le premier qui pratiqua la vie monastique dans en provinces, & qui en donona les influentions aux autrest. Ce fine par luy que l'a Paleifine ai Mentaltons aux autrest. Ce fine par luy que l'a Paleifine ai gent de l'Egypte cetts souligeaux autrest. Ce fine par luy que l'a Paleifine agrèri de l'Egypte cetts souligeaux autrest. De fine par luy que l'a Paleifine agrèri de l'Egypte cetts souligeaux autrest. Paleifine par l'abilità de l'autres que de l'autres que de l'autres que de l'autres que l'autre d'autres de l'autres que l'autres de l'autres que l'autres de l'autres que l'autre de l'autres que l'autres de l'autr

'Comme son pere & sa mere estoient déja morts, il distribua son a bien partie à ses freres, partie aux pauvres, sans se reserver quoy que ce soit, ne songeant qu'à se depouiller de toutes choses pour se revétir de J.C, avec qui il demeuroit dans la vaste solitude qui est entre Gaza & l'Egypte, sans craindre les voleurs dont elle estoit pleine, parcequ'il estoit toujours prest à mourir dans le publi corps, & qu'il ne songeois qu'à ne point mourir dans l'ame . Il passe n'eut point de lieu arresté dans cette solitude pour y demeurer [durant la première année. ] Depuis l'âge de 16 ans jusqu'à 20, P.1432 il se contenta d'une cabane couverte de joncs & d'épines ; & ensuite il bastit une petite cellule qui subsistoit encore du temps de S. Jerome. [ C'est apparemment J'celle que décrit Sozomene, Soz.1.34,14.p. bastie de brique, de bouë, & de tuilles cassées, quoiqu'il dile 519.6, qu'elle effoit plus baffe & plus courte que le corps du Saint, 'au Hier.p.243.8. Leu que S. Jerome die qu'elle effeit un peu plus longue, & qu'ainsi elle ressembloit à un sepulchre plutost qu'à une maison. Elle estoit sur le bord de la mer, environ à un lieue de son son parson. village.

S, Jerome décrit amplement la maniere dont il vécut dans (a Hiespasfolitude, & particulierement comment i legals la noutriure de \*\*\* puis l'âge de 21 an juique 'à 80, c'ell à dire juiqua la fin de (a vie », pape. Sozomen en parle de cette forte. Il s'accoustumoit en toutes Soul-Jeraholos à fupporter le travail. de farmmonte l'indication qu'or s'1944.

Bbbb iii

les hommes à l'oissveré & à la molesse. Il ne cedoit à personne pour les travaux de l'abstinence, au moins pour ceux qui sont approuvez [des Saints, ] & qui eclatent moins aux yeux des hornmes. Il combatoit contre la faim contre la foif, contre le froid ; contre le chaud, & contre toutes les autres choses que la delicatelle du corps & de l'esprit nous fait regarder comme des maux: Il estoit grave dans sa conduite, serieux dans ses discours, & il étudioit avec foin le sens des divines Ecritures Jamais il ne man-

24 jb. geoir qu'aprés le foleil couché, ni les jours de tettes, ni lors mefine qu'il estoit malade. 'Dans tout le temps qu'il demeura en Palestine, Joui fut de cin-

quante ans, Jil ne fut jamais qu'un feul jour à Jerufalem II y alla une fois, depeur qu'on ne crust qu'il meprisoit les saints lieux; s'il ne les vilitoit point en estant si proche , & il n'y alla qu'une fois, [rant pour garder fa folitude, ] qu'afin qu'il ne femblaît pas renfermer Dieu dans un lieu particulier . [ Il n'y alla apparemv. Hil.p. ment qu'aprés l'an 328, ] puisque jusques alors il n'avoit point

accoutumé d'entrer dans les villes, ni mesine dans les moindres-

[Ce fut apparemment auffi durant fon fejour dans la Paleftine,] qu'il eut une familiarité particuliere avec S. Epiphane, a qui estoit né sassez prés de Gaza Idans le territoire d'Éleutherople, Vit P.I.s.c.4 9 où il gouverna mesme un monastere; quoique pour ce que les 15.9.568 Vies des Peres raportent de l'entretien qu'ils eurent une fois enfemble, [ cela paroisse estre arrivé en Cypre dans les demicres

années de S Hilarion, & depuis que S. Epiphane fut Evesque.]

4.17.5 1.7672. 'S. Milarion'alla une fois de Paleitine viliter S. Antoine \* für fa Norg 1. montagne.

Il paffa 22 ans dans fa folitude, fjufques à l'an 728 Jfans eftre Hier v Hil.p. 241.b connu de personne que par sa reputation . Il commença alors de b'244.G faire des miracles; & l'un des plus celebres, fut la guerifon des

trois enfans d'Aristenette semme d'Elpide, qui fut depuis Prefet du Pretoire d'Orient en l'an 361, ["ou peut-estre des 359, avant le V.Constan-Amm.laz.p. 14 de mars. ] b Il n'y avoit point encore alors de monastere dans ce note so-& Hier.p.saa c. la Palestine, mais ce miracle fit que quantité de personnes vinrent d'Egypte & de Syrie embrasser la soy de J. C, & faire pro-

42480 fession de la vie monastique sous Hilarion. Il falloit qu'ils sussent P.147.2. en grand nombre , [ puisque ] 'quand il alloit faire la visite des cellules des moines il s'en raffembloit autour de luy jusqu'à deux alzas.d. & trois mille. 'A fon exemple on vit bientoft toute la Paleftine

remolie d'un nombre infini de monasteres.

Il fut peut estre encore le premier Apostre des Sarrazins, qui Bar, 372 \$ 10 ... receurent les premieres lumières de la foy un peu avant l'empire acalde 18. p. de Valens, par la communication qu'ils eurent avec les Prestres & les folitaires d'alentour.' & il est marqué de S Hilarion, qu'en Hier... Hil p. v S. Moyfe ayant delivré plusieurs des demons qui les possedoient, "il en 147-a.

convertit un grand nombre dans la ville d'Elufe, dont ils ne luy permirent point de fortir qu'aprés qu'il leut eut tracé la place d'une eglife. On établit peu de temps aprés un Evesque en cette Boll, 14. jun. p. ville, comme on le voit par l'histoire de Saint Nil, [ & par les 964. 1 51.61. Conciles.

Les Sarrazias ne furent pas les seuls insideles qu'Hilarion acquit à J. C. par ses miracles J'll y avoit un bourg dependant de Sot.l.s.e.s.p. Gaza nommé Bethelie, fort peuplé, mais fort attaché au paga. 61244,b. nisme, principalement à cause qu'il y avoit un temple d'idoles tres ancien & tres magnifique, nommé le Pantheon Il estoit sur une hauteur que l'on avoit fait de terres raportées, & l'on croit que ce temple pour lequel les peuples avoient beaucoup de veneration, a fait donner à ce bourg le nom de Bethelie, qui s'en hebreu & ] en syriaque fignifie maison de Dieu. Il n'y avoit en ce lieu aucun Chrétien, loriqu'un des habitans nommé Alaphion fut possedé du demon. Les payens & les Juis employerent longtemps leurs enchantemens & les curiofitez [de la magie] fans le pouvoir jamais guerir. Mais Hilarion en invoquant seulement le nom de J. C, chaffa le demon & convertit Alaphion au Christianisme. On croit qu'il convertit avec luy tous ceux de sa famille, & un autre habitant du mesme bourg qui se convertit aussi avec fa maison, malgré la resistance de son pere qui demeura dans le paganisme.

Tous ces nouveaux convertis qui furent les premiers Chrétiens La de Bethelie, témoignerent la folidité de leur conversion sous Julien, aimant mieux abandonner leurs mailons, que de faire tort à leur foy, [ & ils meriterent ainsi le titre de Contesseurs ] 'Ceux 44. de la famille d'Alaphion, dons Sozomenedit qu'il en avoit vu quelques uns, furent eminens en pieté. Ce furent les premiers qui bastirent des eglises & fonderent des monasteres en ces quattiers là, & qui ajouterent à cette gloire, celle qu'ils acquirent par la fainteté de leur vie, & par le foin qu'ils prenoient des pauvres & des étrangers. On croit que les quatre freres Salaman, pr.p.10. Phylcon, Malaquion, & Crispion, dont nous parlerons dans la fuite, pouvoient estre de ce nombre.

[Cest sans doute ce mesme Alaphion ] que Sozomene met soul. p.c. 14. p.

autrepart avec" Aurele d'Anthedon & Alexion de Bethagathon, on Abrille entre ceux que l'on honore, dit il, dans la Palestine par des festes dans Chr publiques que le peuple en fait tous les ans, parceque ces trois

1.6.c. p. p.619. personnes qui vivoient du temps de Constance, 'sous Julien l'aal. po 100 b. postar, & sous Valens, ont beaucoup contribué par leur pieté & par l'ardeur avec laquelle ils ont embraffé la divine philosophie. l'il femble marquer l'état monastique, là avancer le Christianisme dans leur pays, où le peuple estoit extremement attaché à l'idolatrie. Sozomene donne à cet Alaphion le furnom d'Afalée, l'peut-estre parcequ'il avoit quitté Bethelié pour aller achever fes jours en quelque lieu on quelque folitude que l'on appelloir

Ly.c.15, p.617.

L'autre habitant de Bethelie qui se convertit avec Alaphion, est le grand-pere de Sozomene, qui le loue comme une personne d'esprit, & qui avoit, dit-il, étudié jusqu'à n'ignorer pas mesme l'arithmetique ; de forte qu'il réuffiffoit beaucoup dans l'explication des Ecritures; ce qui le faisoit extremement aimer des Chrétiens d'Afcalon, de Gaza, & des lieux circonvoifins, comme un homme necessaire à la religion, & qui resolvoit avec facilité les difficultez qui se recontroient dans l'Ecriture.

Hier, v. Hil.p. 244-347. # P 245

Entre plusieurs miracles que S Jerome raporte de S. Hilarion. faitsavant qu'il quittast la Palestine[en 356,] il y en a un extraordinaire qu'il fit en faveur d'Italique officier Chrétien de Gaza, qui estant obligé par sa charge de donner au peuple des jeux du cirque, & ses cheveaux ne pouvant courir, parceque son adverfaire qui effoit payen, les avoit enforcelez, "S. Hilarion luy donna Nore 1. de l'eau dans le pot de terre dont il se servoit d'ordinaire . & Italique ayant jetté de cette eau fur l'écurie, les chevaux, les cochers, le chariot, & les barrieres du cirque, il remporta si hautement la victoire, que les payens mesmes s'écrierent, que Marnas [qui estoit leur dieu, ] estoit vaincu par J.C. Cela en convertit un grand nombre, [ & leur conversion fit voir que la condescendance par laquelle le Saint s'estoit rendu à prendre part à une chose qui sembloit si indigne de luy, estoit un mouvement de cette fagesse infinie de l'Esprit de Dieu, dont la simplicité se divertifie en mille manieres. L'an 354,]'S. Hilarion âgé de 63 ans, se lassant d'estre accablé

P.248.C.

par cette foule de monde que sa reputation luy attiroit, cherchoi t déia le moyen de s'échaper pour rentrer dans cette vie secrette & inconnue aux hommes qu'il avoit menée autrefois : mais il estoit trop bien gardé per ses freres. Il vécut de ux ans de cette forte;

forte ; au bour desquels Aristenete semme d'Epidel; estant venu voir, dans le dessend aller de la visiter S. Antoine ; il luy apprit que ce grand Saint el toit mort deux jours auparavant; [le 17 de janvier 356. Et c'est particulierement cet article qui fixe toute la chronologie de la vie de S. Hilairon.]

a tritonologie de a vie de a standors, "Il comina tompours depuis dans le deffein qu'il avoit de s'en sé. Il comina tompours depuis dans le deffein qu'il avoit de s'en sé. aller, le l'execure enfrafuir la fin de la mefine aunée 35/5,000. menous cropous, Joir d'autres le mettre deux una survécie qui le siste par n'ell pas de grande configuence. Il quitre du montajere de S. Antonie la veille du jour de la mort, le qu'il faite employé à de S. Antonie la veille du jour de la mort, le qu'il faite employé à ce voyage quelles fétre jour manquez par S Jerone; a Juoy Il Meranas d.

de S. Antone la velle du jour de la mort, et qu'il m'art empayé et voyage quelle fitte jour marquet par S. Jerone ; à quoy il Man, past d. nell pas sociétaire de s'attendre. C. al. peut s'étile noi, par le constitue de s'attendre de la peut s'étile noi, par le constitue de la velle de la commanda del commanda del commanda de la commanda del commanda del commanda de la commanda de la commanda del commanda

ce Saler; (ce qu'il eft for naturel d'entendre du bout de l'an de l'amort; Comma Baronius froble d'aire Au resourt le retire no heart At les un défort prés d'Aphrolite, où la dinterté fui comui par coux du défine paque, (pir audito) aprés hon artive, (si l'a eft lé à montagne de Saint Antoine que roits aus aprés fin mort, foir par la fiitre de deux années, foiro le fouitment que nous faivours. Les peuples connoitiant donc fin meirte, recourueure à luy pour leur obten rid de la pulse, parcequ'il n'avoir pion plu de pus trois aus ; ce qui fairité dure que les elemens repertoires la mort de Saint Antoine. (Cétotic donc trois ans aprés la mort de Casint, à la fin de 35,0 use na 35,0 USI fairiton ne put pas refuier de prier pour eux, & és prieres fuerte bien-tot exaucés. Les pluies produiti-rent un grand nombre de ferpens mais l'huile benie par le Saint, guertifoit coux ceux qui en avoient efté piquez.

"Les honneurs que S, Hilarion recevoir à Aphnodine, le firmet viredoudre d'alle I Alexandrie, pour paffer au defert d'Offis. S. Jerome le raporte comme une fuite immediate des miracles precedens (de neammoisson ne le peut mettre que trois ans après, en l'au 54, s'il elt vray que S. Antoine foit mont dés 36, comme nous le fuppoñosaver tout le monde fur l'autorité de 5, l'erone, mefine dans fa chronique. J'Car Hilarion etlant arrivé à Bruthum autoré d'Alexandrie, il en partite memfen pur, prareque

tenum aupres d'Alexandre, il en partit le melme jour, parceque

Dieu luy avoit revelé que ceux de Gaza ayant obtenu de Julien

1. qui ne regna en Orisot qu'aprés le 3 novembre 361.

Ell. Escl Tom VII.

CCCC

I by Source

l'apostat permission de le faire mourir, avoient envoyé le chercher, & que leurs gents devoient venir le lendemain. Il eust (08.b. acquis encette rencontre la qualité de Martyr, s'il ne se fust pas retiré. Mais c'est la regle de l'Evangile, de fuir quand on nous persecute, & d'attendre à témoigner nostre courage, que nous

foyons tombez entre les mains des perfecuteurs.

Il se retira donc dans le desert d'Oasis où il demeura environ Hier.v.Hil.p. 340.b. un an jusqu'à ce que Jovien eust succedé à Julien stuéen Perse le bli so, elsoz l.s. 26 juin 363. Il passa de là en Sicile, où quoiqu'il eust 72 ans, lil c10.p 607.d. vivoit des fagots qu'il ramassoit dans les montagnes , & qu'il

portoit vendre dans les lieux voifins . Il y fut bientoft decouvert par un possedé, qui vint exprés de Rome pour estre delivré par Hier.p.150,c, les prieres; '& ne pouvant fouffrir de demeurer parmi ceux qui 4 251.0 Soz.p. 607.601.

le louoient, il s'en alla à Epidaure en Dalmacie, taschant par ces changemens de lieux de demeurer inconnu, & de diffiper la reputation que ses miracles luy avoient acquise. Mais ses miracles le decouvrirent en Dalmacie aussi-bien qu'en Sicile, surtout celui par lequel il arrefta un furieux debordement de mer dont Hirr.p.250,d. Epidaure esfoit menacée, dans ce tremblement general, dit Saint

Idat Amm 1.26 Jerome, qui ebranla toute la terre aprés la mort de Julien. 'Les P.331.331/Socr. termes par lesquels il le décrit, font voir que c'est ce tremble. V. Valens 14.6.1,p.11.1.d| ment celebre marqué par les auteurs le 21 juillet de l'an 365. all f2. ne le met qu'en 366: ['mais cela est contraire à la supputation Norz 5.

mesme que nous allons faire aprés luy, des dernieres années de S. Hilarion . ]

Bar. 365. 5 40. Ce Saint qui craignoit davantage les flots des lottanges hu-Hier.v.Hitp, maines que les vagues les plus impetueuses des mers, 'quitta la

151.e.b.Soz.pl. Dalmacie auffi toft aprés ce miracle, & s'en vint à Paphos en Hierans, b. Cypre, boù il demeura deux ans jusques en 367. ]Il vouloit s'en aller en Egypte ; mais Hefyque fon disciple le porta à demeu-Son, Ig. c. 10. p. rer en Cypre, & il s'y arresta à la priere de l'Evesque de Cypre . scess à dire sans doute de S. "Epiphane, qui peut avoir esté fait V. son titre

en la mesme année Evesque de Salamine metropole de toute \$ 3, 6 l'ifle. Il y vécut folitaire en un lieu nommé Carburin. [C'est fans

Hier.p.251.352. doute l'ee petit jardin que décrit Saint Jerome , où il entra vers l'étéf de l'an 367, loù il paffa les cinq dernieres années de fa vie .

[Nous raportons à ce temps là J'ce qu'on lit dans les vies des Peres, que S. Epiphane Everque de Cypre, envoya un jour prier l'Abbé Hilarion de le venir voir, afin de s'entretenir ensemble avant que la mort les separast, Saint Hilarion estant venu, comme ils estoient à table, on leur presenta quelques oiseaux; & Saint

Vit.P.I.S.C.4.1

15.P.568.

» Epiphane en ayant fervi à S. Hilarion, ce Saint luy dit: Excufez » moy, mon Pere ; depuis que je porte l'habit de solitaire, je n'ay

» rien mangé qui ait eu vie . S. Epiphane repartit ; Et moy, depuis

» que je porte le melme habit, je n'ay jamais fouffert que personne » s'endormift ayant quelque chose sur le œur contre moy,comme

» je ne me fuis auffi jamais endormi ayant quelque chose à de-

» méler contre un autre . Pardonnez moy , mon Pere , repartit " Hilarion; la regle que vous observez est plus excellente que la

» mienne .

Note 6. Il mourut enfin dans fa 80e année, [fur'la fin de l'an 371,& Hier, \$243.4] apparemment le 21 d'octobre, auquel sa feste est marquée dans 151.6. Bede, dans les martyrologes du IX. fiecle, & dans les autres Latins, aussi-bien que dans Basile & les autres menologes. ¡Les Menau,paça, Grecs qui luy donnent le tiere de Grand , [ & plusieurs Eglises 356. latines, Jen font ce jour là leur principal office. Il dit à la mort Hier.p.aşa.c. qu'il y avoit prés de 70 ans qu'il servoit JESUS CHRIST (& il y

en avoit toujours 65 qu'il avoit embraffé la vie monastique | Saint Boll. 11. ma. p. Jean l'Aumofnier repetoit avec admiration ses dernieres paroles, 313 514par lesquelles il témoignoit quelque apprehension de la mort. 'Hefyque'le plus estimé de tous les disciples, qui avoit pour luy Sor, 1,10.14.p.

un amour & un respect incrorable comme aussi le Saint l'aimoir attern aussi avec une extreme tendrelle; 'qui avoit eu l'honneur d'estre prof. 6 p 247.b. crit avec luy par Julien , à la priere des payens de Gaza , qui (p.149.b. l'estoient venu trouver en Sicile aprés l'avoir cherché par toute la terre; qui l'avoit mené en Dalmacie, 'que le Saint avoit en Pant b. voyé de Cypre en Paleffine[l'an 366, ]pour faluer fes freres, & visiter les cendres de son monastere, qui estant revenu le primtemps fuivant, avoit perfuadé au Saint de ne point fortir de Cypre,& luy avoit trouvé ce lieu fi delicieux pour luy,où il finit fes jours, & ou il l'alloit fouvent visiter; & enfin à qui le faint vieil- passaclard écrivit en Paleftine peu de jours avant fa mort pour le faire heritier de tout ce qu'il laissoit sur la terre: Hesyque, dis je ayant d. appris fa mort, s'en vint en diligence en Cypre, d'où il transporta d'sor. Lacia p. fecrettement son corps à Maiume en Palestine, environ dix mois 519 510. aprés, & de Maïume en son monastere, où il l'enterra; il y passa Soul 6,0,32 p. Iny mefine le reste de ses jours, & y laissa (en mourant June grande estime de sa pieté en sorte que Sozomene le mer avec S Epiphane, comme les folitaires qui estoient les plus illustres par leur vertu dans la Paleitine du temps de Valens L'Eglife Romaine l'honore Bar. 3, office :

comme un Saint le 3 d'octobre. s. Ufuard , Adon , Vandelbert &c.

Cccc ii

252.d. Ferr P.151.d.

Les miracles que Dieu faisoit par S. Hilarion durant sa vie ; continuerent aprés sa mort, tant dans son jardin de Cypre, où il avoit efté enterré, que dans son monaftere de Palestine où on l'avoit trasporté depuis; mais principalement dans le premier. 'Comme ceux de Cypre avoient rendu de grands honneurs à fon corps tant qu'ils l'avoient possedé, aussi ceux de Palestine celebierent tous les ans sa feste avec grande solennité. Saint Epiphane écrivit une lettre affez courte fur les lottanges.

Soz.p. 510, 2. Hier.p. 141.b.

& elle devint celebre dans l'Eglise. Mais comme il n'y faisoir qu'un eloge de sa vertu sans particulariser les choses, S. lerome pour achever ce que ce Saint avoit commencé en fit une histoire Vie P. p. 25 des, entiere, 'qu'il dedia selon quelques editions à Sainte Afelle vierge "Hierwille. [de Rome,] & Sophrone fon ami particulier la traduisit en grec avant l'an 202. C'est de là sans doute que Sozomene a pris ce 134 P.303.b. qu'il dit de ce Saint, puisqu'ou voit qu'il suit exactement Saint

Vit P.p. 16, r.

lerome. Il y a une vie de S. Hilarion parmir celles qui portent le nom de Metaphaste, & Rosweide croit que c'est celle de Sophrone parcequ'elle s'accorde en beaucoup de choses avec S. Jerome . H reconnoist neanmoins qu'il y a desendroits différens de ce Saint, & d'autres qui y sont a outez f & les deux que nous avons remarquez aprés luy, font aflez confiderables pour craindre que d'au-Sur. 12 may, p. tres que Sophrone n'y aient mis la main.] Nous trouvons encore 15349-10.2530 diverses choses de Saint Hilarion dans la vie de S. Epiphane, bôt

D-1110-2-

11.33 Ugh., 6, entre autres qu'il eftoit Prestre ; ce qui se trouve aussi dans le menologe de Bafile. [ Mais cette circonstance, trop considerable pour croire que Saint Jerome l'ait pu omettre, n'est qu'une nouvelle preuve qu'on peut joindre à un grand nombre d'autres, pour montrer que cette vie est une piece incapable de faire aucune autorité. C'est pourquei nous ne mettons point dans ce recit ce qu'on y lit de S. Hilarion . Sozomene, ni mesme les Ménées ne difent point qu'il ait eu aucun degré dans le Clergé. JS.Fulgence le nomme entre les plus illustres des solitaires.

de la mer auprés de son monasteres de cette faveur pourroit bien

Fulg præd.l.a. c.11, P-479-Hitr.y.Hill o. 247.b.

Pour ce qui est des disciples de S. Hilarion, outre Hesyque, Saint Jerome loue la liberalité de Sabbas, Gazan suivit le Saint c F.149-150. d'Oafis en Sicile; & c'est luy, ce semble, dont il est dit que celui d p.252,c. qui servoit le Saint estoit mort peu de jours avant luy . [On l'a mis expressement dans la traduction francoise. Ce peut estre encore le mesme J Gazan de Maïume, que le Saint avoit gueri d'une paralysie où il estoit tombé en tirant des pierres sur le bord

P.145.E.

luy avoir servi pour se rendre son disciple. ] Ros weide soutient vit.P.n p. 87.1. qu'au lieu de Gazan, il faut toujours lire Zanane.

Sozomene nomme encore entre les disciples de S. Hilarion ; Soz, L. G.C. 3 L.P. Salaman, Physicon, Malaquion, & Crispion freres, qui estoient des 619.d. premiers habitans de Bethelie, & qui se rendirent solitaires dans le lieu mesme de leur naissance. Des personnes habiles croient prol.p. lo. qu'ils pouvoient eftre de la famille d'Alaphion dont nous avons parlé ci-dess. On remarque que comme ils setournoient une 1-6,c, p.p.619fois chez eux aprés avoir ellé voir S. Hilarion , Malaquion fut comme enlevé de leur compagnie, & ne parut plus; & qu'aprés cela on le revit tout d'un coup qui marchoit avec ses freres. Il mourut peu de temps aprés, encore jeune d'age, mais aufli avancé dans la vertu & l'amour de Dieu , que ceux qui avoient vieilli dans les exercices de la pieté. [ Il mourur selon cela avant que S. Hilarion quittast la Palestine, c'est à dire avant l'an 357. ] Les p.689.4. autres vivoient encore du temps de Valens. Saint Epiphane prit LEC. 15.P. 777.A Crifpion pour demeurer avec luy, & le fit fon Archidiacre. Il accompagna ce Saint au voyage qu'il fit à Constantinople [ au commencement de l'an 403, ] & il y mourut.

'Un nommé Ammone vivoit auffi fous Valens à une demielieue 16.0.32 p 690,2 de Bethelie, dans un autre bourg du territoire de Gaza, dont il estoit originaire. On dit de luy qu'il pratiqua les exercices de la vertu avec une exactitude & une ardeur toute particuliere. Mais on ne marque pas qu'il ait esté particulierement disciple

de Saint Hilarion . ]

LES SAINTS ANACORETES

PAUL, ISAIE, SABBAS, ET LES AUTRES TUEZ PAR LES BARBARES

DANS LES SOLITUDES DE SINAI ET DE RAITHE.



ES Grees & les Latins celebrent le 14 de jan- Men.p.169vier, comme martyrs, diversfaints ermites & 267|Ugh 1.6.p. religieux tuez par les barbares dans les folitu- 14,140. p. 036. des de Sinaï & de Raïthe; [ qui sont prés de la mer Rouge, J'à deux journées l'une de l'autre. Combfast.p. 'Nous avions déja dans Bollandus une histoire Boll. 14 jan.p. fort exacte de ceux qui furent tuez dans le V. fiecle au defert de 961.

Cccc iii

Smal, écrite par S. Nil: mais pour les autres, tout ce que les menologes de les martyrologes nous en apprenners, ethoir peu considerable, peu alluté, de fort obleur. Tout ce que nous en pouvons dire avec affurance, c'est que Saint Nil nous apprend, que le 1,4 de janvier, aquel ceux dont il paste furent tuez dans le V. scele, oncelebroir folennellement la memorine de quelques.

autres qui avoient esté tuez long-temps auparavant.

Comblade.

'Mais le P. Combess a fait imprimer depuis peu u

Mais F. Combelis a fait imperimer depuis peu une ancienne hildere écrite par un folitaire nomme Ammone, qui avoit efté by mefine térosin oculaire d'une partie de ce qu'il mpotre, & qui apprit e relle d'un ermite chape du maffare des folitaires de Raiche, après avoir vu tour ce qui s'eftoir paffé en cette rencorte, & avoir aide liy mefine à les enterrers : Annones écrit exte littérer d'un flyle fi daint, fi edifaint, & fi grave, "qu'il me-Nors », ire fan difficille cours forte de répet & de covayane. Le Typi-

Typ. p. 37.4. rite fans difficulté toute forte de respect & de croyance. Le Typique de Saint Sabbas marque qu'on lifoit fon ouvrage à table le jour de la feste de ces Saints; [& les Grees le copient dans leurs me-

nologes.]

P.960.

\$8,132.

Nomber M. Cet Ammone eftoit un folizaire qui demeuroit à Canope, lieu (effect, celèbre, environ à fix lieues ) pred Alexandrie. La douteur qu'ileut de la perficution que les (Ariens) faisdem à Pierre ("qui avoit fincacéd en 337 à Arthanafe, 70, e aux autres Catho Nost biques ; le porta à quitter fa cellule pour aller visiter les faints. Il leux de Jenaflem, 60 er critise la montagne fainter de Sanis. Il

18.1.1.9. liciux de Jéruslátem", «Ce enfuite la moetague fainte de Sinaï. II all de Jerusláem"). Saina en 18 Jours, acee d'autres Christins 19 20.
18.1. de Jerusláem 3.0. saina en 18 Jours, acee d'autres Christins qui faifoient le mefine peleriaage. "Ily trouva divers foltaires 40.
18.1. de la vivione dans une grande pieté, fousus fugerieur nommé Dulas qui excelloit futrout en patience & en douceur ; de forre que la pluípar luy domonient le nom de Moyfer [ & consus vou-

prions avoir des preuves 'que c'eft ce métine Moyfe qui deix voi astrois ans aprês fut fait le preimer Evreque des Sarazaine . ) Cesfolitaires de Sina ne vivoient que de dattes ou d'autres fuits fembables , fars vin , fans huile , & métine fins pain , n'en ayant que pour les hoftes . Ils paffoiers toute la femaine dans le repos de leurs cellules , juiglouis ulor ind fameail qu'ils venoient tous à l'éplife , où ils faiotent tous enfemble les prieres de la nuit . Le main ils recevoient les fancez myfferes de J. C, & puis s'enre-

tournoient à leurs cellules .

postSen.1.6.c. ["Valens avoit traité en 372, avec les Sarrazins:] Mais leur v.fon titre 3/20, avec les Marie 1.0. Mais leur v.fon titre 3/20, avec les Marie 1.0. Mais leur v.fon titre 3/20, avec les Marie 1.0. Mais leur v.fon titre 3/20, avec les Marie 1.0. Mais leur v.fon titre 3/20, avec les Marie 1.0. Mais leur v.fon titre 1.0. Mais leur v.

bre se jetter sur les solitaires, & tuerent ceux qui estoient plus eloisnez d'une tour qu'on avoit bastie en ces quartiers là , & où Dulas se retira avec Ammone, qui n'estoit arrivé que depuis peu de jours, & avec les autres qui en estoient proches. Mais les Sarrazins les eussent bien-tost pris & tuez comme les autres, 'si P.94 Dieu n'eust fait paroistre le haut de la montagne tout en feu; ce qui les effraya tellement, qu'ils abandonnerent mesme leurs armes & leurs charneaux pour s'enfuir : f & c'est peut-estre en partie pour ce qui arriva alors, que ] les Sarrazins n'ofoient monter Nil. de The.p. fur cette montagne fainte.

'Aprés qu'ils le furent retirez, ceux qui estoient dans la tour Combi.p.92.

ayant rendu graces à Dieu de leur delivrance, allerent chercher leurs freres, 'dont ils en trouverent 38 de morts dans le monastere P-91-93-137. de Gethrabbi à Cobar ou Coreb, & à Codar, & deux fort bleilez, nommez Ifaïe, & Sabbas: [les noms des autres ne font pas marquez . I 'On eut grand foin d'enterrer les morts & de panfer les P93-94blessez; ce qui n'empescha pas qu'Isaie ne mourust le lendemain au soir. 'On esperoit que Sabbas gueriroit : & en mesme temps 2.9495-qu'il rendoit graces à Dieu de ce qu'il avoit soussert, il se plaignoit en pleurant de ce qu'ayant servi Dieu dés l'enfance, cependant il ne s'estnit pas trouvé digne d'aller à luy en la compagnie de ses saints freres , & d'entrer dans le port dont il s'estoit vu si proche. Mais il ne laissoit pas de le prier d'avoir pitié de luy, & de ne pas fouffrir qu'il manquast rien au nombre [ facré ] de 40. Sa priere fut exaucée, & il mourut le 4º jour d'aprés les autres, [ qui estoit le dernier jour de l'année . ]

"Ce qui arriva à Sinai, arriva le jour mesme à Raithe, qui en est p.or. of. 124." eloigné de deux journées . C'est le lieu que l'Ecriture appelle p.96.97.132. Elim, & l'on y voyoit encore les douze fontaines qu'elle marque. mais le nombre des 70 palmiers ethoit beaucoup augmenté. La P97. plaine qui s'étendoit le long de la mer Rouge, & qui avoit 4 ou 5 lieues de large, estoit bornée à l'Orient d'une coste de montagnes dont les chemins effoient tres difficiles : '& c'est là qu'il y pot 103. avoit 43 folitaires qui demeuroient separément dans des cavernes, 'fous la conduite du faint Abbé Paul, qui estoit de Petra, P.114. & dont on loile particulierement l'extreme douceur . [ On ne P.127nomme entre les autres, que Píoés, Salatiel, Sergius, Jeremie, And , Orient, ] & Domnus qui effoit Romain, dit Ammone [ce p.138. qui donne fujet de croire que les autres ne l'estoient pas, ] 'mais p. 109. Pharanites & Sarrazins comme ceux du pays.

[ Leur demeure peut faire juger quelle estoit leur vertu, ]'& Pot. 121.12t.

ils avoient tant de mepris pour leur propre corps, qu'on n'a par craint de les egaler aux Anges.

'Oucloues uns d'entre eux seulement mangeoient du pain P-100que ceux du pays leur apportoient du blé qu'ils faisoient venir d'Egypte, & ces Saints de leur costé leur donnoient des dattes & [ dos corbeilles , ou d'autres choses ] qu'ils avoient faites 'Ils P.08.

P.109 avoient une eglife au pié de la montagne, 'enfermée dans l'enceinte d'une muraille de brique, de dix on douze piez de haut. D410. # p.105.

'à qui on donnoit le nom de chatteau . \* Ils y recevoient auffi tous les dimanches les mysteres de J.C. b II y avoit des solitaires en ce 6 p.99. lieu depuis 73 ans au moins. P.107-108

p.108.109.

P.114.

PICS.

Pendant donc que ces Saints ne fongeoient qu'à vivre dans la priere & la penitence, comus de Dieu feul, & inconnus [ autant qu'ils pouvoient ] à tous les hommes, deux personnes qui avoient passé la mer Rouge dans des bateaux faits d'un seul arbre, vinrent d'Ethiopie les avertir que 300 Blemmyes se mettoient en mer, pour aborder apparemment à leur coste, & qu'ils feroient bien de se sauver. Ils mirent donc quelques personnes en sentinelle; & cependant ils eurent recours à la priere, en demandant à Dieu qu'il leur donnast ce qui estoit le plus utile pour leurs ames.

'Le foir du jour fuivant on apperceut les barbares qui abordoient, & aufli-toft les Saints se refugierent dans l'eglise, où le lendemain les barbares, aprés avoir défait les habitans de la vallée qui voulurent s'oppoier à eux, ne manquerent point d'accourir, s'imaginant y trouver de grandes richesses. Les Saints effoient les uns dans la joie, les autres dans la consternation, tous dans les larmes & en prieres Paul leur Superieur leur fit un discours pour les animer à recevoir avec joie cette occasion que Dieu leur presentoit de finir leurs travaux pour jouir de luy, & mefine pour avoir part à la gloire des Martyrs, dont ils avoient si souvent loué & souhaité le bonheur; & comme ils eurent tous répondu qu'ils estoient prests à boire le calice du salut, il se tourna vers l'Orient, & les mains étendués au Ciel, il pria J.C. de les fortifier, & de recevoir le facrifice qu'ils estoient prests de luy offrir . 'Ammone assure qu'aprés que tous eurent répondu Amen, ils entendirent ces paroles qui fortoient comme de l'autel: Venez « à moy voustous qui estes fatiguez & qui estes chargez, & je cous « foulagerai. Cela les faisit de frayeur, & ils virent bien qu'ils ne « devoient plus fonger qu'au Ciel.

En effet, les barbares ayant escaladé la muraille s qui environ-

noit l'églié. Jes ouvert la pare, lis é faifiere de Jeremie qu'îls trouvernt sills à l'entrée de l'églié. Le l'un deux qui favreit la laurée de l'églié. Le l'un deux qui favreit la laurée de projet de l'est le l'un deux qu'il évait la laurée de projet de l'entrée de l'églié de l

"He extreme endine chan l'egilé fur les trois heures du foir, participant où hi firent un hormble camage de toux eq qu'ils y trouverent, est hormis d'un det foliaires qui s'eltant caché en un coin, derriere un ras de branches de palmier, cherapa à leur fireur; d'c c'elt par luy qu'on a fœu le destai de cette hiltoire. "He voulurent fauver P-1-9-13. Sergius d'. l'emmoere avec eux, parceque c'eltre un jeune homme bein fait qui n'avoic encore que quince ans. Mais luy qui de l'enfance avoic ette cette d'ansia piece par Salatei fon pareat, confiderant la grandeur du danger on fon âge le mattrois qui d'alternation avoic encore que quince ans. Mais luy qui de l'enfance avoic ette cette d'ansia piece par Salatei fon pareat, confiderant la grandeur du danger on fon âge le mattrois d'autorité de l'anniée par le confideration de l'anniée par le constante d'un un des barbars, en fispe un autre, de les oblige ainfi maigrécux à mettre fon faitue en fuurer en le dechirant en pieces, durant qu'il différ avec poies Beni foit le Seigneur, qui ne m'a point pabandouré cettre les maiss des percheurs.

Les barbarres (mirene enfluire à fouiller partout pour chercher 1918 les richelfes de cos Saines, qui elionier touters avec eux dans le Ciel; 'de Dieu permit que quand lis vineren at est de feuilles de 1918 palmeir, derires lesquelles le foliaires elloit eache; lis les laisfierent des qu'ils virent que ce n'eftoit que des feuilles, fans feutre en piene de chercher derireire. "In retournerent enfaite 1913 au rivage, où lis fuirent bien éconoca de trouver leurs vaiifeaux bitez par un accident qui l'écrit trop long la raporter; 'é. Qualifs-tol 1914-191, aprés, fix-cents Sarrazina accourus de Pharara au bruit de ce qui de pullous les suites de l'autre d

<sup>7</sup>Aprés qu'ils se furent retirez de l'eglise, le solitaire qui s'estoit Presant, caché vint visiter les corps des Saints, & les trouva tous morts à Hist. Eccl. Tom. VII. Dddd

la referve de Domnus qui mourut peu aprés de ses blessures ; d'André qui en guerit, & d'Orion qui ayant receu un coup qui n'avoit fait qu'entamer ses habits , s'estoit jetté par terre comme mort . 'Ainfi des quarante-trois folitaires , il n'y en eut que trois qui rechaperent. Les Sarrazins retournez de la défaite des Blemmyes, & qui apparemment estoient tous Chrétiens ] 'aussibien qu'Obedien leur chef, 'vinrent aider Orion & fon compagnon à rendre les derniers honneurs aux Martyrs . Les principales personnes de Pharan y vinrent aussi, & apporterent de riches habits dans lesquels on les ensevelit. On les porta ainsi solennellement au lieu de leur sepulture en chantant des pseaumes, & avec de grands témoignages de respect & de veneration, chacun ayant a la main une branche de palme. On les enterra "auprés de leur sur de eglife, tous dans un mefme tombeau, hors Domnus qui vivoit " na macan encore alors . Il mourut le foir mesme, & on l'enterra dans un lieu à part auprés des autres, mais non avec eux depeur d'estre obligé d'ouvrir leur tombeau, & de troubler en quelque force

'Le folitaire qui s'efloit caché, ne put se resoudre à demeurer davantage en un seu qui luy effoit devenu si trisse, quelque instance que luy en sist Obedien, '& quoiqui'y e ust déja patilé environ vings ans; '& il se retira à Sinai, où l'Abbé Dulas le

P.95.96 environ vingt ans; 'oc' il fe retira a Sinat , oci l'Abbé Dulas le receut avec beaucoup d'affection. 'On y avoit déja appris de diverfes perfonnes la mort des folitaires de Raithe, mais ce fut luy qui en raconta tout le particulier: Ammone l'apprit de fa bou-

che, & le mit enfuite par écrit.

leur repos.

p.118.

p.126. p.99.101,

P. 12.7e

P 128,129.

Figs.

Tout le monde admira cet ordre de la providence, qui enua ménie pieur & ça run accident fembalse la -avri voulu glorifier en deux lieux differens un ménie nombre de Saints & de Marryes, qualitation et a consideration de la compartica de

Aussi l'Eglise qui a accoutumé d'honorer comme Martyrs eeux qui ont terminé une vie fainte par la violence injuste des méchans, n'a eu garde de refuser cet honneur à ceux dont nous avons raporté l'histoire : ] 'On croit que dés devant le V. siecle NildeTh.p.60. les folitaires de Sinai en honoroient tous les ans la memoire. F au moins de ceux qui estoient morts chez eux; & un grand nombre de personnes venoient de fort loin pour se trouver à cette seste . [On la faifoit fans doute le 28 de decembre. ] Mais du temps de Saint Nil, [c'est à dire vers le commencement ou le milieu du V. fiecle, ] quelques autres ayant auffi efté ruez par les barbares à Sinaï le 14 de janvier on transfera à ce jour là la feste des anciens Martyrs en faveur de ceux qui vouloient honorer les uns & les autres, & qui ne pouvoient pas faire deux voyages en si peu de temps. On transfera de mesme à ce jour là la feste de ceux de Combs, a.D.p. Raithe, pour ne pas separer ceux que Dieu avoit uni en tant de 1294 manieres. C'est pourquoi la feste des uns & des autres est marquée le 14 de janvier dans les Ménées & les menologes des Grecs & enfuite dans le martyrologe Romain J'quoiqu'avec diverses fautes. p. 14-116. Ammone raporte encore l'histoire de deux solitaires de Raïthe, [morts fans doute avant l'arrivée des barbares ; ] & cela est au p.105, moins certain de l'un d'eux nommé Joseph, qui estoit un homme p.103.

nayane sai "favant, & d'un grand discernement dans les choses de l'esprit.'Il p.101.106. Mexicalinis: en raporte des choses tout à fait extraordinaires.

L'autre solitaire nommé Moyse estoit du pays mesme, & de P-99-Pharan.Il avoit embrassé la solitude des l'enfance, & y vécut 73 ans, 'fans manger jamais de pain, fans autre nourriture que de procl'eau & des dattes, & sans autre habit que des seuilles de palmier tissues ensemble : Il ne dormoit qu'aprés l'office de la nuit . 'Il p.100.101, tenoit toujours sa porte sermée durant le Caresme, sans y avoir aucune nourriture qu'une chopine d'eau & vingt dattes, qui fouvent se trouvoient encore entieres lorsqu'il ouvroit sa porte à Pasque : Cela pourroit paroistre incroyable si nous n'avions l'exemple de S. Simeon Stylite: J'Hors le Carefme, l'amour tout p.100. particulier qu'il avoit pour le filence , n'empeschoit pas qu'il ne receust avec joie & avec beaucoup de bonté ceux qui venoient luy demander quelques avis.

(Il n'est point étonnant qu'un homme d'une vertu si eminente, l' 'filt un grand nombre de miracles, guerist beaucoup de malades , p.99delivrast beaucoup de possedez, & obtinst generalement de Dieu comme Elie , tout ce qu'il luy demandoit. 'Obedien dont nous p.101, avons parlé fut un de ceux qu'il delivra du demon, Mais ce qui

Dddd. ii

fut de plus remarquable, c'el que comme on l'amenoir au Saire durant le Carrière, [qui et le tempo di l' ne voyine préfone, ] le demon le jetta par terre à une fluie de la cellule du Saire, de le demon le jetta par terre à une fluie de la cellule du Saire, de le quitta aprés avoir proferé ces parolles Quelle violente ! Je nay "a pas pu obliger ce vieilland de violer fa regle une feute heune."

De deine s'en retouran gueri fina a voir vu fuellement le Saine, mais refolu auffichien que besucoup d'autres d'embarfier la foy Chrétienne, fec qu'il executa a vec tant de pieté, [qu'il meira le ittre d'amateur de JESUS CHRIST-Périque tous les Sarazians de ces frontieres du corôté de Pharan, fe firerta suffi Chrétiens.

touchez des miracles du Saint, & entrerent par le battefine dans le fein de l'Eglife Catholique.

P-118,130.

P-99-

D.121.

P.133

Phós originaire de Thebaide, l'un de ceux qui funent tuez par les Blemmy e, choi le dicipie de ce Moyfe, & un emage ficele tant de fis autheniez que de fis autres vertus. De forre que ceiul qui raprotit tout ceci à Ammone avoue qu'ayan vou du d'abord demeurer avec luy il avoit effe obligé de le quitter , parcequ'un vie fidure & G. autre fur prafisé fes forces Il ajounté qu'il aureit pu dire d'auffi grandes choise, de melme de plus grandes de chaund esco foliares qui demeuriere à Raithe Clette folitude fe re peupla depuis, de a mefine donné de grands hommes à l'Egifé, comme o, le voit dans l'hitlère ;

Ammoore troums depuise Egyps, eb laiffent fon andeme dement de Carope, il le viria unyée de Memphis dans une cellule fort petite, oh il écrivit l'Indicire dont nous avon fait l'Albegé, ét il la relitioi fan celle pour s'animer per l'exemple des fouffrances & des combats de ces faints Martyns. 'Il l'écrivit en egyptien: & un Perlie monné Jean. 'Igan vi viè chez un anaccrete d'Egypte, la traduific en grec, en demandant à tout exur qui la listener, de pries pour luy / Nous avos plutieurs Ammoors Egyptiens du mefine temps que celui-ci: mais nous ren voyous point dont nous puilloirs dire avec quelque fondement que ce foit le mefine L'Alori il vaut mieux avouer que nous ne le conositiones que par et ouvrage.

\*\*

### ARBÉ DANS LA MESOPOTAMIE.



AINT Julien n'a pas seulement esté l'un des sont 3,0014.70 monaftique aprés les Pauls & les Antoines Et 101 8. S. Chryfoftome voulant donner à tout le peuple haup. 1056 de.

d'Antioche l'idée d'un vray philosophe & d'un parfait Chrétien, le choisit seulentre tant de grands hommes qu'il avoit vus, ou qui pouvoient vivre encore. Tout le monde eut pour luy un respect extraordinaire, & le furnom de Sabbas ou "venerable vicillard, Thdet.v.Pat.c. que les peuples de la Mesopotamie luy donnerent, en est encore 1.p.773.d.

une marque

'Ce respect veroit uniquement de sa vertu . Car c'estoit un Chry.p.1036.d. homme de la campagne, dont la naissance n'avoit rien que de bas & de meprifable. Il n'avoit aucune teinture des lettres, mais il estoit parfaitement habile dans la science du salut. 'Il choisit Thirts.7734 pour fa demeure une petite caverne fort humide, à l'entrée des 774.h. deserts de l'Osrhoene [dans la Mesopotamie, où il peut s'estre retiré vers l'an 330, Jpuisqu'on disoit de luy vers 372, qu'il y avoit p.781.d. plus de quarante ans qu'il vivoit dans la folitude, fans avoir ce temble iamais vu un village ni une femme.

'Là il imitoit dans un corps mortel la vie des Anges, [our plutoft] hif.1 3,619,p. il vivoit dans une austerité fi extraordinaire, qu'il fembloit eson, Lac. 14 pc. n'avoir point de corps. Theodoret qui nous a donné une longue stable histoire de sa vie sur ce qu'il en avoit appris d'Acace de Berée , That qui en estoie tres bien informé, cet illustre Evesque, dis je, nous . 1.77 1.1. affure qu'il mangeoit feulement une fois la femaine, & ne mangenit que du pain de millet où estoit encore le son, avec du sel & un peurd'eau (Cette vie fi austere) le dessecha tellement, que son Laufarons. F. corps n'estoit qu'une peau collée fur ses os [ Dans la suite nean- 10364, moins] 'il mangeoit quelques figues feches: mais deux boilfeaux Titelra, Parc.

faisoient toute sa provision pour une année. Toute "fa joie estoit d'estre avec Dieu, dont l'amour rem. P.771 b.c. Dddd iii

SAINT JULIEN SABBAS.

pliffoit entierement fon cœur, & de chanter les pfeaumes de David en entrant dans les mouvemens de ce Prophete, qui ne les a compofez que pour enflammer nos cœurs de l'amour divin.Sa coutume effoit de prier à genoux, mais proflemé, & le vifage

p p tadajo, contre terre. Il fongosie uniquement à plaire à Dieu, & a l'âligo offir fon ame comme une holité pare & fans sache. Il negligosie pour cela tout le reite. Son efprit elevé au ciel ne voyoit rien de toutes les chrôes de la terre, & il louffiris avez, jois tous les travaux d'une vie fi dure. [A init comme il efloir roujours recueilli p-nA. e. DPu, Jion exterieur proviolie piutori triflet & grave, june gay

p.775.41778-d. [& ouvert.] 'ce qui n'empefchoit pas qu'il n'eust beaucoup de condescendance & d'indusgence pous les autres.

s b. a|/75

condecendance & d'indulgence pous les autres.

Lusfe, 100-p.

Débu recompend à vertue nu luy domant jufques à la mort

state, table, le don de guern les maladies, \* & de chaffer les demons par fes

pache princes. La reputation de la vertu luy attria pluficars didiples,

l'ability prince des pays cloignes: [ "Ve ce fur apparemment affer peu Nort
prince a prés qu'il fe fut retried dans la foltitude [1] în ent eut que divisi-

rant quelque temps, mais leur nombre augmenta enfuite jufques à cms; [ & entre ceux là il y en eur de tres celebres , comme Allere, Agripa, & Jacque de Perfe fon monaflere ett medine une fource qui en produitir fuiteurs autres par le moyend' Alfere. ]

"Inapperencia à fes difciples à "aimer fon aufferité, quoiqu'il ne la teute fil pas pratiqueravec la medine rigueur. Il Ep affoient la nuit

leur hit pas pratsqueravec la mefmer ingeueri He pationent la nuit tous enfemble dans la caverne qui luy fervoit de demeurec, le jour ils éra alloient dans le defert deux à deux. . L'un des deux profiteres à genoux adoroit. Deux pendant que l'autre chanctus debout quiusze pfeatmes aprés quoy celui-ci fe mettoit à genoux, de l'autre e levoit pour chancer l'Isocorinoisent ains foux à tour depuis le matin jufqn'au foir, qu'ils fe repoblient un peu, & pussi il reveniente tous à la caverne pour y chanter Vefres.

p.7748.dlj764d "Pour le Saint, il s'eloignoit quelque fois de quatre ou cinq lieuës, & paffoit jufqu'à huit ou dix jours de fuite entierement eloigné de tous les hommes pour jouir avec plus de liberté de la vue de

p-773-hc.
Dieu l'Dautres fois neanmoins il premoit avec luy quelqu'un de fix principaux difciples, mais dont il ne vouloit eftre fairi que de loin, pour ne pas interrompte fa contemplation. Clefloit ordinairement Jacque de Perfi, qui ayant un jour rencontré un grand drago morr, força l'e-Saint de luy avouer que c'étoit luy qui

l'avoit tué par le figne de la Croix : mais le Saint luy défendit d'en parler à qui que ce fuit tant qu'il vivroit. Une autre fois fes larmes firent fortir du fable un fontaine pour conferver la vie à &c.. SAINT JULIEN SABBAS.

Aftere, qui estant encore jeune, & ayant plus de courage que de forces, l'avoit voulu suivre, quoyqu'il pust dire, dans une de ses grandes retraites, durant les chaleurs de l'été: '& cette sontaine part, b.

continua toujours depuis à couler.

Ses miracles easifiers pul uy caufer quedque enflure, comme il 1971. Le craignori effectivement, (i il neu elle dis fermement efabli dans Ilmmilite') mais quedque grande & quedque honorée que fuil fu 4-verui, il fe croyosi indigne de moindres manque ef effetime, & les rejerioris antans qu'il îny effoit possible. After fon diciple qui revision de la commentation de la comm

Le defir de fiir la gloire, & dévirer le concours de tare de 1975-197perfénons que fa reputation attrioit à lay, la, ufi enterprendre
d'aller au mont Sinal avecquelques unade fed diéples, qui portiene tour ce qu'il leur falloir pour vive. Il fice c'henin qui
efloit de beaucoup de journées, ans entrer fuelmeme dansaucun
village. Ayant touve fur cette monage une folitude telle qu'il
defiroit, il y bufitt une epile, dit Theodoret, dont il fanchinf par
fes prieres l'Iuard facré& antés y avoir demuné for 1000-gemps.

mettre, afin de le decharger plus promtement.

il s'en retourna à sa retraite ordinaire.

V, Jaine (Noune repetors point ce que nous avos manqué "autrepart,")

"rejonate" que liben la print e quiente la mort de faitem l'apottat dans le 2939 140-162.

"ben print l'apottat de la print e print l'apottat dans le 2939 140-162.

"ben print l'apottat de l'apot

V akns, ayant publié que le grand Julien eftoit dans leurs fentimens, les Catholiques envoyerent Acace de Berée, mais qui n'effoit pas encore alors Evefque, le prier de venir à Antioche, [vers l'an 37.2,] pour détruire le menfonge & confondre les hereriques, comme Saint Antoine effoit venu autrefois à A lexandrie pour un femblable fujet. Sa charité pour l'Eglie fit alors violence SAINT JULIEN SABBAS

à son humilité & à son amour pour la folitude. Il entra dans les v.P.c. p 74 d. villes, 'ce qu'il n'avoit point fait depuis plus de quarante ans 48c a chargine ph. sures a vector avec une plus grande affluence de peuples que [ni buspasse de la light process avec une plus grande affluence de peuples que [ni buspasse de la light process mes la lig p. /81,782. lieu habité où il logea, il preserva de la mort le fils unique d'une

fainte semme, qui l'avoit voulu avoir pour hoste.

D. 781.C.

a b.

'En arrivant à Antioche, il fut accablé d'une foule de personnes qui accouroient de toutes parts pour le voir, & pour estre soulagez dans leurs maux par ses prieres Cependant Dieu permit qu'il sut attaqué luy mesme par une violente fievre. Mais comme les Catholiques craignoient que le peuple n'en fust troublé, il demanda à Dieu que si sa fanté estoit de quelque utilité pour l'Eglise, 'il luy plust de la luy rendre. Il luy vint aussi-tost une grande sueur qui emporta la fievre, & aprés avoir obtenu de Dieu sa guerison, il en obtint encore celle d'un grand nombre d'autres malades. [ Il ne s'estoit pas logé dans la ville, mais] 'dans quelques cavernes au pié de la montagne, où l'on tenoit que S. Paul s'estoit autrefois caché; '& de là il alla à l'affemblée des Orthodoxes, coù le defir ep.783-albif.14 de le voir fit que toute la ville se trouva, & d'autant plus, dqu'en y dv.P.c.2. p.783. allant il avoit fait "un miracle infigne à la porte du palais.Il guerit &c. encore ensuite le Comte d'Orient, e & fit plusieurs autres mira-/hitp.600c. cles. faufquels les heretiques mefmes effoient contraints de ren-

dre un témoignage authentique.

'Aprés avoir rendu à l'Eglife & à la verité le service qu'on avoit v.P.c.s. p.281-a b,c,d. attendu de luy, il ne fongea plus qu'à s'en retourner à fa caverne. Il passa en chemin par la ville de Cyr, où ayant exhorté le peuple de recourir à Dieu par le jeune, par la penitence, & par la priere, il "en obtint la mort d'un heretique tres dangereux, capable de V.les Aries faire de grands maux à cette Eglife. 'Il se rejoignit enfin à ses 1 114, P.784.

disciples, avec lesquels il vécut encore assez long-temps: Et puis il passa avec joie à une vie plus heureuse.

Chry.inEph.b. Sa memoire effoit encore tres celebre & tres honorée à Antio-21.p. 1056.c. che lorsque Saint Chrysostome y preschoit, & ce Saint se sert de r e 1057.a, la gloire qu'il avoit acquise, pour montrer quelle sera celle que Dieu donnera dans le ciel à ses serviteurs, puisqu'il leur en donne une si grande sur la terre mesine, où il ne leur a promis que des afflictions & des peines. Baronius a mis sa feste le 1 3 de janvier

dans le martyrologe Romain, & il semble croire l'avoir fait sur VicP. 0.8 51 b. l'autorité des Grecs. On n'en trouve rien neanmoins [ ce jour là ] Menza,p.215. dans leurs livres, mais ils en font memoire le 18 d'octobre avec une longue leçon tirée de Theodoret; [ dont ils n'ont pas nean-

SAINT JULIEN SABBAS.

moins pris ce qu'ils disent, ] que la caverne du Saint estoit au bord p.215. de l'Euphrate: [ & jene scay mesme si sa narration souffre qu'on le dise. ] Sozomene dit que S.Ephrem a écrit sa vie: [ 'maisc'est son! 3.0.14.p. V.Szint

qu'il le confood avec un autre S. Julien. ]

Ephrem Dote 7.

Jacque, qui, comme nous avons dit, snivoit ordinairement S. Thomas P. C. L. Julien, estoit un Persan d'une taille grande & avantageuse, mais P775 b.c. dont les qualitez de l'ame surpassoient encore beaucoup celle du corps; & il eclata par toutes fortes de vertus tant durant la vie du Saint, que depuis sa mort. Luy & Agrippa estoient regardez capapa.c. comme les chess de son troupeau:ôc on les obligea d'en estre les conducteurs, lorsque S. Julien eut quitté le monde, ou au moins on vouloit lesy obliger. Mais aimant mieux obeir que commander, ils vinrent se rendre disciples de Saint Eusebe, 'qui avoit un p.794795. grand monastere à Teledan dans le diocese d'Antioche.

S. Eusebe en mourant, [vers l'an 402, ]établit Jacque pour son P.798.4.

fuccesseur; mais jamais on ne put l'y faire resoudre: Et comme on ne vouloit pasaussi ceder à son humilité, il se retira en un autre endroit. Et il acheva ainsi sa vie, qui fut fort longue avec la gloire d'avoir toujours preferé l'avantage de se laisser conduire, aux dangers qui se rencontrent dans la conduite des autres. On tient carages qu'il mourut âgé de 104 ans, aprés avoir rendu sa vertu celebre dans les monasteres de Syrie où il mourut, aussi-bien que dans ceux de la Mesopotamie. Theodorer dit que le grand Jacque luy c.6 p.\$06,6 avoit appris un miracle d'un autre Saint, l'ayant appris luy mesme chez S.Maron solitaire du diocese de Cyr. [ Mais c'est sans doute S. Jacque de Cyr disciple de S. Maron, quoiqu'il soit tres possible que celui de Perse ait vécu jusqu'à l'an 423, auquel Theodoret fut fait Everque de Cyr. 1

Jacque ayant mieux aimé se retirer du monastère de Teledan c49,798, 390. que d'en accepter la conduite, on en chargea Agrippa son compagnon, qui s'en acquita felon toutes les regles [de la pieté, ] & qui mourut dans cette charge aprés l'avoir longtemps exercée . Il avoit beaucoup d'excellentes qualitez, mais particulièrement une grande pureté de œur, qui le rendant capable de contempler les beautez & les perfections de Dieu , l'embrasoit de telle forte de son amour, que son visage estoit toujours trempé de

V. is note larmes. Il paroift qu'il est mort [vers l'an 430, peu ] avant que p.799 c. de Teledan Theodoret passass de la vie solitaire à l'episcopat.

Aftere pour qui S. Julien fit naistre une fontaine dans le desert, e.z.p.777.a.b. 'estoit d'une naissance illustre, & clevé delicatement, ce qui luy p.776.c. rendit le corps affez foible : mais son cœur estoit grand & gene-Hift. Eccl. Tom. VII. Ecce

SAINT JULIEN SABBAS.

reux. [Il effoit encore fort jeune, lorfqu'il "força Saint Julien de le &c. laisser venir avec luy dans le desert, où il pensa mourir de soif. 'Et le Saint apres avoir fait un miracle pour le defalterer, l'obli-

p.777.b gea, [ pour l'humilier, ] de s'en retourner au monastere. Long-temps aprés, Se peut-eftre vers l'an 255, Illétablit un monastere prés du bourg de Gindare 'au diocese d'Antioche. [ On V. la note. ne dit point par quelle occasion, mais seulement ] que ce fut par la vocation de la grace, pour instruire comme il fit un grand nombre de personnes dans la pieté, 'Acace depuis Evesque de Berée, dont le nom n'est [ "que trop ] connu dans l'Eglise, fut le V.son tire. plus celebre de les disciples: '& lorsqu'il fut envoyé vers l'an 372,} p.720.d. prier S Julien de venir à Antioche, on luy recommanda de mener

Aftere avecluy!& il le fit[Il avoit apparemment formé luy mef-P7\$1.4 me dés ce temps là un nouveau monastere vers Berée & Calcide, ] Ibid. P 778.4 'Celui de Gindare estoit à sept journées de la caverne de S Julien; ce qui n'empeschoit pas, comme nous avons dit, qu'Astere n'allast visiter ce Saint souvent deux & trois sois par an , "& ne luy. &c.

portaît luy meime la provision de figues, 'tant il avoit d'amour & de respect pour luy, & de courage [ pour surmonter la foiblesse de son propre corps. ] Theodoret nous le represente toujours p.775.dl777.d 780.d 7\$1.2. comme un homme tres parfait, & tres celebre par sa pieté.

> **\$£\$**\$\$**\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$**\$\$\$\$**\$\$\$** BRAHAM.

SOLITAIRE, PRESTRE. ET CONFESSEUR:

# ST MARIE PENITENTE.

SA NIECE.

742. \$1.

a.c.d.

E Saint dont nous parlons, est "distingué de plu- Nove :. fieurs autres Saints, qui ont porté comme luy le nom duPatriarche & du pere de tous lesFideles, par l'honneur particulier qu'il a eu d'avoir pour historien le grand S.Ephrem d'Edesse, J'qui non Norz 2. feulement vivoit dans le mesme temps que luy, [ c'est à dire durant le quatrieme fiecle de l'Eglise, ] mais qui se

repréfente comme fon ami particulier, qui le vilitoit quelquefois, qui premet à fes afflictions [ & à les joies , ] qui uniffoit fes lar-

: mes avec les fiennes.

[Cel áliz pour nous faire compender le merite de Sairie Abraham, & ce nel rêt ne neammais en comparation de l'idée que nous en donne son librie; June des plus belles pieces de ne auteur, qui semble avoir pies plaisir à y repauder course les lumieres de sin espeit embeux de l'act passir à la repauder course les lumieres de sin espeit embeux, & tout le feu de la piece Il flaut donc que ceux qui voudrance consonitée notire Saire, ailleut confuiter cette histoire, qui na pas elsé moins ettimée "en notire ague, que dans les autres par lesquelles elle parifé " é & comme elle est fort connué , nous nous contentarons d'en marquer ici la situire a natures.

per la tuttier à nouvez, sevec S. Ephrem, nous fait coûre qu'ils not.

L'union de ce Saure yu, c'el heim satoure l'éstle capitale de l'Orfshorne dans la Mediporamie. Ji Inquit an platfant vers l'an 300, autaut qu'un le pour jupes pur coqu nou satour de la fuite de si vie j'il eut pour pere d', pour mere des personnes fort richtes 1, qu'il l'aimoise extraordinaisement, mais qui ne sognecies qu'u l'avacorr dans le siche, pendant qu'il ne pensisit qu'à approcher de Dieu en frequentair l'egille, on meditant or qu'il y avoir entreola de l'Ectriture, de par d'autres enercies de pieté. Le ruffect de les pueres le forşa de verde resin una frequente indicate accord des qu'il n'estot qu'un enfine. Mais se feriterre jaunt éte noce, ayant ent dans son des prese, le forst qu'un enfine. Mais se feriterre jaunt éte noce, ayant ent dans son caute un viriray ne da grane, il quitre noce, ayant ent dans son caute de 'une perite le teu de la ville mille dans une calhon qu'il nordine de l'une perite leure de la ville mille dans une calhon qu'il n'entre de la viele entre de la ville en mille dans une calhon qu'il revour vide à 'une perite leur de la ville en mille dans une calhon qu'il revour vide à 'une perite leure de la ville.

On pretend que lelon la courtume de ce remps là, les mariages ne p.437. 

s'accomplissoient qui après s'ept jours de solemité & de fettins:

de forte que S. Abraham peut avoir conservé la virginité engiere.

& celle de son epouse.

Ses partius le rouvertun dans fa tobate 17 juent aprés & (Dieu pres. 1). In y donn la force) de les faire confenir à l'y laifferent pos pleus l'ere fies pechec. Il en mara mefine la porte, n'i laiffer qu'une pour les festiles pour recovir ce qu'on luy apportoir pour marger [Il avoir a sorte ao ans brigu il fer retina aindiants la foitunde, J (Oil y perfés vera d'utante cinquante ans, c'elfà dire judiqu'e eque la mort l'en seria l'aige de y co, '(na) quas au mois avant [Il au 3/3], la queuf el president l'aige de l'entra l'aige de y co, '(na) quas au mois avant [Il au 3/3], la queuf el president l'entra l'aige de l'entra l'entra

s. Dans les Vies des Peres de M.s d'Andilli, s. s. p. 313. 625. 2. en y comprenant fant doute les quatre qu'il passa dans un bourg pour le convertir Ecce ij

The state of the s

SAINT ABRAHAM PRESTRE: S. Ephrem mourut : [ & c'est ce qui nous a fait mettre sa naissan-

ce vers l'an 300. ] \$ 3.24. #\$ 35. \$\$ 3.24.

e\$ 4.41, \$ 5.24-41.

5 24.

13.

13.4 \$ 4.

F-437.£

15.

'Il y vécut "dans une grande aufterité, \* ne mangeant pas mes. &c. me de pain, b dans les veilles, dans les larmes, dans l'humilité, dans une charité, e & une douceur egale envers tout le monde, 'sans jamais changer durant tant d'années, fans se relascher, fans s'ennuyer, ou plutoft fans se raffasier amais de la douceur de la penitence; regardant chaque jour comme celui de sa mort. Il ne palla jamais un feul jour fans verfer des larmes: & jamais au contraue on ne le vit se laisser aller mesme à un souris. Au milieu d'une vie si dure & si austere, il conserva toujours un vifage frais, un air agreable, & un corps qui ne manquoit point de force ni de vigueur, parceque la grace de Dieu qui le foûtenoit, fuppleoit au defaut de la nourriture. Il femble qu'il y ait eu aussi quelque espece de miracle dans la durée de ses habits.

Dieu recompensa [plus avantageusement] sa pieté par la lumiere, la fagetle, & l'intelligence que la grace luy donna; de forte que sa reputation se repandant de toutes pares, 'on accouroit à luy de tous coîtez pour profiter de ses discours. Toutes fes richeffes confittoient en 'un manteau une tunique de poil de expire chevre, un petit plat pour manger, '& une natte de jonc pour se

P.742 \$ 4m coucher. Car il ne travailloit à rien tant qu'à degager son cœur & son esprit de toutes les choses temporelles, pour l'appliquer à la priere, & à pleurer ses pechez. C'est pourquoi son pere & sa \$ 6.7. d 9 4. mere eltant morts, "dix ans aprés qu'il les eut quittez, il pria un vers l'an ami de distribuer aux pauvres les grands biens qu'ils luy avoient 3306

laislez, fans s'en embarasser davantage. 'Il rettoit encore quelque chose de cette distribution , lorsque 1 8. l'obeissance l'obligea de quitter sa retraite pour aller travailler

à la conversion d'un grand village du diocese où il vivoit, dont tous les habitans effoient payens, & si attachez à leurs superstitions, que jamais ils n'avoient voulu ecouter ni divers 'Prestres P 4 \$7.6.41 & Diacres que l'Evesque y avoit établis, 'ni un grand nombre de p.742. 9 5. solitaires qui avoient entrepris plusieurs fois d'y travailler. Ils persecutoient mesme si cruellement ceux qui leur venoient prescher la foy, qu'ils avoient toujours esté obligez de se retirer sans rien faire: 'L'Evefque [ d'Edesse ] extremement affligé de leur

dureté, proposa d'y envoyer Abraham, comme le plur grand serviteur de Dieu qu'il connust, & le plus capable de les convertir par sa charité & par sa patience. Tous ses Ecclesiastiques entrerent dans fon fentiment . Ils vinrent tous enfemble à la cellule SAINT ABARAHAM PRESTRE. 789 du Saint, & aprés'une longue ressistance, ils forcerent enfin son 16.7, humilité, Temmenerent à la ville, où l'Evesque avec bien de 17. la joie l'ortomas (Prestre, ] & l'envoya travailler à l'ou rage du

Seignour. Ille fitfaurant en priant Dieu pour ce peuple, dont la dureté # 1.

meline le touchoit de compatifion qu'en leur préchant la venté. Il employa ce qui luy retibut de lois hai y buitt promitenent une epile, fort belle & fort ornée; de forte que les labitants 1.

vervioient tous les jours la vivi par teuriofié: 8 que qu'en qu'en fac de l'entre des magifiras, de peut-effect de la fait de de fon littoire di la partie de l'entre l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre l'entre de l'entr

Julque là il avoit fouvent paffé au milieu des idoles, [ dont le P437-6 village effoit plein, ] en le contentant de gemir & de pleuter de-vanc Dieu, làns dire mefine une pante! (Maja alors animé d'un nouveau zele, Jen fortant de l'egille, i lalla brifer[toutes] les ido-P441-18 et du bourg. & renverfer leurs autels, [ autonifé par le mouveau.

V. Conslaw-ment de l'Élprit de Dieu, autant que par l'es loix que le grand
11-51946 Conflainn avoit défa publiées. I Che prolles furieux le jetterent fur luy, le foueterent, de le challerent de leut bourg/Ily 19revins auditoft, d'éx èna lla prieu de pleurer pour eux à l'egliée.

Ils furent tout étonnez de l'y trouver le lendemain, de il prie
cette occasion pour leur parlermais au lieu de l'ecouter, ils le
battierne cruellement, d'e le trainerent par les piez avec une papel,
code jurque horn du bourque, da aprés l'avoir acarbél de coupete,
pierres, de le croyant expiré, ils le laifferent quasi finavie Ainfi passif, fina
às.

ks. is hurné étrangement (urpra; l'orique le lendemain lis le virent encore dans l'egilié e, qui chantot les loliages de Dieu tout debout : ôc cependant leur étonnement Échangeant en fureur, lis le traiterent encore comme lis avoient faits a veille. "Il patia trois ara de la forte, dans ure fuite perpetuelle de 11-fuffiarsex de deolueur. Mais quodop on le battif, qu'on l'ou-fuffiarsex de deolueur. Mais quodop on le battif, qu'on l'ou-

fouffrances & de douleurs Mais quoiqu'on le bastifi, qu'on l'outragealt, qu'on le trainaid par les piez, qu'on luy fill endurer la faim & la fort; au milieu de tant de maux, il paroificit comme un diamane, fins tebranie; primais, fans voir aucun mouvement de colere ou d'averfion pour ceux qui luy faitifient tant de maux.

Au contraire, plus ils le maltraitoient, plus il les aimoit: au milieu de leurs milleries & de leurs insultes, il ne cessoit point de les exhorter & de les instruire avec toutes les marques de la charité la plus tendre.

fir

Enfin Dieu exauça ses prieres & ses souffrances; & le jour de fa misericorde estant arrivé, ] ces infideles amassez cous ensemble [par quelque occasion , ]commencerent à se témoigner les uns aux autres l'admiration où ils estoient de la patience & de la charité du Saint ; & qu'affurément il falloit que ce qu'il leur prefchoit full bien veritable; & qu'ils pe pouvoient mieux faire que &c. d'obeir à Dieu qui leur parloit par sa bouche. Sur cela , ils s'en allerent en foule à l'eglise, où le Saint voyant qu'ils venoient pour renoncer à leur erreur, les recent avec toute la joie dont son ame

estoit capable. Il les instruisit sur le mystere de la Trinité con- ke. fubitantielle, loc fur les autres points de la foy, loc les battiza en-

fuite jusqu'au nombre de mille personnes.

Il patla encore un an entier avec eux, "les instruisant jour & &e. nuit pour les fortifier dans la pieté. Mais quelque amour qu'il \$14. f 15 eust pour eux, la crainte d'estre obligé de changer sa maniere de vie, ce qu'il n'avoit point fait au milieu de tous les maux qu'il Ø 12. 505.

avoit foufferts, '& de se trouver embarassé dans les soins de la terre, fit que les jugeant allez affermis dans la foy & la charité, il se retira la nuit, aprés les avoir encore recommandez à Dieu par une priere tres ardente, & avoir beni le village par trois fi-

nes de Croix. On peut juger de la douleur où fut ce peuple, lorfqu'on ne le vit plus le lendemain, & que ceux qui l'allerent chercher partout, ne purent avoir de ses nouvelles . Ils eurent recours à l'Evelque, qui l'ayant aussi fait chercher inutilement, vint avec tout fon Clergé consoler ces nouveaux Fideles, & il en \$ 170

choifit quelques uns qu'il fit Lecteurs , Diacres , & Prestres Le Saint quand il le sceut, en benit Dieu, & s'en retourna alors à son ancienne demeure, où il s'enferma comme auparavant : & ses brebisy venoient pour recevoir de luy les paroles de la vie.

\$ 18-1E Le diable irrité des avantages qu'il venoit de remporter fur luy. Tattaqua plufieurs fois visiblement : mais il fut toujours re. &c. poullé par l'humilité & la confiance qu'Abraham avoir en Dieu, 613 'sans avoir pu seulement luy faire peur: & le Saint sans s'amuser à luy, ne fongeoit qu'à s'avancer de plus en plus dans la vertu.

Quand il apprenoit que quelqu'un marchoit avec ardeur dans le cheminde la pieté, ou qu'un autre offensoit Dieu par ses crimes, il ne manquoit point de demander dans ses prieres la perseve-

192

rance pour l'un , & la grace du falut pour l'autre. Il estoit assurément rentré dans la solitude en la 38 année de vers 338. fon âge, Tlorsqu'on luy amena Marie sa niece, que son frere en \$25.34. mourant avoit laissé orfeline. Elle n'avoit encore que sept ans; & peanmoins le Saint fit auflitost distribuer aux pauvres les grands biens que son pere luy avoit laissez, & la fit mettre dans une cellule proche de la sienne, où il y avoit une senestre par laquelle il l'instruisoit. Elle profita tellement sous sa conduite, \$15.16,12/p.446. qu'elle devint parfaite imitatrice de sa vertu; "à quoy S. Ephrem ". contribua aussi par les exhortations qu'il luy faisoit, [lorsqu'il " P746.121,

venoit voir Saint Abraham J Cependant'au bout'de 20 ans felle 26 ans felle 26 ans felle 16 au fellaiffa malheureusement tromper par un faux moine, qui l'a 19 au fella fellaiffa malheureusement tromper par un faux moine, qui l'a 19 au fella voit vile par la fenestre en venant souvent voir le Saint. Ce cri- Prinfarat. me la jetta dans le desespoir ; & au lieu d'avouer sa faute à son \$ 37. oncle, pour se relever & embrasser la penitence, 'elle ne songea 1 st. qu'à le fuir , & s'en alla dans une ville , où elle s'abandonna entjerement au peché durant deux ans.

'Le Saint ayant remarqué que depuis deux jours il ne l'enten- # 30. doit point chanter des pleaumes, 'comme elle avoit accoutumé \$ 25. de faire avec luy, il l'appella pour luy en demander la cause : & 1 po. comme elle ne répondit point, il jugez aussitost que le dragon l'avoit engloutie, felon un fonge qu'il en avoit eu . Il pleura & 129. pria fans cesse pour elle. 'Mais' au bout de deux ans, ayant scen le lieu & l'état deplorableou elle estoit, il prit un cheval,& un habit de foldat, avec un grand chapeau qui luy couvroit le vifage, & ils'en alla à l'hostellerieoù elle logeoit. Il dit qu'il venoit # 31exprés pour elle, le fit appreller un grand souper: & lorsqu'enfin if se trouva seul avec sa niece, il se fit connosstre à elle. Elle se sat. trouva dans une surprise & une confusion étrange. Mais le Saint \$27.38 p. 143.6. luy témoigna tant de bonté, & l'affura tellement de la misericorde de Dieu, à qui il luy promit de fatisfaire pour elle avec S. Ephrem, qu'enfin elle reprit courage, & se resolut de s'en revenir 1 39avecluy, pour achever le reste de ses jours dans la penitence. Il luy fit laisfer là tout ce qu'elle avoit d'argent & de hardes, comme le tenant du démon qui l'avoir trompée; & la fit monter fur fon cheval qu'il conduisoit à pié.

[Nousne touchons qu'en un mot ] une histoire si edifiante & 135. fi admirable, 'qu'on peut dire estre l'action la plus sainte & la P4436 plus grande que S. Abraham ait jamais faite. [Il faut estre un S.

s. On pourroit auffi l'entendre de fon Age,comme font les menologes des Grece: [En ce cas, toll.p.414.8. on ne l'aura amenée à S. Abraham que vers l'an 345, & le Saint pourra n'effre rentré qu'alors dans fa folitude. ]

Ephrem pour en marquer le detail, & y faire les reflexions P.747. \$ 40.43. qu'elle merite, auffibien que pour representer ] avec quelle ardeur cette heureuse pecheresse embrassa la penitence, & la pratiqua'durant les 15 ans qu'elle vécut encore depuis, dix ans jusque veis £ 41.43. \$ 40. avec fon oncle,& cinq depuis la mort de ce Saint. 'Dieu voulut 375 mesme luy accorder une marque qu'il agreoit sa penitence, en

VILP.I.4P.372. Iny donnant la grace de guerir les maladies, 'au bour'de trois Nove 4. ans qu'elle y fut entrée. Et tout le peuple venoit avec foy luy demander ses prieres. On assure qu'à l'heure de sa mort, il parut fur fon vifage une splendeur qui fit glorifier le Seigneur à tous ceux qui effoient presens.

S. Abraham passa ces dix dernieres années de sa vie, en glori-Boll 16,mars, p. 745. 6 41. fiant Dieu de luy avoir donné cette confolation dans sa vieillesse. Il mourut enfin'agé de 70 ans, 'fortant de ce monde comme un vers 370. £ 42. chevreuil qui s'echape des pieges qu'on luy a tendus, avec un visage si plein de joie & de beauté, 'qu'il paroissoit bien que les Anges estoient venus recevoir son ame. Presque toute la ville P-444-2

[d'Edesse ] voulut estre presente à son enterrement ; chacun se pressa avec devotion pour s'approcher de ce corps si chastes & si faint, lot pour emporter ce qu'il pouvoit de ses habits, comme la benediction de sa maison : & on assure que tous les malades qui le toucherent furent gueris à l'heure mesme.

P434.14-

416.

\$ 1 ,2.

125

Les Grecs font la feste de S. Abraham & de S. Marie sa niece, Men.p 1624 le 29 d'octobre, 'auquel ils en font leur principal office, conjointement avec celui de S.te Anastasie: \* St l'on croit que cet office a esté composé par un Saint Joseph qui vivoit au IX. fiecle . bLes 434- 6 6.7. Cophtes font auffi de S. Abraham le dernier du mois Babaifou Pauphi, c'est à dire vers le 27 d'octobre. ¡Les Latins ne l'honorent que depuis peu, tantost le 29 d'octobre avec les Grecs, tantost le 16 de mars auquel Baronius l'a mis dans le martyrologe Romain. Et eux & les Grecs le nomment quelquefois feul, & quelquefois avec sa niece.

[Quoique S. Ephrem nous donne une si grande idée des vertus de S. Abraham dans l'histoire de sa vie, Jil avoit neanmoins fait P.748, 6 to un ouvrage exprés pour nous les reprefenter, [ Mais nous ne l'avons point aujourd'hui.]

5. MOYSE,

ઋદારાન અંદારાન અદારાન અદાર અદારાન અદારા

## SAINT MOYSE. SOLITAIRE

ET PREMIER EVESQUE DES SARRAZINS.



fignific volcur.

OBLIGATION de faire entendre l'histoire de S.Moyfe, nous engage à parler de la converfion des Sarrazins. Nous y joindrons aussi une partie de ce que les anciens di fent de plus memorable de ces peuples devenus si celebres depuis le VII. fiecle par la fuperstition de Mahomet, qu'ils

embrafferent alors les premiers, & par les grandes conqueftes qu'ils ont faites dans l'Orient & dans l'Occident.]

'Les Sarrazins habitoient dans le IV. fiecle en divers endroits Boll 7. feb.p. 43de l'Arabie, a qu'Ammien semble leur attribuer toute entiere : & on voit en effet que ce nom qui d'abord effoit propre à une \$ 14. p. 12. feule nation d'entre les Arabes, s'est ensuite étendu à toutes les autres, qui ne laissoient pas de conserver encore chacune leur nom particulier. [ On voit ce me semble par les anciens histo-riens, qu'ils s'étendoient encore beaucoup dans les deserts de la Mesopotamie & de la Syrie.]'Ammien remarque qu'on les avoit Amm.L13.p. autrefois appellez Scenites, [ peut-eftre ] e parceque courant tou- eBoll-richt s. rate exmite jours la campagne, ils n'avoient point d'autre demeure que leurs p 41. tentes. Ce foot les mesmes qu'on appelle aussi Ismaelites, du Soi 1.6.c., 2.2. nom d'Ismael fils d'Abraham & d'Agar dont ils tirosent seur 700.d.

room a linuar insu a communication and Agareniens, com-origine: (300 wient qu'on les appelloit auffi Agareniens, com-me on le voit dans les péaumes.) Joseph dit auffi que les Arabes p 45,64. font descendus d'Ismael. Divers anciens disent qu'ayant honte 13 Hierans (1817).

de cette origine, & voulant faire croire qu'ils ne descendoient (1817).

(1817) Hierans (1817).

pas de la servante, mais de Sara, qu'ils prirent le nom de Sarra-

zins. Neanmoins les savans de ces derniers temps, aiment mieux e.18 p.700 700. croire qu'on leur à donné ce nom, parceque Sarak en arabé 1000.00, 1.48.00

Ils le portoient dés le temps de Pline & de Protemee qui ses ont connus fous ce nom. 

Ils firent parler d'eux du temps de M.

Eafin pija

Aurele, & ils battirent les Romains fous luy ou fous Commode b Ammaliae, bandant de la Ils le portoient dés le temps de Pline & de Ptolemée qui les Boll. § 2. p. 431 Hift. Eccl. Tom. VIL

Nig. p.77. 4

SAINT MOYSE.

fon fils. 'S. Denys d'Alexandrie parle des courses que les Sarrazins faisoient vers l'an 250. Scythien le premier auteur des soa Cyr,cat,6.p. lies des Manicheens, effoit Sarrazin. [ Ils effoient divifez en plufieurs nations: chacune avoit fon Prince, à qui on donne ordinairement le titre de Phylarque, comme qui diroit chef de nation ou de tribu; & ils se donnoient les uns aux Romains, les autres

Amm.l. 14.p % aux Perfes, felon qu'on leur faifoit un meilleur parti. ] Nous ne parlons point de leurs mœurs plus que barbares, dont on peut voir la description dans Ammien.

Pour leur religion, la longueur du temps & le commerce des nations voifines, leur fit peu à peu oublier & leur origine & les traditions qu'ils avoient receues d'Abraham . Ils adorerent les idoles auffi-bien que les autres peuples. Ils estoient principalement attachez au culte de l'étoile de Venus Hors cette supersti-Boll 7 feb 13 p. tion, 'on pouvoit dire qu'ils n'avoient point de religion, ni de fentiment pour quelque divinité que ce fust, d'où vient queSaint Cyrille de Jerufalem dit que Scythien n'avoit rien de commun. Hier, in Hier, 9. ni avec les Chrétiens, ni avec les Juifs. 'Ils conferverent neane Sor.p. 70 r.a. moins la circoncision, e l'usage de ne point manger de cochon, Hier, in Jov, La. ('ce que Saint Jerome semble attribuer à la rareté de cet animal en p.74.0.

d Sut.p.701.a. leur pays, ) d & beaucoup d'autres choses qui leur estoient communes avec les Juifs. La frequentation qu'ils eurent avec eux dans la fuite des temps , & qui leur fit reconnoistre qu'ils ve-

noient tous d'Abraham, effoit cause que plusieurs d'entre eux, observoient les ceremonies Judaïques, 'Il y en eut aussi qui par la communication qu'ils avoient avec des Prestres & les solitaires d'alentour & touchez par la sainteté

de leur vie,& par leurs miracles, embrasserent la religion Chré-Hier.v. Hil. p. tienne peu de temps avant l'empire de Valens Saint Hilarion qui avoit formé un monastere auprés de Gaza, fut un de ceux qui y contribua de cette sorte. Il en guerit plusieurs qui estoient possedez,& il en convertit un grand nombre dans une ville nommée Eluse, dont ils ne luy permirent point de sortir qu'aprés qu'il

leur eut tracé la place d'une eglife. Sozomene raporte la conversion d'un de leurs Princes nommé Zocome, qui fut suivie de celle de tous ses sujets, parcequ'un faint moine suy avoit obtenu de Dieu un enfant.

'Un solitaire de Raîthe nommé Moyse, sit aussi par ses mira-00. cles, que presque tous les habitans du canton qui borne le desert Hier.loc.h.r.3 de Pharan, habité par les Ismaelites ou Sarrazins, embrasserent Compliation la foy Chrétienne. Il convertit mesme le Prince des Ismaelites 124-127-125.

Soul. 6.c, 38.p. 701.a.b.

347.8.

Soz p.701.d.

Combfaft,p,

SAINT MOYSE.

de Pharan nommé Obedien, en le delivrant du demon ; & ce p.101.
Prince se fit battizer avec beaucoup d'autres de sa nation.

'Ils n'eurent neanmoins aucun Evefque avant S. Moyfe dont 502,070022, nous parlons ici, que Mavie ou Mauvie demanda pour terminer la guerre qu'elle avoit àvec les Romains. Elle ettoit femme d'un p.609.5.

in guerre qu'est cours de s'écontain de la course de la constant de l'ambient par le prince allé de l'Empire, [ de ce peut eltre Jeuli qui avoit traité Thousand, avec Valone en 37 ° La morréere Prince [ qui arriva apparent aux partier des 37 ° June prince l'attait, forma une guerre ; dont Rufin, s'étaitent aux partierent des partierent des partierent de l'aux part

V. lis note. Thrace en 377 Car'la guerre des Sarrazins finit au plustard cette année là. I

année la l'entre reine avoit déja receu la lumiere de la connoisi Tubriale avoit. Mavie leur reine avoit déja receu la lumiere de la connoisi Tubriale avoit faince de Deu "Quelques uns pretendente qu'ille effoit Romaine Mariane de Deu "Quelques vous pretendente qualiter. Par le conferit donc à la paix que Valens luy Responser, demandoir, pourru qu'on luy accordant floré peur Deréque de Novallon de manuroit dans les defens vaisin des pays de cette Rome, e une product de l'éconsystement de la conferit de l'entre sur le conferit de l'entre de l'en

Les Generius Rómains n'eurent pas de peine à accepte 18 000 passone condition que Marie leur demandioi. Et Vallers à qui ils en 500-250-20 donnerne avis, s'eur commanda de l'executer prometenene, i de Responsadonner avis, s'eur commanda de l'executer prometenene, i de Responsadonner avis, s'eur commanda de l'executer prometenene, i de Responsacefloit la ville la plus proche pour y recevoir l'ordination epider-listin pespcopale. Il flut donce pits d'ammeda Alexandrie, pour y efter Ba. Hud-

V. Infarinatere par Luce, ["qui's'y effoit emparé du throne epifopal en 373.

1 \*\*19\*\*156\*\*\* a prés la mort de Saint Athanale, & qui y commettoit d'horribles

cruautez : contre tous ceux qui ne vouloient pas effre Ariens

comme [uy.]

Ffff ij

SAINT MOYSE.

'Aush tost donc que Moyse le vit venir pour saire la ceremo-Ruf.p. 180

Thart, p. 695-8. nie, il luy dit en presence de tout le peuple & des Generaux qui hastoient cette ordination : J'avoue que je fuis indigne d'un ministere si fublime; mais si l'ordre de la providence veut que j'y " fois appellé, quelque indigne que j'en fois, je prens le Dieu du « ciel & de la terre à témoin, que Luce ne mettra point sur moy «

Thert.p.693.b. des mains teintes & fouilkes du fang des Saints. Les prieres d'un " tel homme sont incapables d'attirer la grace du S. Esprit.

Ruf La, c, 6, p.

'Luce ne put fouffrir un affront si grand & si public, Ildit à Moyfe qu'il ne devoit pas condanner si facilement une personne dont il ignoroit la croyance : Que si on luy en avoit fait de mauvais raports, il estoit prest de luy faire à l'heure mesme une declaration de sa soy, & qu'assurément il s'en fieroit plutost à ce qu'il auroit entendu luy mesme, qu'à ce que d'autres luy en auroient dit. Mais le Saint fans l'ecouter davantage: Cessez, Luce, « luy repartit-il, cessez de pretendre me tromper comme les autres « par tous vos deguisemens. Je scay fort bien quelle est vostre " croyance. Les ferviteurs de Dieu condannez aux mines, les " Everques exilez, les Prestres, les Diacres, ou releguez en des " lieux où l'on ne connoilt point J. C, ou expolez aux bestes , ou " confumez par le feu, en font des preuves manifeltes. Croirons- « nous plutoft à des paroles, qu'à ce que nous voyons de nos yeux? « Pour moy je fuis affuré que ceux qui croient comme ils doivent, « Thart.l.4 6,10. en J.C.ne commettent point ces cruautez. Theodoret & Socrate " p.695.b|Socr 1. raportent le mesme discours, mais changé dans les termes & dans la maniere,

4.c.36.p.s; 3.c.d Thdrt.L4-C.10.

D.60 t.g. Ruf.1,2,c,6,p, 254-4,

'Luce l'entendit avec un étrange depit; & sa fureur l'eust aisément porté à tuer le Saint, si l'on n'eust eu peur de rallumer la guerre des Sarrazios. De forte qu'il fut forcé avec une extreme honte par la necessité des affaires de l'Etat, de consentir qu'il Thdr.p.695.c. fust facré par les Evefques que luy mesme avoit exilez, 'comme Sorr.La.c.36.p. Moyfe l'avoit demandé: 'Les officiers Romains le menerent

pour cela à la montagne, dit Socrate. [ Je ne fçay fi c'est la ville de Diocesarée en Palestine, où Luce avoit fait bannir onze Everque d'Egypte, ou quelque lieu plus proche où l'on en eust relegué d'autres.]

Rufpito, oz p.700,d Thdrt.1.4.c.20.

'Anrés avoir ainsi esté facré [par les Confesseurs, Jon l'envoya aux Sarrazins qui l'avoient demandé.'Il ne trouva parmi eux que Thplan, p. 55.4. fort peu de Chrétiens : mais il en convertit un grand nombre, qu'il amenoit à la connoiffance de la verité par ses instructions & ses miracles. Il conserva toujours la pureté de la foy & de la

S A I N T M O Y S E.

communion Catholique. Il maintin cette nation farouche en
paix aveeles Romains. Ufuard, Adoa, Nocker, & plufieurs Boll, Mapay,
autres anciens martyrologes, marquent fa felle le fettierne de 113.

fevrier.

On trouve an Euflathe Evrefigue des Sarrazins dami la feconde § 1,000-1,000.

Phenicie, qui affifia au Concile de Calcodoine, éc qui fourfervir \$20-593-0.

Pepithre fynodique que les Prelats de fa province Certrivene en 438 à l'Empereur Leon, pour la définife de ca Concile. [ ] en ci fagu y'il autre de l'Eun des finencheunde Saim Moyle Car pour Pierre Auxiliaits, éc Jean, antif Evedques des Sarrazins de Pasenno Leon, de de demier affitia autilia na Concile de Calcodoine, Consp. Au. bet. [ 3' de cont de demier affitia autilia na Concile de Calcodoine, Consp. Au. bet. [ 3' de control en control de l'acceptant de l'accept

que, J'comme on le peut voir amplement dans la viedecc Saint. Contact. 1-04.

"Mavie demenu trojustru sine avoc les Romains, depuis qu'elle d'abert, prat-a, en eut obtenu un Evefque; 'de elle envoya du fecours à Valens 1-5-41-9-84-1, contre les Gost) en J'g3, 'dont il le fervir tres avantageulement. Zo-641-87-1.

Elle maria mefine fa fille à Vichor General den Romains g'illultre Son-1-4-1-54-3 par fon zele pour la foy Carbolinque, audit-bienque pour fos gran-3-6-1-1-1.

par fon zele des dignitez. Nous aur

Nous aurions pu joindre à l'hiftoire du premier Evreţine des Posta, kiiris Sarrazion, un abregé de celle de quiesques Marry, d'ore la plut part efforiera apparentment de cotte nation , de qui parufficir avoir effe therea donale gauer menfine que Marrie fai Valiens vene l'an 373, foit qu'ellene full pas encore Chrécienze, foirqu'elle ne puff pas empecher les defortes de les genotagine in efforiere pas, foit que d'autres Sarrazion fuffent joints avec les fujers dans la metine guerre. Mais nous avons cru qu'il valort mieur pariticulier de ces Saints, pour traiter avec plus de liberté de d'étendule et qui les regardes.



\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\*\*

Lauf,c.g.p.911, Vit.P.1.6.c.3. 6

TRE les anciens solitaires de Nitrie, Pallade. parle avantageusement de l'Abbé Or 'ou Hor. Mais il avoit demeuré en Sceté avant l'an 356. (& avoit deflors fans doute beaucoup de reputation, I puisou on s'étonnoit comment Sisoi avoit

quitté Sceté où il vivoit avec luy, pour aller de-Laufe, sport, meurer fur la montagne de S. Antoine. Pallade le qualifie simplement Ascete, mais il dit que c'estoit un homme admirable, & qui selon le térnoignage de tous les freres, avoit beaucoup de alVit.P.1.6.03. vertu. On affuroit particulierement qu'il n'avoit iamais dit un

mensonge, jamais fait un serment, amais prononcé une malediction contre personne, & mesme n'avoit jamais parlé sans necessi-Cotel g.p.709.b té. Et il disoit quelquesois à son disciple Paul, Prenez garde de " n'apporter jamais en cette cellule aucune parole de dehors.

On remarque de luy & d'un autre solitaire nommé Theodore, que leur vertu estoit établie sur des fondemens tres solides, & 2.700.2 b|825.2| que quoy qu'il arrivast, ils en rendoient graces à Dieu. Travailit.P.appd 47. lant enfemble à faire une [nouvelle] cellule, dont ils couvroient déja le toit avec du mortier, ils se dirent l'un à l'autre : Mais si «. Dieu nous visitoit presentement, [ & nous appelloit à luy, ] que « ferions nous? Sur cela ils se mirent tous deux à pleurer, & se re- «

tirerent dans leurs cellules, fans achever seulement l'ouvrage qu'ils avoient commencé. Entre toutes les vertus de l'Abbé Hor, on marque particulie-

rement qu'il excelloit en humilité. 6 Aussi il avoit pour principe que la couronne d'un moine est l'humilité, & que pour la conferver lorsque nous nous sentons tentez par la vanité, 'nous n'avons qu'à fonder le fond de nostre conscience, & nous demander fi nous avons accompli tous les commandemens, fi nous aimons nos ennemis, en forte que nous fentions de la douleur des pertes. qui leur arrivent, si nous nous regardons comme des serviteurs inutiles, & plus grands pecheurs que tous les autres. [ Il faut peu de lumière & d'humilité, pour reconnoiltre que nous ne formmes pas arrivez à cette vertu: l & si nous crovons y estre arri-

P.913.2.

P.710.713.

Cotel.g.t.n.p. 642.b. 6 p.211.0.

SAINT HOR.

» vez, assurors nous disoit-il, que cette pensée est capable de ruiner.

n entierement nostre falut.

III avvoit gande aussis d'appenuver qu'on puts l'elever aussissis d'un autre, comme plussibère on plus suitence Metres vous, dissis"il, aussissis qua l'appenuve de l'activité (DEN 18 18 17, dans un »fejrit de pauverté de d'une chaires finence, depenu que vous ne succombiez à l'esprit de vaniré, & que vous ne perdiez tous vou travaux. Que cedui qui parsidit débout craigne de tomber, de loyez travaux. Que cedui qui parsidit débout craigne de tomber, de loyez travaux. Que cedui qui parsidit débout craigne de tomber, de loyez tomber a l'activité sois (que desirue des propries produit, avec tomber de luy dire un more (d'instructione)) il suy répondit, Avec d'once, (repartir le baire, d'étaire et que mour a l'active vu d'aire. Sois le pria de l'explaquer un peu davantage; d'auton il luy dix; Vous vorsez que (elon le jusement que le sis de moy, je s'isis

"a audeflous de tous les hommes.

Comme il favio qu'on per de baucoup quand on eft loilé & PAPILE,
honoré plus qu'on ne menire, et qu'au contraire eclui dont la
honoré plus qu'on ne menire, et qu'au contraire eclui dont la
vertu n'aura pois et leit honorée des hommes, fera honoré de
Dieu, [il fignit sut ce qui pouvoir le relever aux yeux des hommes. ] 'La Comme Longin eclebre par fa pieté & par fe grandes, PAPILE,
aumolose, fe rencortant dans le quarrier on Hor demeuroit, il
doubaits de le voir, de priu na une foitaire de l'y moner. Celui-ci
en parla au Saint, luy relevant la vertu du Comte: Surquoi Hor
"récondit; Addrenent il ell'homme de bien: mais qu'in per re-

truste 30

» tende pas paffer ce torrent, ni me venir voir.

[Il pratiquoir peut-ellivencore en cela une autre de fes maximes,
qui ell ) qui lí faur fair abólument les hommes, on lé jouer d'eux paris,
en voulant bien leur paroifite fou (& deraifennable) en quantité
de rencontres [Ceft à peu prés ce que S. Patin à d'ut-l'opul;

Dans toutes les peines [ qu'on peiu avoir les uns à l'égard des Printée autres, ] lu re vouleir poirs qu'on en accultât jimmàs d'autres que » foy meline & fes pechez: Et quand hous croyons, difoit il, que Printmolte frere à ton, re doutons pas qu'il ne croie la meline chois » de nous . Chinfi ne pretendons pas nous accorder en nous juliifiant, mais en nous contannant chinen de nofre colfé ) Pour la medifance, il la regardoir comme la mort de l'ame. Celt pourquoi s'il arrivoir qu'on diff quelque parde contre un autre, il

vouloit que dés que le remors de nostre conscience nous en avoit

1..., flultus diverfa fequentibus effe.

### SAINT HOR:

avertis, nous allassions aussi tost luy avouer nostre faute, luy en demander pardon, & luy donner des affurances de ne nous plus

laisser tromper auxillusions du demon.

P-700-C

P.7 10.1

R6424.

457-454

715.

Pour luy il estoit bien eloigné de blesser en quoy que ce fust la charité du prochain, comme on le peut voir par cette histoire. 1 Paul son disciple alla une sois pour luy acheter des branches de polmier, & n'en trouva point que d'autres n'eussent retenuës en donnant des arrhes, ce que pour luy il ne faifoit jamais & quand il avoit affaire de quelque chose il envoyoit l'argent pour l'acheter & le payer en mesme temps. Paul fut donc en un autre endroit. où le jardinier luy dit ou un autre luy avoit donné des arrhes il y avoit déja long-temps, mais qu'il n'estoit point encore venu querir ce qu'il avoit retenu, & qu'ainsi il pouvoit le prendre. Paul s'en revint donc avec ces palmes mais quand il eut dit à Hor ce qu'il avoit fait, le Saint en frapant des mains, protesta qu'il ne travailleroit point d'un an, [ plutost que de se servir de ces branches; ]& il obligea Paul de les reporter.

'Siloï dont nous avons parlé ci-dessus, le vint voir un jour qu'il estoit malade depuis dixhuit ans, & il avoit alors avec luy un disciple nommé Athré, qui estoit d'un autre pays que luy ce qui ne les empescha pas de demeurer tout à fait unis ensemble tant qu'ils vécurent, Athré excellant dans la vertu d'obeissance, comme Hor dans celle de l'humilité. Sisoi demandant quelque instruction, Hor luy dit; Quelle regle vous puis je donner? Imitez "

tout ce que vous voyez de plus parfait. CarDieu affifte celui qui "ininici. fe force à faire plus qu'il ne peut, & qui se fait violence en toutes « chofes.

Sisoi passa quelques jours avec eux pour connoistre davantage leur vertu,& il vit une epreuve admirable de celle d'Athré. On luy avoit apporté un petit poiffon, qu'il accommodoit pour l'Abbé Hor . Comme il le fendoit avec un couteau , il entendit Hor qui l'appelloit; & aussi tost, sans prier le vieillard d'attendre qu'il eust fait, 'il laisse le conteau dans le poisson à demi coupé, & court pour voir ce qu'il vouloit. Sisoi admira cette obeillance si

promte 'Melanie qui vint à Nitriefen l'an 367, ly trouva encore S.Hor, mais il estoit mort lorsque Pallade y arriva [ en l'an 391.]

Vic.P.Lz.cz.p. 'Rof Weide paroift l'avoir confondu avec l'Abbé Hor ou Or, que Petrone vit, âgé de 90 ans, [ vers l'an 394, ] comme il nous 1.8.e g.p.714. l'apprend par la plume de Rufin . Et en effet , l'histoire de ces deux folitaires est mélée dans le latin de Pallade: [ Mais dans le

grec il n'y a rien de ce que dit Rufin, non plus que dans l'ancienne traduction, ni dans le paradis d'Heraclide. Et aussi quoiqu'ils aient vécu dans le mesme temps, il y a bien de la disserence entre un solitaire particulier de Nitrie, [ car il ne paroist pas que celui dont parle Pallade fust autre chose, ] & un Abbé superieur d'un fort grand nombre de moines dans la Thebaide, ] Rufin parle 1.2 c.2. p.457. amplement de cet Abbé, & avecdes eloges magnifiques Sozo 458. mene en dit quelque chose aprés luy: b Mais au lieu que Rusin 67,672.

dit que n'ayant point appris à lire, Dieu luy en donna la science b Vil. Rea. P. par miracle; Sozomene qui a fans doute mal pris fon fens, dit . Soz. p. 678-4que n'oubliant riende ce qu'il avoit une fois appris il n'avoit que faire de livres. S Jerome met Or dont parle Rufin, au nombre de Hier.inCie.p. ceux qu'on ne doutoit point avoir esté Origenistes, & condannez \$52.00 comme tels par les Evelques (Nous n'avons point les actes ni les particularitez de cette condannation pour favoir ce que c'estoit: & Theophile, qui fans doute en a esté l'auteur, n'est pas d'une integrité si reconnue dans l'Eglise, que tous ceux qu'il a condannez, doivent aufli-toft paffer pour coupables.)

Les Grees basoneria au nombre dei Sainsi le y 4 aoust, un S. Messa-s tel Hor mort en pair, Ce Cel da paparemnne celui qui lus on troma Belano, pitta par Pallade. ¡Quedques Latins en mettera auffi in le douzieme VI Pa-pa-y-i, de donorembre, qui el plantof claule de Min ji los Rodreside rire que vraitemblablement il n'el pas mort dans l'herefie, [quand si demonstrate que vraitemblablement il n'el pas mort dans l'herefie, [quand si demonstrate que vraitemblablement il n'el pas mort dans l'herefie, [quand si demonstrate que vraitemblablement il n'el pas mort dans l'herefie, fe quand si demonstrate de l'accompany de l'



Hift. Eccl. Tom. VII.

Gggg



# APOLLINARISTES.

## ARTICLE PREMIER.

Herefie des Apollinaristes sur l'ame de J. C.

Epi.77.c.1.p. ep.257-p.96-97.



ENVIE que le demon porte aux hommes,ne luy permet pas de laisser jamais l'Eglise en repos Il luy suscite de temps en temps de nouveaux ennemis pour tascher de la détruire. Il emploie meime affez fouvent pour la combatre les plus confiderables de fesenfans, & ceux pour la vertu

& les grandes qualitez desquels elle avoit plus d'estime & de respect. Ce fut en cette maniere que [ voyant les Ariens prests à fuccomber fous la force de la veriré, qu'ils sembloient avoir vaincue par la protection de Constance, Jil inspira un nouveau venin aux Apollinaristes, dont les premiers auteurs avoient esté dans une admiration generale, & relevez jusques au ciel par les eloges que les Orthodoxes leur avoient donnez. [ Avant que de raporter leur histoire, nous tascherons d'exposer avec exactitude ce qui regarde leur dogme.

Saint Epiphane, qui n'avoit vu que le commencement de cette herefie lorfqu'il en parloit, les appelle plus rarement Apollinariftes. Il leur donne pour l'ordinaire le nom de Dimœrites ou partagez, peut-estre parcequ'ils ne croyoient qu'une partie de Ruf.La.c.20.p. l'Incarnation . J'Car ils pretendoient , comme les Ariens , que 360 Aug. her. JESUS CHRIST avoit eu seulement une chair humaine, & non 33-p. 60, 1, elin point une ame, & que la divinité luy en tenoit lieu. Neanmoins Joh 42-P/41 2 convaincus par les paffages formels des faints Evangiles, ils 4Nil Lep 257 abandonnerent en partie cette opinion; & distinguant, suivant le fentiment de quelques philosophes , l'ame qui nous fait vivre, Auf.p.160| de l'intelligence par laquelle nous raifonnons,ils n'accordoient à 60.1.1.c|hzr.55 J.Cque la premiere, & fostrenoient qu'il n'avoit point eu l'autre, Norz 1. paris d'Epi-27 mais que la première, et foutenoient qu'il n'avoit point eu l'autre, paris d'Epi-27 mais que la divinité en faifoit les fonctions. Ainfi, dit Saint

Their barra, c.; \$. p. 240.24 | A h. de l'oc.p. 613, b. e| Nem. 1. 1, p. 710. b| Nil. oc. 45, p. 711, b. e. 6 Aug. in Jo, b. 47 p. 142. 2. 2 bl Nat or, 41. p. 740. d.

LES APOLLINARISTES. Augustin, ils luy accordoient l'ame des bestes, & luy refusoient

celle de l'homme .

Par ce moyen ils pretendoient pouvoir dire que J. Cestoit hom- Epi-77.6.21 p. me parfait, puisqu'il estoit composé de la chair de l'arro animale, 1016.1017. & de la divinité. Mais ils n'ofoient, difoient ils, le reconnoiltre Athdeloc.p. homme parfait comme nous fommes, parcequ'il euft auffi esté 615 c. pecheur ; parceque deux choses parfaites n'en peuvent pas faire el Nat. or. 41.p. une seule ; a parceque la divinité n'eust esté qu'une partie d'un 744.alcar.246 p. tout; parcequ'il euft fallu necessairement reconnoistre deux Fils dial. 8, p. 619 a. & deux Christs. C'est sur ces pensées de l'esprit humain, & sur donc 1, 1968 ces inconveniens imaginaires, qui ne fe rencontroient pas moins e,d,e, dans leur opinion; hu'ils fondoient leur nouveau dogme. 'Ils ne \*\* fe mettoient pasen peine s'ils abandonnoient la foy ancienne & la tradition que l'Eglise a receuë des Apostres, [contre laquelle il ne faut point ecouter tous nos raifonnemens. Ils ne confideroient pas que l'homme ne peut pretendre, sans une étrange temerité, d'approfondir & de decider par ses soibles lumieres ce qui est. audessus de nostre raison & de nostre intelligence . ]

Nous avons suivi ce que dit Rusin, qu'aprés avoir soutenu Rassassas. d'abord que J. C. n'avoit dutout pris que le corps, ils se reduissrent 360. enfin à accorder qu'il avoit auffi pris l'ame animale. S. Epiphane Erlane, 140 c. paroift dire la mesine chose. Marius Mercator le dit tres expres. difet, dog Lal. fément en combatant les anathemes de Nestorius. S. Augustin & Meice. a.p. dit quelquefois au contraire, qu'ils avoient foûtenu d'abord que 125. \$ 15.27 le Verbe avoit pris l'ame animale avec le corps ; & que depuis, talpatous. quelques uns d'eux tombant de tenebres en tenebres , n'avoient pas voulu dire qu'il eust pris aucune ame, mais le seul corps'II inpliana-p.60a attribue plus ordinairement ces deux differentes opinions à deux in Jo.h. 47. p. differentes sectes d'Apollinaristes ; en quoy il a esté fuivi par S. 14 P.571.14 Feon'

[Mais d'une maniere ou d'un autre, l'eette heresie nous oftoit , Nas, or, 41 p.

toute esperance de salut, s'il estoit vray que J.C. ne se fust pas uni peobe, & ali., à ce qu'il y a de plus confiderable en nous & de plus elle rendoit Athasiade.p. la divinité passible, comme ces heretiques l'avoucient bien clai- 643.644 al647. rement : ce qui faisoit condanner en eux cette expression , que Dieu a fouffert par la chair, quoiqu'elle eust un sens veritable, felon lequel elle a depuis esté receue par l'Eglife . J'Apollinaire Leon ano.p. rejette neanmoins & anathematize, [foit dans la verité, foit par 1033.h. l'inconstance qu'on luy a reprochée, l'opinion qui tenoit la passibilité de la nature divine .

La raison qu'ils alleguoient de leur doctrine, estoit la crainte Nazor, 52 p. Gggg ij

de reconnoiftre en J. C. deux natures oppofées l'une à l'autre & separées, "fans avoir d'union ni de dependance entre elles, ampressi-Ath. (a), edv.p. comme ils pretendoient que faifoient les Catholiques. Mais en sec-

2.P. 47.b. 742-6

tendoient que les Catholiques, [ qui reconnoissoient en J. C. la nature humaine entiere & parfaite, Houmetroient les Anges à un Nan.car.146.p. homme . 'Ils appelloient les Catholiques Anthropolatres, c'est à 247.c or.51.p. dire adorateurs de l'homme comme s'il eust esté plus dangereux. d'adorer l'homme entier uni à la divinité, que d'adorer la chair

fans ame . C'est pourquoi Saint Gregoire de Nazianze les appelle

Sarcolatres, ou adorateurs de la chair. 'C'estoit par une suite de leur erreur, qu'ils écrivoient sur le OE. 92. P 748. D.C frontispice de leurs maisons, comme une verité sort sublime & fort importante; Qu'il faut adorer non un homme qui porte un Dieu mais un Dieu qui porte une chair. Ceux qui leur rendoient visite estoient receus avec les questions & les disputes dans lesquelles cette inscription donnoit aussi-tost lieu d'entrer. Mais S. Gregoire de Nazianze se moque d'autant plus de cette belle pointe, par laquelle ils vouloient furprendre les fimples, qu'il estoit facile de la retourner contre eux, & de dire felon la doctrine Catholique, Qu'il faut adorer non une chair qui porte un Dieu, mais un Dieu qui porte un homme.

> ARTICLE

> > Les Apollinaristes nient la verité du corps de J. C.

Es inconveniens que les Apollinaristes trouvoient à admettre dans J Cun homme parfait, se rencontroient presque les mesmes en y admettant un corps humain de mesme nature que les nostres : Et ce fut apparemment ce qui les engagea dans une autre erreur, dont les consequences sont encore plus visible-Vine.L.c.17.p. ment impies que celle de leur erreur contre l'ame de J.C. ] 'Car ne voulant pas reconnoiltre qu'il y euft deux substances & deux natures en J.C, l'une divine & l'autre humaine Jou bien l'une de

341 342.

Bib P. 4-2-p. Dieu, & l'autre de la chair, non feulement Jils foûtenoient, aprés 1100-1110. les Ariens, qu'il avoit une seule nature mixte & composée de la AthaelEpi.p. divine & de l'humaine, mais ils se reduisoient à dire, que sa chair 582.d|Aug perf estoit consubstantielle à sa divinité, qu'une partie du Verbe avoit Vinc, L.-p. 341. elté changée en chair, en os , en cheveux, en un mot en un corps Athad Epip. & en une nature toute differente de la fienne que ce n'avoit pas

esté un corps comme le nostre, qu'il en avoit seulement la forme & l'apparence exterieur, mais qu'il estoit coetemel à la nature p.582.6. divine, formé de la substance mesme de la sagesse eternelle, '& .. de celle du Verbe changée en un corps passible: Qu'ainsi c'estoit la fubiliance mesme de la fagelle, qui avoit creé le monde, & la divinité du Fils consubstantielle au Pere, qui avoit esté circoncise & attachée à la croix;&non un corps[terreftre comme le nostre.]

'Ils ajoutoient I par une confequence bien naturelle de ce faux slAug-bat \$55. principe, Jque la fubliance de fon corps n'estoit pas prise de Marie, para de Thart. \*mais avoit feulement passé par elle comme par un canal: d'où Libere 3.9.8. vient qu'ils luy refuloient le titre de Mere de Dieu, b & qu'ils a Nationarion, pretendoient qu'on ne pouvoit dire que le corps de J.C. fust tiré Athad.Epi p. d'elle, sans mettre une quaternité en Dieu au lieu de la Trinité; s83 al Nyfia. 'de forte qu'il est visible que, selon eux, le corps de J. C. estoit Apop. 47-le, compris dans la Trinité. Ils disoient aussi que ce corps avoit esté 33-le. avant Marie, & que J.C. l'avoit toujours eu, avant roujours efté de 1888 Nate fils de l'homme, qu'il l'avoit pris "du ciel, s qu'il n'avoit eu qu'à . Nat. P 722 b. descendre en terre avec son corps qui luy estoit uni substantielle. [Nill. 1.49,157. ment, h qu'ainfr ce corps effoit non fulement consubstantiel à la , Naz.p. 722. 6 divinité, mais auffi celefte oc increé.

[ Il s'enfuivoit de la que le corps de J. C. effoit impaffible & Tadr.ls e 3 p. immortel, J'comme ils l'avoucient quelquefois, & qu'ainfi ou la hAth.deInc.p. naiffance, la paffion, la fepulture, la refurrection de J.C. n'avoient fadEpi. 122. rien de veritable, & n'effoient qu'une illusion & une imagination séchepes, si toute pure, ou que le Verbe avoit esté muable [& passible,] ce Nixon 14-1, qu'ils ne rougisfoient pas d'avouer. " Car ils reconnoissoient que l'Arb. delae, p. Dieu le Fils unique du Pere, estoit mortel, selon eux; qu'il avoit 413,16.

foussiert dans sa divinité propre; que sa divinité avoit esté morte morte morte 1316, durant trois jours avec fon corps, & avoit esté ressuscitée de la mort par le Pere. C'est pour cela que l'on renserme leur donne Nysad. Theo, à tenir un Verbe chamel, un fils de l'homme Createur des fiecles. 1,3 Pasta. & une divinité mortelle.

S. Augustin & S. Leon n'accusent de ces blasphemes sur la chair Aug. in. ps. 20.2 de J.C.qu'un troifieme parti des Apollinariftes [Et en effet,cette P 60.1 in Jo. 11. opinion revient à celle j \* que Theodoret attribué proprement prife 24. P. 142. 1-21 aux Polemiens, dont il fai foit une fecte particuliere, mais née des 1.4[Les.47.46. écrits d'Apollmaire, dont Polemon [ou Poleme leur chef] avoit "Thats, harteesté disciple . F Car il dit qu'ils enseignoient "un mélange de la copage.b. divinité & du corps de J. C. \* d'où vient que les Apollinariftes Thatt. Patib estoient aussi appellez Sunousiastes f & c'est peuteltre à cause 4 Fac. Le cap.

NOTE 1 le feigneur.al.

ani maru.

Gggg iij

de cette confusion,] qu'ils "donnoient au Sanveur \* un nom qui 337.6 albi.

dentu.

Genn.dog e.s. P.380.1.c.d.

1033.b.

paroift la pouvoir marquer dans la langue greque, mais qu'il seroit difficile d'exprimer dans la nostre. Hennade attribué aux Timothéens, [qui estoit une secte descendue d'Apollinaire; ] de croire que les deux natures sont mélées & consondues en J. C, & aux Apollinaristes, de dire que la nature humaine avoit esté changée en la nature divine.

[Mais comme les heretiques font fuiets ou à changer de fentiment par la legereté de leur esprit, qui est leur unique regle, ou à les deguiser lorsou'ils sont trop vivement pressez par la lumière Thatthanne de la verité, il ne faut pas s'étonner si ]'Apollinaire a suivi dans 2.0.241.b. Leon, fup.p., fes écrits des opinions toutes différentes, a & fi l'on y trouve des paffages où il defayoue & anathematize mefme l'opinion ou'on

luy attribuoit, que la chair de J.C. fust consubstantielle à Dieu, p-1037 cdl1038, on en trouvoit d'autre où il établissoit la mesme opinion, quoiou'en tuic hant d'y donner une interpretation plus favorable.bEt \$ P.1042 aprés tout, S. Gregoire de Nazianze cite d'un de ses livres, des impietez encore plus grandes, qui ne sont que des conclusions de

ce Prince. Naz or. 52.p. 'Voilà les mysteres que les Apollinaristes decouvroient à leurs 746, c,d,

disciples dans leurs instructions secrettes, accordant à peine que I. C. eust une chair. Car dans les autres rencontres, comme ils se voyoient pressez par les notions communes que l'Écriture nous donne de l'Incarnation , ils parloient comme les autres , mais ils s'expliquoient en leur maniere.

### ARTICLE III

Erreurs des Apollinaristes bors le mystere de l'Incarnation. Des Antidicomarianites .. UTRE ces erreurs fur l'Incarnation; qui font le capital del'herefie des Apollinaristes, ils en avoient encore quelques

har.4 c.8 p. 140,c|N.1 or. 18.19|353 b 555.b|556c. f Thdrt,har,p 240.d.

Nil.or, 11.p. autres J'Car quoiqu'ils se vantassent de suivre la soy de Nicée, & qu'en effet ils reconnussent quelquesois une seule essence & trois hypoftafes, leur foy n'estoit pas neanmoins tout à fait saine sur e Vise L. 1.7. cet article. Ils admettoient quelquefois differens degrez dans P. 141. Thadr. 1.5.2. la Trinité, & disoient que le Saint Esprit estoit grand, le Fils plus p.706.d har p. grand, & le Pere tres grand. On en voit des marques dans une 140, (IN) 2 or. lettre qui peut estre d'un disciple d'Apollinaire, si elle n'est pas 145 P 146.3. de luy mesme . D'autres fois au contraire ils confondoient les «Corele, la p. proprietez des personnes ; ce qui les faisoit accuser de Sabellia-

nifme, comme Saint Bafile les en accuse sur les ouvrages mesme Bassep. 201 p. d'Apollinaire.

\*Cette inconstance [ou plutost ces contrarietez] qu'on remarque p. 1956. dans la doctrine des Apollinaristes, b venoir de ce qu'Apollinarie «Cotel.g. L. L. P. parlant quelquefois fort differenment dans fes livres, e fes difci- 556 b. ples en troient des opinions toutes contraires; doutre que luy elpanded, melme ayant une fois quitté la regle inebranlable de la verité, ne respectable. favoit à quoy se fixer, & estoit agité tantost d'un costé, tantost 341.

d'un autre par ses differentes pensées.

'Ils tenoient auffi l'opinion des Millenaires e admettoient trois Nazor-52.p. refurre Tions, discient que Jerusalem seroit rebastie, f preten- 747-clear 445 p. doient qu'il y auroit un renouvellement de Judaïime, de la cir- Ny fadEuß. concision, des sacrifices legatix, & de toutes les ceremonies de la 660 b. loy. Enfin ils vouloient presque une revolution generale de tout 74.81.00, ce qui s'est passé depuis le commencement du monde ; 1 ce qui s'Basses 293 p estoit un vray Judaisme, ou mesme, s'il faut ainsi dire, un avorton 2843 slep.76 des folies du paganisme. S. Epiphane n'a pu se persuader ce qu'on & Nasor, 51.p disort d'Apollinaire sur cet article [ Mais S. Basile, S Gregoire 744.blor. 51-p. de Nazianze, S. Gregoire de Nysse, 11 & particulierement Saint sur 145,0,146, Jerome, nous affurent trop fortement & par des preuves trop b. certaines pour nous permettre d'en douter. \*\* Les Orientaux en 1911. A.b. combatant le troifieme anathematifine de Saint Cyrille, parlent ! Hier.vill.e. combatant le troilleme anaturement de comme de la revolution & des mille ans fabuleux du malheureux E 15, p. 37, 40, 10 in [Cl. 15, 27, 57, 57, 57, 57].

"Philoftorge attribuë aux Apollinariftes d'avoir nié la refur- "Merct. p. Merct. p. rection des corps.º Ils ont suivi aussi l'opinion de Tertullien, qui 130.140. croyoit que les ames se produisoient par propagation, comme les » Phily Lte.11-

corps naiffent des corps.

POn leura encore attribué de dire, que la Vierge avoit esté unie 318.6 Nem la. à S. Joseph par l'usage du mariage aprés la naissance de J C, & Epi. 77.6. 16 p. on a dit que la secte des Antidicomarianites, ou adversaires de 1030.4. Marie, qui ont embrasse cette erreur, a tiré d'eux son origine, de 278 cu p.1033 d. quoy l'on a pretendu qu'Apollinaire mesme estoit coupable[Il n'est pas en estet fort incrovable que ceux qui ostoient à la Vierge la qualité de Mere de Dieu, en ne voulant point que le corps de JESUS CHRIST eust etté pris d'elle, mais enst seulement passé par elle, luy oftaffent encore la gloire de sa virginité,]soit par un simple eblouissement d'esprit, soit que le peu de respect qu'ils avoient pour elle les portast à la rabaisser, soit qu'ils voulussent, [ou que le demon voulust par eux,] fouiller la pureté de nos pensées [par des idées si fasc heuses, ] & par leurs paroles de blasphemes. ca4.p. 1076.b.

2\$4 biep.59.p. 87 Cotel, g.t. 3.

· Hicr.ep.\$1 7.

607

'Ce qui est certain, c'est que diverses personnes, particulierec.z.p.1031.e d ment en Arabie, pretendoient qu'aprés la naissance du Sauveur. e 1. p. 1031.d. fa fainte Mere effoit entrée dans l'usage du mariage, '& avoit e u c.q.p.1041. des enfans de S. Joseph, favoir ceux qui sont appellez les freres de J. C. dans l'Evangile. Quelques personnes de pieté ayant averti c.1.p.1033d. Saint Epiphane Evefque de Salamine en Cypre depuis l'an 367,] C.2.P.1034.2. qu'on repandoit cette nouvelle erreur dans le pays'il en ecrivit une longue lettre à tous les Chrétiens de l'Arabie pour tafcher d'en arrefter le cours. [ Il est aisé de voir par ce que nous avons e,24 p.1065.d. dit, que c'estoit aprés la naissance de l'Apollinarisme, 1 'Aussi il

P.1057.8. v recomande fort de reconnoistre la verité de l'Incarnation . '&c de croire que le Verbe a pris l'homme entier, le corps tiré de Marie, l'ame & l'esprit. [C'étoit neanmoins avant que d'écrire 28.C.2-24 fon grand ouvrage contre les herefies, ] 'puisqu'il y insere cette

grande epiftre.

509.6.

Bafn, p. 59. Un nouveau Protestant pretend que les preuves alleguées par S. Epiphane font tres foibles (On ne répondra neanmoins jamais Epi.72.c. to.p. raifonnablement à ce que dit ce Saint, que I.C. ne luy euft pas 1042.c. ac.6.P.1038.z. donné pour fils S. Jean, fi elle en eust eu d'autres, & que toutes les fois qu'on a parlé de Marie, on y a toujours joint le titre de Vierge, quand on a voulu faire connoiftre quelle elle effoit. [Et

l'Eglise mesme l'a mis dans tous ses symboles. Quoy qu'il en soit, Bafdiv.15,p. il nous fusht que, J'comme dit Saint Basile, les oreilles des Fideles n'ont jamais pu fouffrir qu'on dist que la Mere du Sauveur a cessé d'estre vierge (& que tous œux qui l'ont osé faire, ont esté mis

par l'Eglise au nombre des heretiques, l'comme ceux ci mesme Epi.77.c.36 p. 1031, a b/29.c.t. dont nous parlons, & comme Helvide "qui voulut foûtenir dans V.S. Jerome Aug.har. 56. Rome le mesme blaspheme peu d'années aprés. [Nous trouvons 'qu'il y avoit du trouble en l'an 379 dans l'Eglise V. s. Greg.

d'Arabie; ce qui obligea le Concile d'Antioche de prier Saint de Nysses. Gregoire de Nysse d'aller pacifier cette province: & il y alla l'année suivante. On peut presumer que c'estoit à cause des

Antidicomarianites, mais non l'affurer.)

Epi. 77. c.36.p. S. Epiphane témoigne avoir peine à croire que les Appollina-66, 37-pao 31.e.d ristes contestassent la virginité à la fainte Mere de Dieu : b & il ajoute neanmoins qu'il n'est point étrange que ceux qui ont une fois abandonné en un point la regle de la foy & de la tradition,

tombent ensuite en une infinité d'erreurs groffieres & ridicules. [Mais nous laissons à de plus habiles à examiner quelles sont les erreurs dont les Apollinaristes sont certainement coupables ou celles dont on les peut excuser, quelles sont celles qui viennent d'Apollinaire

al'à pollimar mefine, j'ou celles que fee disciple y ont a joutes; Lassantae, une le grad il fine avoir aux dedeuver, ul Apollimaire a faire de Binhees, quelques degrames, comme nous le verrons dans la fuire, s'il ne les jamais teaus, s'il les a quitres, piè et tombe a prête sa avoir decetlez, s'il s'e favroir par quelques diffincitions, on s'il defa, voloire de bouche e qui la voie dans le cœur s', nous laiffons dissie, toutres ces difficultions à cour qui autoret plus étudié que nous des matières l'épisculiss', Rous savons qu'il nous fufficie de marquer ce que les Pères en ont dir.)

### 

Histoire des premieres années d'Apollinaire.

A POLINAIRE qui choir le pere de l'auteur de cette focte, son-la-c sap, etlor, fist d'un autre Apoliniaire Alexandrin de nisiliance, 1900-1900, mais qui aprés avoir enfeigée quelque temps la grammaire à Beryte, chito venu à Laodicée on Syrie, on il s'étoite marie, de avoir en le jeune Apolinaire. Il fist fait Prefitte, " & Gon fis otten-ille, avoir en le jeune Apolinaire. Il fist fait Prefitte, " & Gon fis otten-ille, avoir en le jeune Apolinaire. Il fist fait Prefitte, " & Gon fist outen-ille, avoir en le jeune particulaire production de la production de la companyation de la

Co jeune Apollimire avoir un effort admirable, % une foince VineLactée, con extraordinire II apprier o perfection a dialectique, l'écloure, l'éguardine, co, & course les fécioses des Gress, « & il le rendi encore tres orbabile dans la plitoliphe II apprir membre la langue behavique, "dui advaire, "Il avoir une extreme facilité à écrire fur toutes fortes de l'édifferent maitresse! Il proficie la rénoraire de le temps que Thoodes "Malérent mainteress! Il proficie la rénoraire de le temps que Thoodes "Malérent effoit encore Evefque de Lacolicée, (cé ainfi avant l'an 353.) parties de l'édifferent de l'

"Il y avora lobre dans la meline ville un fosphille payen, nommé de Epiphane: Je nel proje ne fevine cet e Epiphane le Synenqui fix Educas pay compagnon de Precrete dans l'étade & la profesion de l'hei-visso, avoir de l'entre de la respectation (a payé l'avoir peuterle eniegné à Liancice. ) Il efloir mort alle longers avare l'an 20 f. Le deux Application et de l'avoir peuterle eniegné à Liancice. ) Il efloir mort alle longers avare l'an 20 f. Le deux Application et de l'avoir de l'avoir peuterle eniegné à Liancice. ) Il efloir sont alle la compagne avare l'an 20 f. Le deux Application et de l'avoir l'avoir de l'avoir l'avo

Hift. Eccl. Tom. VII. Hhhh

Soz. p.672

meprifer l'obeiffance qu'ils devoient à leur Evefque, 'Epi phane declamant un jour une hymne qu'il avoit fait sur Bacchus, & dés le commencement ayant ordonné, selon la courume de ces fortes de pieces, de faire fortir tous les profanes; & ceux qui n'estoient pas initiez à ses mysteres; ni les deux Apollinaires, ni aucun autre Chrétien ne sortit. Theodore, f qui, quoiqu'Arien, pouvoit avoir du zele, [l'apprit avec beaucoup de douleur. Il pardonna neanmoins affez aifement aux autres qui estoient laïques, & se contenta d'une legere reprimende; mais il reprit publiquement les deux Apollinaires, & les separa de l'Eglise. Ils témoignerent par leurs larmes & leurs jeunes, le regret qu'ils avoient de cette faute : ce qui obligea Theodote de les rétablir quelque temps aprés.

Socr. La. c. 46 p. 160, 161.

Socrate dit neanmoins qu'ils continuerent toujours à hanter Epiphane, & que George qui avoit succedé à Theodore, [en 335 au plustard, Jvoyant qu'il ne pouvoit les retirer de cette familiarité, & que tous les moyens dont il s'estoit servi pour les porter à la rompre, avoient esté inutiles, il les priva tous deux de la communion: & que le depit de cet affront, joint à la confiance que luy donnoit son eloquence, porta le jeune Apollinaire à inventer l'herefie à laquelle il a donné le nom.

r.161 2.5.

'Il ajoute que d'autres disoient qu'ils s'estoient separez de George, & ce semble aprés le Concile de Seleucie stenu en 359 ] à cause de l'heresie que cet Evesque Arien tenoit, tantost d'une facon, tantoft d'une autre; "ou qu'au moins c'estoir ce qui leur &c. avoit servi de pretexte; maisque voyant qu'ils n'estoient suivis de personne, ils avoient cherché le moyen de se saire un parti, en inventant un nouveau dogme; car Socrate attribue l'herefie au 501 1.66,25,p. pere auffibien qu'au fils. Sozomene dit qu'un des fujets de l'excommunication du jeune Appollinaire, fut la faute qu'il avoit p.671.4 faite longtemps auparavant fous Theodore, mais qu'on y ajouta

672.2.

P.671.c.

qu'il avoit violé les Canons en communiquant avec S. Athanafe. Car ce Saint, dit-il, passant par Laodicée lorsqu'il revint en Egypte fous Constance[en l'an 349,] Apollinaire lia avec luy une amitié tres étroite ce qui sit que George le chassa honteusement de l'Eglife.'Il ajoute qu'Appollinaire témoigna se repentir, (il ne dit pas fi c'estojt d'avoir communiqué avec S. Athanase.) & demanda plusieurs fois à George de rentrer dans sa communion : mais que n'ayant pu rien obtenir, le depit le porta à former un

nouveau parti. [Voilà ce que nous raportent ces historiens, dont on voit que le recit est assez embarassé.]

CONTROL OF THE PROPERTY OF THE

# ARTICLE V.

Reputation d'Apollinaire dans l'Eglise. Il est fait Evesque.

I Es aucurs originaux & les Saints font plus favorables au jeune Apolliante rear ils ne parlent que peu ou point du pete. Plis nous affirent qu'il avoir paru au commentement effet Bufen-19-19. Annie par die Carlobiages, & fon efferoir meffine de le voir \*31-20. Plus des défenieurs de la veriré. \* Philoiotoge le joint en cela à 5 sentia-19-19. Baffie & à S. Gregoire de Naziantes, qu'il eleve fantocomparia de , de dome même quelque avantage à Apolliarine. "Il avoir soutient et de la Conflibilitation et de la conflictation et la conflictation et de la conflictation et l

"Aufii ileloic cheri de rous les Orthodoxes, comme l'un des 1933se premient d'entre eux, particulierment par S. Athanafe, & Saine (\*élapi-nu.et Epiphane: 'éc il fe glorifoit d'avoir receu un nombre infini de Lossinfant) lettres de S. Athanafe, de S. Sengino (de Thunius), été de tous les pause autres grands hommes qui brilloient dans l'Eglife comme des aftres, éc qui ettoient le principaux défentium de la verile. Youss factuales, avons encore quelques fragmens d'une lettre qu'il écrit à un Serapion. S. Baille temoigne qu'il le reveroir pour divertis choice. Béres la , Il luy écrivit quers 36, ] un compliment d'amité , de quy fe 5<sup>195</sup> s. Il luy écrivit quers 36, ] un compliment d'amité , de quy fe 5<sup>195</sup> s.

ememis vouluren depuis tirer avantage. Il die qu'on navoit etoppassae, pas encore alors le moinde doupon qu'a Polliaine vouluit fine innover courre la doctrine de l'Egific. S. Gregoire de Nazianze Nazortag. recevoir aufil les Apollianite est Apollianite est. Apollianite est. Heterpasp, de Ecritures, 1 years 27-3. Il

Il fut fait "Evelque'de Laodicée en Syrie,[ \*c'est à dire , felon Rufil se 20.p

Note to tucte les apparences, de celle mefine où il effoit ne d. 6 où il riphiplica avoit roujours vécu. C'effoit la plus celebre des villes de ce nom, filtens ille. 6 qui le difiputoit mefine depuis plateurs facels à Anroche (1948) dont ellerfroit affez proche, fur le bord de la mer. (10) marque to viul approprie dont ellerfroit affez proche, fur le bord de la mer. (10) marque to viul approprie dont ellerfroit affez proche, fur le bord de la mer. (10) marque to viul approprie dont ellerfroit affez proche, fur le bord de la mer. (10) marque to viul approprie dont ellerfroit affez proche, fur le bord de la mer. (10) marque to viul approprie de l

s. • Nous avons depuis vu deaz lettres de S. Bisse à Apollina liveavec leute réponses, Mais on g. 3 steph p. 416.

croît que ce sont des pieces supposéts par quelque Apollinarisse. P. S. Bisse nota 10.

« Cont., t.a.

« Cont., t.a.

» Lh h h

....

Bud.p.407.1. qu'elle avoit autrefois efté appellée Ramithe, '& qu'aujourd'hui &c.
on l'appelle Liche, [d'un nom corrompu de celui de Laodicée, ]
mais qu'elle eft for ruinée, & Ge ruinede plus en plus .[A polliArhdeane, naire en fut fait Evefque des l'année 362 au plutland, Jpuiqu'il

Altabans, naire en fut fait Evefque dés l'anoée 363 au pluffard, Jpuifqu'il deputa en qualité d'Evefque au Concile d'Alexandrie: [de forte qu'on ne peut douter qu'il n'euft receu cette dignité dans l'Egfife Catholique.]

# ቀ የተመቀቀ ተመሰው የተመሰው የ

Apollinaire travaille pour les études & pour l'Eglise sous Julieu.

A POLLINAIRE fe rendit recommandable dans le mefme temps, par les travaux qu'il entreprit pour les Chtétiens.] 'Car Julien l'apostat leur ayant défendu l'étude des auteurs 187.b.c. payens, les deux Apollinaires pere & fils, s'efforcerent, dit Socrate, de suppléer au defaut de ces auteurs, par les ouvrages qu'ils composerent. Le pere s'appliqua particulierement à ce qui regardoit la profession de la grammaire & des belles lettres, & mit en vers heroïques les livres de Moyfe. Il travailla de mefine fur toutes les histoires de l'ancien Testament, dont il mit les unes en vers hexametres, ou en d'autres mesures de toutes sortes;&c des autres il en fit des tragedjes ou des comedies,ne voulant point qu'il manquaft rien à l'instruction des Chrétiens de tout ce que les payens avoient inventé. Le fils de son costé sit des dialogues à l'imitation de Platon, où il renferma l'Evangile & les preceptes des Apostres. Ainsi ils surmonterent par leurs travaux l'adresse malicieuse de Iulien.

Seasta-sia. Sezoemene attribuêrou tau fils, fam parler du pere A. lidit qu'il.

fat cour linitior des Juis injunes à Sail, en a s poëmes, donnant à chacun le nom d'une lettre greque comme Homerequ'il initia Menandre pour les comedies. L'unipide pour les trapedies, de Pindare pour les vers lyriques, tirant toujous de l'Écriture le Pasafigir de les poèmes 'Es, d'in effu curiorite cer hiftierine, fes pieces egaleient celles des anciens, qui effoient mefine, divid, inforieurs à Apolinaire, en ce que nayant rétult chacun qu'en un genre d'ectre, il excelloit luy feul en tout Mais la loy de Julieurapant

16-F. d'erire, il excelloit luy feul en rous: Mais la loy de Juli en ayant bientoft efté abolie, rout ce que les deux Apollinaires avoient fait demeura inutile, & on n'y penfa non plus que s'il n'euft jamais efté écrit.

[La tragedie intitulée Le Christ fouffrant, qui est parmi les

v.s.Greg. œuvres de S. Gregoire de Nazianze, "peutestre un reste de ce de Nation- travail, si elle est veritablement d'Apollinaire, ] a qui Baronius & Bar, 34, \$ 129 ze \$ 110. quelques autres l'attribuent. [ Mais je ne sçay si elle répond affez. Du Pin,p.372. à la haute idée que Sozomene nous veut donner de son auteur.)

'L'on y remarque quelques defauts. Nous avons dans le XIV Baillet, t. 6. p. tome de la Bibliotheque des Peres, une paraphrase sur les Pseau- 455mes, en vers hexametres, qui porte le nom d'Apollinaire : '& c'est Du Pin.p-371. le seul ouvrage entier que nous ayons de luy C'est une traduction

fidele, exacte,& noble de tous les pseaumes. Les plus habiles en parlent avec estime.

'Il s'attira par l'agrément de ses poèsses un grand nombre de Soul-s.c.a.s.p. fectateurs, à qui il faisoit chanter ses vers au lieu des hymnes 671 be. facrées dont les Carholiques avoient accoutumé d'user. Les hommes en buvant ou en travaillant, & les femmes en filant, avoient toujours sesairs à la bouche : car il avoit composé des odes & des chanfons de toutes fortes, les unes ferieules, d'autres pour le divertissement, d'autres pour les jours de festes : enfin il y en avoit pour toutes fortes de temps & de fujets; mais elles tendoient toutes à benir & à louer Dieu.

[Ce sont ces poesses que marque S. Gregoire de Nazianze, l'Iors. Naz.or. 92.p. qu'il parle de leurs grands discours, de leurs nouveaux pseaumes 745 b.c. oppolez ou substituez à ceux de David, de ces vers si agreables dont on faifoit un troisierne Testament, qui estoit autant une invention de l'esprit de l'homme, qu'une inspiration de Dieu. 'Et e-

Ibid. \$ 97. il paroift "qu'une des raisons qui porta ce Saint à s'occuper à la poèlie fut pour s'oppoleraux progrés qu'Apollinaire faifoit par

'Outre ce que nous avons déja dit des ouvrages d'Apollinaire sorts.c. 18.p. fous Julien, il fit encore alors un discours intitule Pour la verité . 614 b. adreflé à Julien mesme, & aux philosophes payens, pour leur montrerf par la raifon feule, 1 & fans fe fervir de l'autorité des Ecritures, combien ils se trompoient dans les sentimens qu'ils avoient de Dieus mais Julien ne s'en fit que railler.

ARTICLE

L'Apollinarisme est condanné, mais non Apollinaire qui se cache quelque temps.

T Lest difficile de dire quand Appollinaire a commencé à semer fon herefie Saint Gregoire de Nazianze dans une lettre écrite. 1. Baillet , t.6. P.453. 455|Voffins , poet. gr. e.9. p.76. H h h h iij

Felon Elie de Crete , lor fqu'il gouvernoit l'Eglife de Constanti-Nittor, 3, p. nople , & ainsi vers 380, ou plutoft deux ans aprés, ] 'dit qu'elle 242 commençoit depuis 30 ans, [mais si cela est, il faut dire qu' Apolli-

naire ne la repandoit que d'une maniere extremement (ecrette,] Bassep-23 pusa 'puisque S. Bassle dit qu'on ne l'en soupconnoit encore aucune-

ment vers 356.
ArhdeAnt p. 'Dans le Conc

₹80.a.

# P.572.

p.578.d.

Leon.fup.p.

3031.C.

Danse Concile d'Alexandrie com en 362, on recuet quelques moines au mon de l'Everigue Apolloiane. \* On y examina aufil le point de l'Incarnation, dont il est marqué qu'on dispusio alors, de on y écubit tres fortement la veriet Catoloique, tant contre l'erreur pour laquelle Apolloiaire fe declara enfin, que contre cux qui par une heretie opposite, dificient que le Verbe elfoir feulement décendu fur J. C., comme fur les anciens Prohete (Mais qu'elque claires & experficia que fuificte les paroles par lefquelles ony exprima la fay, elles n'elloient pas telles que les Apollinaritienes éen puifient trar ave les fuibilites ordinaires aux heretiques. J'Ainst quoique tour le monde ait alors receu cette définition, il en fau tras conclure qu'a Polloianier avoir

res aux heretiques.] Aind quoique tour le monde air alors recus cette définition, [il nen faut pas conclure qu'Apollimaire n'avoir pas encore femé fon heretie , mais qu'il s'efforpoit encore de la cacher . S. Athanafe qui l'avoit condannée le premier dans ce Concile, 'fut obligé de la combater vens l'an 369, par divers écrits, & V.5. Aria-

principalement par une grande lettre qu'il en écrivit à Egièlete, Evelque de Contabe, l'ur quelque difigure un is effoit elevée dans fon Egifé. Il écrivit fur le meline fujet à Eupfyque Prefire de Cefarée en Cappasoce, de une lettre celebre à Ejelié d'Antoche, que l'on fur enfaire foger à ceux qui quitroient Terreur toche, que l'on fur enfaire foger à ceux qui quitroient Terreur

d'Apollinaire.

On voit donc que dés devant la mort de S. Athanafe que nous

mettonen 373, outer nouvelle dachtine teftoit déja foir repandue, & faior beaucoup de bruitans l'Egifie. Cependaur l'auteur nen paroifioir poire excese. Car bien lois qu'Apollinaire é declaratt alors courre l'Egifie. 3 fons avors une lettre de luy fur l'Incarmation adreffée à Serapson, ob il dit qu'I avoit extremement approuvé la lettre de "Monofigneur envoyée à Corin- Amiai ani.

the, & qu'il condanne la folie de ceux qui dificre que la chair est confubstantielle à Dieu-Comme il avoir habitude avec le grand. Serapion [ de Thmuis, ] il y a affez d'apparence qu'il partie de l tettre de S. Athanasse à Espichete Evréque de Corinthe, écrite vers 369, qui combate en effet cette impieté, & corx Serapion

vers 369, qui combat en effet cette impieté, & dont S.Serapion

metine Strapion, il protefte qu'il regarde comme une chose confi tante, que le corpa de IC et de la Vierge, de a effé frimé de fon fein ; & que le Verbe a pris une chair de la metine finditance Polyse que la noffre. Il protefte dans une autre lettre, qu'il a topiquer Polyse dit dans fes écrits , que la chair de JC. ne vient point du ciel, & nett point de la metine que Dieu.

Aufu S. Athanafe ne dit jamais rien contre la perfonne d'Apollinaire, & ne le nomme jamais dans tous les écrits qu'il fair contre fon erreur. J'Il recommanda mefine au Pape Damafe, comme orthodoxe, l'imothée l'un de fes principaux disfiples, & Damafe le receut aufit comme un homme tres Catholique,

Se Darmae le rectus auti nomine un frontiere les Cartinages. Les comments de la comment de la communion de la co

catholique.

# 

L'beresse d'Apollinaire se decouvre peu à peu : Rome la condanne, sans toucher à sa persone.

en l'an 1772. [L. A medine année "que S. Athanale mourur, ] S. Bafile preBafaya apar.

fonta à figner une conclifien de foy à Euffathe Evefque de
Sebatle, Se il ny mit rient III Tionarasion; [d'où il femble qu'on
puifle tier que les erreurs d'Apollisaire ne faitioient pas alors
d'exlar condicerables dans le Port. N'examinis Euffathe qui se
VS 806 il fepara audit rolt aprés de Saine Bafile, "n'eur presque rien de plui
1872-1872.

The second of t

condiceable à luy reprocher, sinon qu'il eloit uni avec Apollinaire, capuil provoit par la letter que ce Saint luy avoit ecrite des l'an 336 au plutland, où il avoit ajouté une demande supposée d'un livre d'Apollinaire sur les Esseries (Ex en mémeremers (P. 1928), p. 1876, il publia un extrat tout à fait impie d'un ouvrage qui protoit le brofiles, nom du messime Apollinaire, d'il paroit qu'Eustathe & ceux de fon parti, ne craignoit pas de le traiter ouvertement d'here-

S Bafile protefte deflors qu'il n'a point de part à ces impie- 19-11-19-11-4tez, ôc qu'il ne communique point avec Appollimaire: 1 Extrois 4nea aprêt il dir qu'on ne fautori montrer qu'il eufl aucune communion avec luy, qu'il n'avoit jamais reccu de luy aucune lettre de communion, qu'il ne luy avoit jamais reveu de luy aucune lettre de communion, qu'il ne luy avoit jamais revoré aucun Eccle-

fiaftique, & qu'il n'avoit jamais receu aucun des fiens à commu-19.0.17. a.c. niquer ni à prier avec luy. Saint Melece eut peine à se persuader que ce qu'on publioit contre Apollinaire en 373, fust veritable. ment de luy. Neanmoins S.Balile l'affura qu'il n'y avoit pas d'apparence d'en douter. Il l'appelle un esprit capable de tout dire, & témoigne qu'il avoit esté obligé de parler de luy comme d'un homme qui approchoit de l'impieté de Sabellius.

Dans la lettre 79 [écrite en 376,] S.Bafile femble douter s'il estoit veritablement coupable des erreurs dont on l'accusoit. ep.\$1.p. 1 50.e. 'Dans la 82º qui est du mesme temps, il dit qu'il ne l'avoit jamais

regardé comme un ennemi, qu'il le reveroit mesme en certaines chofes; maisque jamais il ne s'effoit lié à luy, en forte qu'il dust p.1 91,2, estre coupable de ses fautes; 'qu'il trouvoit mesme des choses à reprendre dans quelques ouvrages qu'il avoit lus de luy, son peu

de santé & de loisir ne luy ayant jamais permis d'en lire beaucoup. \*P-345-P-33 Re. [C'est dans le mesme temps] qu'il dit qu'il n'avoit jamais eu de communion avec luy. 'Mais dans la 74º & la 293º, écrites en 377, il le traite ouverte-

ment d'heretique, & en parle amplement & avec chaleur. Il fe plaint mesme dans la derniere, qu'il divisoit toutes les Eglises, & s'efforcoit de s'y former un parti.

'S. Epiphane, vers l'an 377, met nettement les Dimœrites au 1941, har-pr.p.3. nombre des heretiques. Il les combat amplement dans fon An-\*\*\* anne. 35.9.40. corat, b & mesme il dit positivement que ces Dimœrites sont les 41/63.P 66.c|77. Apollinaristes, si l'on ne veut dire, comme cela n'est pas improtince 13,0,19, bable, que c'est une glose qui s'est glissée de la marge dans le tex-

# hmr.pr.p. 14 te. ["Nous avons quelques fragmens d'un Concile de Rome, tenu V.S.Ballie vers les mesmes années 374 ou 375, qui condanne aussi les heresies 6 145, 127 d'A pollinaire, mais fans les attribuer à perfonne.

Ainsi l'on voit à peu prés la suite de l'histoire des Apollinariftes. Leur doctrine qui avoit toujours esté condannée par la verité que l'Eglife avoit receuë des Apostres, avoit esté rejettée ex pressement par le Concile d'Alexandrie dés l'an 362, & on ne voit point qu'il y ait eu fur cet article aucune difficulté dans l'Eglife. Pour la personne d'Apollinaire, il sut suspect dés l'an 373: maison ne trouve point que l'on fe foit declaré absolument contre luy dans l'Eglife jusques à l'an 377, auquel les Apollinariftes firent ouvertement un parti schismatique, comme nous Leon.inEut I. I'allons voir plus en detail . ] 'Son herefie se fortifioit toujours

durant ce temps là , avec d'autant plus de liberté , que l'Eglife estoit toute occupée à se désendre contre les Ariens, dont les

1.p.1011.c.

coups

coups luy estoient plus mortels & plus sensibles; C'est pourquoi

on l'a comparée à la rate, qui n'est jamais plus forre & plus grande que quand le reste du corps est plus malade.

Le malheur d'Apollinaire fit voir combien l'état des hommes Nille, ep 157. est peu assuré jusques au dernier moment de leur vie & combien P.94. il est aifé de passer de la plus haute vertu jusqu'à l'abysine le plus profond du peché; parceque le plus grand bonheur est le plus p.47. exposé à la jalousie & aux embusches du demon. Plus il estoit Basep. 293. P. aimé & honoré des Catholiques, plus fachute leur caufa d'affliction, \* & plus mefine elle leur paroiffoit incroyable. Et lorsque a Epi 77.2.2.p. des personnes instruites par luy commencerent à en parler, on 994. d. aimoit mieux croire que ces perfonnes se trompoient oc ne comprenoient pas les penices fublimes de ce grand homme : à quoy l'on penchoit d'autant plus, que ceux qui pretendoient savoir le mieux ses sentimens, en raportoient des choses tres différentes. S. Epiphane qui écrivant en 376 contre les Manichéens, pou- 660.10 p.637.d voit écrire la mesme année ou la suivante contre les Apollinarifles, quoiqu'il fasse Apollinaire auteur de cette secte, & qu'il 77.c.s.p.996c. écrive depuis qu'il eut fait schisme, 'parle neanmoins toujours c.d|c.19.20 p. de luy avec beaucoup de respect & de reserve. Il doute encore \$6.19.014.1. fi on ne luy impose pas beaucoup de choses, or prend de grandes b precautions pour montrer que ce qu'il dit est une verité, & non 10,0,1013 d. une calomnie ni un effet de quelque aversion particuliere: 4 De 4 c. 2597. ...
forte que quand il dit que les Dimoerites avoient esté anathematizez par un Concile, [ il veut dire apparemment que leurs erreurs y avoient esté anathematizées plutost que leurs personnes, com-

l'an 362 dans celui d'Alexandrie: & en effet il raporte auffi-toft aprés la lettre de Saint Athanase à Epictete, qui ne condanne que les erreurs, & ne nomme pas seulement Apollinaire.] 3m13m3m3m3m13m3m3m3m3m3m3m3m3m3m3m3m3m13m ARTICLE IX.

me cela s'estoit sait vers l'an 375 dans le Concile de Rome, & dés

Vital surprend le Pape Damase.

'EGLISE ne traita plus les Apollinaristes avec la mesme condescendance, depuis que Vital eut commencé le schisme à Antioche . Ce Vital le plus celebre des disciples d'Apollinaire, l'eitoit un homme d'une vie tres fainte & tres exemplaire, Epi.77.6.10.p. nourri dans la doctrine apostolique, " & tres respecté du peuple. « « d'Ibert. Les Ariens l'accusent d'avoir toujours esté un imposteur, [ & la Soc. 1, 6, e 25-p. Hift. Eccl. Tom. VII.

Chr. Al.p. 688. f Ibdet p.708.d.

fuite de sa vie donna ensin sujet de le croire. ] Il semble qu'il ait d'abord esté uni aux Ariens, [ comme beaucoup d'autres Orthodoxes d'Antioche.] Il s'unità Saint Melece en 362, [ou dés 361.] n'estant encore que laique: [ & ce sut sans doute ce Saint qui le mit dans le Clergé: ] 'car il fut Prestre d'Antioche dans sa communion. 'Mais depuis voyant, à ce qu'on pretend, qu'il estoit moins estimé de son Prelat, que Flavien alors Prestre & depuis alChr.Alpest successeur de Saint Melece, il se separa de sa communion, &

se joignit à Apollinaire. 'Il entraina par son autorité un grandalChr.Alp.sss nombre de perfonnes, qui prirent mefme le nom de Vitaliens, & aThertal-1.c-4 dont Apollinaire le fit Everque [ quelque temps après, ajoutant un quatrieme parti aux Ariens, Pauliniens, & Meleciens, qui dés

auparavant divisoient l'Eglise d'Antioche,

Mais on voit que Vital avant que de tomber dans ce dernier excés, & se porter pour Evesque des Apollinaristes dans Antioche. l'tascha d'entrer avec ceux qui l'avoient suivi, dans la com-181.187. munion de Paulin d'Antioche & du Pape Damase; b & qu'il fit 6 p.110. pour cela un voyage à Rome [en l'an 375, comme nous croyons.] V.S.Basie Naz.or.51-p.

Damafe luy ayant demandé une confession de sa foy, parcequ'il 1235. estoit accusé d'avoir sourenu dés auparavant le dogme d'Apollinaire, dil luy en donna une par écrit, qu'on croit estre ce discours de l'Evesque Vital sur la foy, dont nous avons un endroit

cité par Saint Cyrille dans son écrit aux Imperatrices [Et c'est Conc.t.3.P.426 peut-estre à cause de cette piece, que Basile & les autres moines de Constantinople, dans leur requeste à Theodose II, [ mettent un Vital Everque entre ceux qui ont enfeigné la vraie foy. J'Ce 748-1, 1942-d. Pape approuva la confession de Vital comme orthodoxe, parcequ'en effet les termes dont elle estoit composée, recevoient un fort bon fens, quoique ces heretiques euflent eu la fubtilité d'y cacher le venin de leur herefie. Saint Gregoire de Nazianze l'approuva pour ce sujet, aussi-bien que Damase ['& receut les Apollinariftes comme freres & non pas comme ennemis; lors peutestre que Vital au retour de Rome passa par Nazianze ou par

Seleucie où Saint Gregoire se retira en 375, ou dans quelque autre rencontre. Neanmoins le Pape ne voulut pasencore conclure cette affai-Coll R.p. 10. re, ] & il écrivit à Paulin par Vital mesme, qu'il la remettoit abfolument à sa volonté & à sa sagesse. It luy en écrivit encore un billet par Petrone Prestre, sur quelque nouveau doute qui luy vint en l'esprit sur ce sujet, lorsque Vital estoit déja sur son de-

t. Le P. Petau ne veut neanmoins tien determiner fur cela degm, t.a. l. z. c. 6. f st. p 32.

Soz.p.670,d. p.671.a. Sor, p. 671.2.

Coll, R.t.z.p.

746.c. r p.748.2. d p.746.c. Du P.p. 174 Conc.t.3.p.130

Naz-or, 13.p.

p. 746 c. or.51.p.73\$.

part. Tiluy écrivit encore depuis, de luy envoya une confelion parta de foy, pour recevoir, en la figuato, caux qui voudront, direi, fie reinir à vous, éch direi à nous, etch direi à nous entre par l'Estilenia direi à Cap Théris, de Darmale a elle mile toute entrere par l'Estilenia direi à Cap Théris, de de Direit de la comme de l'indice de l'estilenia direi à l'estilenia direi à l'estilenia direi de l'estilenia de l'

In Theodoret nous approad que cente confeiño a voir ellé refo- \( \text{stappapel}, \)

the dans un Concile de Rome. Elle étable participlerment la
divinité du S. Elpiri de la verité combante par Apollmaire, que
[C. a pris l'homme entire, le organ, fame fenditéve de l'amer taifonnable, défendant fous peine d'anatheme, de dire que la divinité lyu renoit leu de la derniere. - Anfi celle condanne abfolument les Apollmairites, mais faus les nommer , 'comme fair desconce la lettre écrie aux Orientaux par un Concile de Rome, '15[qui peut-eftre celui où la confeifion adrefife à Paulin avoit efté
récluie. En ménine Damné parte de leur herefie dans fai lettre à
Paulingcomme d'une choé exocre doutenie.'] Il faut, divid, de - 141.

Til y a un Caron contre les Everieurs qui quitent feur Egifée 314;
pour en prendre d'autres: [par où il femble qu'on atraque Saine
Melecc]

"Damaie veut donc qu'on recoive Viral & le Infens, & tout I 1913-19, autre qui voadra fe réunit à l'Eglis, pourva qu'in fignent cette confeifion avec cellede Nicée, & les Canons ecclefuitiques que vous ávez, éti-il, Paulaing rat oi il femble dire qu'il lieu abandonner SMelecc, Il l'oculte en difaint qu'il ne luy écrit pas cer N-le-choisé dans la croyance qu'il ne les cault pap sp reporte luy mef-choisé dans la croyance qu'il ne les cault pap si propote luy mef-qu'il euil plus de liberté en cela, a voyanc qu'il etion à appuyé de fon confeitement.

[Le Coocile de Calcedoine indique affurément cette piece, ]

[Oriqui I lotte Damaté d'avoir marqué les verirables regles qu'il Conetapate,

faut divire fuir le myltere de l'Incarnation, dans les lettres à Pau
lin, afin que ceux qui voudroient entrer dans fa communion,

foucieristica vica dection si faces c'à indicieros.

620

POSONGERENERAL DE SERVE DE SER

ARTICLE X

Vital & Apollinaire font schisme : Les Confesseurs d'Egypte le declarent contre eux. ECRIT de Damase excluoit trop formellement tous les

fubterfuges des Apollinaristes, pour croire que Vital l'air jamais pu figner. Ainfi il y a apparence que Paulin ne l'ayant pu Thorst s.c.s.p. recevoir, il se separa absolument de luy, ] '& accepta la charge 708. d|Soz.l.6.c. & le nom d'Everque des Apollinaristes dans Antioche, qu'Apollinaire luy donna. [ On ne dit point si Apollinaire avoit seduit L4.c.2.p.150. quelques autres Evelques, pour faire avec luy cette ordination illegitime & schismatique . ] Blondel croit que ceci arriva vers

Blond p.s : 9. l'an 376, "& cela s'accorde affez bien avec la fuite des lettres de v.s.Raffe S. Bafile

Epi. 77.C.20.21. S. Epiphane. [qui écrivoit vers la mesme année ou la suivante,] F.1014,1015. s'efforca de réunir Vital avec Paulin: & effant venu à Antioche. il s'abstint de communiquer tout à fait [ dans le sacrifice] avec Paulin, I dans la communion duquel il effoit, l jusqu'à ce qu'il se fust purgé par écrit de la tache de Sabellianisme dont Vital l'accusoit. Paulin s'en justifia aisément, en produisant un acte figné de sa main qu'il avoit autresois donné à S. Athanase, de la main mesme duquel il estoit écrit : & cet acte condanne egale-

ment les erreurs de Sabellius & celles d'Apollinaire, fans nommer ni l'un ni l'autre Mais quand S. Epiphane voulut connoistre 1017 les sentimens de Vital, il trouva qu'il consentoit à tout, 'hormis &c. à dire que I. C. avoit pris l'entendement de l'homme, ce qu'il ne voulut jamais reconnoiftre, quoy qu'on luy pust dire. Ainti Saint Epiphane s'en retourna fansavoir pu faire l'accord qu'il fouhaitoit, '& fa charité ne luy fervit qu'à meriter les anathemes d'A-Fac Lag.z.p. pollinaire & de Timothée son disciple.4 Il semble qu'il ait tasché

d'engager Saint Basileà travailler aprés luy pour accorder Vital V.S.Basile avec Paulin: mais ce Saint qui rejettoit la communion de l'un & 141. de l'autre, ne voulut point se méler de leurs affaires.

f Immediatement avant que le schisme fust declaré, J'Apollinai-Fac.p.160.1,b. re tira de plusieurs saints Évesques d'Egypte, bannis pour la foy à Diocefarée, en general, & de deux d'entre eux en particulier, favoir d'Adelphe & d'Isidore, des lettres favorables à ses desirs, & qui apparemment luy donnoient des eloges qu'il ne meritoit nullement. Lors donc qu'ensuite il eut sait schisme, il s'autorisa

a Balep.335.P. 319.310.

ce femble du rémoignage de ces Saines dans June lettre qu'il écrivic contre Paulin d'Antioche. Cette lettre ayane effé envoyée aux Confestions, d'abord liken furent ebranles, de commencerent à craindre que Paulin ne fust effectivement tombé dans le échisme ou dans l'hereste; de forte qu'ils furent souvent dans le dessein de lu ven écrire.

Mais loriqu'ils eftoiere dans ce doste, on leur montra quel beques écrits qu'Apollinaire avoir laiss fur la foy, tous conformes à ce que beaucoup de perfonnes leur avoient déja raporté de luy, & qui dértuisient le myltene de l'Incarnation. On leur montra encore une autre leurre, où Apollinaire declamoit contre Saint Epiphane, & une troiléme où il pretensior depoier Diodore de Tarie, l'oru plutot de Try, Talio e feavant de la communion de

ce Saint, & de celle de Paulin

et Sant, oc de celle de Paulon.

[Ca emportement d'Apollimire blefferent avec ration les faints Confeileurs.] "Le grand nombre de fis écrits, ni Turtifice Bufopaya, et de fer atithocements, par les folouriers pas. Ils reconsument for #3."

bien ceux qui ruivoient par leurs nouveaurez la foy de l'Eglific. de co purert diffinaler le tort que coperfonos itàliont à la veriné; mais ils écrivirent une lettre contre Apollinaire, dont Euraston.

Facundus nous a confervé un fragment, oc qui effoit apparemment adreflée aux folitaires de Nitrie, [ dont Saint Ifidore l'un

d'entre eux estoit Evesque.]

Saint Balile leur écroirs [dés 373, ] pour les remercier de cent gardino, comme d'un fervie important qu'ils avoirer rendu à l'Egilië. Et il les exhorts emméline temps à travailler avec fois pass à de vec douceur pour rament a Appollianir à l'order de à la verité. Mais bien loin qu' Apollianire l'order da la verité. Mais bien loin qu' Apollianire l'order de la verité propriet par le propriet par maitre. Par la verité propriet par l'est partier de la verité propriet par l'est partier de la verité propriet par l'est partier s'ent Balile méline, de vere luy Pièrre d'Alexandrie, auffi-bien que Paullind Antriche, Saine Epiphane, & Diodore [de Tyr), ne voulant avoir de commandoquiave. Viril 1

[Ge fut pour-ettre au figit de la declaration des Confessions.]

ya 'Apollinaire leur éctivit une grande lettre, à liquelle ils ne Lonnslaps,
fatte point de réposie. Il leur en écrivit enfuire une petite que enche.d.
nous avons encore, pour juithier la foy fur l'Incamation, à causé
des troubles que d'autres que luy, à ce qui lid, avoient excitez,
fur cette matere. Il y pretend suivre rous les ferritment de Saine
Athanasie qu'il appelle fon muistre, mais il y rennoce à la com-

r. Seriberent menachi in Mirin conflituti, fa penfe qu'il faudroit menachis...conflitutis . I i i i iii

poster/ Town

munion de ceux qui ne croient pas avec luy que J. C. n'a point pris'la raison humaine & muable, qui est entrainée par les mauvaifes penfées; mais la raifon celette & immuable, & qu'il est parfait en tant que Dieu & non en tant qu'homme.

OXED OXED REPORTED HER DESCRIPTION OF THE OXED REPORTED THE OXED THE OXED REPORTED THE OXED THE OXED REPORTED THE OXED R

## ARTICLE XI

Apollinaire & quelques autres font deposez par le Concile de Rome, à la priere de S. Basile & des autres Orientaux.

Bafep.202.Pa 284.2.b.

'EGLISE d'Antioche ne fut pas seule demembrée par , l'Evesque schismatique qu'y établit Apollinaire.] Toutes les autres encore, & particulierement celles qui estoient gouvernées par des Orthodoxes, se trouvoient divisées par ceux qu'il y envoyoit pour y mettre le schisme & y former une malheureuse focieté de ses partisans. On voyoit courir en divers endroits des gents qui prenoient le nom d'Evefques sans avoir ni Clergé ni peuple; & qui bien loin de servir au progrés de l'Evangile de la paix & du falut, rendoient par ce scandale le mystere de la pieté & la religion ridicules Et dans les villes où Dieu permettoit que Soz.l.6 c.25-p. Jeur malice euft plus de fuccés, l'ils s'y affembloient à part fous des Evesques particuliers, observoient des pratiques toutes disferentes de celles de l'Eglise Catholique; & au lieu des hymnes facrées dont les Fideles ont accoutumé d'user, ils en chantoient de nouvelles qu'Apollinaire avoit composées [Ce fut apparemment en cette maniere ] 'que Timothée prit le nom d'Evefque

671.b.

Leon.fup.p. 2035 de Baf, ep. 193-p.

'Les questions embarassées & obscures que luy & ses emissaires 284 c.d. agitoient sur l'Incarnation, embrouilloient tellement les esprits, que beaucoup doutoient absolument de ce grand mystere: 'd'auep.74-p.136.b.

de Beryte [en Phenicie.]

tres se perdoient dans les difficultez où ils se jertoient eux mesmes, en mettant leur gloire à chercher de nouveaux termes, aussi bien que de nouveaux sentimens, dont l'unique fruit estoit des contentions & des disputes; & peu de ceux qui avoient lu leurs livres se contentoient de la simple & ancienne doctrine de l'Eglise. 'Les choses estoient en cet état [dés l'an 377,] lorsque S.Basile

cp.191.P.184.C. p.183.e.

écrivit fa lettre aux Confesseurs: 'C'est pourquoi il y parle nommément & fortement contre Apollinaire : [ & ne se contentant pas de cela,] il écrivit"en mesme temps avec les Orientaux aux V.S.B.sis Prelats d'Occident, pour leur demander instamment la condan. 1 140.

nation d'Apollinaire. [ Ainsi on peut dire encore plus veritable. ment de cette lettre que] 'du second Concile œcumenique, que Concile pase les Orientaux ayant decouvert la doctrine si dangereuse d'Apol. c. linaire, firent connoistre à ceux de l'Occident le jugement qu'ils

en portoient.

Ils en obtinrent ce qu'ils souhaitoient, selon Baronius qui Bar-173 \$ 1. croit que ce fut sur les lettres de S. Basile que Damase convoqua un Concile à Rome l'année suivante, sque nous contons 278. Et en effet, comme la lettre de Saint Basile qui demandoit aux Occidentaux en l'an 377, la condannation d'Apollinaire, ne nous permet pas de dire qu'elle fust déja faite; ]'aussi Pierre Russano, p. d'Alexandrie, qui se trouva, selon les historiens, au Concile de 10, 12,719,6, Rome où elle se fit, sestant revenu d'Egypte dés le milieu de l'an 378, on ne peut mettre le Concile qu'au commencement de la

mesme année ou à la fin de la precedente.] Damase tint donc un Concile à Rome, où luy & Pierre Ruspasoison.

d'Alexandrie condannerent les sentimens d'Apollinaire, & Lécas Péque. decemerent que J. C. estoit vray homme aussi-bien que vray Dieu; & que quiconque diroit qu'il manquoit quelque chose soit à sa divinité, foit à fon humanité, devoit estre jugé ennemi de l'Eglise. On y depoia meime Apollinaire avec Timothée fon disciple, Thôrt.p.719.d. qu'Apollinaire avoit envoyé une seconde fois à Rome : mais a au lieu d'y estre receu comme il l'avoit esté du vivant de Saint « Leon, sup.p. Athanale, il y fut deposé avec celui qui l'envoyoit. On parle d'un phote, 111, p. Magnus anathematizé avec Apollinaire . C'est sans doute ce 114.6. Concile des Occidentaux que S. Gregoire de Nazianze dit avoir (N.L.Or. 51.P. condanné les Apollinaristes, 4 & deposé leurs Evesques.

dcp 77.p.\$ 11.c.

[Il faut auffi raporter au melme Concile] la condannation de Cooe 1.3.7.741 Vital faite par Damase Vital, comme nous avons dit, avoit fait a Nat. 01. 32. 92. approuver à Damase une confession de foy où il avoit caché son 242,748. herefie fous des termes equivoques qui paroiffoient orthodoxes. Mais lorsqu'on eut fait connoistre sa fourberie à Damase, & que ce Pape eut appris qu'il perseveroit toujours dans son ancienne doctrine, [ à laquelle il avoit encore ajouté le ichifine. ] il l'excornmunia, luy & ses sectateurs, & condanna leur confession de foy avec anatheme. Il s'eleva contre eux avec d'autant plus de force, qu'il estoit fasché de ce qu'ils avoient abusé de sa simplicité & de fa candeur.

'Nous lifons dans une lettre écrite vers l'an 433, qu'Acacef fait Luper 57 P. Everque de Berée en 378 ou 379, Ifut present à une dispute qui se fit à Rome en presence du Pape Damase, où les Orthodoxes

foûtenant qu'il falloit reconnoiftre deux natures en J.C, puifque fans cela on feroit obligé d'attribuer fes fouffrances à la divinité les Apollinaristes contre qui on disputoit, objecterent que c'estoir reconnoiftre deux fils. [ Nous ne voyons pas moyen de dire que Acace ait affifté au Concile de Rome en l'an 382,où l'on parle encore des Apollinaristes: mais rien n'empesche qu'il n'ait esté deputé à Rome en ce temps-ci par l'Eglise d'Antioche soit contre

Cod. Th.sp.p. Apollinaire, J'foit contre Paulin.

\*Baronius a pretendu qu'en condannant Apollinaire, le Concile A Bar. 371. \$13. 2voit auffi condanné toutes les erreurs qu'il avoit tenues, d'où il infere qu'il a condanné l'opinion des Millenaires . [ Mais on peut dire que cette conclusion qui n'a aucun fondement dans l'histoire,en a peu auffi dans la raifon. S. Jerome qui parle fi fouven: des Millenaires à l'occasion mesme d'Apollinaire, ne dit jamais, non plus que Saint Augustin, que leurs opinions aient esté condannées par aucun jugement ecclefiaftique. S. Sulpice Severe, & d'autres encore en affez grand nombre, les ont tenues depuis le Concile de Rome, & n'ont jamais esté traitez comme heretiques pour ce fujet,

'Ce fut peut-estre ce mesme Concile de Rome qui condanna V.S.Damal'Evesque de Parme ou de Porto ]

AND PARTICULAR CONTRACTOR CONTRAC

# ARTICLE XIL

Les Apollinarifles resistent à l'autorité de l'Eglise: Timothée l'un d'eux est banni. A sentence rendué par le Concile contre Apollinaire, sut

260. depuis confirmée à Alexandrie [aprés le retour de Pierre en 378;] à Constantinople [par le decret du Concile œcumenique en l'an 381; & apparemment encore par'le Concile d'Antioche en v.s.Molece 379 TEt neanmoins comme Apollinaire n'avoit pointelté oui & #15-

convaincu en presence de ses parties, il demeura encore quelque temps caché sous une profession generale de la foy [de Nicée,]&c confervoit encore en 382 le nom & les fonctions de l'episcopat.

Timothée de melme, [ au lieu de ceder à sa condannation, ] pretendoit mesme anathematizer Pierre d'Alexandrie, S. Basile de Cefarée, Paulin [d'Antioche,] S. Epiphane, Diodore[de Tyr,] Thorn, se. 10. & p'avoir de communion qu'avec Vital. Les Orientaux furent

obligez de recourir encore une fois au fiege apostolique, pour luy P-719. demander sa deposition : Et ce sut sur cela que Damase "leur Nors s. écrivit

Fac, L4.c.2.p.

Ce fut an plufard en la mefine année 378 Å; vers le temps du Facta-ra-P. Concile de Rome, que Pierre d'Alexandrie qui avoit déja écnt \*3º une première lettre aux Euréques & aux autres Confelleurs (d'Egypte) banis (à Diocefarée). As apparemment fur le fujer des Apollinariftes, leur enéctivir une feconde, où il fe plaint des emportemens de l'imnéhe courre luy de courte le principaux Euréques de l'Orient (Saint Bafile Cerivoir vers le mefin: temps à Bafile-pé 3-0-2) Féglic de Suppole en Pfidie, pour la preferere contre le venin \*1º4-test plaint des Apollinaritées, qui commençoir à le repandre en ces quattiers ils.

V. fon titre | f"Sa

\$21.

continence.

("Saint Ephrem d'Edelfe, fa celebre entre les Diacres & les folitaires, mourut, à ce qu'on croit vers le mefine rempaçae Saint Bafile, fur la fin de l'an 378 ou peu apréa.] Il voulut rémoigner Ephreté p. 63 dans fon reflament l'horreur qu'il a voit des diversies fe. bes d'here-t-t-t-ques & centre celles li il marqua nommi-mente les Visitaienc On Mylin Ephret, parle d'une diffeute qu'il avoit eue quelque temps auparavant 18-64-66.

avec Apollament, l'mais cette hillrière aujouir diffe à quorifice, eft

134d. avec Apollanare ["mais cette hitloire quoiqu'affe; autorifée, el embarafée de diverfestificultez. Ainé il vaut mieux fe contenter de ce que dit S Gregoire de Nyffe,) qu'il avoit une extreme p.559.4, averlion pour fos dogme impie, de qu'il employa tous fes foins pour le bannir du ceur de tous les Chréfens.

"Cette herefie ne laissa pas de penetrer bientost jusques à Nacarap.10,
p. Constantinople, "où les Evelques de ce parti se preparoient à se tenir une assemblée pour y établir leur heresse, lorsque Saint Gregoire de Nazianze vint prendre le soin de cette Eglise au

Ibid. 4 77. commencement de 379 ["& ils y mirent peut-eftre pour Évelque

Hist. Eccl. Tom. VII. K k k

Pinezas)... déleur folte un nommé Magnus) qu'on troure aveir effé ans 1816. the maried avec Apollinaire. "On a même écrit, [quisqu'avec à Rassipast." affez peu d'apparence, ] que les Apollinairilles y firmé beaucoup de peu à S. Gregoire. "O, é exciterent courte luy la prificultion des Ariens ("Que ficels eff veritable,"). Il en faut d'autant plus constanted de l'internation de contra de contra de l'apparent de l'a

dei Ariem [Que ficela eff veritable, il en faut d'ausar plus 
ontapassat efficier la douceur de ce Pera, qui en condamane leurs rereux. 
le traite neamonis de firers ; foit par l'inclination qu'il avoit à 
convertir les cours des herestiques par un traitement. Évorable, 
plutoft qu'à les aigrir par une dure fevenité, fait qu'ayant à combarre les Ariens qui ruiondent le principe de la foy, il confideral!

Therefie des Apolinarifles comme beaucoup moins dangereufe 
& moins importance. )

# ARTICLE XIII

Le Concile œcumenique & divers autres condannent les Apollinaristes: Môrt d'Apollinaire.

E Concile "d'Antioche de prés de 150 Evefques de l'Orient, V.S.Meires
Prad e 55 P50. bre de la mefme année 379, J'condanna aufli l'herefie d'Apollinaire [mais on ne voit pas s'il toucha à fa perfome de à fon nom.]

Nyfadeal-p. Stringeire de Nyfadeal-p. Circipate de Nyfadeal-p. Stringeire de Nyfadeal-p. Stringe

Thirt.15-6-p.p. 'Il eft affez étrange 'qu' Apollinaire ait pretendu au commen-v.5.Melesa 197.6- cement de l'an 38 1, June les Églifes d'Antioche, que le General 115-Sa por avoit ordre de remettre entre les mains des Catholiques, devoient appartenir à ceux de fa fectef maisocque dit Theodoret

cl. remarquiable, Joue n'ayant pu réulfir dans cette pretention ; il publia deflors ouvertement la doChrinequ'il a voit inventée, & ≤ 1,27976. S'en declara hautement le chef. Car jusque là il a voit encore un peu tafché de cacher & de deguifer fon impieté , 'quoiqu'il la decouvift affez pour qu'on n'en put pas douter .

Rudl.a.e.vo. Le fecond Concile œcumenique affemblé à Conftantinoplef peu de mois aprés, Jondirma par fon decret la fentence du Concile de Concil.e.p.y. Rome contre Apollinaire & feis fectateurs: Cari il nomme for diffinchement les Apollinarifies dans fon VII. Canon, les mettant au nombre de ceux oui devoient efter recreus dans I Ebille, nat

LES APOLLINARISTES. 627

Fonction du faint Chrefme & le feau du S. Esprit'Le Concile de 6,4 p. 8 s. 6.

Calcodoine femble mefine luy attribuer leur premiere condan-Gregorie de Nazianze di que les Eveligues de cute felce avoient 1916. Gregorie de Nazianze di que les Eveligues de cute felce avoient 1916. elle depotez par tour le Concile de l'Orient de d'Occident de On trouve qu'un sommé Magants d'in anathematica avec Apol. Phoesays 1918. limaire (de fans doute par ce Concile, 1º que Juffine de mefine Parders 1, avoir et le affendhe hommément correr Magants l'Apolliantifie: 164-46.

fecte à Constantinople. ]:

Les Evelques qui fe raffembletent l'année fuivante; de tout Thants, e.e.

D'inent, en la messime ville, firent aussi une profession expresse de P<sup>27/2</sup>

La toctrine Catholique opposée à celle d'Apollinaire , mais sans

fce qui donne grand lieu de croire qu'il estoit Evesque de cette

nommer perfonne..

Sur la fin de l'année precedente 181, les Occidentaux avoient CoATA-appelemandé qu'on toil à Romeun Concile occumenque, éx c'étoit » en partie à causé de l'herefin attribuée à Apollinaire. On fouhaire de l'Apollinaire meline, j alin que quand en l'auroit convinciu de l'Apollinaire meline, j alin que quand en l'auroit convinciu de l'Apollinaire meline, j alin que quand en l'auroit convinciu de l'Apollinaire meline, j alin que quand en l'auroit convinciu de l'appellinaire meline, j alin que quand en l'auroit convinciu de l'apollinaire meline, j alin que quand en l'auroit convinciu de l'apollinaire meline, j alin que quand en l'auroit convinciu de l'apollinaire meline de l'apollinaire d'apollinaire dans le Concile qui de tri s'établisse d'apollinaire dans le Concile qui de tri s'établisse d'apollinaire dans le Concile qui de tri s'établisse d'apollinaire d'apollinaire de l'apollinaire d'apollinaire d

connoiftre deux natures en I.C, c'estoit en faire deux fils & deux 196, 197.

(On voit par ce que nous venons de dire, qu' Apollimaire vivoit en cenotrem 3 8, 1/18 termien apparament en 38, 1/18 termin que transment en 18, 1/18 termin que transment tous Theodole avante l'an 39, 1 Il mourart dans un âge Mill. 1, 1915, 1818 and 1818

[ Voilà quel a effé enfinle fort funcite] de ce grand homme, Vae.L.a.t. qui avoit receu des talens il extraordinaires de la nature, & de [1,34,84,84], grands dons de la granc, qui avoit combatu avectan de courage of Al. eq. (2, 1,4,8,4,84), de combatu avectan de courage of Al. eq. (3, 1,4,8,4,84), de combatura de co

4444

ennemis. Mais parcequ'il mit sa confiance en sa sagesse; parcequ'il voulut refoudre des difficultez que la foiblesse humaine ne peut éclaireir ; parcequ'il se laissa aller à la "demangeaison d'une libidion. curiofité profane ; parcequ'il voulut trouver des routes nouvelles dans la pureté & la fimplicité de la foy; tous les avantages qu'il avoit luy devinrent inutiles, & il merita d'estre regardé de toute l'Eglife comme un schismatique & comme un heresiarque.

වුණ කැරවුණ කැරවුණ කැරවුණ කැරවුණ කැරවුණ කැරවුණ කැර කර

ARTICLE XIV.

Les Apollinaristes condannez par les Empereurs & par les Peres Leur fecte s'éteint , mais non leur doctrine . .

D OUR continuer l'histoire de la secte d'Apollinaire, Saint Gregoire de Nazianze estant revenu de Constantinople en V. fon titre fon pays l'an 381, trouva l'Eglife de Nazianze infectée par les | 83-Apollinaristes. Il tascha d'abord de les gagner par la douceur : mais au lieu d'en profiter , ils firent un schisme tout ouvert dans fon Eglife: & enfin ils fe firent ordonner un Evefque en l'an 382, par des gents que tout le Concile d'Orient & d'Occident avoit deposez, & contre tous les ordres de l'Empereur Ce qui obligea S. Gregoire non seulement d'écrire à Cledone deux excellentes lettres contre eux pour établir la foy Catholique & refuter les calomnies dont ils le chargeoient; mais encore de porter ses plaintes à Olympe gouverneur de la province, & de luy deman-Nacor-sa-p.738 der la punition de cet attentat. ]'Ces heretiques pretendoient alors que le Concile d'Occident qui les avoit condannez, les avoit depuis abfous:mais ils n'en apportoient aucune preuve.[Nous ne croyons pas melme qu'ils pullent déja se prevaloir de l'indulgence que le Concile de Rome pouvoit avoir accordée à ceux qui voudroient le convertir,"y ayant affez d'apparence que S. Gre- V.S.Greg. out de Nazianze écrivit à Cledone avant ce Concile, ou dans de Nazianze

le temps mesme qu'il se tenoit . ]

11 P.130.

Bar. 182 6 26. Ils furent compris nommément dans la loy du a de sextembre 38 3 avec les autres heretiques aufquels il eftoit défendu de tenir aucune affemblée, foit dedans, foit dehors les villes, ni d'établir &c.

Cod. That s L aucun Everque Le 21 de janvier de l'année fuivante, Theodole ordonna que tous les Evefques & les Ecclefiastiques de leur secte feroient chaffez de Constantinople, austi-bien que les Ariens. Depuis cela neanmoins ils obtinrent de Theodose la permission

Nax.or 46.P 721.723. de s'affembler avec autant de liberté que les Catholiques; ce qui

avant percé le cœur de S. Gregoire de Nazianze, il en écrivit vers l'an 385, une lettre tres forte à Nectaire de Constantinople, pour le refler d'obtenir de Theodose la revocation de cette permission . à laquelle il eust dû s'opposer d'abord. [Il obtint ce qu'il souhaitoit. Car nous avons encore une loy du dixieme de mars 288 qui Cod. Th. 16.2 ne nommant que les seuls Apollinaristes , leur défend, aussible 5414-8130. qu'aux autres heretiques , de tenir aucune assemblée, d'avoir des Écclesiastiques & des Evesques, & de demeurer mesme dans les villes ; voulant qu'on les envoie dans les deserts . 'Sozomene dit Sozi. 6.c. 26.p. que Theodofe fix executer ce dernier article à l'égard des chefs 674.1. des Apollinariftes, & qu'il arreftaf ainsi lle progrés de cette fecte, Il ne voulut pas seulement souffrir qu'ils eussent la liberté de ve. Cot, Thou te. nir à la Cour, & de luy presenter des requestes s Nous ne parlons point des autres loix qui sont contre les heretiques en general.

Une grande partie de ce qui nous reste des écrits de Saint Pendog t, a l, r. Amphiloque, paroift eftre faite contre la mesme impieté:) Saint 66. \$10 P.19. Ambroife la combat dans fon livre de l'Incarnation, à peu prés comme avoit fait S. Athanafe, & fans nommer personne non plus que luy. Saint Gregoire de Nysse l'attaque encore en divers endroits.) 'Il la combatoit particulierement dans un écrit qui est se perdu. 'Et comme les Apollinari(les accusoient les Catholiques de NytadTop. separer les deux natures en J. C. (ce qu'on pretend que Theodore 162. de Mopfuelte faifoit effectivement,) ce Saint écrit une grande lettre à Theophile d'Alexandrie, où il le prie de condanner folennellement cette erreur, afin d'ofter ce pretexte aux Apollinarifles.

Il faut mettre aussi S. Chrysostome au nombre des Peres qui ont combatu les Apollinaristes, "s'il est veritablement auteur de la lettre à Cefaire, qu'on nous a donnée depuis peu d'années.) 'Ce Cefaire avoit embraffé la vie folitaire des l'enfance. & avoit Chrad.Caf.p. toujours vécu dans une tres exacte pieté. Cependant ayant lu un 15. ouvrage d'Apollinaire b que des heretiques luy montrerent, c & 6 p.15. qui est apparemment l'ouvrage contre Diodore que S. Ambroife P.16 avoit vu & refuté, comme nous le dirons dans la suite, il s'imagina p.16. y avoir trouvé des veritez qui luy avoient esté inconnues jusques alors, & avoir paffé de l'egarement à la vraie foy 'Comme il eftoit p. 18. de la connoiffance de Saint Chyfoltome, & avoit ce femble vécu quelque temps avec luy, 'il luy manda avec joie la decouverte pasqu'il s'imaginoit avoir faite. Ce Saint au contraire eut une exz. en bien, avoit toujours fulvi la vraie foy dans toute fa pureté .

Kkkk iii

treme douleur de fon egarement, jufqu'à en verfer des larmes, & luy écrivit la lettre dont nous pations, ou il refuer tres folidement non feulement la confusion des deux natures, folitenu par A pollinaire. & fes foctueurs, mais encore l'erreus opposée des deux prission des des deux des la confusion de la confusion on marque

linaire & fes fectateurs, mais encore l'erreur opposée des deux personnes, que Nestorius a pretendu établir depuis 'On marque qu'il écrivit cette lettre de son second exil[de Cucuse, & ainsi versl'an 405.]

Nyf. ed. Thep.

'Nous apprenons de S. Gregoire de Nyffe, que ceux que l'herefiesé le d'Apollinaire avoit arrachez. à J. C, vouloient bien renorter au
nom de Chrétiens, & prenoient avec joie ceux des auteurs de

Mais ce qu'en dir Theodoret eft plus particulairifi & plus cer-Todre 1 se sp., tain 1 Car il nous apprend que durant l'epifoopat de Theodore , posòble 2 Pqui gouverna l'Egifie d'Antioche (depuis 416 Jufqu'en 428,) les Appollinarifies fe voyant reduits à un tres petit nombre , demanderent à effer recous dans la communion Catholique; à quoy

Theodoret confenit aprés beaucoup de prieres, de les receut presque rous Maisi il ye en et beaucoup qui en quittent leur s'écle, esperant leur s'écle, esperant leur s'écle, es en quiterent pas les sentimens, s'éc qui les inspirerent mesme de le contract de la chair de l

chair de J. C. n'ont qu'une mefine nature, qui attribuent les fouffinnces de la Paffion à la divinité du Verbe, & qui ont foltienu ces autres opinions qui ont caufé tant de guerres parmi les peuples & les Ecclefiaftiques.

[Je no [Gg] stil 'veut marquer les diffuses qu'il eut luy mefine avec S. Cyrille d'Alexandre, qu'il accutio de fuivre les ereurs d'Apollinaire, ou s'il écrivoir depuis la naisfance des Eurychiens.)

Looph 1948-15 carte hertie avec tourse les branches quien fonts forties [de prégrène de la contraction de la méme des Monothèlites qu'i vinc depuis, ] ne font que des monothèlites qu'il vinc depuis en princip la con la contraction d'apolisaire ; de forte que depuis et terms la con la contraction d'apolisaire; de forte que depuis et terms la con la contraction d'apolisaire d'apolisaire de forte que depuis et terms la contraction d'apolisaire de forte que depuis et terms la contraction d'apolisaire de forte que depuis et terms la contraction d'apolisaire de forte que depuis et terms la contraction de la contraction de

plus guere entendu parler des Apollinariftes comme d'une feète à part; le peu qui en refta s'eftant apparemment joint aux Eury-Conct. 1984 chiens. Cela fe voit clairement J'par l'edit de Marcien en 455,0ù

il declare que les Eutychiens font Apollinariftes, & les soumet à toutes les rigueurs ordonnées contre les autres, le servant ensuite indifferemment de l'un & de l'autre nom. On voit dans cette poi diverses peines decennées contre les Apollinariftes, par les loix saites (ou contre eux en particulier, ou cootre les heretiques en gent

#INCREDITION OF THE PROPERTY OF THE CONTROL OF THE PROPERTY OF

# ARTICLE XV.

#### Dela fecte des Polemiens. Esrits de Timothée.

IL Es Apollinarifles ne se ruinerent pas seulement par la réunou d'une partie de lour schaueu avec l'Egistic, mais encore par la division qui sé mit entre eux. J'Les écrits mesime Telenhanes, d'Appollinaire en fuerne la caule, surrecqui la contencion souvent »Patath, des opinions tres différentes. ( Nous avons dép pur tensarquez ) seule s'Augustini, so X.Leon qui le cope, mereter toris différentes Appoint se séche d'Appliantifles, ceux qui ne donneur point dutout d'ame des parties séches d'Appliantifles, ceux qui ne donneur point dutout d'ame des parties par de la company de la compa

de J. C., dit que quodques uns'atracheren à foltemir qu'il effue deformulu du celt mais que Polemej ou Polemon, lec ceux qu'il e fuvivere fous le mom de Polemiers, se fondant autilibien que les autres fine les criste d'Apollinaire, foldantenc que la divinité de le suite de la company de l'activité de la company de la company de la company de l'activité de la chart de J. C., après avoir effe unite à la divinité, l'uy effoit Leso fup, ne devenité confubblante les Coute d'uiros, de ne nous effoit plus 1934devenité confubblante les Coute d'uiros, de ne nous effoit plus 1934-

confubitantielle, qu'elle eftoit une mesme chose avec le Verbe p. 1033 4.

de Dieu, qu'elle devoit estre adorée comme le Verbe, de mesme p. 1035 4.

Sixous.

qu'elle effoit etemelle & defendud du ciel.

"Valentia aufi disipe d'Appliante, s'eleva contre ce fen. Papilatiment, qu'il foltite ellre aufi imposible « qu'il eltoit impie. Papilatiment, qu'il foltite ellre aufi imposible « qu'il eltoit impie. Papilatiment, qu'il foltite ellre aufi imposible « qu'il eltoit impie. PapilaPoleme fit quelque livres pour déclende fon erreur. Nous en s'abaltatanvous un paliège, où il dir que tenir l'opinion des deux farte «

"Papila"Papila"Poleme fit qu'elle la reproduction de deux Gra"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papila"Papil

Il fut suivi de beaucoup de monde, surtout de Timochée son Leon supe.

Fac a p.150. aThdrel.g.c.10. P.719.8. 1041,C. c p.1035.e.

premier disciple, '& en mesme temps son condisciple, " paisqu'il estoit, commenous avons vu, disciple d'Apollinaire. Ce Timothée, à qui apparemment Apollinaire avoit communiqué plus qu'à personne le secret de son impieté, écrivit un tome sur l'Incarnation, extrait de divers livres de l'Evesque Apollinaire son tres heureux maistre, comme il dit, & principalement de sa lettre [Comme ce livre où il enseignoit son impieté, faisoit du bruit,]

à Serapion.

P.1036.2. p.1035.c. d p, 1036.s.

un nommé Agape de sa secte, le pria de luy en donner une partie fignée de sa main: Il le fit, & Agape ayant porté cet écrit à Homone, qui estoit un autre Evesque Apollinariste, Homone donna à Agape un billet figné de luy, où il protestoit qu'il anathematizoit tous ceux qui diroient que la chair de J. C. est consubstantielle à Dieu, en quelque sens qu'ils le dissent. Timothée ayant

ab,&c. p.1013.d.

receu ce billet, y répondit par un écrit adressé à Homone, que nous avons encore, au moins en partie, où il foûtient que fon fentiment est celui d'Apollinaire, & il en allegue un grand nombre de passages pour le prouver.'Il écrivit sur le mesme sujet à Cataphrone fon compagnon, qui en écrivit aussi à Paregoire,

p.1031,b.

Urane, Diodore, & Jove qui estoient dans les mesmes sentimens. Valentin écrivit auffi de fon costé une apologie, contre ceux qui accufoient les Apollinaristes de dire que le corps fust confubstantiel à Dieu. Il se sert principalement de deux professions de foy, l'une d'Apollinaire, & l'autre d'un Jove Evefque[Jene sçay

p.1013.b.

si c'est celui dont nous venons de parler, qui n'auroit pas eu plus de fermeté dans les fentimens que fon maistre J A pollinaire finit la fienne en prononçant anatheme à ceux qui ne croient pas que la chair de J.C. est de Marie, ou qui disent qu'elle est consubstantielle à Dieu & d'une nature increée, ou qui disent que la divinité est passible, & luy attribuent les passions de l'ame love rejette auffi, comme contraires à la tradition ancienne & à la paix de l'Eglife, ceux qui difent que la chair unie inseparablement au Verbe, est consubstantielle à Dieu [Il est remarquable que Va-

p.10354 protabo

d,

lentin n'allegue pas seulement l'autorité d'Apollinaire, ] 'qu'il appelle fon tres heureux pere & maistre un homme faint & divin, 'mais encore celle de Saint Bafile," & celle de S. Athanafe, qu'il qualifie nostre tres faint Evesque.

# P.1031.c. f p.1035.b.c. 1,3.F. 1030.b.

\*Timothée dont nous venons de parler, a aussi écrit une histoire ecclefiastique, dans le dessein de faire estimer Apollinaire, qu'il relevoit principalement par le grand nombre de lettres qu'il avoit écrites aux plus grands hommes de l'Eglise, ou qu'il en avoit

receues

recouls. (Cell apparenment dans certe historigo) Il avoir fair 8a, Pale 1, rue table da livre de de diform (d'Applinaire ). Lecoce de "livre de de diform (d'Applinaire ). Lecoce de "labon, dat 1. Byrance pretend que la lettre circé dats le Concile d'Ephré de de labon, dat 1. Byrance pretend que la lettre circé dats le Concile d'Ephré de labon, dat 1. Byrance pretend que la lettre circé dats le Concile d'Ephré de labon, dat 1. Byrance pretend que la lettre circé dats le Concile d'Ephré de labon, dat 1. Byrance de la lettre de la lettre circé fais le lettre de la lettre de

THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY AND THE PROP

Note 9.

### ARTICLE XVI.

Des écrits d'Apollinaire, & premierement de ceux qu'il a faits pour la vraie foy.

IT le nous refle plus qu'à parlet id des écrite d'Appollianies, car quiquit le néir pas politile de n'âtire le denombrement à moiss que d'avoir la lifte que Timothec fon difciple en avoir la fine que Timothec fon difciple en avoir disc, nous pouvonsenamoins rechercher cux dont les anciens out fair menion, de nous nous diffendérions mefine affez volonierade ce reavait, i no sun rélition oblige, de remarquer cux que fes difciples mefine, ou les Eurychiens aprés eux, not attribuez aux Peres, pour leur donner plus d'autorité; l'automatique d'appoint de l'autorité de l'autor

"Nous avons reimanqué qu'il avoit une fort grainde ficilité à încep-ne-ficirie." Aufil fe dicipies le planificient de la multiqué de fes "Naves y de Critic." Aufil fe dicipies le planificient de l'ambituqué de fes "Naves y de Saint Gregoire de Nazianze dit qu'ils fisioient un particulation de la compact l'arravalloir fain cellé "planifier pour le plus grand d'épa-ta-pe-cauleur de rous les écrivaisa de foit compact l'arravalloir fain cellé "Fostia-se-ta-ture, qu'il p'eu did un peché dans un fig rand nombre paroleg. Révise par qu'il fondoir fa cheologie no fuir un figrand d'Apollinaire, 1858.

de cela efloit d'autruer plus impossible à l'égard d'Apollinaire, 1858.

de cela efloit d'autruer plus impossible à l'égard d'Apollinaire, 1858.

de cela efloit d'autruer plus impossible à l'égard d'Apollinaire, 1858.

de cela effort d'autruer plus impossible à l'égard d'Apollinaire, 1858.

de cela effort d'autruer plus impossible à l'égard d'Apollinaire, 1858.

de qu'il fondoir fa cheologie no nite les preuves tirées des livres facres, mais fur des raidonnemens humains, 60 fur de pretendes Nav.09.19.

de partie d'apollinaire de l'apollinaire à reinter rour ce que par l'amour de la dispute, 65 que fe platinaire à reinter rour ce que par l'amour de la dispute, 65 que fe platinaire à reinter rour ce que par l'amour de la dispute, 65 que fe platinaire à reinter rour ce que par l'amour de la dispute, 65 que fe platinaire à reinter rour ce que par l'amour de la dispute, 65 que fe platinaire à reinter rour ce que par l'amour de la dispute, 65 que fe platinaire à reinter rour ce que par l'amour de la dispute, 65 que fe platinaire à reinter rour ce que par l'amour de la dispute, 65 que fe platinaire à reinter rour ce que par l'amour de la dispute, 65 que fe platinaire à reinter rour ce que par l'amour de la dispute, 65 que fe platinaire à reinter rour ce que par l'amour de la dispute, 65 que fe platinaire à reinter rour ce que par l'amour de la dispute, 65 que fe platinaire à reinter rour que de l'amour de l'amour de l'amour de l'a

V. 14. [Nous avons déja parlé'de la paraphrase sur les Pseaumes, & Hist. Eccl. Tom. VII. L 111

des autres ouvrages qu'il fit du temps de Julien l'apolfat, a fin que s'hépète de l'écriteire pulletir les puffer de sa utent payers. J'il écrivit s'hépète différ cours le pellulois per l'écriteire pulletir les pulletires par l'écriteire pulletires pulletires par l'écriteire pulletires per l'écriteires pulletires par l'écriteires par l'écriteir

yound. Voir effire faux.

Voir effire faux.

1/il a

1

Hieralines nearmons se Saint n'avoit point fait. Il écrivit aufi contre » Episésaire, Marcel d'Ancyre, qu'il acutioit d'eftre Sabellein. Il avoit écrit outre les Manichéens des devant l'an 376. 'Theophile d'Aletin Alpata, xandre dit qu'il a aufii renversé Origene par ses ouvrages.

# ಪ್ರಿಕ್ರಿಸ್ಟ್ರಿಪ್ಟ್ ಪ್ರಾಪ್ಟ್ ಪ್ರತ್ಯ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರತ್ಯ ಪ್ರತ್ತ ಪ್ರತ್ಯ ಪ್ರತ್ಯ ಪ್ರತ್ಯ ಪ್ರತ್ಯ ಪ್ರತ್ಯ ಪ್ರತ್ಯ ಪ್ರತ್ಯ ಪ್ರತ್ಯ ಪ್ರತ್ತ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರತ್ಯ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರತ್ಯ ಪ್ರತ್ಯ ಪ್ರತ್ಯ ಪ್ರತ್ಯ ಪ್ರತ್ಯ ಪ್ರತ್ಯ ಪ್ರತ್ಯ ಪ್ರತ್ಯ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರತ್ಯ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರತ್ಯ ಪ್ರತ್ಯ ಪ್ರತ್ಯ ಪ್ರತ್ಯ ಪ್ರತ್ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರತ್ಯ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರತ್ಯ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರವ್ ಪ್ರಕ್ಟ್ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರತ್ಯ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಟ್ ಪ್ರಕ್ಟ್ ಪ್ರ ಪ್ರಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ಟ್ ಪ್ರಕ್ಟ್ ಪ್ರಕ್ಟ್ ಪ್ರಕ್ಟ್ ಪ್ರಕ್ಟ್ ಪ್ರಕ್ಟ್ ಪ್ರಕ್ಟ್ ಪ್ರಕ್ಟ್ ಪ್ರಕ್ಟ

Ouvrages d'Apollinaire sur l'Ecriture, & sur divers sujets.

Hierarilla. A POLLINATER composa des livres innombrables sur ju Redicia. A l'Ecriture S. Jerome femble dire qu'il avoit voulu joindre panta en une seule situe tout ce que les differens interpretes sipoutent les uns aux autressen quoy il totle son dessen maissi le balare n'avoir pasagi selon la science, & d'avoir fait une situe des paroles

n'avoir pasag felon la icence, oc d'avoir nair une intredes parotes de l'Ecriture plutoir felon fon jugement que felon la regle de la la la Ecti-12-ppp. verité. Le mefine Pere le blafine d'avoir fuivi la verifion de Symmaque fur un endroit de l'Ecclefialte. (d'où l'on peut peut-effre jirer qu'il a écrit fur ce livre.)

"Il fit dans fa jeunesse de petits commentaires sur les Prophetes, inospet &p.4. où il touchoit plutoft les fens qu'on leur pouvoit donner, qu'il ne d les expliquoit. C'est pourquoi Saint Jerome parlant de ceux qui in ICL1 pr. p. 4avoient commenté Isaie, dit qu'Apollinaire expliquoit tout ce Prophete à son ordinaire, qu'il ne faisoit que le parcourir, qu'il en paffoit beaucoup d'endroits qui auroient merité de longues explications, & dont il ne faifoit proprement que des extraits : en sorte qu'en lisant son ouvrage, on croyoit voir des titres de chapitres plutoft qu'un commentaire, 'Apollinaire fit depuis une la OCpr.p 4.1. nouvelle explication d'Ofée, que Saint Jerome trouvoit encore trop courte. Ce Pere dit dans la preface de son commentaire sur Daniel , qu'Apollinaire rejettoit l'histoire de Susanne .

Il a fait quelques ouvrages fur l'Evangile de S. Mattheu Il a inMatt.pr p 12 expliqué fort amplement la premiere epiftre aux Corinchiens, \*\* P. Ja. P. 117 b. 

S. Jerome a tiré diverses choses.

[Nous avons peine à trouver d'autre ordre pour ses autres ouvrages, que celui des auteurs qui en ont parlé. J Saint Bàfile Bafep. 59 p. 87. raporte des paroles d'un livre qu'on attribuoit à Apollinaire, pour lesquelles il avoit esté obligé de le traiter de Sabellien. S. Gregoire de Nazianze avoir entre les mains un ouvragedu Nazor. 46.p. unesime auteur, dont il raporte des choses tout à fait impies sur 272.

l'Incarnation Saint Jerome remarque qu'il écrivit deux volumes Hier.inlf., 8,p. pour défendre l'erreur des Millenaires contre Saint Denys d'A-142, b.

lexandrie qui les avoit refutez.

Saute.

Theodoret cite de luy des passages d'un livre qu'il appelle par Thorndial, s.p. abregez, b d'un écrit femblable à celui-ci, d'un petit discours sur intitulial en l'Incarnation, 4 &c de deux expositions de la foy, [differentes de 270. celle] qui est raportée entiere par Valentin l'Apollinariste, auf . p. 170.171. fibien que des fragmens d'une autre, citez par Leonce, où fon passitalBib.P. herefie paroift davantage. S. Euloge d'Alexandrie raporte ces LALP.LIOG. paroles de son traité de l'Incarnation ; Que Dieu & la chair ont a Thirthdial se fait une seule nature.

[Celui qui raporte plus de paffages d'Apollinaire, est Leonce Leon fup.p. p.17.b. de Byzance dans l'extrait qu'il fait du livre de Tim xhée dont 1933 ab.
nous avons parlé. Il ne leur donne point ordinairement de ritre , fp100.41011.

[Polo.4101] mais les marque par les mots qui les commencent : La deduction 449.m.

en feroit ici trop ennuyeuse: & nous aimons mieux en faire "une note. On peut seulement remarquer ici îles deux livres adressez-103 kto 1918 in.

V.s. Atha- à Heracle contre Diodore, [ qui est sans doute celui de Tyr. ] P.p. 11094 male not. 98. 'Car Apollinaire arma contre luy fa langue & fa plume, parce. Fact 8.c.s.p. LIII ii

Leon fup p. totad. #Amh delne e

qu'il l'avoit repris de son impieté, 'Parmi ces Passages d'Apoltinaire citez par Leonce, on trouve celui que Saint Ambroife raporte d'un auteur qu'il aime mieux faire connoistre par ses Conc.t.&p.314. paroles que par son nom. Il est tiré d'un ouvrage contre Diodore ou centre Theodore [ de Mopfuette ; ] car on lit differemment : Et quoique Theodore n'ait apparemment esté Evesque'qu'aprés la mort d'Apollinaire, il pouvoit avoir écrit contre luy fans eftre

Everque . ] Le Concile de Latran fous S.Martin Pape, cite ce passage avec

quelques autres tirez des traitez d'Apollinaire, Contre ceux qui sous pretexte du terme de Consubstantiel combatent la divine distad. Incarnation du Verbe; De la divine Incarnation, ou simplement p.314 d. Sur l'Incarnation, dont on cite le chapitre treizierne ; '& Sur l'apparition de Dieu en la chair. [ D'autres pourront examiner fi ces passages ne sont point citez autrepart d'une autre maniere.

Nous avons déja parlé des lettres qu'Apollinaire écrivit vers le commencement de fon chiffne, ] dont nous en avons encore une entiere adressée aux Confesseurs d'Egypte. b Nous avons 63ib, P.t. 4.2 P. encore des fragmens d'une autre lettre adressée à Pierre, e & 1100,0. c Leon, Sup. p. d'une autre à Flavien, [ peute-stre pour tascher de se justifier, si nous voulons que ce foient Pierre d'Alexandrie & Flavien depuis Everque d'Antioche. Nous avons auti parlé de l'celle à Serapion. où il approuve, comme nous croyons, l'epitre de S. Athanase

## STATES TO STATE STATES ARTICLE XVIII

Ecrits d' Apollinaire attribuez à divers Peres .

POLLINAIRE écrivit deux epiftres à Denvs Evefque de Post el rossal A Corinthe d'ou plutoft seulement Prestre. Mais la seconde se para a dont nous avons divers endroits, a fait beaucoup de bruit dans toros Perdos l'Eglife, parceque les Entychiens l'attribuoient au Pape Jule. Bib.P. 64 P. Gennade meime a cru qu'elle eftoit de ce Pape, & il l'excuse en moded lees difant qu'elle avoit paru utile en son temps contre ceux qui metfile. P. to pr. a. b. toient deux personnes en J C, mais que depuis elle avoit esté reconnuê pernicieuse, parcequ'elle favorisoit l'impieté d'Eutyche & de Timothée.

S.Euloge d'Alexandrie tasche de donner un bon sens à cette P.855.

epistre, supposé qu'elle soit de Jule; mais il croit qu'il y a grand lieu d'endouter, vu que S.Cyrille ne s'en est point servi, quoiqu'elle soit beaucoup plus sorte contre Nestorius, que celle qu'il a citée

Leon fup.p. 1040,b.c.d.

> 1018.bc P. 1031, e.d.

à Epictete .

Leon. Sup. p. f Genn Cal.

Photos 30.P. 151.

LES APOLLIN ARISIES. 537

dans le Concile d'Éphele-Facundus raifonne de la mefime force. Fachac 5 p.m.

Mais Lecoco de Byzance folitient abfolument qu'elle eft d'A
"lama del 19 p.m. 1 p.m.

a capine a voit toutenu des auguravant la metin-chole.

1. L'ence pretend que non feulement celle à Derays, mais fept Risonifia II, autres encore que l'on attribuoit au Pape Jule, eftuienx veritables 18 °C, ment d'Appolimient 'E. Empireuru Marcien affure que Diolotore Gausse 4,9-15,9 °C, d'Alexandre, fucceffeur de S. Cyrillé, & quelques autres (Apol. « l'insriftés ou Europelines ; ) avoient en la harviellé de repandre parmit peuple, fous le nom de quelques uns des faints Peres, divers ouvrages d'Appolliante, pour feduire par ce menfonge les

espris desdimples.

\*\*Leonce a fai un traitéeuprès pour moniter en particulier que Loon. [app.]

les Burychiens avoient (lapofé divertées epiltres) Jule, & d'autres 1914.

\*\*Traitee. d'A pollaine à Saint Caregoire Thaumaturge & à Saint
Athanafe. Il le pourse premieremen par Valentin & Timothée dupendiciple d'Appollainer, qui avoient cide est raitee lous le nom
de leur maittre, & écondement par la conformité qu'ils avoient par execucux que tout le monde reconolitie effe d'Appollainer.

Nous avons la première partie de ce traité dans le quarteme avoire de la bibliothequéed Peres, écc qui la fuir pur ut oftre un

fragment de la feconde.

"Il marque particulierement le traiténiriale?" La foye no detail, personiclat. Verification de la Comparit Plantaurage. Il marque encore distret. Se Gregoire Thumarunge. Il marque encore distret. Comparité départation décours ou expositions fur l'Incamation, audyuelles on faisise déspuis de la comparité d'autre four de Admanda, Ce en parrailles une petite de la comparité de la co

naite oose lettre 'a l'Empereur Jovien , differente de celle qui est raportée p.s. par Theodoret, J'Nous avons aussi dans Saint Athanase un assez long traité contre les Ariens , inutilisé De l'appartion du Verbe

Banos no incarné ("Le nom d'Appollinaire ajouté à ce tirre, & quelques expreffiors, pourroient faire douter fi cet ouvrage n'elt point de cet heretique, lorfqu'il conferroit entore ou tout à faitout en partie la fry Catholique, Mais nous aimons mieux croire avec les «Apaty». Benedichins, que cet ouvrage et le veriablement de S. Athané.

[Voilà donc tout ce que nous pouvons dire avoir de reste des ouvrages d'Apollinaire, avec un grand nombre de fragmers, quelques petites lettres, & sa paraphrase sur les Pienanes, qui est l'unique ouvrage qui luy puisse faire de l'honneur.]

L111 iii

# HER NOTES ET ÉCLAIRCISSEMENS

SUR LE SETTIEME VOLUME DES MEMOIRES pour fervir à l' histoire ecclefiastique.

NOTES SUR SAINTE HELENEL

NOTE L Pour la page

douter qu'elle n'ait efté femme leviti. ne de Conftance Chlore . 1

Du lieu & de la qualité de la naissance.

NOTE II 3.5 1.

Uffer, t. Br., 1911 Es auteurs sont sort partagez Qu'en ne gene revequer en donte bate hat. p. L fur le lieu de la naissance de fur la decenverse de la Croix par qualité de S. et Helene. Ufferius en parle amplement, & tout ce qu'on en peut

decenverse de la Croix par S." Helens . tirer pour le premier point , c'est qu'au-La plus grande difficulté qui se ren." Zur 336.5 42. 

faifant une ville . Eutr.p.(\$9.0]

Hieran. 147. Et Conftantin a donne à ce bourg le [mais il ne luy donne aucune parr à nom d'Helenople à cause d'elle en en l'eglise de la refurrection , l'que Saine Ruff. roce !. Paulin & Rufin difent qu'elle fit auffi pitaling. Pour fa qualité, Eutrope témoigne buffir; [ & mesme il ne parle du voyage

affez qu'elle eftoit d'une naissance peu d' Helene en la Palestine , qu'apres Amb dir. 19. confiderable . 'S. Ambroife fait voir avoir mis tout ce qu'il avoit à dire que c'estoit l'opinion commune , et touchant cette eglise. ] Nous laissons à Bell 1 may p.

mefine qu'on la tenoit pour la fille d'autres à voir fi l'on peut rendre d'un hotteliere : [En j Enfébe, ni les au- quelque raifon folide du filence d'Eutres ancient lifortiers qui la relevent fote .

tres ancientalitoriem qui la relevențitore e extremement, ne parlant jamuide di [ Mais quand on n'en pourroir trou-natilianee, foot aflez juger qu'ils n'y ver aucume, ectechiloire elt ropbien nouvoient point de mattere pour la fabilite par des tremojarages polisis , loidet, & constituent ainsi TAnonyme pour la revoque en doute far des na de M. Y Moles, qu'il 7 appelle une per-gument appelle, quelque forts qu'ils de M. Y Moles, qu'il 7 appelle une per-gument appelle, quelque forts qu'ils forme tres vile .

puillent paroiftre . On ne trouve jamais [ Nous avons montré sur Constantin avant Constantin , que personne soit note 1, qu'il y a peu ou point de lieu de venu à Jerufalem pour voir la Cross :

NOTES SUR SAINTE HELENE. & depuis Constantin tien n'est plus ce- par d'autres. J'Sozomene dit que quel. soz.L.e.c.p.

ett. s.e. lebre . J'On en voit plusieurs pullages ques uns pretendoient que ce lieu avoit dans Saint Cytille de Jerufalem, qui efté decouvert par un Juif d'Oriene, Cyrud C-P écrivoir peu d'années aprés, Et dans qui l'avat appis d'un écrit fair par 477-hé. fa lettre à Conflance, il die potitive-l'quélqu'un de fes ancestres. Il rejette ment que la Croix avoit effé trouvée cette narration, [ qui a quelque raport

du temps de Constantin son pere, avec l'histoire que nous avons aujour-Rive. 1.1.4. Auffi Rivet qui veut que l'Invention d'hui , J'écrite, fi elle est vraie, par un te. Bolla.mar.
13.394. de la Croix soit une fable , est raduit à moin oculaire, « & qui porte qu'un Juis - sus 1910. accuses de saux & cette lettre à Conf- nommé Judas trouva la Croix, fut en-

tance, & les passages qui marquent suite battizé sous le nom de Cyriaque, Alex tree 479-491.

Enlick, & lei philipper qui marquent junt consiste consiste consiste consiste consiste que les fortes que les l'average consiste fait fait e l'exique de prendient, & fest "Mais il le fait de la pure aucorité, faul enfin maryrate four juleur l'aportier, que na languez assume previer qui si feitze pui? Il paroill que root cela é dioit en de chier, est de la proposité de l'aport de l'a p.361.55.

que Conflamin nesses parte de la domo par non plus-que certé hilloire 
con-conc. Craix, p. 66991 le repaire deve que foir cret de sont i det parté dans le 
service. Craix, p. 66991 le repaire cher que foir cret de sont i det parté dans le 
service. L'active de la constant qui potent de la constant de la constant de la constant qui potent de la constant de la const ment de la refurrection que de la de l'antiquité fans reconnoiltre qu'elle-

ffion de J. C. est toute pleine de saussetz. Auss le bar, 306, 542.
Pour ce qu'Eusche ne parle de la Pape Gelase s'est bien gardé de l'aupassion de J.C. venue de S.<sup>te</sup> Helené dans la Palestine, torrier, & l'appelle meime une piece qu'aprés avoir décrit le baltiment de nouvelle, 'témoignant assez ne l'ap-1 maya. l'eglife de la Refurrection, ce n'est prouver pas. Bollandus eroit qu'este point une ration de croire qu'elle n'y vient originairement des Grees, & il-19-19-16.

Noit venué que depuis. Ille peut faire (na trouvé un manuferit gree dans le

aussi qu'elle ait moins contribué à cet- Vatican, dont il ne s'est pas mis en' teeglife, qu'à celles de Bethléem & de peine d'avoir copie; [ & avec raifon.] la montagne des Olives , & que cela air Il montre neanmoins par Theophane , 7-161 b.c. porté Eusebe à ne luy attribuer que les que jusques au LX. fiecle les Grécs qui deux dernieres; Constantin ayant peut. avoient un peu d'erudition s'en font estre voulu faire toute la depense de moquez. Le moine Alexandre qui a p.166. l'autre, qui ne fut achevée que pluseurs fait un discours fur l'Invention de la

années aprés la mort de S'e Helene. ] Croix dans ces derniers fiecles, felon Pear la page l'opinion de Bollandus, neveut point De Jude Cyriaque qu'en pretend aver disoit, hors ce qu'il en raporte tire de trouvé la vraie Creix. Theophane. On en trouve quelque p.144 a.b.

Pen Lep. 13.p. 'Ce que dit S. Paulin qu' Helene fit chofe dans un difcours attribue a Anvenir plasfeurs Juifs à Jerusalem pour dré de Crete par Gretzer & par le P. savoir où elloit le Calvaire & le lieu de Combess. Bollandus soûtient qu'il ne la mort de J. C, [ a cîté bien augmenté peut estre de cet André.

NOTES SUR SAINTE HELENE.

te, mais avec plus d'exceptée qu'elle ne vestiles par quelque autrevole. L'Eglis par 16/10s, metre. Et pendigue perfome les Orleans a precessit en ravie le Prisse, metre. Et pendigue performe les Orleans a precessit en ravie le Prisse, fight pendigue performe les Orleans a precessit en ravie le Prisse, fight pendigue performe les devents autres les la fapoperses luy. J'Dèt le XIII, fiech le moine de translation au mois d'avrils/(car au-Sains Martine d'Autrers, l'avoit con-jourdh buiel les ries litte plus de men-

danier comme une ficino, i éronnaux timo; ) & celle de Sun piermed en tour margine quon înfi dun Figli (su une marzini le corpstou enter, fins en pouvoir de visiblement courrier à l'inhibiter, donner de preuve. Bollandus crois que p-m-19.

Ac na laquelle on ne travourie au caun ci peut entir plac qui entire l'évelique de verité. Que fi quelqu'un, jerulatem fous Adrein, de qui peut étail, veut la foitaire, parenqu'orin a voire els Marrier, (Nous embastiferous fert depuis long-tempe dans l'Egifie , lie consciture avec, pie quand nous en qu'il facté que quand la raine file verrous quelque fondament.

fort depuislong-temps dann i Egilie ja tempedure avec jos quand nous en qu'il lâche que quand la raisón de verrona quefque fondement trouve contrairel l'aifage, i finat que l'ocqui fait voir qu'on a pu confondement de la compartication de l

mauvais of on accosé de fundezé diour aprendu audit avoir les réliques verific chées qui de font introducties du lau Evelqué de Perulâme. Et renadura l'Eglife par l'ignorance de l'Aidmoirui el decreain que Sante Cyrisape per cuers contre ce narrations fubble. The contre ce narrations fubble.

cua quitrouvere leur intereft à foi- l'erisagend l'en prenote poir patron tenir ex certeur commanse, que le fauta l'erique de l'eratifismmais que montre de l'eratifismmais que con d'algillés one honori ce laude Cy. Cristique, on prift à Cyristique (Cyristique, or prift à Cyristique (Cyristique, or prift à Cyristique, or prift à Cyristique, que l'on y de Jeruslaten : ét quesque suer l'hono- honore augusteft huis. ) rene excerte augusteft huis. Son tons (e) NO TE IV.

rene encore aujoure nui. Son nom te trouve; comme noui avons dis, dans presque tous set martyrologes, au premu e may dans lexplus anciens, & au predepuis Unanos, e que les brevaires on Comme l'egisé du faint Sepulcre

NOTES SUR SAINTE HELENE: que Conflantin fit baftir à Jerufalem, que dans Eufebe ce n'est qu'une allu-contenoit la chapelle du faint Sepul- fion à ce que l'Ecriture dit de la noucre, la grande eglife, & pluficurs au-velle Jerufalem, [& de toute l'Eglife,] tres baltimens, on ne voit pas bien fi Pour ceux qui croient fur cela que c'est toute cette enceinte en general,ou Constantin bastit une nouvelle ville fi c'est la grande eglise en particulier, ] autour de l'eglise, [ cela n'est nulle-Bulv.Conf. 'qui est appellée tantost le marryre, ment fondé . ] 'Eusebe parle visible. Euspara. 14.4.4.9. [ou le lieu de la Passion,] ale grand ment de ce qui se fit en execution de la an 137. martyre, b le martyre & le monument lettre de Conftantin à S. Macaite: [ & I de la mort & I de la refurrection de cette lettre n'ordonne point dutout de | de la more & l de la resurrection de la fainte bastir une nouvelle ville.] Croix, den l'honneur de laquelle Eufe-NOTE V. Pour la page catalogo parte de l'emoigne qu'effoit baftie la grande d. Chr. Alp. cglife, sing Guriere, nius re apn; "S. Que cette eglife n'a efté dediée en 335 # Euftrice. Cyrille de Jerufalem donne ordinai-p.610.3. rement à cette eglife le nom de Golgoqu'au mois d'octobre. # P. J. B. Surrection, J ou la cha-'La dedicace de l'eglife de la Refur- Enf.v.Conf.1.

"Schaffeld" dus. Theodorectditipgue legis della frigination. Corac, de la Redurcione, no di una characteristica del production del productio

patients som qui precincio di soci porte, que par a sucre en misore a caralaga participa de la compania del la compania

Creatises, S. Cyrille dit mefine que kleine de la los cente egilis. La chronique d'AltaRediurrellon de ce Golgent archiest sandre disposivement, gelégiqu'elle
qu'une feut egilis ( Donn e peut donc lui dediche le y de feptembre. Et i del
qu'une feut egilis ( Donn e peut donc lui dediche le y de feptembre. Et i del
que qu'une feut egilis ( Donn e peut donc lui dediche le y de feptembre. Et i de
deven que la ballique ce de la fette de la creatigne de la creatigne et de la morte de la morte de la fette de la Creatigne de la fette de la Creatigne de la fette de la Creatigne de la creatigne et de la morte de la morte de la fette de la Creatigne de la Creatigne de la fette de la Creatigne de la Creatigne de la fette de la Creatigne de la Creatigne de la fette de la Creatigne de la Creatigne de la fette de la Creatigne de la Creatigne de la fette de la Creatigne de la Creatigne de la fette d

balathala, Statu III and Good De parce de l'un l'a laurre, ex tous les celle de la delince, ex que c'êt pourgraine prime auteurs ne marquent ordinairement quoi J Sozomene dit que celle-ci felois sea Lacasqu'une balique builte par Contlantin , pour honorer ces deux grand myltres.

NOTES SUR SAINTE HELENE.

autres informoient contre S. Athanale me on le voit par Eusebe: [ & ainsi leur à Mareote dans la Libye, de la part du interest les portoit à ne point oublier a Statetoc dans a Lary-t, our is part out interest set protect of the point obside a state of the control of th

642

p. 101.b.c.

p.203.a.

Athanase, & que les Evesques soient efté dans celui de Jerusalem . si c'est là venus à Jerufalem, avant que de cele- que le jugement avoit ellé prononcé. ] brer la dedicace, ce qui affurément ne S. Athanaso marque aussi fort claire- p-80.1. s'est pas fait en fix jours.

ment, qu'ils avoient accompli leur ini-Pour fauver cet inconvenient, il fau-quité contre luy avant que de fortit de droit dire que S. Athanase auroit esté Tyr pour allerà Jerusalem, Les Pres. condancé à Jerufalem, & non pas à tres de la Marcote qui avoient fait une

Tyr, ou que les Evesques seroient re-rournez de Jerusalem à Tyr, pour y Eusebiens, la vintent apporter non pas achever l'affaire de S. Athanase qu'ils à Jerusalem qui estoit plus proche, avoient commencée: le dernier est hors mais à Tyr, & ils y trouverent encore de toute apparence, n'y ayant aucune le Concile affemblé. [Les commiffaite toute apparatie, il y ayant activité au le Constitution et le moir fuivit de quel-faire à Jerufalem ce qu'ils avoient en-ques jours.
vie de faire, comme ils y receurent
Que fil onveut dire que les Evefques
Arius à la communion. J'Bollandus a retournement de Jerufalem à Tyr, (car

soutenu le premier, pour pouvoir met-quelque peu d'apparence qu'il y ait de tre la dedicace le 13 de septembre , '& le croire, Bollandus parois n'estre pas fur le peu d'apparence qu'il y a, dit-il, fort eloigné de ce fentiment, ) il faudra que S. Maxime de Jerufalem foit venu à Tyr durant qu'il avoit à preparer la d'Arius qui se sit à Jerufalem, preceda

la condannation de S. Athanafe ; ) '& p.tor.a tto. dedicace de fon en life.

concacroe son egue.

[ Maise éntiment est combaru par S. Athanake ; 2 & Maise Concile d'Alexandrie fait fuivre les Les preparaigs de la dedicace de son crimes imputez au Saint à Tyr par son eglise le regardoient moins que Confexil dans les Gaules. Les Eufebiens tantinqui y avoit envoyé Marien pour 725.4

exil dans les Gaulies. Les Europea dans leur faux Concile de Sardique,où eo prendre foin.

Nous ne voyons donc pas moyen de ils raffemblent toutes les procedures faites contre luy, n'en marquent aucu-douter que S. Athanase o'ait esté con-ne saite à Jerusalem, mais disent que ce danné à Tyr aprés le 8 de septembre : fut à Tyr qu'on prononça la fentence & si cela est vray, il n'y a pas non plus par laquelle il sur condanné, & qu'à moyen de dire que l'église de Jerusa-cause de cela il s'ensuit de Tyr. [Phi-lem ait esté dediée le 13 du mesme

loftorge marque auffi fa condannation mois. Ainfi il peuteftre affez vraifemzufir. Confil à Tyr: ] Cepersdant le Concile de Je-blable que la feste de la Croix se faisant c. 4-1-7-154 rusalem estoit encore plus nombreux le 14 de septembre, soit parceque c'est & plus folennel que celui de Tyr,com- le jour où elle a este trouvée, foit pour

NOTES SUR SAINTE HELENE.

quelque autre raifon, on a voulu que la NOTE VI.

Pour la part

veille en fuit eclebre , en y mettand la Que S.ºº Eklem e difé entreré à Rome, file

fochemité de la dedicace , quoiqu'elle mais y veil de sa morn.

Fines, with the fines on nature post, Gentzer | main styll pass more.

Fines, with fight fines on nature post, Gentzer | main styll pass more.

Fines, with the fines on nature post, Gentzer | main styll pass more.

Fines of the fines on nature post, Gentzer | main styll pass more.

Fines of the fines on nature post, Gentzer | main styll pass more.

Fines of the fines

Fürvention de la Crout & decloura le Jonavelle Ronie, (c'elt à dire de Conf.

"The photo de la Crout & decloura le Jonavelle Ronie, (c'elt à dire de Conf.

"Téglife latine la fair plus foltemel.

L'Eglife latine la fair plus foltemel.

Lement les de may, de elle de manque (cet de Mantennas, approvat par de manguel per d

mologies, (co elle peut menmonius avvoir dans Eudète, et le topouris l'amerime, aid-paysé del spuete, comme besaucoup d'aus. Dome d'autorité de peut de la peut de la

Sans aux coveres 2 3 pass apres in 222 - southern Carlos and Carlo

on le V. on le V. licole de Cleme II pas le transporter fon comp à Nones (, tief trained in fair quodque ration. On portroi certain qu'elle qu' qu' pas nome par l'archient par l'archient pour de l'archient pour le pas l'archient pour le pas l'archient pour le pas repette de moint cett au après fou Sare I I I, lous fissifs pour se pas regrette de l'archient de facte des cept par l'archient pour le pour le pas regrette de l'archient de facte cept par l'archient pour le pour le pour l'archient pour le pour le pour l'archient pour l'archient pour le pour l'archient pour le pour

rement dam extre splate, & para dans lo Suns, an lord qu'azulene der qu'ore goal.

les autres Manul y a quelque fres de monten, para de la comparte de l'action de

Sacramentaire de S. Gregoire, & dans le missel Romain de Thomassus, p. De ee qu'en dis des diverfes translations 4 s. esps de S. Helene. 1511, Jelle n'est pas neammoins dans lo eallendrier Romain du P. Pronto. Nicephore dit que S.\* Helene sut Nestal ac. p.

Nicephore dit que S. Helene fut Nels. 1. s. p. 1994.

NOTES SUR SAINTE HELENE. enterrée à Rome : mais que deux ans de S.te Helene fust à Constantinople, ] aprés elle fut transportée à Constanti- Cat on pretend qu'en l'an 840, Theo ME-2-37-39 nople, avec le tombeau de porphyre gife fou Tetgise Prestre du diocesé de où elle effort, de mise la première dans Reims, estant allé à Rome, y enleva la le mausolée des Empereurs que Cons-nuit secrettement le corps de S.\* Hetantin y faifoit faire auprés de l'eglise lene mere de Constantin, de l'eglise Thphn-p.ar. des Apostres. Plusieurs autres ont écrit où il estoit 'dans un tombeau de por- passaavant luv qu'elle eftoit enterrée dans phyre , & l'apporta à l'abbaye de 18-85-Cong.dr C.I. cette eglife. & l'on pretendoit y avoir Hautvilliers, [ prés de la Marne, au 4 9,102.6. fon corps dans le melme tombeau que diocefe de Reins, 3 dont on affure Ben.C.4.1.p., celui de Conthantin, [ Cela pourroit] qu'il elloit moire. "Quelques marry-asolia.t.o. eftre favorife par la faute de Socrate, rologes font memoite de cette transladont on vient de parler dans la note 6, tion le 7 & le 8 de fevrier. Nous en MS p. 35 1 160 & exculer cette melme faute. ) 'On avons une histoire faites apparemment trouve dans une chronique, qu'en l'an par un moine du melme lieu, ] pour 1212, Aicard Chanoine regulier de Ve- eftre luë le jour de la feste de la Sainmie, enleva adroitement le corps de te. C'est sans doute par Alman ou Galehra en. S. Helene d'un monastere de Cons-Altman moine de Hautvilliers, qu'on per Maria. tantinople, qui portoit le nom de la marque en avoir fait une histoire vers tangante. Sainte, et le mit à Venife dans le mo. l'an 868, à la priere de sa commu-Ating I +c. nastere dont il estoit Religieux, & au-naute, & d'Hinemar Archevesque de 2-515-7-41 quel Pierre des Noels dit que l'on a Reims. E Cet auteur a bien plus de pa-Bas. \$49. 549. auffi donne fon nom . Les Venitiens roles que de faies , & il raporte les chocroient encore aujourd'hui l'avoir chez ses sans presque aucune circonstance. ]

eux, & l'honorent avec respect.

'Il ne dit point quelle estoit l'eglise MS.p. 257.3-18 eux, & l'honorent avec respect. [Cependant outre que ce transport d'où Tetgise enleva le corps de la Sain-de son corps à Constantinople , n'a te l'Flodoard qui parle amplement de Flod La c. 8. point d'auteur plus ancien que Theo- cette translation, ne la nomme point auf.v.ConCt.phane, ] Eufebe nous donne rout lieu non plus, 'Une lamme de plomb bien Mart. e. . p. \*c.60-9-516. de croire , que Conftantin ne fit qu'à posterieure à Alman, & saite peut-estre 40

p.743

fut mis, [ & oil on pretend que S. to He- 849, de l'eglife de S. Marcellin & S. lene avoit efté mile avant luy . ] L'on Pierre prés de Rome, Baronius sup. sar. \$49.427. re sceut que sort tard qu'il destinoit ce pose que Sigebert le dit auss: 'mais il sig.an. toppe lieu pour fon tombeau. [ Ainfi il y a dit seulement que c'est le heu où Sainte peu d'apparence qu'il y ait fait mettre Helene avoit ellé enserrée, Ecomme il le corps de S.º Helene, ni deux ans l'avoit lu dans Anastafe. J'Flodoard ra- Plod. p. 102. après qu'elle fut morte, qui feroit en conte divers miracles arrivez durant "7-330 ou 331, lor (que l'eglife des Apoltres que Tergife apportoit le corps, [ qui n'efloit peut-eftre pas encore commen-prouveroient au moios que c'eftoiens cée, ni mefine depuis : & s'il ne l'a pas de vraies reliques. Mais je ne Kay fair, il y a peu d'apparence que d'autres pourquos il n'y en a pas un mot dans l'aient fait après luy : mais au moins il Alman, J. qui n'oublie pas un evene-MS. Cang-deC.l. n'y en a aucune preuve. I'M. du Cange ment bien moins miraculeux, arrivé Mail-p-45, ne veut point répondre de tout ce qu'on plusieurs années depuis.

l'extremité de fa vie, le maufolée où il en 1410, marque qu'il fut rapporté l'au

dit fur cela . 'Ce moine dit que comme beautoup Mul p.404 Ell est certain que les Occidentaux de personnes doutoient de la verité des n'eftoient point perfuadez que le corps reliques de Sainte Helene, on ne fue

NOTES SUR SAINTE HELENE. p + 41 800. f. affure par un examen judiciaire; Ter-loujours beaucoup de miracles éce.

\*\*A+2+3+4 gué medine, dit Nocher Albe de Haurtvilliers en 100;, s'eftant mis d'ans de lieu des l'an 80, n'a pas empedie.

williert en 1091, rétituir mis auss ou jures un 1 en 100, in 1 par 100, par le par le partie de la leur de la leur de l'accept de la leur de leur de la leur de tes ; de forte que pour s'afforer d'avan-leffer de fes actes dont nous avons parlé \$ 16.5 21. tage de la verité, toute la province de dans la note 6, que fous Innocent Reims envoya à Rome deux Prefires, II. on y apporta de l'eglife de Saint mais moines de Hautvilliers, lesquels, Marcellin son ches de se principaux dit-on, s'assurerent secrettement de ossemens, le reste ayant esté distribué toutes choses : [on ne dit point com- à diverses eglises, & son tombeau de ment.] Alman joint à cela le miracle porphyre porté au Vatican par ordre dont nous avons parlé, [ si c'est un mi- d'Anastase IV. Baronius ne veut rien Eas. 849.5 20raele, Jarrive à la fefte de la Sainte, où decider fur le differend qui eft entre les

l'on devoit lire pour la premiere fois Latins & les Grees touehant le tomle discours d'Alman beau de Sainte Helene.'Il oppose cepen- 116, 562, Les François doutoient encore de la dant aux Grees ce que dit Sigebert de

verité de ces reliques, lorsqu'en l'an sa translation en France, [ & à Haut-1095, Nocher Abbé de Hautvilliers, villiers, 3 à quoy il semble mesme se it aug. g. les fit transferer folennettement de tenir en un endroit. Dans celui où il 149,5 19. l'ancienne chasse en une nouvelle le ne veut point juger entre les Latins & 28 d'octobre &cc. Ontrouva dans l'an-les Grees, il paroift neanmoins pencienne chasse un billet qui portoit que cher beaucoup pour la mesme opie'estoit le corps de Sainte Helene mere nion. Il y parle aussi de la pretention de Constantin, hors la teste qui n'y des Venitiens. [ Mais jamais il ne die effoir point . [ Mais on ne die point fi ce qu'on crast l'avoir encore à Rome. Il billet effoit plus ancien que Tetgife .] faut donc ou qu'il jugeast faux de insoubillet choix plus moiem que l'explé. I due douce o qu'il pagnathaux et indué. 
On a poute que la muis precedence o member qu'on direct. «L'Assachi, ou 
vis combre du cicleus globe de fru fiele; « le printipe qu'in l'appendit, exquin'à secone aplegalic de cliente le reliques, « le qu'il l'ippendit, exquin'à secone aplegalic de cliente le reliques, « le qu'il l'ippendit, exquin'à secone aple le relevantie pour faire la ceresonie 
le le relevantie pour faire la ceresonie 
le le relevantie pour faire la ceresonie 
le le relevantie pour faire l'appendit de cappe de S.P. Helene 
de Nocher metre. ( la se feye 
ével qu'il ne le sarpas trouvé sinéaux 
rescritaire de repostre ( la se feye 
ével qu'il ne le sarpas trouvé sinéaux 
relevantiers, estre command en l'archive 
des qu'in le les sarpas trouvé sinéaux 
relevantiers, estre des l'assachies 
cie , ons voir point quelle preuve 
la souce le corporative 
recrite aux satteux, que le copp qu'il

croire aux autres, que le corps qu'il

NOTE VIII. Four Is page apportoit effoit celuide Ste Helene, &c ele-set. de la mere de Constantin. 3 On vient Combien Zahdas & Hermon ont gonverné l'Egife de Jerufalem . encore autourd'hui l'honorer à Hautvalliers , & on agoute qu'il s'y fast [La chronique de Nicephore, Theo-

Mmmm iii

NOTES SUR SAINTE HELENE.

phane p. 6. a, & Euryque p. 404, don-nent dix ans d'episcopat à Zabdas Euryque p. 432, s'accordent mesme Evesque de Jerusalem, qu'Euryque à ne donner que neus ansà Hermon, appelle Zebedée. Cependant fi Hy- ou Ason comme l'appelle Eutyque, menée son predecesseur n'est mort, successeur de Zabdas. Ainsi il sera comme nous croyons, qu'en 198, v. mort en 3 t 1. La chronique d'Eusebe Paul de Samefates 9 4, Zabdas n'a pu ne fait neanmoins commencer Saint mit 17.0. 32 citant certain par Eufebe, qu'il est Mais elle est extremement brouillee mort avant la persecution , [ c'est à dire en cet endroit . Les 20 ans d'episcopat avant 303. Aussila chronique d'Euse- que Nicephore, & Theophane p. 1 a. b. be le fait commencer en 198, & mou-donnent à S. Macaire, reduits à 19 par vir en 302, ce qui ne luy laifle au plus Euryque p. 43, ne nous éclairciffent

que quarte ans & quelques mois: & pas beaucoup, paisque tout ce qu'on cela s'accorde J'avec ce que dit Eusebe, sçait de sa mort, c'est qu'il la faut qu'il ne gouverna que peu de temps. mettre après 330, & avant 355.]

> NOTES SUR SAINT EUSTATHE.

Pour la pege NOTE

en cela par quelques Grecs. ] Car ce 47.99.1.5. Qu'il a oft fait Evripae d'Aminche Roman et marqué par Nicetas de en 314 as 31 saprés no Faults diffe. Par un castiègre manufact de l'Ave en 314 as 31 saprés no Faults diffe. Par un castiègre manufact de l'Ave ente de Paults de Try. qui ne la plus qu'il d'action de l'action de à l'evrifet d'Aminche qu'agrès la l'applicate de S. Enfaults.

3 Thompham C. à Euryque [Nicetas d'applicate de S. Enfaults.

die qu'il souffiri le martyre durant la Ly a de grandes difficultes sur persecution : & cela donne lieu à Ma l'entrée de S. Eustathe dans l'epif- Valois de croire que c'est le grand S. copat d'Antioche . ] 'Selon Sozomene, Romain Martyr à Antioche , dont on cette Eglife effoit vacante en 314 par aura fait un Evelque, quoiqu'il ne fust la mort de Romain : & S. Euftathe que Discre ; [& qu'il soit mort des l'an

alors Evefoue de Berce y fut transfere 202.

[en 325] par le Concile de Nicce [Mais II y a bien plus de difficulté pour st ny a aucune apparence que le Con-seavoir fi S. Eustathe succeda imme-sile de Nicce qui a condanné tous cer dissement à S. Philogone, ou s'il faut changemens d'everchen par son XV. mettre Paulinentre deux.) Theodoret There. Las. 6. Canon, les cust voulu autoriser luy est formel pour le premier fentiment : P-544.6. melme par un exemple si signale . & S. Jerome qui dans sa chronique Theodoret l'auroit seu plutoit que ne l'est pas moins pour le second, est Sozomene, & n'auroit pas manque de Juivi par la chronique de Nicephore

Soldonarde, de austria gui misque en juano pia in entronque en componen-dra une chosé a givernicie la un Sinne, qui l'appelle Paul, par Theophane, pri demande de la composition del la composition de la composition del la composition de la composition de la composition del la composition de la composition del la composition del la composition della composition della composition della composition della composition della com Eustathe, quoiqu'il le trouve appuyé par Philostorge, comme nous le datons

dans la fuite, pourroit bien l'emporter | qui paroift dire que Saint Alexandre Eri fac.4-p. & fur S. Jerome, qui n'est pas tout à fait écrivit contre Arius à Zenon Evesque co cast, & far la narrequi four tantest for yellong the state of the particular content of the cast, & far la narrequi four tantest for yellong the cast of the ca

avant S. Euftathe, ni aprés. J'Car nous affez long-temps avant la perfecution ne pouvons pas douter que Paulin Ev. de Licinius, & avant le commencede Tyr, n'ait efté transfere de ce fiege à ment de l'Atjanisme, s c'est à dire dans Conc. Rt. ie

Estimatere. Celui d'Antioche. Il feroit fort difficile le temps que Zenon vivoit encore. El esta le depliquet autrement ce qu'Eufeb de en effet J Zenon de Tyr est marqué dans facte dit de luy, que l'Egife d'An les fourirpitons du Concile de Nicée. tioche, dont il avoit efté Prestte avant [Ces raisons peuvent paroistre extreque d'estre Evesque de Tyr, l'avoit mement fortes: mais il y en a aussi de

you wante erroque et ays, a soon memore rorre; man s fen alum de philosoperaties, arrantablea ain's comme un'autre code qui ne four pas à negli-pret. Ben qui luy appartenoit. Philosoper ger L'ausorité de Philosoper et con-dic hierance ausil, que Paul pupil ficielle deu les faits que ne vour de l'evédété de Tyr l'eclui d'Anti-l point à favonire les Ariens; 3 ex non che. L'Ainfai facile difficielle qui puife (culement l'air Paulin prodecellement and production de l'air l'air l'air l'air l'air l'air l'air possible robectifier années de l'air refter,eft de favoir s'il a precede ou fuivi immodiat d'Eulale, 'mais en un autre Saint Euftathe : Et cette difficulté n'eft endroit, il le metentre les Evelques qui plus entre Saint Jerome & Theodoret ; affisterent au Concile de Nicee. 'On Thére.l. 1.6.6 mais entre Saint Jerome & Philostorge, tire la mesme chose de Theodoret, qui Car ce dernier met bien nettement marquant les Ariens qui s'eftoient Paulin après S. Eustathe, l'puisqu'il le trouvez à ce Concile, dit que c'estoit

fait preceder immediatement Euiale, premierement ceux dont il avoit pat-[ que l'on convient n'avoir esté fait lé auparavant : 'éc entre ceux là est en pagita. t que son contrata n avoir ette rate le auparavare; co entre cette a ett elle ett pre Evelque d'Arri. Fozoname Bankacia. Euflatte, J'fans donner aucun lieu à dit auffi que le veritable fuge de l'acceptable. Perplication de Godefroy. On cite la pofition de S. Euflatte, fut qu'il commetine choif de Suidat que de Phi-batoir ouvertement Paulin de Tyt & loftorge : I mais Suidas l'a visiblement les autres chefs de la faction Ariennes Ede forte qu'au moins il n'y a point pris de l'autre .

Le sertiment de S. Jetome est titen d'apparence à dire que cet historien a plus favorable & par la qualité de son voulu parler de ce Paulin, J'iorsqu'ila L.L.C.R.P.091. auteur, & par le nombre de Grees qui dit que S. Eustathe avoit succedé à Rol'ont fuivi, ou qui ont fuivi quelque main, 'comme quelques uns l'ont pte. Phile n.p. 156 ancien Grec qui l'aura dit comme luy tendu. [ Tout ce qu'on peut répondre à D'ailleurs fi Paulin a efté transferé de cela, c'eft que Paulin avant efté l'un Tyrà Antioche, aprés la deposition de des premiers & des plus ardens défen-S. Eustathe, c'est à dire en 3 3 t, c'estoit seurs d'Arius , Theodoret & Sozomene bien-toft violer ouvertement le Conci- ont continué à le mettre entre les chefs le de Nicée, qui défend ces fortes de de ce parti, sans songet s'il estoit encore changemens. Au contraire, en difant vivant ou non. que c'a efté avant S. Euftathe & avant Mais il faut confiderer encore, que le Concile de Nicée, cela femble don- fi Paulin a precedé Saint Euftathe, il

ner moyen d'expliquer S. Epiphane, J'est mort constamment au plustard au

ncement de 325. Et cependant n'auroit pu manquer de marquer ce c'est ce qui paroist absolument impos-changement, & d'y trouver la matiere Eachto.ca. fible. I Car Eufebe a dedié le dixieme d'un fanx cloge comme i frait dans fes 9.169 2. livre de son histoire ecclesiastique à livres contre Marcel.

Paulin: [ & on ne peut pas douter que ] Je ne sçay si pour défendre S. Jeroce ne fost à celui de Tyr, J'puisqu'il suy me, il n'y en aura point qui diront que n.p.de.d.

4-7-19-8-

in Marc. I. t. e. dedic encore d'autres livres , puisqu'il les deux derniers chapitres d'Ensebe en fait des eloges extraordinaires après où il est parlé de Licinius, ont esté famort , [ puisque ce dixieme livre ne ajoutez aprés les autres. Mais je pe contient presque autre chose que le voy rien qui nous doive obliger à cela. discours que fit Eusebe à la dedicace Quand S. Jerome se sera trompé en ce de l'eglife de Tyr baftie par Paulin : point , ce ne fera pas la premiere ni la Or il n'a écrit son histoire qu'après sa derniere sois, comme tout le monde est chronique, qu'il y cite en divers en-jobligé de l'avouer. Le XV. Canon de droits: & fa chronique allant jusques Nicce, qui défend les changemens en l'an 326, comme S. Jerome nous en d'evelché, n'est pas non plus une raison affure dans la sienne, il faut que son bien considerable. Car il est certain histoire n'ait esté cerite que dans les que les Eusebiensfirent voir aussi-tost années suivantes, & que Paulin ait vécu aprés combien cette désense leur estoit

ujequ'accemps là,
Cette preuve feroit abfolument index

peu confiderable , en voulant faire
Cette preuve feroit abfolument index

peu confiderable , or voulant faire

peu confiderable , or voulant quelques années après la premiere de Paulin, si elle s'est faite après la de-

composition. Et en esset, nous pourrons position de S. Eustathe.

montrer autrepart que son histoire a Zenon de Tyr embarasse davantage; ché achevée avant la mort de Crifee, mais il embaraile en quelque opinion c'eft à dire avant le milieu de 316. Mais que l'on foit rouchant la translation histories, per la principal de mettre de 11 le 11 toire va jusqu'après la défaite de Lici-la mort de S. Philogone avant le 13 de nius, & remarque la joie & la tranquil- decembre 42 3. Ainfi quand Paulin luy lité univerfelle qui la fuivit , la publi-auroit fuccedé , il fera toujours demeuaction de diverfes loix qui repan-re Everfque de Tyr jufqu'il la fin de l'au doient de toutes parts la bonté, la pie-13 3,3 celt à dire après le temps auquel de , & la magnitecne de Confantini. Saint Alexandre écrivei à Zenou de Il dir que la felicité dont on jouisses, Tyr, felon S. Epiphane. Il est difficile

avoir fait oublier les maux passez . aussi de mettre cette lettre ni beaucoup ( Toutes ces choies ne se sont pasen un avant, ni beaucoup aprés ) celle d'A. Thier. I. Les mois ou deux. Et encore Eulebe nous rius à Eulebe de Nicomedie, où il est P-517-bec. les raporte , non comme presentes , parlé de S. Philogone encore vivant , maiscomme passes . Et cependant Li- & de Paulin alors Evesque de Tyr, die p. 13 a. cinius n'a este défait qu'à la fin de l'an Theodoret ; [ & c'est depuis ce temps 323. Il n'y a donc point d'apparence à là, selon l'histoire de l'Arianisme, I dire qu'Eusche ait achevé son histoire qu'Eusche écrivit à Paulin de Tyr. ( Il 44-1-44) to plutoft qu'en 325, lorsque Paulin estoit semble donc necessaire d'expliquer S. déja mort . Mais au moins il effoit déja Epiphane en ce sens , Que S. Alexandre

transferé à Antioche; & Eusebe en s'a-écrivit à Zenon qui estoit un ancien dreffant à luy dans son dernier livre, Evesque de la Phenicie, à l'Evesque de

Tyr. Occ en neutrae une viegule avand avant on aprés. Endusthe. Cur nous na 1943 no. 8 Tripis . Verde factore de Reversiasquile e voron point en effet qu'un actum an-a fuivil a traduction de Corrate, par 17 cien auteur en ait mis deux : Ex céd. 1946 ce 1

criptions du Cancide Niviére, où noul paroult Favoir crea i Year il deutere en tota parte trouvoura Zenou de Try la Lette de que oudour, per Bandin et Trys a lette de la Pennice. I Cuta noul Fordigue de Amenda espaigne il us. Benaparit. Estatura de la Pennice. I Cuta noul Fordigue de Amenda espaigne il us. Benaparit. Galutono, qui esta que Zenoue chiest lette il un teu Palani la Gordina de Cantine de la Cantine di cuta de la Pennice de Try, l'Hilagenou, el predeccificar de Saine comme let de S. Espaigne, a jasa, qu'el la Bandate, fissara la chronaque de S. Lette a sura Pallan, de qu'ill'avoir pris pour lette considerable. Cut let Esticheme fon Coulquer, no y a patend pour Gondau leur lettre réceive de Philagenope faccession, no de condernat Bonorarie na 147, fost un entre le Olius d'avoir de l'applique, comme. S. Narciel de deside tret une à la ma Pallini surreion de l'applique, comme. S. Narciel de deside tret une la la rabini surreion de l'applique comme. S. Narciel de deside tret une la la rabini surreion contra de l'applique de la comme pui d'au toujours est écondre qu'il au toujour est au des pour cet au de l'applique de la voir de la la comme de l'applique d'au avoir écondre de l'art, de qu'il acre planout au une ve carronnement à regiler, put comme de l'applique d'au avoir écondre de l'art, de qu'il acre planout au une ve carronnement à regiler, put comme de l'applique d'au avoir écondre l'art, de qu'il acre planout au une ve carronnement à regiler, put le suite de l'art, de qu'il acre planout au une ve

Saint Narcife: de s'il elloit fi age uni à Olius, l'èque elloit mort depui batin Marcife. le full elloit finat depui batin Marcife. lorfque Paulin fut faite refique de Tyr, llufte long, temps, lorfque Eufèc, [ qui la person des affes ell mort vers l'an 340, l'éctivoit contre l'indiant le fait esparant lan 340, vulta striam [Marcel].

§ 17, einze dellé en étate sa 12 de [Vall doeu em Paulin Eréque d'Antie le voige de Nice, aparel ou peut i check, extre altement de different de cedure qu'il nébut pour étalegé à Afie les de Tyr, que nous re pour autre de la contra del la contr

6 0 NOTES SUR SAINT EUSTATHE, mettre entre S. Philogone & S. Eufla-praporte s'eltre elevez à Antioche fous the, & de fuivre aint S. Jerome & les Conflantin, ne peuvent efter artives contracted in Comp. Conflantin, ne peuvent efter artives

"Il fair neumoins remarquer que (veux qu'ils foient autreux à fon checquoique MV Valorité du mi terrar de l'on, a Rom là depórtion, quoiqu'il la lettre de Enfaisens, Pailair ques-frecomoille qu'il a course luy Theotis de l'article de l'article qu'il a course le proposition de l'article qu'il a course l'article qu'il a comme de l'article qu'il a gour de l'article qu'il a conser les resides d'y a Daire du service qu'il avec de la frait de l'article qu'il a conserve de l'article qu'il a conserve de la frait de l'article qu'il a conserve de l'article de l'article qu'il a conserve de la fire l'article qu'il autre de qu'il a conserve de la fire l'article qu'il article qu'il a conserve de la fire l'article qu'il article qu'il a conserve de la fire l'article qu'il article qu'il a conserve de l'article qu'il a conserve de l'article de l'article qu'il article qu'il a ce l'article qu'il a de l'article qu'il a conserve de la fire l'article qu'il article qu'il a ce l'article qu'il a ce l'article de l'article qu'il article qu'il a ce l'article qu'il a ce l'article d'article qu'il article qu'il a ce l'article qu'il a d'article qu'il a d'article qu'il a ce l'article qu'il a d

quelque elilon qu'il a fair cette cos l'Amorche 1 (& Bracolius me anapou rections importante, qui fince ciacle ell pai se reporter et al 3 l'an p. 14, suifihartie, puisqu'on ne doit point chan bine que le relle. Baronius doit recontante par de la companie de la companie de la consecta del la consecta de la consecta del la consecta de la consecta

Ge par des manuferits, dle l'elt par l'emps, il le fuit neanmoint fort bien \$\frac{1}{2}\to \text{L}\_2\to \text{

faut pas s'etonner fi Theodorer n'a pas la vanité,

"Barorius veut que ce foit pour cela est. 14-16-16.

"Barorius veut que ce foit pour cela est. 14-16-16.

"Barorius veut que ce foit pour cela est. 14-16-16.

"Barorius veut que ce foit pour cela est. 14-16-16.

"Barorius veut que ce foit pour cela est. 14-16-16.

"Barorius veut que ce foit pour cela est. 14-16-16.

"Barorius veut que ce foit pour cela est. 14-16-16.

"Barorius veut que ce foit pour cela est. 14-16-16.

"Barorius veut que ce foit pour cela est. 14-16-16.

"Barorius veut que ce foit pour cela est. 14-16.

"Barorius veut que ce foit pour cela est. 14-16.

"Barorius veut que ce foit pour cela est. 14-16.

"Barorius veut que ce foit pour cela est. 14-16.

"Barorius veut que ce foit pour cela est. 14-16.

"Barorius veut que ce foit pour cela est. 14-16.

"Barorius veut que ce foit pour cela est. 14-16.

"Barorius veut que ce foit pour cela est. 14-16.

"Barorius veut que ce foit pour cela est. 14-16.

"Barorius veut que ce foit pour cela est. 14-16.

"Barorius veut que ce foit pour cela est. 14-16.

"Barorius veut que ce foit pour cela est. 14-16.

"Barorius veut que ce foit pour cela est. 14-16.

"Barorius veut que ce foit pour cela est. 14-16.

"Barorius veut que ce foit pour cela est. 14-16.

"Barorius veut que ce foit pour cela est. 14-16.

"Barorius veut que ce foit pour cela est. 14-16.

"Barorius veut que ce foit pour cela est. 14-16.

"Barorius veut que ce foit pour cela est. 14-16.

"Barorius veut que ce foit pour cela est. 14-16.

"Barorius veut que ce foit pour cela est. 14-16.

"Barorius veut que ce foit pour cela est. 14-16.

"Barorius veut que ce foit pour cela est. 14-16.

"Barorius veut que ce foit pour cela est. 14-16.

"Barorius veut que ce foit pour cela est. 14-16.

"Barorius veut que ce foit pour cela est. 14-16.

"Barorius veut que ce foit pour cela est. 14-16.

"Barorius veut que cela est. 14-16.

"Barorius veut que

voir la page NOTE II.

Qu'il n'y a paint en de troublet dans
Antiche à l'héltion de S. Enfanbe,
mais à la desposition.

Ciè de Nicée. [Mais les lettres honorablet que Conflantin luy écrivie en
d'autres occasions, sufficient affez
pour cela, si l'eltime de Conflantin
mais à la desposition.

Fulo. Conf. Les troubles qu'Eufebe de Cesarie raison ne l'a point empelché de mettre

dit qu'il a fuivi l'ordre des pays, & Evesques, dis-je, estoient visiblement qu'il a voulu joindre l'histoire d'An-les plus grands amis des Ariens. Quelle tioche en Syrie, à celle d'Heliople en apparence y a t-il donc qu'ils allaffent Phenicie. [ Il auroir du plutoft tranf-chofir Saint Euftathe l'un de leurs plus porter celle-ci quirn'a qu'un chapitre, grands adverfaires, & qu'il faliaire a cause de celle d'Antioche qui en a faire patter du fiege de Beréeà celur quarre. Mais quoy qu'il en foit celle d'Antioche, contre le fertiment de d'Heliopole est donc en fon rang, & Constantin !]

de l'an 210 au plustost, pursqu'elle est Enfin Theodoret nous affure que l'e. Théret.L.e.

Bulv.Confl mife apres celle d'Aphaque, l'arrivée lection de ce Saint s'eftoit faite par le 3-6-15-9-124 lorfque Conftantin avoit déja fon sie-commun fustrage des Evelques, du ge en la ville, [ eeft à dire à Conftanti- Clerge, & de tout le peuple Chrétien : nople . ] 'Or Eusebe dit qu'on se re- [ & selon Baronius, il faut dire qu'elle jounifoit de l'affaire d'Heliopole & des se fit avec des troubles qui penserent

autres precedents, lorfque les troubles mettre toute la ville en fang. d'Aotioche arriverent. On ne peut Tout le monde avoitera fans doute

donc pas les mettre au plustost qu'en que ces preuves sont plus que suffissa-l'an 330.]

tes pour rejetter le sentiment de Baro-nius; & nous craignons sculement

gras encetteoccasson, de voir passer les qu'on ne dise que nous nous sonnes Evesques d'un sege en un autre, ce donnez inutilnent la peine de le re-qu'il dir estre contraire aux regles sucer. J'Car de toutes les raisons que ELLIMATER. apostoliques & aux Canons de l'Eglise, nous avons alleguées, n'e s'estant ob-L'ait bien voir qu'il éctivoil aprés le jecté que le consentement des histo-Concile de Nicée, qui avoit fait un Ca-non exprés fur ce fuyer. Au moins il est troubles d'Antioche à la deposition de certain qu'Eusebe de Nicomedie ne S. Eustathe, il dit que ce seroit une solie

luy inspiroit pas cette aversion de ne pas ceder à ce consentement ,
Mais quelle apparence y a t-il qu'a-s'il n'avoit des temoinsencore plus enprés cette declaration de Constaotin, etens & plus authentiques, & des de-les Evelques aient estéchosir, non pas monstrations invincibles, pour mon-

 Euphrone on George, ] 'que Conftan-tin leur avoit indiquez, [ mais Saint pofé fous Conftantin, mais fous Con-Euftathe déja Evefque de Berée! Nous ftance. Or nous esperons faire voir favons d'ailleurs qu'Euphrone fut fait dans la note fuivante, par les témoins Evelque d'Antioche peu après la de-position de S. Eustathe : de sorte qu'il monstrations invincibiles , qu'il a veri-

faudroit des preuves tres fortes pour tablement efté deposé sous Constantin ne pas croire que c'est luy qui fut elu & non fous Constance. NOTE IIL dation mesme de Constantin, com

tous les historiens le disent. Et en effet Du temps de la deposition de Sais S. Jerome le fait successeur d'Eusebe. ] Euftathe . Il faut marquer encore que ces

Evelques qui favorisoient Eulebe de [Quelques uns s'étonneront peu Celarée, & qui avoient pour chefs eftre de ce que nous avons mis la deposi-Nana ij

Four le page

fition de S.Euftathe en 33 i una lieu que par son moyen que Conftantin le ban-Baronius ne la met qu'en 340. Mais jult. J' Mais si et plus court, & appa. 246.49 strnous esperious qu'en ceffera de s'en termone plus vertaible, de direa vec étonner, lorsque nous auvons examiné Mt Valois, qu'au lieu de Conffannis, il 14948-11- les raisonde de ce Cardinal. J'llé femée los uit conffannis, fet Cut un charuner.

for enough S. Esthatis for tax an ignore, inner tree with there we then the Bergard of the Section of the Secti

font prefue touseurs de veritables perfecutions que les Ariens finent en profue comment de la commentation d

commence pour test weller, a commence produce of the commence of the commence

she hat p. "Auffi al suppuie principalement fur [con. Er fice fair demarter conflute, s]
Sachanne, 6 for 15 yerous quale [cr] s plan morpoule rapporte fair depoprement efectpuelt nous trouvous efectficient as temps de Confluence,
revenent ou C. Estuthre fair banniar [con. None are nous memorisme concered crimes done on executa desease and fine as temps de Confluence,
revenent que of Estuthre fair banniar [con. None are nous memorisme concerder crimes done on executa desease affine or que celles [ii. ] Year Georgia de Alla, fin. p.
reparties and fine fair fair foil one ce prin[Endepties]. Foil foil Sachannia, fine or general [con. Sachannia, fine)
quer [iii. de Faurre en metarte dessit la reversor fair fair Con. Fair fair fair
quer [iii. de Faurre en metarte dessit la reversor fair fair fair College]; & equi-

equer I no. & Fautre en metran deux lis recevor dans fan Chergé, & qui hamiliencine 45 e Baltuhe, I pur foui aprêt ni deposition onn skulmente y Goedharin, Fautre foui Confinere, livrere admis, mais futren exocetele- (Do pourrois chies e particulie for lis year la l'egoficio que face, riém 1 % ce e que particule for lis year la l'egoficio que face, riém 1 % ce que particule de la grace la l'egoficio que face, riém 1 % ce que particule de la grace la l'egoficio que face, riém 1 % ce que particule de la grace de la gra

Placille qui affifta au mefine Concile, tien de S. Euftathe en 328 ou 329 au 71,0474. A. Guain reltoit que le terotifime ou qua-pluffard, il ne parosit l'appayer que l'interior.

Netterior. de l'interior de l'int alond past 76 deposition de S. Eustathe: 'Et quand cephore donne aux successeurs de S. on veudroit dire, contre toute forte Eustathe; ce qui n'est nullement confid'apparence , que Placillo du Concile derable . [ Peuteftre qu'il fe fonde auffi de Tyr n'est pas celui d'Antioche, il sur ce que la chronique de S. Jerome fuffiroit de voir que celui-ci a affitté parle de cetto deposition en 328, e'est à au Concile d'Antioche en 341, qu'il dire en 347. Mais on n'en peur rien avoit écrit des aupravant en qualité conclure non plus, puisque S. Jerome d'Evelque au Pape Jule en 349, & ramaffe en cet endroir tout ce qui qu'Eulébe de Cefarée qui est mort en regarde l'Eglise d'Antioche, depuis 230, luy avois dedié des livres depuis l'entrée de Vital jusques à la mort de

fon epilcopat Melece . Ainfr cela ne nous doit pas S. Athanase dit tres nettement que empescher de suivre les raisons que S. Eutropo d'Andrinople sur depose nous avons marquées.]

après S. Euftathe, & qu'il le fut par le credit de Bafiline. [ Cette Bafiline affurément n'est autre que la mere de Julien l'apoftat : l'& il eft certain que

Suling.ags. a.c.

cette princeffe eft morte en 331 ou 332. 'M. Valois mee l'exil de S. Euftathe

ou en 329, suivant Philostorge, [ felon relegué à Trajanople dans la Thrace, lequel Eufebe & Theognis no furent & que fon corps y eftoit encore de fon rappellez, comme nous avons die, que temps. Saint Chrysoftome temoigneChry.or.sa.r.

Eufart-335 Euftathe. Or il eft certain que Saint une ville d'Illyrie : '& Theodore le Thirt. L. L. Melcee su crabii en 360-t ou plutost Lecteur die qu'il fut relegué à Phir au commencement de 361, Ains cette lippes en Macedoine : en quoy à lloudquard-raisoniroit à differer l'expussion de S. est fuivi par le menologe des Grees.

Euftathe jusques en ; ; 1. Et nous avons Theophane die seulement a Philippes, Thehn p. 174vu en effet qu'Eufebe met bien des " & cous ces trois difent que Calandion, a Blondip. choles entre la fondation de Conftas- qui fut fait Evelque d'Antioche en 1136. rinople, dedice en 330, & les troubles l'an 481, fit raporter fon corps de Phid'Antioche; & il en met peu au con-lippes à Antioche. C'est ce qui fortifie traire entre ces troubles & les guerres extremement ce dernies fentiment s des Gots & des Sarmates , commen- n'eftant nullement croyable qu'un ecesen 332, 86 finies en 334. La depo-ficion d'Afelepas de Gaza, faite appa-guille le corpod'un illustre Saine, aie semment avec celle de Saine Eustathe, manqué do soin pour s'informet du doit auffi eftre arrivée en 330 ou 331. lion où il eftoit, & ait pris, comme on-V. les Ariens 6 14lnete 11. Toutes ces pretend, un Euftathe pour un autre. Faifons nous one determiné à choifir On convient que Theodoret s'ac-F-1196-

corde aisement à cette opinion, [ puisl'an 111.] Pour Blondel qui met la deposi- que la Macedoine se comprenoie sous Nana iii

Four la page

Qu'il a efte exile & eft more à Philippes en Macedoine,

'S. Jerome dit que Saint Euftathe fur Hier.v.ill.c.

le diocese d'Illyrie, & il n'est pas plus vesque d'Antioche jusqu'en 360. [ Car difficile d'y faire venie S. Chrysostome, Theodoret qui dit qu'il estoit mort difficile f's faire veni s' Chryfoblone, l'hoodorer qui de qu'il choix mor patigre la Maccione le geur coffoni. A praise et pour s'ent chief en est pour fortie. De l'arte ne de pour il c'étaire depuis pu supériore, l'arteur pour la ville de Philippes, quill'air lequel feui il fe fonde, a tout un sandare de faire se comita de l'une de la Fautra une lous, à ce fe reporte point à S. province. S. Jessone feui ne s' peut Eultube, nais à Flavira, comme il chief accorder musi in d'un papita difficie. Le de la papita difficie. Le de la papita difficie. Le de la candinate le difoure a conseint le diffusion de la papita difficie. Le de la papita difficie. Le de la candinate le diffusion de la candinate le difficie de la candinate le diffusion de la candinate le difficie de la candinate de l

Philippes. ] NOTE V.

Que temps à l'inducina avant que puisque dans toutes les revolutions de d'aller à Philippes, Qué fort de Tures le afaires qui le four paffees depuis de far l'ar aque que fon corps far - al i nell jamais patié de lay. Un revout porté à Antioche, ex Philippis possil point en 358, après la mort de Confactadine il l'infinible avoir vouli tautin, avec le satters Prelates depolés. marquer la ville de Philippopolis , Il ne parut ni dans le Concile de Rome mais elle est dans la Thrace (ur l'He-en 341, ni dans celui de Sardique en bre, & non pas dans la Macedoine. 347, où tous les autres Prelats ve-[ Ainfi il vaur mieux le joindre à ceux noient le plaindre des violences qu'on qui mettent la mort de S. Eustathe à leur avoit faires. On ne voit point que personne y ait parlé pour luy, ni ait

representé ses raisons. Enfin il ne paroift chose quelconque qui marque On'il oft more vers l'an 137. Quit oft more vers fan 337. qu'il vivoit encore; & il ny a point [Le temps de la mort de 3. Eufathe, aussi à aucreur qui le die. J'Au contrai. for 1. p. 1. n'est pas moins contesté que le lieu de le la lettre du Concile de Philispople, p. 1. set. p. 1.

Sociale Care et al. (Social et al. 1986) Social et al. (Social et al. 1987) Social et vivre bien avant sous l'empire de Va- & ne le dit point de luy, quoiqu'elle lens, & luy font encore ordonner un en parle au mesme endroit . L'expres-Evelque à Constantinople en l'an 370, sion mesme de cette lettre, Osiur ei Therelye. contre ce que Theodoret nous affure, adharehat peffime & carus fuit, porte

qu'il eftoit mort lorsque S. Melece fut plutost à croire qu'il ne vivoit plus: fait Evelque, [ au commencement de car il n'est pas cellé d'aimer Offus & plondonissis et l'est pas cellé d'aimer Offus & plondonissis et l'est pas cellé d'aimer Offus & plondonissis et l'est pas et l'est aime il femble donc qu'il et l'est pas de difficulté à mettre sa mort

& qu'ils confondent le grand Eufta- avant celle de Conftantin en l'an 337, the ou avec Euflathe Prefite de Con- on au monis avant le retour des Con-ftantinople, qui felon la Chronique de [feffeurs en 348.7 56] Toursage des fix #athban p-19 S. Jerome , eut foin fous Conftantin du jours est de luy, il est constant qu'il vibaftiment de l'eglife de Jerufalem,[ ou voit encore en 335.

avec quelque autre personne de mesme Nous ne pouvons pas marquer le Blond.p.1198 nom.] jour qu'il mourut, daurant que sa selle.

Your paris Mais Blondel se pourroit bientrom est mise par les Latins le 16 de juillet, per luy mefme, lorsqu'il fait vivre l'E. de par les Grees le 21 de fevrier . & le

s de juin: Ece qui vient, comme l'on persuader que cet ouvrage soit venta-croit, de la consusion des deux Eusta-blement de ce Saint, à qui il n'est pas thes. Blondel y ajoure encore le 4 de capable de faire beaucoup d'honneur . juin, [auquel je ne la trouve ni dans les Et affurément il y a diverses choses, Ménées, ni dans Canifius, ni dans le particulierement fur la S.te Vierge & Typique de S. Sabas . S. Chrysostome sur Moyse, qui ne paroissent pas trop semble la mettre vers le milieu du bien sondées, ou plutost qui sont abmois de novembre, l'puisqu'il die qu'il solument insoutenables. l'Le P. Perau Recherge

Chrys.g.p. 790 b. avoit fait fon eloge immediatement dit qu'on trouve dans les anciennes biavant celui de Saint Romain, [qui est bliotheques un ouvrage de S. Eustathe mort le t7de ce mois.] fur les fix jours; mais il l'appelle une homelie; [ce qui n'a aucun raport à our la page

NOTE VI. l'ouvrage qu'Allatius nous a donné. ] Que la translation de fet reliques fe Le P. Alexandre en parlant des ouvra- Alexandre ges de S. Euftathe, n'en dit riendutout. 471-

fit en l'an 482. Allatius luy melme ne veut pas affurer "M. Valois veut qu'on mette la trans-lation de S. Eustathe en l'an 490, sur nostrum, quisquis ille fueris, dit-il dans l'autorité de Victor de Tunes. [ Mais fes notes p. t. Il foutient , p. t2, qu'un Calandion qui fit cette translation , Saint qui y est cité, ne peut estre que eftoit depose des l'an 485 : & mesme Eusebe de Cesaree: [ & il n'y a aucun des l'an 482, auquel il fut fait Evelque, moyen de croire que S. Euftathe euft il s'eftoit deja broitillé avec Acace de jamais voulu citer comme un Saint ] Constantinople; & par consequent un homme qu'il accusot hautement sentine avec l'Empereur Zenon. Ainsi cette de violer la loy de Nicée, & qui de 1918.6.4. translation pour laquelle il eut besoin son costé l'accusoit d'estre Sabellien. d'une permission particuliere de ce Ils se traitoient ainsi l'un l'autre avant

prince, ne le peut mettre qu'en l'an qu'Eusebe eust contribué à faire depo-482, dans les premiers mois de son ser S. Eustathe (en 331: & on veut que episcopat.] S. Eustathe l'air traité de Saint aprés NOTE VIL l'an 335, c'est à dire aprés qu'il avoit

encore condanné S. Athanafe. ] Qu'il n'est point auteur de l'ouvrage Allatius remarque encore dans ses for les fix jours, que nous avons notes, p. 1, que l'on trouve dans son fous fon nom. écrit divers endroits tout conformes à [L'auteur du traité sur l'Hexaemeron l'Hexaemeron de S. Basile, soit pour le

que Leo Allatius nous a donné comme sens, soit pour les termes : & il recondue Eco Antatus noissa atomic Comme leins and plan pour les termes; a l'econ-de Saint Euflathe, J'fait une effecte de noisi me mefine temps qu'il n'y a point chronologie qu'il termine à la 30¢ an-d'apparence qu'un homme aufil clo-née de Conflatnin, qu'il dit citre la quent que. S'astile, air été emprunter 460,8 depuis la Paffon, & que nous les penites, les tours, & les paroles contons pour la 3 3 5 depuis la naissan- d'un autre. Il dit que cela luy a longce du Sauveur. C'est fur cela, & fur temps fait de la peine, [ & il ne dit pas l'inscription de cet ouvrage dans les comment il s'est tiré de cette difficulté manuscrits, que Leo Allarius nous l'a qui n'est pas petire. Car si S. Basile n'a donné comme de S. Eustathe. [Mais rien emprunté de cet auteur, il faut que ponobstant ces deux raisons, des per-cet auteur ait emprunté de S. Basile, & sonnes tres judicieuses ont peine à se par consequent qu'il soit bien poste-

Toft ben p.

rieur à S. Euftathe, malgré la date de attribue à S. Euftathe un ouvrage fur la 30" année de Conftantin, qui peut l'Hexaemeron. I'll raporte un endroit Eut gange.

In 30° année de Conflatoin, qui peul [Heasemeno.] Il tapore un ordenée voir cité mile où a definit octrompet qu'e. A malle Simite, où donc citée le lecheux, ou pour quelque autrerai-quelquez paroles de S. Euflarbe, qui le le lecheux, ou pour quelque autrerai-quelquez paroles qu'en pour qu'elle autrerai-quelquez paroles qu'en pour qu'elle sur le la marchant qu'en qu'en qu'en qu'en pour qu'elle sur l'abarte, e déf dist avent l'an 31, jacroques 17 qu'en qu'elle se trouvez dans l'ouvez que des cere, (a Coofbantein les fit aduret extert qu'elles (a trouvez dans l'ouvez aumée l'au plutard, comme on le prut jacr d'elle s'et trouvez dans l'ouvez aumée l'au plutard, comme on le prut jacr d'elle s'et trouvez de dens l'aprèce qu'elle s'et trouvez de dans l'aprèce qu'elle s'et trouvez de dans l'aprèce qu'elle s'et trouvez de sont de returne de l'au plutard, comme on le prut jacr d'elle s'et trouvez de montée l'au plutard, comme on le prut jacr d'elle s'et trouvez de de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre d'elle s'et l'autre de l'autre d'elle s'et l'autre d'elle s'et

plus en plus cet ouvrage d'imposture; que de luy attribuer la pluspart des puisqu'il ne peut pas estre écrit & choses qui sont dans cet ouvrage; les avant l'an 333, & en la 30e année de unes estant fans fondement & les au-Constantin qui commence en l'an 335, tres fans vraisemblance , ou mesme Allatius ne cite aucun auteur qui certainement fausses. ]

CARGONIAGO RODRAGO DE CARGO CA CARGO CA CARGO CA CARGO DE

## NOTES SUR SAINT ALEXANDRE.

#### DE CONSTANTINOPLE.

Pour la page NOTE L 1& il I'v fait melme presider . [ Hest indubitable qu'il estoir Evesque avant Qu'il a esté fait Evesque en l'an 313 l'an 325, I puisque nous avons encore Than 1 LC.1.

la lettre que S. Alexandre d'Alexanon 314. Est une opinion fort commudrie luy éctivit dans les premiers
que S. Metrophane choic Eveque de
que S. Metrophane choic Eveque de
gyzance dans le temps du Concile de
de plus fine, ] 'Il faut remarquer que S. 5 section che.

Conclus. Nicée. J'On la trouve dans la Synodi- Alexandre a gouverné 23 ans, felon passes

Nice. ) On la reuse data la Syrodi- Mêzandre a gouverné 13, 1m, Étion Pápelenda, que, se dance dans Glaté de Cryti Socrate & Sonomes, qui foir Citté Pápelenda, din. 2, e, p, 68 e, qui nous le donne len cela par la chronique de Nicephore. Tayhan, accomme fe cellori de texte d'étible. Je par l'houghne p. 1, 2, n, dout l'onne far un phror ire doubgrere par a Jordini lipracipe noisbuthe. ¿ Ja din fi nous d'anne de la chronique de Nice- lente fe fonde far cela comme far un phror ire dougerer par a Jordini lipracipe noisbuthe. ¿ Ja din fi nous d'anne de la chronique de Nice- lente fonde far cela comme far un phror ire de dougerer par a Jordini lipracipe noisbuthe. ¿ Ja din fi nous d'anne de la comme [c'est à dire à la fin de 323. Theophane nous montrerons dans la noce 3, qu'il veut neanmoins qu'il soit mott avant faut mettre sa more en l'an 336. Ainsi p.15.6.

le Concile de Nicée, l'auquel il dit que il faut qu'il ait efté fait Evefque des Saint Alexandre, [reconuu universelle- l'an 313 ou 314; & on ne peut pas met-ment pour successeur de Metrophane, ] ere plustard la mort de S. Metrophane, envoya ses deputez. Photius dir ausii quoy qu'en puisse dire Gelase avec tous que S. Alexandre assista à ce Concile: les nouveaux Grees, ]

NOTES SUR S. ALEXANDRE DE CONSTANTINOPLE. 617

NOTE II.

pas alors, & qui effoit mort. Il pourroit aussi avoir signé la condannation

One Phistoire de S. Metrophane & de 
de S. Athanase depuis qu'il su Eves-Poor Is rose S. Alexandre n'a pas d'answrité que, en quelque autre assemblée que 'Nous avons dans Photius l'abregé celle de Tyr, où on auroit renouvellé

Phot.c. 256 p. d'une histoire de S. Metrophane & de la condannation & la deposition du Saint Alexandre soo successeur. Il ya Saint . Il est mesme fort dangereux de bien des choses veritables qu'il ne se- se fie fier à ce que les ennemis de la veriroit pas difficile de trouver mot à mot té publient contre l'honnent de ses dé-

rest pas omneté de trouves mét a mot experience contre sommeté de 1et des ball-majords dans les actions inflorires, de ben lindeure, d'autres qui font faullés de infloure. MY Valois femble vouloir ancore palsatjant d'autres qui font faullés de infloure. MY valois femble vouloir ancore palsatjant parties d'autres qui font faullés de infloure. MY valois femble vouloir ancore palsatjant l'ute Concile de Nicée durs 3 amé demis, où 3 Attanafé des, falon l'ory, qu'il que Conflictationple étoit de palles, jettie profest loriges Machone au parties de l'autres de l' que Saint Metrophane en eftoit alors cufa S. Paul , Ilelt certain que cela fe fevefque &c. Il est aifé de juger par fir fous Constantin; & comme Saint

là quelle est l'autorité de cette piece. Athanale ne peut poiot avoir esté à restfinition Pearfon dit que Combefis nous a don-Constantinople sous ce prince depuis né depuis peu ces aftes plus amples la fin de 335, ilen faut conclure que S. qu'ils ne sont dans Photius. ( Je ne scay Paul en effoit Evesque des ce temps

là. [ Le fens que Mª Valois donne au | A c que c'eft. ]
| A c que c'e reur Probe , nous en avons parle dans maisil n'y est plus, fi au lieu de sera

la note premiere fur la persecution de pas marapopiar, nous lifons sura O'c. qui est une correction tres aifée & qui Licinius. paroift necessaire. Car sans cela je ne NOTEIL Your la part voy pas pourquoi S. Athanase marque qu'il avoit esté present. Il ne falloit Sur le temps de la mort de Saint

Alexandre.

Me Valois croit que S. Alexandre que Macedone avoit accuée S. Paul ; de Constantinople est mort des l'an personne n'en disconvenoit, puisque \$31, '& que Saint Paul fon succeffeur e'eftoit fur cela que S. Paul avoit efté 

dans la lettre du faux Concile de Sar-fation fi fausse, que Macedone mesme dique, que S. Paul avoit affifté à la de-qui en eftoit l'auteur, avoit depuis compolition de S. Athanase, & l'avoit con-muniqué avec Saint Paul, de quoy il figurs personnes répondent qu'il avoit cette communion de Macedone avec pu faire tout cela en qualité de simple S. Paul , posterieure à son accusation ,

Prestre, s'estant peutestre trouvé à Tyr qu'il falloit prouver, parceque c'est le par rencontre; & quand il l'auroit sond du raisonnement de S. Athanase; fait comme deputé de S. Alexandre, & en lisant man; elle n'est point dules Eusebiens auroient toujours eu tout appuyée, & mesme on peut dire droit de le luy reprocher, sans parler qu'elle n'est point dutout marquée, de S. Alexandre dont il ne s'agissoit Que si l'ondemande quand Saint Atha-Hift, Eccl. Tom. VII.

612 NOTES SUR S. ALEXANDRE DE CONSTANTINOPLE:
mile a pu voir Maccione communi- alife à perfiander à œus qui ont queldont ains de répondre que c'a éfléctrictoution nair des Gaules en Egypte aprés la
morr de Conflantin; sez le clemen lettred faux comic lettr

mort as Continuals, 'dar is existent interred a tast' content seemed with the continual and the contin

[Il se faste pas diffinules (see 191)

refine recomment W. Valentific manion data to Corricke de prutiles of the control of th

M'Valois, que Macelone n'acculoir la marine amée 316, on si fix dité de\$ Paul que d'une choir ter la gegre, juin.]

Le most de vaséaure irrados, dont fe

Socreta & Socreta en difere qu'il Secrita et l'accessor de la grande de la faction d

NOTES SUR S. ALEXANDRE DE CONSTANTINOPLE, 600 Athanase ramasse, ou plutost confond muniqué en sa presence avec S. Paul, toutes les perfecutions qu'on avoit fai- après s'eftre declaré son accusateur. tes à S. Paul fur divers fujets; ou bien Cet endroit marque affurément que socrae.p.183qu'on bannit S. Paul , non qu'il fust S. Paul estoit alors Evesque, surtout en encore Evelque, mais pour empelcher y joignant ce qui fuit, que Macedone qu'il ne le fust quand Saint Alexandre estoit Prestre sous S. Paul [Et si cela est, seroit mort. Mais toutes ces solutions il faut necessairement, malgré Socrate font étrangement violentes. La fecon- & Sozomene, mettre l'entrée de Saint de est visiblement sans apparence : & Paul en 3 38 au plustard, avant le retour Saint Athanase qui diftingue fort bien de S. Athanase, pusque hors cela, je toutes choses, ne donne aueun lieu à ne voy point que ee Saint air jamis pu la premiere. D'ailleurs l'autorité de le trouver avec S. Paul & Macedo Socrate & de Sozomene n'est pas fi ensemble.

grande, qu'elle nous doive obliger de Je ne sçay si l'equivoque des deux faire violence au texte des auteurs. Constantins n'auroit point trompé Et leur témoignage est d'autant plus Socrate, & ne luy auroit point fait foible en cette rencontre, qu'il en faut joindre à la more du fils ce qui estoit necessairement abandonner au moins arrivé peu avant la mort du pere. ]

Bat. 140-\$15- une partie. ] 'Car Baronius qui les suit, 115-\$2-\$- 'ne fait point de difficulté de rencon-

noiftre que le Coneile d'Alexandrie a Ath. 19.5.9 efté tenu l'an 3 39. Or il est certain que du temps de ce Concile , Eufebe avoit

passé de Nicomedie à un troisieme sic-lité de Patrice, [qui n'estoit nullement ge plus relevé, [ qui ne peut estre que commune sous Constantin : Et Amfolgatione celui de Constantinople, I où il ne mien n'en parle jamais sous Constan-

cetui de Constantinopie, i ou il ne limen nen partie pimasi soto Constantinomata, felon S. Athanafe, f. Fa parla-[cc.] Il y aposte celle de Procovelliare veu de tout le monde, j qui apres que S. ou grand-maiftre de la garderode, paul teut efté mis à la place de Saint [dont on ne parle jumais sous Con-Alexandre. [Ainfi il faudra toujours stantin ni long-temps aprés. Celtoit

que S. Alexandre foit mort au plustard l'emploi de quelque eunuque, comme au commencement de l'an 119.] on le voit par la lettre de Theonas à

Saint Athanase affure, comme nous Lucien, & non pas d'un Patrice elevé yenons de dire, que Macedone a com- audeffus de tous les magiftrats. ] CHERT CHERT

NOTES SUR EUSEBE DE CESARE'E.

Four la page NOTEL 10.55 S'il avoit mis les Confuls dans la

chroniaus.

gree d'Eusebe ne se trouve plus : ] Et Est une question plus celebre cela n'empesche pas Scaliger de sou-qu'importante, si Eusebeavoit tenir qu'Eusebe les avoit mis. C'en est mis les Confuls dans sa chronique : Et une grande preuve de ce qu'Eusebe che, p. s. b. e'est la mesme difficulté pour Saint mesme promet de les y mettre. 'Hest a p. p. s. a.

Jerome, qui felon toutes les apparen- difficile aussi de eroire que si S. Jerome ces ne les auroit ni ajoutez ni retran-n'eust pasaceoutumé de les mettre. il

NOTE IV.

Sur Saint Zotiane.

var la pige

"Codin donne à Saint Zotique la qua- Codi. eti. C.

schez dans fa traduction d'Eufebe . I 'Ils Euf, chr. v.p. ne sont point dans les plus anciens 9 2 1 APP 4:50 manuscrits de cette traduction : [car le

NOTES SUR EUSEBE DE CESAREE. eust marqué sur l'an 375, que les Con-jque Constantin voulut entendre defuls de 174 continuerent cette année bour, dit que c'eftoit un discours sur là à cause des ravages des barbares, le faint Sepulere : & il a fait un ouvra- e-4-0-540 Tous ceux qui ont fait des chroniques ge en 335 fur l'eghife du faint Sepulcre après luy, & qui n'ont guerre thé que & de la Croix, que Conflantin avoir les innateurs & les copiltes, n'ont fait bastir & dedier depuis peu 'Mais passa. point manqué de les mettre. On trou- parlant en mesme temps de cet écrit ve dans les manuscrits à la teste de cha- & du panegvrique qu'il fit de Con-

que page le ritre & l'espace des Con-stantin pour la 30, année de son regne, fuls, distingue des Empereurs. Me de il ne dit que de ce dernier seul qu'il Pontae répond que cela fignifie le l'ait recité ou prononcé en prefence temps que les Confuls ont gouverné de Confuntin. Il ajoute meline que entre les Rois & les Empereurs. [Cela e'eftoit pour la seconde fois qu'il avoit ne devroit done plus continuer depuis glorifié Dieu dans le palais de l'Emles Empereurs, Et quand Eusebe pro-met non le temps des Consuls, mais les de douter qu'il n'ait recité aussi dans Confuls ordinaires, if nous donneaffu. le palais ] le panegyrique qu'il fie pour Lacas pape Consider orthogeness of considerance and the plants I tempographs of all the poor \$0.000 seeds of the considerance and the considerance

Dillatorum cum Confulibus ordinariis, ces deux panegyriques; & on ne peut mecnon & tempera Imperatorum. Dans dire que ce foit le premier, puisque le tout ce que Me de Pontac allegue con faint Sepulcre n'estoit pas encore de tre le sentiment de Scaliger, soutenn couvert en 3 25. I'Le discours que Conavant luy par Cuspinien, il ne m'y pa-stantin cotendit debout estoit fort long : avant tuy par Culpinien, if ne my pa-roift rien de confiderable que ce que S. [ & le panegyrique de 337 a de quoy Jerome marque par exemple fous le lafter la patience de bien desgenes par Confulat de Pompée & de Craffus, la longueur, aufibien que par son air que Virgile est ne Pompeio & Craffo trifte & emuyeux.

Conff. [ Mais quoiqu'il foit difficile de Ce qu'on peut objecter contre cela; voir pourquoi luy ou ses copistes ont e'est qu'encore que le panegyrique de marqué ainfi deux ou trois endroits, 355 parle du faint Sepulcre, on ne peut qui ne font point dutout les plus im- pas dire neanmoins que c'en foit le ertans de l'histoire, foit en y mettant principal fujet, & d'ailleurs Eusebe les Confuls, soit en les oftant; cette parle de celui que Conftantin entendit difficulté ne parosit pas assez grande debout parmi les évenemens de l'an pour l'emporter sur les raisons de Sca-leger.] On peut répondre sur le premier, que le faint Sepulcre ne pa-NOTEIL roift guere non plus avoir efte le prin-

Que le diferent fur le faint Sepuler, cipal figure de cloi que Conflantin prenunci atount Conflantin, off apparenment l'tiege de fa 30.º annie.

dopme, [comme le panegyrique de l'an dopme, [comme le panegyrique de l'an de l'apparenment l'tiege de fa 30.º annie.] Eufebe parlant d'un de fes discours 335. Pour ce que l'on dit de l'ordre du Euler.Conf.L.

4.C.JJ-P.544.

Your la page 59-5 B.

p. 17,1 f.

NOTES SUR EUSERE DE CESAREE.

Metters, Il Endie gerücke deputs de laboure mais pormo, jivosice que sys chapter da que l'avec de la vic de jene la fination voir dans Eudeo, qui Conflaran, piques au 3 pis ramatile narque chairemen une difference na beaucoup de choide qui regardence en jurcelle de cifentale du Perc de da Fial. general la piete de Conflaran, finat, Mar Valois present qu'il artiche une cancer rapport la faire de fon hishers, lancure moyene as Fin, parceque c'ét accur rapport la faire de fon hishers, lancure moyene as Fin, parceque c'ét paraul qu'il faire metre la leure à Si, Figure delle et Cele, Ende d'aupurille prénésable, por . Si fon n'etl pas nearmoin fairf distiliel qu'il ete de la lettre de Saut \*population de ces folionion, ét qu'on crois «Calcambre, Manyon Eudeo et roit que les objections fisiers affece forces pour afairement et qu'il vest d'ine. ) per un noue rappétible de rapporte à l'elle Viville (audeus servicine) en constituire production de la confliction de la

court fur le lant Sepulcre, est un one. Jet Arterios, 2977.

verage dout lirt de jour partie allaurs. I "Bullau precent renouver dans nanutre successaria verage dout lirt de jour partie allaurs. I Bullau precent renouver dans nanutre successaria de faint Sepulcre de da faint Sepulcre de de la Reference de septembre de partie de la Reference de septembre de la Reference de la Refe

capitale, ce qui feroit un peu étrange. : 3774407. Aufile fens elt que la Trinité
your la page NOTE III.
3 pour principe la nature [ du Pere] qui
elt fant midfance & fans principe.

66.15-8

£ul.l.j.c.9.5

LI -7-250.

428.0.

Sur queltrate endreits de Bullara pour projètire Lafale de L'Alexafinat.

Bullara qui ne veut pas que Eufée; il famile en entendre de mefice un praviagne. Al Eufée papile le File hi mode. Le judique foi en l'alexafination de l'alexafination en praviagne. En 1925 16 de Leget de fine d'alexafination en l'alexafination en l'alexafinat

In Demonstration, e. é. p. 15 e. k. 1515 | seculors Enfete d'Arasindies, (Colf al., e), el Eufer sour représente : Fri perceptant est passon unom avant le comme un l'amiere & une d'unitei Concile de Nicle, du temps où Mr. proprietonic à la Bobblie du creatur. Valos fondhe inford entreprendre de racquit ne prevene frapporte este du puintifer Enfet. De beten de la peixe de l'acquit ne prevene frapporte este du puintifer Enfet. De beten de la peixe de l'acquit ne prevene frapporte este du puintifer Enfet. De beten de la peixe de l'acquit ne de la peixe de l'acquit ne des la peixe de l'acquit ne de la peixe de la peix

661 NOTES SUR EUSEBE DE CESAREE.
ne fignifie autre chose que vraiement idans un faux sens, en messe temps
Dieu; [ce qu'Eusebe a toujours avoide qu'ille nioit dans le veritable.]

### 

DE PERSE:

NOTE L.

Pour pui max commerçau i professi
ine de Supre na l'en 144
Thomas a l'accommerca i professi
ine de Supre na l'en 144
Thomas a l'accommerca i professi
que ciul qui arabite en lain le ne
Thomas a l'accommerca de l'ologe de Balle s'a crain d'. Opton pyrac-

Thirthand. "THODORIT & Sozomen di-loologe de Batte, la cru amu, septembre de la proposition de la dan leura acte porten qu'ils efficiere préparte préparte préparte préparte préparte préparte préparte préparte préparte proposition de Christiens, que Con-de Perfe, (& leura nom qui ne foint litte réviré pour cux à Sapor, (Cel point Romains ), e marquent affect.

Ella marie fon révoirée ju art le acte de la Baronias, M' Valos i, Bollandes à Portia de la Baronias, M' Valos i, Bollandes à Portia de la Celle Perfe de

Editario de proposition de la companya del companya del companya de la companya del la companya de la companya del companya del companya del

dire en 17 ou 18 %, fécule conte dul Jeromé, qui marque le re 1 n.º anée de 18 miles de 18

Additionary premietre raison ne conclud pass, past. [Theophase: maist it die nife recent harding up la letter de Conflation in papiel S, Errome ; Hallinguemore pare et antique, point de perfectution, se maque met fenemmen, que S dimens no qui refinest particular p

"Somme partie autorité, » Pour les acte de contre les vertes, un mons juagée à S. Jossi, quiquelli promit la momil a demete autorité d'increpte. ) Plus tauxquare, culaire dec qu'il din, l'ét quoqu'ils (tolteur des prisonners faits for les ne continement rinn qui demanée à Benamins, faith il et certain que la folument ex tiere, neumonin nous perfectation a su moins continué fous n'sions pas les produire comme une Constituer.

autorici declive dans une matirez

And.M. #21 pometice [Vistrout berögel] sagit de [ouestere raison for tableamert conchifes qui font tres aifez à changer, cleanet de part ni d'autre mais (2)

\*\*Parte :

\*\*Conflantine [Los Grecies confinence] - mentant faut choir, rous aimonn mieux nous

\*\*Ces Saints fous Conflantine [Mais sit fenir, avec le palus habiles, à S. Jerome

peuvent bien fe trouper en cela, ] Comma apilus ancien, & mettre le

peuvent bien fe trouper en cela, ] Comma apilus ancien, & mettre le

\*\*The conflantine conflantine con conflantine con cela pieux noise.\*\*

\*\*The conflantine conflantine con constantine con conflantine con conflantine con conflantine con constantine con const

NOTES SUB. SAINT SIMEON DE PERSE.

ON DEFICION CONTROLLED SUB CONTROLLED SUB-CONTROLLED SUB-CONT

Finital.

faint, [ a title le 13 (2011), if fin mattyre ell attrivé en 1445, comme sous le le le 14 (2012), in le abronique le 2012, in le abronique le 2012, in le abronique de S. Jerome .] Le menologie de Baile qui le me le 14, [in 8 en to oligine qui en me le 14, [in 8 en to oligine qui en me le 14, [in 8 en to oligine qui en me le 14, [in 8 en to oligine qui en me le 14, [in 8 en to oligine qui en me le 14, [in 8 en to oligine qui en me le 14, [in 8 en to oligine qui en me le 14, [in 8 en to oligine qui en me le 14, [in 8 en to oligine qui en me le 14, [in 8 en to oligine qui en me le 14, [in 8 en to oligine qui en me le 14, [in 8 en to oligine qui en me le 14, [in 8 en to oligine qui en me le 14, [in 8 en to oligine qui en me le 14, [in 8 en to oligine qui en me le 14, [in 8 en to oligine qui en me le 14, [in 8 en to oligine qui en me le 14, [in 8 en to oligine qui en me le 14, [in 8 en to oligine qui en me le 14, [in 8 en to oligine qui en me le 14, [in 8 en to oligine qui en me le 14, [in 8 en to oligine qui en me le 14, [in 8 en to oligine qui en me le 14, [in 8 en to oligine qui en me le 14, [in 8 en to oligine qui en me le 14, [in 8 en to oligine qui en me le 14, [in 8 en to oligine qui en me le 14, [in 8 en to oligine qui en me le 14, [in 8 en to oligine qui en me le 14, [in 8 en to oligine qui en me le 14, [in 8 en to oligine qui en me le 14, [in 8 en to oligine qui en me le 14, [in 8 en to oligine qui en me le 14, [in 8 en to oligine qui en me le 14, [in 8 en to oligine qui en me le 14, [in 8 en to oligine qui en me le 14, [in 8 en to oligine qui en me le 14, [in 8 en to oligine qui en me le 14, [in 8 en to oligine qui en me le 14, [in 8 en to oligine qui en me le 14, [in 8 en to oligine qui en me le 14, [in 8 en to oligine qui en me le 14, [in 8 en to oligine qui en me le 14, [in 8 en to oligine qui en me le 14, [in 8 en to oligine qui en me le 14, [in 8 en to oligine qui en me le 14, [in 8 en to oligine qui en me le 14, [in 8 en to oligine qui en me le 14, [in 8 en to oligine qui en me le 14, [in

Pour la page

he.

d'un paux. Le 1, à troncoure au Ven, ber non fautence S.º Guchile, mius drein faire un 51, en 3, 66, 60 en 9, 77, leuroce Sian Dudan parent de Sparet, au serie de la companie del la companie de la companie del la companie de la companie de la companie de la companie de la com

Andre, Venezuet, Vanderbert, Bretterin Jest que il retre Cootenia d'un soutrement de la companie de la companie

jour fant raifon particulitere, comme à le battefine parmi les Perfes ; 53 l'on beaucoup d'autres ; puifqu'on ne le trouweix que cele aut effete un certain trouve point dans Bode, ni dans les temps, on vertoiq enand ces aftes con pu artityrologes de S. Jerome. J effet composite. T Dans le menologe de Anticas-Camifius on ne fgait fi Saine Gabedas ; comme il Bronelle eff filede Storge on fi

you is jest NOTE III.

Different norm qu'en donne

5. Tarbai.

Salakain. 'La feer de Sinit Simono qui elioit Cafoe chois frame de Sinit Data.'

vierge, ret normic Tarbois prisono.

Accident vierge, ret normic Tarbois prisono.

Novel saix.

Relixante mer, & Phetroubt on Phetrou dam mer, & Phetroubt on Phetrou dam mer, & Phetroubt on Phetrou dam mer, & Phetroubt on Phetroubt

NOTE VI Pett la page à Jerufalem & en Egypte qu'aprés la mort de S. Antoine, en 3 56 au plustost. Sur le commencement & la fin de Saper Ruf.v.Coefl. Ainfi ce ne fera point ] 'cet Evelque de 'Les Grecs disent que Sapor prit Be. Men. s spr. p. Perfe, qu'Eufebe dit avoi, aflifté en 115 Bar. 135.542. au Concile de Jerusatem, comme l'a zabde dans la 53º année de son regne; p. c. Men.p.yr. cru Baronius. Et en effet , les Ménées [ & il est certain par Ammien que ce disent que Saint Mille fut confacré par fut en l'an 360. Ainsi il faut qu'il air Gennade Confesieur, & depuis Mar-commence à regner en 307 ou 308,] tyr. [Ce fut done durant la perfecu- a quoy le calcul de Scaliger s'accorde sealifes p. tion, qui apparemment n'a commencé affez aisement. [ Cependant on ne le qu'après l'an 335. peut faire commencer qu'en 309 ou Si le sentiment de Baronius avoir 410, s'il est vray qu'Hormista IL son d'autre fondement qu'une fimple con-jecture, tirée de ce que Saint Mille eft comme on le lit dans Agathias & dans venu à Jerusalem, on pourroit appeller Euryque, v. Conflorin § 51.7 cc ccts. Petate. Le de l'autorité fort mediocre des Mé-lec qua fuivile P. Petau. (Que vil a eu nées. Et neanmoins estant certain par railonen cela, il fant que la 53º année Son.l.e.14 Sozomere | qu'il y a eu me vie origi-le Spor fe foit raportée dans l'origi-nale de ce Saint, l'nous avons rout fujer nal non à la prife de Bezabde, mais au de croire que ce qu'ils disent de Saint martyre de Saint Dausas, dont il est Mille en est tire, surrout ces fortes de question en cet endroit, & qui peut faits qui n'on rien de Metaphrastique . arfement n'eftre arrivé qu'en 363. C'eft Car pour les miracles qu'ils raportent, apparemment ce qu'il faut suivre; Car il y a plus de sujet de craindre qu'on Scaliger convenant avec le P. Petau, n'ait appréà l'original. ait ajouté à l'original.

Que les regnes de Sapor & de les trois

Ce qu'ils difent de fa mort peut en-lucceifeurs font enfemble 90 ans, [ '& Claud.in Ent. core paroiftre suspect; Car e'est visi- estant certain par Claudien qu'il y eut blement la mesme histoire, quoique un Roy de Perse tué en 399,[ il faut Vie.P.L.s.c.7. raportée un peu autrement, J'que celle dire que Sapor a commencé en 309 ou Cotel Lair, qu'on lie dans les Vies des Peres, de S. 310. Ainfi au lieu que J'nous lifons Aparth. 4 p. Milide ou Milese, à qui on ne donne dans Agathias, que Jovien ceda Nisibe 195.4. pas d'autretitre que celui d'Abbé, & aux Perses en la 24º année de Sapor, qu'on depeint en effet comme vivant [ il faut affurement lireen la 546,eitant dans la folitude avec deux disciples: certain que ce fut sur la fin de 363.) (de forte que je ne voy point d'appa-NOTE VIL Pour la page rence à croire que ce foit le mesme que l'Evefque Mille. Nous suivons les Vice Que Coque peut bien effre la mesme des Peres dans l'histoire de sa mort, ville ant Selencie. comme plus anciennes & plus autori-fces que les Ménées.

[Comme il n'y avoit presque que le

Il ne faut pas oublier que les Ménées, Tigre entre Seleucie & Ctefiphon, ] & Naz. or 4.P. 451, donnent à l'Evelque le nom de que S. Gregoire de Nazianze dit que Nil, Nixe, au lieu que Sezomene l'ap-vis à vis de Ctefiphon, il y avoit de pelle Mille, Mixe. Le menologe de l'autre cofté du Tigre un chafteau tres Canifius , p. 907, a Milus. On lit de fort appelle Coque ; [ il est affez naturel

NOTES SUR SAINT SIMEON DE PERSE; Jerusalem trouver Ammone disciple mesme dans Maxime de Cythere, \$84.2; de S. Antoine, & passa deux ans avec & mesme dans la page 153 des Mences.]

luy, [ donne fnjet de croire qu'il ne fut

## NOTES SUR SAINT SIMEON DE PERSE. de croire que Scleucie avoit esté bastic ignoré un negligé une lieue de distance en un lieu appellé Coqué, comme je que Pline met entre Ctefiphon & Se-l'ay lu quelquepart, & que ce nom leucie, & qui pouvoit eftre encore dis'eftoir confervé dans le pays auffibien minuée en 300 ans par les baftimens que celui de Seleucie. Cela arrive faits entre l'une & l'autre.] presque toujours : & Nisible appellée Ann. Last connue que par celui de Nifibe.] On A combien Selucie oftois de Babyle lie expressement dans quelques edime experiments until querquer eur ions d'Ammiss, que Coqué et le que l'Hine dit que Seleucus baftit Seleucie Finalacas. l'un appelle Seleucie: [6 comme tout la je licues de Babylone, sinva nanage, parad. cet endroit et flore defectueux, je ne [invant algedram, afin que cedeux villes voy point que ] la fuite de cet hiltorien estant voisines, la nouvelle deferrat "wypoint que l'Is útice de cet Inforient classet voitines, la mouvelle deferrait purpose de l'accionne con me celle arrive me effect, l'accionne classe arrive me effect, l'accionne classe arrive ne effect, l'accionne con l'accionne Zocale, [ qui peut bien estre une cor-bonne journée entre Babylone , & Bagdad [ qu'on croit estre Seleucie, ou ruption de celui de Coqué. Tuut ce qui peut faire hester sur cela,] n'en estre eloignée que de quatre ou seeph. 7-74. 'c'est qu'Arien cité par Estienne, parle cinq lieues. Il me semble qu'on sur d'un Ruy qui s'en alla de Seleucie en communément Strabon fur ce point un bourg voitin nommé Choqué. Le plutoft que Pline: ] 'ét il y en a qui Pline-1-17-E. commentateur doute si Choqué est le pour les accorder, croient qu'il faut Coqué des autres. Et n'est il pas en lire qu'ad rayssumem dans Plinz, au lieu come aise qu'Arrien air mal pris le sens de mangrésmam. de l'auteur dont il a tiré ce sait ? Hors! cela, je necroy point que personne par-le de Coqué & de Seleucie comme de Si l'Evesque de Seleucie genver deux lieux different. Au cuntraire il patoute la Perfe. roift qu'on les prenoit pour un melme Eutr. p-185-c. lieu. J'Car Eutrope dit de Carius, Selen-Saumaife veut qu'on diftingue le saipeipass. zen pssi4. cepir, & Felte, Cochen & Cresiphontem de celui de Seleucie, dont il borne la P-220-4. Miz.pati.a. urbes Perfarum nebilifimas cepis. Saint jurisdiction aux pays d'entre le Tigre Gregoire de Nazianze ne parle de & l'Euphrate, [presque tous fuums. Coque que comme d'un chasteau : aux Romains, & ainti independans de mais il parle de mesme de Cresiphon: Seleucie. Il est certain aussi que l'E-'& auffitoft après il en fair deux villes, vesque de Scleucie estoit Evesque de Que s'il semble les mettre l'une devant Cresiphon audelà du Tigre. I Bagdad

l'autre, [ il est aise qu'un orateur qui où Saumaise veut quelquelois que la n'estoit jamais venu sur les lieux, air jurissiction de Seleucie air esté trans-

PPPP

Hift. Eccl. Tom. VII.

NOTES SUR SAINT SIMEON DE PERSE. p.141.b. ('car d'autres fois il veut que ce Perfe. On devroit donner les melmes foit à Moful, )[ est selon luy audelà du choses à celui-ei, s'il est different de Tigre: J'Il cice le 33, 34, & 35 des l'Evefque de Selucie, affurément s'il Canoni Arabiques du Concile de Ni- y avoit un chef de toutes les Egifés de cée, où, quoy qu'il puisse dire, [ je ne Persé dans le IV. & V. fiecle, cela ne voy rien qui le favorife. 3 Ce grand pour guere convenir 3 qu'à celui que son le rang d'honneur que le 34° attribue à Sozomene qualifie Archevesque de que de Scleucie; ce droit d'or- Seleucie & Ctefiphon les deux villes donner les Archevesques, qui luy est royales de cet empire. [ Cela pouvoit accordé par le 330, ( tout cela convient eftre changé au XII. fiecle du temps fort bien à un Patriarche de toute la de Jacque de Vitri.] NOTES SUR SAINT ANTOINE. Tour la page NOTE privre feul, il effoit tres appliqué à la 105,52 lecture. [Car de pretendre que c'eft à Owil favoir lire. la lecture que d'autres luy faisoient, Arth. Ant. p. S A INT Athanase dit que S Antoi. cest une explication qui ne parosit on en revolut point appeendre les point dutour naturelle, surtout estant point dutour naturelle, surtout estant point dutour naturelle, surtout estant prints din le le pouvoir par qui il se pouvoir par 1.6. . . 14p. raportoit de luy, qu'un philosophe luy faire lire chez son pere, & lors ayant demandé comment il pouvoit meuroit feul. J'Il est dir messe qu'en. 1413 faire, estant privé de la consolation tre les vertus qu'il remarquoit dans les A.C. ..... ue les autres trouvent dans la lecture, autres pour les imiter, il observoit les

de livre. Il semble donc, selon ces la lecture dans un autre &c. . [ Saint Augustin ou coux qui patiages & quelques autres fembla-bles, qu'il n'eust pas seulement appris luy avoient parlé de S. Autoine, peuà lire; & ileft certain que S. Augustin vent n'avoir pas compris affez exacte-via encendude la forte. Antoine, dit-il, ment ce qu'on leur en avoit raporté. Aug.da/A "moine Egyptien, qui efloit un hom-"me faint & parfait, a appris par cœur, de quelques heretiques, qui font vou-"à ce qu'on tient, toutes les divines lu confondre avec un avocat payen.

il repondit que la nature luy fervoit veilles de l'un, l'amour de l'étude & de

»Ecrieures fans favoir les lettres, en les dont parle Suidas. V. Saint Athanafe "entendant lige aux autres , & en a com- mote 91. ] opris le sens en les meditant sans cesse. »Et reanmoins ceux qui ont appris à Deux villes, & deux canaux d'Arfinei suire ne voudroient pas que ce faint fun à l'orient du Nil. l'autre d'

"homme leur infultalt, & leur repro-"chaft qu'ils ont pris une peine inutile. 7011.17.18.17.1 | 11 y a neanmoins bien de l'apparence | Bollandus croit que les montagnes | 1933 | 64 | que Saine Athanase a voulu sculement où Saine Antoine passa ao ans dans un

Inn à l'orient du Nil , l'autre à l'occident. Bollandus croit que les montagnes Bellary lan pe

Pour la page

NOTE IL

marquer qu'il n'avoit pas appris la vieux chafteau, effoient à l'orient du langue & les sciences des Grees, & ce Nil, du costé de l'Arabio & de la mer Ath.v.Ant.p.qu'on appelle les belles lettres. 'Au Rouge.'Neanmoins il est dit dans la Ath.v.Ant.p. 41 144. b(15.34 moins il dit qu'estant encore chez son fuite que pour aller visiter ses freres, il pere. & depuis lorfou'il commenca à fut oblige de passer le canal d'Artinoe.

NOTES SUR SAINT ANTOINE.

667 [Or Artinoé est à l'occident du Nil & à S. Paul le Simple d'aller travail.

\*\*Estate du colté de la Libye, felon Sanson ; ller dans le village &c. + pretend qu' d'ablit-via.

\*\*miligaire.\*\* & c. e cand d'Artinoc ét d'u membre yavoit ut village affez pres de la mon. \*\*Paris 450.\*\*

\*\*miligaire.\*\* & c. e cand d'Artinoc ét d'u membre yavoit ut village affez pres de la mon. \*\*Paris 450.\*\* colté felon que Bollandus le raporte tagne la plus reculée ou S. Antoine

Strability de Strabon, Car cet auteur parlant de demeuroit ordinairement: & il croit l'isle, où est Heraclée, dit qu'à droite que ce village est celui que Strabon [en remontant] il en fort un eanal qui appelle Trose , parceque quelques tire du costé de la Libre, vers le can-Troyens s'y estoient autresois habiton d'Artinoé. [ Je voudrois que Bol-tuez , ou bien la ville d'Angire ou landus euit expliqué ces endroits, qui Aneyre marquée par les anciens en femblent formellement contraires à ces quartiers là, & qui apparemment fon fentiment.

Ils n'y font neant ce qui est die dans l'histoire de S. Paul qu'en apparence. J 'Car Strabon en le Simple, furquoi Bollandus fe fonde, patlant du canal d'Arfinoe qui effort à Saint Antoine pouvoir parler d'un vill'occident du Nil, ajoute que ce ca- lage en general, sans qu'on en puisse nal avoit deux embouchures separées tirer qu'il y en eust un là auprés, & il par le bout de l'isle, [e'est à dire selon vouloit dire apparemment que S. Paul

par le bout de Pule, [c'etil a derre ident) couloir dire apparenment que à Paut ce qu'il avent marque adoletia, que l'ouveir qu'à res recourser en fou Me-pure qu'ant partie de l'acceptant de l'accept

soé en un com du golfe d'Arabie, [ Il separé de tout-commerce.] faut done diftinguer deux canaux opposez, & qui neaumoins sortoient d'un ... NOTE IV.

mesme endroit du Nil, & pouvoient tous deux estre appellez d'Arsinoé, à Pisoir de ceux du debor.

cause de deux villes de ce nom, l'une pres du golfe d'Arabie, J'qu'on eroit eftre celle qu'Eftienne le geographe Pifpir rout ce que dit S. Athanafe de res se met, r'a i π Διλπε; & l'autte qui effoit la montagne du dehors ou moini reversla Libye, où Estienne en met mes- culee, & il semble le citer de Pallade

me deux. On trouve auffi dans Pline c. 15.p. 517, où il est bien parle de Pif- 111 qu'il y avoit deux cantons, 1444, ou, pir, mais non de la montagne exte-s'il faut ainsi dire, deux prevoltez rieure. Et il y a en effet des choses qui d'Arfinoé. Paur largest NOTE III.

125.05.

S'il y avois quelque village pres de la derniere retraite de S. Antière ; Bollandus fonde ] fur ce que Saint ; Le Posse collection de la colle Cotelastia. [Bollandus fonde] fur ce que Saint qu'il falloit de grandes follicitations

1974. Antoine ordonna à un homme d'aller pour le luy faire entreprendre, au lieu 1970.

NOTE IV.

Bollandus entend du monastere de Bollans. rendent ce fentiment de Bollandus dif-

ficile à croire. l'Car S. Athanase mar- A

acheter de la viande dans un village, qu'il venoit à Pilpir au bout de vingt Pppp i

#### NOTES SUR SAINT ANTOINE. 668 our au plustard, & quelquesois au mediatement avant ces visites , de quoy

Boll. 14-may, bout de cinq. La vie de Saint Pacome nous parlerons dans la note 8, nous \$-F-45-6. marque aussi qu'on scent qu'il estoit à mettrions toutes ces choses à son rela montagne de dehors, [ comme une rour.] Car pour ce que dit S. Athana. P.412.4 choic qu'il within just roit à fait com-lié, qu'en format d'Alexandric II éta d'anti-anti-c III feinde énores dife per poi resourant fait é montages, c'el ne notages, c'el ne notages, c'el ne notages, c'el ne l'anti-anti-c III fait fait d'anti-c l'anti-c chose qui n'estoit pas tout à fait com- se, qu'en sortant d'Alexandrie il s'en

vificez pluficurs fois depuis ce temps Sur l'année de la naiffance & de la là .] Il paroift aussi que pour y aller, S. more de S. Paul ermite. Antoine fe mettoit fur le Nil, [ au lieu

Anotice fametici fur le Nil, I can long un februarie parameter, Phijer i Che, Saine Paul remite a neut qui tiera paul remite de paul control de la control de l'activa de la control de l'activa de l'a

d'une fois . Olympiade, [ de J. C. 2 ( 1, ] de forte que NOTE V. la 90 année tombe en 141. Sidone S. Paul avoit s 2 4 ans en 141, il eft né en En quel temps S. Antoine a écris 218: & sinfi il avoit 12 ans en 250, à Conftantin .

44.

S. Athanase dit que S. Antoine après cution de Dece.] 'On ne peut pas dire Bar. 85 p. 8115. avoir répond à l'Confraini, a fine au gre personne de Secc.; On le peur pour ne avoir répond à Confraini, a fine re audit qu'il le foir retiré à 1 y ans avant nourra fair la monagne la plus recu- la perfectation de Dece, puilqu'outre dec. Il fismble donc vouloir dire que que cet a front contraire à 5, Ferone, ceta arriva en métine temps j'que le il a 1 y a moée combona 44, qu'il fichier de viittes des philosophes dont il avoir fisteme de Gordien, fous lequel il n'y viittes des philosophes dont il avoir fisteme de Gordien, fous lequel il n'y

parlé auparavant, & que le Saint re-leut point de perfecution, non plus que ceut fur la montagne de dehors . [ De fous Philippe fon fuccesseur . C'est ce

forte que si nous pouvions mettre sous qui a obligé Baronius d'expliquer eet-Constantin ] le voyage qu'il sit à Alc-te s se année, non du temps auquel S. aandrie, raporté par S. Athanase im-Paul se retira dans le desert, mais de

NOTES SUR SAINT ANTOINE?

cetui qu'il perdit son pere ; [ & nous ne connoistre que l'exactitude n'est pas le voyons rien qui nous empefeite de caractere de S. Jerome. Ainsi il ne se croire que ocla soit, mais il seroir bien faudra pas étonner quand il aura pris difficile de donner ce fens à S. Jerome . pour un longremps fept ou huit mois FEARTO A.S. Quoy qu'il en fois, J' le P. Petau n'a que cer deux disciples pouvoient avoir cut-pesys point fait difficulté de mettre la nais- déja fervi S. Antoine, ou quand il n'ausance de S. Paul en 227 ou 228, & de ra pas seu depuit quel temps ils le

dire qu'il avoit vécu environ 90 aus fervoient , on que fachant qu'ils l'adans la folirude, [ où par confequent il voient fervi 1 ; ans, il n'ait pas examidans la folltude (, leu par Consequant en et échot rettie qu'i l'age de 23, ans ou lui fi à c'elt peu ou beaucoup avant la environ. ) 'C'elt encore le fentiment de mort de S. Paul .

Rof edde , de Bollander parofit l'aprofi fuivi d'abord.

D'ailleurs quelque probabilité qu'it y ait à dire que ces difciples qui vin-

2.601. 58. voir fuivi d'abord.

'Mais depuis il a eru pouvoir mon- rent audevant de S. Antoine, sont ceux HALL green de S. Paul fe retira à l'age de 15 mesmes qui l'ont servidans les 15 derans, & que S. Antoine en avoit 97 nieres années de fa vie, il n'y en a pas

S. Antoine vint querir le manteau de S. Antoine n'avoit jamais eu personne S. Athanafe pour enfevelir Saint Paul, qui le fervitavant l'age de 90 ans. Il deux de fes diciples qui le fervoient encore plus naturel & plus simple depuis longremps, courusent aude, de dire que ceux qui le fervitent quin-

vicillelle felon S. Athanafe. Et comme qui luy apportoient tous les mois de S. Athanafe femble dire qu'ils n'eurent l'huile, deslegumes éce.

cet emplo que les quante demieres la difficulté d'accorder S. Jerome Bilande, annéezde la vee de S. Antonio, "cetal la vec luy mefine, fivoir encore bien dire depuis qu'il fat artivel l'age de plui grande s'il falloir prendre l'a go de plui de s'annéezde la vec de s'annéezde l'age de plui lettre coquil die; )' que S. Paul mema tite, v. paul de l'age de plui de l'age s'apai mema tite, paul de l'age de l'ag

fervoient.

rolltre foibles, fi l'ou considere que [Unmanuscsir de S. Michel à Beau-Finclination de tous les hoennes, & vais, lit fendeeim dans S. Jerome, au particulierement de S. Jerome , va plu- lieu de quindecim : & on lie de mesme Antoine cust fair un voyage si penible ficulté.] à 97 ans, il n'y a aucune apparence que S. Jerome luy en eust donne 90 , & non 100, qui eftoit un nombre & plus

rond, & plus approchant de la verné.

quand il alia evitiera, quoique Saint incanmoint de cretitude. Car il y au-ferome ne tuy en donne que po par un l'obr peu d'apparence de vouloir prou-rent ront . Sa preuve est 'que quand ver par le passage de S. Athana

depuis sungreinis. S. Jerome. [Lil eft affez | ze ans en demeurant avec luy, font probable que ces doux diciples font | ceux ] 'qui le fervoient des auparavant, Ath. v. les deux qui le fervoient à caufe de fa si finnovirie nova, de S. Achanafe, ce. patid.

avoir plus de 90 ans quand il vifica fur la terre une vie celefte durant res Saint Paul , puisqu'il y avoit deja ans , 'Car il faudroit l'entendre du recent pays,

longtemps que ces deux disciples le temps de sa solicude, & ainsi ne metere rvoient . fa mort qu'en 363, lorsque S. Antoine [ Mais toutes ets raisons peuvent pa-mosme estoit mort .

soft à augmenter les miracles qu'à les dans les martyrologes de Bede & diminuer . S'il eftoit donc vray que S. d'Adon . Mais cela ne leve pas la dif-NOTE VIL

Pour la page Ausorité de la vie de ce Saim écrite par S. Ferome .

La fincerité nous oblige melme de re- S. Jerome s'avoite luy melme auteur Historie

Pppp in

NOTES SUR SAINT ANTOINE.

de la vie de Saur Paul emate de dans jouelque choé de la bouche de Saire de chromesje, de dans le homes il Artoine. Anis tous for angement et fa chromiegne, de dans le homes il Artoine. Anis tous for angement et fa-na-1913 haltres, id. dem fore petite 11, où en fond far un na/1, (qu'il all forraid il na-18 retrouve et de la chrome de la chro

P.603.57.

autres enfectus. \* Il fercie donc ridicus. \* Jun.

NOTE VIII.

\*\*rout a page de la prés de la prés

ntle qui spatégiri , de nor une ve dire en refie finour volons que Saint intabbilitire. El dei villota annous l'Attanta dei tifeir i Potre des temps qu'ille ni pas elle prife dectre fonce dans fa narramon, j' puisque cit en albi-riote, pui l'agric Remaine qu'il a propre. I l'agric Remaine qu'il a propre. I me de ce voppe a soile, qu'il met "abbi-riote de la compa de l'agric Remaine qu'il a prote l'abbi-riote de compa de l'archivers de la compa de l'archivers de la compa de l'archivers de l'archiv

Tithfoire, comme un miracle ned de posterlire pas fon foritiment à celui de 
alou l'apput fince de J.C. (in pir devirera u- l'Ellattande, finostrare verpoint Jose S. 40-274-54.

L'abstract dans la vicé Saire Ambreido, shi par l'ellat Breitoni, fronterie verpoint par l'abstract dans la vicé Saire Ambreido, shi par l'ellat Breitonia, vo fine tire nes y distinct-19-29.

Callien qui parle de Thiftoire de Sairel, operation au consideration de control de l'apput d

Antaria plus comme d'une chole rets verties. Le di nous ne confiderions que Didysala-dial. ble, in par S Sulpice Severe, dans le-line efloit encore bienipune en 1351, qui chiappia, que nous lifons que Pottumien fonque la derimer année que S. Attanafo ami, avoit efté vifier le lieu oli tetel pia eft è a l'excandrie four Conflantin, lheureux Paul premier eramite avoit pour cifte d'és for ecchève, é merites

statunte, demeuré, 'ni par S. Sidonie qui parle [que S. Antoine témoignaft tant d'effide la tunique de feüilles de palmier me 8e tane de respect pour luy. 'Car villestes, pque le maitre de Saint Antoine avoir s'il avoit 83 ans passez lorsque Sains.

Fulgarradi. tiflue "ni par S. Fulgance qui mer Paul Jerome éctivit le traité des hommes
Acada 978.

à la tetle des faints foliraires illustres illustres, 'Celt à dire en 3925, [il faut 6135-5195]
par la purceé de leur foy & l'integrité qu'ul foit ne vers 393, & il ne pouvoit bde leur vie.

avoir qu'environ 26 aux en 354, i Que Lusi. 611, p.

nt. n. n. p. "Bollandas nons dome une autre l' Pallade quine vint à Alexandrie que <sup>26-1</sup>. 5 .

vi de S. Pault-naluie du gue, e direi Gust le Geord Confilate de Theodole, gion Rovieride de celle de S. Ferone, (celle dire en 188). Ta encore value-ce-p proc.
à la quelle elle étrour commence, Boll-rant et ans p. (celle direi que project la landas revit au contraire qu'elle ell.) 98, 30 qu'il formor agé feulement plus ancience, & écrite par quelleuyle de 8 que, comme il de dir. [1 mêt nê.

plus ancienne, & écrite par quelqu'un de 87 ans, comme il le dit; [il n'est né des distiples de S. Antoine, parceque qu'en l'an 313, & n'avoit que 22 ans en L'auteur témoigne qu'il en avoit appris 335. Ains à moins que de dire que S. NOTES SUR SAINT ANTOINE.

Athanase fit venit deux fois S. Antoi-| couverte du corps de S. Antoine qu ne, il femble qu'il vatte mieux reculer du temps de Juftinien , Ennode qui vion voyage nutane qu'il se peut , c'est à voit environ 50 ans auparavant, l'mar. Esn. dif. qu'à l'an 355, auquel S. Jero que qu'il y avoit dans une eglife des me avoic 12 ou 13 ans, & Didymorteliques d'un Antoine, qu'il appelle ettoit agé de 14 ans selon Pallade, ou un heros des anciens siecles. [Ce pouvoit estre un morceau des habits de S. de 46 felon S. Jerome . ] .

Pour le page

NOTE IX. De reliques de S. Antoine dom parle Ennede.

Autoine, ou quelque autre relique de cette nature. Il peut auffi y avoir su un Martyr de ce nom;] '& meime le n.p.71. P. Sirmond dans fes notes, met Anto-I Au lieu que nous ne mettons la de-nin en cet endroit au lieu d'Autoine .

THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE TABLE OF TABLE OF THE TABLE OF TABLE

# Poge la page NOTES SUR S. PAUL LE SIMPLE

Sur une hifteire brouillee , & ajentet, ficheune fer, ou au moins d'ajouter xile d' Pallade.

Artoine ordonna une fois à S. car il y a toute apparence que ces pa-Paul le Simple de ren ulter dans le roles, aus memorine se suespes, P.944-desere, & de revenir au bour de trois L3, devoient estre immediatement sui-jours. Quand il sur revenu, il se vine vies de celle-ci, L23, vi, vi, 18, 180 jours. Quand that revens, a few ray two excessor, 4.13 s & 1.72 fp.
greater departs. A femilie on the control of the control o contra il rigoritamento dei cinta sono contra il rigorita della de , popular ju, con pinnon, p. p. p. p. ju man tre de quelque notre cirit, k. T. T. L. L. ferre frapris de ce loig queutiver paris de claratuichos de liteace luy en dennanteren la custe, f. Rufin, sufficien que bencoupé dance comma il se bar répondo par S. T. Stre chéer qui fore dans le gree de Antoine luy dit luy mefine. D'où Pallade, & qui ne fout pout par la print part point Patra-taide. Nous vous cre mennonies mont pouver de suttres : Erabors il endroit, n'y voyant rien de mauvais, recommença à parlet. [Il y a visiblement faute dans cette bormis de l'histoire que nous venons

narration, qui ne fuit point. Le plus de marquer, à cause qu'elle est brouis-court est de lire µà xaxau ne sou qu'el- lée . & qu'elle est aisca s'emblable à que chosede semblable : au lieu de µas une autre que nous tirons de Rufin. )



# NOTES SUR S. AMON DE NITRIE.

NOTE I. 153.51.

p. 611.

Sur fon nom .

bane, pratiquant enfemble les exercices de la pieté. [ Mais je ne voy pas ment on peut accorder ce recit

[ I af faint fondateur de Nitrie est avec les autres historiens, qui nous portent à croite qu'il sommer de la comment de la comment de croite qu'il sommer de la comment d Ammon à Theophile, dans l'alettre de l'Evefque jusqu'à leur separation & leur entière Ammon à Theophile, dans l'histoire retraite.

Lausaque de Pallade c.8 p.909, dans Sozomene & 1. c.14 p.423, dans Me NOTE III. 118.6 1. Fauffe bifteire fur fa mert . Cotelier men. gr. t.1. p.3 (1' el t.3. p. 1 58, dans le menologe de Basile apad Le texte latin de Pallade porte que Zanfe to.

Typhel. r. 6. p. 1094. s. On lit A unit S. Antoine ayant eu revelation que la dans Socrate L. c. 2, p. 231, dans un mort d'Amon effoit proche, il l'endans Socrate (4, c. 3, p. 3 3), datu un|mort of Amon eliote proche, all Ten-endine de M. Gottlee (1, p. 19, a. 6, ), vorq quetri, s, fine de porvort enprose dans les Ménéts des Grees as s é dec. ) pour de fon entreteux, & quill prisal-torbe p. 44, & Kmmon dans les vieil feine l'Un pour l'autre. Amon ellans der Petre pur Rutin, e. 50, p. 453. 3, idone yeun, \$\infty\$-Antonie luy declarac c dans Suidaq uni lett un abregde de long une Deu luy a vorte revel. & positie hillôter eité de Socrate, a let al specille înti-dipse un l'eus (papré, d'où il l'ex-Norge, p. 10, comme on lite autil enait blorat der positie ferrir, jusqu'a (e. que Sozomene p. 424. e, & dans le Doin Dieu l'appellaft à luy. [ Cette narrade syncle p. 48. di ; 1. b, si c'est de nostre tion u'est point dans le grec de Palla

Saint qu'il paele. V. la mos s. Nous de, ni dans le paradis d'Heraclide, il Paurions volontiers appellé Amous qui comprend aufii l'Athoire de Saint vie. 19-200. pour le diffinguer de beaucoup d'au-Amon. M'Cotclier en a touye un cest. 8-19. tres solitaires qui ont des noms appro-chans, s'il n'estoit etcop comme en fran-cois sous le nom d'Amon ou Am-soit de Pallade; 1'& il est certain par & Athon Anto. Athanase qu'Amon mourut à Nitrie.

le, mon. ] 'Plutarque remarque que ces deux noms font la mesme choie, A'ui'e NOTE IV. Pour la page ou A'με, felon les Egyptie ns ,& Α"μμικ felon les Grecs.

Odil pent effre more vers l'an sac. NOTEIL 'Ammon Religieux de Tabenne, ra. sett. s.may, S'il a quitte te monde auffinge apre, porte qu'eftant obligé d'en fortit en \$4.70.4. 355, S. Thodore qui en eftoit Abbe

luy confeilla d'aller à Nitrie, parce-"Socrate dit que des le commence qu'il y avoit la beaucoup de Saints : & ment de leur mariage, S. Amon & fa il marquoit par là , dit Ammon , Theo-Socr.1.4.c.sp. femme resolurent de renoncer à la vie dore compagnon de S. Amon, (car il du monde, & fe retirent fur la mon-vivoit encore alors, ) Elurion, Amone tagne de Nitrie, où ils vécurent quel-&c. [Il est certain par ce passage que que peu de temps dans une melme ca-S. Amon effoit mort en 3 56. Mais cette

fen mariage.

NOTES SUR SAINT AMON DE NITRIE. remarque que Theodore son compa-Lorsque l'esprit est pur & sain, quel " gnon vivoit encore, fait mefine voir besoin a t-on de livres Saint Athanase Ath. v. Aut. qu'il y avoit un tempsaffez confidera-raporte presque la mesme reposité de Passe. ble qu'il estoit mort. Cela s'accorde S. Antoine; d'où vient que quesques Via. 2, 48, 20.

pie qui retort mort. Ceta accounça, ransame a qua vene que querques
senda, can se canada, qui un neut uno entre que s'aprella prenoit l'un
entre ceux qui fleurificient du tempi pour l'autre. M. l'Octelier croit que le Genique,
de Conflatrain des devante le Goocile de Scolidate au celtre danne cette profice
d'année. P. Niese Car n'ayant patif que 11 ans l'ec qui ne l'empetche pas de la rejetter

Nitrie, [ il ne pourra y avoit vécu que comme fausse. Il ne croir point non jusque vers 345. D'autre part, si c'est plus que cet Amon soit celui de Nitrie, l'Abbé Ammon à qui S. Athanase écrit mais un ancien payen dont Plutarque avec une autorité qui ne semble guere & lamblique ont parlé. Neanmoins convenir qu'à un Everque deja aucien, il ne veut rien affurer fur cela : & en syn. Dio . p. il est certain que ce Saint n'a esté fait effer, puisque dans la suite Synese re- st. b. Evesque que vers le commencement perant ce qu'il avoit dir d'Amon, y de 326. Et ainfi fi on ne veur pas diffe- ajoute un Antoine, [ fans que M' Coterer la mort de S. Amon jusques après lier trouve aucun ancien Antoine dont l'an 349, que S. Athanase revint a Ale-cela se puisse entendre, paroissans au xandrie, il faudra au moins ne la pas contraire le raporter au Pere des folimettre avant l'an 341, auquel la per-taires, je ne voy pas pourquoi nous ne fecution des Ariens obligea ce Saint de voudrions pas croire qu'Amon qu'il

releve fi fort, eft auffi celui de Nitrie,] se retirer en Occident . ] Ugh. t. 6. p. 'Le menologe de Basile porte qu'il se comme l'a cru le Pere Petau. [ Nitrie 8-5-77/ retira dés le temps de Maximin, [mort n'estoir pas mesme loin de la Libye où 1024. 5. en 313: ce qui obligeroit de mettre fa vivoit Synese. Car pour ce qu'il met morteu 335 au plustard, sous Constan- Amon devant Zoroastre & Hermes , tin, ou de dire que ce menologe fuit & Antoine aprés eux, c'est une foible Perreur de Socrate, qui veut que Saint raifon pour croire qu'il fust le plus Amon se soit reciré austitost apres son ancien de tous. I Philon de Byblos , Eussepen, Lin mariage. Le plus certain, c'eft que ce cité par Eusebe dans sa Preparation (.p.p.) a.b.

menologe, fait fur la fin du IX. fiecle, evangelique, allegue A'murius padumenologe, has her is in all IA. Inches evangerique, a mega est avant paper in eff pas d'une grande autorité. Si Susami ce que Mt Cotelier femble pren-Corele, s'ésa. Amon effoit more dés 35, il feroit affez dre pour l'écrit de quelque Ammon . difficile de soutenir que le monastere [ Ne seroit-ce point des memoires conde Tabenne, fondé vers 325, seroit le servez dans le temple de Jupiter Am-

plus ancien de tous, w. S. Paceme note mon en Libye ? Ce fens paroift bien 7, ou il faudroit dire que les folicaires convenir à l'endroit . 1 de Nitrie estoient anacoretes, & ne formoient point de communauré . 1 NOTE VL

Si c'est de luy que parle Synese.

Pour la page 250,54. Que Nitrie n'avoit point d' Evefque , Pour la page NOTE V. mais reconneissait celui d'Hermopole. 159.5 3.

'L'histoire Lausiaque ditque l'Egli. Louse. 70 . Une annotation qui eft à la marge se de Nitrie estoir conduite par huit \*\*\*\* de l'endroit où Synese parle d'Amon Prestres, dont le premier faisoit seul l'Egyptien, dit pour l'expliquer, qu'une les fonctions sacerdotales. [Il pourroit personne luy demandant si l'étude des sembler que ce premier Prestre a eu

wres eftait necessaire, il repondit , depuis le titre d'Evesque, I puisque Pall. v.Chry. Hift, Eccl. Tom. VII.

NOTES SUR SAINT AMON DE NITRIE. Dioscore l'un des grands freres si celebres par les perfecutions de Theophile, est appellé Evefque de la montagne de Nitrie; & que Theophile voulant attaquer ces folitaires, commanda qu'on Le P. Menard qui écrit dans son com- conc. 102. p. le sist descendre de son siege epsicopal. mentaire sur la Concorde de S. Benoist 540.

NOTE VIL

Pour la page 464. 64.

Que l'Arfife de Pallade peut effre l'Arfent de Socrate.

le int actecuté de los large epiteque, informate un la Concel de S. Beisant ...

Nemmonia et d'armaquie anticité, que l'Agunus, qu'Orcefe do Offici fondie.

Avoir, é, de que d'epuis l'. C. cerce ville qu'Artific dons parle Pullade, j'u'i pas sacte, son de l'armania de l'armania

on fçait d'ailleurs qu'il fucceda à Saint l'autre extremité de l'Egypte, Mais il a Isidore Evesque de la petite Hermo-plus de sondement d'attribuer à Arsse pole. [ Ainfi if y a apparence qu'Her- de Nittie] or que Socrate dit d'un Armopole estant proche de Nitre, les sene solitaires de qui ne peur neanmoins solitaires de ce lieu en reconnoissoient convenir à Saint Arsene, qui est le seul l'Evelque comme l'Evelque de leur solitaire que nous sachions avoir porté

montague, & que Theophile y fut en ce nom . Car S. Ariene n'a embraffé la paffant avant que d'arriver à Nitrie.] vie soliraire que vers l'an 3 90; au lieu n'engraph. Some remarque aussi de S. Paule, que Socrate ne parle que éta plus 1918 et plus 1918

mopole V. Saint Athanafe 5.67. [ Ainfi porté à parler d'Evagre qui est plus c'elt fans fondement que la Geographie inouveau, Ill finit fon chapitre par ces p. 1) - c.d. ecclefaltique a conclu du paffage de S. mots: Mais pour Evagre, al ficurifoit ... Jerome, que Nitrie chois un evelché. Jl un peu plutare.

> CARDEARNOCACAR GENERESCAR CEN CA CARDRO CA CACACACA NOTES SUR SAINT PACOME.

Peur la pinge

NOTEL

ment, des choses qui sont déja assez Que la seconde histoire du Saint n'est liben dans l'autre; &c et qui est plus , pas du messaure que la premier: alle difficile d'accorder avec le premier la constitue de la premier de la constitue de la con

Boll. 14-may, [ I L nous paroift difficile ] 'de dire 22. Il paroift metine d'un caractere russ. L avec Bollandus, que le fecond different, plus diffus & plus orné, mais historien de S. Pacome soit le mesme marquant moins les eirconstances des que le premier, son parceque la pre-personnes, des temps, de des licux de face du fecond, qui peut convenir à l'orte que l'on pourroit avoir quelque un auteur qui repuile fur ecqui il a fair, peine à le revire tout à fair original, ne convient guere moint à un fecond dans ce qu'il dit, § 30, de la mort de S. auteur qui travaille sur la mesme ma-tiere qu'un autre avoit désa traitée; Pour Ammon il n'écrivit pas avant

mais parceque dant les six premiers l'an 38 (, Jpuisque ce sut à la priere de g. s.). artieles, il redit, quoique plus ample. Theophile déja Ev. d'Alexandrie. [ Il

NOTES SUR SAINT PACOME.

ne le fit pas meime avant l'an 391, ] fera retiré en l'an 335 ou 336. Maisc'eft £71.6 'puisqu'il y parle de Dioscore Evesque ce qu'il est impossible de soutenir , ] Laufe.13-4 d'Hermopole, 'qui n'estoit encore que puisqu'il estoit déja battizé & retiré \$-65-56.
Prestre lorsque Pallade vint à Nitrie, dans la solitude avant la mort de Saint [c'eft à dire au pluftoft à la fin de l'an Alexandre, [& ainfravant l'an 126.] & 190. Comme il parle avec honneur de meline visiblement avant le commence Dioscore , c'estoit assurément avant cement de l'Arianisme , [ c'est à dire l'an 401, auquel Theophile perfecuta avant l'an 320. cet Evefque, & le traita comme cha-Toute la fuite de fa vie oblige encore

cun fçait. NOTEIL our la page

a mettre fa retraite longtemps avant 335. Car il avoit sans doute passe un Qu'il peut effre né en 192, avoir effe. temps confiderable fous S. Palemon, ] errole en 312 par Maximin, avoir 30 Toriqu'un Ange luy vint ordonner de 2-2-17. efte battize & folitaire en 314. il prit deflors le deffein . S. Palemon

[ Quelque excellente que soit la vie vécut encore quelque temps aprés cetde Saint Pacome, elle est neanmoins re vision. Teu de temps après, Jean Sucia n

écrite par un homme capable de faillir frere aifne de S. Pacome , vint demeu- P-194.5 14.00. "+ may, & de se brottiller; ] & nous sommes rer avec luy jusqu'à ce qu'il y mourut. obligez d'avouer que cela luy est arri- Les demons commencerent ensuite à 5 at. 19. ve dans une epoque importante de la attaquer S. Pacome par divers comvie du Saint, auffibien qu'à S. Sulpice bats, dans lesquels Dieu le soutint par

Severe quand il fait porter les armes à les exhortations d'un folitare not Severe quantid I tale porter est atmest a per extensitations de un neutrant nomme l'internaçable, que quoqu'il fait fort SA dartin fous julioni Fipolita. Il l'internaçable, que quoqu'il fait fort propose, qu'il fat entidé dava la The. comme à un homme qui l'evoir ét baulé à l'agg d'environ ving at un, par semplé à l'up de nou autre présent par enfre de Confination qui faische la guer d'alcitour. 'Ce fat encore agres tout s' sur ex courte un tyrain, ét que Confination els que l'Ange lay commanda de re.

estant demeure victorieux de ses enne- cevoir ceux qui viendroient prendre sa mis, & ayant congedié les nouvelles conduite.

recrues, Pacome qui y eftoit compris, [ Il est donc visible que S. Pacome eut la liberté d'aller recevoir le bat- avoit vécu affez longtemps dans la re-5 40 teime là Chenobofque en Thebaide, & traite lorfqu'il commença à avoit des de se retirer eosuite dans le desert au-disciples. Il faut qu'il ait encore vieu prés de S. Palemon. longtemps depuis pour les instruire, f Conftantin a fait la guerre en 311 former plufieurs monafteres , & les contre Maxence,en \$14 &cen'\$14 con-mettre en la perfection oil l'on voit

tre Licinius, &c en 225 contre Calocerel qu'ils se trouvoient avant sa mort. Et qui broiulloit en Cypre. V. Conffantin cependant nous verrons qu'il est more § 75. Si nous voulons donc nous tenir en 348, treize ans feulement après la à la lettre de la vie de Sunt Pacome, il guerre de Calocere, & n'ayant encore faut dire que ce fut contre Calocere que 33 ans, s'il n'en avoit que vingt en que ce Saine porta les armes, puisque l'an 355. Il seroit sus de trouver bien Constantio n'a cité maistre de la The-d'autres raisons pour combatre ce senbaide , & en état d'y lever du monde , timent , si quelqu'un le vouloit souteque par la defaite de Licinius en 313, nir; ce que nous ne favons point que Ainfi S. Pacome fera né en 315, & le personne aix encore fait. Il y en a qui

Qqqq iı

NOTES SUR SAINT PACOME.

mettent la revolte de Calocere dés juger que ce fut Lieinius qui donna l'an 3 26. Mais ce fera toujours aprés la congé à Saint Pacome fur la fin de 41 3, naissance de l'Arianisme, & mesme en son nom & au nom de Constantin aprés la mort de S. Alexandre. fon bezufrere, avec lequel il paroiffois

Il peur estreassez probable que l'au- alors estre sort uni. ] Pour ce que vie F. n. p. 13 p. teur avoit sceu que S. Pacome avoit Rosweide pretend que les nouvelles esté enrolé dans le temps que Constan-levées, tirants, dans lesquelles Saint tin regnoit, & faifoit la guerre à un Pacome fut toujours, ne portoient ce tyran, & que comme il est difficile de nom que la premiere année, [ ce ne fedemeurer dans les termes precis de la roit pas un grand argument pour prou-verité, il aura ajouté de luy mesme ver qu'il n'a esté qu'unan à la guerre.] qu'il avoit esté enrolé par son ordre, l'Bollandus veur que le Saint ait este soil. 1, e.m.), en quoy il pouvoit se tromper d'autant enrolé par ordre de Constantin, dans page. cplus assement, que l'ordre portoit sans le temps qu'il vint en Egypte à la suite doute son nom aussibien que ceux des de Diocletien pour faire la guerre au autres Empereurs qui regnoient alors, tyran Achilice, c'eft à dire en l'an 296, felon la pratique ordinaire des Ro. v. Disclerien 9 1 5, & qu'ainsi l'auteur mains . Car Maximin ne se declaroit de la vie ne se trompe qu'en disant oint alors ennemi de Constantir.

Puisque nous ne pouvons donc point le tromperoit encore en disant que point alors ennemi de Constantin. dire que S. Pacome ait efté enrole par c'eftoit après la perfecution, puisque ordre de Constantin, & qu'il faut eloi- ce seroit fix ou sept ans avant qu'elle gner la conversion autane qu'il nous commençait. Je douterois fort aussi

gret at Convenions autain qui nous continuissa, de nouteriors nore autained et l'ameri de la mort, il qui on donnait altorit pouvoir de l'action de l' faifoit la guerre à Maxence, c'est à dire ensient alors le pouvoir de lever des on 312. Celane s'eloigne pas de ce que troupes dans la Thebande , dont il

Eolise may, dit la vie, l'que c'estoit aprés la perse-paroit par l'histoire qu'Achillée sue eution; car elle finit tout à fait avec la maistre jusqu'à sa désaite, Enfin ce qui mesme année 3 1 23 ce qui s'accordera nous arreste encore davantage, J'c'est g.45, efort ben avec et que nous avons dit, ] la vision raportee dans la lettre d'Am-qu'il se retira durant l'episcopat de S. mon. Car Saint Pacome l'eut des qu'il

Alexandre , [ qui fueceda à Achillas en embraffa la vie folstaire , 'avant mesmo & 3 1 2136: avant qu'on parlast de l'hereste que de se retirer avec Saint Palemon: Se neanmnins c'eftoit après le schisme . [ Il fera done né vers l'an 291, & fera des Meleciens, [ qu'on ne fait commen-

more agé d'environ se ans, ce qui pa- cer qu'en 306, ou au plustoft en 30 . ] ront peu pour les grandes choses qu'il Ceftoir lorsque S. Alexandre avoit & a fattes : mais nous ne voyons pas déja efte fait Evenque d'Alexandrie; & moyen de luy eu donner davantage. Il il ne fauroit l'avoir efté qu'en l'an 112. aura esté enrole par ordre de Maximin Je sçay bien J'que Bollandus prend page. 4qui possedoit l'Egypte: & comme ce cette vision tout d'une autre maniere, prince s'engagea l'année fuivante dans & la raporte à S. Theodore: [ mais il une grande guerre contre Licinius, où n'a pas affurement affez confulte son al perit vers le mois d'aouft, on peut texte. I

NOTES SUR SAINT PACOME. NOTEIIL cendre une riviere. Et il me semble

Que 5. Pacome peut eftre né dans la que tous s'y accorde affez bien. ] hante Thebaude andeffus de

Pour la par

1714 2

p. 16.0

NOTE IV.

out la page Thekes . S. Pacome ayane efté enrolé avec Qu'on ignore le lieu de sa naissance. Sun. 14. may, p.196.56. d'autres, on les mit fur des vaisseaux, [Il femble que nous ayons quelque & ils aborderent le foir à une ville de fujet de croire que S. Pacome estoit du

Thebes, die la version de Surius, où ils bourg de Chenobosque en la haute furent fort bien traitez par les Chré-Thebaide a ] 'puisqu'aprés avoir esté nellement. Est. 146,519, tiens &cc. Baronius a fortbien vu que congedic de l'armee, ce fut là qu'il g. 16.4

ectte ville de Thebes marquoit une vil- vint recevoir le battefme [fans qu'on le de Thebaide. Il a cru que ce lieu où en rende aucune raifon particuliere, les Chretiens faifoient paroiftre une Et il feroit difficile de dire qu'il y estoir fi grande charité, devoit estre la ville demouré en garntion, ]puisqu'au fortir d'Oxyrinque, à cause des merveilles de Thebes, v. la more q, il sut mené avec Aut. pare qu'Evagre (ou plutoit Rufin ) dit de la les troupes en diverses villes . Il est me f.

Vito.n.p. pieté des habitans de cette ville. Nean-me dit qu'après avoir quitté les armes moins Rosweide soutient que cela ne il s'en en alla en la haute Thebaide, & peutestre, parcequ'Oxyrinquenest ni vint à Chenobosque . [ Ainsi il n'y estoic fur la mer, ni sur le Nil; 'ét il aime pasdemauré, & il est naturel de croire

micux croire que c'est quelque ville de qu'il y vire parceque c'estoir son pays.

Thebes hors de l'Egypre, sclon la verfion de Denys, qui met que S. Pacom:

mené au fortir de son pays, si ne doit pas
mené au fortir de son pays, si ne doit pas avoit efté mené hors de son pays, 44 citre l'la grande Thebes ou Diospolis P-2994. were tree meine uit er ein jery, an Johns is gesten intere on Delpin sterile.

Tober is de Thebauke, Uniter au delpin kennen gesten in der on Delpin sterile.

Tober is de Thebauke, Uniter au delpin kennen gesten gesten in der Delpin sterile in der Delpin sterile per den den gesten gesten der Delpin sterile besteht der Delpin sterile d

qui a' donné le nom à la Thebaide. pour cela , & e ne le trouve ni dans la l'tolemée , ni dans Eftienne le geograhaute Thebaide , Bollandusen conclud phe , ni dans l'kineraire d'Antonin , ni que S. Pacome n'eftoit point originaire dans Bandrand. Je ne croy point non qu'es ratouse utilité de difent les Grees plus qu'on trouve qu'il y eust deux dans leurs Méuées , mais de la haute , villes de Thebes en Egypte.

audessus de Thebes mesmes [ sans doute Ce qui nous empelche encore davan-parcequ'on n'eust pas leve des gents à tage de croite que S. Pacome soit ne na cause d'une guerre qui faisoit vers le à Chenobosque, ni aux environs, J'é'est s. 27.6. Reptentrion, pour les mener au midi. que depuis qu'il fut revenu de l'armée On cult pu neanmoins mettre ces nou-jusques à ce que Jean son frere vint se velles troupes dans les garnifons vers retiser avec luy à Tabenne, il n'avoit l'Ethiopie, pour en tirer les vieilles, & samais efté chez les proches: [ce qui les mener à la guerre.] 'Neanmoins le marque mesme visiblement qu'il n'en mot de nameralis employé en cet en-avoie vu aucun , comme Denvs le Perie droit, [favorife le fens de Bollandus, l'a exprimé, c. 14p.117.1.] 'Il paroift p. 1916.

puisqu'il signific naturellement des-aussi que Tabenne, & le desert où il

NOTES SUR SAINT PACOME.

avoit demeure avec Saint Palemon , noit fouvent visiter S. Pacome, & qu'y n'estoient point fort eloignez de Che-estant venu une sois, il tomba malade, nobosque. [ Il vaut donc mieux laisser mourut, & fut enterré par le Saint, [Le à Bollandus ] la liberté entiere de met-texte gree non feulement ne dit rien de tre le lieu de fa naifance audeffus delcela, ] finon que ce foitaire mouvru Bellean Thebes, [ & avoier que nous ne favons quelque temps aprés avoir visité & E-18-91-point pourquoi il fut battizé à Cheno-confolé Saint Pacome ; mais mesme point pourquoi il fut paterze a Canana como de qu'il mourut co re sonnia ; tournant en son pays il air esté arresté [ ce qui ne paroist signifier autre chose en ee lieu par quelque maladie, qui finon qu'il mourut dans la Commu-

membre. Ce qui embarasse bien da-

l'ait pressé de demander le battesme . I nauté du Saint, comme s'il en eust esté Tour le page

678

NOTE V.

vantage , e'est que J'marquant dans la 8-4-579. fuite l'état où se trouvoient les Reli-171.5 to One Tabenne n'esteit point une isle. gieux de Tabenne après la mort de S. Zanf.pr.p. Pallade semble dire que Tabenne Pacome, il dit qu'ils estoient soutenus effoit de la jurissistion de Syene, [ qui dans la pieté par les anciens discipes est à l'extremité de l'Egypte du colté du Saint qui vivoient encore; & entre de l'Ethiopie sous la ligne du tropique; ceux là il nomme ce mesme Hieraca-

Sur 14. may & par consequent assez cloignee] du pollou, sans qu'on puisse direque c'en p. 200. 505. 26. diocese de Tentyre dont ce lieu estoit soit un autre . [ Je ne voy pas qu'il soit neanmoins. 'Aussi on croit que par la aise de resoudre cette difficulté. L'uni-Zell. 14 may, jurisdiction de Syene , Pallade entend que chose qu'on pourroit dire , e'est 2.419.5. que l'auteur auroit voulu marquer toute la haute Thebaide.

Beaucoup de modernes croient que en cet endroit les antiens disciples de Tabenne eftoit une isle : [ ce qui paroift Saint Pacome , & ceux melmes qui Ses.1.3.c.14. fondé clairement fur Sozomene, ] 'qui eftoient morts, à l'occasion de ceux qu' dit que S. Pacomedemeusoit ce Tußim restoient encore en vie. Mais cela est Bell.p. 199.a. pigu Tie Guine dec & il eft fouvent parle dur, & d'autant plus, que Sur, Plad'une isle dans l'histoire de S. Pacome . is, & d'autres des premiers disciples de 'Mais on pretend que cette isle est elai-S. Pacome ; ne se lisent point dans ce rement diftinguée du monastere de denombrement. Cependant je ne voy

Tabenne: & de la maniere dont la vie rien autre chose pour accorder deux de S. Pacome parle la premiere fois de narrations , dont je n'oferois! rejetter Tabenne, il n'y a guerelieu de eroire ni l'uneni l'autre.] Bollandus les met papes proque ce fust une isle. 'Aussi quoique toutes deux dans son texte latin : [ mais Nicephore air lu comme nous dans il ne travaille point à les accorder . ]

Sozomene, ci Tagine rice reanmoins 4.50.44 un manufcrit lit ce Taffenien , & les plus habiles eroient que e'est ainsi Bolline.may, qu'il faut lire , 'eftant certain par la 17:5 7 Lauf, vic de S. Pacome, & par Pallade, que C. 18. p. 155.c. Tabenne s'appelloit auffi Tabennese

Pour la page NOTE VL

auteur , paroift difficile à foutenir , ] 475.53. puisque Castien pretend que les ece-Sur la mort à Hieracapollon, 'Les verfions de Denys le Petie & de nobites font plus anciens que les ana-Vir p.Lr.c.14. paraultur. Surius, portent qu'Hieracapollon ve-coretes, qu'ils ont commence avant 44.may.gulpp.

NOTE VIL peurle page 977el 4e Oue Saint Pacome eft le premier

instituteur des canobites" Ce que nous difors que la vie des Cafacelata combites a eu Saint Pacome pour Cospetti.

NOTES SUR SAINT PACOME.

S. Paul ermite & S. Ancoine, & melme, S. Pinule avoit quitte un fortgrand Cafainfil, qu'ils ont toujours efté dans l'Églife monaftere, consciuns, dit Cassien, dont expensione de l'agrife monaftere, consciuns de Cassien, de puis les Apoltres . [ Mais c'est à Caf- il estoit depuis long-temps Prestre & fren à justifier ette pretention; & cela Superior, auprés de Panephyle en la ne feroit pas aife v. S. Antoine § s. ] baffe Egypte, pour se retirer à Taben.

Bulkoite, p., puisqu'on ne voit aucun veftige de ces

comobites dans les auteurs des trois du vivant de S. Pacome; & il seroie premiers ficeles. 'Car fi Saint Athanase mesme aife de montrer que ce sur Ath.v.Ast.

ptermers needs: qu'il y avoit déja quelques long-temps depuis. 3 écréoigne qu'il y avoit déja quelques long-temps depuis. 3 findore qu'il renfermoit mille folicaires Aufo-Resymonalteres dans l'Egypte lorique S. findore qu'il renfermoit mille folicaires Aufo-Resymonalteres dans l'Egypte lorique S. findore qu'il renfermoit mille folicaires Aufo-Resymonalteres de muraille, dont il 77-2, 2004. 4. P-453-2-

p.46 h.c. 177. 270 I'& que S. Antoine en augmenta ne leur eftoit pas permis de fortir, [leur beaucoup le nombre) dés l'an 305; il est faisoit sans doute mener une vie cosaife de repondre que dans ces endroits nobitique. Il refte à prouver que ce le terme de monaîtere ne marque pas monaîtere ait commencé avant celui une congregation de Religieux qui de Tabenne; & c'eftee que personne vivent ensemble; mais seulement une nedit. ] Pour les monasteres de Che. Bell. 1 - Maj. demeure d'un petit nombre de folitai-nobofque & de Moncofe qui se sou- \$ 34-4.

res, fouvere melme d'un feul, comme mirent à la regle & à la conduite de S. on le voit par les auteurs de ce temps Pacome, l'écliosent sans doute l'de ces s-44-4.

sous-easy, ft. J. et. cett. A straum emeine qui sur "monasteria de finat ou dix Ketigieux y

8 \*\*4- \$\$. Pacome infinitereut dei canobitos i qui fe voyoieux avant. 5 Pacome, &

[Ce qui peux parafitre plus fors, non qui elitoieux moias des conobites que
pour Califon, mais correr ce que nous des traites ; [ce qui n'empfelhe par

difions de S. Pacome, c'elt et queel'uqu'lls réatifieux quelquefois un Supe
auto-Lean Ruth, j'que fu'in l'amoratique de Mirier Jerus, j' Comme ou le dit de ceux de 5,14
auto-Lean Ruth, j'que fu'in l'amoratique de Mirier Jerus, j' Comme ou le dit de ceux de 5,14-

il y avoit cinq mille folitaires divifez Chenobosque. en 50 habitations (Quand ces habita-tions eussent est explications eussent est experience raison tant soit peu sort qui nous empesche il falloit qu'il y eust cent personnes de reconnoistre Saint Pacome pour

dans chaque: J'& puisqu'il n'y avoit l'auteur des comobites, & ce titre luy quelquefois qu'un folitaire dans une, appartient par des autoritez si consi-[ il y en avoit fans doutebien prés de dérables, comme on l'a marqué dans deux-cents dans d'autres, qui par con-le texte , qu'il faudroit des preuves fequent pouvoient passer pour des mo-nasteres considerables. Mais quoiqu'il pouvoir contester. ]

y eust quelque sorte de communauté Four is page NOTE VIII. parmi ceux de Nitrie, c'estoienr nean-

moins plutost des ermites que des con-nobites. Il est certain d'ailleurs que S. Si S. Pacome a receu sa regle d'un Amona demeuré le premier à Nitrie,

ou au moins qu'il a le premier rendu La vie de S. Pacome dans Denys le Vitantition celebre ce defert: & iln'y a point de Petit & dans Surius , porte que lorfque [1] (se. preuve confiderable qu'il s'y [oit reti- ee Saint demeuroit encore avec Saint 16 may 7-157re ayant l'an 328, auquel lemonaftere Palemon, un Ange luy apparut, & luy de Tabenne éftoit déja tout formé, ou apporta une table, dans laquelle éftoit au moins qu'il y eust déja formé des écrite la forme de vie qu'il devoit enmonasteres.] feigner à ceux qui fe mettroient fous fang

-NOTES SUR SAINT PACOME.

conduire, & qu'ils garderent en efici. Ce qui nous embarafie donc d'avan.

Lus(e,s)-e, avec un parad foin. Palladde di a pleu lage, c'ét que le testes grece ne dis point

spécia métine choé, & cremarque de duroux que S. Pacomeaur receu aucune

présid réclient une table d'airain. 'Il raporte regle de l'Ange qui la praita l'aben
ment paradorne de l'archive de l'archive de l'archive qu'il periodit l'archive de l'archive qu'il periodit l'archive de l'archive qu'il periodit l'archive de l'archive d'archive de l'archive d'archive de l'archive d'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'archive de l'arch

retar la melme chole aprel, luy, LEU un leul most de cela dans toures las p crop que cel du ces natures que legeca originales de favie un de celle 10.24.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

10.25.

duction qui ett dam Srinux. Enetier, [cédior la loy qu'il avoir receue de l'auteur original de la viet de 3 Paceue, [Deu quour d'once à les difejeles, qui varifienbiblement etilent la praté [counte ce la peur dire de touteu la chi fictive 1 de cette experient oqui oqui qu'il qu'il entire no cale a princibiler. la fictive 1 de cette experient oqui oqu'il qi entire no cale a princibiler. la fictive 1 de cette experient oqui oqu'il qi entir enco cale a princibiler. la fictive 1 de cette experient oqui oqu'il qi encolar con cale a princibiler. la fictive 1 de cette experient province il province il province qu'il qu'il entire con cale a princibiler. la fictive de control de cette encolar qu'il entire de conservation de la control experient de la control de control experient en collective control experient en collective qu'il en control experient en collective qu'il experient de control experient en control de control experient en control experient en autre d'abreger ce qu'on prand d'un fisicite cetterer, se qu'il avoir fui écriaurre.

naire a surger et qu'un press un la faisset électrer ; as qui n'even in étriautre.

Au lieu que ces autres difient que ce fers ce qu'on luy avoir dit dans le l'Ange apjorna une regle toute écrites, innoafter de pane; Sozonnen la vi-Cemade dit que. S. Pacome écrivit fa fiblement fuivi : Et il n'eft pas impoffiregle fur ce que l'Ange l'ay avoit a. p-ble qu'on en aix paute enfuire quelque.

pri té dil'Aci (ce qui rell pas une dité- choix à la marge de quelque reue gire reue for condiérable. O preu au mil el la vie de laissi, «doit la une relle nile ne le pus arreller beaucoup à Palade," de le faire puffe dans le cette meline de passar de la companie de la companie de la companie de la cette de la companie de la companie de la companie de de fortir pour travaller au faite des la Cornelle, «è à Syr, une maniere autres, puerqual n'étoite plus temps movileque de réspiner par les lettres qu'il y demeratil. (Colà domn four de l'alphabet pre. Massi las le donn de croire qu'il la receut dont la les que prour mois de colte de de croire qu'il la receut dont la les que prour mois de colte de de croire qu'il la receut dont la les que prour mois de colte les que felos Denys & Surius, ce fui à poine dutoux qu'ille air été donnée l'active de la fleta la flet procession, par un Anage, cête reple qu'il era-

Talenne old effect alle par occision, par un Auge, Cette repté qu'il trahuis on le troupe sous les jour dans ducie en finelle ford inferent écetile les circonfinecs des faits les plus ve- qui ent apartie par Pallalet. Coffies raisable & les Jou cervaine. L'Ange qui ordes extraorment lavie de les practifs yavord di de quitter la everne infitteuts de cars de Talenne, noté con il inificial de forence confinaire surce mannenies junnique teut pratoque S'Palenne n. Pallalet sura sparut de auere en un Auge pour pouvalement.

en hisfent patsdeftre embaratisms. On jamager les hoftes au refessioire, le peut répondre converté luir les soits au le répondre converté luir les soits au les distants que céthoi une de la vie de S. Pecome, qu'il parosit Ange qu'il avoit ains fordonne, l'A qui déclétueus en quedques endroisse; de l'ac-telle, s'il ne 1 aps die la une le je ne (say reasmonis si cette réponse ami) il liuy die que c'étaire parequ'il faitifier les jerfonnes judicieuses, l'avoit fouveure une sonnecie peu foir.

has he preference and property of the second of the control of the

whether the second of the seco

dominioni accorei dani disi chaiga, qu'il fair de cette regle, y a fair entrer

3011-10-100. Te copedant fello ne ferre grote fella none qui y réloite, mais ce qu'il veyoit

30-73-30. Vel das Sains, Jes principaus d'entre fe pratriquer dans Dordre comme une

vel das Sains, Jes principaus d'entre fe pratriquer dans Dordre comme une

vel das Sains, Jes principaus d'entre fe pratriquer dans Dordre comme une

vel das Sains, Jes principaus d'entre fe destate de l'accident de l'a

cux vouturest d'abord dormir fur dei regle inviolable. I 'Car il Sozomene Seath, c. 14, bancs fanseftre accorez, comane Saint die que l'écrie apporté par l'Ange fe \*-117-06. 5 13-5 2-3 19 Pacome avois fait durant 15 ans. Saint juradoie encore à Tabenne, [è ne voy

Jones I un d'entre eux le praiqua sul pas que d'autres le difent, quoiqu'affaque à la mort. Mais les autress n'ayare, rément on aut eu un grand son de le pas es affec de foxes, il sis fitents, de conference, s'il y en apanies cu un. Jauneur, de ces fortes de fieges. [Cold.] Outre cette regle raportée par Pallagerment-il de croire que l'Anguel seu dife, o'juneu en aveu une autre-maduie, Colteration de l'angue de l'angue s'autre passe n'autre de autre-maduie, Col-

ordonnez ) | 1 auf. c., 1-1. p. | Comme ou croir , par S. Jerome fur la P-14spt. auf. c., 1-1. p. | Une des chofes écrites dans ectre traduction qui en avoix dép efté faite
table apportée par l'Ange, eftoit, dit de l'egyptien en grec. [On pourroit
Pallade, que les moines d'un autre in-leroire aufement que cette regle et celle

Pallade, que les moines d'un autre in-croire autement que creet regle du celle flittur ne mangretionte poire avec coux qui ett apportere par l'Ange, en cest de Tabenne, de trontreroine pas dans qu'il ensit apporte quelqu'une, de que leur monantere. (Ce deriner article del Celle de Pallade en et lu ma berge; si omis par Sozomene de par Denys le pous ne voyions que quoiqu'elle foit onits par Sozomene de par Denys le pous ne voyions que quoiqu'elle foit par l'action de period de l'action de particle de l'action de l'act

Let's monister. L'et derine strotter le cutte de l'allace en et un nôtege. In l'allace en et un nôtege, l'allace en et un nôtege, l'allace en et un nôtege en l'allace en et un nôtege en l'allace en et un nôte en l'allace e

Hift, Eccl. Tom. VII. Rrr

petites chofes , que la pieté trouve aile-jil joint enfemble ce qui se pratiquoit à ment, fans qu'il foit befoin , qu'un Ange Tabenne & dans les autres monafteres les vienne apprendre du ciel. Il feroit de l'Egypee, fans le diftinguer. [Ainfi bien plus aife de croire que ce font des lil ne faut pas s'etonner fi on y trouve Conflicusions que Saint-Pacome auroit des chofes contraires à ce que nous cru devoir ajouter à ce qu'il avoit ap-pris de l'Ange, pour former plus en benne, ] 'comme ce qu'il dit qu'onne es 44,45,44,45,44. detail l'esprit de sa Congregation.] recevoir rien dutont de ce qu'appor-toient les novices, au lieu que Saine

Pacome receut une famille entiere 5-35-4.

Pour la page 150.11.

NOTE IX.

De ce que S. Jerome dit du nombre des avec tout fon bien . 'Il voulat envoyer 131.b. Religieux dans les manafteres de

vendre pour avoir du blé, rein spinant qu'un Religieux avoit apportez en uittans le monde. La regle de ce s. 1.5 17.

Cod region. 'S. Jerome dit que dans les monasteres Saint porte qu'on depouille le novice de Tabenne on uniffoit ensemble trois de ses habits, i aner ale, [ce qui paou quatre familles, ce qui formoit roit marquer tout ce qu'il pouvoit une tribu : [de quoy je ne voy pas de avoir apporté avec luy; ] de que tout marque dans les auteurs originaux: I cela demeure sous la disposicion de

p. je. 14. mais la regle enparle. P-33-5 2.

l'Abbé. 'Selon la mesme regle , le novice pre- Cod.rept. 'Il ajoute que dans chaque monaftere Il ajoute que cana canque monature.

Seton la meime regle, je novice pre-p, 1, 1, 21.

Il y avoit retno en quarante famillei noir Phalie avant que de parolitre dans

felon que le monaftere efloit plus ou la Communauté, « S. Theodore le Boll-péa-te

moins monbreux; & que chaque fa- pratiqua ain à l'égard d'Ammon,

mille efloit composée d'environ 40 au lice que selon Cassen, illercevoir Cist. 1-6-6personnes : [ de sorte que les moindres au milieu de l'assemblée de tous les

monafteres auroient eu environ 1 200 freres. Religieux, & les treize monafleres qui choient du temps de S. Theodore, en gieux, [ne font point commus dans les

aurojent fait seize mille & davantage . I vies & les regles des Peresde Taben-Jell. 14. may, 'Mais à Pabau qui eftoit le grand me-ne. Aintiou ce qu'en dit Caffien ne re-8-4-56. Annua a ratiou qui citou a grassi some line. Annuou cequi endit Callien ne tranalleter, la famille dei Getera l'avoit agande point cet Ordre, oil il sun prisqu'envirion ving Religieux en § 15, 26 les familles pour des compagnies comcelle des rifierants , sowies, que 42-3 logies reglientes de disperiennes; one
[Pallade qui d'écrivoit que vera 44-0, quoy il le fiest trompé certainement.

Lui-Casp-, Gire enn asprés S. Jettone, I neconte [Ce c'elt nearmoins et qui paroult le

que 300 Religieux dans le monaftere plus probable.] P\$7.b. NOTE XL

Pour la page gieux, les plus hauts de quinze. [Et Que la regle de S. Pacome ne défend c'eftoient apparemment autant de fafainte . milles.]

'Ce qui est porté par la regle de Saint Vit. P. l.r. c. NOTE X 151.5 6 Pacome dans Denys le Petie, Que 35-p.180.3. Fantes on bronilleries dans Caffien fur ceux qui entroient dans le monaftere de Tabenne pour y demeurer, ne pourles moines de Tabenne.

Cofa. int. 1. [1] faut remarquer que] quand Cal roient s'appliquer durant les trois pre-

Abulli for and Name or was a same parties of the proving such as the contract of the contract

via, p. 19, p. qu'il faut donner ] à la tradection de les trats prieres de None, J. qui nor a partier de la partie de l

(On le prinque en diversencioris III le ne l'ay si n'enturone poinciere, cialialte Challes i contigen audit que cetta quili s' se l'anné n'exbose l'onivier mèrritoire receiu dans les monflieres Juess (E. un) d'ex cequi seroit ce fens, d'Egypt, orthuien passallés d'ainsi Qu'i Frence Nove, un le cette autre dans la cumpagnie de aux exercices que chaque famille sauron prife pour desautres, quoequ'il ne donne qu'ul sireque, le dérent étros privers. C'art l'une cape-

an'à cette épece de noviciat.

[Mais quoy qu'il en foir, un ne peut c'ét à dire chaque famille, a voit for pat riter de cet endroir, que S. Pacome, heure reglée pour manger. Se on alois 701/10-may, empéchait les novices de lire l'Écti.

manger au fortir de la priere, [ @ mas 8-56.0.

emperchait is norther in the term of the first of the first une nouvelle regie, que
sitte + sh.e-regiement de leurs meurs, ] 'puiqu'il chaque priere commencera par un
dunnoit pour regle à ceux qui effoient pleaume.]

unions pous peu, & qui rélibient Me Valois forme une autre difficulée un e-partpoint encore fert avancer dans la ver. fait les doute prices ordonnées pour \*\*4tu, demoditer les pleaumes, les regiges Velpres, parcepe la regié né Saint qui foot enfeguere dans les autres [Pabones 54-1111; 51:80er pariè quitivers [derres, ]. De principalment [eld fii 1. 24 vie mémie de 5 pours settie metivres [derres, ]. De principalment [eld fii 1. 24 vie mémie de 5 pours settie me-

uves lateres, a de principalment et et lat. La vie menne et à l'accons sonitée et à l'accons sonitée et à l'accons sonitée et par de l'accons sonitée et à l'accons sonitée d'acconstruitée d'acconstruitée

Rour la page NOTE XII.

Quelques difficultez, fur les prieres que guées par la vec de Saint Paconse, les ceux de Tabrane faifoient à Nuns Religieux faifoient une confetence.

La cegle aprés avair parlé des fix Cod. reg. r. La cegle aprés avair parlé des fix Cod. reg. r. spré. La regle donnée par l'Ange à Saint, or aifons de Vespres, parlé nuffi soft de 18 parlés. Re re r i).

Re re r i).

NOTES SUR SAINT PACOME. 121-124 cette conference; 'aprés quoy elle fait quelques reglement qui paroiflent re-garder ce qu'on faifoit le foir pour fe En quelt lieux ils pouvoient manger hors de chez enx. preparer à l'ouvrage du lendemain : Le texte gree de la regle de Saint Bollate may, & enfin elle ajoute qu'aprés les fix prieres, lorsque tous seront separez Pacome, porte que les Religieux ne pour aller dormir , il ne sera plus per- mangeront point dans une maison spimis de fortir de fa cellule. [ Il paroift rituelle, mais plutoft dans um monattedonc qu'ourre les six prieres de Ves-re , à is xuturni. Bollandus explique paperes pres, il y en avoit encore fix autres qui comme il peut cette maifon spirituelle; precedoient immediatement le forn- [ mais je doute fort que personne recoive fon explication . Il y a faute fans meil.] Pour la page NOTE XIIL loute dans le mot de moduermi, & il Qe dans la Congregation de Tabenne faut wa Free ou quelque autre mot femles Religioux n'ufoient point tin, ] 'que lorfqu'ils effoient obligez de Cod etg. p. de vinmanger hors de chez eux, il ne leur 39-15-'S. Pacome mettant en penitence un eftoit point permis de le faire chez Religioux qui avoit fait une grande leur parens. faute, luy ordonne cutre autres choses

Bollandus explique aussi sonte de me boire toute sa vie que de l'eau des hostelleries publiques qui appar-[ Il femble done que dans l'ordinaire tenoient , dit.il , au Prince. [ D'autres on donnoit quelque autre chose que penseron ce qu'ils voudront de cetre de l'eau pour boire aux moines de Ta-a conjecture : mais assurément il vaut pur boire aux moines de Ta-a conjecture : mais assurément il vaut put de l'eau pour boire aux moines de Ta-conjecture : mais assurément il vaut put de l'eau pour boire aux moines de Ta-conjecture : mais assurément il vaut put de l'eau pour boire aux moines de l'eau pour boire aux moine font louez de n'avoir point voulu boire fons des Ecclesiastiques , qui d'ordide vin ni fains ni malades, quoiqu'a-naire effoient jointes aux eglifes, sotton-Colored p. J. Rez de 70 a ns. 'D'autre part cependant | mi.e. & en effoient confiderees comme | la regle de S. Pacome porte que per- des parties & des membres. J. Car les \$546. fonce ne to uehera au vinhers de l'im- Religieux de Tabenne ne management firmerie, & que ceux qui feront obli- point chez tous les feculiers, et no une gez de manger duhors , ne prendront and . Pour la sage NOTE XV. ncanmoins ni vin, ni aucune des au-96. \$12. tres choses dont on n'a point accou-tumé d'user dans le monastiere. Lors.

Quelques remarques sior la regle de S. Pacome traduite par S. Terome . qu'ils alloient travailler dehors, on ne La preface qui est au commence. Cod. 115. p. leur portoit que de l'eau. [ Cela parosft obliger necessairement à direque ceux ment de la traduction des regles & des 1 de Tabenne n'usoient point de vin epiftres de S. Pacome, porte le nom de que dans la vicillesse ou la maladie, & Saint Jerome, aussi bien dans l'edition expliquer en ce fens les deux premiers d'Holdtenius [ que dans les autres; & pallages qui femblent contraires. On nous avons cru pouvoir supposer, 3 pourroit dire fur le premier, qu'ils qu'elle eftoit effectivement de ce Pere, Bar. 404-4115. avoient quelque boiflon differente du aprés que Baronius, [ se P. Menard, vin & de l'eau.] 'Mais nous n'en con-Me le Maistre, & beaucoup d'autres, ] noiflons point d'autre que celle qui elt l'ont receue commerelle, f quoiqu'elle Rolleg. 1, 120, appellée liquamen, dont ils n'ufoient ne se trouve point dans le corps des ouvrages de Saint Jerome, & qu'on y que commo du vin.

----

puisse peut-estre remarquer quelque le 115.5 semble des reduire à deux. Lo chose, aussi-bien que dans les tradue- 135.5 n'est guere qu'une repetition du tions qui en dependent , qui ne répond 49.5, & neanmoins au lieu que celuipas entierement à la noblefie & à l'ele- ci ordonne qu'on ferà apprendre au gance du style ordinaire de ce Perey postulant autant de pseaumes qu'il en de quoy nous laissons à d'autres l'exa-pourra retenir, le 139, marque precisemen & le jugement.] Gazzus difant ment vingt pleaumes, & deux epiftres que la regle de S. Pacome avoit efté de S. Paul

traduite par S. Jerome , y ajoute , se Aprés l'article 194, il y a quelques articles de S. Pacome, où l'en trouve

[ Mais nous ne pouvons nous dif- tout de fuite, Odiamas orgo mandam of penfer d'avertit, l'que les 194 articles, emnia que in es funt; odiamus etiam dont la regle de S. Pacome est econopo-ammem requiem carparalem. S. Jeromo fée dans l'edition d'Holftenius, sont euft-il parlé d'une maniere fi peu latiinterrompus en trois endroits depuis ne? & n'auroit il pas plutoft mis edele 141. par de nouveaux titres, & des rimes?

argumens differens : I ce qui feul peut L'oricion d'Holftenius attribue tout donner fujet de croire que ce font dif- les 194 articles à S. Pacome feul, & or ferentes pieces derachées les unes des n'y trouve point )'ce qui est au com- Case n.p. autres, qui ayant esté trouvées en di-mencement dens les autres editions, vers endroits, Ont elle miles de fuite Ce font iei les preceptes de vie donnez par S. Benosti d'Agrane. De forte que les trois anciens. 'Le P. Menard Conser, si nous ne fommes point obigea de croi-l'avoit attribuée à cause de cela à S. re qu'elles foient toutes de la regle de Pacone, à S. Theodore, & à Orssie; S. Pacome traduite par S. Jerome . On ce qu'il avoit pris fans doute de ce que y peut moime remarquer quelques ar-S. Jerome dit qu'on luy avoit demanticles dant les dernieres parties, qui de cette traduction, parceque beauont quelque chose de contraire à la coup de personnes ignoroient les lanremiete. Car le 156.º ordonne que le gues greque & egyptienne, dans les-Prevoft fera deux infructions par fe-quelles les proceptes de ces trois Peres mainer & le 21.º dit qu'il en doie faire effoient écries, [ Mais il faut raporter trois. Le 182.4 dit que si le Prevost est cela à diverses autres pieces que Saint abfent, fon fecond fera toutes choses Jerome traduisit en melme temps , au lieu de lev. & le 115.º dit qu'en ce comme nous le pourrons dire dans la cas ce fera le Prevoît d'une nutre fa- note 16, & non à la feule regle , que mille qui tiendra sa place. Cette divor- rien par consequent ne nous oblige firé peut mefine donner fujet de croire d'attribuer à d'autres qu'à S. Pacome. que ces reglemens out efté composez Il faut mesme dire que tous ces re-

derniers pourroient bien eftre plus an- ne sont pas encore les seuls qu'il euft ciens que les autres. Car dans ecs deux fasts. l'Car il est dit dans fa vie, que la articles ils one plus de raport à ce que regle ordonnoit que chaque frere fe. 6606.
nous lifons dans la vie de S. Pacome. roit une natte par jour; [de quoy on ne Il faut avouer stanmoins, que melme trouve rien dans fa regle, non plus dans les 141 articles qui sont de fuite, que l'desdeux assembles generales de Gennard il y a encore des choses qui ne s'ac-tous ses solitaires de son institut, qui 1164. cordent pas. Car au lieu que le 21 Aveut se devoient faire rous les ans dans le que le Prevoît fuile trois instructions, grand monastere à la feste de Pasque,

en differens temps: &c on ce cas les glemens que nous avons de S.Pacome

Cafe.n.p. 2063.1.

& le aodu mois Mefor, qui est le [ 13 ]tere établi par Saint Pacome pour fa fœur , eftoit à Men, J'c'eft que la vie de Boll. 14.11 d'aoust . Voyez dans le texte 6 4. ce Saint, parlant du monaftere de filles \$47.5 16.4c.

connuès par les Latins du temps de lieu que celui de la sœur de S. Pacome

Bour la p

NOTE YVI Que S. Jerome a encore traduit ce qu ous avons de S. Pacome, de S. Theodore, & d'Orfife.

Colores per a Land on temps or production or a return or 3. Patone

Colores per a colo qu'il avoit laiffez comme il les avoit quer qu'il n'y a point de conftruction] trouvez, [ce qui ne se rencontre point dans ces paroles en 77 µmi dont n' Mai dans la regle de S. Pacome, mais dans la papare [Ainfi au lieu de n ubo, il fes lettres; ] & il ajoute expressement faut apparemment Topula; & ce sera]

en egyptien. Pour laps; NOTE XVIL

> Le monastère de Men fonde par Sain Paçome pour des filles, different de Men ou Tilmen qui effois pour des Sur Athenedure nommé aussi Zachée; hommer ..

établi à Bechré par Theodore, ajoute que Saint Pacome en avoit étable un autre à Men, & que ces monafteresestoient gouvernez par Eponyque quiavoit succedé à Pierre &cc. s Il est donc 'S. Jerome dans la preface de la re-visible que Men estoit un monastere de gle de Saint Pacome, dit que Silvain filles, & que Saint Pacome n'en avoit. luy envoyoit, en faveur de ceux qui ne par consequent estoit ce jui de sa scrur.] sachant que le latin, ne pouvoient pro- Il est certain en esset que celui de sa 1 2 2. fiter des preceptes de S. Pacome, de fœur eftoit gouverné par Pierre .'La 100. Theodore, & d'Orfife, écrits en egyp- vie de Saint Pacome dit en un endroit,

rien & traduits en grees; & qu'il avoit que Tithoés celebre entre les disci-pris la plume pour le satisfaire. [Il pa-ples du Saint, a esté pere des vierges. roit donc qu'il a traduit autre choie Mais ç'a pu eftre après Eponyque. ].
que la regle de S. Pàcome; & ainfi Au moiss on voit qu'il effoit grand \$55. que la regle et à raccom; se sins qui mois or voir que com quant sur difficultat product par la melli della finalizat à Paulo in tradisci à l'accoming tour sur difficultat product que son que sur la tradisci les divertés pieces qui font a tradisci les divertés pieces qui font a recessir les S. Paronne dans le pas confinére en comafter et de Men recessir les S. Bennil d'Agames, c'elt à javve c'els) qui el sassi papellé Men, Prider les terres de S. Pocone, cette de de qui el equalité le mossilhere de l'en de l'est de l'es

S. Theodore , & l'ouvrage d'Orlife trone, [ ce qui fuffit pour montrer que appelle fa Doctrine . ] 'On voit au c'estoit un monastere d'hommes; ] oumoins que toutes ces pieces estoient tre qu'il estoit autour de Pane, [ au

qu'il avoit traduit divers traitez de le monafterede Tautien mis autre. 154plusieurs Saints, écrits originairement part entre ceux que S. Pacome avoit fondez pour deshommes. 'M. Bulteau Bult.acc. ... prend en effet Tifmen & Men pour

> NOTE XVIIL. Qu'il estait lepreux ..

[Ce qui nous fait dire que le monaf. [ Je ne (çay pourquoi ] celui qui est Boll. 14. may...

un melme monastere d'hommes.

NOTES SUR SAINT PACOME.

"Springer of through can surfer textree cell up in other la bid in fortir
gent, et a myelle 'Each'et dann Derty-plant efpuit de moniflere pour faire la bid.

"Brites, et a. p. a. f. de dan Surior sig fluction de procurary, 'que cell up in a view.

"Brites, et a. p. a. f. de dan Surior sig fluction de procurary, 'que cell up in a view.

"Brites, et a. p. a. f. de dan Surior sig fluction de procurary, 'que cell up in a view.

"Brites, a. p. a. p. a. f. de dan Surior sig fluction de procurary, 'que cell up in a view.

"Brites, "Brites, p. a. f. de dan Surior sig fluction de procurary in a view.

"Brites," p. sig fluction de procurary in a view.

"Brites, p. sig fluction a view.

"Brites, p

S. Pacome, & juíques aprés sa mort, olié Zachée, pour remettre à l'a place w.m. 19, lorsque l'autre et eloit cravaille (celui qui avoit trop vendu les sasdad'une maladie, qui certainement ne les, Jon fait messire un grand cloge de permettair pas qu'on luy donnaît cet. Zachée; sc qu'i sax voit que S. Pacomonloi. I result troujours vontent de sa condaire.

permetti and provide a comment of the first recovery content of a content of a comment of a content of a cont

cone \*\* ment la lepre. ] 'M. 'du Cange dit en la parie y qui le ite au commencement effer que mosser figuide un depteux : de l'article 13, fignificit dans l'origi
sale-1-1-4- « ce de convient fort bien à soute pulle le ferre qui avoit la meline charge. Thifthere d'Arbenodore, [ comme à la ]

11 faur encote apparemanten attrilonneurs que de nom al qui paradit avoit barer à la faute du raducteut ? ce qui ...

ingueur de fon mat qui persoll avoir bose à la faute du tribacteur ? Fe qui aduré pillureramente; ¿ à é cyclon de fid caleur gere ç i de dune le laine de
unite. Car pour cequi et diet, is deve vectoba fier fa fandate rous foi a unite. Car pour cequi et diet, is deve vectoba fier fandate rous foi unite.

Authorité, in embigo si d'Anné / [ p qu'un la provietit is 'prach' ai deplane,

person que cuis pour légaller qu'un le [ p-anh jud qu'un le ( de tenerbourne,

person que cuis pour légaller qu'un le [ p-anh jud qu'un le ( de tenerbourne,

person que foi foi que le la frence ( define).

Le voules le foi que le farter ( défine).

qu'il marchoit. Te XIX.

Pour la page NOTE XIX.

Qualques fautes dans thiffsire de cetai qui vendis tes fondules de cetai qui vendis page.

de Takrome.

de Takrome.

Glidense, 1. Le texte gree des Paralipomenes fur la vie de S. Facone, portre que le procuerur d'opé pour avoir acheté du ble de 
Sanc Pacone qui avoir produir les 
73.4.

Le texte gree des Paralipomenes fur l'avie de S. Facone, pour cuerur d'opé pour avoir acheté du ble de 
Sanc Pacone qui avoir produir les 
73.4.

à trop bon marché, est le mesme qui autres, estoit celui où le saint saisoit fut deposé pour avoir vendu trop cher sa residence, & il l'appelle le grand des sandales: (& on le lis aussi dans monastiere, il entend visiblement ce-p-51-c.

Surius p. 10-5/71, 73 done le raducteur lui de Tabenne, (done en esse les autres

n'a pas compris que envele fignifioir choient fortis. ] Sozomene dit aufii son. i traeun cordonnier. Cependant il cit dit que S. Pacome demeuroit à Tabenne, pait le

NOTES SUR SAINT PACOME: & que les autres monasteres de sa re-ment le grand monastere de l'Ordre gle repandus dans la Thebaide & dans de Tabenne, & comme le chef des aule reste de l'Egypte, regardoient tou-tres, quoiqu'il ne fust que le second jours comme leur mere la compagnie dans l'ordre de la fondation. [Que fi des moines qui demeuroient en ce lieu; Pallade & Sozomene en parlent d'une & ceux qui en estoient les chefs, com- nutre maniere, c'est sans doute qu'ils me leurs peres & feurs conducteurs. n'estoient pas assez instruits, & qu'ils Col.reg. Li. Nous trouvons que S. Pacome ordon-confondoient le monaîtere de Tabenna que tous ses Religieux viendroient ne avec celui de Religieux de Tabenfaire Pasque dans le grand monastere ne, le regardant comme le grand mooù il demeuroit , appellé Baum 'en nastere, parceque e'estoit le plus anegyptien; & qui felon Gennade estoit cien, & celui dont on donnoit le nom l'ancien monastere, antiquius. [ On à toute la Congregation.] pourroit croire que le nom de Baum marquoit sa superiorité en la langue du NOTE XXL pays, ou que c'estoit le nom propre du Que Silvain n'avoit que 10 ans quand il le converin entierement . guer du refte du canton de Tabenne. Ainsi cela n'empesche point de croire L'auteur des Paralipomenes de la vie Bollite may. que le grand monastere ne soit celui de de S. Pacome, semble dire que Silvain Tabenne. J'Mais le texte grec de la vie le comedien effoit moine depuis vingt g. 15.b. que pour luy il despeuroit au grand λρόσο có το χήμαν οῦ μοιαλό. 'Il vécut gaja-monastere de Proou, où le faison l'œ-ensuite huit ans dans la penitence, conomie de tous les autres monasteres, selon le mesme auteur , & mourut '& qui avoit esté tiré le premier de ce- neanmoins avant S. Pacome, [ c'est à E. 14.C. lui de Tabenne. [Le nom de Baum dire avant le 9 may 348. Ainfi sl eftore donné au grand monaftere s'accorde dans le monaftere des l'an 310.] 'Saint 1-4-4p.111.e. fort bien à cela. I'Car le mesme qui est Theodore & plusicurs autres y estoient nommé Propu dans le texte orec de venus affez long-temps avant luy pour Bollandus, est nommé Pibi dans quel- estre sesperes. [Il faudra donc que le ques manuferits latins, & Pabau dans monastere de Tabenne ait commence d'autres. Dans ceux mesmes qui d'a- au moins dés l'an 310, contre ce qu 2.17.5 bord ont Proou, on trouve enfuite que nous avons dit dans la note 3, que S. le grand monastere estoit celui de Pa- Pacome ne quieta les armes qu'en 313, bau, que l'exconome general de tous & que S. Theodore ne vint à Tabenne les monasteres y estoit , que S. Pacome que vers l'an 318, lorsqu'il n'y avoit y demeutoit, & que l'on s'y affem- pas encore long temps que ce monafteg. 19. te bloit pour faire Palque avec luy. 'On re effoit commencé. Cependant com-trouve aufi que S. Theodore depuisime nous croyons ces deux derniers qu'il fut Abbé, effoit dans le monaflere points affez bien établis, & le premier 8.644. appellé Bau : [ & ce nom est le meime l'urtout, cela fuffit apparemment pour que celui de Pabau , comme le mo-croire que ces paroles, là ver '14 0'c. chrum. J'Ainth il paroift hors de dou-tien, non que Silvain eftor alors mou-te que ce monaftere appellé Proou, ne depuis 10 ans, comme on le lit dans pate.£

Pabau, Bau [ ou Baum, ] cifoit effective- Surius p. 106.9 59, mais qu'il y avoit

un moine nomme Silvain, âgé de 20 rien a voulte corriger le premier encer aus.] Et en effet, le premier historien artiele ? Tout cela est difficile, & il g.42,c.4. de Saint Pacome l'appelle toujours un nous paroift plus aisé de prendre le enfant, malien, shamaf af ce qui se peut premier sens, en asoutant que Saint dire d'un sune homme de 20 ans, mais Pacome, qui ne pouvoir pas se charger non pas d'un homme qui auroit eu 10 de Silvain à cause de ses autres occu-

ans de religion,] & qui ayant aupara-pations, ne voulut pas non plus que vant monte fur le theatre, n'auroit pu Petrone en fust tout à fait chargé, gyab.c. avoir moins de 35 ou 40 ans d'âge.

Tour la page aty \$ 12.

NOTE XXII.

Sur Pfenamon d qui S. Pacome confia feroit de dire que Pfenamon effoit le Silvain. Boll. 14.may, g. sa.d.

Fê rude, cindbiliquine cirini io cee urei fucceda à S. Pacome.] Mais cet auteur rinn, entre departe cirin, entre departe cirin e parle de mefine du grand Theodore, femble fignifier que Petrone repondit Ontion rei

pour luy, qu'il sen charges, & que S. Pacome le luy remit entre les mains.) E-43.C. Et cependant le premier historien dit qu'il le mit entre les mains d'un nomme Pfenamon. [ Pour accorder ces deux endroits nous avons expliqué le 'S. Theodore n'eftoit agé que de vingt sur. 14. m25. premier en ce fens, que Perrone ayant ans, felon la version de Surius, lorsque P. 445. 451. répondu de Silvain, S. Pacome en fa S. Pacome luy fit faire fon premier

entre les mains de Pfenamon . Mais eftoit alors dans la maifon depuis 20 4. nous sommes obligez d'avouer que ans. [ Il paroift difficile de croire que cela ne nous fatiffait pas tout à fait. Saint Pacome ait fait parler un jeune Car Petrone ayant répondu pour luy, homme de 10 ans: Mais il est encore pourquoi le mettre entre les mains plus difficile de soûtenir que Theodore d'un autre?] Et mesme selon le pre-n'ait commencé à parler qu'au bout mier historien, S. Pacome en chargea de 20 ans qu'il demeuroit à Tabenne. Pfenamon, parceque fes autres occu. Les anciens n'auroient guere eu fujet pations l'empeschoient de s'en char- de s'eblesser comme ils firent, de voir ger luy mesme. [ Mais pourquoi n'en parler un homme qui avoit vingt ans chargeoit-il pas Petrone? Pourroit-on de religion, quelque jeune qu'il pust dire qu'un copiste auroit changé le estre. Il auroit du avoir alors 34 ans. nom de Pfenamon en celui de Petrore V fon titre § 1. ] Et neanmoins le grec feat.

qu'il connoissoit mieux ? Et raic, un mesme dans l'endroit où il luy attriqui i connouncit mienta ? El 7946 ; son illicatio cata i ricationo cai i no accessivani, femblo peu comerini Petrone lud ces vinigrams. I appelle un enfant.
l'un des plus celebres difeiples du l'Es anciens l'y appellent un comsaure, & fon premier fuccerdieure. Ou mençane & un novice, signéticus. [Enfin bien dirents nous que le fecond hillo.] Theodore n'a cu 34 ans d'age, & vingr Hift. Eccl. Tom YII.

quoique l'historien ne l'air point dit, parcequ'il effoit peut-eftre luy meime Supericur de Tilmen. Le plus coure

meime-que Petrone, qui avoit un nom

egyptien & un nom Romain, comme "Le second historien de S. Pacome cela n'est pas rare, & que rais, qui ne dit que ce Saint demandant à Silvain convient point au grand Petrone, est s'il avoit quelqu'un qui répondist de la du traducteur, ou bien que ce Petrone fincerité de son changement , Hi Farie Pfenamon est différent de Petrone qui

> NOTE XXIII. 319.5 8.1.

Que S. Theodore pent avoir presché à l'age de vingt ans.

faveur pardonna à Silvain, & le mit discours: & le texte gree porte qu'il soil le g:

ans de profession à Tabenne, qu'en Religieux s'augmenta beaucoup, [peut l'an 348, c'est à dire à la mort de S aussien avoir sondé quelqu'un, quoi-Pacome: ]'& des l'an 337, Thoodore que cela ne foit pas marque. . 42.5. alloit faire la vifice dans tous les mo- Le monaftere de filles fonde à Men

nafteres, où il eft certain qu'il parloit v. Le mer 17, n'est point compris dans g. 18.a.b. aux freres. 'Il est dit encore expressé-les neuf dont les noms sont marquez ment qu'il fit son premier discours dans la vie de Saint Pacome: & il est avant que d'eftre Superieur de Taben- visible en effet que quand ]'S. Pacome pour ne; & il le fut a l'age de trente ans, representoit aux Evesques, qu'au lieu

[c'eft à dire en 341. Ceftoit toujours qu'à peine voyoit-on avant luy huit en 344 au pluftard.] 344 au plustard.] ou dix folitaires vivre ensemble, il en Le texte grec après avoir parlé de avoit rassemblé un fort grand nombre

fon premier fermon , dit auffi-toft qu'il dans neuf monafteres ; [il est visible , fut fait Superieur de Tabenne à l'âge dis-je, que tous ces neuf monasteres de trente ans. [ Mais on n'en peut pas effoient pour des hommes & non pour conclure qu'il n'eust commencé que des filles, qui formoient déja des compeu auparavant à prescher. Car il seroit pagnies & des monasteres lorsque S. bien difficile de pretendre que ni le Antoine se retira en l'an 272. Les dix grec, ni le latin, suivent toujours l'or-monasteres de Saine Theodore, qui

dre du temps. Il est certain au moins s'assembloient à Pabau pour Pasque, qu'ils suivent un ordre disterent en estoient sans doute aussi des monaste-Sur.p.2014 beaucoup d'endroits: J'& Surius met res d'hommes.

51 17plusieurs choses entre le premier dif- Je ne sçay pourquoi J'au lieu d'ema, " cours de S. Theodore, & fon elevation newf, qui eft dans le texte gree de l'enà la superiorité. droit où Saint Pacome parle de fes monasteres, 'celui dont Papebrok s'est p. 1444-

Grevi pour traducio cette piece, a mis

Que S. Pacome etabli neuf monasteres spetem. Et Papebrok s'arrestant a cette piece. four layage faute au lieu de consulter son original, d'hommes, & un feul de filles.

ne conte que sept monasteres d'horn-La vie de S. Pacome marque neuf mes fondez par Saint Pacome ; ce qui a-II.14.msy. 'La vie de S. Pacome marque neus que sousse proposition de Tifmen procedités monafteres qu'il avoit fondez ; [ fans ] foblige de confondre celui de Tifmen de la la la discrete de Pare, avec celui

monasteres que se avote somose 1, Luns jossige de comonnes celas de Islandes comer celas des rieges condus par fa jou Men au discorée de Pans, seve celas feurs j. de le Saint dans l'extremité de qui elfoit auprès de la mecíme ville, & fa vec, n'en conce auffi que most, fen qu'un appelloit le monastere de Pans, de lo monte j. De perdade Ammonde de la concepta de la vec de Sancie en faite es de hommes j. Dependade Ammonde (claiment de dux different monasteres de de hommes j. Dependade Ammonde (claiment de dux different monasteres se £ 44.1.

g,61,b. que les dix monafteres qui eftoient [ & d'oublier celui de Tafe , ou de le fous Saint Theodore, s'affemblerent à prendre pour le mesme que celui de Pabru pour Pasque, '& c'estoit appa- Thebeu qu'il appelle Thebe, ] quoique remment en 353, [lorsqu'il n'y avoit son auteur les distingue bien nettement

qu'environ un an que Theodore effoit mettant mesme l'un avant la fondation Abbé. Mais cela n'empesche pas qu'il de celui de Pane, & l'autre après. Il a parace n'euft deja fondé l'un] 'des trois mo-depuis reconnu que les actes de Saint nafteres dont on luy attribue l'établif. Pacome obligeoient de dire qu'il a fong. 47.e.f.

2.45.4.

g. 69 c. fement; '& il est certain que peu aprés dé neuf monasteres. il en avoit établi un aupres de Prole. 'M. Bulteau a suivi Papebrok dans petroce....... maide, Orfife fous qui le nombre des cette faute, & y en a ajouté une nou-

le.Car au fieu qu'il diminue le nombre mourur : & il fut tué des le mois de des monasteres d'hommes, il dit que S. janvier ou sevrier 349. V. S. Athanafe Pacome en a sonde quelques uns pour mose 61. Des devant la mort, & austi-tolt des filles, [ comme s'il y en avoit en aprés Pasque de l'air 348, Confi plusieurs, quoiqu'il ne montre point avoit desendu de persecuter les Cathodutout qu'il y en zie eu d'autre que ce-liques d'Alexandrie, & avoit meime hei de fa fœur, & qu'il y ait mesme deja écrit pour faire revenir S. Athanaquelque preuve que jamais le Saint fe. leid. § 56. Ainfi l'état de l'Eglife n'en a établi davantage. Nous avons d'Alexandrie en 349, donnoit plutoft marque cette preuve dans la note 17, fujet aux Orthodoxes de se consoler où l'on voit aussi qu'il ne faut point que de s'afflager: & par consequent il apparemment donner le nom de Men paroift plus naturel de mettre la mort au monastere de Tismen. ] de Saint Pacome des l'an 348. Ce qui appuic beaucoup ce fentiment, ] c'elt part. e.f.s.

NOTE XXV. qu'il y avoit près de cinq ans que Saint Ou'il el mort le neuvieme may 348.

Paceme effust mort lorique S. Theodore fut fait Abbé: '& il l'eftoit déja g. 64. La vie de S. Pacome aprés avoir lorsqu'Ammon vint à Pabau, 'un peu g.4, a-\$15. b.c. raporté que ce Saint avoit receu des plus d'un an après l'elevation de Gal-nouvelles d'Alexandrie, & de l'état où lus Cefar, [ c'est à dire vers le milieu de refleit Fallet ausse qu'il ransigns 1/1 Qualitéer une concisier mefaits au me certure doubleur de l'unit yran-matée par Gregoire, & privier depuis Percone lorfqu'Anmon vint l'Inhau-natée par Gregoire, & privier depuis Percone lorfqu'Anmon vint l'Inhau-matée par garnel Arhamsé aine qu'en qu'en present par le present de l'entre faunse Euréque; mais qu'il d'épreirs que Dieu-ter l'au 4/7, il cela ne nous eloignoit en rengreroit benach fix vertie. Cela arriva l'enqu'en de l'entre l'enqu'en de l'entre l'enqu'en de l'enqu'

vengeroit bien-toft in verice. Cata arris-trep du rectabilisment co. Atmanse, vi va de la forte, di l'Halborien, Akhanake (qui (tuvit bien-toft, nêtin, la promoffe ayans bien-toft efté rétabli glorieuse— que S. Pacome en avoit faire. ment dans fon Egifié. L'auteur met L'expoque de l'année 348, s'accorde enfuite immediatement, qu'aprés Pai-meline plus assement que ceclide 24,9 de l'expoque de l'année 348, s'accorde enfuite immediatement, qu'aprés Pai-meline plus assement que ceclide 24,9 de l'expoque de l'année 348, s'accorde enfuite immediatement, qu'aprés Pai-meline plus assement que celle de 14,9 de l'expoque de l'année 348, s'accorde enfuite immediatement, qu'aprés Pai-meline plus assement que ce l'expoque de l'année 348, s'accorde enfuite immediatement qu'un présent de l'expoque de l'année 348, s'accorde enfuite immediatement qu'un present de l'expoque de l'année 348, s'accorde enfuite immediatement qu'un present de l'expoque de l'année 348, s'accorde enfuite immediatement qu'un present de l'expoque de l'année 348, s'accorde enfuite immediatement qu'un present de l'expoque de l'année 348, s'accorde enfuite immediatement qu'un present de l'expoque de l'année 348, s'accorde enfuite immediatement qu'un present de l'expoque de l'année 348, s'accorde enfuite de l'expoque de de Tabenne, done beaucoup mouru- maladie du Saine. Car il femble n'eftre pent, '& Saint Pacome entre autres le rombé malade qu'aprés Pasque, qui en

[ Il mourut done vers le temps que S. mefine il tomboit au 3. d'avril , d'où il 149. l'C'est pourquoi Bollandus fixe fa Mais la vie de Saint Pacome die feu. 8444 mort en la meime année 249-

dans le temps qu'il fut récabli . Au en marquent la feste; & divers Greci peu avant Palque l'année que le Saine le gree , 3 qu'il mourut le 14 du me

que la maladie fe mit parmi les moines ou de 347, avec les quarante jours de la 14 du mois Pacon, [ c'eft à dire le 9 de 347 effoit le 11 d'avril & le 13 eu 345 may , ] & le 40.5 jour de fa maladie . Élon Bucherius II est vray qu'en 348 Athanase fut retablis & il le fut en l'an | n'y a que 37 jours [ jusqu'au 9 demay.]

lement qu'il y avoit enteren 40 jours [ Nous le fuivrions volontiets pour qu'il effoit malade. [ On trouveroit les prolonger d'autant plus la vielu Saint. Mais l'auteur de fa vie ne dit point du de Surius, ] qui ne met la mort de S. 582.14. tout qu'il ne soit mort qu'aprèsse réta-bliffement de S. Athanase, ni messee Bède & let autres martyrologes latins \*1,457. contraire elle nous donne tout feiet la font le quinzieme. Mais la version Victalee, de croire que Gregoire vivoit encore de Deuys le Petit, portefaussi bien que 11-2-13h.

egyptien appellé Pacon, & que cela au quelles les plus grands amateurs revient au 9 de may felon les Romains, des contes auroient bien de la peine à [ parcequ'en effet le mois Pacon com-trépondre, & il ne fe met pasen peine Parabmence le 2 d'avril. Il faut donc direi fic ses vieilles fables orn plu depuis qu'il est mort effectivement le 9,8c que long temps à des Grees, qui les one ceux qui l'ont mis le 14,0nt cru que le mires dans leurs Ménées & dans les mois Pacon répondoit justement à ce- autres livres de leur office. lui de may, ee qui n'eft pas. On peut

d'aurant moins s'arrefter au jour où Bell. p. 189. 1 les Grees en font la feste, J'qu'on la Pearquoi l'en fait Petrone Superient trouve marquée dans les livres de leur

691

George; ce qui donneroit lieu d'allon. S. Pacome mourut. 'Mais ou lit dans soll, 14, may, ger la vie de quatorze ans, & de ne le texte grec, qu'il eltoit dans son mo. 844. C.

ger la vie de quatorze ans, et en neie extre gree, qui i cuou cann non mo-mettre fa mort qu'en 56. Mais toute inaftere de Men ou Tilenen, au diocede la fuite de l'hifloire y est contraire. Et de Pane, et que nous avons cru devoir pour n'en donner qu'une seule preu. Isuvre. Ce terme dans son monastre , ve. J'il est certain qu'il mourue avant nous a parta aussi un suste sujet de croire. £45. C. S. Antoine, [ dont personne ne met la qu'il en citait Superieur: & il est diffimort plufterd qu'en 116.]

NOTE XXVI Four la page Sur la fauffe histoire qu'on fait d'un Sc de Surius, puisqu'il y a tout sujet de croire qu'Orlise estoit alors Superieur

vit. Fat. e.p. Rofweide a douté si un nommé Postume ou Pastume, dont il raporte arf. t. l'histoire pleine de narrations improbables, In'eftoir point le mesme que L'auteur de la vie de Saint Pacome 1. July 1819 S. Pacome . 'Mais c'est une chose que semble vouloir dire que Tithoés l'in-211.5 33.

357-5 la mesme histoire aprés celle de Saint le fers, comme nous ne voyons pas Pacome, & encore plus ample que cel-le de Rof Weide, commo il la trouvée vé du temps de S. Pacome, il faudra dans des manuscrits, en elle est intitu- distinguer ce Tithoès de celui dont lée , Vita Saulti Pachomii hominis Dei parlent les articles ço & 79, ce dernier p. 15#.b. à Saulto Hieronymo edita. Mais il ne ayant furvécu à Saint Pacome, & ap-le fait que pour la faire condamner par parenmene de beaucoup d'années. ]

bles hidderence qu'il y a entre les verties. Bollasteurs les diffuguer, mais il n'y a prisé, be-bles hidderes de les pieces fausses, 'ne foramonion aucune necessiré de le faure, doutant guere que celle-ei ne foit une estant aisse d'expliquer ce qui est est die fable longée par quelque Latin sur la la mort, jans l'obliger à avouer qu'il B-157.£

veritable histoire de Saint Pacome: 'li s'est laisse mourir de faim; ce qu'il prou ve cetre confuse par des raikons feroit melme difficile de justifier .]

NOTE XXVIL Pour la pager

de Tifmen. Saint, au lieu de Gregoire il faut lire le monastere de Chenobosque quand 14.

cile qu'une personne de son merite y euft une autre qualité. Ainfi cela combat encore la leçon de Denys le Perit

de Chenobofque. V.S. Theodore \$ 1.3 NOTE XXVIIL Pour la page S'il faut distinguer deux Tithols

Bollandus mesme son confrere ne peut firmier mourat le second jour qu'il approuver. Papebrok a depuis donné vouloit passer sans manger. [ Et si e'est

## 

### NOTE SUR SAINT ACEPSIME.

Not 1 For Questions point afference error furface names street forthy 1, for a're street forthy 2 for 9 Sections 1.

A U less que les subte de Sui pourroit en concaire; 3 passign (1) pour point en concaire; 3 passign (1) p

Aceptine les trouva dans la prifon i de S. Aichale. Nivephore mefine qui spieza e, mais il ne led que d'une maire finit not anno Sozonene, di neue. Pré-l'at-l'a-qu'on peus accorder avec les aftes i, moins qu'un des Prefires l'appelloj en prime de troupeux manque derél jolephé, de fottes que le none le facque le l'internation de l'acque de l'internation de l

# 

NOTES SUR SAINT SPIRIDION.

Tour la page NOTE Is seller preferable à ces deux flacelle seur de centre Allade Simi

Sor for after.

If A vie de S. Spirishen oper nom the greater of kinding of the S. Spirishen oper nom the greater of kinding oper nom the first state of the stat

nople au temps du Coocile de Nicée , qu'un abregé des actes . ]

'un renverlement de toutes les slotes .
d'al sexandrie per la priese du Parisache (qui ne peut ellre que S. Athanafe, )

'en confluent a le armire fair un Que febre Rafin il a config

the four septement for one of the first state of th

per avoit dêps fair. (Il y a exocer un fedieurs δεε. δε en avoir raporté quelafies grand nombre d'autret faits qui que autret coloxia 'sporte autiliondur « ε<sub>1</sub>, ont peu d'upparence de veriet ; δε l'ool ravans assanes Spirialeus d'e ¿Cola donpeut mettre en ce rang et qui y et did ny notus faire de criorie qu'il l'a voulufore au long de la guernion de Conmettre d'a nombre du Confedieurs: δε βαπες. |

Nationays. To Bollandus die qu'il y a deux vies greComme on le voit par le marretrologie gues de ce Saint, dont il respont pas il Ufund de d'Adon, Apar le Romain, 
fort content, puliqu'il en cherche es. lumil-bienque par Brancius Ce derinet en 
core une trofame, qui pourra, die-il jailure que les Grecs difent la melino
core une trofame, qui pourra, die-il jailure que les Grecs difent la melino
(If ii)

Four is page

NOTES SUR SAINT SPIRIDION.

NOTE IIL

Si les Grecs font de Saint

Triphylle .

Evefque; [ quoique S. Maximin fait

Baronius dir que les Grees font de Barat p jan fa

Pour la page 445.

choic dans leur menologe. [ Je ne le jeurum numero, il ajoure auffi-toft, & fi trouve neanmoins ni dans Canifius , quid adhuc emmenius fil eft affez claire que Baronius fuir d'ordinaire , ni dans qu'il a voulu le relever audessus de Reperde . Ughellus, ni dans les Ménées.] Nean-tous les autres dont il venoir de parler ; 140. 150.c. moins Nicephore die expressement, entre lesqueis les Consesseurs estant & que luy & Saint Jacque de Nisibe por- les plus considerables , & ceux dont il roient fur leurs corps les marques de avoir parlé immediatement aupara. ce qu'ils avoient fouffert pour avoir vant , la fuite naturelle nous oblige confesse J. C. [ quoiqu'il y air encore ce semble à leur raporter ex cornes nu-

plus fujet d'en douter pour S. Jacque mero. ] ue pour S. Spiridion. Ce qui donn beu d'en douter pour le dernier, c'est que ni Socrate; ni Sozomene, ni la vie

mefme du Saint, ne disent rien de fa

confession.

L'endroir de Rufin qui peut fignifier, S. Triphylle de Ledres le 14 de juinqu'il eftoit du nombre des Confeileurs, [ Je ne le trouve point datour dans le peut aufii marquer feulement qu'il menologe de Canifins . Les Ménées eftoir de celui des Evefques qui fe p.92, & Maxime de Cythere p.296. 1. trouverent au Concile de Nicee. Mais marquent le 12 un Saint Tryphele ou il faut pour cela faire violence à son Tryphole Evesque, mais sans en rien a fl.10.c.s. teste: ] & puisqu'aprés avoir dit ex dire davantage.]

NOTES SUR SAINT MAXIMIN.

Penr la page

B-160,4

50.

NOTE L Sur les vies que nous en avens.

more plusieurs amées avant l'episco-pat de S. Martin, & mesme avant sa par us 3. martim, oc meime avant la Maximin de Treves, que nous Julien eftoit Cefar, comme on le croit avons dans Surius, avoue luy mesme communément. )

avont can surius, avont asy memories tels

Bollandus circ quelques autres vies Boll.4. ma
quels, oà il y avois des chofes affez manuferites de S. Maximin, [mais il Paddio].

fabuleufes qu'il a retranchées, depeur ne paroift pas qu'elles valent mieux:] qu'elles n'oftaffent la croyance au de c'eft ce qu'il reconnoist luy meime san

laiffé phuseurs que l'on ne croira pas servi, & qu'it juge avoir esté écrite aisement, comme le remarque M, Ba. sous Pepin sur la fin du VIII. siecle. Il sur. s. may. Juze, particulierement dans l'histoire nous l'a donnée dans son mais de may P.144.5 7. de la transfetion de son corps. . Il fait comme estant au moins l'original de encore diverses fautes pour n'avoir l'aurre, & plus ancienne d'environ un

pas feeu l'histoire de ce siecle, comme fiecle. en ce qu'il tire de la chronique de S. NOTE IL . Pour in page Ferome, que Saint Maximin avoit effe Sur le semps et la durée de son episcopat.

Sur le semps et la durée de son episcopat.

La premiere vie de S. Maximin, Bollay may.

La premiere vie de S. Maximin, Bollay may.

Emble mefine dire avoir alors efte porte qu'il fut fait Evafque après la Pardaya-

NOTES SUR SAINT MAXIMIN.

mort de S. Agrece en la 14/2 année de mort le 13 de junvier : car il faudrois Conflantio ; qui commence le 27 de junyfeté fa mort le diege estit vaque julice 339.5 le 12 si de privier au queul lepr mois . Ce que l'on peut dur estre on marque la felle de S. Agrece est le certain , c'eft que S. Mazimin eflote pour de la mort, comme le dat Loup Everfque l'Origae Saine Athanase vine dans la vie de S. Maximin , il la faudra a Treves au commencement de 336, mettre en l'an 330, & l'election de v. S. Athanafe mee 31, & que Saint Saint Maximin avant le 15 juillet de Paulin tenoit déja fon fiege en 349, la mesme année.] Mais Bollandus qui comme on le verra dans la note 1.]

reconnoist que son manuscrit porte anno XXIIII. Conframino, pretend que c'est une faure, & qu'il faut lire Pourquei en fait commencer l'epifcepat XXVII. & l'a mis ainfi dans fon

NOTE IL

Pour lanage

texte. [1] ne rend aucune raison de ce changement; & neanmoins il paroift que ce qui l'a obligé de le faire, c'eft

....

2.99.6

de S. Paulin des l'an 149: Qu'il n'y a point en de Valentin Evefque de Treves entre luy & S. Maximin .

que ] la vie de S. Maximin porte aussi [La preuve que nous avons pour dire qu'il fut Evesque 17 ans & 30 jours, que S. Paulin estoit Evesque de Treves [ qui commençant au mois de juillet dés 349, c'est qu'en ne peut pas mettre 330, finiront au mois d'aouft 347, c'est plustard la retractation d'Urface & de à dire dans le temps mesme que Saint Valens, comme on le peut voir dans Maximin effoit au Concile de Sardi- l'histoire de S. Athanale more 6 2: 1 '& Athanase.

que, où personne ne dit qu'il soit mort : l'acte de cette retractation sut envoyé 775-4. & apres ce Concile les Eusebiens l'ex- à S. Athanase mapi Il no les s'esternémes communierent comme vivant . mmunierent comme vivant. Tulipm, comme on lit dans l'edition On peut dire que le temps du Conci- de Paris en 16a7, & fans doute aussi

le n'est pas si determiné, qu'on ne le dans d'autres , puisque Baronius l'ap. 81.310.4 se, puisse faire finir au mois de juillete, pelle l'abbrit Enjeopum, [ de Tivoli. ] forte que S. Maximin en séen retour. Le traducteur de S. Athanác dans alborand. nant, aura pu aller visiter sa samille en l'edition de Paris, a mis Trevirens, Poitou, & y mourir au mois d'aouft . foit qu'il ait trouvé Tesfiper ) dans les Mais comme cela est bien serré, & que manuscrits, soit qu'il ait jugé qu'il v dans ees forres de chofes où nous ne devoit eftre , eftant cerrain que Saine faurions rien crouver d'affuré , & qui Paulin de Treves effoir celebre en ce font peu importantes , nous aimons temps là. Et en effet , dans un autre fol.p. tat. b.

lost peu importantes , nout anoma remps in, Le C et news, usus mi soute mentes farevier condective de saren es pació de S. Albania, on il que le
minessa farevier condective de saren es pació de S. Albania, on il que le
velles, nous mettous serce Bollandas, i
velles, nous mettous serce Bollandas, i
venur respectables de la consecución de premiere conduce, se une
more en 14-9. Il verse qu'il foir mort le fisse qu'il faire corriègre par le premier.

1- de fépentobre, l'actail que de mans l'. - l'a Rendellang qui venure fair saus-prida. cyrologes de Treves & d'autres nou-imprimer Tessipos dans leur nouvelle veaux ont ce jour là Depositio famili edition, l'ont corrige à la plume, pour Maximini Episcopi Trevirensis. [Ainfi y laisfer Tessipos] [fans doute par la

il aura eité elu le treizieme aoust ; 32, raison qu'ils en apportent en un autre au commencement de la 17. année de endroit, où l'ils disent qu'il se trouve P. 100. Constantin. Mais en ce cas il sera diffi- ainsi écrit dans tous les manuscrits & cile de soutenir que Saint Agrece soit dans toutes les editions de S. Athanase,

NOTES SUR SAINT MAXIMIN:

'Ils ont neanmoins lastic dans leur tra- un Valentin que quelques martyrolo-P.175.a. duction Episcopum Trevirorum, quoi- ges mettere le 16 de juillet, & qu'ils que dans leur vie de S. Athanase p. 47. qualifient Evesque de Treves & Mar- a, ils disent qu'il est visible qu'on tyr. [Mais purique le peu de temps doit traduire Eps[copum Tiburenfem - qu'il y a entre l'an 347, auquel Saine Dans une note sur l'apologie de Saine Maximin estoie au Concile de Sardi-P 100.E

Athanase à Constance, ils precendent que, & l'an 349 auquel S. Paulin estoit qu'il est beaucoup plus vrassémblable déja Evesque de Treves, ne permet qu'un Evefque de Tivoli ait fait tenir à guere que l'on mette aucun Evefque Saint Athanafe des lettres adresses au entre eux deux ; & que le regne de Pape, que non pas qu'elles aient esté Constant fournissoit peu d'occasions envoyées par un Evefque de Treves, du mareyre à un Evefque de Treves, [Maiscette vraifemblance n'est pas ex-nous aimons mieur avouer que nous tremement forte: Et puifqu'il y a cet-ne connoissos point ce S. Valentin tainement faute dans l'un de ces deux dont les anciens n'ont pas parlé; ]'& vand, p. esp. endroits (Car les Benedichins mettent dont Brower mefine ne dit tien dans our mefines Teutipo dans le derinier.) Se Annales de l'Eglis de Treves. Il servalate di semble que l'on peut aussi-boin le list fucceles immediatement SPAUIN 779-31-316. supposer dans le premier que dans le à S. Maximin. La vie de S. Maximin

taposis ou de producti que dans la caracteria fair de ce e a franciscio dedictiva. Il dei mêtre bien plus via l'est relie qu'elle for, fuffi pour monrer fembiable que S. Athanite auroir insi que e atéle aufil la croyance de l'Egli-comme les Latins, ét qu'il de c'êt l'exil fuccesseur de Saire Manité mer le Anha Aci, comme les Latins, ét qu'il de c'êt l'exil fuccesseur de Saire Manité mer le l'entra aci d'un pluriel que pour le conformer à l'homme a problèques ( à Ce conl'usage des Latins, qui appelloient d'un vient parfaitement à S. Paulin. I'Me Go chatte nom pluriel la ville dont il vouloit de Sainte Marthemettene ce Valentin Peris-

Baronius n'avoit garde de croire que qui affifta en 314 au Concile d'Arles, 816,550,515, ce Paulin fuft celui de Treves, J'puil mais ils recounoifient avec raifon que qu'il eroit que l'Evelque Maximeen-tout ce que l'on dit de ces premiers voye par Magnence en Orient l'an Evelques de Treves, est extremement

voyé par Maginine Crivers prode-obleur & incertain . 310, eft S. Maximin de Treves prode-obleur & incertain . "M.º du Sauffay vent que S. Valentin sauff.ve. jul." pas en avoir eu d'autre fondement que ait fouffert durant les ravages des Van- 1-17la conformité des noms : & quand on dales , en mesme temps , dit-il, que S. pourroir douter que Saint Paulin ait Nicaise de Reims , c'est à dire sous vand.p.409. ette Evefque de Treves des l'an 349, il l'ionoté, [en l'an 407 au pluftoft. Mais est indubitable au moins qu'il l'estoit il ne donne aueun garant de ce fait,

avant 3 56 Jauquel Saint Athanase prie & ne dit point comment cela se peut Athenatas Constance de s'informer de Maxime accorder avec ce qu'il suppose, aussi-ambassadeur, s'il luy avoit apporté bien que Baronius, que Valentinsut quelque lettre de Magnence. Ce Maxi-successeur de Saint Maximin. Car oume est nommé après S. Servais ; & tre qu'un episcopat de soixante ans S. Athanase n'auroit pas manqué sans n'est pas aise à croire, il est cereain que doute à mettre S. Maximin de Treves S. Paulin , Bricton , & Felix , ont efté le premier . Evefques de Treves aprés S. Maximin.

Baronius fait fucceder à S. Maximin avant l'an 407.] NOTES

entre un autre Maximin & S. Agrece

parler.

### \*\*\*\* NOTES SUR SAINT PAUL

DE CONSTANTINOPLE.

Pour la pag NOTEL rétabli l'année fuivante, j'aimerois au Qu'il fut depofé, & Eufebe intrut en tant croire qu'il s'eftoit retiré sur le bruit de la venue de Constance.]

Sa place a la fin de 338, ou au-'S.Paul [forti ou ] chaffé de Conftan- sor.l. s.c. vs. encement de 220. tinople, s'en alla en Iralie, difent So. 8,9450. Lj.

Socrit ac. 1.7. O C R ATE & Sozomene mettent crate & Sozomene; & synthesis of a spirit and press la le secours du Pape Jule, il en receut mort du jeune Constantin, [ c'est à dire des lettres pour son rétablissement; sur more on petite Containing (cets a dire does sectors pour non recomments; sur en 4,0.1) Mais i eff certain qu'Eufebe l'aucorité defquelles il rentratants for avoit uturpé le fiege de Confiantino-Leglife, (Mais comme il femble, necel-ple des devants le Concile d'Alexan-faire de recomnostre que tout ce que drie, [ que personne ne met plustard] difent ces historiens en cet endroit, se

qu'en 339. Ainsi nous ne voyons point raporte au Concile de Rome tenu un de temps où nous puissons mettre la an avant ceci, nous ne croyons point deposition de S. Paul qu'à la fin de 3,38, qu'on doive avoir aucun égard au ra-ou au commencement de 3,39; & nous port de ces auteurs peu exacts & peu ne croyons pas mesme pouvoir la dis-lideles.

Cod.Th.chr. ferer jusqu'au mois d'aoust 3393] quoi-Sil faut donc deviner la caufe de ce

qu'on raporte à ce temps là une loy troisieme rétablissement de Saint Paul, datée de Constantinople. qu'on attribue au Pape, mais avec des

Hift. Eccl. Tom. VII.

irconstances trop suspectes, il semble Pour la page NOTE IL qu'on ne le puisse mieux raporter qu'à S. Maximinde Treves, J'Car il est con- mitte a par-Sur les differences expulsions de Sain stant par l'aveu des Ariens, que ce fut

luy qui communiqua le premier avec S12,1.3.0.7.p. 'Sozomene dit que Constance extre- S. Paul, & qui fut caufe qu'il fut rapmement irrité du maffacre du General pelle à Constantinople. C'est pourquoi Hermogene, fut neanmoins flechi par ils luy imputent les homicides qui fuiles larmes du peuple de Constantinople virent ce rétablissement ; [ & il peut

&c: mais qu'il tourna toute sa colere l'avoir menagé par l'autorité de l'Emcontre Saint Paul , & qu'il le fit chaffer pereur Conftant . Cette opinion fem-serella caig de la ville [en l'an 1421] Socrate ne lie encore ellre favorifee par ecque ! plus mauvais traitement. (Ce n'eftoir flant s'intereffa nonmément pour S. Liceape, pas la neanmoins une grande marque Paul aussibien que pour S. Athanase, siece.

de la colere d'un Prince accoutume à quoiqu'ils méleut à cela des circonfn.p. 144, a.c.d. chaffer les Evefques Catholiques, J'Et tances que nous ne voyons pas moyen c'est ce qui a porté M. Valois à mettre de soutenir .

en ce temps-ci ce que dit S. Athanafe, [D'ailleurs neanmoins si nous disons Ath. 6el. 1913 que Saint Paul fut envoyé chargé de que S. Paul a efté rétabli à la priere de chaines à Singere (ou Singare) en Me-Conftant, il faut dire que c'a efté avec soporamie, & ensuite à Emese ( Nean-le consentement & l'autorité de Conmoins comme nous le verrons encore stance, qui par consequent ne l'aura

NOTES SUR SAINT PAUL DE CONSTANTINOPLE. point chasse aussitoft, & pour ne pas Philippe, surtout s'il s'estoit retiré de offenser son frere, & pour ne se pas luy mesme avant l'arrivée de Constancondanner luy mesme de legereté : ce.] 'Car Constance n'ayant laisse à soci l. c.; C'eft la conduite qu'il a tenue à l'égard Macedone que la feule eglife dont il 1674-1664. de S. Athanase, mesme apres la mort s'estoit rendu maistre : [ les autres dede Constant, quoiqu'apparemment il meuroient ce semble sous la conduite eust encore plus d'aversion pour luy des Prestres de la communion de Saint que pour S. Paul. Et cependant on voit Paul . Ainfi ce Saint n'a eu befoin d'auqu'il n'a jamais souffert ce dernier. On cune autorité pour se rétablir dans la peut objecter qu'au moins en l'an 3 38, possession de sa dignité, dont il n'avoit il avoit efté rétabli par l'autorité de point proprement esté depostedé, J'sur sont, per Constance & de ser frères. Mais c'estoit tout a vant pour luy l'assection du peuun rétablissement general de tous les ple .[ Voilà ce qui nous paroist de plus Evelques bannis, qui lioit moins Con- probable fur une hiltoire fort emflance à l'égard de chacun d'eux en brouillée.] particulier. Et Conftance ne chaffa NOTE IIL Pour la page mesme alors S. Athanase & S. Paul, Sur le temps de sa troisieme expulsion que sur l'autorité d'un nouveau Con-'Il faut dire, felon Socrate & Sozome- Socr.a-p.157. cile. Je ne sçay s'il ne vaudroit donc ne, que S. Paul sut chasse de Constanpoint mieux dire que Constant n'eut tinople par Philippe , & Macedone point de part à aucun rétablissement mis en possession des eglises peu aprés de S. Paul, quoiqu'il ait puécrire pour lla mort d'Hermogene, c'est à dire dés pulsion sous Constantin, puisqu'il fut est embrasse par M.: Valois. [ Selon le alors banni dans le Pont, mais peut- raisonnement de Baronius, il faudroit estre aprés la seconde en 339. Car S. le mettre en 350. Mais ce n'est pas ce Paul depose par un Concileen 229, ne qui fait la difficulté. ] L'unique raison Bat. 151.4 34. peut guere manouer d'avoir eu recours fur laquelle il fonde fon fentiment, au Concile de Rome en 141, comme c'est que certe expulsion de S. Paul par le disent Socrate & Sozomene , & Philippe, a esté la derniere de toutes : neamoins c'est Saint Maximin qui l'a Socrate & Sozomene qui la metrem serviacor. reccu le premier . J'Aussi les Arieis ne (vers l'an 4945) se le disent neamoning cest soin de la company de la co 3-C-9-9-548\* difent pas que Jule, Ofius, Protogene, point dutout, & Gaudence, nient efté auteurs de Ce qui pourroit le favorifer davansa communion, comme de celle de tage, c'est ce qu'allegue M.r. Valois, Marcel & d'Athanase, mais qu'ils ont que ce mesme Philippe qui martyriza communiqué à sescrimes, [ en le rece- S. Paul, estant Preset du Pretoire, avoit want dans leur communion, à l'exem- cette charge, felon Socrate & Sozo-

pte de S. Matsimin. Il ne fe fereir pud mere, Joséguil I echatia de Conthuncaaidment rétable n. 43,4,1394 in im ju. 100pel. Mais je ne fejar pas potarpous gemenc course lay, vil n'euft eu pour on afture qu'ul rébut point Protéc en pul pe jegnement de Concidentaux. Il 34. On jul obsone serve qualité dats oct Art. Ast. pul pe jegnement de Concidentaux. Il 34. On jul obsone serve qualité dats oct Art. Ast. chercher la cualé de fan troitienne rél point qu'ul y mait en d'autre palgue. publificence sa rout fon capallito pur s'aj. Cer pour la ley du 11 may 134.

The Land of

NOTES SUR SAINT PAUL DE CONSTANTINOPLE. 600 adreffée à Leonce, elle ne luy donne ce qui estant cerrainement faux, on ne adretiele Loone, ette ne lwy oonte lee qui ettata terraineism naus, or n'eo-pointe qualité! (Ami f. pe voy y tempe au time creatier S prome, qu'en qui empeiche de dire que Philipper al difaira qu'il a confonda l'expulsion de stélé Pretter 19,6,341,8; 543,1000 Sant Paul per Philippe avec fa mort, en 1945 8; 544,8; Philippe une feconde dont êt metine Philippe acté la tueter l'in-font depuis 1941 jusqu'en 541.

Que fi nous voulont reculté.

Quand mesme on youdroit dire qu'il thronization de Macedone jusques en

y a faute dans la loy du 9 juin 340, & 351, comme fait Baronius, [ il faudra que Philippe n'a cîté qu'une fois Pre-dire que les eglises de Constantinople fet d'Orient, je ne voy rien qui nous sont demeurées entre les mains des Ca-empeschast absolument de differer la choliques depuis 342 jusqu'en 352, ce empeichant autolument de directer in Lunniques sepant yas pasquot 1935 con decritere expalsion de S. Paul palquien qui ne à saccarde pas bien avec ce que 545 on 346. Car cela n'empeichentai (remarque Socrate & la chronique de 1945 on 346. Car cela n'empeichentai (remarque Socrate & la chronique de 1945 qui n'empeignave Marcellin, 'Que lorique Theodofe les seal-1400 moins d'exactitude, que les Arienn ont [leut rendit far la fin de l'an 1860, il y p.4464]. Il consideration de 1940 de eu les eglifes duran 40 ans. Constance avoit environ 40 ans que les Ariens pourroit bien avoir fouffert durant les possedoient. [ Une interruption de deux ou trois ans que S. Paul gouver- neuf ans est quelque chose fur ce con-

maft fon Eglife ou par luy meime, ou te, au lieu qu'en mettant l'inthronizapar fes Preftres. cion de Macedone en 142, elle n'a duré Apres tout, quand il feroit certain en cette occasion qu'un an ou deux au que Philippe n'eftoir point Prefet en plus avant la dernière expulsion de S.

141 nien 146, cette faute d'historiens Paul en 1 [0.] NOTE IV. peu exacts, n'empescheroit pas que le refte de leur recit ne pust estre verita-Sur la fuite de fon histoire .

ble, & que nous ne puissons les suivre dans les points où l'on ne voit pas [Il n'est pas aifé de dire ce que devint qu'ils se trompent, & où ils sont mes. S. Paul depuis qu'il eut esté chassé par me autorifice par d'autres. Car ils le Philippe en 341. J'S nous en croya serciacaté, nor dans le point dont nous parlons, l Socrate; il fut mené à Thefislonique, mais des Orientaux du faux lé après y avoir efté quelque temps, autorité de Subleme qui milé, allé enfente par le est en de la contraction que en mais de la contraction de la contractio

Concile de Sardique, qui parle des il passa en Italie, & alla trouver Conf. car. p. 19. b.c. meurtres commis à l'occasion de Saine tant, qui ayant écrit à son frère de cat. p. 25. c. d. Paul au milieu de l'eglife, & dont les luy envoyer trois Evesques, pour luy

aurels melmes furent enfanglantea . rendre raison de la deposition de Saint 'C'est ce que l'histoire marque estre ar- Paul & de S. Athanase, on luy envoya rivé lorique Philippe inthroniza Ma. Narciffe, Theodore, Maris, & Marc, P-91-94 cedone , immediatement aprés avoir qui apporterent le troisieme formulaichaffe S. Paul ; [ & ce que personne ne re . [ Sans s'arrefter à savoir si cette dedie estre arrivé ni dans la more d'Her-mande de Constant est bien probable,

mogène en 342, ni dans aucune occa- nous avons montré que Narcisse & les autres furent envoyez dés l'an 141fion precedente.

nonprecenter.

Sociate & Sommen font encore! \*\*Let Aries \$50 por \$4.3\$
appuyer par la chronique de Saint 
Aubout de queliquetemps, continue anyeit le control de saint 
prêt la mort d'Hermogner, l'intrution 
que Constant avoit écrit de nouveau 
de Macchoor en la place de \$ Paul , il mutiliente pour les rétablir, l'uj de-Il y ajoute mesme la mort de S. Paul : manderene le Concile de Sardique Teet ii

Four la page

NOTES SUR SAINT PAUL DE CONSTANTINOPLE. auquel ils affilterent en 347, malgré ceux qui en estonent alors depointlez, l'opposition des Ariens: 'ils furent re-comme S. Athanase & Marcel. e.as.as.p.p.106 cablis dans leur dignite, wires, & en- [ Nous ne voyons pas aufli comment fuite remis actuellement en pollession cela se pourroit accorder avec ce que de leurs eglises sur la lettre de Cons-nous avons vu ci-dessus, que les Ariens

tant à son frere, jusqu'à ce que Conf- estoient demeurez durant 40 ans en tant effant mort, S. Paul fut banni à possession des eghies de Constantino-Cucule. Voilà la fuite que Socrate ple jusques en 380. Et ce que nous vedonne aux dernieres années de S. Paul. nons de dire d'Afelepas le prouve en-[Mais il est fort difficile de croire core, puisque les Ariens aurojent con-

que ce Saint ait esté au Concile de Sar-danné simplement ceux qui commueffect en fille consistent a Construction of State Institute Insti

que le peuple de Conftantinople ne Afelepas.

que le jeupe, ω Communaupe nejextespas, que que que que persona de la constitución de la composition del composition de la composition de la composition del composition de la composition del la composition de la composition de qui communiquoient avec S. Paul par transporté chargé de chaines à Singere le moyen d'Alclepas, [ & pourquoi il ( ou Singare ) en Mesopotamie, & de n'a pas dit simplement, tous ceux qui llà à Emese. [ Comme ces deux exils de communiquoient avec Paul, si S. Paul Singare & d'Emese son tres constans, estoit au Concile de Sardique aussibien puisqu'ils sont sondez sur l'autorité de

qu'Asclepas. S. Athanafe, & que neanmoins il n'y D'autre partil n'y a pas plus d'appa- en a pas un mot dans Socrate & dans rence à dire avec Theodoret, que S. Sozomene, ce qui montre la descêtuo-Paul jouissoit alors paisiblement de sité de leur recit, nous avons quelque l'episcopat de Constantinople, si l'on droit de les placer où nous jugeons confidere la maniere dont en parlent qu'ils conviennent le micuve.

les mesmes Ariens du faux Concile de Voille ce que nous avons cru pou-Sardique. Car non seulement I'ils veu-voir dire sur un point aussi embaraisé p. 21, 2 p. lent qu'on le reconnoisse pour un ex- & aussi obseur qu'est la suite de la vie communic avec lequel il n'estoit pas de ce faint Evelque, dont les auteurs permis d'avoir aucun commerce, l'ee originaux n'ayant parlé que par occa-qu'ils n'eustent pas ce femble ofé faire, fina, nous ont bien matqué quelques s'il eust alors gouverne son Eglise au vu unes de ses souffrances, mass ne nous & au seu de Constance: J'mais mesme donnent que sort peu de lumiere pour als ne luy donnent point d'autre qualité l'ordre de ses actions. Pour ce qui est que d'avoir efté autrefois Evefque de l'abregé de fa vie que nous avons de Constantinople. Ils ne le deposent dans Photius, on voit que ce n'est qu'un

point non plus, comme Jule, Offius, & Jextrair de Socrare de de Sozomene, 1 les autres qui effoient en pofetifion de just par les nouvelles fautes qui s'y socra-p.18-leurs Eglifes, mais le joignent plutoft à liont gliffees, metite encore moins de 1-8-

NOTES SUR SAINT PAUL DE CONSTANTINOPLE. 701 devoit dire fans doute de Constance crovance que ces deux historiens. ce qu'il dit de Constant, mais nean-NOTE V. moins nous avons voulu exprimer co

fait d'une maniere qui ne fust contraire

iu à Socrate, ni à ce que nous croyons

NOTE VE

4574 Sur fon retablissement accorde à l'Empereur Conftant. Sect Lag. 44. Socrate raporte une lettre de Conf-

Four la page

le plus veritable .] tant, par laquelle il demande à fon frere après le Concile de Sardique, le rétabliffement de S. Paul & de Saint

Athanafe, le menaçant s'il ne l'accor-

de, des les aller retablir luy mosme. de S. Paul des l'an 341 ou 343, nean

oe, on sea auer resume i'ny monte, (se 2, trau dei En 154 to 1914), retain-[Nous verton autrepart qui dai delle indom?] i'n vivoi encore tres affuit-inflança, difficile de foutem certe lettre i mai innet en 157, du temps du Concile de contra des la four-tres de la contra del contra de la contra del contra de la contra del contra de la contra de la contra del contra del contra de la contra del contra de

laritez qui ne paroifient point inven-grand credit julques à la bataille de tées par une tradition populaire ou par lun détaut d'exactitude. Et do plus 5, <sup>5</sup>Le Conflance 2, 12, <sup>7</sup>Coderoy veut qu'il Cod. Th. chr. Ath.defug. 2701b.

Athanase nous apprend que les Ariens sust encore Preset du Pretoire le 3 de P-51firent mourir S. Paul l'ayant poursuivi novembre 353, & raporce à ce temps & l'ayant trouvé : [ ce qui nous oblige là uno loy qui luy est adressee . Mais il & Fayant frouve: [et quinousourge [a uno 100 qui ny ett arteue; analos of davoier au mois qu'après avoir elle y a bie nd e l'embars dans la date de chargé de chaines, il joint encore une ecret loy; és en evoy par moyen de Ammaliere, fois de la libere. Nousen evoyon pas douter que Thailafe ne fuit alors <sup>26-36</sup>, toutefois moyen de fuivre. Socrate, ] Prefet d'Orient, [qui ell la Preficture

recolaseas, quand il dit que ce fur Conftant qui qu'avoit eue Philippe. l'Libanius parle Lib. sir.p.a.
Penvoya à Conftantinople. [ Il y a route d'un voyage que le Prefet Philippe fit blas à d. apparence qu'il eftoir plutoit à Emcle à Nicomedie [vers l'an 340, 1'% un parte cqu'en Occident; & quand il cust cite peu après, il dit avoir cité obligé par à la Cour de Constant, il devoit le Prefet d'aller à Constantinople, [ ce

a la Colle tu Coulemann, a companie per genera companie per de de la periodicio del collection del collection de la collectio eft vray que suppose qu'il sust aupres ne nomme point le Preset qui l'envoya de Constant, c'estoit son chemin natu-à Constantinople. 3 rel de passer par Constantinople , pour 'M' Valois trouve mesme de la dis. Amm. n. p.

aller trouver Constance en Orient ficulté à accorder S. Athanafe, qui dit Mais quand mefme il n'auroit pu que Philippe fut deponilé de fa chars'exemter d'y passer, & d'y estre receu ge & de les biens un an au plus aprescomme Everque, il femble que Conf. avoir fait mourir S. Paul, avec ce que tant ne pouvoit pas luy donner deux die Zolime, qu'il elloit encore dans les Everques & des lettres pour l'y faire plus grandes dignites, peu avant la secevoir, comme Socrate dit qu'il fit, bataille de Murfe en 351. Et cette con- cod, Th.e.6. fans faire injure à fon frere. Socrate tradiction paroift fi grande à Gode- 1-178.1-

Tttt iij

Sur le temps de fa mort. [ Quoique S. Jerome mette la mort

701 NOTES SUR SAINT PAUL DE CONSTANTINOPLE. froy, qu'il voudroic qu'on luft Phila-lattribue la morr de S. Paul à Phila-gre dans S. Athanufe au lieu de Phil-gre, n'avoit pas affer examiné l'en-lippe. [Mais n'ayane point de preuve droit de S. Athanufe qu'il veut corrique S.P.ul foie mort avant 310 0 03511, get , & ne le fouvient par d'une autre per je ne voy pas quelle contradiction on lendroit, J où ce Saint dit que Philagre fat.p.a13-peut trouver entre S. Athanafe & Zo-melme avoit decouvert le fecret de fime. Au refte Godefroy qui veut qu'on cette mort .

#### BECKELLER BETTER FOR THE FEBRUAR PROPERTY OF THE PROPERTY OF T NOTES SUR S. IACQUE DE NISIBE.

Pout la page Qu'il peut eftre mort à la fin de l'an auffi eftre affez vraisemblable qu'il

Ta effe peu de temps après, puisqu'il de le peu après en a écrit l'histoire; & qu'ainsi Saint avoir raporté le siège de Nisibe de Jacque est mort sur la fin de la mesme l'an 350, die qu'on peut voir le detail année 350, peut-estre le dernier d'octode cette haftoiredans la lettre que Vo- bre , auquel les Grecs en font la feste. 3 logefe Evefque de cette ville en avoir Mª Valois a voulu tirer de cette let. Than a se écrite. Or comme nous ne pouvons tre de Vologese, que S. Jacque estoir bas pas dire, contre l'autorité de Theodo mort dés devant le sege de 3 (o. [ Mais ret & de Philostorge, que Vologese il n'y a ni necessate, ni apparence à le ait ché Evefque durant le fiege, il peut dire. V. Conflance note 17.

### NOTES SUR SAINT TULE PAPE.

NOTEL

[la paix dont l'Eglife joiissoit alors, ]

Sur le jour de la mort de S. Silvestre

Pour la pag 367.56.

NOTE IL L E Pontifical de Bucherius [ fur le-Sur le Concile qu'en mus d Rome en 3 37. 269.33.

Baronius met dés le commencement Bar. 117.4 69.

de S. Silvelte de des sautes Figor de du Demirica de Jule, un cuciette com-tra de la companion de la companio ges, qui mettent la mort de S. Silvestre née des Empereurs revient à l'an 340, le 31 de decembre : & on le lit-de anci. & l'indiction marque l'an 347. 'Cela Bar.) 174 67me dans le caralogue de la mort des embaratie Baronius; il emploie beau-

de S. Silvestre &r des autres Papes de du Pontificat de Jule, un celebre Con-

Papes joine au Pontifical de Bueherius coup de paroles sur cette difficulté; & p. 167. Sans ce pridie, S. Silvestre n'aura il la coupe enfin en difant que le texte pas gouverné 11 an, comme porte ce est corrompu, parcequ'il est impossi-Pontifical, mais 10 seulement; & le ble de la resoudre. [ Il pouvoit neanfiege aura vaqué plus d'un an aprés la moins se tirer fort aisement de cet emmort : ce qui ne conviene nullement à baras . &c de beaucoup d'autres qui se POTRALIA faiver.] NOTES SUR SAINT JULE PAPE.

70)
POTRALIA faiver.] to diffine ca un mot que cefe que celtin de Milita fairement manifolia concernament de un percripporte, cono instructiva fairement faireme

uur l'appellent un mélaige informe, les ...nection Agapte de Ravenne qui ell forragienne, de devier conficius de la nonme diance Concile, après éverer Triparité & d'autres autreurs, dour qui affith au Concile de Sandique en lifore afair au Concile. [La difficulté de la date uch qui a la lui de Milan qui y est auffi nommé. mélat-par fuel preuve de la fapportion docter. Sur cettemonition de Jule, Baronis Ma-19-

petale preser de la suppositioni decesses y dur cincomisant de jule, Audentipetale preser de la suppositioni decesses y de cincomisant de jule, Audentius temple foir en la condificação in de positioni de la condificação de Milara,
un dificant de Page Jule foir l'Inertife jul avoir besseucop fossifier pour J.C.
d'Ariste, qui en consorte rine de digue los Doceletires, de dos elementarde la grandeur de goise qui sun forme, doceletire de jule, que cel, they quil de
dans la lettre de red page aux Dorsenconficient de plus que document de jule que celetire de jule
digue de la barbarte de l'imposfeur de, qui a admitte ven l'ins 14,1 un écrit
digue de la barbarte de l'imposfeur de, qui a admitte ven l'ins 14,1 un écrit
digue de la barbarte de l'imposfeur de, qui a admitte ven l'ins 14,1 un écrit
digue de la barbarte de l'imposfeur de, qui a admitte ven l'ins 14,1 un écrit
digue de la barbarte de l'imposfeur de, qui a admitte ven l'ins 1,2 un écrit
digue de la barbarte de l'imposfeur de, qui a admitte ven l'ins 1,2 un écrit
digue de la barbarte de l'imposfeur de la conficación de la confidence de l'audite
de aux l'estre de Concile, « E qui sel d'audit de l'acceletar de l'audit d'acceletar de l'audit de l'acceletar de l'audit d'acceletar d'audit d'acceletar d'audit d'acceletar de l'audit d'acceletar d'audit d'acceletar d'acceletar d'audit d'acceletar d'acceletar d'acceletar d'audit d'acceletar d

one, in each passantements que el les tôts que le parte conpetatris i têt icen se ce difecture, depuis de se muil i finalir avesure qu'elle son ter tes suiperative de la comme de la commente de l

Theodocet y point. (Cela pout fuffire cite nous y ayour. (Cela pout fuffire cite nous y ayour. (Cela pout fuffire cite nous reasonate neone qui full eteran-cela que nous voudréousnos inoder, ague que dause Concile, quint persuêtly a yant pout effer aussue de railor de pass route es trate de railor de pass route es trate de railor de pass route es trate de railor de pass route est reine de railor de pass route est route de railor d

NOTES SUR SAINT JULE PAPE.

Kilitaités, que le Pape Jule luy remit le vons 3 'quil leur écrivit lotíque ce \$\$\times\_{\text{Pape}}\$ choix du lieu où il voudroit tenir le Saint y fut arrivé, [ & que nous n'a-choix du lieu et Eufebiens avoient de-) vons pas de marque qu'il leur ait écrit mandé: 1990-le 2phône spréseu eules en plus d'une fois avant le Concile. Ainsi 1994 de 1990 parcie difficile il y a aflez d'apparence qu'il s'eftoir de croire qu'il ait donné cet avantage contenté auparavant , de leur faire à une partie : Et quand on diroit que mander ou dire de bouche par feurs initiation en cet endroit, comprend deputez, qu'il feroit affembler le Con-S. Athanase & ses parties, cela ne leve cile &c.

pas la difficulté , puisque les Eusebiens NOTE IV. Pour la page y auroient trouve moyen d'empescher | Que le Concile de Rome s'oft tenu au A74.54 mois de juin 341. & furtout n'auroient jamais confenti

qu'il se fift à Rome , J'où il est certain 'Le Concile de Rome qui a declaré Athorthe. qu'il fut tenu: [ Il faut meime remar- S. Athanaie innocent, fut prevenu par 73+.b. quer que Saint Athanase dans tout ce les troubles que les Eusebiens excit quer que traite, parle prefque toujours de luy en rent pour perdre ce Saint , [ c'est à dire troisieme personne: ce qui donne plus visiblement par l'intrusion de Gregoilieu de craindre que l'endtoit ne foit reà Alexandrie, qui fe fit , comme on

en convient, dans le Concile d'Antio-Peuteltre neanmoins que c'eftoit une che appellé de la Dedicace, l'Le Pape 4p.a.p.744.4. lettre fecrette pour S. Athanase seul, Jule marque encore qu'on avoit prevedans laquelle il pouvoit remettre à son nu le Concile de Rome par cette in-choix le lieu du Concile, & qu'il ne le rrusson. La suite de l'histoire montre sonne puiss. convoqua à Rome qu'aprés que Saint aussi que le Concile d'Autioche a pre-Athanase y sut artivé. C'estoit une cedé celui de Rome. [ On conviene faveur, ou clutoft un honneut qu'il que l'celui d'Antioche fut tenu l'anath de fenne. croyoit pouvoir accordet à un Saint 341,[ avant le mois de feptembre,] 1944. dont il connoissoit deja le merite & puisque ce fut dans l'indéction 14, l'innocence estant bien persuadé qu'il [ commencée au mois de septembre ne demanderoit point un lieu qui puft 340. Ainti c'eft une faute cerraine à eftre raifounablement suspect à ses adestre raisonnablement suspect a ses no- nonanous, 3 d avoir mus se concre un p. 144 s. versaires. Nous en marquons encore Rome en 340. Mais il l'a depuis cor- a a may s. une autre raison dans le texte. Que s'il rigée, & differé le Concile jusqu'au ande. ecrivit alors aux Eusebiens, ce qui n'eft mois de juin 341, suivant ce que nous pas certain, il pouvoir simplement té-moigner qu'il acceptoit la proposition dés le commencement du Concile du Concile que leurs deputez luy d'Antioche, v. les Ariens 6 3 t, & doit avoient faite, & se reserverà leur en eitre parti bientost après pour Alexanmarquer une autrefois le temps & le drie, l'puifqu'on y apprit qu'il venoitate de 6 a.p.

lieu . Cela eft favorise par ce que Saint avant qu'on y eust entendu patter de partie Athanase dit , I qu'estant arrivé à son ordination .[Il y vint assurément p.735.b. Rome, Jule ecrivit aux Eusebiens, & durant le Caresme; & par consequent fel.p. \$16.8. Jeur envoya des deputez pour leur de- il faut mettre son ordination , son enclarer le pour affigné. [ Nous disons trée à Alexandrie , & le Concile d'Anqu'il n'est pas certain que Jule ait écrit rirche , avant Pasque de l'an 341. 3 S. orth. p. ser .

aux Eufebiens avant l'arrivé de Saint Athanase estoit alors à Alexandrie, & Athanase à Rome, parceque nous trou- il paroist qu'il y estoit encore le jour de

NOTES SUR SAINT JULE PAPE,

de Pafque, [qui en 341 eftoit le 19 d'a-lles preftres de Jule audelà mefine du viil. Ainti le Concile de Rome auquel terme marqué pour le Concile ξ' μέν il eft certain qu'il affilt a, ne peur avoir ; λω πρώνωμένε], ce qui peur affez monetité tenu que vers le mois de juin 341. [ter que c'elloit fort peu aprés le ter-

esté tenu que vers le meis de juin 341. [trer que c'essoit fort peu aprés le terll a yaussi apparence qu'in esteint me: ] ét dans un autre endroit, Jule anapose 44 span-7-746. pas beaucoup plustarde ; Car une des raisons que les Entébens allequerent avoient retenu ses propres legats; sons

rations ague the Eurocean augmented aware disantation and certain and proper signers, so page 400 page

Fin ghickeut reposable rende più le rè le rè l'e devoit emire de ne est porté naturelle.

prajabre, endre saio l'Electrique pele Prefette ment de coirci qu'il fatte l'inseide

solici più de l'ibide pre l'entre saio l'entre le Concile au mois de jan

doute en Crient avant la fin de jao, l'iver. Mais onpretti le autili mis, de

car les mois de decembre, parrier, d', alors ce pussigne s'accordera parfaire

fevire; n'elibeute pas proprets pourum jimenta eve ce que mois avoit de pul-

voyage de cette nature , & S. Athanase ques ici.

ans un écre fait vers le mois d'avrail (Quand mefine d'autres chicost on para 141, 141 et que les fretes de Rome les manuferits l'incient experiement avoient écrit l'année de d'evant, qu'il jouvier, comme on l'a mit dans let trafisite terme un concelipe purposair le ductione, non excéroise suvern en route taux, qui échicent faite. Il 20,000 l'ine de dure qu'il fait foremeire de aire taux, qu'il échicent faite. Il 20,000 l'ine de dure qu'il fait foremeire de aire le, les fait débiensespirents la réclusioni c'el ture chofe fort utile le fort cols. Pi<sup>3,3,4,4</sup>, de troubler l'Egifie par l'inerution de lainet de conforte les most de juviere Gregore (Il paratif donce qu'ils le clé de pius dais les manuferis, Gels ne de la la la comme de la conforte le most de juviere de route l'appare de la comme de la conforte le most de juviere de route le l'appare de la comme de la conforte le most de juviere de route le l'appare de la comme de la conforte le most de juviere de route le l'appare de la comme de la conforte le most de juviere de route le l'appare de la comme de la conforte le most de juviere de route l'apparent le l'apparent le conforte le most de juviere de route l'apparent le conforte le most de l'apparent le l'apparent le l'apparent le conforte le most de juviere de route l'apparent le conforte le most de l'apparent le l'apparent l'apparent l'apparent le l'apparent le l'apparent l'apparent le l'apparent l'ap

Gregoire (II paroll' donc qu'ils ne le de puin dans les mannérits (& roupenferent à enrir le Concile d'Antiote à un commencement de 341, que cordont fort bien à mettre le Concile 649.84. (ur ] les lettres apportées par Elpide la monide puin, au lieu que nous ne & Philosome, pour leur marquet le voyons pas moyen de le mettre au mois

temps du Concile de Rome, & les de Jauvier. Nosa avons montrà qu'un prefix d'yeurie ( Que li le Ricchienqui le pouvour mettre en jamire 341, qui le phispioient que le terme dul puisfque Ceatli che au commencement. Concile cloid et opo cours, en orticea lon pissod avant le Concile d'Artin-Concile cloid et opo cours, en orticea lon pissod avant le Concile d'Artinta per a d'apparence qu'il si ethicial, le peur pas staffi le adirere judyeu que pour piut de 70 os Bross apres, mont el pour pas staffi le districe judyeu

qué pour plus de 70 u 8 mois après. Il mois de janvier 3,43, paufiqui l'faultois. Que finous avons trouvé le templidire, contre toute forte daparence, pour l'equel il avois ellé indiqué, nousique le Concile d'Antiche a duré jui, avons aufit rouvé celui auguel il s'étiqui « cense pil 3, c'éth dieu me anocé. 
39-89-91s. et ens, ) 'paifique Jule affure poditive jenitera' (Zire le Prefiter de Jule apport. Albapanence que les Evéques d'aimbenterant jenne avoce un le letter que de les bref. 178-6.

au tempsquiavot elle marqué. que du Concile écrivoient au Pape. (life rencontre neanmoist en cela l'Quard messime on pourroit direque sol, ssia, une difficulté: ) Car Saint Athanase se le Concile d'Antioche estois sui plu-

Solp. 661-b. une difficulté. J'Car Saint Athanafe fe le Concile d'Antioche eftoit fiui pluplaint que les Eufebiens avoient retenu d'eurs mois auparavante les mois de jan-Hiff. Eest. Tom. VV v v

#### NOTES SUR SAINT THE PAPE:

706

215,140,

vier n'eftoit nullement un temps pro-ime, i.ba Bime e mpeghiripe sun fi., ce socia paye. vier items manifested in it called pro-line, 1932 Basis applierance state of the experience of the pro-pries a remover less legals of Orrest a qui pour fignifier ou que le Conocle fe \*\*
Rome. Il est encore moins probable tenoit dam l'egifiq dore. Viton effoir que le Conocle de Rome où il devoit Curé, ocu du altémbloit le peuple; car Athapa-a-venir des Evefques des extremitez, de S. Athanafe fe ferra autrepart en or fens \*\*

\*\*This is a support of the propries of the propri

l'Orient , & fans doute auffi de l'Oc- du mesme mot emane: [ ou bien que cident, aitefté indiqué pour janvier ou Viton avoit le soin de faire assembler Guleri, al-telle indique pour juriere ou y venn reuw in tom not intre mammore pour d'ecembre, el dai repour leva il les Europeas. Le president per perside finn parcell leus de l'Intre. Les Orientation, qui sur just vanismabiles. Si l'on veux fait le braite de co Consideration au finn-leve de demire, il faut duri que Saint biez à Antochécis devent Parque de Athantic opposit si la maniere dont pur le consideration de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant qu'on leur avoir donné un return trop [lon gasta dann cellu de Tyx, ] de le sevita-cour pour viveix a Conside de Reuse [Leviques furretain ricollui par de ossi-

qui ne se devoit tenir qu'un an aprés. ciers de justice: ce qui estoit [ propre-Cette derniere raifon fuffit encore ment Ide la fonction des Diacres. I'll v Schellefeast, pour répondre à Schelftrat,] 'qui ne a toute apparence que c'est le legat de met ce Concile qu'au mois d'octobre S. Silvestre au Concile de Nicée, qui

eit appelle dans les auteurs , Viton, Vit, 'M. Valois apporte plusieurs raisons & Victor . C'est sans doute pour cela Sort.n.p.175. pour sourenir que le Concile de Rome, que S. Athanase le nomme. ]

Ath.B.t.s.p. ne s'est pu tenir avant l'an 342. Les NOTE VL nur la page Benedictins qui ont embraffe son sentiment dans leur nouvelle edition de Que la lettre de Jule est écrite dans le S. Athanase, y en ayoutent de nouvel-melme Concile. mefme Concile. les (Mais nous efperons que fi on compare les unes & les autres avec celles I comme il paroift que la lettre que

quenous avonsalleguées, on en verra nous avons de Jule aux Eusebiens, a bien-toft la foiblesse, sans qu'il foit ne esté écrite dans un Concile, ] Baronius Bar. 1984, 4.20. cessaire que nous nous arrestions à y qui ne la met qu'un an apres le Concile répondre, comme cela ne seroit pas des 50 Evesques où l'on avoit examiné difficile . J Bollandus a fuivi tout ce la caufe de S. Athanafe, a este obligé E-11 a.may. que nous avons tasché d'érablir dans par là de dire qu'il s'en estoit tenu de-

cette note, [comme M. Hermant avoit puis un second où l'on avoit lu la lettre deja fait avant luy. des Eusebiens, & où l'on avoit prié le Nous avons suppose que la lettre de Pape d'y répondre. Mais ileit clair Athapa.p., S. Athanase aux Orthodoxes, regarde que S. Athanase attribuel un & lautre 735.66. l'entrée de Gregoire & non celle de à un melme Concile. La lettre melme pout d'entre

George; & nous esperons que cela se de Jule marque la mesmechose, quoi. n.p. 477. h.b. trouvera suffisamment établi dans la que moins expressément. [ Il faut donc note 41 fur S. Athanafe . ] dire que ce Concile dura environ quatre mois. Car il commença vers le

NOTE V.

mefme temps que les legats du Pape Si viton affembla le Concile , on t'il fe partirent d'Orient pour revenir à Rome; & Jule garda quelque remps tint dans l'eglife de Viton . la lettre des Orientaux que seslegats

Saint Athanase dit que les Evesques avoient apportée, avant que de la mons'affemblerent pour le Concile de Ro-trerêt d'y répondte, pour voir si les NOTES SUR SAINT JULE PAPE

Orientaux ne luy, envoyeroient point ralement que l'on n'avoit rien de fon cependant quelques deputez. Mais il temps des écrits du Pape Jule, [ à n'est pas necessaire que les cinquante l'exception de ce qui estoit dans Saint Evesques soient demeurez à Rome Athanase, Jes que les sept epistres que tout ce temps là. Après avoir jugé la l'on publioit fous son nom n'estoient cause de Saint Athanase, & des autres point de luy, mais d'Apollinaire. Et Brig.1.30.30-Everques depofez , ils peuvent avoir les moines de Palestine affurent sous P. P. ... laiffé des deputéz auprés du Pape pour l'Empereur Anastase, que les Eutyagir avec luy en leur nom jusqu'à ce chiens avoient accoutume, de tromper que l'affaire fust terminée. Les Evef-les peuples & les engager dans leur ques d'Egypte en usoient à peu pres hereste, en attribuant aux Peres, com-ainsi, & nous voyons expressement la me à Saint Athanase, à Saint Gregoire mesme chose dans quesques Conciles Thaumaturge, & à Jule, divers ouvrad'Afrique du temps de S. Augustin. ] ges d'Apollinaire.

Leonce le foutient & le prouve Leonafent. NOTE VIL

particulierement d'une lettre adressée P. 126 b. à Denys Euroque (ou Prestre) de Co-Tour la page Sur les lettres attribuées à ce Pape.

rinthe, dont les heretiques le fervoient Leont feet. .. Leonce de Byzance parle de sept sous le nom de Jule, & dont il raporte p.516.c. epiftres qu'on attribuoit au Pape Jule un paffage. Gennade qui parle de cette Conc. B.r.s. à la fin du fixieme fiecle. 'Il y a dans lettre, cap. 2. l'attribue à Jule, mais il

p. 18-0/18-6- le Concile d'Ephele un passage cite dit qu'ayant paru utile en son temps d'une lettre de ce Pape à un nommé contre ceux qui vouloient mettre deux vise. Leca- Doce l'ét Vinectne de Lerint fémoigne personnes en J.C., élle effoit devenue

Vink.Lass. Doct i & Vincente de Lérins tennogie jertebnuse en J.A., elte noue esvenus glief date se Contellipar le tennogie. de el Tincidio ey elle formit de la place date en Contellipar le tennogie. de el Tincidio ey elle favoridat branslas en la capacita de la contellipar le tennogie. de el Tincidio ey elle favoridat branslas elle gliege anili la neside sette en caria las la terre das pollimitation de la contenta del contenta de la contenta del la contenta del la contenta del la contenta del la contenta de la contenta del la contenta de

de European, attribué à Leonei de Byzance. Nean-de reponfe [II la faut diftinguer de la \*sillesar.p. 60.4.p. moins le meime Leonce affure que cet-liettre à Doce ou Profiloce, 1

tific. te lettre n'est point du Pape Jule, mais de Timothée [disciple d'Apollmaire,] NOTE VIIL

comme on le prouvoit par quantité d'exemplaires. 'Il ajoute seulement Sur la vie de S. Amais de Tiano. p-117.4. qu'elle n'estoit point contraire à la [Bollandus nous a donné la viedeS. foy,& qu'ainsi il importoit peu de qui Amais Evesque de Tiano. Le style sait

Fachtes-se elle fult. On croit que cette lettre ell affez voir qu'elle n'est pas ancienne d'anni la mesme que celle à Acace, dont on Mais outre estal'elle porte que la ville sostapione trouve un passage exté dans les extraits de Sorr estoit insecteu de l'Arianisme +1+11.

du Prestre Anastase. fous le Pontificat de Jule ;[ ce qui n'eff Facundus conteste ou la verité ou nullement croyable : & on peut encore 0-43 l'autorité de tout ce qu'on citoit du moins soutenir Jee qu'elle moute, que s 4.

Pape Jule, hors ce qu'on en trouve les habitans de la mesme ville voulu-dans le Concile d'Ephele. Leonce de rent alors chasser le Saint à cause des Byzance va plus loin, & affure gene- loix imperiales pour l'Arianisme; & le P.526.6.

NOTES SUR SAINT JULE PAPE;

chasserent effectivement après l'avoir nullement croyable, 'L'histoire de la 5 13/80.5 ropresque massacre, [ Ces loix n'eurent mort du Saint est aussi toute extraorjamais de force en Italie tant que Jule dinaire & fans apparence , foir dans vécut , parceque Constance n'en effoie l'Anonyme , soit encore plus dans pas alors le maiftre.} Luidolphe: & l'exemple de celle de

5. Jean l'Evangelifte, à laquelle on la NOTE IX.

Pont la pri

al 1.5 10.

compare , donne lieu de croire que ces Sur diverfes histoires de la vie de S. deux histoires sont du mesme genre . e'eft à dire qu'elles font toutes deux Severe de Ravenne. fausses & supposees.

Nous avons diverses histoires de Il pareift que Luidolplie avoit cre p. 1944la vie de Saint Severe de Ravenne, que S.Severe effoit mareyr, avant que dont celle que l'on croit estre la plus de s'en estre informé à Ravenne, & P-79-54 doiré celle que 1011 etne eure aprission 3 en estito marine à savenine ancienne, et le écrité dans le neuvieme quelques maryrologes lay dominent fiecle par Luidolphe Peclire, fur celencore ce itere ; ce qui vient peut-ellre 16 qu'il en avoit appris d'ant l'abbaye dels ce qu'or la confonda avec un autre Saint Severe marry; A Ravenue fous

qui est fans nom d'auteur paroitt écrite Maximien, dont on fait le premier de mian.p.an. par un moine du mesme lieu, dans le janvier, & dont on ne spaie rien autre aisFiorent. Xou XL siecle. Le temps de ces auteurs chose : c'est une difficulté dans laquelle rend leur recit affez peu confiderable; nous n'entrons pas. On en fait le pre-

& d'ailleurs ils ne raportent presque mier de sevrier. que des miracles qu'on auroit peine à NO TE X croire dans les auteurs les plus affurez. Sur S. Agapet & S. Marcellin de Pierre Damien, dont on a deux ser-Ramenne mons fur Saint Severe, est ausli trop

nouveau pour faire une autorité con-L'auteur anonyme de la vie de S. Bollet, feb.p. Severe dit qu'il succeda à S. Marcellin: fiderable ' [ Dieu a fait quelquefois connoifte & il paroit que c'oft une chose affez 1,40,10.

par des colombés cetux qu'il vouloi; bien établite par les monumens de élever à la dignité de l'epifopat, com l'Eglifé de Ravenne 'Ughellus veux Ughasa, r me Eufebe le raporte de Saint Fablen (espendant que S. Marcellin foir mort l'<sup>28</sup>, 285). Pape. 'Mais pour ce que pretend la des l'an 233, ayant succede à un Agapet-7.93.50. vie anonyme de S. Severe, que ce mi- il ne met qu'un feul Evefque entre luy racle avoit accoutume d'arriver dans & S. Severe, nommé encore Agapet > l'election des Evefques de Ravenne ; & il donne un troifieme Agapce pour [ ce n'est pas une chose aisée à croire , successeur à Saint Savere. Il ne donne mesme avec l'autorité de S. Pierre de aucune preuve de cestrois Agapets ,

Damien J'qu'on cite pour cela , & des l'que l'on ne peut neamooins recevoir peireures de Ravenne où l'on voir que que fur des preuves invincibles ; D'ol solit. 16'-2-5. Severe qui en éloit le 1.2' Evefque , landus paroit ne reconsoillre qu'un des la landus proit ne reconsoillre qu'un des la landus paroit ne la landus paroit ne la landus paroit ne reconsoillre qu'un des la la landus paroit ne reconsoillre qu'un des la landus paroit ne reconsoillre qu'u 0.846. estoit aussi le douzieme elu encette Agapet, qu'il place avant Marcellin,

maniere. Ughellus dit le treixieme : & mort neanmoins aprés l'an 337 y Ugh.tag. '& il ajoute qu'il avertit le peuple de parcequ'il mer en cette année là après ; triffas. 7771 ne se plus attendte que ce miracle arric Baronius, un Concile do Rome auquel 16771vaft aprés luy. ift après lity. On pretent qu'Agapet de Ravenne a 'Sa vie anonyme luy fait faire un affifté. [Mais nous croyons avoir mon-

mell, . feb.p. miracle à la mort de sa fille, quin'est tre dans la note a, que ce prezendu NOTES SUR SAINT TULE PAPE.

Salvaenset Concile sta aucum fondement. J Agra-tencore edië en vie lorfqu'Attila tavaper & Marrellin dont nous se davoni geoté ITaile (en 45.) et qui lint dire la 1945-75 sien autre chofé, font houste par la Bravinia que ce peut elter l'Evéque l'Egilfe an nombre des Saints , Agapet Germinien (envoye par Saine Loon la Lea-pai)le fizziment de mars, & Marcellin le (Confinationopten 415, de qui y ofton; <sup>18</sup>, <sup>18</sup>).

Fourquis on dis que S. Severe a pur vivre signar ever l'an 390. 2111.1. 8ksp. "La vie anonyme de S. Severe, d'apre pris l'irreption de quelques barbares", s'

14.7 s.m. ca Sairre et anciere pris irruption de querques baroates , se fain et lant un jour à l'autel, & (c e qu'on ne trouve pas neanmoint s'ethant un peu endormi, il fost vu enjavant la mort de Theodolo) pour celle me/me temps à Modene a affilter au diet Huns fous Artila, ou (et qui a plus fervice de Saint Geminien Evefque de d'apparence ) qu'il est mort dans le IV.

p.dap.paseprecte ville. 'La we de S. Gemistien dir fierle, de qu'on a attribué à fa vie la despuisa. la mefme chofe, 'mais cêt une piece procettion qu'il a obernue à fon preuqui a grand befoin de corrections; [kt plea après fa mort. 'Ughellus paroult eyen.pap.

diagne de Metaphrafte que d'une ve. l'aurece Prefa se ce. S. Amerous de digne de Metaphrafte que d'une ve. l'aurece Prefa se concel Jovinien » ritable hiftoire; outre qu'elle tombe [d'ob Bellandus conclud qu'il afet a-tia. frèpudat su une contradiction vifilée, vou-mort qu'aprest lan 3 ç s. & qu'ainfi S. de d'aire.

p.10973 6. lant J'que et Saine air elle Evelque du Severe a du vivre jusque vers l'an 390, p.10043 17. temps de Jovien en l'an 363, J'qu'il air [L'Eglife honore la memoire de Saine, 21-410.7-10].

en pour fuccetteur un dicipite de Saint Geminien le 3 e de janvier. Didier Roy
Ambroile, 9 uil fost mort avant Saint des Lombars (vers l'an 700 didier une.
Sever e, qu'elle reconnoit avoir da ville de fon nom, qui le vost encore 3 1-849-6
filté au Concile de Sardique (en Italy augustrativai dans le Florentin devers
449.7) d'en melme temps, qu'il at si

CONSTRUCTOR AND AND CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CHANCACAT

## NOTES SUR SAINT FRUMENCE.

Tour la page NOTE I. Framence n'a esté ordonné Evesque
Qu'il a ofté en Ethiopie vers l'an 500,
O en a ofté fais Evesque vers 330.
Metope qui mena S. Framence, encore
centant, dans les Indes, site ce voyage

occapitation pays four Confiantin a Se it ell fluvil des Rois d'Orient et qui ne peut avoir en cela par tous les historiens. Mr Val-elé avant l'an 3 a 5, Confiantin n'ayant lois foutient au concraire qu'il la faut ellé maifire de l'Orient, ni par confia mettre fous Conflance, & que Saint (quant connu de ces princes qu'il la in-

a a a a mi

NOTES SUR SAINT FRUMENCE.

de 323. Et il faut assurément mettre un re de Cedrene, & dire que Metrodore temps confiderable entre le voyage qui avoit fait le voyage des Indes vers de Merope & l'ordination de Saint l'an 100, en entretenoit Constance 17 Frumence.

ans aprés. & l'animoit à la guerre de [ Mais ces present apportez des Indes Perse par la sausse relation qu'il luy à Constantin, est un fait assez emba-saisoit des pays orientaux : car c'est à raffe: v. Conffantin more 61: & on n'en a peu prés ce que dit Ammien, Que s'il pas de meilleur auteur que Cedrene. ] y a trop foin de l'an 400 au regne de

Ammien qui pourroit le favorifer un Constance, il faudra ou distinguer deux peu, met ce qu'il en dit sous Constance, Metrodores qui ont sait le voyage des se'est à dite en 337 au psussolt. Que si Indes, ou avouer que Rusin a joint ennous ne mettons qu'en ce temps là le semble deux faits incompatibles , & voyage de Metrodore dans les Indes , ainfi qu'il s'est affurément trompé, foit S. Frumence ne pourra avoir esté fait en difant que le voyage de Merope a Evelque que vers l'an 370, comme il suivi celus de Metrodore, soit en metest affe de le conclure des principes tant l'ordination de S. Frumence au mesmes de M. Valois. Car selon que commencement de l'episcopat de S. les historiens en parlene, il ne pouvoit Athanase. En ce cas, nous aurons la guere avoir que dix ou douze ans liberté de rejetter celui que nous vouuand il alla aux Indes aprés le retour drons de ces deux points, & nous rede Metrodore , & ainfi vers l'an 340, retterons le premier parcequ'il est plus M falloit qu'il eust au moins pres de difficile à accorder avec la lettre de

trente ans lorfque le Roy d'Auxume Constance en l'an 356. ] luy confioit ses thresors. Aprés la mort Pour la page NOTEIL de ce prince, il gouverna le royaume

durant dix ans au moins, felon Ma
Valois: ainfi il ne pouvoit avoir moins

Applire de l'Ethiopie. de 40 ans quand il fut fait Evefque; & de 40 ans quand il lut fait Evelque; ce il faudra dire par confequent que ç'a Rufin voulant marquer le pays, où Rufin e.s. esté vers 370. Et cependant il l'estoit S. Frumence a porté la foy, l'appelle 1,144.1 constamment des l'annee 356. Il faut l'Inde ulterieure, & dit que c'effoit dire à peu pres la mesme chose selon entre la Parthe, & l'Inde citerieure Cedrene, puisqu'il veut que le raport pointe à l'Ethiope , mais beaucoup que Metrodore fit à Conffantin à son audell. [ Ainsi il place ce pays on dans

retour des Indes, ait cause la guerre de l'Arabie, ou plutost audessous vers le ce prince contre les Perfes: & la guerre Midi , c'est à dire dans la mer d'Ethione commença qu'en l'an 336. Mettant pie . Et certes de la maniere dont il par-mefine le voyage de Metrodore en l'an le , il ne paroift pas qu'il ait eu grande 425, Me Valois en a du conclure que connoiffance de tous ces pays , qui S. Frumence n'a esté ordonné qu'en estoient hors l'Empire Romain, non 355 au plustoft : & Constance parie de plus que la pluspart des anciens , à qui fon ordination en 356, comme d'une le nom des Indes fignificit tous les chose déja ancienne. J'Vous savez assu-pays qu'ils ne connoissoine pas vers rément, dit-il aux Princes d'Auxume, le Midi & l'Orient. Ainsi nous avons " & vous vous fouvenez que Frumence peu d'obligation de nous arrefter à ce

a esté établi dans l'episcopat par Atha-qu'il en dit, & beaucoup de liberté nase coupable de mille crimes. pour suivre les autres lumieres que I Il vaut done mieux Iaifer là l'histoi nous pourrons avoir fur ce foict.

NOTES SUR SAINT FRUMENCE.

Nous en trouverons apparemment fans difficulté , que Saint Frum-

Athanase les appelle, tyrans d'Auxu-Philip n.p. 119 me, qui est une ville considerable dans

l'Ethiopie,[au 10° ou 11° degré felon

Athap.1.p. Sanfon: J'& dans cesse services especial for participation of participation of the services of the

pouvoit manquer d'estre un homme la lettre de Constance marque deux fort celebre, pui sque Constance le con-Princes d'Auxume, Aïzan & Sazan.

pure & tres orthodoxe.

121-129

Toutes ces circonstances semblent S. Frumence avoit gouverné, serost trop claires pour ne nous pas perfuader mort avant l'an 3 16, & auroit eu fes ue I'ce Frumence est celui mesme que deux fils Aizan & Sazan pour succes-

faire disficulté de dire que le verstable moins embarasser sa narration . Nous lieu de son apostolat a esté Auxume avons cru devoir preserer ce dernier dans l'Ethiopie. Holftenius le confirme fentiment comme le plus fimple; ] 'ou- p.e.s. c.

dans ses notes sur le marcyrologe Ro-tre que Constance disane qu'Arzan & main, par le témoignage de quelques Sazan pouvoient se souvenir de l'or-Prestres Ethiopiens ou Abissins qui dination de S. Frumence, [ c'est une eftoient à Rome, lesquels reconnois-marque qu'ils regroient des le temps

NOTES SUR OSIUS.

Pour la page NOTEI 204. 5 4.

fieurs fois. [ On ne voit pas que jusque là il ait efté beaucoup connu: ce qui Sur le Concile d'Elvire . pourroit peuteftre donner lieu à quel-

Conc. t.t. p. . E Concile d'Elvire estoit celebre ques uns de croire que c'est une piece au 1X. fiecle, comme on le voir supposée par quesque imposteur sempar les auteurs, & mesme par les Con-blable à celui qui nous a inventé vers ciles de ce temps là qui le citent plu- le IX. Gecle les Decretales des anciens

L. 1. p. Bq .: 16. NOTE III Pour la page

Qu'il a gouverné l'Ethiopie font les Princes Aizan & Sazan .

Saint Athanafe, lié avec luy d'aminé, Rufin dit que le Roy [ d'Auxume ] Austre. c.s. Evesque d'Auxume en un pays fort laitia un fils, sous qui SFrumence eut 19.164. 2. eloigné de l'Empire. Ce Frumence ne la conduite des affaires. 'Cependant Ath. ap.a. p.

noissoit de si loin: & plus Constance [Comme nous supposons que Saint paroist douter de la pureté de sa soy , Frumence sut ordonné Evelque vers plus on peut s'assurer qu'elle estoit tres s'an 330, il se pourroit bien saire que le prince dont parle Rufin, & fous qui

Pipes. Mais nous ne voyons rien dans/montagne d'Elbire prés de Gernade ; ce qui nous refle de ce Concile qui don-l comme Menitoza le Toutient amplé-ne lieu dy Tougonente de la filcium intent dans l'ovavrage qu'il a fair fur ce Tout y convient au temps que l'Egilfe Concile. Et ce qu'il dit que prefque chioi encore dans la perfectuolm, o qui nue las Verdques que nous favons s'y ne faisoit que d'en sortir. La severité estre trouvez, estoient de la Betique de ses Canons ne sent nullement la ou des paysles plus proches, en est une nouveauté ni l'impolture; & il feroit grande preuve. Je croy mefme qu'il difficile de dire quel avantage les men-feroit aifé de justifier que Collioure teurs, ou les demons leurs peres, au- effoit alors cenfée des Gaules, & de roient pretendu tirer de cette supposi- la province Narbonoise. Nous avons tion. On ne peut douter qu'il ne se accourumé de dire Elvire en françois, soit fait ainsi divers reglemens dans au lieu d'Elbire qui approcheroit plus

beaucoup de provinces, qui n'one du latin, bien plus de difficulté fur le point padé à la polterité. J'Abondance Il y a bien plus de difficulté fur le d'Adramet, cite dans le Concile de temps de ce Concile. J'Le P. Morin Mercental. Carthage fous Gratus, le decret fair croit qu'il le faut mettre un peu avant 674, dans le Concile de la Byzacene contre l'an 250, & la perfecution de Dece . l'usure. [11 n'y arien de plus ordinaire après laquelle S.Cyprien, S. Corneille, que de voir des Conciles citez dont il & generalement tous les Evesques, ne nous refte rien: & les conjectures convintent qu'il falloit accorder la de ceux qui font les plus habiles à de-communion & l'Eucariftie à ceux qui viner,ne fauroient nous rendre aucune effoient tombez dans l'idolatrie, pourraison apparente pourquoi les uns se yu qu'ils eussent fait penitence. Et les font confervez julques à nous plutoft Novatiens ayant voulu foutenir une son tomestre judgier à nous putton poveraiente ayam, voolul toutenit inte que les autres. On ne peut pas dire disciplier concraire, is firetter rejettez mefine abfolument que le Connelle d' de touter Egglé. Ainfi, die le P. Morin, Elvire ait et llé inconnu judqu'au II. Xi, non ne pour per prérimer que les Prets fiercles ? Car dans celui de Sardique, d'Elvire , qui par leur peemier Canon Ollus dir que l'on avoit autrefois or-lexcluent de la communion, mefine à la

un laique qui estant dans une ville posterieurs à ce temps là, puisqu'ils se auroit passe trois dimanches sans se leroient declarez pour les Novatiens 1.1.p.773.b. trouver à l'affemblée de l'Eglife, 'C'est contre l'Eglife. mot à mot le 218 Canon d'Elvire of qui | Cette raison est assurément consideest l'unique endroir de l'antiquire où rable, & paroir d'aurant plus forte ,

April que auffique S. Martin de Brague, & apporte paroificnt affez foibles. ] Mr Conc. e.e. p. S.Hidore de Seville, ont ciré le Concile de l'Aubefpine dit que le Canon d'El- 347. c. d'Elvire [ au VI. ficcle. ] vire regarde ceux qui non sculement

donnéi de feparer de la communion mort, ceux qui auront idolatre, foient

Conc.t.1.p. Je croy que chacun convient affez avoient renoncé la foy, & estoient 1569, 1010 maintenant que le lieu verirable du tombez dans l'apostasse, mais avoient Concile n'est pas Illiberis, aujourd'hui encore facrifié. [ Et n'obligeoit-on pas Collioure dans le Routiillon, ruinee à facrifier tous ceux à qui on avoit fait dés le temps de Pline, & rétablie feu-renoncer la foy? Peut-on aussi pretenlement vers l'an 980, mais Miberris dre que ces perfonnes n'aient pas efté dans l'Andalousie, dont les reftes se admises à la communion par Saint conferent encore aujourd'hui sur la Cyprien? Il faudroit donc au moins

9. 637.

ajouter que le Caunn parle de ceux, des pafteurs. Ils peuvent, dit Baronius, Bas-301.5-13. qui avoient apoltafié d'eux mefines, avoir eu de justes raifons d'employer fans qu'on leur fift aucune violence: des medicamens plus forts : Car tout car les termes du Canon, ad templum ce qui se passoit alors n'est pas venu à idololatraturas accesseris, semblent nostre connoissance; se qui accusera marquer une chose toute volontaire. les Elus de Dieu ? [Quand mesme ils se Je ne scay si ce n'est point ce que M<sup>e</sup> seront trompez en cela comme homde l'Aubespine entend par le crime mes, il est certain que ne condannant de l'Aussipine entenn par le crime lies i i et cretain que ne cononannant d'apoltale; nais je voudrois qu'il fe jas le finitient deceux qui croyonet fut expliqué plus nettement .]

'Le Pere Alexandre pretend que le ne crompane pointe leien de la paix, & Canon ne refuie pas l'abfolution aox comme dit S. Cyprien, le facrement

idolatres, mais sculement l'Eucaristie, de l'unité Catholique, on ne pour roit & qu'ainsi il ne tombe point dans la pas les accuser d'estre tombez dans durêté de Novatien. [ Mais il nes'ac- l'herefie des Novatiens. ] Baronius a 5-45 corderoit pas pour cela avec le decret cru qu'ils avoient eu une severité exde S. Cyprien & des autres Evesques de traordinaire, & qu'ils avoient effec-son temps. Car on ne peut douter que twement refuse la communion aux ce decret n'accordas l'Eucaristie aossi-Tombez, sans restriction. Mais au lieu bien que l'absolotion. D'ailleurs je ne de les blasmer, il soutient que personne croy point qu'on puille montrer qu'on ne doit eftre affez hardi pour le faire, ait refusé l'Eucariftie dans l'anriquité & il se retracte de ce qu'il avoit parlé à ceux à qui l'on accordoit l'absolu-un peu librement de ces tres faints Pe-

tion, dont l'Eucaristie essoit regardée res, comme il les appelle. comme le seau & l'accomplissement.] [ Nous cherchois des solutions à Le P. Alexandre avoite au moins que l'argoment du Pere Morin, au lieu ces deux choses ne se separoient jamais des nous y rendre, parceque nous ne du temps de Saint Cyprien. 'Il s'érend voyons point que personne air ofé du temps de Saint Cypnen. Il sectend vyopais point que períonne air ole beastouep pour prouver que la com- foirre fon fientiment. Comme on lic munion dans le Concile d'Elvire est dans le Concile d'Elvire le nom de l'Eochatisse: [mais il nedit rien pour Valere de Saragoce, si celebre dans montrer que l'on accordast l'absolu- l'histoire de S. Vincent sons Diocktion à ceux à qui on refusoit, l'Euca- tien, & celui d'Ofius de Cordouë fait ie.] Evefque vers 195, cela paroift à cout Je ne sçay si le plus court n'est point le monde, une preuve convaincante, riftie.] d'avoirer avec luy, que mesme aprés le que ce Concile s'est temu vers la fin du decret par lequel on avoir accordé la troisieme siecle, quoy que le P. Morin

Evesques d'Espagne ont pu juger plus (ette raison.) Ton pretend aussi que Cencta, p.

à propos d'entranter quelques uns avec
plus de éverité, parcequ'il croyoient lede, marquez entre les Peres de ce qu'elle estoit plus utile à leurs Eglises, Concile, vivoient durant la persecu-'usant de la liberté qu'ont les Evesques tion de Diocletien. 'Liberte de Meridie possesses de regler les choses de la discipline, est nommé dans ce Concile, & dans felon qu'ils le trouvent plus avanta. celui d'Arles en l'an 314. Le Cardinal Bons, lin.L. geux au falut des ames que Dieu leur Bona mesme en relevant la force des C.1445-p.411. a confices, & dont ils doivent rendre preuves du P. Morin, comme s'il eust

Hift. Eccl. Tom YII.

paix & la communion aux Tombez , les ait pu dire pour amoiblir la force de

conte au fouverain juge & au Prince voulu le fuivre, met neanmoins le

NOTES SUR OSIUS

714. Concile prés de la fin du III. facte. l'années de Conflamin, mefine depais Cest. le fentiment de Mendoza, qui l'an 312 qu'il se fit Chrétien. Il semble le placeen l'an 300 01 301: [d. le P. mesime que si çavoit ellé auditord a prés Alexandre le fuit.] Ils se fondeux fur la persécution, il y auroit davantage de Conc.t.s.p. 9.1016. 0 4033,1033.

ce qu'ilest certain que Saint Valere est Canons pour regler la penitence des most banni dans la persecution de Tombez, comme dans les Conciles Diocletien, bien loin de l'Andalousse d'Ancyre & de Neocesarée . Ainsi il

n.u. a. in. Mais toute leur certitude est fondée me semble que l'opinion de Mendoza s'al si. 5 s' fur des relations que Bollandus regar- est plus probable que celle de Baronius BM. 195.5 10. de comme tres peu certaines, '& que qui met le Concile d'Elvire en 30 5. Et

Baronius a ignorées, ou meprifées, je ne voy pas qu'elle nous embaraffe [ Ainfi elles ne peuvent nous empef-dans aucune difficulté. On peut feulc-Carlin etter in particular nous souper, que S. mens s'etonner qu'Ofius fait Evefque Valerea furvécu à la perfecution, que depuis peu d'années, & non encore l'on peut croire avoir fini en l'an 305 Confesseur,] y foit nomme le second. Conc. 1, 1, 1, our l'Espagne, & s'est ensuite trouvé Mais on convient ce me semble, qu'il \*\*\* Elvire, foit qu'il fust banni vers ces ne faut nullement s'arrester à l'ordre quartiers là, soit en retournant de son que les manuscrits donnent aux Eves-

exil à Saragoce, foit par quelque autre ques dans les fouscriptions des Conoccasion que nous ignorons. Mais ce ciles. ] 'il yena où Ossus n'est mis que parque b. qui fait plus pour Mendoza, & ce l'ons

qu'il n'allegue pas neanmoins, ] 'celt 'll faut neanmoins remarquer que beancoup d'anciens martyrologes le Concile de Soiffons en l'an 853, 9-177-4.7.14

que beaccoup d'ancien martyrologe le Connel de Soliton en l'an § 19, det richere S. Valer de Many 1 2 coclappe cellul Elvier a el det term four l'acceptant mémor pur l'ancient constant de l'acceptant avant l'an 303. Car y ayant déja deux que confiance que Confiantin eust en Valeres Evesques de Saragoce, onn'en luy, il ne seroit nullement raisonnable peut admettre un troisieme que sur des de pretendre qu'il demeurast toujours à fa Cour, fans retourner à fon troupre uves convaincantes.

Du refte, je ne voy rien qui empefche peau. Ce qui est plus disficile, c'est qu'il de mettre le Concile vers l'an 300. Il estoit certainement en Orient l'an 324, paroist sait en un temps où les Chré-ll peut neanmoins avoir esté au Conriens avoient affez de liberté, puisqu'ils cile d'Elvire le 15 de may, auquel on estoient admis aux magistratures des marque qu'il se tint, estre allé de là villes, 6, 15, 16, puisqu'il y avoit des trouver Constantin, & avoir ausstoft eglises, 6, 36, & dans un temps nean-esté envoyé par luy en Egypte vers moins où le paganifoe regnoit, où il le mois d'aoust. Ainsi il ny a point y avoit des Contesseurs, c. 15, où il n'y d'impossibilité que le Concile d'Elvire avoit point de loy imperiale pour aba-ait esté tenu en l'an 324. La difference tre les idoles, e.66. Tout cela convient mesme que l'on remarque entre la dis-assez egalement au remps de Diocletien cipline établie par ce Concile, & ce avant la persecution, & auxpremieres qui a esté reglé par celui de Nicée, NOTES SUR OSIUS.

n'empesche point qu'Osius n'ait assisté plusieurs siecles. [Mais il faut pour Pour que s'instruction de la little pour l'action de la little pour l'altrigée l'autre en una né temps. Il clea n'avoir jamais lu ce Concile, ou ne fera mullement étrange qu'il air fair in avoir aucune connoissance de l'hif-creder ce qu'il avoir ordonné avec les toire ecclefastique.]

autres Evelques d'Epagne, aux raifons

& à l'autorité des Evelques d'Orient.

NOTE IL

Pour la page 116.17

La difficulté est de favoir si cette On quel semps Confrance manda Ofins epoque est affez établie sur deux ma-

nuscrits ] 'qu'on dit estre du IX. & du X. secle. On ajoute que quelques au-

Saint Athanase dit que Constance Ath. fol. p. tres portent qu'il est du mesme temps manda Ossus, & le retine un an entier que le Concile de Nicée. Et cela est à Sirmich. [Cette année se termine encore moins fort, eftant certain que affurément à la chure d'Ofius, I com-ectte date ne vient point de l'original, me il est aifé de le juger par la suite de L'autorité du Concile de Soissons S. Athanase; [& on verra qu'il tomba peut paroiître auis n'estre pas bien en 357. Ains Constance le sie venir à considerable à cause de l'eloignement Sirmich en 356. L'expression de Saint

du temps. ] Je pense mesme qu'on peut Athanase que Constance le manda, du cemps, Jip penne meme quo in fecti (mantane que Contactine in mantane) de declare Carrienn, en 311 ou 311s, les idonne toute lue de croire qu'il elle magilitats de les pontifies du provinces luy medine encette ville, ou au moins qui efforie Corrienn, navoien plus loriqu'ofissa servira à fa Cour. Cepenne qui les portural fànctine de Alarie dans on na pointe de marquest qu'il y ou carrienn qui les porturals fànctine de Alarie dans on na pointe de marquest qu'il y des depenfes pour les idoles. [ Ainfi il ait efté en ; 6, & les loixen cette ansemble qu'on peut conclure que l'epo- née la sont datées de Milan, Mais nous que de l'an 90 ou environ, el la plus n'en avons point depuis le 11 d'avril probable à ne regarder que le Concile jusques au 29 d'achabre, & il est aife en luy mefine, & que ceelle o 524 est qu'il qu'il pas passe à simile une partiede plus autorisse, mais non assez pour cetemps là. Car si Ammien ne le dit pus autontee; mais non auez pour (cremps 1s. Car't Ammien ne le dit kitre foy, & rout obliget d'érendre pas, fon hilloire el flort imparfairen jusque la l'episopat de S. Valere. Le P. Monn qu'i pretend qu'i O'foss n'a point affilé au Concile d'Elvire; bunni O'fus, & qu'il le fivenir enfuire P1864.

fouriens que nos freres om ordonné il y a quelque semps, SUPERIORI CONCILIO. [Et cestermes portent]

1018.4

A ICELES.P

NOTE EL Pose la page

affez à croire qu'Ofius avoit luy mef-'S. Arhamafe die feulement qu'Ofius Arb. fet. p. me affifté à ce Concile.] On affure que quelques hereriques confentit à communiquer avec Urface 141.6. de ces derniers temps font le Concile & Valent, [fans marquer jamais qu'il

d'Elvire posterieur à Constantin de cust riensigné contre la foy, ] 'Maissi Phob. p. 180.

de Sirmich.

eft certain que les Ariens se servoient Jil soutient que toute la longue histoire est certain que les artems le térvoient il industrie que toûte la nongue initionre du nom d'Offus el de l'Industrie de la mort d'Offus el de l'Industrie, refie: Et s Phébade qui regarde cette authon comme la plus (pécciude qu'ils aullequalifors, avoue le lair, & nedit allequalifors, avoue le lair, & nedit

No. de fin. de fenfeur de la vraie foy. 'S. Hilaire peut. [Mais pour nous, comme nous T-135-1-Cp.133.244 blaspheme ecrit par Ofius, 'la nouvel. paroles marquent for clairement tou-le impieté, que per Pfium proruperat. te l'histoire raportée ensuite dans les

is Conf. L. 1. it imprece, que per a puma presentant de l'imprece de qu'ain fi elles font de [Peut-on douter aprés cela qu'ai ne S. Isidore, ce que nous n'examinoris l'eust au moins fignee ? ] Welt.in Eury.

le formulaire sacrilege de Sirmich. que Saint Hidore, ou celui qui porte gna les formulaires de Sirmich , ear il Faustin , son témoignage n'est autre sont-4-0.13. ne s'explique pas d'avantage. Sozome-que celui de ces Luciferiens, & n'a que priseab. ne dit qu'il confentit à la suppression la mesne autorité.

de l'éposieur de de l'éposieur, Ec'est à dire à la seconde consession de Sirsnich, ] fans parler de Marcellin & de Fauftin Luciferiens, qui difent, p.34,

qu'il donna les mains à l'impiete, & [ Quelques uns croient que le traité de qu'il devint psevaricateur de la foy, S. Athanase sur sa retraite, sa seconde qu'il devint psevaricateur de la 109, 3 Guillean de la 109 de la 100 de la 1 feur Ofius. [Cen eft affez ce femble chute d'Ofius & de Libere, & qu'ainfa pour nous affurer qu'il aeffectivement ce qu'on y lit decet evenement y a effe tigné la seconde consession de Sirmich ajouté depuis S. Athanase mesme . F. la plus méchante de toutes, & qu'on S. Athanase notes 77 67 80: si cela eR, ne peut point dire que ce soit une ca-les eloges qu'il y donne à Osius, no lomnie repandue par les Ariens pour marquent le jugement favorable qu'il tromper le monde . 7

NOTE IV. Four la page 208, 5 p. Sur l'histoire de la mort travique d'Ofins .

Baronius rejette ce qu'on lit de la dans la seconde apologie, y a esté Conc. tet.p. Hidore . Mendoza veut que l'ouvrage fera mettre encore la mort d'Offus Throdifque Funde fes fucceffeurs ; & differer .]

point qu'ils imposafient à cet homme confession exitus erudelis sinovit. Men. p.1056a. il celebre qui avoit toujours este le doza explique cet endroit comme il parlant du fecond formulaire de Sir-aimons la verité plus qu'Osius, nous mich, l'appelle jensentiam Osii, le nous croyons obligez d'avouer que ces

pas ici, ce Saint a cru qu'Ofius effoit Vigile de Taple le joint auffi à Orface mort dans son peché. ] Pour ce qui est Bangard je 1.1.1.1.1.1.1.2.3. & aux autres impies qui avoient écrit du fond, comme il paroift affez visible

NOTE V. Pont la pag e Sur les eleges que S. Ashanase donne à Olins .

a fan de luy depuis fa chûte , que parcequ'il a cru les y devoir laisser. Nous verrons fur S. Athanafe qu'il y a en effet quelque lieu de croire que ce qui eft dit des fautes d'Offus & de Libere

more d'Offius dans le traité de Saint ayouté. Mais nous ne voyons pas qu'il Isidore de Seville sur les hommes il. y ait autant de sondement de le dire lustres; parce, die il, que c'est un faux des deux autres écrits. C'est ce qui nous foit de S. Isidore, mais corrompu par dés l'an 357, faus quoy on la pourroit

## NOTES SUR LA PERSECUTION

#### DE IULIEN L'APOSTAT.

Pour la page \$2 \$4 24

£ p.15.c.

108.c.d.

According to

NOTEL ahiera, [ c'eft à dire d'avoir afpiré à Qu'il a public dés l'an 361 set edits pour l'Empire . I'M. Valois dans ses notes Thâtea-p.-p. fur Theodoret, croit que ce peut estre l'an l'annuel peut estre l'annuel le mesme que Romain, dont cet histo-

I I temble necessaire de dire que Ju-lien n'osa pas publier d'abord qu'il portent l'histoire, & qui fut bannt fut Empereur, les edits par lesquels il comme Chrétien &c. [ Il semble plu-ordonna de sacrifier aux idoles, mais tost que ce dernier Romain, qui estoit qu'il attendit jusqu'au mois de mars encore jeune, ne fust qu'un simple Bollas.macs ou d'avril de l'an \$62,] 'puisque la vie soldat. Neanmoins on comprend affez

de Ballet Perfect al 1952 | purique la vie livata. Necamonino i Competent alize de S. Buille Perfect d'Auyre portre que fouvernt rout les gents éfèce, officiers cer olit du rétabilisment du pagnif. Pe surtes, fossit ad fains la Galacie un an el dars: de il-el-certain necroer qui Julica trois mois, I qui apparemment fe ter- fullot bien ails d'artribuer de crimes minert avec la vie de Julien au mois d'Exat à evez qu'il ne matératoir que de juin 363, ou lorsqu'on apprit sa mort parcequ'ils estoiene Chrétiens . Mais il eftoit fi visible que le Confesseur Roquelque temps aprés.

Mais d'autre part estant certain qu'il main avoit irrité sa colere par la conse declaroit payen dés devant la mort fession genereuse qu'il avoit faite du de Constance, & Libanius nous asiu- nom de J. C, qu'il n'y a point d'apparant que les temples estoiene ouverts rence qu'on luy ait pu imputer autre dés ce temps là dans la Grece &c., chose; & son histoire ne donne aucune V. Julien note 4. Il y a peu d'apparence ombre d'un homme accuse d'avoir af-

qu'il aix attendu quatre mois après la pirte à l'Empire. J'Le méne Mi Valois Amman-mort de Conflance à les faire ouvrir , raporte l'Infloire du Tribun Romain <sup>18</sup>, dans le refte de l'Empire. J'Ammein à celle de S. Juvenin de S. Maximin, marque en effet cet ordre comme l'une [qui n'à aucun raport à celle de Rodes premieres choses qu'il fit lorsqu'il main le Consesseur.]

se vitabsolu , & en état de le faire . [ il n'est pas impossible qu'on ait publié un peu plustard ces edits dans la Gala-Que Julien a défendu aux Chrétiens O cie, ou qu'il y ait quelque faute de chifre dans les actes de S. Bafile. ]

Por la gage NOTE IL 3,6,46

[ On ne voit pas bien si l'edit qui fait Si Romain le Confesseur esteit Tribun . la lettre 41 de Julien, désend aux Chrétiens l'étude des lettres. J 'Car cet edit Die, r n.p. ....

'Ammien raporte que Romain Tri-ett obfert, « Baronius fuppos e qui la permiere compagnie de ceux la leur défend pas. [ Mais il elt affez. qu'on appelloit Senarii, fut envoyé étrange Jque luy, & M. Valois enfuite, en exil par Julien fur la fin de 362, en aient conclu que Julien n'a point agitasse convictus quadam suis viribus sait dutout ce qu'il n'a pas sait par cet Xxxx in

NOTE III.

d'enfeiener & d'apprendre les

humanites.

Pour la page

194.5 2.

## 8 NOTES SUR LA PERSECUTION DE JULIEN.

plant photography of the control of

Amm. 1.3.3.5. care de ration fur Ammien. 3 (qui marque qu'il luy foit ordinaire de exprimer par deux fois certe défenfe faire aux affez mai, parcequ'il n'effoit pas latin,

Chrétient, de professer, & n'ajoute mais grec.]

Bounqu'en, point celle d'étailer. An moint céll Dovoissa allegue couve S. Ambroj. In 1814, voir ce que fingepé M. Yalous, se ve qu'il fe S. S. Serone, donc le premier ait and notes a le que de la companie de la compa

exclusifiques, d'une errore certaine.

Mais per fays punden s'i faut .

Juliur qu'Annuen ne dife que ce que i l'un qu'Annuen ne dife que ce que i leur a fuit de parter de la défende service, de ce auteur, d'un vente me gérire de l'un después de ce auteur, d'un vente me gérire de l'un después qu'en de l'un de

tice de pagiofine, i è auton. Carbo | râte effé, fo no la révare bien priorvée lugue ne pourrois parqueres aprise, calibilitats, et de la reception de la companie del la companie de la companie del la companie de la companie del la companie de la

NOTES SUR LA PERSECUTION DE JULIEN. ent que Julien défendit aux Neanmoins on voit bien par la fuite Chretiens l'étude des lettres; mais en-qu'aprés avoir dit un mot de Musoe core Rusin & S. Augustin qui ne par-en passant, il revient aussitost à Procloient que de ce qu'ils avoient vu, pour rese qui estoit son principal sujet, [ & ne rien dire des actes d'Arteme, [que que c'eft de luy que cet endroit fe doit Baronius eite toujours comme une entendre:] outre qu'il est certain d'ail. For 16x 6) 5picce fort authentique, & qui peuvent leurs par la chronique de S. Jerome, venir de Philostorge. Il n'ole pas acque Procrefe fit ce qu'Eunape dit en cufer encore de la mesme erreur Saint ce Jieu. Baronius Je prouve fort bien: Gregoire de Nazianze, qui cependant [ & il n'y a pas moyen d'en douter, n'est pas moins formel que les autres, ] quand melme il n'y auroit point de puisqu'il dit que les payens avoient faure dans ce que porte cette chroni-146.0 132.6. ait une loy qui excluoit les Chrétiens que, que Julien permit à Procrese, se des sciences humaines .[ Mais comme Christianes deceret. Mais selon toutes dans les endroits où il en parle parti- les apparences, il faut lire at Christiaculierement, il s'exprime non en un mardocerer. J'Cest ce que montre M.º Bles.ch.s.r. mot comme les historiens, mais en de Pontac & par la fuite de l'endroit, P-712-713orateur, & par une grande étendue de & par l'autorité des manuscrits. paroles; il peut donner davantage de lieu à douter de son sens lorsqu'on ne considere pas affez à quoy tendent les paurfaites d'Apronien contre les forsileges , ne regardent point les Chrétiens. toutes ses preuves & toutes ses invectives. Car elles feroient certainement Vol. - Lauf. CHES PROTORIE COLLAMORITHMEN, and compleyees, fielder reference to ground from the definede détudier Prefet de Rome par Julien en 563, 714-6123-16. Les lettres aussillation que de las residies. Les competibles our apporting contre grant aux austres. Cela familit trop long (ceas qui unitent de fornièges de de poissement de la competible de la compet a parie-), Ze d'aputer que le rettre [tondemer pour entr-) que cet auteur su-pa-parie-laisse freque de l'Abbé de Billi Tont imarque par la la perfeccion des Chié-1914-entre de de cette mainere. "Mi Fleurs tiens, parcequ'on les avoit autreion entre de de cette mainere. "Mi Fleurs tiens, parcequ'on les avoit autreion n helier point d'ilre que Jiellen défin-acteur de faire des instales par magie. de aux Christiens non feulement d'en-. Ce pretexte tellor fant doute bren feigner les lettres hamanier, ausit en e-graciale ence temps [3]. Se Aproxien core de les apprendre. n'estant parti de Syrie qu'en l'an 161, Prest la page les quatre ou cinq mois que Julien re-NOTE IV. gna depuis qu'il fut arrivé à Rome, ne Que Proerese a quitté sa chaire, parcequ'il effoit Chrétien . uy donnerent pas lieu de faire de Baronius cite d'Eunape, que Muso-marque la poursuite des societs com-Rate, 19-1819 Baronius cite d'Eunape, que nume marque sa possession de la faction de la company de l obligé de quitter sa chaire, parcequ'il vien & sous Valentinien.] passoit pour Chrétien: [ & il est cer-NOTE VL Pour la page tain qu'Eunape est affez erobataffe en cet endroit aussibien qu'en beaucoup d'autres, pour donner lieu de douter s'il parle de Musone ou de Procrese.] [Nous avons des actes de S. Jean &

215-52-

NOTES SUR LA PERSECUTION DE TULIEN:

S. Paul qui font affez celebres, & qu'on prefence; au lieu que depuis la mort de voir par le martyrologe de Bode avoir Condance, avant laquelle il n'avoir Einpénin effé crits avant le VIII. fiecle.] Ille garde de perfecuter les Chrétiens, il a font fuivis par les martyrologes du loquours été dans l'Orien.

des Ceits avant de Vita. 1642; In gedes de periceuter de Circums, il a finalisario del finiti pur les marryrologes du touposas telé dans Ofortes.

32. fiecte, 3C par le poeme que l'isour l'Our juiliferé davanzage le juggement.

32. fiecte, 3C par le poeme que l'isour l'Apparent de l'apparent de

Joeda. For institutionales, J purigui is semiotent in pulipart det inarrations, in examist, erits par un auteur contemporation, just il fiel fort probable J qu'un partiles de la main propre de Terentien, culier comme Gallician ait ellé deman. Illes de '& de la main propre de Terentien, culier comme Gallician ait ellé deman. Illes de survivales de la visual de la constant en la destancia de la constant en mariage, en l'acceptant de la visual de l'acceptant en le destancia de l'acceptant en l'acceptant de l'acceptant en l'acceptan

neße pieswen pasaconder avec les sin-traport à un foige qu'à une hillore, in il ceru d'actempa l'échet qu'altre veuil à disfégites militaire generators point dutont foutenir que cette piece que des capitaires X des foldats qui l'entre de l'en

in-131 moigrange, 3 & qu'on y ajonté divers [me elevez à de pina grandes, pourvu marce faire; Velon la franziè de ceux qu'uls fe fiftent Chretiens; Ellon, dis-je, qui ont mieux simé paraphrafer les confiderer routere excholes, nous pouhiblière des Saints, que l'ec contenter! vous enarquer 3 (put la vidoir rem-11de la fimplicité avre, laquelle elles [portés, à cequ'un pretend, par Gallican elloient écrites.

[Ani flour ce genous pouvous tret\* [cfl unc. thole existences contrained cere acts, etc.] or one or crue ges. [Li Thiother. Car les auteurs most ap- [Jan & S. Phall revisione et die maryn-presenter que la Perfeia fueret tougoist. [Comparison of the perfeia fuere tougoist. [Compariso

Aprés

NOTES SUR LA PERSECUTION DE JULIEN. 'Après la victoire fur les Perfes, di- [Il est encore plus ridicule de pre fent ces actes, un nombre infini de Sey- tendre ) que Gallican a le premier faie sur. 5 36 thes ayant occupé la Thrace, Gallican bastir une eglise dans Ostic, comme ces demanda la fille de Constantin en mariage, & on la luy promit avec le Con- eux melmes, puisque parlant d'une fulat, pourvu qu'il allast vaincre ces eglise de Saint Laurent que Galliean fit barbares. 'Il y aila, & se trouva d'a-aussi bastir, ils disent que la porte de bord affiegé par eux dans Philippople, la ville qui en eftoit proche, s'appelle & presque reduit à la derniere extre-encore aujourd'hui la porte de Saint mité. Il en vint neanmoins à bout , & Laurent Cette phrase n'est pas assurémité. Hen vien tentmonut à note; oci Limitum-vacue paines une pas autre de chemadre la pais de demadre la pais de de med na sautet contemporain. J. 6- foundrette à l'Empire. [On se voir] "lisportent que Julien défendée aux à- rin dans Philorien qui au realique arc. Abretiend de rin poldeter dans le Jacob de l'activité de la proport à cet, i Jaçue l'irreption de Tai-monde, [c que présonne n'a jamais l'altre de la Threte, donne parté Ze-dict, np un dire; Ilis pouteur que Julien 14- libet deut la Threte, donne parté Ze-dict, np un dire; Ilis pouteur que Julien 14fime. Elle n'eftoit que de 500 chevaux, estant mort, & Jovien qu'ils appellent c qui n'estoit pas pour asseger Phi-lippople. On a melme assez de peine fureist ouvertes, [comme si elles cussent a ajulter le raport de Zolime avec les este sermées auparavant : ce qui ne se meilleurs luftoriens: V. Conftantin & peut dire, furtout dans l'Occident : & 70. Mais le supposant pour vray, I pour l'Orient mesme, nous n'en troucette irruption elt arrivee, comme il vons rien dutout, hormis des exlifes le dit expressement, depuis la fonda- d'Antioche.] tion de Constantinople, [ qui fut com...

Pour ce qui est de S.Gallican que ces 6 somencée en 329, & dediée en 330, c'est actes difert avoir esté tué en Egypte
à dire l'année messe du Confulat de sous Julien à causé de la spy, [ nous Gallican , avant lequel neanmoins n'en trouvons rien autrepart, si ce n'est cela doit eftre arrivé, felon ces actes Jans les martyrologes du IX. fiecle, On voit par d'autres auteurs que l'in-rupcion des Taifales ne se doit point tendons pas pour cela qu'il n'y air mettre avant l'an 332. Il est visible point eu de S. Gallicao Martyr; mais · aussi que, selon ces actes, Constantin nous croyons pouvoir douter avec raiestoie à Rome devant & aprés cette fon de ce que nous ne lisons que dans guerre: l'ét au contraire il estoit à Con-stantinople, selon Zosime. sur. 25. jen. 9. 'Il faut encore, selon les actes, que S. 11 d'une personne de cette qualité n'eust 136-1 h. Helene ait vécu jusqu'en 3 30: \* & cela esté remarqué par aucun historien ni 17.9.564. pc s'accorde pas avec Theodoret, qui occlefialtique, ni profane. J'Anaftafe Ass.fc.14-p. dit qu'elle mourur peu aprés le voyage parle des liberalitez qu'un Gallican fit qu'elle avoit fait dans la Palestine à des eglises de Rome & d'Ostie. [vers l'an 347. On ne peut differer fa Les mesmes actes parlent fort am-sur.se. jun.p. mort jusqu'en 330, sans embrouiller plement d'une Constancie ou Constan. 111/41. beaucoup l'histoire de l'Eglise, puisque line fille de Confitantin, qui avoit con-le rappel d'Arius qui preceda toutes les facré à Dieu sa virginité étc. [Et cela

persecutions de S Athanase, suivit la seul suffit pour les faire rejetter par les mort de Constantine seur de Constan-personnes les plus habiles & les plus

tin,] laquelle ne mourut que quelque judicieuses, puisque cette Constancie

left entierement inconnue à tous les an-

Ruf.Liv.4.11.

temps aprés S.r. Helene.

p. 166,2.

NOTES SUR LA PERSECUTION DE JULIEN:

cions historiens. V. Confrantin most 18. 3 qu'elle remediast à toutes les faussetez Four la page NOTE VIL 152.5 21.

de cette piece. ] 'Nous avons un abre. Vinc. a. 1.14. gé des actes de Saint Donat dans Vin. c. 151-16-1-151cent de Beauvais. 'Adon décrit affez Ado,7, sugamplement fon histoire; & il est vist-

Que les alles de S. Gordien font fanx . Roll. 28. may, 'Les actes de S. Gordien fupposent ble qu'il l'a tirée de la mesme source. Rome,[ où il ne vint jamais. Aussi cela que Julien a esté Soudiacre.

les fait rejetter comme faux par une [ Tous ces auteurs, & Bede avant personne tres habile; ]'& oblige Bol-eux, donnent à S. Donat la qualité de P-557. b. landus à avouer qu'ils n'ont effe écrits martyr. ] Cependant les martyrologes Plot + 716. que long-remps aprés Julien. Il croit de Saint Jerome Juy donnent positiqu'on peut ajouter plus de foy à ce qui vement celle de Confesseur, 'aussi bien Thomp. 164. y est raporté des entretiens de S. Gor- que les quatre oraisons marquées pour dien, tiré peut-estre des actes originaux. La selle dans le missel Romain de Tho-

[ Mais ce peu-efire n'a aucun fonde-mafius, & qu'un autre ancien marty-Fin.p.737-1. ment. Il n'y a rien dans tous ces entre-rologe cité par Florentinius. On trou-a. tiens qui ait aucun caractere d'antiqui. ve aussi qu'en l'an 766, il y avoit dans té & de verké, on y en pourroit bien le pays de Luque une eglisé de Saint plus aisément trouver de contraires . Donat Evesque & Confesseur; & il y Toury marque une perfecution ouver. a bien de l'apparence que c'eft de l'E. te & generale, & un temps different vesque d'Arezzo. 'Florentinius vour .-

Aring-lipe. de celui de Julien . ] 'On a trouvé à que ce titre de Confesseur vienne de ce 23. p-117. C. Rome dans le cimetiere de S<sup>10</sup> Agnés , qu'on l'a confondu , dit-il , avec Saint l'epitaphe d'un Gordien deputé des Donat d'Evorée en Epire , parceque Gaules, & tué pour la foy avec tous ses Pierre des Noels les a mis tous deux le domelliques . V. S. Caffien note 1. 7 d'aouft. [ Mais on ne voit pas que d'autres aient mis ce jour là celui d'E-Pour la page

NOTE VIIL pire, & il n'y a aucun lieu d'accuser de Que Saint Donat d'Arezzo deit eftre cette confusion tant de monumens an-Confesseur. ] Ses actes mesmes por Viac B.1.14 regardé comme Confesseur, & ses alles comme fanx.

tene qu'aprés avoir efté mis en prifon 4.34. 1 554 "Baronias dit qu'on croit que les fieu Julien pres qu'ayer avoir été mis en prifon des de S. Donas d'Arezzo, qui font gi enfuire, à fit divern miracles mais dans Mombritians, on etté écteirs parour le faire marry, ils presendent Severin, qui fui le quatriene Everique que Quadratien le fit reprendre quel-d'Arezzo après luy. Assi ai Proco, que temps après, de luy fit trancher ja moit que l'úte cue été éctes par ce entle. Bar.y. sug.al

Severin, Jony a ajouté & corrompu [Sil faut mefine s'arrefter à ces actes; beaucoup de choles, & qu'en l'état il y a fujet de croire qu'il n'a vécu Bétaucoip de Contes, de quent exist p. 7 a 1955 to excess que n'a revo-que rota las revous, i fines trast fais pigne et connecercate de V. faccher rota définirée en mettant au commen. Cétatulas recoveur de railles en Tol. Administra-cement le non de Dochettera a lieu Cause, pour trouver l'argent de fide de cétal de Jalien: [mais outre qu'il qu'elle souit caché à casté d'une fautheir avoir soutreil pour faire et al court é deux-mais, de d'une fautheir avoir soutreil pour faire et al court é deux-mais, de d'une fautheir avoir soutreil pour faire et qu'elle souit caché à casté d'une

correction , il est difficile de croire qui troubloit alors la province . [ Or

NOTES SUR LA PERSECUTION DE JULIEN; neus ne voyons point dans l'histoire , Hilarin qui fut tué à coups de bust qu'il y ait eu de guerre en Tofcane & enterré à Oftie, Pierre des Noels Pende N.I.s. durant tout le IV, fieche, & jusques à la veut qu'il ait demeuré d'abord à Arez. descente de Radagaise en 406. Car on 20, & puis à Oftie où il fut marcyrizé

ne trouve pas meime que les guerres Ferrarius aime mieux commencer par verr.it.p.415civiles de Constantin contre Maxence, Ostie, & finir par Arezzo: [ mais tout de Nepotien, & de Constance contre cela ne s'accorde point avec leurs au-Magnence, aient trouble la Toscane . teurs: de sorte qu'il peut bien y avoir Et & penfe que dans ces fortes de guer- eu deux Hilarins, l'un à Arezzo, l'aures, l'argent du public eftoit affez en tre à Oftie. Pour croire qu'ils aient

fureté contre les rayages des foldats. I foutiert fous Julien, e'est de quoy nous Ughellus nous donne un grand acte, voudrions avoir d'autres preuves que Unhart Pr par lequel un Zenobe Tribun battize celles que l'on nous donne.] 411-654par S. Donat, donne à ce Saint quan-

tité de terres & d'eglifes. Mais il le P-154. Eraporce comme un exemple des pieces fuppofers , par lesquelles l'ambition ou l'avarice des uns, se jouoit de la

fimplicité des autres, [ sans craindre le Pelin , conservée dans l'Eglise de Brinjugement de la verité. ]

NOTE IX.

Embaras dans l'histoire de S. Hilarin: Qu'il pent y en avoir en deux. L'histoire de Saint Donat fait Saint en a donnée dans son Italie sacrée, Vinc. P. L. Laure

9 40

Fout la page NOTE X. 111-5 11.

Sur la méchante histoire de S. Pelin , Baronius cite une histoire de Saint Bare, det.f. de dont il estoit Evesque, & qu'on luy

avoit envoyée de là: mais il nous affure qu'elle est tres corrompue, [ Il est aile de le juger par l'abregé qu'en a fair Ferrarius p. 754, & encore micux

L'intorre de Saint Dobas san care le 18-29, p. 14-313, 'quoiqu'il y air moins de Ugh. 19 p.
6.36. p. 16-35. Vincent de Beauvais die qu'il fut en-faures que dans la copie qu'en a eue 4-2. terré auprès de la mesme ville . [ Mais Ferrarius . Elle est faite dans le temps Adon 7. aug. dit que ses so sont gar-qu'on méloit partout des bouts de dez à Ofite, où luy & Usuard mettent vers: je pense que c'estoit vers le X. siele 16 de miller un S. Hilarin tué sous cle. Si elle est du mesme auteur que Julien l'apollat à coups de battons , qui l'histoire des miracles du Saint qui y est aussice qu'on dit du moine d'Arez-est jointe, p. 31-39, elle n'a esté écrite p 19-205] & Ufuard qualific moine celui du qu'aprés l'an 1124.]

16 de juillet, [ il est bien aife de croire que S. Hilarin enterré d'abord à Arezavoir eu chez eux un S. Hilarin vivant

NOTE XL

Four la page 313-512 20 a depuis esté transferé à Ostie. Mais on voit que ceux d'Ostic ont pretendu Prefet des Gaules ait perfecuté . in p. & mort. ] 'Car les actes de S. Jean & 'Ce qui porte Baronius à croire que pet. stay tta,

S. Paul , qui valent à peu prés autant Salufte Prefet des Gaules , & Diofcore S. Paul, qu'estre à per fere autum source rece ocutier, ou connoce que qu'est de la Osan, dient que saimt fon Vieirre, ont perfecuté le Chré-fondienne fe retra à Olle four Conf-tens, éclé que S. Haira e affe, felon une saimt de la main dans la malion de S. Hafaira. Si, S-tenne, un terre cource ce Peter, partie par donc if fe un hofpetal, y de up faiteul ou contre un mederin normati Diol. c. avant de la conference de la confere

fortit d'Offie, 'fit aufli marryrizer S. qualité de medecin n'a guere de raport

NOTES SUR LA PERSECUTION DE TULIEN. avec celle de Vicaire: S. Hilaire pou-NOTE XIIL voit avoir d'autres fujets de plainter ns Alexandre martyr à Corimbe , contre Salufte, & on ne voit guere que Sai les Chrétiens aient fait des écrits conconfonds avec Saint Theodore d'Antioche . tre les magistrats payens qui persecutoient. Mais d'ailleurs au lieu que dans 'Le martyrologe Romain marque le Bar. 24. nor quelques editions on lit que S. Hilaire 14 novembre un Martyr fous Julien quesque centrette net que S'reinnet 124, novembre en restaty; note justice a certi, adverse Prefellum Saluflium dans l'Illyrie, favoir Sant Alexanter five coura Disferent, Mircus II;e, 20, matryrizà à Corinthe, Saluflio prefide. ad Prefellum, E en effet, S. Jerono Baronius cite pour cella Baucritie de euft dit dire naturellement adversity Grecs, E cest à dire le menologe de Cn-Saluftinm & Diefeerum. ]'La tradu- nifius, on cela fe trouve effectivement

Peur la page

tion greque diftingue auffi weit Zahr p. 919. 'Mais dans le gree il n'eft rien Men. p. 100 con, i'res name Amenipu, ce qui confirme die de Saint Alexandre , finon qu'il a 2,230.c. tout à fait la leçon de Miraus, J'Saint fouffert à Corinthe. L'histoire qui fuit, Jerome eitant cet ouvrage en un autre [ & dont on ne trouve qu'une ligne endroit, dit qu'il effoit écrit contre dans Canifius, Jeft de Saint Theodore Dioscose, sans parler du Preset Saluste, d'Antioche qui soustrit essectivement sous Julien & sous le Preset Saluste,

Four la page NOTE XIL appelle Saluftin dans les Ménées E dont Que la vie de Saim Eliphe ne pent faire Grece, Mamertin estant alors Prefet l'autorité ne s'étendoit point fur la d'autorité. l'Illyric. Ainsi il y a quelques lignes Ser. 16.00.p. Nous n'avons la vie de S. Eliphe d'oublices dans Canifius par la bévue écrite que par Rupert Abbé de Duitz, des copifies.] [ prés de Cologne, ] qui est mort selon NOTE XIV.

Pour la page Miraus p. 130, l'an 1137. Il compofa Difficultez, dans Philoforge fur la 164.617. certe histoire fur une premiere qui frame de Paneade. aveit esté faite long-temps auparavant, aver cute faite ong-centps appararanse cru in Flyfe fort fingle, se fans orne-ment. Mais it parofit que cette pre- J.C. qui choix à l'aneade, dit que com- 1-2-2-mère comboit, autilishe que celte que celle choix à l'aneade, dit que com- 1-2-2-mère comboit, autilishe que celle de me celle choix à l'air se à decouvert, le Rupert, dans la fause de quelques au-limon que les pluies amenoiere cou-

Rupert, dans la faute de quielques au l'itunon que les pluies amenciere cour tra achez, ne importine que Julian pert, vire pas pe al baté fur lesquelle elle factuate l'Egific loriquit ellore dans choir poée, é, qui en protrei l'inférie, produit de la commentation de l'activité de la commentation de justification de l'activité de la commentation de l'activité de declara course l'Egific autil-col qu'il cut effe produite Augustie ; lugisqu'il exqu'il es que les mincrès qu'il est ce qu'il cut dans fappoilé, on posurroit loirer part Parthe qui recoffice au pé-mettre le margire de S. Elphé dans le syar donné la curiotific de consolite mettre le margire de S. Elphé dans le syar donné la curiotific de consolite de la cut de la consolite de consolite le consolite le consolite le consolite le consolite le l'activité de consolite le consolite le consolite le consolite le consolite le l'activité de consolite le consolite le consolite le consolite le l'activité de consolite le consolite le consolite le l'activité de la consolite le consolite le l'activité de la consolite le la consolite le consolite le l'activité de la consolite le l'activité de l'activité de l'activité de la l'activité de la consolite le l'activité l'activité l'activité l'activité l'activité de la l'activité de la consolite l'activité de l'activi voyage que fit Julien en Allemagne ce que e'eftoit que cette fatue, on ofta p. 88.

Amm.l.31.p. Pan 160. I Mais il eft certain qu'il fai- la terre qui s'y effoit amaffer, & on foit encore exterieurement profession trouva l'inscription gravée sur la base : du Christianisme au commencement mais l'herbe qui y croissoit aupara-Bar. 160.5 275 de 361, & Baronius le reconnoist dans vant, ceffa de pouffer. Pour la statue, ses Annales à l'occasion de ce Saint on la transporta dans la facristie de

meime. l'eglife, afin de l'honorer comme elle

NOTES SUR LA PER SECUTION DE JULIEN. 725 meritoit, ibijarde non en luy ren- fon J'qu'on vent contefter fur cela la paredant aucunculte, ni aucune adoration, verité d'une histoire, autorisée par la puisqu'il n'est pas permis d'adorer ni tradition d'une Eglise, & reccui pour de l'airain, ni quelque autre matiere veritable par Eusèbe au commenceque ce foit; mais en la plaçant en un ment du IV. fiecle, 'par Saint Aftere passes. Jicu plus honorable, oc en donnant d'Amasce au commencement du V°, moyen de la venir voir avec plus de dont Photius nous a confervé les parocommodité, ce que beaucoup de per-les, par Sozemene & par Philostorge au fonnes faisoient, pour montrer l'amour milieu du mesme siecle, sans parler de qu'ils avoient pour celui qu'elle re-Rufin & de tant d'autres qui ont recent

presentoit. l'histoire d'Eusebe, ou qui mesme one Ce recit de Philostorge peut assez allegué cette histoire en partieulier . legitimement paroistre suspect: Car il [Pour le jugement que fait Philostorespiementen promiter (négérie; Car III | Chrus le segement que fair Pailobber, faut que ce equi il de fair artive aussi ged efficience qu'un deix au simpar Conflatent », s's yaur point d'appa. Le saus flateus, s'il ne s'accorde pas tout rence que depui loy prégius a rege de à flateure et le entiment de l'églie, ce apparent de la comment de l'accorde pas tout qu'un present la comment de l'accorde pas tout qu'un present la comment de l'accorde pas de l'accorde pas tout qu'un present la comment de l'accorde pas de l'accorde pas tout qu'un present la comment de l'accorde pas de l'a

febe qui l'avoit viie luy mesme, rémoi-Saints, & dont tous les disciples ne Albanas gne qu'elle effoit à la porre d'une mai-vouloient point entrer dans les bafille settient fon, & nou dans une facriftie: { & bien ques des Apoftres & des Martyrs.

loin de dire que depuis qu'on eut de-couvert sa base, l'herbe medicingle Si cette statui a ste afre par Maximin 364.5 17. on par Julien. 3 L.7.625.C. que Sozomene, que cette herbe fortoir

phifg.u.p.

de la base mesme. la base mesme. (Nous ne voyons aucun moyen de 'On pretend aussi qu'il ne pouvoit soutenir ) ce que dit S. Astere, que la raocci-repas y avoir d'infeription qui marquaît statué de noître Seigneur qui effoit à 1º450º, que c'effoit la statué de J.C., puisqu'Eu-Paneade, avoit esté enlevée des le sebe ne le dit point, & parle meime de temps de Maximin . [ Car Eusebe qui cela comme d'un brust incertain, fon-écrivoit après la mort de Maximin, extra comme som court mererina non-curvous apric is more on Marthin 1 addition to defer man solid 1/20 femon for extendible in mode in 1/20 femon for extendible in entire experience up on extra 2 femon for extendible in entire experience up on extra 2 femon for extendible in entire experience of 1/20 febb femon for extendible in entire experience of 1/20 febb femon for extendible extendible in entire experience of 1/20 febb femon femon visiblement rable & naturelle de fon cept 1 or [qu'il febblint à Paneade devant la qu'on so are great eans les infection audition de l'Homorrobies (; fem femon tions : & en fecond lieu, on peut remar- fi l'on pourroit dire que Maximin l'aquer que les auteurs le servent quel- voit fait enlever & cacher en quelque quefois de la mefine façon de parler , endroit ; où ayant enfune efté retrouen die, dans les choses qu'ils écrivent vée, on l'avoit raportée à Pancade. Il non comme douteuses, mais comme se pourroit faire qu'Eusebe l'eust viie certaines : Et l'on voit qu'en effet Euse- avant la persecution, & n'eust pas sces be s'en fert dans sout ce recit, quoiqu'il ce que Maximin en avoit fait; ou plu-y ait des choses dont il eftoir témoin toft qu'il euft negligé d'en parler, par-oculaire. De forte que c'est sans rai-leeque cela n'avoit pas eu de lieu. Mais

NOTES SUR LA PERSECUTION DE JULIEN'. quoy qu'on puiffe dire je ne voy pas mot il est visible qu'ils o'ont poiot pre-moyen d'accorder S. Astere avec Sozo-trendu se separer de sa communion ni mene & les autres, selon lesquels la le rejetter comme un Arien Cest sans fistue aefté vise de tout le monde jus- doute fur cela que [ l'Eglise greque Men. qu'à Julien, au lieu qu'il est clair que l'honore comme un Saint , & melme nitra-pair 5. Aftere a cru qu'on ne l'avoit point comme un martyr le 19 de mars, à la 774.6. vite depuis Maximin . Il est donc ce me teste de toos les autres dont elle fait ce vise depuis Maximin - Il casonin ex inc para la 'Quelques Latins des derniers Boll-7777.4|
famble absolument contraire à Euse-jour là 'Quelques Latins des derniers Boll-7777.4| Sozomene, faus parler de Philoftorge Baronius o'n pas cru le devoir faire, Bar. b.b. & des autres; & se ne croy pasqu'on voyant que ce Prelat avoie toujours puife prefumer que Sozonnene qui para jusques alors dans le parti des sende de Palettine, se trompe l'orsqu'il Aricas. Il avoit apporté en France des Arbetsja.p.

dit que Julien fit ofter la ftatue de J.C., l'an 345, un de leurs formulaires & mettre la sienne en sa place &c. le faire approuver de Constant. V. les [Ainfi je penfe qu'il faut avouer que S. Ariess § 36. 'Il figura la lettre de leut milfi-ap. 19.
Aftere un peu plus ancien que Sozo-conciliabule de Philippople en 347,
mene, mass qui vivote dans le Pont . '& fe trouva à celui de Sitniche en 351. fa. 1941. 1911. bien plus lom de Pancade, avoit efte Mais ce qui est encore plus fascheux, mal informé de ce qui y eftoit arrivé. ] c'eft qu'il composa la troisieme con-

NOTE XVL fetlion de Sirmich datée du 22 may 170.5.19. Comment il fant juger de Marc d'Arethuje. 358, qui eft à peo prés la mesme que

Comment if fast speer de Mare:

(Archesie:

(Cequi fait la difficulté for le juge
)77. Ainfi on ne peut douter que Bament qu'on doit pottre de Mare d'A.

(Se qui fait la difficulté for le juge
)77. Ainfi on ne peut douter que Bament qu'on doit pottre de Mare d'A. rethule, n'est pas tant la generolité en bles pour ne le point mettre dans le elle meime; ce font les eloges que marryrologe Romain. Quelque auto-S. Gregoire de Nazianze & Theodore: rité qu'ait S. Gregoire de Nazianze,il luy ont donnez. Car ces deux Peres, pouvoir n'eftre pas encore affez inftruit dont l'autorité est tres considerable en en l'attrée 363, dece qui s'estoit passe ce point, ne se contentent pas de rele- sous Constance, & du jugement qu'il ver fon action, comme on peut louer en falloit faire. On le voit par la males vertus exterieures des infideles & nière dont il parloit alors de ce Prince en on pa des hereriques, ] mais ils l'appellent moine, affez difficile à justifier, & afluy mefme un honsme admirable, % fez differentede celle dont il en a par-

Alla depuis. Il pooroit bien ne connoiftre falut beaucoup de payens, autant par & en ceasilen a du parler comme il l'exemple & par l'eclat de fa vie, que a fait. Il ne faut point s'éconner qu'il Nile, de la compara la lorce de la parole. Ils relevent a an en una point s'ectonire qui in Nile, de la compara la lorce de la parole. Ils relevent a an entraine l'hocolorte, qu'en ne voit parle, de la compara la lagelle, de la piece de point avoir (peu les fautes de Marc, de relevante de la compara de la le representant comme que la piece portoir plus à loiser qu'en un amazeur ardent de la vertu y com-loilaimer. Il ett certain qu'il disnoit à me un maiftre dans la veritable reli-creufer les fautes de ceux qui avoient

gion, '& comme un homme encore quelque chose de bon', comme on le plus venerable à toot le monde par sa voie par la maniere dont il parle des conduite que par fa vieilleffe . (Lu un ennemis de Saint Chryfoftome . )

Pour la page

NOTES SUR LA PERSECUTION DE JULIEN. 717

Broiss and se fi Anules ; creitjanqueure le g'auril Saint Eurly que
que Mare pous este est me les Anules ; creitjanqueure le g'auril Saint Eurly que
jes Arens, & cistre reina nas cache- Julien, de y code figurative în mercur

se Arens, & cistre reina nas cache- Julien, de y code figurative în mercur

se anules de la peu d'apparence, de l'en la Cedarie en Cappadece, mais four

parore une raino conditendes, qui l'empare d'Adunt, jeu pende pa que

te conclue que Saint Melec fit teuir libere dans S. Bolde, ne directiul que

Le Conclie que Saint Melec fit teuir libere dans S. Bolde, ne directiul que

l'antique de la fina de ja qu'app, le reconoditre, en reportenza l'ecitai
tandité da haefine province, se qu'app, le reconoditre, en reportenza l'ecitai
se de l'antique de l'antique de la grande de la sele de S. Euglifeye

\*\*Tabletja-\*\*

de l'antique d'artification la grande proveud oil d'apple le fais fiele de S. Euglifeye

ut le loifs d'infrariccion le foi yeur olo il elt parté de la fiete de S. Eupfique qui Pavour fin finaltrate. (C. et de l'est pai C. Cettre, "Blouleuty reprote ten ta-apriç, remandatique eur grament foit con l'enforte, d'en u autre finabble de t<sup>a</sup>jos remandatique eur grament foit con l'enforte, d'en u autre finabble de t<sup>a</sup>jos remandatique eur grament foit con l'enforte, a l'enforce de l'enf

statisprase, à cette affamblée. J'Rollandus répond jectivique ny present avoir foutier et du à cette objection d'une autre mainrier (morph d'Arier). Cles donne quelque (que nous ne reportron pas, parce- libre de crisir que c'el un meline. de la companie d

The part of the pa

Gregoire de Nazianze nous permette fait le o d'avril, on y voit les mefines (
NAZANIL), de fuivre ni cela cet auteur. I Tout circonfiances.

qu'il en dit nous portre le regarder principal de la confiance de

r. bp.s. comme un Evefque, '& illuy donne en un endroit la qualité de Pontife, 
Thotas, Ass. injus. Theodoret de Sozomene difent 
30th, Liste injus. Theodoret de Sozomene difent 
Salud, of finant.

p. dp.s. Comme un Evefque, '& illuy donne 
en un endroit la qualité de Pontife, 
Sur Phiffaire des Saints Mannel, 
Salud, of finant.

p. dp.s. Comme un Evefque, '& illuy donne 
en un endroit la qualité de Pontife, 
Sur Phiffaire des Saints Mannel, 
Salud, of finant.

Toust a page.

Toust a page.

NO TE XVIL

1976 to.

NO TE XVIL

1976 to.

Quil n'y a tae gi non Saint Englisque.

Marry rist à Cripate.

Page 3 Julien, qui estait pas soit.

Perfe 3 Julien, qui estait pas soite.

Perfe 3 Julien, qui estait pas soite.

[Les martyrologes grees & latins faire mourir avant que de partir de

NOTES SUR LA PERSECUTION DE JULIEN : Calcedoine, percequ'ils effoient Chré-|mostes originaux : Mais le prémier tiens. [ Une cruauté fi honteufe qui est mot de ces memoires me snee, ] est une peu croyable par elle mesene, l'est enco-fauset, le Roy de Perse s'appellant re moins sorsqu'on considere que ni S. alors aussi peu Baltan qu'Alamondare, Gregoire de Nazianze, ni aucun autre quoique les Ménées p. 128, le nomment ancien auteur, n'en a jamais accusé Ju-austi Baltan.]

Amm.Lasp. lien. ] Ammien qui marque diverses ambassades envoyées à Julien par des Princes étrangers, [ne dit rien de celle Sur celui qui avoit renversé l'autei de Perfe, qui eust esté beaucoup plus

P.108.C.

349.d.

NOTE XIX. 1754 4

de Cibele . considerable & plus importante que secol-pens toutes les autres. ] Socrate dit bien Elie de Crete dit que le Chrétien Nat. Rp. 412.

couler for stores, societies de ceixo.

autai brique plaine cloit edge à Anautai brique plaine cloit edge à Anautai brique plaine cloit edge à Ancorte, so il apoute que plainellement en avoir eu d'autre fondement , que
yon, ¡ (Ro non par qu'il les fin nouverir partoque Matre avoir abstu un auteil,
en violant le droit des gents. Il y a lincorte on voir que c'échoit un temple
en violant le droit des gents. Il y a lincorte on voir que c'échoit un temple
médic bite de l'Epparance que cere l'existe qu'il avoir demolt, non fous Juambassade J'n'essoit qu'une simple let-tre apportée peut-estre par des officiers avoit sait, mais sous Constance; outre Romains , [ pour demander la liberté qu'il ne paroift point que Marc ait d'envoyer des ambatiadeurs. V. Julien comparu devant Julien. Nous avons \$ 10. On ne voit guere trois freres, remarqué que S.Emilien à Dorostole, (car on pretend que ces trois Saints quelques autres à Mere en Phrygie, & l'estoient, ) envoyez ensemble en am- S. Eupsyque à Cesarée en Cappadoce, buffade; & fapor eunemi des Chré- avoient fait des actions femblables; tiens, n'estoit pas pour se servit d'eux mais il parosst qu'ils ont esté pugez par dans cet emploi, surrout à l'égard de d'autres que par Julien; si l'on ne veut Julien. Il y avoit assez de Perses dans ditre que Julien aprés les avoir condan-

l'Empire, foit chez le Prince Hor- nez, ait commis à ses Presets le Soin mifda , foit en d'autres endroits . I de les faire executer . Cela recevroit Constance en avoit transporté dans encore d'autres difficultez : & il est 07.3.9.233. la Thrace une ville entiere bien plus court de eroire que c'estoit Pour les actes de ces Saints, qui un Chrétien de Pessinonte mesme, qui Sur. 17-jun. p. augmentent la difficulté, en difant, n'est point connu d'ailleurs.)

auffi-bien que les Ménées 17. jung. 129, NOTE XX. que Julien leur fit fouffrir d'horribles 1714 33 Supplices, & en voulant que ce fuft la Sur les aftes de S. Bafile d'Ancy

feconde ambaifade envoyée de Perfe à 19844. Julien . Baronius avoue qu'on ne les [Les actes de Saint Basile Prestre peut soutenir, lorsqu'ils disent qu'Ala d'Ancyre , sont assez mal composez . ondare regnoit alors dans la Perfe. Le texte en est souvent fort obscur par Sun 17 jung. 'Le miracle qu'ils racontent estre arri-la faute ou de l'auteur qui parloit mal

véaprés la mort des Saints , [n'a nulle la langue greque ; ou de ses copiftes . apparence. Du refte ,ilsont tout à fait Les haranguesen sont affez longues , Bannylin d. l'air de Metaphrafte, ] a qui Baronius & bien pleines d'injures, Mais parni Alldesim p. & Surius les attribuent. 'Allatius en tout cela, il y aun certain caractere cite d'autres , faits, dit-il , fur des me-d'antiquité & de verité , qui fait que

NOTES SUR LA PERSECUTION DE JULIEN. hon seulement l'Bollandus, mais en quoique la Galacie & la Cappadoce fes, ] les croient eutierement legitimes, cela forme une idée affez bizarre, & où & écrits par un auteur contemporain. il est aifé de prefumer de la fausset [] [] Ils s'accordent fort bien avec l'histoi-

re du temps, & avec Sozomene qui parle affez amplement de ce Saint, Que es Saint peue avoir effé de la 175, 322. quoiqu'il ne disc rien de ce qui se passa selon les actes, entre l'Empereur &

luy. La longueur des discours se peut extremement broiillée sous Julien , excufer sur ce que le Saint estoit accou-par les differentes communions de tumé à parler. Mais je pense qu'il vaur Marcel, de Basile, & d'Athanase, qui mieux avoiler qu'ils sont de l'auteur s'en pretendoient tous Evesques, il ne

ce qu'il avoir entendu dire au Saint. munion eftoit S. Basile Prestre de cette Car il y en a plusieurs qui nont point Eglise. J'Sile Concile de 130. Evesques Rollas main adurément esté écrits sur le champ.]

'S. Basile y predie à Julien que son devant lequel il a défendu la vertité,

S. Basile y predie à Julien que son devant lequel il a défendu la vertité, corps ne seroit point enterre , 7%; " #1 Palestine , f est celui de Jerusalem en

enterre à Tarfe . ] Mais S. Gregoire de jamais abandonné fa communion . On 394-E. Nazianze dir avoir appris d'une per-fonne, que la terre l'avoit rejetté du léparé Marcel de leur communion dés tombean ; [ & ainsi la prophetie du l'an 336, ils n'avoient que faire de dé-Saint aura efté accomplie.

Bollandus a eu d'autres actes de S. disciple, de tenir des assemblées , 1 p. 180.5 to Basile, amplifiez sur ceux-ci, où on comme son histoire porte qu'ils si- thisez.lecc. raporte qu'il endura beaucoup de tour- rent : & Sozomene le confirme . [ Mais 14.9.614. mens à Ancyre, puis à Conftantinople, tout leur credit n'empefchant pas que & enfin à Cefaree en Cappadoce, où ces Marcel n'euft roujours fes partifans, actes difent qu'il fut dechiré par une il est bien aife de croire qu'ils tenoient lionne sous le juge Saturnin. Il crou aussi des assemblées. Er comme Saint qu'il a broùillé dans cette histoire S. Bassile pouvoit se signaler en cela, il ne Basile Prestre d'Ancyre avec un autre fera point étrange que le Concile de Saint de mesme nom dont les Grees Constantinople en 360, luy en ait fait

Hift. Eccl. Tom. VII.

font le deuxieme de janvier, '& dont des défenses particulieres. I L'auteur Boil 9-21-62-ils difent les mesmes choses qu'on voit des actes dit que le Saint avoit roujours dans ces actes. [ Je pense qu'on pour- passe pour un seditieux dans le temps roit bien croire auffique ce n'est qu'un de celui qui avoit comme criblé toute mesme Saint qu'on a mis à Cesarce ame Chretienne; ] c'est à dire sous parcequ'il y avoit peuteftre quelques Conftance. Cela marque parfaitement parties de ses reliques, & que le reste est bien un disciple de Marcel . Cette une addition des Grees. Deux Basiles condannation mesme que l'auteur des tous deux d'Ancyre, pris & tourmen- actes fait de Constance, ne convient tez de melne dans cette ville , morts guere à un disciple de l'Evelque Basile dans un mesme temps, tous deux sous qui avoit presque toujoursesté soutent un Gouverneur nommé Saturnin, par Constance, ni à une personne de la

NOTE XXL communion de Marcel d'Ancyre.

[Comme l'Eglife d'Ancyre eftoir des actes, qui aura mis en sa maniere paroist pas aife de dire de quelle com-

role; [ Cela paroult contraire à ce que l'an 335, il y abien de l'apparence qu'il nous trouvous dans l'histoire, qu'il sur effoit Prestre de Marcel, & qu'il n'a

fendre en l'an 160, à nostre Saint son

NOTES SUR LA PERSECUTION DE JULIEN. communion d'Athanafe qui avoit efte ajouté beaucoup de chofes à la verité. fax Evefque par l'autorité de ce Prin-C'eftoit une affez grande cruauté à ce. Il faut ajouter pour l'autorité des Julien de faire mourir un homme de aftes, que l'auteur en ne condannant cette qualité, & Theodoret ne manque Conftance que de cette maniere obscu- point de le luy reprocher. Mais il n'est re, nous donne un grand fujet de croire nullement probable ) qu'il luy air fair \$11.20.00.p. qu'il écrivoit dans le temps que le nom fouffrir tous les supplices raportez par de ce prince n'estoit point tout à fait ces actes; de il l'est encore moins, que 545-clieux, c'est à dire ou sous julien, sa sentence n'air porré aucre chose, ou sort peusprés. Si Bassile qui ne vou-lénon qu'il effoit Chrésien, sans parler as entrer en dispute contre Acce, ni de la mort de Gallus, dont Julien \$ 23. v. les Ariens § 90, estoit nostre Saint, selon ces actes mesmes l'avoit accuse il faudroit necessairement dire qu'il d'estre complice , 'ni du pillage du Amadano estoit de la communion de l'Evelque temple de Serapis, & des violences estimates Basile : mais il y a bien plus d'apparence exercées , à ce qu'on pretendoit contre 10,7,114. que c'est le grand S. Basile de Cefarée. les Alexandrins, dont il n'est rien dit Au refte, nous ne croyons point faire dans ces actes, non plus que des pour-tort à noître Saint, de montrer qu'il fuites des mesmes Alexandrins contre peut avoir efté disciple de Marcel ac-luy. 'Ce qui y est dit aussi qu'il futexe-sur-p. 177 \$17. cufé d'herefie durant fa vie & aprés cuté le 20 d'octobre, aprés tout ce qui \*\* samort . Car on peut voir sur le titre arriva touchant les reliques de Saint de cet Evelque qu'il a eu ses désenseurs Babylas & l'embrasement du temple aussibien que les ennemis, & que s'il de Daphné, f ne se peut aucunement y a des rasions pour le justifier, il y en soutenir, comme on le voit par l'histoi-

NOTE XXIL Teur la cone 181.5.44

SS. Exerne & Macaire.

a encore de plus fortes pour justifier re de Saint Athanase. J'M. T Valois veut Annu. La.p. les disciples. J excellens & tres utiles. Baronius auffi Barata fate Fames dans les altes & Arresse : Des les allegue fouvent , & les veut faire patter pour finceres & legitimes, It est nearmoirs obligé de reconnoistre Nous apprenons de Leo Allatius, qu'il y a des chofes à cotriger

qu'un moine nommé Jean a fait l'hif-'Ils parlent amplement d'Eugene & Sar.p. 118.5 toire d'Arteme Duc d'Egypte, en la Macaire Prestres d'Antioche, qu'ils 33-21-24tirant de Philostorge & de quelques disent avoir esté presentez à Julien des autres. [ Cette histoire n'est pas impri- le premier jour qu'il arriva à Antio-Boll-may, t.s. mee; J'& Bollandus ne l'a pas encore che, bannis à Oatis , & decapitez le pu recouvrer. [ Mais c'est apparem- vintieme de decembre, [ auquel leur Sur. sc. oft. p. mene fur cette piece qu'eft faite ] la jefte est marquée dans le martyrologe vie du melme Arteme que nous avons Romain à l'imitation des menologes All de Sim-p-au jourd hai dans Surius, 'compose, des Grocs . Mais ils se trompent de par Meraphraste. [Ce qui yest raporte mettre Ouss en Arabie, puisqu'il est de l'histoire Romaine, est assez exact, entre l'Egypte & la Libye. Aussi le quoiqu'il y air des fautes, & est prin-martyrologe qui met ces Saines en cipalement conforme aux extraits qui Arabie, ne parle point d'Oafis. Je ne nous restent de Philostorge. Pour ce pense pas non plus qu'on accorde 3 ce 5 24. qui regarde la personne d'Arteme, il que portent ces actes, que tous ceux est difficile de croire que ou Meta-qu'on envoyoit à Oasis, y mouvoient phraste, ou quelque autre, n'ait pas en moins d'un an, à cause de l'intemNOTES SUR LA PERSECUTION DE JULIEN. 11.

perie de Pari, Il flust transquere el les regardes romme de marryns, c'hier e prie de pari, Il flust transquere el les regardes romme de marryns, c'hier e prie de la flust de se les promotios en paris de la fluste el paris

quoy il faut pluroli leur donner la quaz-lmain, quotojul il air efile loisé par S. Grehé de Contellicurs que celle de Mart-lgoire de Nazianze, de par Theodorer; tyrs qui leur eft neamonius attribuée de qu'il foir honorie comme un Saint dans les tieres de ces menologes. Le par l'Egilig exeque. marryrologe Romain fair les actes | Je ne (143 %) in en aurois point afé

Inflorre dans des actes manuferies de d'Egypte, s'il avoit eu fur ce fijet les Patermaute; ce qu'il n'explique point. Ilumieres que nous en avois prefentement. Nous allons exposér ce qu'on en l'est pour l'est pour l'est per l'est pour d'un fair cell, au jugement des fectures que predict prime comme en peut d'un fair cell, au jugement des fectures que plut de le charge l'est pour d'un fair cell, au jugement des fectures que plut de l'est pour d'un fair cell, au jugement des fectures que plut de l'est pour de l'est p

Arien ou comme un Martyr. fans pretendre la prevenir ni rien de-[Ce n'est pas un petit embaras dans rerminer sur une difficulté de cette l'histoire de la perfecution de Julien, importante. I de favoir comment on doit juger de l'Hémble que la principale raison qui Thân Lice. diverses personnes que l'on trouve y sit condanner cet Arteme par Julien, avoir témoigné quelque zele pour le sut le zele qu'il avoit témoigné contre nom de J. C, & y avoir mesme enduré les idoles. Aussi Theodoret reproche la mort. Car il y a un courage humain fa mort à Julien: 'La chronique d'Ale. Chr. Alex p. qui peut fouffrir les flammes, & qui xandrie parle de luy avec honneur: "pa cependant n'est rien devant Dieu lorf. Tiglife greque l'honore comme un Men p. 140. qu'il n'est point fondé dans la charité, marry le 20 d'octobre, & mefine avec & cette divine veru ne le trouvepoint le citre de grand Marryy: elle en fair hors de la vraie foy & de l'Eglise Ca-solennellement l'office, '& elle y lit p. +15tholique. Or l'Arianisme estoit telle- pluseurs miracles saits par son interment repandu en ce remps là , qu'on a cession ; 'd'où l'on apprend que c'est part. bien de la peine à discerner ceux qui luy dont elle croit posseder le corps à estoient dans la croyance orthodoxe, Constantinople, dans une eglise qui Codini.C.p. de ceux qui estoient engagez dans cette parte son nom . [ Elle garde aussi ses 46.6. herefie, laquelle en niant la divinité actes écrits par Metaphrafte. Sa venede J. C, ruinoit le principal article de ration s'est enfin entendué insque dans noftre foy . Dans cette difficulté , la l'Eglife latine, & Baronius , fur l'aupieté nous porte sans doute à ne poiot torité des Grees, l'a mis dans le martyformer de foupçon contre ceux que rologe Romain.] l'Eglife honore, lorfque l'hittoire ne D'autre part cependant on voit qu'il laties, 10-p-nous apprend rien qui foit à leur defa-effoit rout à fair uni avec George [ ufur-

nous appeared treat qui nois a fauto eta-le electro tost a last un a sec-Cacorge (uturvantage. Mais prust ceux qu'on voit pateur du figer d'Alexandrei las Tains avoir etlè certainenent cagager. d'anni Arthandre, R'anintí on ne peut douter l'herefre, il femble que les principes qu'il ne commoniquat du moint avec de la foy ne nous petmettent point de [les Ariens, J'Effant un pour venu à Ta. \*\*01.4e.ms; 2.722.21]

un Escépice, difiar de ul line pouvoien pour montrer que Julien n'avoir poier pas prier varce les Ariens. (Mais ce qui toute et de docuert donc not le biolois. "I b'pri... el de plus fisiricas, s l'est qu'Amono parte bien d'une autre maniere de Eréquée d'Egype de tempé de Thoe. Marc d'Artenblé, q'oit a concre pour pible, '& qui voyoit tout ce qui fel luy les eloges de S. Gregoire de Napatiot en Egype de tempé de Conf.-ainare, s'à enaminois Brasinius n'a patiot en Egype de tempé de Conf.-ainare, s'à enaminois Brasinius n'a

paire, s. et al. worder boat of squared pairs in the great and congressed at his man, ed. it returnes of whree five, in our cruy doubt allowering and it is made and the present and the color of the pairs of the pa

F 48.5.

Article alloit fauiller parson pour Green nour gas et a Confiamtinopie la ciccherler Administ. I fine poor cells copped gaughe Article quil issee partie chercherler Administration i fine poor cells copped gaughe Article qui issee partie cherchonic Mais et allen pries real important pour sp., be Egific lattuse refet tren meep laux, and ant Egific, parcequiuncum des Reli-quodpera surtern modernes qui our faiur aux ny vossuler des reve la ye, Avy 1; les Gests, an stryagem requis less of adult transible en fagusaré da neza; 8 il del montréclorit per toccore imprimée.

Toronte infagusaré da neza; 8 il del montréclorit per toccore imprimée.

A criser la mort dans una villon qu'illa vecention de l'Egillé groupe, dont de l'estimate de l'estim

n Indian Tabliche a qualifie mettorier Arteria (agraf formation explore en les and alletteria, an Arteria, Audi etch particulterment) dans Tolier de Highlig gregore. Il fo alteria particulte and alteria particulte and an explore a particulte explore en les antiques a particulte en les que le monte para discon dem D'incis pour honourer le en ciervix, ¿ Co de laquelle viene fam | Due Arteria, mans vente originares and libit, que cu enfect en l'appear de la particulte de la particular de la particulte de la partic

Paramet Inc.

NOTES SUR LA PERSECUTION DE JULIEN. a vu long-temps dans les martyrolo-JS. Juventin futarreflé, l'arriva bientoft ges latins le nom de Prifcillien here- apres celle des fontaines , il est assez nafiarque, & l'on y voit encore celui de turel de mettre fon martyre le 5 de fep-Elon Contorga, qui ny est venu, tembre. ] 'Mais il n'est point marquesi felon toures les apparences, quede la ces deux pollutions se suivrem de bien 2-01-14-18-19 tradition des Pricellanistes.) De la prés. [Les Saints peuvent n'en avoir 7-16. Cold mainter dont Ammon & la viede se suivrement de la viede Dictine d'Aftorga, qui n'y est venu, tembre . ] 'Mais il n'est point marquess . b. trantion des Princusanies.) De in pues (Les autor peuven nen specie des maniere dont Ammon & la vivide S, parté que quelque temps aprécaju'elle Pacone en parlent, i let vifible qu'oni tut artivée; l'Ilis furens alizz long. Chry. L. p. ne le regardoic dant l'Egypeq ue con-l'emps en prifon ; [Et ainfi rien n'em-me un ennemi des Orrodoxes : [de pefche de differer leur mort julqu'au force qu'il est fort difficile de croire 25 janvier 161. Cela suivra davantage que les Catholiques, foit de Syrie, foit l'ordre de Theodoret, qui n'en parle de Constantinople, l'honorassent com-me un Martyr. Nous laissons à d'autres Daphné, l'arrivé le 22 d'octobre 262, Amm. Las. p. la decision de cette difficulté : mais [ quoiqu'on voie bien que Theodoret nons esperons qu'on nous pardonnera s'est peu attaché à l'ordre du temps, au si nous ne pouvons nous resoudre à moins dans ce qu'il raporte aprés avoir donner le titre de Saint & de Martyr parlé de S. Juventin & S. Maximin . à un homme qui selon des monumens On peut encore alleguer pour le 25 tres authentiques, a efté un cruel perfe-de janvier ] ce que dit S. Chry foftome, Chry. L. P. cuteur des Ortodoxes & de la divinité que durant qu'ils effoient en prifon les 488.c/4894. de JESUS CIRREST. Voilà l'idée que eglifes effoient fermées. Car Ammien Amm.p.391 l'Eglife Catholique d'Egypte en a eue remarque que Julien fit fermer la durant tout [ le fiecle ou il est mort. ] grande eglife d'Antioche aprés l'embrasement de l'idole de Daphné, c'est NOTE XXIV.

Tent's apper NOTE XXIV.

Minter prefer le x a d'ordone (Cela n'ett

Minter premi pre le x a d'ordone (Cela n'ett

Minter prefer le x a d'ordone (Cela n'ett

Minter premi pre le x a d'ordone (Cela n'ett)

Minter premi pre le x a d'ordone (Cela n'ett)

Minter premi pre le x a d'ordone (Cela n'ett)

Minter premi pre le x a d'ordone (Cela n'ett)

Minter premi p

main de celle de ce faint Evefque, ou la fuite des homelies de S. Chryfollo.

fort peu après, γρώω. [Mais il γι ame.] 'Car fa priniere homele fur La. Chryadha,
quelque difficulté pour favoir quand rare et fiste le deuxieme de junvier γ β<sup>Med.</sup>

and suitoir alors celle de S. Babylas, ] 'Re après avoir enonce préfiché deux k<sub>2</sub>ργ<sub>1/2</sub>
to. 'es Grees la faifant aupurd'hui le 4 autres fois pour continuer la medine

elles le fechrent ; [apparemment vers fefte ne le faisoit point le cinquieme Talart.lp. e. le mois de feptembre.] 'Si donc la pol-de feptembre, mais a unos de janvier. "Addres.lp. e. le mois de feptembre.] 'Si donc la pol-de feptembre, mais a unos de janvier."

Zzzz iij

NOTES SUR LA PERSECUTION DE JULIEN. ciscore à differer leur martyre jusqu'en par la suite d'Ammien, surent bannis l'an 363, si nous recevons l'opinion de lentre la mort du Duc Arteme, & celle Arms, a.p. Mt Valois, J qui veut que ces Saints de Gregoire d'Alexandrie, qui suivit anglished, foient de ces dix gardes que Libanius l'autre de bien prés, [c'est à dire dés le dit avoir conspiré contre Julien, qu'ils mois de juillet ou d'aoust en l'an 362.] haiffoient à cause du rétablissement de Pour la page NOTE XXV. l'idolatrie, & avoir refolu de le tuer 190. 5 .1. en un certain jour ; mais qui decouvri- Quel eft le Confesseur qui voulnt fouffrir dans tous fes membres. rent leur entreprise dans la chaleur Elie de Crete entend de S. Eufebe Naz. or. o. p. du vin. M. Valois apoute qu'ils furent punis avec beaucoup de moderation, de Samofattes et que Saint Gregoire de 41.4(45.0, dit que Romain & Vincent capitaines plaignit qu'on n'avoit pas dechire une de deux premieres compagnes des de sei jambes comme tout le refle de Eccuyers, Senziariaria, (du nombre foncorps. 1-Abbé de Billi repette ce n.p498.h. desquels les deux Saints estoient , I fu- sentiment , parce , dit-il , que l'histoire rent condannez, ayant efte convaincus nous apprend feulement que S. Eusebe d'avoir formé des desseins audessus de jut banns . [Cette objection auroit quelleurs forces. Libanius paroift mettre que force, fi l'hiltoire mettoit fon ban-cette conspiration des dix gardes, après nissement sous Julien; ce qui n'est pas. le Misopogon de Julien; fait au pluitoft Mais avec cela il ne faut pas croire fans à la fin de janvier 363. de grandes preuves, que les Evefques [ Il ne feroit point étrange que les aient effe traitez fous Julien cor payens eussent porté leurs calomnies le fut ce Consesseur. Et si cela estoit contre les Martyrs jusqu'à les vouloir arrivé à une personne aussi eclatante faire patter pour parricides de leur que S. Eusebe, il feroit difficile qu'on Prince. Neanmoins puisque S. Chry. n'en trouvast pas quelque preuve dans foltome & Theodoret n'en difent men tant d'endroits de l'histoire où il est en parlant de Saint Juventin, tout ce parle de luy. ] L'Abbé de Billi aime qu'allegue M. Valois ne nous peut pas donc mieux croire que Saint Gregoire qui airegue ai. Taino se nos estre parle de Theodore que Julien fit tour-ouction. ] 'Il l'embrouille encore da menter à Antioche le 12 octobre 362, vantage, en voulant qu'on raporte à [Ce fentiment a fans doute plus de

33. p. aa.s. cent,] 'qui autant qu'onen peut juger l'Abbé de Billi n'a point de certitude,

NOTES SUR LA PERSECUTION DE JULIEN.

auffi il ne femble pas qu'il y ait aucune que l'autorité de Philostorge, quelque rasson affez forte pour le rejetter ab- positive qu'elle sust. Mais Philostorge estant appuyé par une piece que nous avons tout fuset de croire bonne, & NOTE XXVL qui roule toute fur cela; nous fommes

your la page 191.6 12. Que le Comte Julien estoit encle

ce me femble obligez d'avoiter que maternel de l'Empereur. Theodoret & Sozomene n'ont point Chry.gent.t. 'S. Chrysoftome dit que le Comte marqué l'apostasse du Comte Julien, Julien eftoit oncle paternel de l'Empe- parcequ'ils l'ont ignorée.]

reur de mesme nom. [ Mais comme il NOTE XXVIII. ne se trouve pas Julien parmi les freres de Constantin, & que s'il l'eust Differens noms qu'on donne à Saint Theodoret.

Pour la page

391.5.19.

efté , il n'euft pas efté plus epargné par Constance que ceux qui avoient cette [Nous no trouvons que Sozomene ualité; il faut dire qu'il estoit frere de entre les anciens qui parle de S. Theo-Basiline femme de Jule Constance & doret, 11 l'appelle Gustieun selon l'e-Phile. 1.7. c. mere de Julien l'apostat ; l'évêt à direc dition de Geneve p. 3.41. e, Grof de uniterpart à de la marge de Christophorson & Canada, qu'il estoit oncle maternel de ce prin- selon la marge de Christophorson &

Amm.Las.p. ce, 'avunculus, comme l'appelle Am-felon la Tripareite de l'edition de Paris and places, mien : \*e equickembraffe par Baro-en : 162,92.5 mien : \*e equickembraffe par Baro-en : 162,79.5, 918 tops felo l'edition : \*Amss...an isius , \*b & par M.\* Valois . Ainfi il por-lè Amss...an toit e nom de fon pere Julien Prefet Open dans Nicephore 1.10 - 6.7, p.

du Pretoire, beaupere de Jule Constan- 12. s, & dans ses actes que nous allons examiner. ] Florus 13. mars, Pappelle Bollmire.t. ce, & ayeul de Julien l'apoftat. Theodoric . On lit auth Theodoric Pour la pag NOTE XXVII Qu'il est apostat comme son neven dorer dans l'Usuard de Molanus, & Theo-dorer dans l'Adon d'Anvers en 1612. 194. 5 49.

[ Siles actes de S. Theodorer font au 'Si c'ell luy que les plus anciens matty. Flor. p. pp. thentiques, comme nous efoctors le rologes marquent le 23 de mars, ils 1914. montrer dans la note 19, il est indubi- l'appellent ordinairement Theodore , table que Julien oncle de l'apostat quelquesois Theodorit ou Theodoret. zotto penars A-al. 1. + p. avoit efté Chrétien : ] 'car cela y eft re-[ On voit donc que le nom de Theodo- P-442.4.

peté plusieurs fois. On lit la mesme rit ou Theodoret, comme nous avons chose dans Philostorge 1.7. e. 10. p.96, accoutumé de le prononcer, est le plus Bat. 162. Jule. & dans les actes du Due Artemetirez autorife ; & il nous fert encore à diftin-C Gails Reacted a Due Attention and the Confession of the Confessi

derniere autorité. [Cela nous avoit qu'ainfi on ne peut pas dire eftre le Thatt. I.s.e. neanmoins paru peu appuyé, 3 par ce melme. 1 Pour la page

que Theodoret parlant conjointement de ce Julien, d'Elpide, & de Felix, dit NOTE XXIX. qu'on tenoit que les deux derniers Que les alles de Saint Theodores sons

avoient renonce à la foy, fan rien Sorth Serre ajouter de Julien , 'Sozomene dit auffi 'Le P. Mabillon dans le quatrieme Analitage. p.644.C. qu'il estoit extremement ennemi des tome de ses Analectes, nous a donné 127. Chretiens, fans marquer qu'il euft efté des actes de Saint Theodoret Preftre Chrètien . [ Le filence de ces deux au- d'Antioche fous Julien , [ qui fort citez reurs nousavoit, dis-je, paru plus fort par Molanus fur Ufuard 13.0%. & done

NOTES SUR LA PERSECUTION DE JULIEN: Adon a tiré quelques endroits. Mola-, dans son interrogatoire, si l'on n'y veut nus dans la premiere edition, dit qu'ils raporter ] l'endroit où il est dit qu'il Anal. e. p. estoient dans la Chartruse d'Amster- estoit redevable au fise. Mais l'avant "4" dam. ] 'La fin de ces actes porte qu'ils nié, on ne le presse point sur cela. [ Estont esté écrits par des personnes qui ce qu'il y avoit eu auparavant quelque estoient à Antioche dans le palais [de interrogatnire seeret où ce point avoit Julien,] & qui surent avec luy en Perse, esté éclairei ? Est-ce que l'auteur des in Persida, comme on lit dans le P. actes n'a point voulu méler ce qui re-Mabillon : [& dans les deux editions gardoit un argent sacré, mais perissa-pangrad no. de Molanus en 1 568 & 1 583, squoique ble, avec la cause de la soy) se voudans Baronius on ait mis in perfidia. drois avoir quelque chose de meilleur,
[Nous ne voyons rien qui nous empet-mais je ne voudrois pas sur cela rejetche de recevoir cette declaration, & de ter les actes. Nous avons vu , & nous regarder ces actes comme une piece allons voir encore quelques difficultez authentique & originale, hors quel- qu'on y peut remarquer, mais aufquelques fautes que les copiftes y ont faites, les il n'eft pas difficile de fatisfaire.] comme dans la date que nous allons 'Ils difent des parricularitez de la paris-Asal. L. + p. examiner, ] & dans ce qui y est dit mort de Julien l'apostat , [ que nousne d'abord de Julien, confugiens ad Eccle- lisons point autrepart.] fiam Antiochenfem Letteris fungebatur NOTE XXX. four la page officio. [ Le mot d'Antiochenfem ne fe peut soutenir: mais quelqu'un qui aura vui fouffere le 23 ollobre vu que tout le reste se raporte à Antio. \$95-5 40 A.B. 2.4.5 aure dans le cette . J'Le P. Rumart par ces mots : Hee que gefla funcired . Ilcroit qu'il faut lire Nécembienfem. Il famalum Dei Tresderim deima keine. y faut aussi changer deux ou trois fois lendas aprilis vera conscripsimus O'c. Conftantinus en Conftantius ; & le P. [ Molanus 2 3 oft. cite cet endroit , mais Ruinart l'a corrigé dans son edition il lit die 10. kal. novem. Cette date se Rumart Ta corrige dans lon control in il and 10, 42, 40, 400 . Cette cate to farum numerier, i Henro cito vol el gout rapporter an centa que to a Setz farum numerier, i Henro cito vol el gout rapporter an centa que to a Setz farum numerier de la control ticularifees ; la narration en est simple. ment à ce qu'a lu Molanus J& le 23 de Flor, p. 193. Il n'y a qu'un feul miracle p. 130, mar- marson trouve dans les martyrologes 194que par Adon 21.0%. & le reste de la de S. Jerome un S. Theodore Prestre piece paroift affez bon pour autorifer à Antioche. Florus qui l'appelle Boll mare, to cet endroit , auffbien que quelques pa- Theodorie , ajoute le mesme jour , aquisto. roles un peu dures qui s'y recontrent, qu'il eut la tefte tranchée sous Julien;

Theodorer ayantesté pris, au moms en autres martyrologes disent aussi que 444.6.

diabelo parti tuo Oc.

partie, au fujet de vales facrez, com- leclui dua 3 de mars fonfirir fous Julien, me ou le voir por Somonieue de parun I Les margroologes de Saint Jerone endroit de fensètes, [on ne trouve pas | pourroient s'entendre de Theodore le eependant qu'on Juy en ait dit un mot Confesieur, qui n'effoit pas Pretire du emps

[ & ainfi il faut l'entendre de celui

NOTES SUR LA PERSECUTION DE TULIEN. temps de Julien, mais qui peut l'avoir 22; [ ce qui se doit entendre de la nuit esté depuis & cela se pourroit d'autant du 11 au 11 Juisque le seu commença plus prefumer, qu'Ufuard qui met S. à minuit ou un peu après, medietate Theodoret le 23 d'octobre, met le 23 de noccis emensa. [ Ainfi le Comte Julien ADDODUCTE RE 3 OUCODOCAPICE E 3 OC PROSES FORMERS. LA NULL BE CONTE JUILIN 
THAT S. Theodore Prifter A minische, Juaru pu Chercher les vals facrez de 
Neamonin Rufin auteau de rout ce le 31, arrefter le meine pour S. Theodore, 
voel Fon façit de S. Theodore, no dit dorer, de le faire mourir le lendemainpoint qu'il ait ellé Prefère, & felon le Cela fe pourroit medine encore en 
tily cordinaire des marryvologes de S. Imercanz l'embrafement au temple que 
tily cordinaire des marryvologes de S. Imercanz l'embrafement au temple que Jerome, ce Theodore Preftre doit eftre la nuit du 11 au 15. Et ce qui justific promise a reconser Frentre doit entre is a most on a 2 as 2, as c. e. e. qui juitine plutoù nu Marty qu'un Considerur, que c'eft medine le vays temps du mar-Selon Sozomene, S. Theodorre peue le vere du Saine, J'est que le Conne pu. Anal.p.13.

voic télé martyraide la 3 de mars 155; llic ne rendit conce à l'Empereur des mais cela ne de peut delon fes actes, ni richeffes trouvées dans l'egitée que le Anal. 1.4-7. felon Theodoret. I'Car felon fes actes jour d'aprés qu'il l'eust fait mourir . il fut pris lorsque l'on cherchoit les Il est vray que le Preset Saluste après son la ce se There.l., c. 8, richeffes de l'eglife d'Antioche ; & avoit fait tourmenter Theodoret tout le #547, 548 \*\*Tallet Jac-Virchels de l'égliule d'Atlancée ), d'universaire déventaire au sondétée coule de la chaire de la septime de la contraine de l'apphof, (Paral le 1a octobre 93 à la qu'on délivrait ceux qui efficiere ne de la colonie 19 à la colonie 19 à qu'on délivrait ceux qui efficiere ne de la colonie 19 à la colonie 19 à la colonie 19 à l'acceptant de la colonie 19 à l'apphof de l'apphof de la colonie 19 à l'apphof de l'ap Ils difent encore que le lendemain du l'Empereur mefme, n'ait pu en faire marryre du Saint, le Comte Julien mourir un le 14. tomba dans la maladie dont il mourut; Il se rencontre neanmoins ici une [ ce qui s'accorde avec S. Chryfofto- difficulte; ] car Ammien dit que l'Em- Ammi. san (e qui récorde avec S. Chrysholo, difficulte) cur Ammien de que FEn. Annu. Lev.

Lev. Propries, me , l'Indocette, & Soommer, Joui percer un civit de voir foir membre de propries de l'acceptant de l'acc Act. M. p. 442. autre folemnité pareille. ] Dans un ma- lettam ... eum fibi justit exhiberi . [ Il nuscrit des actes il n'y a aucun sour semble donc qu'il y ait eu au moins marqué. [ Les mesmes raisons nous quelques jours entre l'ordre de sermer empeschent encore de nous arrester au l'eglise & le martyre du Saint. Je no Men. p.45. 6 de may , J'auquel les Grecs font me. Içay cependant s'il est necessaire de le moire d'un S. Theodoret d'Antioche; dire. Cat l'eglife ayant efté fermée le Boll 6, may. '& Bollandus l'entend de celui-ci. & Bollandus l'entend de celui-ci. 11, Saint Theodoret peut avoit tenu [ Il n'est pas difficile de mettre le mar-l'assemblée des le jout mesme, & avoit ryre de S. Theodoret le 23 d'octobre: ] este autitost deure & arreste.

Annul 22 p. 'car le temple de Daphné fut brulé le Mais je pense qu'on pourroit aussi Hift. Eccl. Tom. VII. Azzza

argetaf.

NOTES SUR LA PERSECUTION DE JULIEN.

diffinguer les choses d'une autre ma-difficulté importante, dit qu'il avoit niere, endifant que dés devant l'em-peut-eftre etie Thresorier lorsque l'ebrasement du temple, & peut-eftre glise servoit aux Catholiques, l'avant avant que l'Empereur fust venuà An-qu'ils se separassent des Ariens en l'ao tioche, le Comte Julien son oncle avoit 361, à cause de l'exil de S Melece & fait fermer l'eglise, ou plutost ] les egli- l'intrusion d'Euzoius; ] ou qu'il quitta

p. 11/50e.l. fes, comme il est porte dans la suite l'heresse dans son mareyre mesme. Le s.c.hp.60e.d. des actes, & dans Sozomene; I que dernier n'est pas aussi commun que le l'Empereur accorda ensuite aux Chré. pretend Barooius; & je ne sçay s'il setiens, ou plutoft aux Ariens, d'ou vrir roit aife d'accorder l'autre avec Sozola grande eglise, en laissant les aotres mene. Mais supposant que toutes les fermées ou toutes ou en partie, & qu'il eglifes furent fermées , rico ne nous la fit refermer après l'embrasement , empesche de dire que S. Theodoret comme nous l'apprenons d'Ammien estoit Thresorier & Prestre non de la & de Theodoret. Cela expliquera ce grande eglife, mais de celle des Meleque nous lifons dans la chronique de ciens ou des Euflathiens, qui effoient S. Jerome, que l'eghée fut fermée deux Orthodoxes; n'estant pas hors d'appa-

fois à Antioche. Cela expliqueraeo-rence que Julien voulust depouiller les sale-11. core ce que disent les actes de Saine Catholiques aussi bieo que les Ariens.] Theodoret, que le Comte Julien ma-

NOTE XXXL

Pour la page

198.5 pa.

lade, ayant prié foo neveu de faire ouvrir les eglises, il repondit : Ce n'eft

point moy qui les ait fait fermer . & x ne les ferai point ouvrir. [ Ce n'eft

Theodoret.

Nous trouvons cocore un autre avantage à prendre les chofes de cette ma- na contre la table facrée. Philostorge Philos. 1.74. niere. Car fi S. Theodoret eftoit Prestre attribue ce sacrilege à un quatrieme 10,p.98. & Thre forier de la grande eglise d'An-tioche, puisqu'il semble, selon Sozo-Felix, & qu'il ne nomme pasmene, qo'il euft la garde des vaitseaux facrez; il eftoit fans doute daos la communion d'Euzoius & des Ariens, qui Que ce Comre n'eft more qu'en l'an 363, tenoient alors la pluspart des eglises de

la ville, comme toute l'histoire nous 7 hdrel.je. en affure.] Et Theodoret le dit expref-fement de la grande egilie. [Il ne fera endroit, que Julien Conte et Orient 7 réducidence plus in Lini ni Martyr: & c'el effotto mor avant le transfort des reli-8 p.546.b.

375.5 30. Sur les impietez, du Comte Julien.

'La maniere dont S. Chryfoltome & Chry. gent moyen de l'accorder avec Ammien & [ donne lieu de croire qu'il profana les vases sacrez par ses excremens ; ] '& Thirt 1-1 e.
Theodoret dit expressement qu'il uri-

> NOTE XXXII. Penris rece

& apparemment en janvier . 'S. Chrysostome semble dire en un chry gent.

ce que nous ne pouvons dire, punque ques de S. Babylas "Mais en un autre 14.0141 p. fon nom se lit dans les plus anciens il dit que ce sur après la réponse d'A-510.hc. martyrologes attribuez à S. Jerome , pollon , & après l'embrasement de son où se ue croy pasqu'on trouve aucun temple, [ qui fuivit certainement ce de ceux dont on peot contester raison-transport. Aussi il faor necessairement nablement la catholicité & la fainte- le dire, felon les historiens ecclessasti-

bat 160.4100. ce . Baronius pour se tirer de cette ques: J'& nous avons encore plusieurs this; a.p.

NOTES SUR PERSECUTION DE JULIEN.

has upe Jaine. In you harde, depositere [passes on most de jouver \$9.1; A sail is Amyster, charlestoners, foir up the maladies nights of S. Chrysfdense powered bein Mayer, consone life that offer in 10 mer [e-plain], it does up at logic reference delayer, comme life that offer in 10 mer [e-plain], it does up at logic reference for the consoner life that offer in 10 mer [e-plain], it does up at logic reference for the consoner life that offer in 10 mer [e-plain] is discussed in 10 mer [e-plain]. A second that the consoner life that offer delay arbeiter les colons, loowed our surge coorer: Feglis' CAS. anaexed qui devoicer, et the recourse(Chrysferdense on marques pointer equil'

Col.Tachs. par fes officiers. J'Il y a une de ces lois la voit fait. ]

p. d. dacé de 56; - & Con voit en effer par Annales. Annaien qu'il ne mourat qu'aprés le premier pariver de cette amée l. ; (une le 15 Chr) fifthen.

nere de 5. Chr) fifthen.

maladic comme la firme pouvant aifirment avoir duré plus de deux mois.

Therefore dit que Jean fils de S. \*\* Thân. Lace

I findin mefine in mettre fa mort Phalle, fai fouront normin pour ethe version.

Catrala, in profes le mare pé, finone suolomelec à la faigniré applodispe, c'alle par sur per de mout arriter à la danc d'une loy qui ques una l'out entenda de l'epifoquet
ley et dardétec e pour l'alant les Code l'Antonies ol les melloir Pritters, c'a
de Julimen. (Mais la faute de cettel que floir propiement une rejlé poddente la violoni, pluifque la broit en de cettel que floir propiement une rejlé poddente la violoni, pluifque la broit en codo; les feccetions nels pluispes. D'alleurs
partir le t du méme mois i Codelfron (etcl. parcent applichage. D'alleurs
vett qu'un leu de p', idea men, moi [6] ("pluigle qu'un rivors viett qu'un four fort

", fell auer (Mars puidont lieut cor ; en deue le maringe, chôts for negie ; per, piet, pi

Julianisty, ou jule virit, y inside constructions of the promise premiere fois qu'après la 
annaya), au monde. 'Il pasofi aufii par la fuite mort de Plavien arrivée en qu'après la 
annaya), au monde. 'Il pasofi aufii par la fuite mort de Plavien arrivée no qu'ay. Se 
"Il d'Annien, que julien foite more à join ce qu'en dir Pallade, il ne pasofi 
Antioche lorfqu'il fit Aradius Rolfmus joint qu'on air fongé à mettre aucun 
Conte d'Orien à la place de fon on-jenen fi place.'

Cle Julien mort depuis peu .

Sie la mort de Felix Surintendan, Cleis e trouve en effet deru le meno codicas, Colinius (R. 1975).

Sie la mort de Felix Surintendan, logicia imprinte dans Confinus (R. 1975).

Chrystate, Saint Chrysostome dit que [Felix lle Baronius n'en avoit pas vu d'autre.] Surintendant mourur avant que d'a- Mais Fonginal gree imprimé en 1618 Menande, voir passé la portedu Palisis; Et il fem- ne le dit point, & ét tênts aux termes 1977 ble vouloir dire qu'il mourur avant de Theodoret, quoiqu'il les exprime

que d'avoir pa aller trouver Julien , mai. Le menologe d'Ughellus ne dit Ughapass.
pour luy rendre conte du pilluge de jiendutout du fils de Públic.
Ammila, p. [glide, 1/Ammin marque en cifet , NOTE XXV. Fourla Page

qu'il fut emporté tout d'un coup avant le Comet Julien; mais il femble que ç'ait efté fort peu avant luy, & feule-Les actes du martyre de S. Bonofe, Adish.p.65-; A A a a a il 740 NOTES SUR LA PERSECUTION DE JULIEN.

p,668.

que nous examinerom dans la note | que le P. D. Thierit Rainart nou 1 de, portent que tento parts quel le clonese, cout un groma aires verset de l'expertent par le control de l'expertent

Mais ce qui el certain, c'elt que S (come Julien, ell tout hia appure Bonoic n'a pas foutiert avant en touje n'Encholect, mais rècet le par pris par, et novembre, J' guilgue le Comet Ju l'es u'il fesser plus au face cept un les person de du extre, de titte attra l'Incodere a pris des abaces qu'il un commencée le s'a d'oblore. Ainsi le piere pour founsant neuel pour de l'uni peut de l'année de l'année de de le l'uni maissire, con pieus peut est duri cembre marque pour fa fette à la crée, forquières qu'on y let fur la maissire année, de de s'acts (m) 12 est à d'outaquoquel de Comes. Ainsi ca actes manières transpare de l'année s'acts (m) 12 est à d'outaquoquel de Comes. Ainsi ca actes manières de l'acts (m) 12 est à d'outaquoquel de Comes. Ainsi ca actes manières de l'acts (m) 12 est à d'outaquoquel de Comes. Ainsi ca actes manières de l'acts (m) 12 est à d'outaquoquel de Comes. Ainsi ca actes manières de l'acts (m) 12 est à d'outaquoquel de Comes. Ainsi ca actes manières de l'acts (m) est de l

Loqui pourrois eftes Saire Maximilien | On ne doir poire disbond efter furcorrapgion de S. Bonde, J. avequel poir de voir qu'on ordinone aux Saints 
que sairres, mais à Cestree, f. su lieu de derniter fur poire det tournement 
que Sainte faintier à Annaire de Contract de Contract 
pour sairres, mais à Cestree, f. su lieu de derniter fur poire des tournement 
que Saintier de fonfiert à Annaire de Collegar (2) el felle ne vevaloire perfon. Talentaire, 
parvier, naus avec des martyrs d'Afri-lee deun fes troupes qui rindatarili. Il 4\*493.

que se fains S. Mannaillien, Lee Grecellet vury nemonium qu'il fe contenting 
que se fains S. Mannaillien, Lee Grecellet vury nemonium qu'il fe contenting 
partier de la contract de la contract 
partier de la contract de la contract 
partier de la contra

ont peut-eltre fait une autre fois leur d'ordinaire de casser ceux quile refufétte le 20 de septembre. Mais je ne fossers: (mais comme il thois fort letrouve point dans Cansièurqu'ist eniger; si n'estour pas si uniforme das sa fassers aupurd'hou i.) secondaire. D'alleurs si parosit que les non ne prodeux Sains s'écloient gipnalez à en-

Peul la page NOTE XXXVI.

Sur les affet du messure Sains.

Avid 14.

Sur les affet du messure Sains.

Anifi ils meritoient la mort comme une punition selon Julien, & comme

Usi, 17 aug. Les actes de S. Bonofe & S. Maxi- une recompense selon Dieu. ] Les au- 9, 169, ac. M. p. 661, milien qui sont citez par Usuard, & tres qui furent martyrizez avec eux ,

NOTES SUR LA PERSECUTION DE JULIEN. [ pouvoient eftre dans le mesme cas: ] semble l'avoient en garde, ] 'avec les Aft.M.p.667. & il est certain au moins que les deux autres qui sont nommez Jovien & Herqui sont nommez dans leurs actes , culien ,estoient resolus de mourir plu-Ceftoient auffi des foldats. toft que de le faire. [ Cela fera encore

\$22.1.5.6.7.0. Nous pourrions ajouter ] 'que le plus aifé, nous voulons dite que Con-Comte Julien oncle de l'apoltat , & ftance ] 'avoit donné à chaque compa-1,664.2, apostat luy mesme, qui condanna les gnie un étendat de la Croix, qu'on Saints, eftoit encore plus ennemi des pouvoie aussi appeller Luharum : &

Chrétiens que son neveu, & qu'il ai-c'est à peu prés le sentiment du Pere moit à les persecuter jusques au sang. ] Ruinart Car ce que dit Sozomene, que Son. 1.5. c.17. Ad. M. p. Mais S. Boność fouffrit felon fes actes le Labarum effort le premier érendar lorsque ce Comte estoit déja dans la parmi les Romains, [ peut s'entendre maladie dont il mourut, '& dans la- de chaque compagnie où il me semble

quelle il tomba aprés avoir fait mou-qu'il y en avoit plusieurs. Il est plus rit S. Theodoret le 13 d'octobre 362, difficile d'expliquer Saint Gregoire de Or l'Empereur trouva fort mauvais Nazianze, J'qui dit que le Labarum Naz.or.3 p. qu'il l'eust fait moutir, & luy défen-conduisoit l'armée. [ Et neanmoins n'y 7540 dit de faire mourir à l'avenit aueun en pouvoit-il pas avoir un à la teste de Chrétien. [ Ainsi c'est ee qui fait une toute l'armée, & d'autres à la teste de difficulté confiderable , Pourroit-on chaque compagnie ? Enfin j'aimerois dire que dans la mauvaife humeur où mieux croire qu'il y a en cela quelque le mettoit sa maladie, il ne gardoit chose que nous ne savons pas assez, que point de mesure, croyant que son ne- de condanner sur cette raison une pieveu dans son ecour n'estoit pas fasché ce qui paroist tres bonne en bouucoup

qu'il le fift, pourvu qu'il ne parut pas de choies. ) qu'il en avoit receu un ordre particu-femme allast prier luy luy parle lier de l'Empereur, affez leger pour d'une maniere bien dure: Vade mifera vouloir tantoft une chose, & tantost ad ecclesiam erc. [ Mais cette durete une autreile c'est ce que marque appa-mesme, aussibien que tout le reste de remment l'ee qu'il dit; Aceps pergle. l'endroit, a bien plus l'air de la verité temut flammis vos exuram. que de l'impostute . On peut nean-

[ Le commandement qu'il fit aux moins eftre surpris de ce qu'il l'envoie Saints de changet le signe du Laba- à l'eglise en un remps où les eglises rum, c'est à dire d'en ofter la Croix, estoient sermées à Antioche . Mais embarasse encore. Car est-ce que Ju-quand elles l'eussent esté toutes, ce qui lien attendit un an à changer le Laba-pouvoit n'estre pas, les Chrétiens ne rum? Et comment euft-il fouffert le manquoient pas de s'affembler en quelfigne de la Croix & le nom de J. C. à que lieu pour prier &c. Et deflors ce la vue & à la tefte de ses troupes: Tout lieu estoit une eglisé. Car ce que Julien Eulv. Condi ce qu'on peut dire, J'e'eft qu'on voit vouloit, estoit qu'elle allast prier, & cliscosis, par Eufebe qu'il y avoit plusieurs éten-demander qu'on priast pour luy. Ello dats ou estoit la Croix , & un au moins le resule: & ce resus qui n'est point en chaque armée. [ Celui-ci pourroit d'une femme serapuleuse, mats d'une donc estre celui de l'armée d'Orient ame grande ; éclaitée , detachée de

apporté depuis peu à Antioche où on tout, est aussi faint que terrible. Elle ne l'avoit point encore change, sur-voyoit qu'il n'estoit point dutout contout parceque les deux Saints, qui ce verti, l'& qu'aprés avoit fait quelques hart la co-

NOTES SUR LA PERSECUTION DE JULIEN.

demarches par fits exhourations, com-le fait encore mattreen état pour eftre 10-41, me le raporte l'hochoret, il terrobnic batte, shoraure, ... Tomé silles, 10-41, toujours dans fon impiret, & conti-que ce fore d'eux feances différentes assuits à perfecuer les Saints, Eller-3-que from na pare en fine de diffique et voit donc garde d'alter demander la Ce feroit une grande finate ou de l'auguertifion de fon corps à cellui oull'iller ou du coull'iller ou du coulli l'autre du coulli l'ent ou du coulli l'eur o

guerino de fina comp à cetui qu'il leuro ou du copile. ]

"unuou par fin calurilièment. Elle II On ordonne de le hattre avec Saine to-L
euil pluvoit demande la guerinfon de Maximilien : de les afèces pouvent ,
fon nanc Et perutière le faibliquéelle qu'ouvepar trais phandus innatername.

fecret sou bien elle ne l'obiet faire, d'or. (Ce nétoit pourrant que la prevoyant l'arreft de Deu prosonec écon, mirre étui pour Maximilien, de la éctre luy, de croyane obligée de l'abanconde pour Bonné Elle. Ce que les afèce
domers à la paller. de de décèctioux s, or qu'ils vaoient de li

connect a la pilitor, a marte faire o fibert describurs , ou qu'ils avoient etle vour et s'ainné, da sangé, de a malé, marte dans quédepe faires precedes, ex éte, Célhoix une vaille exlamnie, di fairere battua à trais reprifes y Juiqui fimbloid devoir ettle déreitue par morsi insueu ce dermi de jui fimblois devoir ettle déreitue par morsi insueu ce dermi de jui fimblois devoir ettle déreitue par morsi insueu ce dermi de le temps de par ce que tous le monde [1] y a quelques faueres dans cer parriles, findsouri ve de la couditat de Christichus le assemm sonne marque d'es de dans les mont ve de la couditat de Christichus le assemm sonne marque d'es de dans les mont ve de la coudit de la colonne le l'initial déserte juigle parrill, l'ou prossphus viblement autième, ne laitier par l'ou înte dans ce destres, puerril de plus viblement autième, ne laitier par l'ou înte dans ce dermines, puerril de plus viblement autième, ne laitier par l'ou înte dans ce dermines, puerril de plus viblement autième, ne laitier par l'ou înte dans ce dermines, puerril de de l'applie de l'applie de l'applie de l'applie de l'applie par l'applie de proprie de l'applie de l'applie de l'applie de l'applie de partie de l'applie de l'applie de l'applie de proprie de l'applie de l'applie de l'applie de l'applie de proprie de l'applie de l'a

de fabilitet dans l'effert de quelques lori, ou bein, suilifyase dabors, uns qui ferment volontairement les puu à la plus vive luminer.] manque qui le pult mettre en colero.

Le Comte Julien dans fa procedure Il y a donc faute dars cet iraus. Ou contre les doux Saints, dit Syllams effect qu'il y auroit qu'il pe auroit qu'il pe aire qu'il y auroit qu'il que chofe

Amajar is Romofi ethola preferie. Led vonsilie 13 page luy avon medine deip parlé, de il Le Comte y luite parceit prefer ethola un sur respondar. Aindi je pond que [enl 1 la Escure finivante, de il y parke ce filosur liquide quin le fila espondare silva jusque et e qu'en fin procher plan prés pour Interroger! Second qui comme Préfer, l'ou justoit un prant nome arreit est la fellette. 3 partie même tre date plan presi qu'en la minen cet état plan qu'en presi presi

vraie. ]

Le juge après avoir fait battre Bo. fift une affaire auprès de l'Empereur. ]

mole, aprate illum ad plambatas Cr. Pour ce que le meline Second di Itala.

P. 645.C.

9.664

NOTES SUR LA PERSECUTION DE JULIEN. au Comte Julien, Tu seis quando videas dans les bons actes. Tout cet endroit a de ere two vermes exire , [ il veut dire quelque chose qui choque.] Les chaiqu'il ne pretend pas tomber dans les nes qui tombent à tous les prisonniers melines maux qu'il fouffroit depuis Chrétiens [ peuvent encore faire quel-qu'il avoit fait mourir S. Theodoret , que peine Mais il y a encore plus fuset & profané les vales facrez. On ne lit d'eltre furpris de ce qu'après tant de pas autrepart que ce Comte jettait des miracles, ] le juge dit à Bonofe: Quam e Anal tape vers par la bouche : I'mais on lit qu'il virtutem Dei tui offendis? Oc. rejettoit ses excremens,& que son ven- (On a peine aussi à comprendre la conduite d'un homme fage & raifonnable tre eftoit plein de vers. Hormikla vient melme exprés à la comme Second , J'qui fait jetter les p.645.4. prison demander les prieres des Saints : prestres dans la poix bossillante pour ll le fait comme un Chrétien le pour-voir s'ils en sortiront fains & saufs roit faire; & le texte porte expressé- comme les Martyrs. [Pourroit-on dire ment, Hermifda qui credidit O'e. [ Jene que les prestres mesmes pour conserver me fouviers pas d'avoir vu autrepart leur credit & l'honneur de leurs de-qu'il eust embrasse la soy: mais ayant mons, avoient conserei à cette epreuve vécu prés de quarante ans auprés de dans l'esperance de s'en tirer par quel-Constantin & de Constance, il est ailé que magie 3 'Un heretique proposa' à Bell-se mar, presides de le présente J MF Flouri dans Estre-lo. Pacons de passer ensemble le Nel à Bengaligé qu'il fair de ces actes, dit fans hessier pied, pour voir qui d'eux deux estoit qu'il estoit Chrécien. [ Sa qualicé, & plus agrenble à Dieu. [ Je pense qu'on l'avantage que Julien en esperoit tirer trouveroit d'autres exemples sembladans la guerre contre Sapor dont il bles . Avec cela les payens n'eparann a geerre course Sapor dont, illost a Avec exta let payors nêpar.

"Enclosi frete, posovore libon lay confer, guotar pas turp feeting : \$6. \*\*separ.\*\*

ver la liberté entiente de l'efterencom. Japori l'Embradement du tempfé de 1/4-5-4-4-1

On prefence la dereinter sadiore Dipholo; o ne nait le possifé de 1/4-5-4-4-1

Bonolé & Maximillon , fans parlet préviter à la quellon, pour favoir d'où d'aucun saure. Coprodates ou di datum festo. Coprodates di d la fuite, Hae eum audisfent smes qui souponnast point d'autres que les fuerant elesti, sjus imperso resisterant. Chretiens. V.S. Babylas. [Mais quoy Affurément ces Chrétiens n'eftoient qu'on puifle dire , il est assurément pas là comme spectateurs. I Le Comre difficile de se persuader que cette s'adresse ensuite à Jovien & à Hercu-action soit raisonnable, & par conse lien pour leur commander aussi de quent que Second l'ait faite. changer le Labarum. Il paroist donc Pour ce qui est donc du jugement difficile de douter qu'il n'y ait de l'im-general qu'on peut faire de ces actes, perfection dans les actes. en comparant ce qui y paroift de bon Mais ce qui nous fait plus de peine, ] avec ce qui y peut faire de la peine, il 'ce font let miracles qui y font en affez faut apparemment reconnoiftre qu'ils grand nombre, & quelques uns affez viennent d'un bon original dont nous etranges, 'comme ces lampes dans la n'avons que l'abregé ou l'extrait, fait prison qu'on ne pouvoit éteindre, & avec moins de jugement qu'il n'auroit la chaux vive qu'on fait éteindre sur effé à souhaiter, & avoier qu'il y a eux, [ ce qui n'est pas mesme aise à mesme lieu de craindre qu'on n'y ait

comprendre: & cela est accompagné ajouté diven miracles peu assurez. Ce-du cantique Benediilus d'e, tiré de la n'a pas empesché que le P. Ruinart l'Ecriture, ce qui est moins ordinaire n'ait cru les pouvoir mettre dans son

p.657.4.

p. 616.).

NOTES SUR LA PERSECUTION DE JULIEN. Fleuri,Lis f. recifeil; ] '& M.s Fleuri en a mis un] Pour la page NOTE XXXVIII. 84-30 affez long abrege dans fon histoire en omettant une partie des mitacles. Sur Sains Domice moine, marigr en [ Nous avons eru le devoir fuivre en Syrie. cela, & nous pouvoir fervir de ce que [On peut trouver quelque difference ces actes nous apprennent fur divers entre S. Domice dont parle la chronipoints de l'histoire.] que d'Alexandrie, & celui de Perfe que les Grees honorent le 7 d'aoust , 3 Pour la page NOTE XXXVIL parcequ'on dit que le premier mourusChr.Alp. s.i. 915-5 37lans fa caverne que Julien avoit fait Que c'eft en l'an 162 que les Juifs ont boucher , '& que l'autre y fut accable Meny supp vonlu rehaltir leur Temole. de pierres . [ Je ne sçay neanmoins fi 'S. Chryfostome met les efforts que cela doit suffire pour dire que ce n'est firent les Juifs pour rebastir leur Tem- pas un melme Saint , estant aife qu'on ple de Jerufalem, avant l'embrasement ait brouïillé quelque chosé dans les grant, p49,44 du temple d'Apollon à Dapharé, '& citronsfrances de leur mort. On peut eomme l'un des premiers effets de luy avoit jetté des pierres, & avoit Anm.l.3.p. la persecution de Julien. Neanmoins ensuite bouché sa caverne, sans se 217-Ammien le met clairement au com-mettre en peine s'il effoit vivant ou Sec. l. s.c. ao. mencement de l'an 363, '& Socrate dit mort. p.193.d que Julien donna les ordres du réta. Il y a bien d'autres differences entre bliffement du Temple, en partant pour l'un & l'autre, selon Baronius. J'Car Barib.L. marcher contre les Perses. [S.Gregoire dans le martyrologe Romain il a mis de Nazianze, Theodoret, & Sozomene celui du 7 d'aoust à Nisibe (au lieu que en parlent auffi immediatement avant celui de la chronique d'Alexandrie est 1841, 183,65. cette guerre. l'Baronius a suivi ce sen-dans le diocese de Cyr en Syrie: & il 1846, n.y. timent, & Godesroy commentateur de est aise de montrer par l'histoire, que Philoftorge, dit que c'est le commun Julien n'a jamais approché de Nisibe. & le veritable. [On pourroit peutestre Baronius a cru suivre en cela les Grecs, dire que Julien avoit donné aux Juifs parceque le menologe de Canifius potdés le milieu de l'an 362, l'ordre ou la re qu'il fut battire à Nitibe . Mais il permission de rebastir leur Temple ; peut avoir ensuire quité Nisbe, & les mais que comme il leur fallat du temps Ménées nous assurent qu'il la quitta. I pour le preparer à cette entreprise, & Baronias dit dans ses Annales que S. 1451 3amaifer les materiaux, ils ne le trou-Domice de Perle vine trouver Julien verent en état d'y travailler qu'en l'an à Nisibe, & luy fit de grands reproches 363 fur la fin de l'hiver: & que ce fut fur son apostasse, jusqu'à ce que Jusien en ce temps là que les miracles arrive- en colere le fit lapider. [ il ne eite point rent. 3 d'où il a ciré cette histoire, & je ne Lyches Nous ne nous sommes pas amusez la trouve point dans le menologe de à raporter ce que dit Philollorge, que Canifius: Cependant elle a du raport ] dans les demolitions qu'il fallut faire , avec ce que le menologe de Basile dit Boll mare, on trouva comme par miracle dans d'un S. Domice honoté le 23 de mars, mars, p. 4154 Bat. 1538 18 une cave l'Evangile de S. Jean. Bare. qu'on fat aulli martyr fous Julien . nius qui n'avoit vu ectte narration que Mais ce menologe dit qu'il eftoit de dans Nicephore, la laisse au jugement Phrygic, [ & non de Perse, ] & qu'il eut thife, s.r. des lecteurs, '& le commentateur de la telle tranchée. On ne dit point en Philoftorge la traite de fable. quel lieu,ni si Julien eut part à sa mort. Bollandus

NOTES SUR LA PERSECUTION DE JULIEN. may, 6.1-9. 17 Bollandus dir que celui du fertieme parlent affez amplement. Il pourroit anult actié moine dans la Paleftine. [Je mefine avoir efte quelque temps dans ne fay d'où il Ta pris, car cela n'eft la Paleftine, & eftere enfuite retiré au point dans les Ménées, quoiqu'ils en diocese de Cyr. ]

## 

NOTES SUR L'ABBE MUCE. Four la page NOTE L moins on l'a appellé Muce dans la tra-

S'il s'appelloit Muce on Patermuce.

duction françoise, ce que nous avons fuivi. ['Mr Bulteau dit, Mutius, ou,

desert, Erat quidam, dit-il, ante nos mene ne parle point de ce solitaire ; vir nevilissimus pater nemine Mutius : & melme tout ce qu'en dit Rufin n'eft p.457.4. dans un autre endroit, Videntes autem point traduit dans Pallade. ] p.461,a, parrem Mucium: & dans un troifieme ,

Ruf. v. F.c.o. 'COPRE'S parlant de celui qui comme l'on parle, Patermucius. [La NOTE IL

Cui respondisse server Patermutius . [ 1] semble luy donner le nom de Muce, & y ajouter par honneur le titre de Pere. 'M' du Pin parlant d'Ifaie, auteur Neanmoins Rosevide dans ses titres, de la regle qui porte son nom, ( car Assamoum Konevice dans se tires, us a rege qui pote soi moint, i cat dans se marges, & dans sa note 24,p, le ne voy point qu'il disc rin des 28, 488, suppose roujours qu'il s'appelloit homelies qu'on luy attribué, ) dit que Patermuer; & le nome de Patermuer; de le nome de Patermuer; de le nome de Patermuer; de la mode marge qui est le mesme, n'est pas extraords. Rusin & Pallade, & qu'ils appelloiene qui et ie meinte, n'et pas cutriordi.

Kunn ou rainaie, o qui is appendient dans le prenier enfrance (Egypec Operat dire aufi qui Abbé de Syrie. ] E ne fay ce qu'il dans le prenier endroit de Rufin, si entend par cette Syrie, o di în expaner sibtl qui une epithere, si în aurosi pointe Fantorite. Auroi-cal pris Syr & pas falla ymeetre usi-pa Rufin n'aurois [lafe door. Rufin parle dans les Vier pas ce famble touguars pinte en en si les Peres, i o. p. 4-69, pour une feule parle dans les Vier pas ce famble touguars pinte en en si les Peres, i o. p. 4-69, pour une feule parle dans les Vier pas ce famble touguars pinte en en si les Peres, i o. p. 4-69, pour une feule parle dans parle dans les Vier pas ce famble touguars pinte en en si les Peres, i o. p. 4-69, pour une feule parle dans parle dans parle dans parle dans parle dans les Vier parle dans les Viers parles parles dans les Viers parles pour les viers parles parl celui de Musius, comme il ne le fait perfonne : parcequ'il y a dans le tiere . pas dans les autres folitaires. Nean- De abbate Syra, Kaia Ce. 1

Sur faie auceur d'une regle. 'M' du Pin parlant d'Ifaie , auteur Du Pin,tap.

Pour la page

## 

NOTES SUR SAINT HILAIRE.

Four la page 111-5 4 Ouel est Fortunat auteur de la vie de S. Hilaire: En quel temps elle

784.5 4

qu'il foit aife de l'expliquer d'une autre maniere: ]'Et en effet, on met un P.7444 16. Pascence Evesque de Poitiers succesfeur immediat de Saint Hilaire. 'Ce p-790.5 s.

paraift avair esté écrite.

Fortunat dit mesme qu'il eust mieux

Nous avons une vie de S. Hilaire
valu prier S. Ambrosse d'écrire cette
vie,que de donner cet ordre à un flompareift avoir efté écrite. un nommé Fortunat, & adreffee à un me comme luy, qui n'en eftoit nulle-

Evelque nommé Pascence, qui avoit ment capable. esté nourri des son ensance aux pieds Neanmoins il est visible par cer en- 1 4 de S. Hilaire. [ Il femble donc que cet droit mesme, que S. Ambroise estoit Evelque avoit efte fon disciple, quoi mort alors, eni verba florebam. Fortu- ; t. Hift. Eccl. Tom. VII.

nisy apeule S Filiatre anapsiginosse natifical agric la moort de SFiliatre, as Secretarie. (So Mis et an on pilsu in Petite de des idiopte nomes fish, naucus apparence d'eltre de IV Kiefet : [Cela n's point d'apparence, se on a for port fon hidror, quoisqu'h) n'si tirover assense autorie ancienne de peurler pas de chois que l'on puille cette ver perentale écrite par S Juli ainter a dire failler (you na neumosi older onous priferons dans la more 1.8 de fort infeptives D'alleron à narra-). Ainfi il fore l'ocotecte de feveir que de fort infeptives D'alleron à narra-). Ainfi il fore l'ocotecte de feveir que de fort infeptives D'alleron à narra-). Ainfi il fore l'ocotecte de feveir que de fort infeptives D'alleron à narra-). Ainfi il fore l'ocotecte de feveir que feuilement du Coscile de Beateris, m'et Apris cela il importe affez peu de Savariné Africa, l'oce e qui le pail favoir de Formant el Celul qui a nell' à Millan entre S. Filiaire & Auscent: [Evrépue de Poisiers, ou m autre plan Er c'ell préspicte ou cequi y a de pril a juscine de quelques auntes.]. Pamousus

Er c'eft prefigue rout ce qu'il y a de plui ancien de quelques années. J'Baronius Bass, jas. L remarquable dans la wied e S.Hilaire. J femble quelquelois les diffiques re Pour le fecond livre qui est aufi [Nour convoire est dans Molamus et al. 18 de la convoire est de la convoir

d'un fortunat, & adretié à l'Erefque la si 8 de juiqua S. Fortunat Evefque p. Pafence & louvet l'Églié de l'orients, must fiaite aufflien que Verance ; 1 et certainement évrit long-templ mais moet avant S. Germain de Paris, 2 sprés la mort és Suite Hillaure, pau de (foot Verance a écrit la vie, & part emps après Cloris, du vivint d'un confiquent plus ancien que la y. Moisse de l'archive l'orient de l'archive l'avenue d'un confiquent plus ancien que la y. Moisse de l'archive la forte de l'archive la destre l'archive l'archive l'archive la destre l'archive l'archive la destre l'archive l'archive l'archive l'archive l'archive l'archive la destre l'archive l'arc

6.7424.2. 187 (6); c que ce le toix ceue 3 que mandiétro e tres gonos à viouseque par 19-10 cite S. Gogore de Tours ; vers Médire a tre group à protegie par 19-10 cite S. Gogore de Tours ; vers Médire à la me grier qui porte par 19-16-16 ; Venueze fortunat qui fant depart on mon de la Tourse, a Done de Medire de La mental del mental de la me

Gergoire de Tours la cire fan dire quil curres, far la Scienc, rion fleets sudefine en cloid i Patturer, de il ne manquéel Moula, environ la quinte listeate de guere quand il cire quelque covrigge Paris, de à dire de Sons. Mais les mar Veraines, qui el choir for ami parti-interes de course for i Gouvert affec caller, de manquez espretiment qu'il distincetes. De la masière dont on ten de la bry. Journal de la principation de la principation en contra de la principation en fait que requêre un peut de ferreire en Parace par quelque activa peut peut de la principation en fait que requêre un peut de ferreire en Parace par quelque activa peut peut de la principation de la principatio

dont l'Italie ethois alors ravagée.]

\*\*Tout la prise\*

NOTE II

Out S. Hillaire n'est point né dans deficience, ou mogret les records avoir de l'accept de l'acce

Que S. Hilaire n'est point né dans la trienne, ou montrer les progrès qu'il région Chréinnne. Faisoit luy messen dans cette religion. Teortunat autrur de la vie de Saineloù il avoit esté élevé. On die on'il

3.— Textume auteur de la vie de Salmelo II avoire ellé devé. On die qu'il Ni-lallaire, die que es som feque la gefaul rivante pas attende à concernir cas avec le laist, qu'il ne fits frampli des grands fordners de Dies, qu'il en le bereaux de des forenites en laist, qu'il ne de la Carlo, de la contra de l'accès, de contra pour que j. Ciquet la Gonde contras décet debis au partie de la contra del la contra de

Saint Augustin, nous paroillent aftez de Deu, paisque c'est Dieu meime qui formels pour le fentiment contraire.] se l'applique.

783.40 Trin.

78. Hillate dit que ces livres que les On n'a pas besoin d'autre réponse

730.510

S. Philaire dir que cen l'urcro que les!

On n'à pas befoin d'autre réponde justi étement par tendines work et à le come con docte que l'ex baint e, au par l'extre de l'extre d'extre d'extre

agui n'a encre e a ucute teinure de jamais qu'ali qu'ite l'entre du pagareligion, mai qui cherche ce qu'il eo mifine. (N'ell-ce pas affez le marquer, doit penfer.)

4.6. Cur qui aiment mieux faivre for. Chrittianifinet Car c'ell fuppoler qu'il truata, fonc obliges de dire que ce Saint jefloit dans une erreur opposée. Pour-

Bbbbb ;

roit.il dire qu'aprés avoir reflechi sur s'exprimer, mais qu'au contraire c'eft de Trin. I.s. ces paroles de l'Écriture . I'il embrassa de ces sciences dont ils estoient char-P-1-3-8 avec joie la doctrine de cette divine gez, quand ils sont venus à l'Eglise. religion, [ s'il l'avoit recrué dés son Il faut donc entendre par leur sortie enfance? Et est-il vraisemblable qu'on d'Egypte leur renoncement au paga-

ring, p. 15. h. puille entendre par là ] 'qu'il fe rejouise nifme . Er on ne peut pas dire ] qu'on ne d'avoir efté elevé dans cette religion? | lit dans aucun auteur que S. Optar air 'S. Jerome le joint avec S. Cyprien, efté engagé dans le paganisme, [ puis-& dit qu'ils ent paru dans le secle que S. Augustin le dit affez formelle-

comme de grands arbres qui font ment dans cerendroit.] entrez dans l'edifice de l'Eglife, 'On Hil.vir.B.p. avoire ce qui est incontestable, que S. Cyprien a efté longtemps engagé dans

Qu'il ne saveit pas parfaitement le gree .

Pour la pace

l'idolatrie . Mais il est clair , dit-on, que S. Jerome n'oblige pas à le croire de 'S. Jerome dit que S. Hilaire n'avoit Hier. ep. 144 S. Hilaire. On veur, dis-je, qu'il ne le qu'une legere connoiffance de la lan- P.114-C. joigne à Saint Cyprien, & qu'il ne les gue greque. On veur que ce foit parce. Hil vie. B.p. mpare ensemble, qu'en ce qu'ils ont que creyant que Saint Hilaire s'eftoit compare entennos, que so e que so sua que cosyam que Sante Faissute solicios efé bous deux de cor granda arbores; de frompée na quelques enfonsia, il rafiche, que co foir 1 caste de ceta qu'il dir par respect pour ce faine Evesfous, é ora qu'il nor parsa, non pes dans le raga-lepitere la faine su fau mellondore Préf-nifice, mais dans la fische, [Mais Sante] en, à qui il attribue co qu'il n'autori Cryrite na ledé un grand arbore dans ofe reprendre dans s'Altiquez-( Mais formats). le siecle, qu'autant qu'il a esté dans on avance cela sur des raisons qui ne le paganisme. N'a t-en pas raison de nous paroissent point recevables.) porter le mesme jugement de Saint 'On ne voit pas,dit-on, que cet Helio-e. Hilaire? ] Non, dit-on; & S, Jerome dore ait suivi le Saint dans son exil en Hillaire? Joon, die-mi, & S. Jecose foot an lawy is Sam daw oppose it; J. pour S. Hillaire, J. non pas Orient. [On n'en peut rien conclurre le paganifenc à l'Egiffe, mais le focle Toutes choses ne sont pas marquéer au Clergé, f ou plateft l'état feculier d'ans le détail. Et on se peut pas fur ce à l'état excéréalthque. Comme si les qu'on ne voit point une chose qui est a reun concentages. Comme i resign on the voir point une citore qui en Chrétiens laiques n'entroient pas auffin neanmoins trets possible, en nier une bien que les Écclesiastiques dans l'odi-autre qui est fondée sur une autorité men que ses execusatesques omns son-jamere qui est romet las une autorite fice de l'Eglife. Ces paroles ne fe peu-formelle & aufii confiderable qu'eft vent pas expliquer ainfi de S.Cyprica; l'etle de S. Jerome à l'égard de Saint C'eft un grand prejugé qu'elles ne peu-Hilaire. Elle ne depend point mesma vent pas non plus recevoir ce fens à de la raison sur laquelle on la nie . gard de S. Hilaire. ] Quand Heliodore n'aura pas fuivi S. Sainr Augustin le joint aussi avoc Hilaire, un autre aura pu luy rendre l'égard de S. Hilaire. ]

Saint Cyptien , Lactance , Victorin , & le melme fervice . ] a h.c.

Saint Opear; & die de tous ces grands 'On croit que S. Jerome n'a éctit que e. d. hommes, qu'ils sont fortis de l'Egypte S. Halaire ne savoit pas parfaitement chargea de depoitilles. 'Il est evident , le gree , que parceque les traductions dit.on, que ce Saint n'entend pas le qu'il a faites dans le livre des Synodes , Hil. vit. Bip. 15.6. paganisme par l'Egypte , mais la sue un pen embarasses, & d'un style sexuce du siecle . [. On ne prend pas qui n'est point aise ni naturel . [ C'en garde qu'ils ne foot point fortis des peut eftre une raison afiez bonne & feiences hamaines, a l'en peut ainsi affez forte. Et on ne la détruit point

NOTES SUR SAINT HILAIRE: en disant ] 'qu'il faut s'en prendre au on trouve cet écrit avec les mesmes imtemps où notre Saint écrivoit, parce- perfections dans tous les plus anciens qu'alors on ne eroyoit pas bien tradui-manuscrits. Pour la page re fi on ne rendoit mot pour mot & NOTE V. dans le meime ordre que l'original . (Savons nous mieux le caractere & le 443.47. genie du temps de S. Jerome, que S. Jerome mesme?] avant le moit de juin . Temps & imperfellien de la premiere l'accommencie à parlet du Concile request de S. Hélaire à Constance.

Le Rimini de la parlet du Concile Reminis de l'accommencie à parlet du Concile Reminis de l'accommencie 'S. Hilaire fut banni troisans avant Hil de fyn. p. Four la page 449.55 de Rimins, & quatre ans avant quece sellag. Sate 191672. Baronius met en l'an 355, la requelle Concile fult affemblé fur la fin de l'an Baronus met en la n 5 j. p. 10 topum.

de S. Hilaire à Confiance, qui com3 gg. Aimfi il ne peut avoir ellé bamai sac, p. 6 mmence pat ces mosts. Satingnifes naume
platard qu'en 5 f.Ce ne peut pes suffi
nau dr. [ Il n'en donne pat de raifon] avoir elle platford, puique plaien qui y
mais il femble que S. Hilaire aurois en
cup part, n'a ché fair Cefar qu'i la fin istad Cost. moist de liberte) 'à demander, comme de l'an 355, se noit venu en Francé que Lu-, sixà-n if fair par cette requelle, le rappeldere :

"libert Evelques qu'en avoit banné ; année. Saint Hillaire prend Julien à situat Cost.

"Saint Fillaire prend Julien à situat Cost." E'il euft luy mefine che de ce nombre, cemoin de l'injustice qu'on luy aut + p-hisane Quelquer uns pourroient peut-effre faite en le bannilane, & qui avoit ellé guffi fooder le fentiment de Baronius] judqu'à faire injure à ce Prince mefine. fut l'endroit où S. Hilaire parle de la Cela nous fait concevoir que Julien condannation de S. Eusche à Milan , cîtoit affez prés de Beziers où tout & où il die que cela s'elloie faie depuis cela se fie, c'est à dire qu'il estoit à peu .[Ce fondement ne feroit pas nean-Vienne, ]'où il paffa le commence. Anm.l.st.p. moins tout à fait folide . ] 'Car Saint ment de l'an 356, jufqu'à ce qu'il en 15fr.a.p. 6. Hilaite parlant dans son traité du Con-cile de Rimini, suit vers l'an 361, de de juin . ( Ainsi il faut mettre le Concile ce qui s'estoit fait dans celui d'Atles en de Beziets & le bannissement de Saint 353,dit que cela s'eftoit fait depuis peu, Hilaire, avant le mois de juin. Car dans le refte de l'année , Julien fut touqua proxime gefta funt. [Il est mefine à eraindre que la re-jours occupé en guerres du costé de acte ne soit non seulement impar-l'Allemagne, d'où il vint passer l'hifaice, comme on le reconsoilt, mais ver à Sens. ] austi brouillée avec quelque autre NOTE VL adConlla. écrit . Car la derniere partie, 'depuis Que Rhodane harm en l'an 356, estimation ce paroles Jam memin dubium est éc. Que Rhodane harm en l'an 356, estimation de l'annuel de l'a ou melme depuis celles-ci, Quis no videt, quis non intelligie ére, ne femble [Dans Sulpice Severe, dont nous pas liée avec la première. Elle ne s'a-titons l'histoire de Rhodane, nous dreffe jamais à Constance, l'ét mefine lisons felon l'edition d'Anvers en l'an p.119.7.4. elle parlede luy en troisieme personne : 1574] Rhodanium quoque & Defanum sulp.1.1.p.

Freques, puiquil met Anijimm, éd que fur la finde la na 177, l'puiqu'll 18 18 4 5 per dans la fuire i ne parle aufi que d'un la prie qu'ils avoient condamé la fec illude.

Dailleurs no vin qu'il mar que touc conde condition de Sirmich, l'faire jours d'oble sautres étouent Evedques; faulement vers le millien de la mefine & ainsi il est visible que ce Dofanum, année. V. les Ariens 9 68. Il ne peut pas ou & Defanum, doit marquer l'evef- auffi avoir receu ces lettres beaucoup ché de Rhodane. Ce nom a quelque plustard, l'puisque cette resistance des p. 1941. Le raport à Dolofanum & à Elofanum; car Évesques des Gaules à la confession de on sçait qu'Eluja, aujourd'hui Eause, Sirmich se savoit en Orient des devant

a esté autresois la metropole de la le Concile d'Ancyre, [ tenu en 158, troisseme Aquitaine. ] Mais Baronius quelque temps avant Pasque.] dit qu'il a trouvé Delofanum dans un NOTE VIII. our la page Carell.5.p. ancien manufcrit, 'ce qui se confirme beaucoup par ce que S. Hilaire adresse 445.5 R. Qu'il écrivit son livre des Synodes vers la fin de l'an 358. fon livre des Synodes, p. 123.2.he. aux

Evelques de la Germanie &c. & ex-'Saint Hilaire écrivit son livre des sul de syn,p. Narbanenfi pletibus & Clericis Dolos Synodes loríque les Evefques des Gau-124.2.4. fanis. Car cela marque tout ensemble les , mandez pour le Concile qu'on que cette Eglise se fignaloit par son ze- vouloit tenir à Nicomedie, estoient

he pour la 69°, et appliant, party of consideration of the control mettre de faux Evesques, aprés en des Ariens, que Constance ne prit le

avoir chasse les veritables . ] deffein de ces deux Conciles que sur 'S. Jerome & Rufin parlent de l'exil la fin de l'an 358. V. les Ariens \$76. Rier.chr.an. Ains de Rhodane, mais ne marquent point Ains le livre des Synodes ne peut pas fon Evesché. S. Jerome le point à Saint avoir esté écrit plustost. Cela parosit Paulin[banni vers la fin de l'an 353,] eucore] par ce qu'il y avoit trois ans parante.

& Rufin à ceux qui furent bannis dans que Saint Hilaire effoit exilé, & que le Concile de Milan en 355, ce que fait Saturnin estoit separé de la commu-Sulp.l.s.p. 4 V.164. Sulpice Severe mesme : 2 Mais puisque nion des Evesques de France ; [ ce qui felon ce dernier il fut foutenu par la s'eftoit fait comme nous avons vu ,au societé de S. Hilaire, [c'est une preuve Concile de Beziers vers le commencecertaine qu'il fut banni , comme ce ment de l'an 356.

Saint, enfuite du Concile de Beziers,
Il ne peut pas aussi l'avoir écrit
en 356. Nous parlerons furs. Eusébe plusfard que dans les premiers mois
de Verceil met 5, d'un Rotame qu'oni de l'an 359. J'eussíguil eroyoit encore papasa. trouve avoir figné une tres méchante que les Orientaux s'affembleroiene à

lettre dans le Concile de Milan. 1 Anevre : amis c'eftoit avant ou'on euft conclu que ce seroit à Scleucie. JOn di-Pour la pag NOTE VII. foit auffi alors qu'il n'y auroit dans le En quel temps S. Hilaire recent les Concile que deux ou trois Everques lettres des Evefque de France, de chaque province des Gaules: [& les

[ S. Hilaire ne peut pas avoir receu les derniers ordres obligerent generalelettres des Everques de France plustoft ment tous les Everques d'y your. C'est

Bar. 15t 4 12, ce qui nous porte à croire, avec Baro- lon cette lettre, n'eftoit presque encore nius, qu'il l'ecrivit des la fin de 358. Et qu'un enfant , & ne pouvoit avoir puisque c'estoit une réponse aux lettres qu'environ 12 ou 13 ans. [Apréstout qu'il avoit receües dés le mois de mars il n'y a rien de bas dans cette lettre, ni au plustard, nous avons sujet de le met- d'indigne de la noblesse & de l'esprie tre le pluftoft qu'il nous est possible.] de S. Hilaire. Et l'on n'en peut bien NOTE IX. juger qu'en se souvenant que c'est un

Sur quelques additions au livre des pere qui begaie avec son enfant.] 997-5 9. Synodes .

Les Benedictins ont trouvé le traité \$ 1.2-p.1146. des Synodes avec quelques additions, dans des manuscries assez anciens, Elles ont inferces dans le texte en plusieurs presenta publiquement trois requestes de ces manuscrits : mais on voit bien pour demander audience à l'Empe-

on les a toujours confervées à la mar-ge.Dans les uns on y en trouve une par-ftantinople. [Et quoique nous ayons tie, & en d'autres de differences: & elles trois écrits de Saint Hilaire adressez à ne se trouvent toutes ensemble dans au- Constance, (ce qui a peut-estre trompé eun manuferit. Le ftyle fait affez con. Sulpice Severe, ) il n'y a neanmoins noiftre qu'elles sont de S. Hilaire .

Pour la page 448.410.

NOTE X. Que la lettre de S. Hilaire à fafille n'eft point supposée .

Hil.ps.p.14. ouvrages de S. Hilaire, dit dans la vie une invective, & non pas une requeste.] du Saint qu'il y a jointe, que sa lettre à fa fille eft supposee, ce que d'autres ont eru avec luy: mais ne pouvant nier que Fortunat n'en ait parlé il y a plus de

milleans , il veut qu'elle ait efte suppo- 'Il est marque dans diverses editions de Bat. 404 p. fée par Fortunat mesme, [à quoy il S. Hilaire, que son livre contre Conf-Belletains, n'y a aucune apparence.] Fortunat dit tancen'a efte fait qu'après la mort de ce qu'elle estoit gardée à Poitiers comme Prince. [Quelques uns croient que certe

une preuve indubitable qu'il n'en est [ & ce sentiment peut paroistre proba-311.3554 71. pas luy mesme l'auteur.] Baronius re-ble, quoique d'autres aient eru que le licoit cette lettre pour veritable, & re- vre dont parle S.Jerome,eftoit quelque

Ryle n'eneft pas aufi relevé que dans Quoy qu'il en foit de ceci, il ne faut les autres écries de S. Hilaire, parcequ'il y parle à une jeune fille, qui femence, qui merite plus de croyance

NOTE XL

Qu'il n'a presente qu'une requeste à 4525 ta Conftance pour demander audience.

Sulpice Severe dit que S. Hilaire Sulp.Lap. qu'elles n'y doivent pas estre, parce-reur, & le pouvoir de disputer sur la qu'elles interrempent la suite du dis- soy contre ses adversaires. 'S. Jerome niero ille.

cours. Et il y a d'autres manuscrits où ne parle que d'une requeste qu'il pre- 100 p. apr. c. que le dernier où il demande audience. Le second dont nous avons parlé au-

trepart, ne paroist pas avoir de raport à ce temps-ci , pursqu'il demande le rappel des Evesques ; à quoyonn'avoie Gillot qui a fait imprimer en 1572 les garde alors de fonger: & le premier eft

> NOTE XIL Pour la page Quand il a écrit fon livre contre Confrance .

un threfor. On voit melme qu'il n'en remarque peut venir d'Eralme , qui a prend pas tout d'air bien le sens; [ & il cru que S. Jerome marquoit cet écrit, ] est en esset aisé de s'y tromper si l'on l'orsqu'il a dit que S. Hilaire avoit sait Henr. ill n'y prend pas bien garde. Mais c'est un livre contre Constance déia mort : 100.p.1014.

marque qu'il, ne faut pas s'etonner si le autre ouvrage que nous n'avons point .

que tout autre auteur , pour eftre con- toft . [ Il eft aife de dire qu'en ce derni Rillincont vaincu 3'que S. Hilaire l'a écrit fur la lieu il n'a pas diftingue son rappel de Li patteris fin de son exil, & comme il le dit post-celui des aurres, de mesme que Saige tivement, cinq ans aprés qu'il se fut Athanase joint ordinairement Saint Separé de la communion de Saturnin , Paulinde Treves banni en 151, avec ensuite de l'exil de S. Eusebe & des au- les autres qui ne le surent qu'en 355 . tres, (ce qui arriva en 355, & avant le [Il y en a qui accordent ces deux en-Concile de Beziers [tenu au commen-droits, en disant que S.Hilaire renvoyé cement de l'an 166. De forte qu'il ne en France des 360,n'y arriva qu'en 361. peut avoir eftéérrit plustard qu'en l'an Ce qui pourroit estre favoriss par Ru-160, plus d'un an entier avant la mort sin, J'qui dit que quand S. Eusche de Ruft.ce.je. de Constance. Il setoit mesme tout à Verceil revint en Italie, il y trouva S. fait hors d'apparence de pretendre Hilaire qui travailloit à rendre la paix

qu'un homme aussi grave & aussi sin- à l'Eglise, s Mais S. Eusebe ne revint en cere que S. Hilaire, ait efté capable de Italie qu'en 363, & il n'a point d'apfaire un livre tel que celui la aprés la parence que S. Hilaite qu'on renvoyoit mort de Constance, lorsque tout ce dans les Gaules comme en exilaiteu la qu'il disoit estoit faux & ne subsistoit liberté de s'arrester ni en Italie, ni en plus. Mais ce qui a pu tromper Saint quelque autre lieu que ce foit, principa-Jerome, c'est que Saint Hilaire ayant lement pour y travailler à la paix de compose cet ouvrage, l'a pu supprimer l'Eglise, qui n'estoit pas encore en érat jusques à la mort de Constance par le de recevoir le sreit de ses travaux, jusconfeil de sesamis, ou parecequ'ayant qu'à ce que Dreu eust appaise l'orage esté dans le mesme temps renvoyé en & tué la beste, selon l'expression de S. France, il ne jugges pas qu'il fust ni de Jerome. J'Ce qu'on voit dans la vie de suip.e. la prudence, ni de la bienseance de S.Martin, qu'il ne put joindre S. Hi. Martin publier un livre qui eftoit directement laire que dans les Gaules, prouve fott contre ce prince: &: c'est peut-estre pour bien que S. Hilaire ne sit que passer en

cela qu'il est demeuré imparfait. Italie fans s'y atrefter. Your la page NOTE XIIL 455-5 14 Qu'il est revenu de son exil des l'an 360.

Poer is pa je NOTE XIV. De quelle isle il chassa les serpent,

Puisque nous apprenons de Sulpice

Cisle dont S. Hilaire chasta les ser. 304113 ian.

Severe que les Ariens aimetent mieux
pens, est appelles l'ide Gallinaire dans 1779-26 taire renvoyer S. Hilaire dans les Gau.
Fortunat. Vincent de Beauvais luy 1779-26. Sculp.ha.p. les, que de s'engager à la conference donne le mesme nom, ajoutant qu'on qu'il avoit demandee [durant le Con-y bastit une eglise de Saint Hilaire, cile de Constantinople au commence- & qu'il s'y fit des mitacles . Boucher

ment de l'an 360, il faut dire qu'il re-dir que c'est une isle vers le Poitou, vint à Poitiers des la melme année. On qu'il appelle Dive. Et en effet au lieu le prouve encore par S. Gregoire de de circa Gallinariam infulam qu'onlit Ge.T.gt.C.c. Touts , J'qui dit qu'il revint à Poitiers dans Fortunat , un manuscrit a circe 11.9.11 | 1.5.12 | 1.4.1 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5.12 | 1.5 finissoit vers le milieu de l'an 360. I apporte diverses conjectures sur cette Saint Jerome le dit positivement dans isse Dive, s & ne parle point de l'isse

nier.in Lucit. sa chronique. Et neanmoins le mesme Dieu sur les costes du Poitou , & qui P-143-S. Jeromeen un autre endroit , met S. eftoit en ce temps là du diocese de Hilaire entre ceux qui ne revintent Poitiers , au lieu qu'elle est aujoutque fous Julien, à la fin de 361 au pluf. d'hui de celui de Luçon. ] 'Mais M.; Notit. Gall. Valois P-182-4,

bouchure de la Sevre.

NOTE XV.

Peus la page

456.514

Qu'il fant mettre en 360 au 36t le Concile de Paris.

Valois croit que cette isle-Dieu ou cependant les Evesques du Concile de d'Ieu, est en latin Oia, ou par corrup-tion Ogia, & il marque qu'il y a une S. Hilaire, [ & n'en marquent aucun isle de la Dive, en latin Diva, à l'em-autre qui leur euftefté écrite. 1.º, Ce que les Semiariens demandoient proprement aux Evelques d'Occident en l'an 366, c'estost que par leur moyen

ils pussent obtenir quelque support de Valentinien . Il n'y avoit point d'Evesques qui les pussent plus servit Le Concile des Gaules dont nous en cela que ceux de France, où Valenti-

ivons la lettre au commencement de nien demeuroit ordinarrement, furtout la seconde partie des fragmens de S. estant assemblez à Paris, qui estoitle Hilaire, porte en teste qu'il a esté tenu sejour ordinaire de ce Prince en 166, Bar. 163, 1259, apad Farifeam civitatem. ] Baronius felon Ammien : Et neanmoins la lettre

[& pluseurs autres,] ne doutent point du Concile de Paris ne dit pas u mot que ce Farifann ne foit pour Parifann fur cet article.] 3.9, Dés le temps de 500,15,00% en marque le ville de Paris. ne marque la ville de Paris.

[ Iln'e R pas si aise de fixet l'année de né le formulaire de Rimini, & ap-

e Concile.] Blondel le met au temps prouvé de nouveau celai d'Antioche, où les Semariems envoyerent en Oc-cident Euftathe, Silvain, & Theophile, rence de la fubiliance du Pere; \* & les \*\*1816.fier.\* \*\*1816.fier. pour obtenir par le moyen des Occi- Evesques du Concile de Paris témoi- a. j. denaux & par l'autorité de l'Empe-grent avoit appris que les Orientaux reur Valentinies,quelque fapport con-ret Valent de Arient ; [cq qui ] se fit que par leur lette à S. Hilaire. [Ainfi en l'an 366, V. les Ariens § 108, Cd. "1 y a plus d'apparence à dire que ce feniment paroité affec cooferme à ce Conclè s'els tenu de le commence-

Hil, fr. s. p.z. que nous voyons , ] 'que la lettre du ment de la paix de l'Eglife , vers l'an Concile de Paris est une réponse à une 36a, 3 auquel Baronius l'amis. Bar. 169.5245. autre lettre que les Otientaux avoient [Saint Melece d'Antioche & divers

Crd. Thehr. écrite. 'Godefroy dit à peu prés la autres Prelats de Syrie, qui eft ce que an.165. mesme chose : car il met le Concile de l'on appelloit alors le comté d'Otient, Paris dans le temps que Valentinien firent fur la fin de 163, une profession estoit en cette ville, [ c'est à dire à la fin ouverte de la sov Catholique . V. Saint de 365, ou au commencement de 366. Melece. Je ne sçay si pour s'unir da-Les Orientaux avoient tenu en l'an 365 vantage avec l'Eglife il sauroient écrit le Concile de Lampsaque : C'estoient à S.Hilaite : & si c'estoit cette lettre les Macedoniens, v. les Ariens § 106, que marque le Concile de Paris, il le mais qui ne se distinguoient pas alors saudroit differer en 364. Mais secroy

aucoup des Orthodoxes. qu'il vaut mieux le mettre plutoft, & Ainsi cette opinion paroist assez bien peut-estre mesme dés 360 ou 361, quelbeaucoup des Orthodoxes. appuyée; & elle soufire neanmoins que temps aprés le retour de S.Hilaire sentacase d'ailleurs assez de difficulté.] 'Car, 1°, & la revolte de Julien.

asod Soul. Les Semiariens qui deputerent en 366 On a vu fur les Ariens 6 93,que les à tous les Evelques d'Occident, leur Semiariens qui avoient affez bien agi avoient ausli écrit diverses lettres, [ & a Constantinople pour estre estimez Bildian, par consequent à ceux de France.] Et Orthodoxes, selon ce que dit S. Hilai-Hift. Eccl. Tom Y11.

754 NOTES SUR SAINT HILAIRE,

3.6 (9-7) 9-7 re dans fon livre des Synodes, ] ayant (di leur écrire comme à des Orthochiè bannis au commencement de l'anj docte qui effortet dans leurs fenttification de l'angle de l

medire feisor Phishotogre, ils réduceir quodque fiantenent qu'ils enfieret le si terrafface à la figurature di tembusiiri Confidentationile ; pouvients lieu le de Rimini , de declare les uns pour la iditionaler en 560, pour fe foitenzir ; rémindance de la fabiliture, et le réduction par la foitenzir ; rémindance de la fabiliture, et le la faite de conclusion de la faite de la faite de conclusion de la faite de la faite de conclusion de la faite de la f

Paramierore d'auceret vei a y rouse.

10. de, p-yente tout à lité confesse, 2 l'ent pleason pip sui de print qu'ille porte 10. de, p-yente tout à lité confesse, 2 l'ent pleasonup piu à le coire qu'ill y client de l'entre de Cocche de Gaules y pattent de prefesse. La Peres de c'Occiden dis Cocche de Bussin, cumme d'une ben liere princip que c'est le cer et dévir, p-p-p-qu'ille de l'entre de l'entre de comme s'il ne l'avoire point encere parei declaré de Cris parficient manlair pique abelle de l'entre de quest meur à prince que fon aire despresse des destributions de l'entre d'entre d'entre d'entre d'entre d'entre de l'entre d'entre d'entr

dans le Concile de Selencie; 1 & refu-recru la lettre des Orientaus, detruit et et ceux qui disionire que l'être de l'autre ration qu'on allegue, 1 favoir Els re font qu'une melme choie non lque ce Saint effort rep acé pour les par nature, mais par volonire, Comme intercrité de la loy, pour ne pas faire let Acacien le dirent dans le moffne tenir prontemenz cette l'ettre aux Concile. 3 L'En Evelques expénix. L'évelques de France.

existe qu'ils traiteux éféreux, (fost) On peut demandre commert l'eNicha-puvillèmente Estate, Estate, ils (cococie de Paris sortife la tierra à autres depote par le Concil de Conteux les Euréques Orientaires, fipulficationes, est de la commercial de la co

Soula cue, toutes les autres opinions. 3 L'hifmen commune à toutes les opinions, de partde petre medie que les Sanairiens qui pinel que ce qu'un y peut répondre, 
condanorerent le Concile de Rimain (cell que ce tirre fe doit entendre pat 
fous Julien / [en jés ou jés], l'appetter, Leapur à la lactre de Sanairiens, qui 
rent aufil la Condisfantienistie comme pouvoient bien avoir écrit au nom de 
un excét condamistie de le Corchées, loug le Colvertaux.

taux. [ Ils néctivoient donc pas à S. On peut demander encore pourquoi ]
Hillaire, declaré pour la Confidêlian- le Concile ne pronnet de tenir pour p. p.
taillé: de les perts du Concilede Paris (eccomunate qu'à utame, c & quelqui autorisent ce terme, n'auroient pas | ques Evesques d'illyrie. 'Car les So117.64.

NOTES SUR SAINT HILAIRE.

miariens le demandoient auffi d'Eu-landus, l'qui eroit que ceci se fir auffi dose, d'Evippe, [ & fans doure de tous toft après l'arrivée de Valentinien à ceux au moins qu'ils avoient deposez Milan en 164, [ ce qui est d'autant plus à Seleucie, Peut-eftre que les Evelques savorable, que S. Hilaire pouvoit bien des Gaules se contenterent de marquet estre encore alors en Italie, où nous ceux de l'Occident dont il connois-avons vu que S. Eusebe de Verceil, qui soient davantage les mauvais senti-eut aussi part à cette affaire, l'avoit mens, sans vouloir s'engaget dans ce trouvé en 363, & s'estoit joint à luy qui regardoit ceux d'Orient . ] pout travailler à la pacification de l'Eghie. La narration melme de la

Four lapage

NOTE XVL

Qu'il fant mettre en 364 la dispute de Car il y a toute apparence que l'origine de ce trouble, fut que Valentinien S. Hilaire comre Auxence. atrivantà Milan, voulurofter la divi-Batonius met en 369 la dispute de sion de cette Eglise, pour savoir luy S. Hilaire contre Auxence de Milan, mesme avec qui il devoit communi-Bat. 169. 6 6.

Hil. in Auz. fonde fut ce qu'Auxence dit 'que l'on quer. C'est ce qu'on peut voir plus am-vouloit alors renverser des decrets plement dans le texte . 1 faits dix ans auparavant par fix-cents Evefques ; ce que Baronius entend du Concile de Rimini. E Mais rien ne nous Si la lettre attribuée à Anxence dans oblige à l'entendre de cette forte; & S. Ellaire ell surritablement de cet

Auxence pouvoit bien remarquer en general ce qui s'eftoit fait contre les general ce qui s'etioni fait contre les Carboliques, é qui avort comme ans. Filaire, contiente un occident à la fin de 243, mais qui dismos. Filaire, contiente un ce ce ce avoit continue aver plus c'etat depuir. Siaire de avoir ellé dans la declatar passa, ne le Concide Allain en 35, il pouvoir il mon qu'auxence prefents à Valenti-menim avaquer particulierement le inten, horse cqui regarde Nice, & ces

temps de son ordination, qui s'estoit paroles ambigues de la declaration, faice auffi en 355.

mains; 3°, Que Valentinien qui eftoir à que e'est cette doclaration mesme-Milan dans le temps de cette dispute, J mm.l.s.p. eftost à Paris des le premier de 110-

Bollet, line. Sembre 367, <sup>3</sup> & paroilt eftre demeuré

Bollet, line. Sembre 367, <sup>3</sup> & paroilt eftre demeuré

Bollet, line. Sembre 367, <sup>3</sup> & paroilt eftre demeuré

Bollet, line. Sembre 36, <sup>3</sup> & Sur Famée de la mort de S. Hilaire. particulierement en 169.

S. Hilaire oft veritablement de ces

Four la page 451.4 17.

NOTE XVIL beresiane.

chose faynrise beaucoup Bollandus .

Christum ante omnia tempora natum Ce qui fait donc que nous ne pouvons Deum verum Filium; [ cat je ne trouve metter l'adire d'Ausence n' l'an 260, pas fullement une parole dans la lettre c'eft, 1-9. Que S. Hilaire felon tous les dont on puille inferre avec quelque auteurs, effort mott avanc exte manée lapprence que J. C. et lycrischement là, 1-8. Que la lettre d'Ausence n'eft Dieu J. Batonius remarque en effet lattre d'Ausence n'eft Dieu J. Batonius remarque en effet lattre d'Ausence n'eft l'Dieu J. Batonius remarque en effet lattre d'Ausence n'eft l'Dieu J. Batonius remarque en effet lattre d'Ausence n'eft l'Dieu J. Batonius remarque en effet lattre d'Ausence n'eft l'Dieu J. Batonius remarque en effet lattre d'Ausence n'eft l'Dieu J. Batonius remarque en effet lattre d'ausence n'effet l'ausence n'effet l'ausen adresse que la restruction de la Valent, qu'il manque dans cette lettre quel-fans y parler de Gratien qui avoit estle ques paroles que S. Hilaire eite de la fait Auguste le 4 d'aout 9,7, ce qui declaration d'Ausence: è ce cla ne est contre l'ordre observé par les Ro-l'empesche pas neaumoins de croire

> NOTE XVIIL Four la page

[ Le jour de la mort de S. Hilaire fe [Nous trouvons donc bien plus d'appeur dire certain, ] puisque sa sette est rior pase-parence à suivre le sentiment de Bol-marquée le 13 de janvier pat les mar-

756 NOTES SUR SAINT HILAIRE.

eyrologes de S. Jerome avec letitre de main , à quoy il y a peu d'apparence, ou Bell. 1, jin. depolitie ( par Bode , par Florus ) 'ét que Saine Hilaire ne foit pasmort le 1 y par tous les autres après eux . Quelques de janvier 367, nouveaux la mettent en d'autres jours Et certainement nous n'aurions pas-

nouveaux 1a mettent en d'autres pours du mois de paiver; le 26 de juin, ou le de pein è recuter fa mort d'une année premier de novembre. Mais on voie entirer, si ce n'étois Sulpice Severe, que les premier on voulu la silère le 1 quiséelt trompé se cales (D. Da refte, S. de janvier à l'octave de l'Epiphanie, Gregoire s'y accommode fort bien. La

P-79-51 & que les autres marquent quelque chronique de S. Jerome mefine n'y fetranslation de fes reliques, & non le jour de fa mort.

[Pour l'année, ce fut l'an 367 de après la promocion de Gratien faire

(Pour l'année, ce fur l'an 567 del aprés la promocion de Gratien faire J.C., félon la téronique de S. permone feutement è 14 d'aouth, félon l'acc. revire par Scaliger, de la medine aunée Ainti fil fon veur faire monter les chique Gratien fue fait Augustie. Ce clai fres d'une ligne, la morté de S-Halaire s'accorde affect bien avec S. Gregoire fe trouvers au commencement de l'ant de Tours. J'ouit fin cult mourse a la 16 de cent monogénée fusible une su de de Tours. J'ouit fin cult mourse a la 16 de cent monogénée fusible une su de de Tours. J'ouit fin cult mourse a la 16 de l'accordination de l'accordination de production de l'accordination de l'accordina

Ca.Th.Fil. de Tours, ] 'qui dit qu'il mourur en la 368, cequi convient fort bien au 13 de 16-16-18-19, quatrieme année de Valentinien. "Carj janvier. L'edition de Baste en 1903] & thiestaire. "Pièles più quoiqu'el fant mort le 13 de janvier. "Plufieurs autres, avec quelques manuf. Priesçàir ellé dans la troifeme année del, ents, 3 a different jusqu'en la cinquie-

Valentinien, qui ne finificie que le 3 jui en anode de Valentinien, a qui efenite de Gevirer, peramonian plet que se l'an 1969, à la le faustion resolutioner conclinaire de commencer les annice l'ameri, fi la conference de Milan con des Empereurs were l'annec cute, fine pletant period de aux apprès de Sauper, de la conference de Milan con s'auject de l'acceptant d

de 567. La mort de S. Hilaire na Bollandus a fuivi cette opinion: mais peut pas fe metrre pluffard. Hermanus in fina pas pris garde à une grande dil. Contractus la met l'année d'aprés l'e-milla-1-4-l'aculte, j' qui elt que nous trouvens lection de Grazien, de par confequent dans les fragments de Sant Hilaire une fla 68, à quoy rous fes autres caractèr-

Interte dancée du s 8 de decumbes 566, 60, tex convictionnis « guacquit l'appella tune autre qui merita rivorée décir, 55, 77, Que 16 no provenidenç qui s'et la sub-ja-se, qu'iprir celli la , comme mont la lancer la primier de novembre, s'auged, 3º se, qu'iprir celli la , comme mont la comme de novembre, s'auged, 3º se, qu'il qu'interne que depuis le s 16 de vaux marryrologue marquent fielde, decembre on ait apports un electre de il férois aist de croire que ç'a clêt ar Singholm i Simita, 'A de il la Proiest aig', de ceta sis ecorres faror bienavec de la comme de la proiest que de la comme de la comme de la comme de la proiest que de la comme de

NOTES SUR SAINT HIL AIRE. tain fur ce point, la chronique de S. Je-June vie de S. Hillaire faite par Hilde rome quand elle feroit precife, n'estant brand Evesque du Mans du temps d'E-

rome quant die feront precise, in attante man bredge ein wannt au compte ein-pen aus en autorite for infallible; "In vaut de la dermiere lay ofte toute autorité, et ceinp-s'il faut choffie quelque e jouve jet jet jet dermiere lay ofte toute autorité, et mieux s'arrefler a z' janvier 260, quil de la premiere que Bouchet dit eftre-bredge-s'accorde avec les fragmens deux, soit de la christie dans le chrefer de Saint Hi-neyon-late. Halbier, avec S. Gergoire de Doux, de larre à Politiers, sporée de la propes eut-estre encore avec la chronique de main de Saint Just, [ n'en merite pas plus de croyance, I pui qu'elle contient S. Jerome.]

Four la page NOTE XIX. 4 l'hiltoire du pretendu Pape Leon. On P.15.16.

Sur une faufe relation de quelques Bouchet pour sourent cette fable plus

particularies. de fa mort particularies, de fa mort particularies, de fa mort particularies, de fa mort particularies de la mort de S. Haister, fe douter en la voir dans for complaire, trovous dans un monasterit de legisla Massi in y en a pas un mot dans cesa de S. Nicheld à Beauvain. Il commen-que Gillot de Bollandas nous ont don-cesa par l'influer d'ant digues currer can. Cup et filey chois, nousantaurion a Saint & le Pape Leon. [ Et cette histoire pas hesité à rejetter toute la piece de eft fi ridicule qu'elle ofte toute croyan- Fortunat , comme supposée , ou au ee à l'écrit où elle se trouve, au moins moins comme corrompue.]

our des choses un pen anciennes.] Car il y a ensuite divers miracles qui NOTE XX. Pour la page 167.518. p. Trett. peuvene estre arrivez vers le temps de Sur la pretendui translation de Sai l'auteur qui les écrit , & avoir ainsi Hilaire d S. Draw en F. Hilaire à S. Denys en France. quelque autorité. Le 14, le 35, le 46, le

55, & le 65, font les cinq premiers que Ce qu'on dit que le corps de Saint soll 15, inn. p. Bollandus a traduit de Bouchee, mais Hilaire est à S. Denys en France, & \$40,105.

raportez differemment . L'auteur té- qu'il y a este apporté de Poitiers par 345.p.44 oigne que le dernier effoit arrivé de Dagobert, n'est appuye fur aucun mo-Vinc. R. L.to. fon temps. Le fettieme est raporté avec nument un peu ancien , qui ait encore c.c.p.cfo. quelque difference par Vincent de esté donné au public. La plus forte Beauvais, qui raporte auffi en abregé preuve qu'on en trouve, c'est que ceux et qui y est dit de la mort du Saint. Ce de Poitiers paroifient l'avoir recomu

ce qui y et usi ce za mort da 3ain. Le los Ponters parconent l'avoir recomus derrice article finit dans le manufari en 13.94.46 depuis ence fice medine, par la glorification de la Trinité de par [ ce qui est affez foir pour montrer l'Amen y c'entite de quoy il y a eccore [qu'on n'avoir point de conomidance il quelques autres miracles, d'ont l'un] > 3.900 ans, que fes reliqués fuffent à avoit effé fair peu aupravante n'en l'la Poiriera; pasi à let difficile d'ni tire 7-454 .p.45, 846. [Nous trouvons encore plusieurs | qu'elles solent ou qu'elles aient jamais autres choses de la vie , de la mort , & esté à S. Denys. ] Bollandus ne veut rien des miracles de Saint Hilaire dans les dererminer fur cela. Le P. le Cointe fe Coincan. C. Annales d'Aquitaine par Bouchet , p. declare abfolument contre la tradition 14. 11-14, mais mous n'ofons pas nous en de Saint Denys. Il paroift demeuter sia, fervit, n'ayant pas les pieces d'où il les d'accord que depuis Dagobert on y a a tirées, & ne facisant pas si elles peu-vent faire quelque autorité. Il cite une de Mende, qui assista au Concile de

charte de S. Just disciple du Saint, & Clermont en 535. Un memoire du IX. Anal.t.s.p. CCccc iii

8 NOTES SUR SAINT HILAIRE.

fiche parte l'Holain Abbé de la Celle joud paraction fi fort à plaifeurs per de Soux Derry, o Albaire Confedera (nous seg 2 l'é formant de Perre Da-Hillande, de Soux Derry, o Albaire Confedera (nous seg 2 l'é format de l'entre de l'était de

## NOTES SUR SAINT THEODORE

### DE TABENNE.

Four in page- N

NOTE L.

Qu'il fut touché de Dieu le jour de deleur herefie. [Mais de ces deux fuppositions, la première est absolument

Inter J'ethat indebrible que la vi-b'etprofet.

Dell'and vi-b'etde morte de la vi-b'etl'antica et l'an de vi-b'etde morte, en laquide 5. Thomboer (orange commencement de
de morte, en laquide 5. Thomboer (a coverence), aven melian que de l'antica et l

de pavens. [Mais p. ne comprens pas jané aven facecolé 18. Alexandre, Liv. VI.A.D.c. prompas jul fenganée [1] Lessence de Consel frappolition ne fidible que for attaches de la productiva de la final de la productiva de la final del la final de la fin

oblige encore moters. Ainfi puisque le miere.
6º de janvier a soupurs etté celebre: Pour chercher donc ailleurs quelque
parmi les Chréciens par la fette de l'E-lumiere fair. l'agede. S. Thoodore, 3/1 0.342.
piphanie, p. en pende pus qu'il en faillel avoit environ terme uns lorique Saint

piphanie, se ne penie pas qu'il en faille avoir environ renne aus lorique Saint dhercher d'autre.]:

Paut la page

NOTE IL

amiesa de la vie de S. Pacome, [ qui

Qu'il pest eftre ne vers l'an 314.

mouver le 9de may 348. Veilà ce que nous avont de certain. Sil quittà la sailt-14 may. Bollandus met la maifiance de Saint l'operiorite la mefine année qu'il la 3-3-9-4 de l'hecotore en l'an 304, fur deux son- recent; il first né vers l'an 316; j'ès 5-3-4/5 à.

intender en un just cellent lyn minder (enter, in tern de veriant faire), des dements, l'un que c'eltient lyn médice (connecil vinta l'Inderens égé dever l'un par Ammonn, 6-6, 6-6, 0 di l'elt patré | 130. Máis il faut dire apparennent de S. Alt-raders l'autre, qua levolure S. qu'il fair environ deux ant Superieur Threcher apprit à l'age de 12 nus les de Takenne, de neutre à natifiance en Balphomet des Ariness courre le Fils | 14, Par en morral autre et a taute.

#### NOTES SUR SAINT THEODORE.

736: & les blasphenes des Ariens qui encore plus visible que les deux ans le firent tantigemir, seront ceux qu'ils marques pour sa penitence, regardont vomirent sans doute, lorsqu'aprés le temps qu'elle dura du vivant de S. avoir fait deposer & bannir Saint Paconne ; puisqu'entre la mort de ce Athanase à la fin de l'an 135, & avoir Saint & l'election de S. Theodore , il y eux mesmes esté absous par le Concile a au moins prés de quatre ansentiers.

de Jerusalem; ils s'en vincent à Alexandrie, pensant y triompher de l'Eglise & constant que S. Throdore sur deposé

en 346, ce ne peut toujours avoir efté de la verité Catholique. Il seroit au moins difficile de dire au plus qu'un an plustost ou plustard; que S. Theodore foit venu à Tabenne & ainfi cela ne changeroit guere ce beaucoup avant l'an 328. J'Car Saint que nous avons dit de sa naissance, Pacome y avoit désa assemblé beau- de sopentrée à Tabenne, & du reste de

coup de Religieux, '& sa reputation sa vie.] s'eftoit désa repandue jusqu'à Latople [affez loin de Tabenne, Cependant il ne s'eftoir retiré luy mesme dans la Si S. Theodore a fais la boulangerie à folirude qu'en l'an 314, âgé d'environ

à former fon monastere.

6.114

Nous supposons comme constant pede april de suite, ce que la traduction P-126 ca que Saint Theodore sut depose de la de Bollandus rend ainsi; Us ejus in supperiorité de Tabenne deux ans avant penfendis panibus opera nereur. [ Mais la mort de S. Pacome, ] 'parcequ'il est Macaire qui vouloit certainement luy dit qu'aprés sa deposition il demeura faire honneur, l'eust-il tiré du ptemier E41-b humiliation, et vi farquia . Car il est ouvriers, [ pour le reduire à estre bouvisible que cette penitence duroit en- langer dans le sien ? Et il est assez core lorfqu'il fut à Alexandrie, peu de difficile de voir comment won it appe temps avant la mort de Saint Pacome. fignifie faire du pain. Cependant nous \$ 41-616 a.h. Après la mort de Saint Patome il fut n'y voyons point d'autte fens, & nous

> là sa penitence, & la faire sinsi com- un autre.] mencer moins de deux ans avant la à peu de chofe, estant visible qu'elle Que S. Theodore u efte fait Abre vers avoit au moins commencé affez longtemps avant qu'il allast à Alexandrie,& plustard à la fin de 347. On pourroit Galfus eut esté elevé à la dignité de melme étendre la penitence de Saint Cefar [ le 25 de mars 35 1, ] minure sel

NOTE IIL

Pacnum. 22 ans. Ainfi il n'a pas apparemment La vie de Saint Pacome porte que sollasanay, commence beaucoup avant l'an 318, Macaire Superieur de Pacnum, de- 1414 manda Saint Theodore, ic is and for

deux ans dans fa penitence & fon monastere ] 'od il avoit l'intendance des pasal. encore affez long-temps fant emploi ; voyons encore moins que la fuite de [ ce qui pourroit faire étendre jusque l'endroit nous permette d'en cherchet

'Ammon vint trouver Theodore & Boll. sq. may, on ne peut douter que ce n'ait efté au Pabau, un peu plus d'un an depuis que 8.414. Theodore judges 2 or qu'il fair fit; \$\(\frac{1}{2}\), y \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\), y \(\frac{1}{2

760 NOTES SUR SAINT THEODORE.

24.2. de la medine année 31.1. Tel 18 19 16 21, dans le Concile d'Arles ; pôur d'\$\text{state} de la medine année 31.1. Tel 18 19 16 21, dans le Concile d'Arles ; pôur d'\$\text{state} de la medine année 31.1. Tel 18 19 16 21, dans le Concile d'Arles ; pôur d'\$\text{state} de la medine d'\$\text{state} de la media d'\$\text{state} de la medine d'\$\text{state} de la media d'\$\text{st

1 necesser avoir reputez 3.5. Annaue. Inv., a ranuu: Jerit ett viinote qu Am-5-174. Ainf quand Theodore dans le pre-mon parke de ce qui 6 fit en Egypte mier difcours qu'il fit aux Religieux fous Syrien & Sebaltien, f. en l'au 316, aprés fa promotion, dit qu'il n'y avoit & dépuis.] pas encore cinq aun que Saint Pacome

NOTE V.

pas encore cinq ans que Saint Pacome effoit mort, [ cela peur bien fignifier Sar les chevenx blanes qu'on femble que la cinquieme année n'eftoit pas mefine encore commencée, cflant luy attribuer.

bien difficile de mettre la mott de S. 'Assimon dis qu'etlans artivé à Palou 1901. 14 may, Pacome plutoft que le 9 de may 34 %. En l'an 34 3, l'ét Eluriou le prefiant de 5440. Oublenif l'aut dire qu'il come par les demander quelque choic à S. Theodo. Conflats, prenant la fin de 348 & le les, vide 'words side plusse, vide disples, vide commencement de l'an 34 3, 20 qu'et deux province many des facts felle giffer insured.

sonden. Ammon conferne trocte fil kinner gou le refject, qu'il a voie pour chroudegie, j'en didiar qu'en le roui les chercus buise de Theodore, j'em-ficen amisé de fa retraite à Pabau, il précha long-temps doir lu praier ; l'eccus de nouvelles qu'il follègrers Neamoniss floatises croit que cet Phiène-ficent de partier el leus pour aller demourer chercus bainci font exus éllusion, e. l'Airier, g'en qu'il fine doire nyivar alors que 47 ann fet verna à Nirier, s'ilar Athanafé fui falon lus; l'é que jé folion nous. A nin fet verna à Nirier, s'ilar Athanafé fui falon lus; l'é que jé folion nous. A nin fet verna à Nirier, s'ilar Athanafé fui falon lus; l'é que jé folion nous. A nin fet verna à Nirier, s'ilar Athanafé fui falon lus; l'é que jé folion nous. A nin fet verna de l'autre que predict de l'année de l'entre de l'année de l'entre de l'année de l'entre par et de l'entre de l'entre par et de l'entre de l'entre de l'entre par et de l'entre de l'entre de l'entre par et de l'entre de l'entre par et de l'entre de l'entre de l'entre par et de l'entre de l'entre par et de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre par et de l'entre de

Fyrmois depaid en little de l'au ; (1.2) "avait poir mious dire que spaule a p. 104/19<sup>48</sup>. Billaturau qui n'ayan pas lacke print cendroite d'une massaille tradecparde aux terme de fon texte grec ; (1000 depadeque moc epyrétic qui auxveux qu'Ammon fact vena l'abbus fui figinité en general la mapétie qui pafait. Cafar, c'eth à luré de l'au ; (1, 6) le fait refecter, coame on respecte les qui veux encore que S. Penome ne foi) vieillar.

mort qu'en 140, l'elt reduit à dire qu'il not charge les chiefes des l'échtes des l'échtes de l'échtes

pai son plutavec les trois aux & demi, fac effer la commencement du debou ou au mois pluta de cut au sic d'emi internet du Nil, & ainsi vers la fin de qu'Ammon net certe fi venue la Pabau juin, ] la mortairé qui rébot mile & la perfection de Afreiro du Saine parin fa extigieux, apprereaufficet. Popula
le la commence de la commence de la commence de la commence de popular de la commence de la commence de la commence de popular la commence de la commence de la commence de par Carbologue en Occident la fin mismodiate de ce qu'ul venor de direct que Carbologue en Occident la fin mismodiate de ce qu'ul venor de par Carbologue en Occident la fin mismodiate de ce qu'ul venor de par Carbologue en Occident la fin mismodiate de ce qu'ul venor de par carbologue en Occident la fin mismodiate de ce qu'ul venor de par la commence de la commence de la commence de la commence de par la commence de la commence de la commence de particular de la commence de la commence de particular de la commence de la commence de particular de particular de la commence de particular de la commence particular de la commence de particular de la commence particular de particular de la commence NOTES SUR SAINT THEODORE

2.42.d.f.

To all spine only plets over a thorse for the Pason a Cott 3. dire the 3 ye described over a pletter on the San to 18 years and the San to 18 years an

Je ne croy pas qu'on puisse mettret de estre mort le 14, ou environ de sa cette mortalnec il na 163, 3 l'auquel S. malade. Céla s'accorde mieux encore Theodore estoit vers Antinos le 16 avec 2 l'alterte quels. Athanasse écritis 841-4 de juin. (Ainsi il ne la faut mettre au su'ur sa mort, puissqu'elle ne sut écrite pulsofts qu'en 164, de 16 voyage de S. qu'ayres la Penecolie.

Remainment in account of an 30151

NOTE VIII.

Que l'écrit attribué d'Orfsse par Gen

Ous Saint Theodore veut estre mort

nade, pout estre la Doirim.

Athanaic en Thebaide l'an 161.]

en Leu 50°.

The diament femble croise que 10m matteurs de 10m matteurs 10m matteurs 20m mil matteurs 20m mi

Thesiate for arrive on 54; comme continue de l'ancien & du nouveau nativant, pour le proposition de l'ancien & du nouveau nativant, pour le proposition de coverge fet un peu avant Patigue. [1] Matti Genunde ne paule point d'exguale. On nature entitute directé, réclois plotien continue; ]. Ce di calciuntest grandes.

L'ancient de l'ancient

de tous les monafferes ecleiver Padqua integée, qui fuite pour les bedoins des avec less, yen furrent reconsus eche Religieux; de, pe ne voy pas que cela gath, etc. 11s s'attembloime dei le manti-ficé fort eclogie de la piece que most faint en monti. C à ainti l 1 y agreal youno. Car el level préfaçe composétement la quitaine, de qu'il ne s'evi ture, qua veritablement ny four pas terournée conquierte la Qualitaine. Le product de défini, must la faite mét-

8-04. Lorqu Ortife vir que la matadie de îne du difocurs de les fuyet aufquets. S. Theodoet commoi è la mort, il fell fact appliquez, y foi voir un fens affembler toute la Communauté éce, înoral rure unit aux ames. 1 °Ce que nut. Ceffoit au moins trois purs avant la Common de traufé mort du Saine, qui arriva le deussieme là fes frere peu avant fa mort, pour effer. High. Enel. Tou. NY. 1.

e peut s, eftre apres, de fa encore

Four la page

61 NOTES SUR SAINT THEODORE.

comme fon tellament ; [c raporte fort Throdore; cc qui donne affee fujet de Colmetain-phin ] un paffage de S. Paul. Ege enim croire qu'il écrivoir avant la mort de 11-3 st. juin addit d'Ar. qu'Orifie s'y applique te Saine, dont il auroit aufin parlé faur viilblement comme ellant proche fa fin. oric d'extue de Tabenco; ou au mort fa fin. oric d'extue d'Enbenco; ou au mort oric d'extue de Tabenco; ou au mort oric oric d'extue d'extue d'extue oric oric

[Jene [çay neanmoins s'il ne se feroit quand il circ affe, couven more Pers, point trompé dans cette pense qu'il il auroit manqué davantage si c'eltoit avoit de mourir bien.coft. Car il cite de S. Pacone ou de S. Theodore qu'il tres souvent S. Pacome, sé simmais S. parloico.

## 

NOTE SUR MARCEL

Pour la page

D'ANCYRE.

Sur la separation de S. Athanase de venoit d'estre absous. Et quand on l'en-

Sur la ligaration de S. Athangle de Ivencia d'eltre ablant. Et quand on l'enla communion de Marcel.

D A n s un écrit intiralé Unum (Depuis poire que Siine Athanale le
effe Christium, qui est parmi les condanne manis, lo fravil en patie

Le git Levijaka, qui ett primit net consinent pannat, herbyal en parte de Marcel el parte giot en reve Paul de Sannéa, à 15,000 et la constraire dans cet autre clear excertaire dans cet entre ceux qui ne reconositisiem covarages merines qu'il en parle fort reconomisme hopholisque de deva une honorolisment, comme c'une levigle qu'habap, an la sonne hopholisque de deva une honorolisment, comme c'une levigle qu'habap, annéa par le san et la comme d'une levigle qu'habap, annéa par le san et la comme de la comme del la comme de la co

on memory parts, ontent, que se verviero memere que un se a Septimbro, se que te figura que celai de Sainer, a "lon ne preu para metre a sera il na 11, a que l'e nos d'hypothafs y et emplore", lonorar toura qui il doutoit accore alora a lano que S. Afamasi é ni retra particus, l'alora quelque auto- utili a lano que S. Afamasi é ni retra particus, l'alora quelque auto- utili a lano que S. Afamasi é ni retra particus de la constitució no dispue herofilo fer Desa.

qu'un hypoligé en Deu , 
qu'un hypoligé en Deu , 
pur voyren pas moyen de rectors it 
françaire de partie di que S. Athanaf fi rémoispage de préfone dans ce qui 
figura de Marcel vanes que Photinfull (regnée S. Athanafe, su preside ce 
fortament de la company de la co

condanné dés l'an 347, aufit-toft après est le temps auquel S. Basile luy en a le Concile de Sardique, où Marcel écrit.]



## **法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法** NOTES SUR LUCIFER

# DE CAGLIARI.

Four la page NOTEL Sur le temes auquel il a fair les écrits. une extreme violence , & elle continua

IL y a quelque difficulté fur le temps auquel Luciter a fait les femble que sous avors de luy. C.r. il femble que son premer intre pour S. Arhande, ait e'té fist avant l'an 518 s forqu'il flord Cormanier. 18 518 s de l'arantie consideration de l'Arrandier de l'Arran

Aucif death, lorfqu'il eftost à Germanicie, ] puifque parlant des plus méchans Evelques des Lan. of o.b.

Aciens, il nomme Urface , Valens, vel efté ordonné Evelque d'Antioche par ad quem me destinafei Germanensum Lucifer, avant le Concile d'Alexan-Adoxins : [ & Eudoxe quitta Germani- drie tenu en 161, & que ce Concile

cie pour Antioche au commencement approuva son ordination . Il allegue de l'an e c8.

mencement de 160, J'Car il est cerrain n'a garde au moies de dire que Paulin qu'il ne composa e melme livre pour aix efté present au Concile. Que s'ail ne composa ce melme livre pour aix efté present au Concile. Que s'ail ne consolace appaie sur ce qu'il dit que le Concile sat écrit à ceux d'Aoricote contre voulte qu'il signatif, s'et à luy à voir Eudone. [en 318, 18 mestre qu'aprés sur quoy il sonde estre volonté du

qu'il l'eut enfuite défendu comme un Concile; quoiqu'aprés tour quand il docteur de la verité, en prenant son auroit figné dans le temps du Concile; herefic pour la foy Catholique; [ ce il l'auroit pu faire fans eftre Evefque, qu'on ne voir point qu'il ait fait avant Pour ce qui est de ses legats , on la fin de l'an \$59, & au moins il ne l'a n'en peut rieu conclute non plus pour

pu faire qu'à la fin de l'an 3 (8.] Dans la mesme raison, puisqu'estant chef un autre ouvrage il parle meime de la de l'eglife des Euftathiers , avant que translation d'Eudone à Constantino-d'estre Evesque, il avoit droit de deputer au Concile.

que, I qui derrivoit durant que Sapor
faisit la guerre aux Romains. [ Car d'Alexandrie , fournit des marques

quoique cette guerre air duré tout le fuffisances que Paulin n'eftoit pas alors regne de Valens, neanmoins elle de-Evesque, ou qu'on sie le savoit pas meura comme affoupie depuis l'an 3 5 1 quand l'autorité de Rufin & des autres

jusques en 359 qu'elle se rallums avec de melme en 160.]

NOTE IL

Baronius pretend que Paulin avoit fat. 162.354

our preuve, qu'il y avoit de fes legats Mais comme il l'appelle par mepris dans le Concile, & que Paulin luy Adoxe ou infame, au lieu d'Eudoxe mesme le souscrivit. [ Il est visible que Ath-de A=:.

qui fignifie glorieux, il faut dire que le second ne prouve rien, J'puisque le p. 100 de ceft aufi pour le rabaiffer qu'il ne par-texte porte que Paulin figna foc que le que de son premier & pets evesché la lettre du Concile eut ché apportée de Germanicie , quoiqu'il fust désa d'Alexandrie, '& ce ne fut apparemissione de locseux d'Antsoche , ou melme de locseux que lorsque S. Athanate viot à laquairs. Constantinophe, où il pastia au com-Anicohe, 'à là fin de 26, Baronius

DDddd ii

NOTES SUR LUCIFER DE CAGLIARI. historiens ne seroit pas austi formelle I Bar. 18. 1841. que Baronius reconnoilt qu'elle l'eft, Sur la durée des partis de Paulin 1004.

pour ne mettre fon ordination qu'aprés le Concile. [ Car cette lettre regardant principalement les affaires de Baronius met en l'an 411, la mort l'Eglife d'Antioche, elle devoit estre d'Alexandre d'Antioche qui finit en-

On neluy donne poir le non de ferrel l'an 191, Judans 8 nas. [Mais Jopaion que l'on ne pouvoir luy refuér û on de Baronius n'eth nellement fondes, ] le reconnoidito comme Everigue. On de elle n'empeche pas Blondel de Massi-nivo. luy preferit mefine en quelque force feutemt que. Theodore ne successà a

On parle bien de réunir les Meleciens avec ceux de Paulin, mais jamais de les soumettre à Paulin . On traite au Sur le schisme & sur la veneration contraire les uns & les autres presque avec une entiere egalicé; '& lorsqu'il P-576-4.

> mifeà la discretion de Paulin, mais au comme un schismatique, tasche de confentement detous les peuples. Que répondre aux autoritez des anciens s'il n'eust elté question que de faire qui le condannent. [ Nous voudrions consentir les Meleciens à obeir à Pau lin, quel besoin avoit le Concile d'v habites sont de ses réponses; mais vouloir aller, & ne le pouvant pas, d'y nous avons peine à croire qu'elles envoyer les deux plus grands Eve ques puisent paroitte folides à ceux qui d'entre eux? Il y avoit déja trois autres les examineront avec un peu de lu-

Confesseurs à Antioche & routes les micre, & qu'on puisse approuver les conditions de l'accord efloient reglées fens J qu'il donne à divers endroits de p. 20,1104 e. par la lettre mefme du Concile. Rufin & de S. Jerome. \* Ce qu'il dit du \* Eusebe arrivane à Antioche, deselpera conjointement avec Saine Eusebe de

sitost d'y pouvoir rérablir la paix , Verceil , poarroit estre quelque chose, comme tous les historiens le disent s'il estoit appuyé sur des auteurs plus ni quel sujet de prise il put avvir sur anciens que Nicetas.

cela avec Lucifer, comme S. Jerome, Ceux qui veulent justifier Lucifer, \$41-174-615 to meime le reromoist, s'il trouvoit les se fondent beaucoup sur les honneurs chofes au mesme état que les avoit qu'on pretent luy estre ou luy avoir conceuës le Concile d'Alexandrie en esté rendus en Sardaigne. Baronius conceus it Concile d'Acetanorie en lette rennair en sanatagire. Jaronie de le depurare, II y a donc birn plats factione, par le témogrange métine d'apparence, pour ne pas dire une le ceux de Sardaigne, que de fon certifued entière, que l'aufin ne fut temps on ne layon enedotic accum, & fait Evelque-au pluthoft que duranc le (Concile d'Alcendorie.)

& de Melece.

Baronius met en l'an 41 r, fa mort Bat.411.frt.

adressée à Panlin avant tout autre: & tierement le schisme des Eustathiens, neanmoins elle ne l'eft point dutout à [ & s'il ne se trompe point en cela, il

luy. Il n'y est aussi jamais parte de luy faudra necessairement ofter quatre ou Ath de Anton en particulier, mais feulemene de cenz cinq ans du conte de Theodorer, 1 qui Thist. 1, c. 574. 4574. de la communion de Paulin en general dit que cette divilion, [commencee eu 49.440. 4.

> la maniere de recevoir les Meleciens. Alexandre qu'en l'an 419. NOTE IV.

de Lucifer.

s'agir du lieu où l'on s'assemblera après l'union, la chose n'est point re Lucifer comme un Saint, & non pas

On ne voit pas aussi pourquoi Saint voyage de Lucifer fait en Cappadoce

NOTES SUR LUCIFER DE CAGLIARI. 765 l'Eglife de Verceil où on pretend qu'il porté; & qu'entre pluficurs personnes s'\*17. \*\* est invoqué, il maintient par le témoi- de mesme nom, il n'est pas rate qu'on

gnage de l'Evefque messes de Verceil, uttribue au plus connu ce qui appar-que cela est absolument saux. Et en cient aux autres. Il est certain mesme p. 307. 3/203. effet, la feule chose qu'on en raporte qu'il y eu un second Luciser Evesque a et une hymne, où aprés avoir parisé de de Cagliari dam le V. fiecle, & qui S. Sausées, de S. Denrys de Milan, & de cleiotr Catholique, "Bollandas avoue parçeistre." Lucifer, certe Eglife invoque ces Saints encore ce que dit Baronius, que le en general, f ce qu'il n'est nullement culte de Lucifer estoit entierement necessaire de raporter à tous les trois. aboir, mesme en Sardaigne, & ne s'y Je croy melme avoir lu dans le recueil est renouvelle que lorsqu'on a pretenqu'on a fait à Verceil de tout ce qui du y avoir trouvé son ancienne eglise

regarde l'histoire de S. Eufebe, que prés de Cagliari en 1614, & fon corps cette hymne n'a namais efté receue dans enfuite en 1613. Il dit qu'il s'est aboli a arrala cathedrale.] par les ravages des barbares: [ mais ne 'Il y a plus de difficulté pour ce qui peut on pas croire avec Baronius, que regarde la Sardaigne: Car on affure c'a efte aussi parceque l'on a reconnu

qu'il s'y trouve encore quatre eglifes qu'il n'eftoit pas affez conforme aux dedices fous le nom de S. Lucifer dans regleade l'Eglife?

p.367.5

---2.207.4.6.

0.117.1

le dioccse de Cagliari . On lit dans les Apres tout, quand l'Eglise de Sardaiactes de Saint Luxore, [qui, quelque gne & d'autres avec elle, honoreroient méchans qu'ils foient, ont toujours & auroient toujours honoré Lucifer quelque antiquité, ] qu'on enterra des comme un Saint, ce ne fera jamais une Martyrs wit muse of fedes S. Lucifers preuve bien forte à ceux qui favent Confessiri: Etona cru trouver depuis combien it selt glisse d'erreurs en ces peu les tombeaux de ces Martyrs dans fortes de choses, que l'Eglise a esté une ancienne eglife de S. Lucifer prés obligée de retrancher ou de tolerer de Cagliari. On pretend aufi qu'on a On ne peut doucer que les disciples du trouve le corps de Lucifer melme dans schissne de Luciser ne l'aient regardé retouve a cerpiale Laiste inclume aum ichimine de Léctice per l'aucre regarection controllé de l'acceptant de l

des Saints. [ Mais des personnes habi- dissimulé cette faute, comme moin les remarquent que cette abreviation prejudiciable à l'Eglife que le trouble S. Lucifer Epp<sup>3</sup>, n'est point du IV. qu'il auroit fallu faire pour la corriger. secle, & que cet s'est gotthique.) On sçait d'ailleurs que toute l'autorité

Neamoins Bollandus mefrie in
8 civile & ecclefialtique, fe trouve
firme beaucoup toutes ces preuves, par fouvent trop foible pour abolir des
la remarque qu'il fait que les noms de choles de cette mature, établies parmi Lucifer & de Luxore fe confondent le peuple par un long ufige. Le nom quelquefois dans la Sardaigne, '& par de Prifeillien, l'un des plus deteftables p.198.b. ce qu'il nous apprend que celui de de tous les herestarques , se ilt encore Lucifer effoit commun à Cagliari , dans divers martyrologes , & il est qu'on pretend qu'il y a eu des Martyrs difficile de voir comment il s'y est pu de l'un & de l'autre fexe, qui l'ont gliffer, fi l'on ne dit que fa veneration

DDddd iii

NOTES SUR LUCIFER DE CAGLIARI.

The part of the distribution of the control of the

fon schisme, mais ceux qu'on assure laissé après luy un corps schismatique s'estre saits en ce siecle par ses reliques. de Luciferiens. J'Bollandus demeure passeure [C'est une difficulté qui ne peut estre enfin d'accord de presque toutes ces vidée que fur les lieux par un examen chofes; mais il veue que la faure de paopade

forcexact. On public bien de ces forces Lucifer n'ait pas efté jusqu'à luy faire de choses qui se trouvent peu sondées. I perdre la vie de la grace. [ C'est ce que "Sponde dit que le corps de Lucifer , nous laissons au jugement des personloríqu'on le trouva, rendit une excel- nes plus éclairées, ou plutoît au jugelente ocleur, & que les cloches de la ca- ment de l'Eglife & de Dieu meime. chedrale de Cagliari sonnerent d'elles dans les prosondeurs duquel nous melmes , [ Bollandus ne dit rien de cela , n'entrons point , nous contentant de

fans doute parcequ'il n'en a pas trouvé favoir que le schifme est un des plus soil pais de preuve. J'L' Archevesque de Torres grands crimes qu'on puisse commeten Sardaigne, qui a écrit depuis peu , tre, & qu'il y a bien de la différence contre la veneration que ceux de Car entre juger mal de Symmaque, &

gliari rendent à Lucifer, [ ne demeure juger mal de la conduite de toute pas apparemment d'accord de ces mi- l'Eglife.] p. avp.disso.c. racles. J'Les plus habiles de Rome fe NOTE V. défient beaucoup de ce que ceux de Sar La preface jointe à La requeste a Sardaigne disent de leurs pretendus Marcellin & Faultin .

p. 100 flat and Saints, comme nous l'apprenous de Bollandus mefme, qui justifie cette [ A la testede la requeste que Mardéfiance par diverses remarques : [ & cellin & Faustin Prestres Luciferiens , il eft certain que tout ce qu'on dit des presenterent à Theodose I, en saveur miracles de Lucifer n' a pu encore faire de leur fecte, il y a une preface qui ne mettre fon nom dans le martyrologe traite que du schisne d'Ursin contre Romain. Nous ne voyons rien d'ail- Damase, & se declare pour l'Anti-Romain. Nous ne voyoni rien d'ul-l'Damaie, & fe declare pour l'Anti-laurqui nous detraine à raporter a) pape, de force qu'o ne peudouter. Fancien Lacider, planol qu'un fecond, qu'e clème fue tres necients. L'Ony lis Merichan. Son copp. de ten inniced que on peu. Chillie d'Urfan, peur forceux de challs tend l'avoir faivre. Quand il y auroral les Prefettes , du nombre despets le preveu que l'epile aurori del barlle convertent Marcella de Raufin, qui pour honorer le premier, cels a fem prefetences nefuire leur requelle aux perfettories pau de le focond y e un l'importerant prefette notate le four requelle aux perfettories pau de le focond y e un l'importerant prefette notate un l'autoris d'un perfettorie pau de le focond y e un l'importerant prefette aux perfettories pau de le focond y e un l'importerant prefette aux perfetteres que le focond y e un l'importerant prefette aux perfetteres pau de la focond y e un l'importerant prefette aux perfetteres peut de l'entre d'entre de l'entre de l'entre de l'entre d'entre de l'entre d'entr

attribue cette preface, a conclu qu' ils esté enterté . Laissant donc ce point dans son avoient premierement suivi le schisme obscurité, nous ne craignons pas de d'Urfin, & puis,qu'its estoient combez

dire que selon toutes les regles & les danscelui de Luciser. lumieres de l'histoire, il faut avouer [On peut neanmoins remarquer qu'il que Lucifer s'est separé de S. Eusebe , n'y a rien dans la requeste touchant de S. Athanase, du Pape Libere, de tous Urfin, ni dans la preface en faveur de

NOTES SUR LUCIFER DE CAGLIARI. Lucifer. Au contraire elle défind la celles de S. Ambroife, vs. S. Gressire de cause de Libere qui estoit combé com-/Vez, § 110.% pour l'autre, 3 le Pere Labb. fest. c. me les autres : de sorte qu'elle pourrois Lab e dit que tous les doctes crojent. P. P. . eftre de queique autre écrivain du qu'il ct de Fau'tin ; Bollandus foil-a-u. a. apt. melme temps , du parti d'Urfin . Ou thent la melme chofe : a & eneffet , il p. 170 t. t. . Faulte. t. . au moins il faut dire que ces Preftres eft adrelle à une Imperatrice , [ comme esp. b. so momm it aust entre que ces revitetes (et autres e las en fineyratrice, [comme is is, is avanises preferie un requelle à Valles, Cernade le dire cet tout de Fauthu. 2) timien Les faveurd l'Ufin, qu'il pap L'ette Imperarrice y est mai nommé pagallateur de fon faithese, que rédunde pour me les les tres Galla Pietellas, n'é parue de fon faithese, que rédunde pour me point d'imperarice de ce son dans 1 Lucleur, ju précureren à l'Encode I. Vif. facel. Saratour covin qu'il faite de la requette que l'e N'amont de don (effective de l'e N'amont de don (effective que l'e N'amont de don (effective de l'e N'amont de donc (effective de l'e N'amont de donc (effetive de l'e N'amont de l'entre de l

efté perdué, on en a mis la preface die que l'ouvrage de Faustin effoit à la refte de la seconde, sans remarquer adresse à Flaceille, à laquelle les Grecs sont ac.p. que e efficient deux choses toutes distincte autre de la companyant de la servicina de la companyant de la c

NOTE VII. preface on a changé les noms de Va-Qu' on ne voie point que Gregoire 127.5 %.
d'Elvire ait quitté le schissue ntinien, Valens, & Gratien, errectua de Valentinien, Theodofe, & Arcade, pour la rendre conforme à la requefte des Luciferiens. que l'on faifoit fuivre . Peut-eftre auff que les noms des Empereurs n'eftant Baronius pretend que Gregoire d'El- Bat. pn. 5176. point dans la preface, on a cru y pou- vire après avoir efté quelque temps

voir mettre ceux qui eftoient marquez lans le schisme des Luciferiens, est dans la requeste : Mais il doit demeurer mort enfin dans la communion Cathoconftant que la preface & la requefte lique, parce, dit-il, qu'il a efté louc par n'ont rien de commun l'une avec quelques Orthodoxes : [ ce que nous ne

trouvons point, pnifqu' Ifidore qui en l'autre. ] parle fent avec eloge ,] 'eft un auteur 117.5 jo. NOTE VI. Queletraité contre les Ariens of plusofs fait que copier Marcellin. Il ayoute pour feconde raison, que son nomest

'Nous avons dans la bibliotheque parmi ceux des Saints le 24 d'avril , ce 201 ... ayz. des Peres un traité contre les Ariens , qui el evray du martyrologe d'Ufuard , préference arribué à Fastlun & Gregoire d'El-l'auquel il faut a poucer le Romain , &

Genness. vire. 'Le premier a écrit sepe livres quelques autres modernes, avec le bre-Historiale, contre les Ariens, felon Gennade; & viaire de Grenade, où l'on en fait la 147.4.499. nous apprenons de Saint Jerome, que fefte, [ peut eftre depuis que Baronius l'autre a auffi écrit un affez beau livre l'a mis dans le martyrologe Romain. Bellar.p. 116. de la fov, Bellarmin attribue tantoft à Mais il est visible que toutes ces auto-

l'un, tantoftà l'autre, celui dont nous rirez, mefme celle d'Ufuard qui est la naz. 171. 3 pa parlons. Batonius le donne à Gregoi- feule un peu ancienne, ne sufficet nulre . [Mais il y a bien de l'apparence que lement pour nous assurer de la fainteté
l'ouvrage de Gregoire est le traité de d'un homme qui a esté certainement la divinité du Fils qui eft parms les œu-plus de 20 ans dans le schisme, (car il vres de S. Gregoire de Nazianze, au y estoic encore en 384, ) & que l'on ne quel S. Auguftin l'attribue; & parmi voit nulle-part s' eftre réuni à l' Eglife.)

Filt dans quelques nouveaux matry-duckeur de l'Eglié. Aufil le P. Petas ran-14,4 folgas au 7 y de Évrier. On engathel die nou au evropen sa çull y ai ti-14-14 concreaquent în li se contras fous un aucuse preuve coniderable que cet autid dan Eglié de S. Pania à Tre-Jouvarge pier lipatol d'Hintie que de ves, avec une criptole qui marque aufil quelque autre du mefine temps ; (& qu'un coldebre fi autre le 7 y de twirer i alles robabilement de quelque Eccle-

Opportune cette epistaphe ne luy don-faillique de Rome. ]

re point le titre d'éxaire, muis le quai. "Meammoint on workt que S. Augmille August basel life fuilement de house manufur ( de jen cite un confloit four le nom de Stint et v.-1);
affaqu' on ne le preme pa pour une faille fliellaire : eq ai marque qu' on arti-, »-1-, »-1marque d'autiquité, j'il y ajouite le interplouei de foi temps ces commentaires d'Archevefique de l'ervee, qui et à jus nelliaire : de l'el cerain qu' dinse
commenç que ben des facies apré. John pas de S. Halaire de Posters, quiaprécouga, sin la finierté der Boosel q'el in les novait que pen de chofes,
fount par établis, de ainfi j'ay bien y ayant roup d'endresit suffique de ce
peur qu'il ne de lus adifferent de la Desir ( Pres, sufficie au pen d'endres la religion de ce
peur qu'il ne de lus adifferent de la Desir ( Pres, sufficie noue per S. Ambroulis: &

16: 16: Le Lucificia. I Browerus fon-l' eft ce qui à parié à les attribuer à Hitient fort que ce n'est pas le mefine ; laire Diacre. (Mais ; ne fign y il ne [mais ir in dames aucune bonne press-vaudroit posit mieux dire que c' est 1888-19: Ve. J'Il avoue qu' on ne figit rien de quelque autre Hilaire incomu d'ailcelui qu'on fait-érage. (et al. 7). Tar pour ce que quelquestum XII. s. y. p.

cchii qu' on fait Evelque. [seurs. J Car pour ce que quelques uns Atterépondent fur le pallage de Damafe, 51<sup>th</sup>-5<sup>th</sup>-5<sup>th</sup> Que l'Ambrafafor on l' anteur des juit à l'Eglé, ; ne voy point que la

communatives for S. Paul, pass ofter maniere dont S. Jerome en parle, nout permette de le croite. Je penfe qu'il vaudroit mieux dire que l'enfroit où il vain qui ont donné une côtion de S. Espilte à Immofrechapite 3. P. 751

vain qui ont donné une edition de S. Epiltré à Imrothecchapires 3. P. 79.

Anti-Le-7. A lugullin, font les premiers l'qui ont f<sub>2</sub> peux juliement effic fonçonné de naprée de attribué à Hilaire Diagre féhifinati- corruption, puisque ce n'etfoit point l'ordinaire l'ordina

l'ordinaire du temps de Damale d'ap-dente, & les Quellions sur l'ancien & peller l'Evesque de Rome le Recleur le nouveau Testament, qui sont dans de le conducteur de l'Egifie, en par-l'appendix du troisieme tome de Saint Augultin, p.41, folon l'edition des Be-Le P. Peasu croit qu'on peur douter nechtins. 'Celt pourquoi on l'attri. Lab Egi, e.e. encore qu'ils folont d'Hilaire qui re-lbue auffi au Diacre Hilaire le fehic Patt-P-110ettoit tout battefine donné par les he-matique. Oh voit que l'auteur écris Ant-quange-retiques; 'parceque l'auteur condanne voit à Rome; [d'où vient peuteffre ce Cor. i.p. jet les Novatiens & les Donatiftes, qui a qu'il dit en un endroit,] Poft falvato- qu'75-p.71-5nostris baptiz ates reprobant . [Mais tout rems in Petro amnes cominentur .'1] (c anabattifte ne veut point qu'on rebat-tize après luy. Ce que le commenta-dus extraneus est, & qui ne laissoient teur reprend proprement dans ces he- pas de faire paroiftre leur cupidité en retiques , c'est qu'ils s'attribuoient le faifant donner place dans les testaceux qu'ils avoient battizez: & ceux mens, [ce qui marque vifiblement les melmes qui commettent ce crime, le Ecclefiastiques.]'Il conte environ 300, qr.44-p.16. ans depuis la naiffance ou la more de condannent dans les autres. La citation de S. Augustinfait voir J. C, & on voit qu'il n'ecrivoit qu'a- quant-part-River, L J. C. qu'on ne peut ]'attribuer cet ouvrage à prés la mort de Constantin. Il semble quitaper le 91.p. 121. Remi qui elloit Archevesque de Lion dire qu'il y avoit encore alors des perdans le IX. secle, comme on dit que sonnes qui avoient perdu un œil pour l'a cru Maldonat. 'Ce qui y est die de J.C.; (ce qui ne s'est guere fait que fous la continence des Ecclesiastiques, (sem- Maximin avant l'an 323, & cela n'em-Amb ins. Time.j.p. ble affez convenir au temps de Dama-pescheroit pas neanmoins qu'il n'eust se, & d'Hilaire Diacre.] La maniere cerit aprés 363,3'si Julien dont il parle qualty p. 1.00 dont il y est parle du battefme des ma- en unendroit, fest l'apostat : mais, se ne s lades, & par consequent des adultes, sçay si ce n'est point plurost le jurisdu reste de la police de l'Eglise, '& de consulte qui vivoit sous Adrien, Il faut Therefie des Cataphryges, [marque mefine dire qu'il n'écrivoit pas avant pacéarela, auffi une grande antiquiré.] 'Il y a [lan 378,1] puisqu'il dir que la Panno-Pias. (1978-1984) quelques endroits qui fettourent mot nie avoit effét ellement ruinée, profes à mot dans le commentaire Pelagien qu'elle ne pouvoir plus le relevent (Car arribué Saint Jerome, lée l'auteur de je ne croy pas que cela se puisse expli-celui-ci peut le avoir priste l'auteur. Querq que des travages que les Goss y 'Le commentaire sur l'Epistre aux firent aprés la mort de Valens. D'au- Alea 1,7,9. Lab.fed. t.r. P-12. Hebreux, pourroit bien eftre d'un au-tres le raportent à l'an 3 5 1, [auquel ce 5]+ tre auteur moins ancien, puisqu'on pays fut ravagé par la guerre de Mamarque qu'il est tiré des homelies de gnence: mais on ne dit point que ces S. Chryfostome sur cette epistre. rayages aient esté si loin. Tet l'heresse page d'Apollinaire qui est aussi combatué NOTE X.

NOTES SUR LUCIFER DE CAGLIARI.

On trouve beaucoup de conformité herefiarque mourut en 3765ce qu'on Aug. 1.5. 1.9. entre le commentaire sur S.Paul, dont pouvoit bien ignorer encore en Occinous avons parlé dans la note prece- dent en l'un 378.] Hift, Eccl. Tom. VII. EEccc

De qui & de quel temps penvent effre

les Queftions fur l'ancien & le

nouveau Teftament .

dans ces questions, comme je dit le P.

Alexandre, (car je n'av pas remarque

l'endroit, ) n'a guere esté connue en

Supposer Photin encore vivant : [ & cet 114-

Occident que vers l'an 375. Il femble Aut.qu. 31.7.

Peur la ppge

Aut.qu.sp

P-114-

528.5 S.

NOTES SUR LUCIFER DE CAGLIARI. 'Il dit en un endroit que la famine neanmoins nous ne voulons pas affuavoit efte en diverses provinces, entre rer, ]' voyant au melme endroit que le p.pt.d. Alex. 1.7.9. lesquelles il nomme la Sardaigne : '& mot de paganus se prenoit déja comquelques uns inferent de là qu'il en munément pour un idolatre. Les Be- 98-18-7 eftoit auffibien qu'Hilaire le schisma-nedictins remarquent qu'au lieu que 79.6. tique : [ Maiscela est foible ; & je ne la question 15 est faite à Rome, la 84.4 voy mesme quoy que ce soit dont on est écrite hors de Rome, in que aquir woy meinte quoy que ce lost dest enjett ectric hors de Rome, angua papar publiciture que c'est-hibite find éca la qualitam habeur Romann (fanc d'am-pliciture) que conserva de la conserva del la conserva de la conserva del la conserva de la conse 8.90.93 matique. Je ne fçay fi l'on peut tirer Pere, & qu'il n'y a presque pas d'artiqu.114.p.119. qu'il fuit Juif de race , I'de ce qu'il se cle qui ne contienne quelque chose qui fait descendre des Juiss: apad majores luy efteontraire. Le P. Alexandre tra- Alexandre. my contract Le F. Altkindirth- Altexy vall & en quilifier politicus redoris <sup>151-16</sup> vall & en qui provinci politicus qui on a trouvez de cert [mais il richerio pas fort necificis obvrage, font affic different le unsi qu'il fé donnell cette poise. Car quand des autres. L'amanière de ces quellois il autre ju montrer que ce qu'ellussi TR.D 16 est aussi assez differente. Les unes sont sont exemtes des erreurs Pelagiennes des réponfes à des questions propo-que d'autres y trouvent , J'il reconnoist PAIPfees. Les autres paroiflent des disou-luy mesme qu'il y en a encore un 79 4(7\$ 4)152. tes ferieuses & reelles contre un adver- grand nombre d'autres, E qui oftent gu.ice.196. faire. 'Il y en a qui paroissent des ser- toute autorité à cet ouvrage dans des mons, d'autres des commentaires sur matieres contestées , comme il seroit 187.2(148.6. l'Ecriture, b d'autres des differtations aife de le montrer en detail, si cela equ.110.p. & des ecrits entiers sur le destin, con-estoit de nostre sujet. Nous croyons \$ 101,100,114 tre les heretiques, & fur d'autres ma-neanmoins devoir remarquer, ] que Autquesteres incurações, or sur a sucre ma-incamoras oevoir remarquer, j que Auto-uto-tieres. On y voir les mefines iguest quoiquid l'economité afice ben la ve-3<sup>te</sup> traitez plusieurs fois, & quelquefois rite d'un feal Dieu en trois perfonnes, mefine des opinions toutes contraires, (expendant il dit que Dieu voulant fai-quat-qu-1-Tout cela autorife beaucoup le finit- re les creatures, Virham prisus quad in ment d'Eralme & de quelques autres, mylerio apud fe habebar, generavit, bec'qui ont cru que c'eftoit, un jamas de effecis existere core. [] le penfeque c'eft differentes pieces de divers enteurs, [ & ]à l'herefie dont on a accufe Marcel quantity peut-eftre auffi de divers temps. ] Car d'Ancyre. ] Il diferencie cen un autre quantity has a infertacion contre Novation, femi-endorit, que le Fils de Dieu et fie dans de l'acceptant de l

bie le supposer encore vivant : [ ce que que la creature sult faite par luy.

## NOTES SUR SAINT EUSEBE EVESQUE DE VERCEIL.

Feur la page 5 \* 9 . \$ 1 . NOTE I.

Jugement de diverses pieces qui
regardent sen hijsvire.

d'autres soufitances que celles de l'exil,
[fansdire, comme fa vie, & les autres
nouveaux, qu'il ait esté lapidé: & cela
fait voir que l'epitaphe est plusancien-

BARSULU cire fouvene les Alec les que cette opinion ; ILV de Marty parpa. de S. Ruiche de Vereul , & neul hi Vere divinars , la cita qui oil fon personnous les donne pas . Nous s'y probont jour concre alors Marsur, e ca qui paren, s'i ceux qui oil cette fine fabbles les voils dure une preuve d'anaquité. Les manuferes, de cour nous parent de code fine fabbles les voils que sant de code, pareque l'ill ou man portet à nous frire de cette épic de company de la commençant par f. Cett ce qui voulus preudre de code, pareque l'ill outan portet à nous frire de cette ejic foct toup be comme antenne. Mais rous y en quant out no preud four de l'est parent par l'est de cette qui voil per l'est de l'est parent de l'est parent les comments de l'est parent l'est p

roit point dutoit cettain. Cette etc. a ce qui retoute de cesaine mavers celle que Baronius a eué, font appa- endroits de l'hifore.]
remment la mefine que Jeelle qu'U.

"S. Masime de Turin avoit fait deux genacea, phellus a fait imprimer dans lon Italia Irraitez de fa vie, [que nous n'avora phellus a fait imprimer dans fon Italia Irraitez de fa vie, [que nous n'avora phellus a fait imprimer dans deux fur mont plus .] Nous avons deux fermont alors But-151-51-61.

nuferir section de plus de dou ant. [αι] ξ. Androité, que Bratonius ditre pouqui n'empelée pas que Braturar s'any une ettre de lay 2, the veriablement l'est haubt dire.

(est aller nouveau, 3 year recueillic el premet de affec claimente que Saine \*9-44-4qu'i reporte a des habories à de ligitable moutre amprive ochrens (se en el premeter), est de la company est de l

corrompus par les saintiones. Let on Mains. 11 y a suit queques prantes voit; qu'il girori enticrerent Inli-per convenible 3 la purte du hybr décessée.

10 11 La qu'il de la commandation de la commandati

Suirt Jerome die bien qu'il avoit efté l'affocié de la confession y ce qui fait aux19554 Lecteur de Rome, mais non pas qu'il juger aussi qu'ils ne peuvern ettre de S. en eust esté Prestre 3 les il die melmei Maxime de Turin à qui d'autres les positivement que de Lecteur il avoit attribuen. Esté fait Evréoux.
ché fait Evréoux.
Nous avons dans S. Maxime deux Max.T.b.

Clabar Ville Brook and a suffi donné une narro-fremos fur hendre (diez, paj 18-43).

Clabar Ville III nous a a suffi donné une narro-fremos fur hendre (diez, paj 18-43).

Fine de Capitaphe de S. Eufeb gravée puroiffen faits à Vercel], & par une far fon noubeau, qui fait che terrolli-performe dective Egife. Le commenche, Esfebius Epifepau d' Maryr. Commet du dernier el tirié, so, y chan.

Naumonio il no l'un strattore point gant que depete most. du permine de

NOTES SUR SAINT EUSEBE DE VERCEIL. ceux qui sont attribuez à S. Ambroise, peut juger par l'à estre ancienne de [ Mais il importe peu d'en savoir l'au- 700 ans, fans qu'on puisse dire qu'elle

Pour la pare

teur ni le temps, parcequ'ils ne con- en soit meilleure J tiennent aucun fait particulier , Nous NOTE IL trouverons davantage de lumiere dans la lettre à l'Eglife de Verceil, que quel-ques auteurs veuleur n'eftre pas de S. Tortone, d'Yorie, d' de Novare: Sur Ambroife, fans en avoir de raisons la vie de S. Innocent de Tortone.

considerables ; au lieu qu'il y en a de

tres fortes , prifes de la lettre mefme, 'La lettre que S. Eufebe écrivit de fon Bange 4 poqui montrent qu'elle eft de luy. Feer de Euf.

ui montrent qu'elle est de luy.

Estienne Ferreri Evesque de Verceil , Phibibus Vereellensibus , Novarionsia fait imprimer en 1609 une histoire bus, Hipporegiensteus, meann stiam de S. Eusebe, où il nous donne quatre Dersonenssons. Il témoigne ogalement nouveaux sermons sur ce Saint, le premier attribué à S. Maxime de Turin , de leur état, s'eftre inquieté de ne rece-& les trois autres sans nom d'auteur , voir point de leurs nouvelles, & s'estre

[ Mais je doute fort que le premier rejoit d'avoir appris leur conflance melme puisse eftre de S. Maxinte, si dans la soy par le Diacre Syr. Il se se-fon ne dit qu'il eftoit de Verceil. I Car garde melme comme leur pasteur comle fermon eft fait par un fils de Saint mun & leur pere, & il les appelle tous Eusebe, [c'est à dire par un homme ne ses enfans. 1 Cela donne quelque sieu & elevé dans l'Eglise de Verceil, non de juger qu'il estois egalement Evesque pas neanmoins par S. Eufebe mefme, de tous ces peuples, & qu'ils ne forpuisqu'il parle de ce Saint sur ce qu'il moient tous qu'un mesme diocese. Et en avoit appris de ses peres. On voit il n'est pas difficile de croire que dans

les mesmes caracteres dans le second , les premiers temps, un seul Evel p. 166, & dans le 40, p. 173-175. Le troi- air gouverné plusieurs villes aussibien fieme, p. 170, femble eftre fait plusieurs dans l'Italie que dans les autres payse generations après S. Eusebe, [c'est à ces quatre sont assez proches pour cedire peut-eftre dans le VI. fiecle . Car la . ]' La vie de S. Marcellin d'Embrun Boll. so. apri sous ces fermons paroiffent anciens: affure auffi qu'il y avoir peu d'Evefques p.7514. le fivle n'en est point mauvair; on n'y en ees quartiers ladu temps de S. Euvoit rich des fables qu'on a inventers fibe? On voit en effet par Ughellus, Ughat +pvote tren ues saues qu'un a menore que que les Egilies de Novare & d'Vrece, » la folematé de la fefte de S. Eufebe. (car L'éporregimfs: et affurément németé de la fefte de S. Eufebe.) (car L'éporregimfs: et affurément németédoir point que l'Egilie de pour Eporrealings: Voyez Bollandus; Vercell ne celebraft ce jour là celle 12, jour, p.418.et.) ne pretendent point se Marchier comme les autres. Effic avoyer ne d'Essefuse, che le Novares de la del Novares de la celle 12, jour, p.418.et.) des Macabees comme les autres Egli- avoir eu d'Evefques, celle de Novare passificit. feste qui marque, ce me femble, une avant S. Gaudence disciple de Saint 35, jung-4-70

assez grande antiquité. Ces sermons Eusebe, '& l'autre avant Elilege ou Ughatenne nous apprennent guere que ce que Eulale qui vivoit en 450. On pretend 1481. nous favons d'ailleurs.] melme que Saint Gaudence gouvernoit Terrers y a joint un fermon d'Athon les Eglifes de Verceil & de Novare en Evefoue de Verceil, qui vivoit au mi- l'abfence de S. Eusebe, '& que Saint Boll. 22. juni lieu, du X. fiecle ; [ce qui ofte toute au- Eufebe apres fon retout les gouverna P419.5%. torité aux faits qu'il raporte: & aussi aussi toutes deux avec Saint Gaudence, c'est un abrege de la vie du Saint, qu'on [ qui n'estoit au plus que Prestre.ll y a

NOTES SUR SAINT EUSEBE DE VERCEIL. Uch 14-P plus de difficulté pour Tortone, ] qui en justice qu'il n'en favoit rien. Ce l' pretend en avoir eu dix avant S. Inno-n'estoit pas certainement Constantin eent qu'on dit avoir vécu fous Conf- qui ordonnoit les Evelques. [ ]e ne tantin [ Cependant je croy que ce n'est l penfe pas que personne voulust soutepas une temerité de dire qu'on n'a nir J'qu'on bannift sous ce prince les fishes point de preuves fort authentiques que prestres des idoles, & les Juifs qui ne ni S. Marcien, ni les neuf autres qu'on vouloient pas se convertir, pour donmet après luy, aient esté Evelques, ner leurs biens à l'Eglife, 'ni que l'Eou l'aient efté dans les trois premiers glife de Tortone fust deslors par ce

fecies.] Marcellin & Julien qui font moyer maîtrefie de la moirié de la fecies. I marcellin & Julien qui font moyer maîtrefie de la moirié de la fecie de la

Dereffere daan to wie de S. Innocent.

"In while the englisten S. Ellium (i) of the Control of t

écrit l'histoire. Mais on y lit en mesme la persecution des Chrétiens par Constemps que cet écrit de Celle avoit effe tantin, sa lepre, & son battesme par perdu dans les ravages des batbares. S. Silvestre. Bollandus y remarque des p.45.6. Que si l'auteur de l'histoire que nous termes qui sont du VII. siecle [ & des en avons, pretend avoir appris du livre fuivans, I mais non de celui de Confavoir tiré peu de choses des fragmens empescher de croire que l'Eglise de

de Celfe, & de quelques autres memoi- Tortone ne fift encore qu'un feul for affurez.

Security of the passion of the passio

Nort atterer. 
Or all nieft pas allé è croire ] 'que le :

Carl ni eft pas allé è croire ] 'que le :

Empereurs payeux eulleux accordé un monueux ples aucien ni plus authenprivilege particulier à une famille liste paye build but nouve. 'Non Egillé n. 6

Chrétemes pour rétite point précu- l'honore le 17 d'avril , suqueil et le 
ce 'c' de no le lailé pan de perfeteure lluoux quedpen nouveaux marryrobce Saint nonofélant în privilege; [16 ges. Elle honore excerc fon cerlinadonterio first 7 que ce fall a pranque une le s 2 de feprendre. Elle croir à la fin du III. fiecle de donner le nom aux enfant dans le bettefine. Il y a peu cathedrale, partie dans l'eglife de S. d'appatrone que S. Innocent, agé de 3. Effernen. S'elon fion hiltiorir, il avoir 1-47-44. ans, ne sceult pas oir estoit l'argent & 11 ans dans le temps de la perfecution les livres de son pere qui estoit mort de Diocletien, [ c'est à dire en 30 ; au

aloss, ou que le fachant, il répondift pluftard, I de fut fait Diacre & Eyef-

NOTES SUR SAINT EUSEBE DE VERCEIL. p. 445,E. Ugha.4.p.

que sous Saveltre. Lon ajoure qu'ilment de Lucsser & des autres qu'en sur 28 ans Evesque. Ughellus size sa 355. Mais il méle en cet endroit pluimort à l'an 353, sans en donner de sieurs choses, [ & l'histoire s'accorde 8; j.b. mieux en mettant le Concile au compreuve particuliere, mencement de l'année. ] 'S. Athanase sol-paro.c.

NOTE IIL mesme dit que Constance commença

3114 1 Que George dom parle Libere dans fa 3 sciever pius municimia. lettre à Constance, est celui de Vetranion, Magnence, & Gallus; [ & Lasdicée. il n'y joint point Silvain tué vers le

[ Dans la lettre du Pape Libere à mois de septembre 355, qui venoit en-Constance, il y a une difficulté capa-core mieux à son dessein que Vetrable de faire douter à quelques uns si nion. Cela nous donne quelque lieu elle est legitime. Car cette lettre, selon de croite que le Concile s'estoit tenu tout ce qu'elle contient, dnit avoir esté avant la mort de Silvain, & mesme

écrite vers le commencement de 3 (4, ) avant la guerre que Constance estoit Hillfrage 44 & cependant il y est dit que George alle faire dans la Rhecie quelque temps communiquoit à Alexandrie avec les auparavant. V. fon titre \$ 35.]

Ariens, [Or nous favons que George n'a efté envoyé à Alexandrie qu'en 356 NOTE V. Mais il faut entendre cer endroit de \$35-54 Que S. Denys de Milan & Rhodans George de Laodicée, lequel commu-

de T'enloufe, n'ont point figné la lettre niquoit par lettres ou par fes envoyez du Concile de Milan à S. Eulebe . avec les Ariens qui estoient à Alexandrie. ] 'C'eft ce que les Benedictins ont 'Dans la lettre du Concile de Milan 241-355-5 \*\*. E.p. Cyproc.

fuivi dans leur nouvelle edition de S. à Saint Eusebe de Verceil, on trouve les noms de Denys & de Rotame Hilaire. NOTE IV. Four is page ou Rodane: [ mais il n'en faut pas

5 19-5 9-Qu'il faue mettre le Concile de Milan Milan & de Toulouse: Car nous ne au commencement de 355. lifons point que Rhodane ait jamais Sulp.La.p. Sulpice Severe aprés avoir parlé du rien fait contre la veriré; & pour S. 259. Concile de Milan, de l'exil de Saint Denys, quoiqu'il ait en effet figné Eusèbe, & de Lucifer, de S. Denys de contre Saint Athanafe, l'histoire que P-160.

Milan, de Pape Libere, de S. Hilbire, pous en raporton dans le retre, hill & de Rholane, die que ces Prelas croire que la ignature ne fe trouvera sus mentres de la companie se companie de la companie se companie de la companie de l annee là qu'il faut mettre le Concile mander par une lettre auss infame que de Milan, qui finit par l'exil des trois celle-ei. On peut dire mesme qu'au premiers, & Libere les suivit bientost. lieu de Rotane, il ne faut pas lire Ro-

Pour Saint Hilaire & Rhodane ils ne dane, mais l'orame, qui effoit, comme rent bannis qu'en 356. on le verra en un autre endroit, un [ Il ne faudroit peuteftre mettre le miferable Evefque de Lisbone. Il faut furent bannis qu'en 3 76. Concile de Milan que sur la fin de l'an aussiremarquer que ces signatures sont

355, Ipuisque Saint Athanase dit affez fort imparfaites, puisqu'elles ne sont clairement qu'il n'apprit le bannille-que de trente Evelques; ce qui n'a pas

NOTES SUR SAINT EUSEBE DE VERCEIL: de raport aux trois ou quatre-cents efté tirées par Baronius des archives Evefques qu'on pretend avoit affifté de l'Eglife de Verceil; nous ne voyons au Concile de Milan; & je ne voy pas pas qu'il y ait aucune raison de douter poutquoi la fignature d'Eudoxe ne qu'elles ne foient tres legitimes, puifs'y trouve pas aussibien que celle de qu'elles ne contiennent rien de superflu, & qui ne s'accorde fort bien avec Pour la page NOTE VL es autres monumens de l'antiquité. ] Que la lettre de Conflance d S. Eufebe, ett dans la vie de ce Saint donnée "officie. a esté écrite apparemment avant par Ughellus. Mais au lieu que 'dans par. res. 6 7. la tenue du Concile de Milan . Baronius il y a . Ut plena mihi relatio Baronius nous donne une lettre de per ipfos quos tua parere elementia loc Constance corite à S. Eusche, pour l'o-necessarium duxi Mediolanum venire bliger à consentir à ce que le Concile properarem, ce qui ne fait poine de de Milan avoit ordonné, afin d'établir sens; la vic porce, Ut plene mihi ratio

316.54.

thid.

la paix dans l'Eglife. [ 11 femble affez per ipfor quos miferant reddereur, & probable que c'eft celle l'que S. Eusebe sie facerem quod volebant. Sed quia avoit receue avant que de venir à Mi-ratio pleniter mihi reddi non potuit, & lan ; Car Constance y temoignoit austi debni clementia tua parere ; hoc necefun grand amour pout la paix. Baro- farium duxi nt Medielanum venire nius ctost neanmoins que celle qu'il properarem. [ Nous avons trouvé la nous donne, n'a efté écrate que lorique melme chose dans un manuscrit de

S.Eufcbe citoit deja à Milan, & qu'on cette vie . le vouloir forcer de fouscrire. Il semble Nous nous servons aussi dans l'histoique ce qui l'a pu porter à la mettre en re de ce Concile, de la vie de S. Denys ce temps là , e'eft ce qui y est dit que le de Milan, qu'on trouve dans Mom-Concile avoit depute quatre Evelques britius & dans Bollandus. J'Il est vray Bollas.msp. au Saint, au lieu qu'il n'en envoya que Bollandus ne la croit écrite que rente que deux pour le faire venir à Milan, du temps d'Aribert, fait Evesque de Petres. [ Mais n'elt-il point plus aife de croire Milan en l'an 1018, & mott en 1045; P-450 que c'est une faute de copiste dans & qu'elle n'est en partie qu'un abregé cette lettre, que de voir pourquoi [ aflez mal fait ] de Sulpice Severe : Constance, & le Concile mesme, [ Mais ce qui y est die du Concile est écrivoient & deputoient au Saint, qui tellement particularisé, J'que l'on ne P-67-bestoit tous les jours avec eux ? J'Baro- peut douter qu'il ne vienne de quelque nius dit qu'il y a corrigé beaucoup de auteur plus ancien, & fans doute affez. fautes, & elle est encore toute barbare bien instruit (que l'auteur de la vie au-& presque inintelligible, soit à cause ra pu nearmoins alterer ou broiiiller

des fautes des copifics, soit que la lettre en quelques endroits : Car par exemple ait esté écrite en grec, & mal traduite nous ne voyons pasce qu'il veut dire, ] que les Ariens, Enfebinm in pletem p.4.4. Pour la page extrahere nitebanuer . L'eglife estoit NOTE VII. 516.5 to pleine de peuples, mais Catholiques, & favotables à S. Eufebe : [ ce qui nous Sur diverses pieces dans on sire Phistoire du Concile de Milan.

du Concile de Milan.

a obligé d'expliquer cet in plètem des
Toutes les diverses lettres à Saint officiers & des soldats de Constance, cbe, dont nous nous servons dans qui pouvoient estre auprés de l'eglise l'histoire du Concile de Milan, ont pour appuyer les Ariens. J'Il dit que PAR.d.

NOTES SUR SAINT EUSEBE DE VERCEIL! S. Denys fut enlevé de l'oglife par les l'Evelque Aurele, fans dire un mot de Confuls, [qui en 355 effoient Arbetion S. Bafile, qui l'envoya à S. Ambroife, & Lollien. Ce n'eftoit nullement à felon Ufuard, Norker, & Adon.

une fonction consulaire, ou plutost les Neanmoins Notker qui est un peu solt.14. may, Confuls n'avoient alors aucune fonc-posterieur aux deux autres, parle aussi P41.5 12.

Pour la page \$\$1.5 22.

NOTE VIII

Que S. Denys of mort apparemment avant l'an 161: Sur la translation à Milan.

d'un Evrsque qui auroit eu quelque que pour un roman.)
zele pour J. C, pour l'Eglise, pour la foy, & pour fon peuple: ] & ils four reduits à nous citer Tritheme comme le meilleur auteur qu'on puitle suivre dans les ditferentes choses qu'on dit de la mort de S. Denys. [ On peut juger

par là de l'estime qu'on doit faire de la Bir. s.msy. vie du Saint J'qui eft dans Mombritius, où il demeuroit dans Scythople , &c Boll. 14. may, '& que Bollandus nous vient de don- qu'il appelle son hospice , luy avoit esté plus incroyable.]

Ugh.p.43.c. les confins de l'Armenie, où l'on pre- transferé de chez Joseph en une autre Riga p. 160- peu connue des anciens J'que les der- gardé plus furement. Le dernier peut

Comus navorent aussi santinus navorents aussi santinus navorents de cet Aurele, [ qui peut avoir efté quelque Ecclefiaftique de S. Bafile. ]

Bollandus fur des conjectures tirées 5 in. de bien loin, le fait Evelque d'Ariarathe dans la seconde Armenie, '& il 5 13croit que S. Basile peut avoir obtenu de luy, à la priere de S. Ambroife, qu'il renvoyaft le corps de S. Denys

f Au lieu que nous croyons que Saint en Italie. 'Mais ce qu'on pretend qu'il 5 10. Denvs de Milan est mort avant le l'y raporta luy mesme, & qu'il y passa regne de Julien, qui rappella tous les les trois années qu'il véeut depuis &c. Ugh.t.4.9 5 exilez en l'an 362. ] Ughellus recule [ convient peu à un Evelque ] 'qu'on 9 9. 21. fa mort jusques en 374, & Ripamont honore comme un Saint. On en fait le Rigo.L.1.4. p.162, jusques en l'an 379. Ce dernier 9 de novembre, qui peut eftre le jour pretend qu'il n'avoit pas voulu reve- auquel ses reliques surent transportées nir lots melme que l'Empereur luy en ou toutes ou en partie, à l'abbaye de avoit donné la permission. [ Il faudroit Hirfauge en Allemagne sous Louis le des autoritez incontellables pour nous Debonnaire, vers l'an 830. 'On a une 5 st. persuader une chose si hors d'apparen-ce, ou plutost si opposée aux devoirs par S. Ambrosis, si qui ne peut passer

> NOTE IX Qu'apparemment le Comte Joseph estoit

mort larfque S. Eufebe fut fi cruellement maltraité par les Ariens, S. Eufebe temoigne que la maifon Bat. 155.4 95.

ner. Elle porte meime que ce fut Con- allignée par les gents de Patrophile & stance qui voulue le renvoyer à son les officiers de l'Empereur. [ Il faut Eglife avec toute forte d'honneur : [ ce donc dire ou que le Comte Joseph , qui ne fait que rendre la chose encore chez qui il logea quelque temps, avoit obtenu d'eux cette grace, ou que le 'La ville de Rediciane ou Retoie fur Saint lorsqu'il parloit ainsi, avoit esté tend que S. Denys est mort , [ est aussi maison , pour y estre plus reserré & nieres particularitez de la vie de ce paroiftre plus probable , & nous le Saint , dont Ripamont fait un orne-luivons dans le texte , parcequ'il nous ment de son histoire. Il fait un long debaraise de plusieurs difficultez. Car recit de la translation de S. Denys par on pourroit demander comment le traitement NOTES SUR SAINT EUSEBE DE VERCELL. 777
traitement qu'un fit à S. Euskie dans, du temps de Sirior: 3 quoy il faux partice
cette maidin, peur s'accorder avel quoter qu'elle marque hen claire.
la liberté dont il poulfisté fant douter ment l'election de Nectaire, f faire en
la liberté dont il poulfisté fant douter ment l'election de Nectaire, f faire en
la liberté dont il poulfisté fant douter forme l'infrage Limene relotte Evefueu.

## 1986-19 ches Saint Joseph, & avec ] Te refpect; 381 lorfque Limene efloit Evefque, que ce Saint le confervoit toujours & long-temps après la mort de Saint parmi les Ariens par la qualité de Eufére, ) Tarrivée creatment fous tien-ville. Conte. [D'ailleurs S. Eufére ne parle Valentinen & Valens, [Celt à dire en \*\*Patrish. jumais de S. Joseph dans la tettre à 1973 ne publated. Aint goodqu'il paulite

jamais de S Joéph dans fa letre à 17,7 au pluthard. Anti quasqu'il paudie l'Egifié de Verceil. De forte qu'il y a imble etrange que C Ambroile dans palles d'apparence que ce Saine, 3 (au) ettre lettre parle beaucoup de Saine avoir 7 ou na at moins lorque Sante Eufech, e de l'ordre qu'il avoit étable Eufe begeoir chez luy, l'onouvru dans dans fon Egifié, de qu'il citote necetial ce temps il mofine, avant the précise, le d'y condrever, fassie deu un fedt note de l'année de l'année

tions que Saint Eufebe décrit dans fa letre. )

NOTE X.

Pout la 1928 NOTE X.

Qu'Evagre emment d'Amische par Qu'Evagre em q'Evagre emment d'Amische par Qu'Evagre emment d'Amische par Qu

Saint Enfelt, of he fuestfur de Parkin.

NOTE XII. tour is page commente d'Antionche par S. Eufche, ett.

Que S. Enfelte n'eff point more Marry dans let tournesses.

le pere d'Evagre qui fucceda depuis à 26.042,0479. Paulin d'Antioche, '& Bloodel veut 'L'Eglife de Verceil honore aujour- Bar, 173-5117.

Poul 1998 Bollandus foitieux par pluseurs au fine font courte Baronius.

Ente font courte Baronius.

Front 1998 Bollandus foitieux par pluseurs et Arient 1999 attaquel denn fa maifon, 60 l'en ayava arraché de force, ils

1994 le l'attre de Saint Ambroji fun

fine fine de pierres. Cet acceleux

enfin à coup de pierres. Cet acce

ren topus

2014 Lour de Saint Ambrile for

1801 Lour de Saint Ambrile

1801 Lour de Particular de Lour de

370, parceque S. Ambrothe qui ne fait de taux fede reguat alons, quoqiqion breqiqie què ali noi e 23 pt., civiri à liche que et can le cul revine di con l'Eglié de Verceil fur l'éclection d'un dans l'Irale. 1 La vie da Saire dans Ultra-ta-pi. Evelque. Basconsa révoite en modie. Ulghellas ait la modie fauxe. Eson cemp la difficulté, est daine que cette legale luy donne le tree déMartyr finas paratielle. Le consideration de la comme de l'est de la comme de l'est de Martyr finas paratielle. Le consideration de la comme de la comme de l'est de de Martyr finas partielle. Le consideration de la comme de la comme de l'est de l'es

Ambag. 45, prouve, 'parceque cette lettre femble penfe qu'on peut donner le mefine fens parlet de Jovannen, de aint elètre certre la ce que dir Bede, J qu'il a foulfiert le sol. mars. t. Hiff. Esci. T om. VII.

NOTES SUR SAINT EUSEBE DE VERCEIL; martyre; & d'autant plus qu'il ajoutejbées y estoient allez au milieu mesme que c'estoit sous Constance, [ auquel il des tourmens. [ Il est impossible de lire à certainement survécu de plusieurs ces sermons saits à Verceil mesme, sans estre persuadé qu'on n'y avoit alors au-Il est vray que les martyrologes cune connoissance qu'il eust fini fa vie d'Adon & d'Uluard, difent qu'après par le martyre. J'Athon marque qu'il parte eftre revenu en son Eglife, il soufrir fue tué à coups de bastons, d'epées, & enfin le martyre par la persecution des de pierres. [ Mais c'est, comme nous Ariens, fans s'expliquer davantage avons dit, un auteur du X. fiecle.

Mais Molanus a cru que cela eftot fi
fort contraire à l'antiquité, qu'il l'al d'un peu fore pour le martyre de S. entierement effacé du texte d'Usuard.] Eusche, c'est ce qu'on trouve dans le 211,3745 125. Et certainement il est impossible de sermon tres ancien attribué à Saint referencement if the impossion of the information o 25.P. 111-3. des anciens ne luy donne jamais que le d'une échelle la tefte en bas. Mais il amb<sub>19-1972</sub>, titre de Confesseur, ée que S. Ambroise dit que ce sur dans son exil en Orient luy presere mesme S. Denys de Milan, sous Constance sen quoy il est indubicomme ayant approché plus pres que rable qu'il se trompe : & cela confirme luy du titre & de la couronne du mar- ce que cet auteur, fort different de S. tyre, parcequ'il eftoit mort dans son Ambrosse, J avoue luy mesme qu'il p.247.b. exil , & il le fait en écrivant à l'Eglise savoit tres peu l'histoire de S. Eusebe . Fior p.433- de Verceil. Les martyrologes qu'oo Baronius qui foutient qu'il n'est point Bar, pr.4 190.

appelle de S. Jerome luy donnent aussi mort dans ce supplice, croit qu'on aule titre de Confesseur, & marquent sa ra pu conserver des pierres qui surent fette par le mot de depositio, [ qu'ils alors rougies de son sang, & que ces emplocent d'ordinaire pour distinguer pierres jointes à la qualité de Martyr 2011-10-april-re-les Confesseurs des Marryrs. J'La vie qu'on luy donne quelquesois, auront Ge.T.pl.C.c. egregium Confessorem. 'S. Gregoire de dire qu'on l'avoit lapide , & l'inventer Tours le met de mesme au rang des l'histoire qu'on en fait aujourd'hui. Confesseurs , & marque encore fort Pour la race NOTE XIII. clairement qu'on ne luy donnoit point \$61.5 17. alors d'autre qualité dans l'Eglife de Sur le temps & l'autorité de la vie de Verceil. S. Marcellin d'Embrun . Ferr de Euf. 'Les quatre anciens fermons fur la La vie de S. Marcellin d'Embrun Bell. so. apr. feste de S. Eusebe, luy donnent quelreite et S. Eurece, any connecti quelquelos le tirre de Martyr, & aufili parosti écrite par un homme qui proferent celui de Confesseur ( mais janivent celui de Confesseur ( mais janivent celui de Confesseur ( mais janivent celui de Confesseur ( mais jamais la ne difent qu'il airet de lapid è, qui alloit en divers pays instruire de
ou qu'il soit mort dans le martyre; 3 la vie des Saints des lieux, pour en 'quoiqu'ils témoignent quelquefois écrire l'histoire. Il s'en instruisont des vouloir raporter tout ce qu'oo favoit perfonnes les plus agées. Parlant de ce de ses souftrances. Le premier mesme qu'il écrit de S. Marcellin, il dit que oppose S. Eusebe aux Macabees, en c'est ce que rout le monde luy en a p.164.175. ce qu'il eftoit alle à Dieu après avoir affuré unanimement , '& que recens person.

vaincu les tourmens, & que les Maca-memoria mandavie Patrum, Il patoift

3 P-144-

1. 63 Acc.

NOTES SUR SAINT EUSEBE DE VERCEIL. donc n'avoir pas esté fort eloigné du Eusebe estant mort en l'an 370, il n'y temps de ce Saint, qu'il faut mettre à a aucune apparence qu'il fust déja la fin du IV, fiecle. Aiofi il femble Evelque en l'an 310. J'Et felon fa vie, Usht e. p. qu'il peut avoir écrit des le V. siecle , il sut ordonné par le Pape Jule , saprés

Mahidioble ou au plustard dans le VI, J'auquel le l'an 336.]

2-17-18-2
La penfée qu'eut S. Marcellin de Bollace. P-754-b.c. guerre où la ville d'Embrun avoit efté recourir à luy pour dedier son eglise, p.711-4-

attaquée, & il dit que c'estoit de son [ quoiqu'il y ait fort loin d'Embrun à temps . Il y avoit encore alors des Verceil , que l'une soit des Gaules , Ariens . 'Il parle encore d'une peste l'autre d'Italie, l'une au deça des Alpes, P.711 % qui avoit ravagé plusicurs parties du l'autre audelà, cette pensee, dis-se, monde peu d'années auparavant, & donne grand lieu de croire que Saint

dont la ville d'Embrun avoit esté Eusebe eclatoit alors audessus de tous Mabi p. 172-e exemte. 'Le P. Mabillon en cite un les Evesques des environs, 1 & estoit deexemplaire éctit par un Prestre nom- ja un tres illustre Consesseur, comme

me Deodat, il ya environ 800 ans. l'appelle la vie de S. Marcellin, 'c'eft 156th 9.441.c.
[ On voit done que ce qu'il dit de à dire que c'effoit après son retour S. Marcellin, est ce qui se conservoit d'Orient, [en l'an 161, ] comme le croit encore dans son Eglise environ cent Bollandus. La liberté qu'il prit d'orans apreis a moert. On ne peut douter | donner Saint Marcellin | hors de la que ces fortes de traditions ne doivent | province, & d'y appeller l'Evefque de avoir de l'autorité; mais il ne faut past valence, marque ban entore l'auto-aufli pretendre leur attribuer une cer-arité que son merire luy avoit acquisé

titude entiere dans le detail des cir- alors, & la confusion ou la persecution constances, qu'on sçait s'alterer beau- de Constance, & l'usurpation d'Aucoup en moins d'un fiecle, lor fou elles xence de Milan, reduifoit la discipline ne le conservent que dans la tradition de l'Eglise. [ Si Emilien de Valence affiita en 374 au Concile de la melme

d'un peuple.] ville, comme le croient Mes de Sainte NOTE XIV. Marthe, s.s. p. 1109. 2, cela donne en-Sur le temps de l'ordination de Saint core lieu de croire qu'il n'ordonna S.

Marcellin d'Embrun ...

Marcellin qu'après la perfecution de

Marcellin d'Embrun .

Pout la page

'M' de S'e Marthe veulent que S. C'est sans doute sur tour cela que ] Marcellin ait esté fait Evesque par S. Bollandus dit que S. Marcellin a vécu » inn.p. 1922 Eusebe de Verceil en l'an 3 13. Ils ne sous Valentinien I, ou sous Theodose . (1.1.1919) donnent point de raison de cette epo-que, [qu'on pourroit peut-estre autori-mort au plustard l'an 374, ] si Arteme Galf, che.t.s.

que, quo no pourrou peut-ettre autori- moter au piutitat it an 374, ) îl Arteme cali, dest. fer par les actis ed saints Vinneeri, qui aiffitta au Concide de Valence chioi; P<sup>213-3-3</sup>-Orunce, de Victor J Car cesaches por-tent que ces Saints ayante Guaffit et que quoi qui men allegue pas de preuve Efpagne fous Diockrien, Leurs corps particultere, J M<sup>2</sup> de S<sup>2</sup> Martile difine, p<sup>234-4</sup>-6. Follar,jan, 21.94.

furent aufli-toft transferez à Embrun, que Saint Marcellin fouffrit beaucoup où S. Marcellin les receut &c. [ Mais fous Constance, '& qu'il mourut eo p 271.2.4. ces actes qui peuvent eftre du IX. exit vers l'an 340, [ qui feroir 13 ou 14 ficele, ne font pas pour faire aucune aus avant que Contlance fult maiftre autorité. J. la perfecasion de Diesticis des Gautes.] Autil în ce fet rouve aucuwore 14. Ce qui eft certain, c'eft que S. ne preuve de tout cela, a & il est mesme apoppe.

NOTES SUR SAINT EUSEBE DE VERCEIL.

affez visible par la vie du Saiot qu'il faites pour Saint Vincent de Digne, mourut dans fon Eglife. & M. is de S. te Marthe qui le suivent . 13-feb. p. 661.c. 'Gaffendi veut qu'il ait esté ordonné veulent que ce Saint ait assisté en 374 par S. Eufebe Pape vers l'an 310, Mais au Concile de Valence. [ Cela feroit uisque sa vie dit positivement que ce difficile à accorder avec ce que nous fut par Saint Eufebe de Verceil, nous avons dit dans la note precedente, que ne pouvons point avoir égard à cette S. Marcellin n'a effé ordonné qu'aprés l'an 161. Mais austi nous ne voye opinion fans autorité. pas qu'on ait d'autre fondement de le

Pour la pag NOTE XV. 462.537

Que rien n'ablige à croire que Saint dans ce Concile, sans que rien nous Vincent de Digne ait affife au obblice de dies ouvil des tendents. oblige de dire qu'il fust Evesque de Concile de Valence. Digne, plutoft que de quelque autre 'M' Gaffendi dans les leçons qu'il a Eglife de France.] a.p.55 \$.1.b.

### CARCOLAR CONCRETE CONCRETA CON CONCRETA CON CONCRETA CON CONCRETA CON CONCRETA CON CONTRE CON CONTRE CON CONTRE CO NOTES SUR SAINT HILARION.

croire, finon qu'il y avoit un Vincent

Pour la page NOTE L trois aftres pour l'éclairer, les Abbez « Antoine, Hellene, & Euchin. [Nous «

Owill eft ne en l'an 191. raportons ce que nous trouvons dans Bier. Hile. S A INT Jerome dit que S. Hilarion cet auteur, fans en vouloir répondre, le dessein de quitter son monastere; & nous ne connoissons point d'Abbé qu'au bout de deux ans qu'il eut eu Euchin. J'Nous connoissons bien un Vit. 7.1.a. p. cette penfee , il dit à Aristenete que S. Hellene , mais il estoit en Thebaide , Antoine estoit mort deux jours aupa- [ & ne venoit pas de Syrie, comme il

ravant. [S. Antoine est mort le 17 de est dit de celui-ci. S. Hilarion estoit janvier 356. Ains Saint Helarion qui fort celebre des le temps de Coostan-avoit alors 65 ans doit estre ne en l'an tin, & il n'y a pas plus de difference enere Hilarion & Hellene, qu'entre 291.] Pambon & Bemon , ] 'qu'on trouve Eck.reg-9-91-NOTE IL

Tamono et genoro 3, quon trouvet mis în no por Taurte dan le mefens termino. Esta de 5. Historia \$ Sais Institution at Sais Amino.

[Nous negretativos artikujus d'Eckelloris .

[Nous negretativos artikujus d'Eckelloris .

[Nous negretativos artikujus mistir que la companya de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya de la

l'Abbé Hellene : & comme on deman-Four la page NOTE III doit qui eftoit cet Hellene, l'auteur répond qu'il vivoit du temps de S. An-Quelques fauffes remarques fur un toine, auquel il estoit egal en dignité

miracle du Saint . & en œuvres : ce qu'il confirme par le Cafaubon dit que les martyrologes Vis.P.n.p.\$7témoignage de Constantin, qui disoit

" quelquelois à JES13 Christ: Je vous des Grece ajoutent une nouvelle cir-" rends graces, Seigneur, de ce que vous constance au miracle que S. Hilarion a avez donné de mon temps à l'Eglis fit, selon S. Jerome, en faveur d'Itali-

NOTES SUR SAINT HILARION.

que qui est que cet officier ayant receu jà Oasis, la honte & la rage les portele pot du Saint, vie clairement dans rent à obtenir un rescrit de Julien pour l'eau son écurie, ses chevaux, ses cha-ruiner son monastère de fond en comriots, & ses cochers, tous liez par les ble, en chasser les moines aprés leur fortileges de ses ensemis. Calaubou s'étonne que le Saint ait imité en cela de mort Hilarion & Hefyque, en quelune espece de divination magique: Es que lieu qu'ils se trouvaisent (Il y au-il est bien aise de répondre que les roit bien des difficultez à faire sur cette Saints peuvent faire par la puissance narration ; mais il fuffit qu'elle ne s'acde Dieu ce que les magiciens sont par corde pas avec S.Jerome.]

la puissance du demon. [ Mais quoy qu'il en foit, nous ne fommes point obliges de répondre d'une chose qui Que S. Hilarion a quitté la Dalmacie 170. n'est avancée que par des Grecs, & qui ne se trouve point dans S. Jerome, quoiqu'il femble que Cafaubon ait

cru ou ait voulu faire croire qu'elle y à Paphos , & cinq dans un petit jardin, 31-35-The data votation of control of the property of the montact [e. 12 of Colomber 371. V. rologe des Grees nell point dans le la mer 6. Ces lepe ans qu'il a paifez en memologe de Balle, ni dans les Bendé-Opre deivent donc avoir commenciones, et n'elt tiré apparemment que de au plustard vers le milleu de l'au, 365,

r.sSid.fav.

p.10.1.

miracle, quin'est pas moins intolerable, [pour ne dire pas moins impie,]

qui est que l'eau estant consacrée à Qu'il est mors sur la fin de l'an 371, 171. Neptune, estoit propre pour faire courir les chevaux du cirque confacrez aussi à Neptune (Est-ce que S.Hilarion comme nous l'avons montré dans la fait souffrir à Neptune les seux eternels on voit qu'il ne quitta la Dalmacie dans l'enfer?]

NOTE IV. Four la page 569.

phraîte, au lieu de dire, comme Saine 365, ne finiffent qu'au 11 juillet 371. Jerome, que ceus de Gaza vinrent II ne peut donc parestre mort dés l'an chercher S. Hilarion avec un ordre 370, mais seulement sur la fin de l'an de Julien pour lay ofter la vie, dit que 171,dans le commencement de la 74 lor fque Julien fur parvenu à l'Empire , année depuis fon arrivée en Cypre, Et les payens & les Ariens de Gaza en en effet, toute l'Eglife en fait la feste

tuer : mais que comme il s'eftoit retiré au moins , comme on le voit par Bede J

en l'an 365 au pluftard .

'S. Hilarion paffa en Cypre deux ans Hierwilles la vie de S. Hilarion par Metaphrafte. ] & ainfi il faut qu'il fust parcide Dal-Un autre auteur, quoique Catholi-que, a fait une autre reflexion fur ce ou au moins en 36; .}

NOTE apparemment le 21 d'ollobre

[S. Hilarion doit eftre ne en l'an 191, a fait ce miracle au nom de Neptune , note premiere . J'H mourut dans fa Soe Hier.v.Hil.p. & non au nom de J. C, dont la justice annec [& ainsi en 370 ou 371. ] Mais 401.4151 qu'après le grand tremblement arrivé quelque temps aprés la mort de Julien, le 11 de juillet 365, felon Idace, v.

Metaphrafte comraire à S. Jerome . Valent , ouen 366 felon la chronique de S. Jerome; l'& de Dalmacie il vint passaga. La vie de S. Hilarion écrite en grec, passer sept ans en Cypre , s qui ne pouque l'on croit pouvoir eftre de Meta- vant commencer qu'aprés le 21 juillet voyerent chercher S. Hilarion pour le le 21 d'octobre, depuis le VIII. fiecle

FFfff in

NOTES SUR SAINT HILARION

Ugh.t.f.p. 'Le menologe de Basile le fait vivre paroist que ce n'est qu'une saute de 90 ans: [ mais cela ne se peut pasaccor-copiste , puisqu'on lit 80 dans les Mé-der avec S. Jerome , & il auroit servi nees , 21.062, 256, conformément à I.C. durant 75 ans au moins . Auffi il S. Jerome . 7

## 

# NOTES-SUR LES SAINTS

# PAUL, ISAIE &c.

NOTE L Mais cet endroit de S. Nil, bien loin Sur leur histoire écrite par Ammone, d'estre contre Ammone, s'y accorde

Sor har bilitari civila par Amanon, d'atte contre Ammone, s'y accorde 
[N Ou ne voyons triud par Amanon, d'atte contre Ammone, s'y accorde 
A Thibitredes foliaires de Sissai 
ce de Ratche, qui nous ample de des 
cercites qu'elle cilvour âtis conjunte, 
constant. Il y a des chois de ficilitari of collegia 
crai. Mais nous ae fonume professione 
rei, Mais nous ae fonume professione 
rei, Mais nous ae fonume professione 
rei, Mais nous ae fonume progregoro, 
non miracles font bien streller, comme 
ceux-ci prosifier frithe, on comme 
ceux-ci prosifier frithe, on comme 
ceux-ci prosifier frithe, on cit 
de d'autant plus cefecter qu'ils fort plus 
grands. 

que les Saints ont soussett le 1 du mois apparemment ce que c'estoit que le 1 [Egyptien] Tubi, & que felon les Ro-mains leur feste se fait le 14 de janvier. de Tubi.]

NOTE IL [Car cela paroift marquer bien for-mellement qu'ils ont fouffert le 14 de ut la pege Sur le temps de leur martyre. sanvier, I comme le P. Combefis pa-La mort des faints anacoretes de combiné. rouft l'avoir cru, p. 95. [ Et neanmoins Sinai & de Raithe , raportée pat Am- P. 11. nous voyons par S. Nil que cela est mone moine à Canope, est arrivée

Nil. ce Th. n faux . ] Cat il dit que le 14 janvier, au lor que l'Eve (que Pierre effoit perfeque) farent tuez, dans le V. fiecle, ceux cuté , chaffé , contraint de fuir , & de dont il raporte l'histoire , on faisoit se cacher tantost en un endtoit , tantost aufila memoire de quelques autres fo-litaires tuez long-temps auparavant, à sonne veuille entendre cela de quelque cause de la longueur du chemin & du Pierre inconnu Evesque de Canope , grand nombte de ceux qui s'affem-ou de Squedie dont Canope depen-bloient ce jour là. [Il est done visible doit . P. Theodofe § 56, note 41. Il faut que le 14 de janvier n'estoir pas le sans doute l'entendre d'un Evesque jour de leur mort, & qu'on n'y saisoir d'Alexandtie , teveté par tous les leur feste que pour n'en pas faire deux, Egyptieus comme leur Evesque , & qui apparemment eussent esté proches encore plus à Canope qui n'estoit

l'une de l'autre . qu'à fix lieues d'Alexandrie. ] 'Le titre pare NOTES SUR LESSE PAUL ISALE to: 73 gl
d'Anchevelque douné à Pierre dunig de ghravan lyo ne de l'ovic dances
un manufeir, (quand meline il ne
provincere que celtoit que cette proviendiour par de l'original, fait voir leffiche a & S. Hilmon ne l'embraffa a, pa-si-ciaqu'on la emetulu de la forte. Celtone l'age de quante uns, qu'on l'au pot au
coup de Darraine inidéte dans le l'emen, (celt) alte aprèt la mort de
terrer de l'Empire; de par cela feul li fece saines, ) s'ils out fouffers le préten de
de Pierre Mongas, outre que nou se le precent le Pt. Combelli, p. 11 al. On
preve air passi de chaffe d'Alexanie
drie, quelque inflance qu'un fiftere le precent le Pt. Combelli, p. 11 al. On
drie, quelque inflance qu'un fiftere le precent le Pt. Combelli, p. 11 al. On
trancer Anmone de fon hilloire ; proteinité de ce provinces , de nos
trement Anmone de fon hilloire ; proteinité de ce provinces , de que
fectaure said vine inflantatique, d'un fiftere de l'apper. Cat des lines d'alexanies de l'apper.

L'alexanies de l'apper.

L'alexanies de l'apper.

D'alexanies de l'apper.

D'alexanies d'alexanies d'apper.

D'alexanies d'alexanies d'apper.

D'alexanies mais per fags la cette
le l'apper.

Cat de moissime d'apper.

D'alexanies d'alexanies d'alexanies

mettellere, a com me plete interior in the mettellere per commente per

ces autres font withblement crux de en attribue l'homneurs Cequi eft aufi sur sur se contraire.

e-mistat. momer, J'dont on fait oit aufil le 1 contraire à Sexonence, qui dit que s'espaisate de parvier.

de parvier. contraire l'accommendate de l'

[Ill sy a donc que deux Pierres de qui l'Egype dans la Paledina.

Ammone fe puide raisonnément le voyage meline d'Ammone dan

exployer; I bure di tecléves S. Pierre la Paledine pour visirer la égultare

plante de le fuccional de Antonia, lomanitare tout formes ayane leur

l'autre de la fuccional de Antonia, lomanitare tout formes ayane leur

plante de la fuccional de Antonia, lomanitare tout formes ayane leur

antonia de Altennir par les Ariens en Spartensen; leur egilés, generales

printes, pour de la función de l

"Chandada (an enfere manerer, & ce quief dar mers, que non pea la lan pos, fastu prec'ambatola (an enomencemen, p.8 de la perfe- aurer année de la perfection de principal de la president de la president de la president de (auton des rpears contre les Fields), Dioclettes, où alle elloir perfectue (auton des remars contre les Fields), Dioclettes, où alle elloir perfectue cemes la la rigueur.

Mai al l'y rouwe une grande diffi. Perfect, on frimée, dans les temps que

NOTES SUR LES SS. PAUL, ISAIE &c. ne recevoit point folennellement les religion Chrétienne qu'un peu avant corps des Chrétiens: Les peuples ne le regne de Valens, [ Se par confequent venoient point audevant avec despal-long-temps depuis la mort de S. Pierre mes & le chant des pseaumes comme Martyr. On peut répondre à cela que l'on fit , p.118, 119, à la fepulture de vingt ou trente Sartazins convertis ne nos Martyrs. pouvoient pas faire dire que cette na-

P.117

Combfaft. 'On pourroit alleguer encore le titre tion euft receu le Christianisme. Mais d'Archevesque donné a Pierre dans un cette réponse ne suffra plus apparemdes manuscrites: ee qui ne convient pas ment lorsqu'on verra ] que S. Moyse Combéson au temps de S. Pierre Martyr, comme convertir Obedien l'un des Princes de B. 1971-188-le remarque le P. Combesis, Mais le J. Ismaeltes de Pharan, avec beaucoup grec que nous avons d'Ammone est d'autres, & presque tous ceux de ce p.sp. traduit de l'egyptien ,p. 132, & il faut quartier là. [Eftant donc certain que diftinguer entre un original & une beaucoup de Sarrazins eftoient Chrétraduction,qui, quelque exacte qu'elle tiens avant la mort de ces folitaires, puisse estre, ne sauroit eviter de chan- & Sozomene disant que la religion ger quelquesois les termes de son au-Chrétienne n'est entrée parmi eux teur, & d'exprimer les mesmeschoses qu'un peu avant le regne de Valens, ] d'une maniere un peu plus forte, ou comme en effet ils n'ont point eu sex le c. st. un peu plus foible. C'est par cette mef- d'Evelque avant l'an 375 ou environ. me raifon auffi que nous ne eroyons [ il y a beaucoup d'apparence que pas qu'on doive faire grand fonde-Pierre fous tequel cette histoire est ment fur [ les termes de tyrans & de arrivée , n'est point celui qui soussirie Fidets , p. 83, [ qui peuvent paroittre [ marryre en lan 311, mais celui qui convenir davantage aux persecutions succeda à S. Athanase en 373.] des payens, quoiqu'ils conviennent 'Il faut encore ajouter que les soli- Combfast. auffi fort bien à celles que Valens & taires de Sinai furent tuez par des P-01ses ministres firent aux Catholiques Sarrazins [payens] qui couroient les

> miner. fit aux Romains fur la fin du regne de On y peur neanmoins ajouter encore, Valens, entre les années 371 & 377,J que plusieurs des faints solitaires de dautant, dit Sozomene, quele Prince Son. 1.8. e. 18. Raithe estoient Ismaelites & Sarra-de cette nation estant morr, l'accord P. 639. hec. zins, ]comme il est die nettement de qu'il avoit fait avec les Romains fut S. Moyse, qu'il estoit de Pharan, p.99, rompu en mesme temps, [e'est à dire, pays des Imaclites, p. 114, & il est selon toutes les apparences, en l'an remarque de Domne qu'il estoit Ro- 371, v. la notesser S. Mayse Evesque, main d'extraction, p. 128; [ce qui par qui fera par confequent l'année du confequent n'effoit pas commun à Martyre des Saints.] M. Bulteau con- Bolt arige. tous les autres. ]

us les autres. ] clud auffi pour mettre Ammone & \*\*\*.

Or Sozomene dit que les Sarrazins ceux dont il parle, vers ce temps là Soz. L.S.C. IF. F-791-Cn'avoient commencé à embrasser la sous Valens.

sous Pierre successeur de S. Athanase; pays après la mort de leur Prince, [ce à quoy les raisons que nous avons dites qui se raporte tout à fait bien avec la semblent suffisantes pour nous deter- guerre que Mavie Reine des Sarrazins

000

NOTE

### - Franka Err Prayer Proprese proprese proprese proprese pro-POUR LA PARTE NOTE SUR S. IULIEN SABBAS.

Quandil a commence à avoir des finnce. [Quand nous étendrons cette disciples . enfance jusqu'à : o ans, ce qui est beau-S A in T Julien qui s'eftoit retiré coup, Acace ne pouvoit avoir moins dans la folitude vers l'an 330, de 20 ans en 355, comme on le juge par doit y avoir eu bien-toft après des son histoire. Ainsi il faut qu'Aftere euft Thirt. A.c. disciples. J'Car Aftere avoir demeure fondé des ce temps la le monastere de 16,7756.

long.temps avec luy, res Naje Africa de-Gindare, a prés à voir esté long, temps une fine que S. Julien eut fait four- sous la conduite de Saint Julien. On dre une fontaine pour le déslaterer, verra encore sur l'histoire d'Acace, A.D. TTT.C. re une fontaine pour le desalterer, verra encore sur l'histoire d' Acace , lorsqu'il forma le monaftere de Gin-que selon toutes les apparences il estoit dare, où il instruisst Acace de Berée, deja Prestre & Abbe vers l'an 372. luyayant fait embraffer la vie monaf. Ainfi, ce n'est point trop de croite Son 1 7-040. tique : « Amer , Sopherie . Et Sozome qu' After commençoit à le former des ne dit qu' Acace l'embrassa des l'en-l'an 355.]

> PARTAR-PARAMESTANDAR PARAMEMENTANDAR PARAMESTANDAR NOTE SUR SAINT ABRAHAM

### RESTRE.

4 F.4 16.C.

Pour la page jun an, 'il s'en retourna dans son an- F-576. .... Oh ce Saint off dijtingué de quelques S. Abraham Evelque de Carres, qui 7 p.347.1,4. autres de mesme nom. estant encore solitaire, convertit un

Ous n'avons pas cru devoir bourg du mont Liban vers la ville d'E. changer le nom d'Abraham , mese, après y avoir este fort maltraité , fous lequel ce Saint est déja celebre, en lè ce ni fortit au bout de trois am pour celui d'Abrame qu'on luy donne ordi-tetourner dans fa folitude. (Cela a naircemet dans le grece & dans le la-afface de raport avec e que S. Ephrem tin , puifque ce nom n'est que celui d'A-dit de fon ami, pour faire craindre braham tourné d'une maniere un peu d'abord qu'il n' y ait quelque confusion pollot mers plus greque. J'Car le texte de la vie dans ces deux hilloires. Neamonins il confusion de la prelle un second Abraham, f'áislant [eli indultiable que l'ami de S. Ephrem visiblement allusion au Parriarche, n'a jamais esté que Prestre. Et je ne Let les noms Juis estoient sort com scay pas si quelqu'un oseroit dire que muns dans la Mesopotamie , où nous Theodoret a attribué à l' Evesque de

croyons que vivoit ce Saint. ] Carres, ce qui n'eftoit vray que d'un ctrojons que vivoit ce saint.]

Zherken die danisfavie qu'il quit-Prelire de qui n'eutot vray que d'un la lie retraite de fa cellule, pour albre necore lire Esédé dans son texte au précher la foy dans un bousq for lieu d'Ennée, foit que le Prelire de attaché à l'iolatrie, 'qu'il convertie ineuralt vers Emefe, & que S. Ephrem commoire nofin aprês d'extreme jailla d'échéle le voit en Syrie en transcamoire soint aprês d'extreme jailla d'échéle le voit en Syrie en transcamoire soint aprês d'extreme jailla d'échéle le voit en Syrie en transcamoire soint parts d'extreme jailla d'échéle le voit en Syrie en transcamoire soint parts d'extreme jailla d'échéle le voit en Syrie en transcamoire soint parts d'extreme jailla d'échéle le voit en Syrie en transcamoire soint parts d'extreme jailla d'échéle le voit en Syrie en transcamoire soint parts d'extreme jailla d'échéle le voit en Syrie en transcamoire soint parts de la comment de la comm E: hr.op.137. P-174-1-6->575.20

fouffrances qu'il y endura durant trois verfant l'Euphrace , ce que nous au-P-575-a.b. ans: '& apres y avoir encore demeuré rions quelque peine à croire: outre que Hill. Eccl. Tom. VII. GGggg

NOTES SUR SAINT ABRAHAM PRESTRE: file fond de ces deux histoires est aflez pense que ça esté une opinion receue semblable, les circonstances en sont de tout le monde, jusqu'à Bollandus, ] femblable, les circontances en non/ger out ne unone, jusqu'à bouneau ; qu'à commercie 2 y trouver de la diffi. Nous (appolons ici que c' ell le grand culté, % à pretendre que ce Saint doit 13. Scherner d'Edeffe quia écrit la vic eller le mellen Anbahan ; que Jean made, an de la mort de S. Abrahan, parceque Mofe a qualifié le guide de S<sup>ta</sup> Marie ; son nous esperons le prouver dans la note la jeune, duce Sanila Maria nova , nous (éprtons le prouver dans la note in yeune, date Santa Maria nova , man, fuivante .) 'Que fi celaeft, il els vifible appellée la yeune, die-il, à causé de Sr. 10<sup>1</sup>, 10<sup>1</sup>, 11<sup>1</sup>, P-914-5 E. But. 117.5 46. affiftoit à fa mort; 'quoique Baronius cle [ & dans le fuivant. ] 'Cet Abraham Mofe.c. 41.9. s' y foit encore trompé . acheta un manteau pour un faint fo. 104a. [ Heft difficile auffi de croire que ce litaire nommé Theodofe, que Jean cara, tolt. (Il eld difficile audifice croise que cel litaire ocomes (Theodole, que Jean 2-5-5, 111), 
Thatas to, fois i vol archama que Theodole roisi Molé étrologo avoir va la difficile participation de la productiva de la composition del la composition de que l'aguie; ce qui oosigea meime, s. Cetà tuppolé, il taut necellairement Marcien, tres celebre folitaire, de fe direque l'auteur de l'hiftoire de Saint feparer de fa communion; & cela luy Abraham, ne peut eftre le grand Saint fervit pour se corriger: [lleft, dis-je, Ephrem mort environ deux siccles au-difficile de croire que cet Abraham paravant, & Bollandus croit le proudifficile de croire que cet Archain piarvane; & Bollandus crois le prosfoit le mêtre que l'inui de S. Bjerne, jiyer fufficiamen par Metaphera.

José public il demeasor dans le medine qui die que le bourg converti puz San-stamm,

san-standis derive pud S. Archein; à use trainire de Adrahain frommonit Traire; & chois l'estimate

particulare de l'archein de l'archein de Adrahain formonit Traire; & chois l'estimate

de l'archein de and if the tree currents ques. Epartem jet i auteurs, il in aux reconnoutre avec neutamente que substancoup de commerce avec Bollandus, qu'un ami intime de Sainz Pallaba.

La partie de l'éche ne pouvoit pas de meurer dans l'Hellefpoor. Mr Bulteau neut militaire de Bulleau neutamente de l'éche le promiser de Bulleau neutamente.

Pour la page

Quel est l' Epbrem auteur de la vie de dus, mettant S. Abraham à Lampsaque avec Metaphraste.

[Nous avons' dit dans la note premie-re, que S. Abraham a vécu dans la Me-torité & l'exactitude de Metaphraste. foporamie, J'en supposant qu'Ephrem II y a peut-estre eu quelque Abraham qui a écrit sa vie, est le grand Saint solitaire dans le diocese de Lampsa-P414.51. Éphrem d'Edesse, comme Baronius, que; & il n'en faut pas davantage à un Rosweide, & d'autresont cru: [& je Grec pour y faire venir ce qu'il trouve

NOTES SUR SAINT ABRAHAM PRESTRE. d'un S. Abraham dont le pays n'est Ephrem, qui suivoit non les regles de l'art, mais l'abondance & l'impetuo-Pour le passage de Jean Mose, il est sité de son esprit. Je eroy qu'on peut bien plus autorife : mais il n'est pas fi ajouter encore que cette piece est tout à expres, meime de la maniere dont on fait cloignée du îtyle des Afiatiques, & le cite. Le nom d'Abraham estoit fort generalement de tous les Grecs du VL commun dans la Mesocceamie & dans & du VII. siecle. l'Bollandus mesme Bolt. 6.4 la Syrie; & il y pouvoit avoir aufli plu-avoue que ne voulant pas que le grand P+11.4. ficurs Maries. Mais ce qu'il y a de plus Ephrem foit auteur de cette vie , on specieux dans ee sentiment, qui est n'en trouve point d'autre à qui on specieux caus es tentantes, qui cirpini rerouve pour o autre a qui on qui Abraham coulaito Matrie, figui-[puille Satrativos avec quelque fende-te l'étant le texte grec donné par Mê-Iment. 'Car il ne conteile pas qu'elle d'une-Cottlers, qu'il cliut Abbé de la noue-pe foit d'un Séphren, conne le por-velle quiféé S<sup>th</sup> Marie Merre de Diea, le le tirre ( d'o ne fautoit raifonar-(Quand il n'a yeuropi pont d'autre ni-bébennet dutare; que') cet Éphren qu'ey-4-4. on contre le fentiment de Bollandas , y est nommé plusieurs fois, sans qu'on il feroit bien difficile de croire qu'au dise qui c'eftoit, [ n' en soit le verita-

attent ouen aincite en carec qui au joire qui conoci, in en non a vertua-literat ouen proprie de la constanti de la compania que compania qui configurativa que familia de la compania de la compania que compania qui configurativa que la compania que que compania que que compania que com

noient preicher la foy, "ce que Bollandus fourient eftre faux; soil.s sur ...)

ne doute pas non plus que Bol-è il affatte qu'il ne s'y trouve rien qu'elli->17.

Janelus, J (que Vossius n'aix attribué à just foit auss dans le gree qu'il nous a S. Ephrem beaucoup de pieces qui ne donné, hors deux endroits affez bons font pas de luy. [ Mais entre toutes cel-pour croire que cette ancienne version les qui portent fon nom , on en trouve a efté faite fur un texte grec encore eu qui foient plus dignes de cette meilleur que celuiqu'il a trouvé dans

beauté de genie extraordinaire que les manukries. l'antiquité a admirée en luy. Des perfonnes fort judicieuses y admirent surtout la maniere aussi chaste qu'adroite & spirituelle dont elle raporte comment S. Abraham ramena fa niece, & Letexte grec que Bollandus nous a tellus.

P-174

P-414.E.

FAIS.

NOTE III. Sur la preferife de S. Abraham

elles jugent qu'il n'y avoit qu'un Saine donné de la vie de S. Abraham, dit P.79447. Ephrem capable d'un ouvrage tel que qu'il fut ordonné, fans marquer quel Epirent expanse à un ouvrage en que que un su account, aux marquer (edul) la Certefrie de composition & ordre il receut l'Ameisme version qui petto de la composition del la composition de la composition del la composition de la compositation del la composition del la composition del la composition d

utes 3 in brothe various dans 2 epits faints 3 same Equation 36 174-16, since 3416. gags. guer, que bollatural foliciers, converte fairun sautre tenegrer, que bollandais Volfus, eltre une verinde partie de [fenble fappoler elbre cetti meline cette vie. [Cris tingle & segligar, 50] qu'il fronts obsero. Mentghraffe, kloss sextenses. L'on trouve diverfic choler reprécie le latin que nous en svons dans Surius, p<sup>2016</sup> à la platitura fois, convoire fort bins 3,3 diq que profition son Epitopous cressir in GGggg ij

NOTES SUR SAINT ABRAHAM PRESTRE.

Sacerdotem [ Ainfi le mot de wpertu-NOTE IV. Tion pourroit bien eftre oublie en cet Sur quelques endroits de la vie du Sains ajentez, an grec . endroit, comme affurément il manque

appartient proprement aux Preftres & Rofweide, eft faite fur un texte gree

Bill. o mais. aux Evefques. J'Il battiza ces Idola- encore meilleur que celui qu' il nous a 17-743-513-54 tres, & pallaenfuite un an entier avec donné, [nous avons era en pouvoir

ret; o Epialeriquieu in in inter avec unormo, fusor aveni en en ponomi en en ponomi en de de la cual Perio gono que au administra en trouvera para autrepara. ¿Pollan, 504. Flucarithe: ¿'éx aprés qui les afamilieres en trouvera para autrepara. ¿Pollan, 504. Flucarithe: ¿'éx aprés qui les faires en dus avoir promis de marquere outre les en el ¿ l'Evrique en manqua point de la qui difficrate; qui le trouverne entre extre onfonure de Prefires. ¿ Aufin foux ne d'extrênce Kon rease gree; (& il en mar-cuyons paraq il y ai le lue de douter que en etci pulitares; mais je ne fay que S. Abraham n' ait este veritables pourquoi il a omiscelle que nous met-menteleve à la prestrife, comme tout le monde l'a cru susquesici.]

### DATE THE THE THE TARKET THE THE THE THE THE THE THE THE

Penta page NOTE SUR SAINT MOYSE. EVESOUE DES SARRAZINS.

Temps de la guerre de Mavie contre les le temps , sinon que c'estoit durant que

Sendacii. O e Rarsa Soconcine di leccionnico fur l'Espide d'Alexanpriphetes. O e Rarsa Soconcine di leccionnico fur l'Espide d'Alexannicolate de la contre les Romains commençal commencement de 373, di que Valera Particolate
social de la contre les Romains commençal commencement de 373, di que Valera Particolate
l'accionne de 373,

lorique Valori fut parti d'Antioche , qui effotte alors à Antioche , s'effotte [au commencement de ] au 378, pour acquis une grande partie des barbares marcher contre les Gots qui rava-voilles, & avoit gagné l'affection geokent toute la Trace. [ Mais je ne d'une nation celebrear son infidelité. voy pas commene cela s'accorde avec & composce de divers peuples qui se z=fl.+p.74 ce qu'on lie dans Zofime, J'que Valens faisoient la guerre les uns aux autres:

mena avec luy des Sarrazins à Conf-E cela marque fort bien les Sarrazins, & Enaleg.p. tantinople, ou pluroft, 'qu' il les y convient auflifort bien avec ce que dit envoya avant que d'y aller, comme le Sozomene, J'que les Sarrazins avoient soz. . . .

Seculia, e. dit Eurape i & melme il faut, felon traite avec les Romains, mai que leur prépara-paratification de Sozoneme, qui ils cuffent prince effant mort ils romprene le trai-ries productions de la constant de l quene que la paix euft efte faite avant & l'Egypte; [ & cela fe raporte encore que Valens partift d'Antioche. De for- avec les actes des faints folitaires de te qu'ileft mefme impossible de croire Sinai tuez vers l'an 373,1 par les Sarra- Combtad p

que la guerre des Sarrazins n'aix comzins qui coursient alors ces folitudes , n'
mence qu' après celle des Gots, à la fini leur Princeeffant mort depuis peu
Ratha, c, de l'an 373. J'Auff Rathi & Thoodore. Ell' faut donc dre apparenment que
potet Thair, n'en marquent point plus precifement Valeus traita en 372 , avec le mari de
le case p.

NOTE SUR SAINT MOYSE:

Mavie qui vivoit encore au commen-[cer le plus qu'on peut la guerre de Macement de l'an 374. Mais il mourut peu vie , parcequ'après la paix , Mavie maaprés, ce qui forma la guerre sous Ma- ria sa fille au General Victor qui estoit, vie: & apres qu'elle eut duré peut-estre dit-il , crop àgé à la fin de Valens , pour un an ou deux, la puix se sit vers 375.] songer encore à se marier. [ Mais deux 'M. Valois croit auffi qu'il faut avan- ou trois ans ne font guere à cela.]

Bocr.n.p.58. 2.4 4

#### earn anthanar i chantaranan ann an t-earn an t-earn an t-earn ann an t-earn an t-earn ann an t-earn an t-earn an t-earn an t-earn an t-earn and a t-NOTES SUR LES APOLLINARISTES

From la page NOTE L.

> Qu' Apollinaire n'a pas apparem. nie les sens du corps en J.C., mais le

Rufin, les Apollinariftes estoient opposez à l'expression de homo Dominient , qui en effet favorise plutost l'heresie se. Nestorienne opposée à celle d'Apollinaire, [au lieu que le mot de Dominicus

fens & l'intelligence. ULUN le Pelagien dit ou Apolli-tout feul, peut paroiltre affez propre

J naire n'ofant plus dire , que J. C. pour marquer cette nature confuse de n'eust pris que le corps de l'homme , la divinité & de la chair qui faisoit un ou plutoft un vray cadavre, luy avoit de leurs dogmes. Le P. Petau qui paenfin accordé l'ame humaine, mais roilt n'avoir pas remarqué ce doi non les sens du corps; en sorte qu'il sens que peut avoir S. Gregoire, 1 'se \$4.5. estoit impassible; & que c'estoit l'opi- trouve assez embarassé à l'accordet

nion que les Apollinaristes tenoient avec l'erreur des Apollinaristes , & encore de son remps. S. Augustin Juy avec l'histoire de Rufin, [ qui quand

répond qu'il n'a jamais vu attribuer elle feroit fauts, a di nearmoins estre cette erreur aux Apollinaristes : [& je fondée sur les veritables sentimens des ne scay si ce ne seroit point une bevue Apollinaristes. l'Elie de Crete sur cet Nas n de Julien, qui trouvant qu'Apollinaire endroit de S. Gregoire, avance que les refusor à J.C. le sens humain, c'est à Apollinaristes ont divise J.C. en deux dire la raison & l'intelligence, we personnes comme Nestorius: [ mais je l'auroit pris pour les fens du corps. I ne voy pas que cela se puisse fourenir.

NOTE II

Front's page NOTEIL 603-5 4

preffion home Dominicar, dansla note Si S. Gregoire de Nazianze a cru que 107 fur Saint Athanase. Il faudroit les Apollinarifies appellaient J. C. voir si elle se trouve dans ce qui nous homo Dominicus, ou simplement reste desécrits d'Apollinaire ou de ses disciples.] Dominicus.

Quand S. Gregoire de Nazianze dit des Apollinarities, and arraniburar arbourn an Billiumen fin unternie if

NOTE III. pour la page Qu' Apollinaire a efié Evefque. Photius témoigne avoir absolu- Philip 1.2.c. 'and hipsens on ne voit pas bien s'ils ment ignoré qu'Apollinaire ait elle 14-117. appelloient J.C. 21-3poren notannin., ou Evelque, [ & il eft vray que Socrate,

fimplement \*\* \*\* \*\* \*\*\* \*\* . Scion leurs Sozomene, Theodoret, S. Epiphane, principes, ils aimoient encore moins S. Basile, & S. Gregoire de Nazianze, donner à J. C. la qualité d'homme, que ne font aucune mention de fonepileo-pet-dont és celle de Dieux de d'signours ? de le par, se contentant del l'appeller ordi-les del de l'appeller ordi-pet subtrement Apollinaire de Laodicée :

GGggg iij

NOTES SUR LES APOLLINARISTES. 'ét mefine Leonce de Byzance l'appel- fois en parlant d'Elpide 'fon fuccel- radet.1.1.6 le Preftre, comme n'ayant point cude feur. [ il est constant d'ailleurs qu'ils 274.74 d. plus haute qualité. [ Mais neammoins effoient tout deux Evesques en mesme pius saute quatite. Lo anti meamorin; essonit ton ueux Evroques entreune nous ne voyone pas qu'on en puisse douter, après Jec qu'endisen non sea-qualté d'Evroque en 161 au Concile 1910a. lement Philothogre, Nemeré I.1. Bis. d'Alexandrie, se que S. Pelage affilta seculparis. P.L.12. p.710 d, Theodore de Raithe, en 363 à celui d'Antioche. Art. 1-1971003 a recourse de realine, justification dont Foursega et imprime avec Gelafe de Cyzie, p. 231.e., & Suidas et p. droit dire I que & Pelage ayant effect.

374 - 4, mais encore S. Jerome, v. ille.

donné par Acace, comme nous l'ap. 104, & Rufin Lz.c. 100.160. Je ne prenons de Philostorge , & dans la pense pas austiqu'on veuille raporter à communion des purs Ariens, [les Oraucun autre qu'à l'herefiarque, ce que thodoxes de la communion de Saine mus lifons dans Saint Arhanafe p. 80. Arhanafe , fans avoir égard à luy, se fe-a, que dans le Concile d'Alexandrie roient falt ordonner Apollinaire ; de il y avoit des deputez de l'Evesque sorte que quand S. Pelage quitta les Apollmaire. Ariens, ils fe trouverent tous deux NOTE IV. Evefques d'une mefme ville, S. Pelage 411.45 De quelle Leodicée il efine Evefque de communion avec les Orientaux Rieraille. 'S. Jerome, & Suidas av. p. 374 ledifent comme cela paroift par l'histoire ; & qu'Apollinaire citoit Ev. de Laodicie Apollinaire fuivi du petit nombre des en Syrie. La chronique d'Alexandrie anciens Orthodoxes, & uni avec Saint p.688, qui ne parle pas negrimoins de Athanase, Paulin d'Antioche, & l'Ocp.0-5, qui ne piaze pio manuscato e entanuare i remini canacia più con epifona con especia i mismie clobra; el viu attribute que fon epifona villa (crea ultra de ja Abacarde, al acid guere marque que par Rusta & constantia, en proprie par la france para la constantia de la constantia del constantia del constantia del constantia de la constantia del cons a, u autres le cevinetine. Jil y avor gonniu ou peu considere des Groca, otur villes de er mont dans la Syrie, gonnie nous venous de le voir. Ainsi l'une plus crichre qui relioi fur lebord | l'Eglife de Laodiccé se fera trouvée de la mer affer, pres d'Antioche, & la peu près au mesfine dars que celle l'autre dans la Phenicie du Liban fur d'Antioche. Mais la divine d'Anla riviere d'Oronte. [La premiere est tioche est tres celebre dans l'històrie, beaucoup plus celebre dans les an- ce celle de Laodicée n'est marquée ciens , & Effirente la marque feule , nullepart .] Neanmeins Rufin die que Rett. Re. n. p. 416, sans parler de la seconde, qu'on la division d'Antioche avoit passe dans 1882. dit neanmoins eftre aujourd hus beau-beaucoup d'autres villes de l'Orient : coup plus considerable que l'autre. [ èt on n'en trouve quoy que ce soit Comme la Phenicie faisoit alors une dans l'histoire, Jque pour la ville de province diftinguée de la Syrie, nous Tyr.

infestirence par à faire Applliante Eveque de la grande privage de Applliante seve celui de la grande privage de Applliante seve celui de la grande privage de la grande la grande privage de Lacolice en Syrie, édon le rient Eveque de la grande Lacolice en Syrie, édon le rient Eveque de la grande Lacolice en Syrie, édon le rient Eveque de la grande Lacolice en Syrie, de la grande Lacolice de l

Linear Corre

NOTES SUR LES APOLLINARISTES. Phenicie avoit autrefois fait partie de Paulin avoit eue avec Damase, [ puis-Frances avoit autrema an pante de araun avon che avoit Dannes, punta la Syrie, & elhoit encore comprise dans qu'il lay cult e the austi asi & plus le Conté d'Orient, dont la Syrie elhoit feur de dire en general, que la lettre la première province, & dans le pa-l'ardrella aux Orientaux, 2 comme TMn.1. c. triate d'Antische, En ce cas il fau-jil dit d'une qu'il raporte immediadra apparemment donner celle-ci à S. tement auparavant, ou de l'omettre

Pelage, & la grande à Apollinaire, labfolument.

puilque Theodore de Raithe l'appelle

Baronius a cru depuis que Theodoret 201,711, 547. Ev. de Laodicée en Syrie fur la mer ; ne vouloit pas dire que Paulin fust in app.

[ qui est la grande, où il estoirné & où il Evesque de Thessalonique, mais qu'il avoit toujours demeuré: ] Et comme y estoit seulement alors, 'M. Valois a Thân.a.p. on voit qu'il repandit beaucoup ses er-embrasse le mesme sen , en recon-ser reurs dans Antioche, c'est une marque noissant neanmoins que les termes du

restrictur Anticole, c'el un inaque le initien restrucion que les termes du 
Tabulante le color selle produce de la color de la color proprie por le 
Tabulante le color de la color de la color de la color produce por le 
Tabulante le color de la color del color de la color del la color del color de la color de la color de la color del l

déja ordonné Vital Evelque de ceux d'autres temps, quand melme il y aude fa communion à Antioche. roit quelque preuve qu'il y seroit venu

au retour du Concile, comme veut Me NOTE V. Valois, & qu'il y scroit demeuré assez 619.5 2 Que c'ét à Passin et Anissieles , ét es 371,540 Dansié adreff le actififie de fey for l'Assarasion .

Le tiere du chapitre où Theodoret paper la lieu que S Jerone nous Minapara, Comme lieu de Croire qu'il s'en resour-naisse le le de Croire qu'il s'en resour-resporte la confédition de 69 suttentifée tailons pour croire que Visit, aprés Que c'eft à Paulin d'Antioche , & en

That las. 13.0.724.4. par le Pape Damase à Paulin, porte avoir accepté d'Appollinaire l'episcou'elle a esté envoyée par Damase en pat d'Antioche, ait voulu le quitter Macedoine à l'Evefque Paulin , qui pour se soumettre à Paulin , Je doute

Maccoome a l'everque raum ; qui pour te toutenté à raum ; te oute l'au-174-54 - étoix à Thefalonique. (Paronias mon-lque le Pape l'euit alout traité de fils , rre affez bien qu'il n's avoir pas alors N' autori-il pas auffi anathematric de Pauin Everque de Thefalonique , loomnément Apolimaire ? Tout cela effant certain que ce flège effoit rempli convient bien meux à l'an 37, aquel

Thereap-45-en ce temps là par Afcole. Et quand il Apollinaire & Vital n'avoient point y en auroit eu, il n'y a aucune appa-encore fait schisme, & où nous trou-rence que cette piece, saite au sujet de vons d'ailleurs que Paulin avoit receu Vital, s'adressant à d'autre qu'à Paulin de Rome des lettres sort savorables.] d'Antioche; [ de forte que ou Theodo-NOTE VL

ret, ou celui qui a fait les titres de fes chapitres, seft affurement trompe en Que la petite lettre d'Apollinaire aux Ber. 174.5 41. cela; mais il n'y a nul fujet l'de dire Evefquer Confessers , n'eft écrite qu'il l'a fait de mavaise soy, pour ofter qu'après la mort de S. Athanase, cette preuve de la communion que La lettre d'Apollinaire trouvée dans Leon fue,

NOTES SUR LES APOLLINARISTES

un ancien exemplaire de la bibliothe-i & Apollinaire y appelle S. Athanafe le maiftre commun d'eux & de luy . [ ] Theodoret dit que la lettre du Pape Thdet. 1. 5. c. feroit donc difficile de la raporter à Damase contre Timochée, s'adresse 10-2-11-d.

NOTE VIIL Pour la page adressee aux Evesques à Diocelarée ; contre Timothée.

d'autres qu'aux Evesques d'Egypte aux Evesques qui gouvernoient l'Obannis à Diocesaree sous Valens. Et rient . Blondel eroit qu'il se trompe en plead p. 200. comme il est certain que ces Evesques cela, & que la lettre s'adresse plutost ne furent bannis qu'aprés la mort de au Clergé & au peuple de quelque S. Athanafe, c'eft fans doute une faute Eglife opprimée par Timothée, que de la traduction, dece qu'il y est parle non pas aux Prelats de l'Orient ; deluy comme vivant: Accipimus..... puisque ne pouvant ignorer le decret qui [cit nos 6'c.]

du Concile de Rome , qui portoit la

Pour lagage 623.512.

NOTE VII.

Sens d'un paffage de Rufin sur la premiere condannation de l'erreur à Apollinaire.

deposition de Timothée , ils n'eussent pas demandé de nouveau une ehofe désa faite . [ Et veritablement quoiqu' il se trouve que des Evesques ont queluefois donné à d'autres le nom de fils, I comme S. Denys d' Alexandrie zon.ey. (34,

Ruf.Ls.c.10.

Rufin dit que l'erreur d'Apollinaire la Buffilde, \*S. Acharufa I Auffinen 3°, \*Marine Augustien de Condannée pour la premiere fois l'a Gregoire de Nazianne à S. Amphil. Naz. et par le Concile de Rome, o di Petre loque; l neamonin on n'en renuvera 3°° à d'Alexandrie terouve; l'eq qui parofil pett-ellre pas qui en aisers talé de la marquer celul de 378. Et neamonism inférie mairer à l'égard deceu a vec non feulement S. Athanase, S. Basile qui ils n'avoient pas d'union particu-& S. Epiphane, l'avoient déja proferite liere, firtout en écrivant non à un, par leurs écrits; mais elle avoit encore mais à plusieurs. ] efté condannee par le Concile d'Ale- 'Il faut neanmoins remarquer que Thie. I s. c.

xandricenl'an 362, & par un autre de Damase prie eeux à qui il cerit, de 10,779,0. Rome tenu apparemment en l'an 375, ne point souffrir de disputes vaines & dont Holstenius & Theodoret nous superfluës dans leurs Ecclesiastiques ont conservé les fragmens, comme ni dans leurs laïques; [ & je ne voy pas nous l'avons marqué § 9. Ainsi le sens que eet avis convienne facilement à de Rufin pourroit eftre , que ] cette d'autres qu'à des Evesques. Si ectte erreur fut alors condannée pour la lettre eft écrite à quelque. Eglife parti-première fois, [ non ] par un Concile, culière, il faut que c foit à celle de comme l'a eru Blondel dans sa Pra-Berre, ] d'ont Timothée se qualifoit Leon-fur-pa mauté, p. 219, [ mais avec la personne Evesque .

& fous le nom d'Apollinaire; ee que nous ne trouvons pas avoir efté fait par aucun Coneile avant celui-ci. Quand Que Timothée qui cite Erelle, n'eft on voudrnit entendre Rufin du Coneile de Rome en 375, celui d' Alexandrie

NOTE 1X. Four la page #11-575-

pas le disciple d'Apollinaire. en 362 est encore plus ancien que ce Leonce de Byzance raporte que Leont.feû.t. Concile, & que tout autre où Pierre ait Timothée ayant allegué les paroles p. 121.4. pu setrouver en qualité d'Evesque. I d'un Erecte dans un livre qu'il écrivoit contre le Coneile, Cyr I' un de ses

Preftres

NOTES SUR LES APOLLINARISTES.

Prestres luy manda qu'il seront biens de raisonnement, par Qued habre dis-de corriger cet endroit, parcequ'on serentem vitam, differentem actionem: n'avoit jamais out parler de cet Ercôte un autre qu'il appelle disputatoire, p. 1031.4.1.p. entre les Peres de l'Eglise. Nous avons par Queen togne due un intiturer aut specie 4 06 2.b.

un fragment de quelque Apollinatifte ant conferration, duo manent, un autre ...
ou Eurychien, so l'autorité de cet par Bennm fidei fervemus: un autre ...
Ereche est employée. Il y est qualifié par Homisma, à Des Indjum tendous

Evelque d'Antioche en Piddie: mais dishelus qui despuras. Celaici est ce que l'on encirce est tiré d'un discours intitulé, Discours ou tivre sur l'enfrue-fait à Constantinople durant l'episco-cion du renoncement et de la for. [Cest pat de S. Procle, [ c'est à dire vers l'an à dire que c'estoit une instruction sur 440: & ninfi Timothée qui le cite, ne le battefme.]

doit pas eftre le disciple d'Apollinaire, 'Nous trouvons encore dans le mesme passes, mass quelque autre posterieur. Aussi endroit un discours intitulé, Louange je ne voy pas que Leonce difant qu'il de Marie, & fur l'Incarnation, & un p.1017.e. écrivoir contre le Concile, sans dire autre sur la louange de Saint Jean current contre. e. double a fin used sufficient to the fin double of country for control double of the first control a material data from this country of the first control a material data from the fishis toward in material data from the fishis toward in material data from the fishis toward in the first control data from the first contro

Experience que l'on trouve avoir fait des écrits ett mots, Denm vel hominem dicis Leon; \* & Aqui on donne un Cyr pour

compagnon de fes impietez. V. Acace de Conftantinople 6 1 3.

Four la page NOTE X

Divers ouvrages d'Apollinaire.

Leont fap.p. 'Timothée disciple d'Apollinaire , Byzance montre que la lettre à Denys voulant justifier ses opinions contre qui portoit le nom du Pape Jule , un autre Évesque Apollinariste nommé n'estoit point de luy, mais de l'here-Homone, par l'autorité d'Apollinaire siarque Apollinaire, sont 1°, Qu'elle le mailtre commun de leurs erreurs, n'a rien de ce Pape: 20, 'Que le corps de luy en cite plusieurs ouvrages, à qui de Jesus Christ n'y est jamais ap-

commençois par Caro & quod praeff chiens d'y inferer [ dans les nouvelles carni, una persona: 'un autre par Non copies qu'ils en avoient faites, 3 ces p. 2017.b. voluntas vescendi carne apud Deum : mesmes termes . [ Je ne scay neanmoins un autre par Laudamus decenter Do- s'ils eftoient fi uficez avant l'herefie

minnm nostrum Jejum Christum: 'un d'Apollinaire.' 3 30, 'Que Saint Gregoire de: autre qu'il appelle Syllogistique ou de Nysse écrivant contre Apollinaire, p.50 18,2. Hift. Eccl. Tom. VII. HHhhh

NOTE XI.

One la lettre à Denve n'est point du Pape Jule, mais plusuft

'Les raisons par lesquelles Leonce de Leont.fett.1.

NOTES SUR LES APOLLINARISTES.

754 NOTES SUR, LES APOLLINA RISTES.

pridus bestiectop derabetisis des certa tensomes somes, etv. Que les plante havraces

pridus bestiectop derabetisis des certa tensomes somes, etv. Que les controller de la prime de la p



## CHRONOLOGIE,

OU ABREGÉ DES PRINCIPALES CHOSES contenues en ce volume, mifes felon l'ordre des temps.

| CAINT ALEXANDRE                                                | de   Hermon fuccede à Zambdas Ev. de 302.       |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 9. Constantinople est né vers l'an 2                           | 39, Jerusalem en l'an 301, & gouverne           |
| p.3 1.                                                         | environ neufans.e. 10.                          |
| Stt Helene neut efter ner vers!                                |                                                 |
| 48. 148,p.r.                                                   | p.309.                                          |
|                                                                | of. S. Antoine commence vers l'an 305 305.      |
| Ofius de Cordone doit eftre né v                               | ers à former quelques disciples, p. 1 09.       |
| 56. l'an 1 56,p. 301.                                          | S. Hilarion qui étudioit à Alexandrie 106.      |
| Eusebe de Cesarée peut eftre né v                              |                                                 |
| 6 4 l'an 164, dans la Paleftine, p.3 9.                        | deux mois avec S. Antoine, embraíse             |
| Saint Antoine embraffe la folim                                |                                                 |
|                                                                |                                                 |
| 70. versl'an 170, & met fa fœur dans                           |                                                 |
| momftere de vierges, p. 107.  S.** Helene mer au monde Conftar | dans la Syrie, p. 1 10.564.565.                 |
|                                                                |                                                 |
|                                                                | I SteHelene fa mere &c. p. 1.                   |
| 85. Saint Antoine agé de 35 ans se rei                         |                                                 |
| dans le defert vers l'an 183, & deme                           |                                                 |
| pres de 20 ans enfermé dans un vic                             |                                                 |
| Chafteau, p. 108.                                              | à la foy pour fortir de prison, p.41.42.        |
| S. Joseph Comte peut estre ne v                                |                                                 |
| l'an 18 (,p. 191.                                              | pattize a Kome avec la meie en 1an .            |
| Saint Hilarion naift en l'an 191,                              |                                                 |
| cnv:ron, p. (64.750.                                           | Osius demeure apparemment auprés                |
| 21. Saint Pacome naift en Thebaide y                           | setal age Courguette en 311 bont le countimet ! |
| l'an 191,p.171.675.                                            | dans fon nouveau christianisme , p.             |
| Ofius est fait Evelque de Corde                                | oue 309.310.                                    |
| 95. enl'an295, p.302.321.                                      | Hermon Ev. de Jerufalem meure en                |
| Zambdas fuccede à Hymenée !                                    | Ev. l'an 311, ou peu après, p.19.               |
| de Jerufalem en l'an 198, & gouver                             | rne S. Antoine vient affilter les Martyrs       |
| environ quatre ans, p. 19.                                     | à Alexandrie, & s'en retourne dans fa           |
| On peut mettire vers l'an 300                                  |                                                 |
| oo. Concile d'Elvire en Espagne , p. 30                        | 01. 0.114                                       |
| 109.711.                                                       | Eusebe fait une premiere edition de 312.        |
| S. Abraham Preftre & folicaire na                              | aift fa chronique , apparemment avant l'en      |
| vers ce temps-ci,p. (88,                                       | 313,p. 50. Il travailloit en 312 ou 313         |
| S Former of our for Fabir                                      | min dury livrey de la Permuntion de de la       |

aux livres de la Preparation & de la

S. Frumence est mené en Ethiopie

vers l'an 300, p. 284.709.

| CU | 0 0 | N C | 0 | 10 | 0 | E |
|----|-----|-----|---|----|---|---|

|      |                                           | OLOGIE.                                    |
|------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 312. | De ce qu'il a éerit sur les Martyrs,      | la grande eglife de la Refurrection fur 32 |
| _    | p. 56. 57.                                | le Calvaire & le faint sepulere, p. 10.    |
| 313. | S. Macaire est fait Ev. de Jerusalem      | Elle fait bastir l'eglise de Bethleum, &   |
|      | vers l'an 313, gouverne environ vings     | celle de l'Afcention, p. 14.               |
| - 1  |                                           | Cene de 1 Alcemion, p.14.                  |
|      | ans, p.19.                                | Constantin fonde à cause de S'et He-       |
|      | S. Alexandre est fait Ev. de Byzance      | lene la ville d'Helenople en Bithynie,     |
|      | aprés S. Metrophane, & gouverne 23        | au lieu du bourg de Drepane, p. 17.        |
|      | ans, p. 32,656.                           | S. Hilarion commence en l'an 328 32        |
|      | S. Pacome embraffe la vie folitaire       | à faire des miracles, & fonde enfuire      |
|      | app. en l'an 212, & la communion de       | les premiers monasteres de la Palestine    |
|      | Saint Alexandre d'Alexandrie par un       |                                            |
|      |                                           | qui se multiplient bientost : Il conver-   |
| - 1  | ordre de Dieu, p. 172.                    | tit aussi plusieurs Sarrazins par fes-     |
| 314. | Le Pape Miltiade meure le dixieme         | miracles, furcout à Elufe, p. 166.         |
| >-4. | de janvier 314: S. SIL VESTRE luy         | S.te Helene peut-eftre morteen 128         |
|      | fuceede le 31 du meime mois, gouverne     | ou 329: Son corps est apporté à Rome,      |
|      | 21 an & 11 mois, p. 26 5. Jugement des    | p.16.                                      |
|      | actes de S. Silvestre, p.267.             | S. Theodore fe retire à Tabenne vers       |
|      | Marcel eftoit Evelque d'Ancyre des        |                                            |
|      |                                           | l'an 3 28, agé de treize à quatorze ans,   |
|      | l'an 314,p.503.                           | 0.176.131.470.                             |
|      | S. Theodore de Tabenne peut-estre         | Il femble que S. Eustathe ait tenu un      |
|      | néen l'an 314, p.470.                     | Concile à Antioche vers l'an 129, des      |
| 315. | Eusebe eft fait vers l'an 31 f, Ev. de    | provinces d'Orient , dont les Canons       |
|      | Cefarée en Paleftine aprés Agricolaiis,   | font mélez avec ceux du Concile de         |
|      | p.42.                                     | la Dedicace de l'an 141, p. 22. Il écrit   |
| 320. | S. Abraham fe retire dans une cabane      | contre Eusebe de Cesarée, p. 24, &c        |
| ,    |                                           |                                            |
|      | le settieme jour de ses noces, age de 20  | Eusebe de Cesarée contre luy, p. 58.       |
|      | ans, p. 587.                              | Saint Alexandre de Constantinople          |
| _    | Paulin Ev. d'Antioche est deposé ou       | reduit à ne pouvoir parler à un philoso-   |
| 325. | ferctire en l'an 225: S. Euftathe Ev. de  | phe qui disputoit entre luy, p. 2 t.       |
|      | Beree est mis en sa place, & gouverne     | S. Paul le Simple fleuriffoit vers ce      |
|      | fix ans ou un peu plus, p.22.             | temps-ci dans la Thebaibe, p. 1 52.        |
|      |                                           |                                            |
|      | Saint Pacome peut avoir commence          |                                            |
|      | des l'an 325 à former le monastere de     | poticude dans i Otrnoene vers 1 an 3 to    |
|      | Tabenne , qui donna le commence-          | au pluftard, p. 58 s.                      |
|      | ment aux Comobites, p. 174.               | S. Abraham tetiré depuis dix ans, fait     |
|      |                                           | diffribuer aux pauyres la fuccession de    |
| 326. | edition de fa chronique vers l'an 326,    | fes parens, p. 588.                        |
|      | p. 50, & acheve fon histoire ecclesiafti- | Les Ethiopieus reçoivent la foy par        |
|      |                                           | la predication de S. Frumence que S.       |
|      | que, p. \$4.55.                           | the predication of S. Frumence que S.      |
|      | S.º Helene va vers l'au 326 dans la       | Athanafe fair Evelque d'Auxume au          |
|      | Paleftine, p. 2.                          | commencement de fon episcopat , p.         |
|      | S. Amon fondateur des monafteres          | 187.709.                                   |
|      | de Nitrie, paroiffoit vers ce temps-ci,   | Histoire de la conversion d'Ellel ou       |
|      | p.155-158.                                | d'Hillel Patriarche des Juiss, p. 290.     |
| 327. |                                           | 191, & de S. Joseph Comte. Ibid.           |
| 347. | & la vraie Croix , apparemment en         | S. Euftathe d'Antioche eft depose 33       |
|      | or in viair Croix , apparemment en        |                                            |
|      | l'an 327, p. 3-9. Elle fait commencer!    | en-l'an 221, dans un Concile, par les      |

|      | CHRON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | OLOGIE. 797                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 331. | Eufebiens, & relegué à Philippes en<br>Macedonie, où il meurr app. avant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | de Tyr, & figna la condannation de S.<br>Athanafe: mais il n'eftoit pas encore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 332. | l'an 348, p. 24.  Divers Catholiques refufent de fe foumetreaus ufurpateurs Ariens, in- reus à la place de S. Euflarhe, de font  appellez Euflathiens, p. 26.  L'Egiffé d'Antoche ett en trouble  après la mort d'Euslès en l'an 3 32 : Les  Eufébiens y veulent mettre Eufébe de  Cétarde qui le refufe : de ondit Eu- phonos qui me dure qu'un peu plus d'un  an, p. 45:                                    | Ewefque, p. 141.  Les Buchbens vont dedict Teglic de Jerufalem, p. 21.64. Ils citent en mefine temps Marcel d'Ancyre com- me hertrique, p. 70; Conflantin cetit cet année à Saint Anteine, que by répond, p. 121. Saint Silveftre Page meur le 13 di cécembre 33, p. 267. S. Manc eft fait le 35 Pape le 18 de janviet 336 : 11 ne gouverne pas neuf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 333  | Ediche de Cefarde va à la Cour , p. 14,16.  S. Maximin peut avoir effe orlonde faccione de l'exigent de Treve aprêt S. Agrece, le 13 noul 3,33, p. 248.  S. Athanafs va vifier la Thebaide, en l'an 33,16. S. Pacome, p. p. 111.  Divers peuple du Midi & d'Orfent deputeux à Conflamin : Sapor Royde Perfe le fair audit, d'. Conflamin hydérie en faveur des Chrétiens de Perfe, p. 77.                     | mois enúest, p. 468.  S. Athandre geac efferentivé? Trevei- vers le mois de fevrier 3,6. Il y eft bien receu par Confinant le pune, de par  S. Mannine Evefque de Treves, p. 268.  Les Eufebiens rienner un con- là Confinationple, où list condament Marcel d'Angre, e mettent Baille en fa place, p. 766.  Confinant int venir à Confination- ple Arius qui le frompe: Mais Dieu  canuquant les prieres de S. Alexandre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 334- | Les Budhènes deiennen le Concile<br>de Grafre en 1949. S abhanufe retufe<br>de cyprefentes, p. 47.<br>Conflastin manele wert Farr 134, il<br>Eustes de Cefarte de luy finire fuire<br>des copies de Erenture, p. 46. Euste<br>luy aberfe un traité sus la felte de<br>Pasque, p. 48.<br>Le bourg de Mairume pret de Guar-<br>te convertit veru în a 194, Conflastin<br>en fait la ville de Conflancie, p. 46. | Activation of the contraction of |
| 335- | eft fair Prefire vens er temps-cl-, & va<br>converir an grand village de payens,<br>puis 6 prefire dans fa foltaude au boue<br>de quatre ans, p. 585.<br>Apollmaine profesioir la rethorique<br>avant l'an 335, p. 609.<br>Marcel d'Ancyre écrivit vers l'an 334<br>coutre After fophishe Artien, p. 503.                                                                                                     | far une calomnie de Macedone, p. 2, 1; 1 5 2 x Eufèbe de Nicomedie veux ufur-<br>per fon fage, & me le peut, p. 2, 1 3.<br>Le Pape S. Marc meure le 7 octobres,<br>le fiege vaque quatre nois, p. 26 so.<br>Le monattere de Palsau qui devient le<br>chef de la Congregation de Tabenne,<br>effott établi des Fan 3, 6 p. 2, 13, 6 de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | Les Ariens pretendent que S. Paul<br>de Constancinople utilita au Concile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | peuteftse affez longremps auparavant,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Theifalonique, & puis va dans les Gaules, où S. Maximin de Treves le reçoit le premier à la communion, p. 25 4 255. S. Abraham aprés avoir converti vers ce temps-ci un bourg de payer

1798

336.

337.

338.

339.

retabli , p. 154.

retirez, p. 163.

dans la Mcsopocamie, recourse d fa folicude, p. 190. Les Eusebiens & Saint Athanase deputent au Pape Jule en l'an 339: Les premiers luy demandent un Concile;

Le Pape Jule répond aux Orientaux quelque temps après l'arrivée de les legats, p. 178. S. Paul est rérabli en sa place aprés la mort d'Eufebe de Nicomedie, atrivée fur la fin de l'an 141, p.255: Les

|                                                                                                                                                                                                                                 | CHRONOLOGIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 799                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le General Herm<br>chaffer Saint Paul de<br>eu l'au 342, est tué p                                                                                                                                                              | r Evefque, stid. ogene voulant Conftantmople or le peuple, p. & aux Preffres, p. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | oint l'année, fait<br>ition aux Evelques                                                                         |
| durant l'hiver, & en<br>laislant Macedone das<br>qu'il tenoit, p. 256.<br>S. Paul revient pet<br>est arresté par le Press<br>apparenment le fair-<br>nes & l'envoie à Sing-<br>transferé à Emele jusq<br>transferé à Emele jusq | chaffe S. Paul, s la feule eglife aprés, mais il t Philippe, qui harger de chai- re, d'oli il fat, p. 153-178.672. De p. 153-178.672. De p. 159-166.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | fques, demande à cation du Concile o ur des monafteres more vers l'an 345, e fes difciples &c.  E S. Theodore en |
| p.a.6. a.17. 698. S. Theodore est fa<br>Superieur de Tabenne<br>Saint Jerome met-<br>perfecution que Sapo<br>fia aux Chrétiens dans<br>66a. S. Simeon Evefqui<br>de Orefiphon, confest                                          | Tabenne, p. 477. 4; S. Severceft fair Est appets la mort de Ma es Roy de Perfe fes Estats, p. 78.  Le Concile de 347, confirme le ju de Seleucie de Rome en faveur de Concile de marcel d'Angre d'Angre de Concile de Rome en faveur de Seleucie de Rome en faveur de Concile de Rome en faveur | 78. refque de Ravenne rectlinen l'an 346, in , p. 183. Sardique en l'an jugement de celut r de S. Athanafe,      |

Le lendemain S. Simeon est marcyri-

p. 80-81.

Les SS. Jonas & Barachife fouffrent le 29 de mars, p. 87. 88. Marcyre illustre des S<sup>res</sup> Tarbule & Pherbuthe fœurs de Saint Simeon, Il Ecines un Goncie à Listopte en Thebaisè en l'as 14, 40. S. Picomo le public fortes visions , p. 214. Thebaisè en l'as 14, 40. S. Picomo le public fortes visions , p. 214. The public service de l'accessor de public l'accessor de l'accessor , p. 216. Aprèl Valque no contagio de nore public de l'accessor de l'accessor , emporre Cornelle, 57th Pophones, de bestucope d'acters p. 216. 127. 236. 21, 21. Steome melion securi le 3 de descripe d'acters p. 216. 127. 236. 21, 21. Steome melion securi le 3 de descripe d'acters p. 216. 217. 236. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216. 216

ne aa un metime moss, ayans normie Orfife pour luy faccoder, p. 130. Quel eftoit Orfife, p. 479. On eroit que S. Paul de Confiantiasple fur rétabli vers ce temps. ci., p. 157. Saint Abraham Evefque d'Arbel en

| 7   | 800            | CHRONOL                                   | OGIE.                                                                       |     |
|-----|----------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| 48. | Perfe, eft man | tyrizé en un lieu appellé <sub>l</sub>    | Everque de Verceil , p. 530. Il meurt                                       | 352 |
| _   | Telman, p. 9   |                                           | le 11 d'avril : Sesécrits, p. 181. 181.                                     | ••  |
| 49. | Saint Atha     | nafe voit Apollinaire à                   | LIBER E luy succede le 12 de may,                                           |     |
| - 1 |                | l'an 349, & passe par                     | p. 182.                                                                     |     |
| 1   |                | S. Maxime affemble un                     | Saint Theodore Abbé de Tabenne                                              |     |
|     |                | faveur, p.610.                            | predit vers le mois d'aoust 352, la nou-                                    |     |
|     |                | cond Abbe de Tabenne,                     | velle perfecution des Ariens, & en                                          |     |
|     |                | thanale, p.123.480.                       | promet aussi la fin &cc. p. 485. Il fonde                                   |     |
|     |                | min Evesque de Treves,                    | cinq nouveaux monasteres, p. 493.                                           | -   |
|     |                | ard le 1 2 septembre 349:                 | Constance fait tenir un Concile à                                           | 35  |
|     |                | fuccede des cette année,                  | Arles en l'année 353, ou la suivante,                                       |     |
|     | p.149.695.69   |                                           | où tous les Evelques confentent à la                                        |     |
|     | S. Spiridion   | Evesque de Trimithonte                    | condannation de Photin, de Marcel,                                          |     |
|     |                | qui affilta au Concile                    | & de S. Athanafe, mefme Vincent de                                          |     |
|     |                | voit encore en l'an 349.                  | Capoue qui estoit venu demander de<br>la part de Libere la convocation d'un |     |
| 0.  | P.242-247      | affiegée pour la troisieme                | Concileà Aquilée, p. 511.                                                   |     |
|     |                | ries en l'an 3 50, durant                 | Saint Theodore de Tabenne predit                                            |     |
|     |                | mois, & fauvée mira-                      | diverses choses, p.486-490, il declare                                      |     |
|     |                | ar Saint Jacque ; ce qui                  | une indulgence extraordinaire accor-                                        |     |
|     |                | de demeurer en paix                       | dee de Dicu aux pecheurs, & la con-                                         |     |
|     |                | n 359, p. 263: S. Jacque                  | firme par des lettres que S. Antoine                                        |     |
|     |                | rt auslitost aprés, p. 264.               | luy écrivoit, p.490.                                                        | _   |
|     |                | luy fuccede, p. 165.                      | Vertu de S. Eusebe de Verceil : Il                                          | 35  |
|     | Saint Paul     | de Constantinople chasse                  | est le premier en Occident qui joint                                        |     |
|     |                | est mené à Cucuse, &                      | la vie monastique à la cleriacle en sa                                      |     |
|     |                | le Prefet Philippeà la fin                | personne & dans son Clergé, vers l'an                                       |     |
|     |                | plustost , p.258.701.                     | 354, p.531, 532.                                                            |     |
|     |                | ut avoir este fait Evelque                | Le Pape Libere écrit à Constance                                            |     |
|     |                | ers ce temps-ci, p. 438:                  | en l'an 354, pour obtenir un Contile,                                       |     |
|     | De la vie q    | u'il avoit menée jusques                  | & il en fait de grandes instances tant                                      |     |
|     | alors, p. 435  | 437. S. Martin le vient                   | par Lucifer de Cagliaci, Panerace                                           |     |
|     |                | le fait Exorcifte, p. 438.                | Prestre, & Hilaire Diacre, que par                                          | 0.1 |
|     |                | odote de Tabenne vient                    | S. Eufebe de Verceil; & Fortunation                                         |     |
|     |                | ur quelque temps au mo-                   | d'Aquilée : Les Euschiens le deman-                                         |     |
| _   | Dhilings 1     | num, p. 481.<br>Prefet est difgracié vers | Constance assemble le Concile de                                            | -   |
| 52. | l'an 352, p. 1 |                                           | Milan au commencement de l'année                                            | 35  |
|     |                | a Abbe de Tabenne ne                      | 355, p. 534; S. Eufebe de Verceil s'y                                       |     |
|     |                | ntenir l'union & la disci-                | trouve malgré luy, p. 535, y propose                                        |     |
|     |                | Congregation, oblige S.                   | le symbole de Nicée, p. (36; S. Denys                                       |     |
|     |                | ccepter sa place vers le                  | de Milan veut le figner ; les Ariens                                        |     |
|     |                | nt de l'an 3 52, p. 481-                  | l'empeschent &c. p. 537-539: Les Eu-                                        |     |
|     | 483.759.       | , , , , , , , , , , , , , , , , ,         | febiens y propolent fous le nom de                                          |     |
|     | Ammon vi       | ent à Pabau en l'an 3 (2,                 | l'Empereur un nouveau formulaire                                            |     |
|     |                | fe pour pere, p. 231.                     | purement Arien: Le peuple le rejette,                                       |     |
|     | Le Pape In     | le fair, dit-on, S. Eufebe                | p. 540: On ne voit pas qu'il ait efte                                       |     |

355. figné, mais on figne la condannation de S. Athanafe, p. 542: S. Denys de Milan retracte la fignature, p. 545, &

merite d'estre banni avec S. Eusebe, Lucifer , Pancrace , & Hilaire , p. q a f.

Exuperance depuis Ev. de Tortone, est banni avec S. Eusebe son maistre: . 552. 560. Ils font envoyez en divers endroits,

o f for Libere leur écrit une tres belle ttte, p. 548, 549.

S. Denys de Milan meurt dans fon il; on n'en fçait pas l'année, p. 5 51. Le Comte Joseph loge Saint Eusebe ches luy à Scythople, p. 198. 551, & curt apparemment peu aprés, p. 199: S. Epiphane & beaucoup d'autres l'y

nt viliter , p. ffa. Divers exils de Lucifer; il fouffre caucoupà Eleutheropie, p. 515.

Conftance vers le milieu de cette année, mande à Offus de le venir trouver, & ne l'ayant pu gagner, il le renvoie à Cordone, p.3 12: Il luy écrit depuis des lettres de menaces, aufquelles Ofius repond par une excellente

lettre, p. 313-316. S. Hilaire & d'autres Everques de France peuvent avoir presenté vers ce temps-ci une requelte à Constance pour les Carholiques , & contre les Ariens , p. 439.

S. Antoine vient à Alexandrie vers l'an \$55, p. 129. 670, vifite Didyme l'aveugle, celebre des ce temps-ci , p.

129.130. Ammon quitte Tabenne pour aller Nitrie, suivant le conseil de Saint

Theodofe, p. 491. Aftere disciple de S. Julien Sabbas ablit vers l'an 355 un monaftere à Gindare en Syrie, & y attire auffi-toft Acace depuis Evelque de Beree, p. 68 3. 186.785.

S. Mille Evelque de Perfe vient à Jerufalem en l'an 355 ou 356,p.91.92. Hift, Eccl. Tom. VII.

S. Antoine meurt le 17 janvier 3 56, 356. gé de 10 ç ans.p.1 ; 1: Sa mort est suivie d'une secheresse de trois ans, p. 139. Lettre de Constance au peuple d'Alexandrie & aux Princes d'Auxume

contre S. Athanase, p. 287. 188. S. Theodore de Tabenne écrit à ceus de Nitrie, & leur promet la fin de la

orfecution , p. 491. S. Hilaire & les Evefques des Gaules

le separent de la communion de Saturmind'Arles, d'Urface & de Valens. p. 440. On tint enfuite le Concile de Beziers avant le mois de juin, où Saint Hilaire s'estant opposé à Saturnin & aux autres Ariens, & ayant peut-estre esté deposé, il sat relegué en Phrygie oar Conflance avec S. Rhodane de Toulouse qui y mourut, p. 441. 442.

749.750. Etat deplorable où S. Hilaire trouve

l'Asie, p. 443. Conftance mande Ofius à Sirmich vers le milieu de l'an 2 66, & l'y retient

un an entier , p. 316.715. Saint Eusebe de Verceil banni à Scythople, y reçoit enfindes lettres de fon Eglife, p. 552: Il y fouffre extre-mement par la cruauté de Patrophile fon geolier, p. 53-555: Il fut depuis banni dans la Cappadoce, & enfin dans la haute Thebarde , p. 556.

S. Hilarion quitte fon monastere la 317fin de cette année 3 56, & fait divers voyages, p. 569: Il vient en l'an 357 au tombeau de S. Antoine celebrer

l'anniverfaire de fa more, p. 139. Foiblesse d'Osses qui signe le formulaire impie de Sirmich en l'an 357 p. 317: Il retourneen Efpagne, p. 318 Gregoire Evelque d'Elvire rejette la communion, A. Il meure en Elpagne en anathematizant les Ariens, fur la fin de l'an 357, âgé de plus de cent ans, & apres 62 ou 64 ans d'episcopat, D. 419-121.

Les Prelats de France rejettent peu

etablit à deux lieues de Poitiers le mo nastere de Ligugé, le plus ancien que nous connoiffions en France, p.456. Sapor entre en Mesopotamie en l'an 160, y prend la ville de Singare & celle de Bezabde, où il fait un grand carnage, & grand nombre de captifs, p. 94

aussi les Novariens , p. 339: 11 fait tomber beaucoup de Chrétiens par une douceur apparente, p. 319. Chute & penitence d'Ecebole professeur d'eloquence, p. 33L. Julien easse les officiers Chrétiens, 0. 332, tafche de pervertir les foldats

liberté de retourner en Afrique, où ils

font mille maux, p. 328: 11 favorife

36 1. P. 334, depouille les Ecclesiastiques &c les vierges de leurs privileges, p. 418, tourmente les moines, p. 140, Julien ofte à Maiume en l'an 162 Je

362. tiere de ville & le pom de Constancie qui luy avoient esté donnez par Conf-tantin . Il maltraite encore Nisibe & Edesse en Mciopotamie, p. 341-344 il défend aux Chrétiens d'apprendte ni d'enfeigner les lettres humaines, p 144, Procrese à Athenes, & Victorin à Rome, quittent la profession de la rhetorique, p. 144-148. Artifice dont il use pour rendre les Chrétiens or idolatres, ou criminels de leze-majesté.

Arteme Due d'Egypte est decapité à Antioche vers la fin de juillet 362,

p.38r. S. Eusebe de Verceil travaille beau coup avec S. Athanase pour assembler un Concile tres celebre à Alexandrie où on établit la divinité du S. Eferit le mystere de l'Incarnation &c. p. 557. Julien écrit le premier d'aoust contre

Tite de Boftres, p. 382. Les payens brulent à Samarie vers le melme mois d'aoust, les reliques de S. Ican Battifte & du Prophete Elifee p. 361: On fauve une partie de celles de S. Jean Battifte, & on en envoje à

S. Athanase, Mid. Julien fait ofter la flatuëde J. C, qui estoit à Paneade, p. 362, 725: Il fait polluer les vivres & les fontaines à

Antioche .p. 48 r.

Demolition du temple de la Fortune à Cefarée en Cappadoce; & le martyre de S. Eupfyque & de quelques autres le 7 de septembre 362, p. 370.

Durant le Coneile d'Alexandrie, Lucifer de Cagliari ayant tafché en vain de réunir les Catholiques d'Antioche, ordonne Everque Pauliar chef du parti des Eustachiens, ce qui augmente le trouble , p. 518-519. 763. Lucifer voyant l'ordination de Paulin desapprouvée par S. Eusebe de Verce se separe de la communion de l'Eglise. p. (21. (21. (8: De fes fectateurs.p. (24, particulierement de Gregoire d'Elvire & de Philon, p. 526: Hilaire Diacre de Rome & Confesseur embrasse ce

schisme & y ajoute des erreurs, p. 5 28. S.re Public convertit le fils d'un prestre des idoles, & le caehe ehez S. Melece Evesque d'Antioche , qui le met entre les mains de S. Cyrille de Jerusalem pour l'emmener dans la

Paleftine, p.401-401. Saint Eusebe de Verceil parcourt l'Orient & l'Illyrie en 362 & 363, avant que de retourner en Italie, p. 157-158.

Julien en colere fait fermer & piller la grande eglife d'Antioche, p. 192, veut faire tourmenter divers Chré tiens ; la coustance du Confesseur Theodore l'arrefte , p. 390: Il trouve mauvais que le Comte Julien fon oncle euft fait mourir le 23 d'actobre Saint Theodoret Prestre d' Antioche , p. 393-395.736: Le Comte tomba le 24 dans une horrible maladie, p. 396. Dieu punit visiblement divers apostars ou autres ennemis de l'Eglife, p. 198-

S. Hilarion se retire de Bruchium à Oasis, & un an aprés en Sieile, p. (69.570.

S. Bonose & S. Maximilien font martyrizez trois jours avant la mort du Comte Julien , en l'an 363, p. 406.

Felix Surintendant , & le Comte Julien oncle de l'Empereur, meurent miferablement au con er 363,p.397.398.738.739. S. Juventin & S. Maximin peuvent

avoir esté martyrizez à Antioche le 15 de janvier, p. 487.744. Les Juis entreprennent de rebastir le Temple de Jerufalem au commencement de l'an 162. Dieu les arrefte

|     | 1804 CHRONO                                                                                                                                                | LOGIE.                                                                                                                                | _     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 63. | par divers miracles : La Croix paroift<br>en l'air & fur les habits, p. 409-41 (.                                                                          | hoit ou neuf mois aprés S. Aceptime,                                                                                                  | . 361 |
|     | 744                                                                                                                                                        | Auxence furprend Valentinien qui                                                                                                      | 364.  |
|     | Julien fait boucher la caverne où<br>eftoic S. Domice folitaire, qui y meure                                                                               | commande à S. Hilaire de se retirer,<br>en l'an 164. Ce Saint écrit à tous les                                                        |       |
|     | Martyr , p. 422: Il écrit contre les<br>Chrétiens . p. 405: Il fait ofter le corps<br>de S. Jacque de la ville de Nifibe , p.                              | Everques pour les exhorteràne point<br>communiquer avec Auxence, p.419-                                                               |       |
|     | 263.342.                                                                                                                                                   | 462.755.<br>S. Athanase visite la Thebaside & les                                                                                     | 369   |
|     | Entre les Martyrs ou Confessors<br>qu'on dit avoir soussert sous Julien, les<br>plus celebres sont : A Rome, S. Jean<br>& S. Paul, S. Gordien : En Italie, | monasteres de Tabenne vers le com-<br>mencement de l'an 365, p. 760: Saint<br>Theodore le vient recevoir un peu                       | 30)   |
|     | S. Donat d'Arezzo, p. 350: DANS<br>LES GAULES, Saint Victor depuis<br>Ev. de Rouen, DANS LA THE ACE                                                        | avant Pasque à Hermopole , p.495.  Grand tremblement de terre marqué le 21 de puillet 365, p.570.  Saint Hilarion qui estoit alors en |       |
|     | S. Emilien à Dorostole, p. 353. En<br>SYRIEA GAZA, les Saints Eusebe.                                                                                      | Dalmacie , passe auss tost après en                                                                                                   |       |
|     | Neftabe, & Zenon freres, p.317: A                                                                                                                          | S. Muce Abbe en Thebaide peut estre                                                                                                   | 167   |
|     | HELIOPIE, Saint Cyrille Diacre, p.<br>166: A ARETHUSE, Marc Evelque<br>du licu, p. 167-169. EN PHRYGE,                                                     | mort vers ce temps-ei, p. 424.<br>S. Theodore Abbé de Tabenne meure<br>le 27 d'avril en l'an 167 au pluffard,                         | 307.  |
|     | S. Macedone , S. Theodule , S. Tatien,<br>p. 374: A ANCYRE, S. Balile Prefire,                                                                             | p.497.498.761; Ornic est obligé de<br>reprendre la superiorité, qu'il exerce                                                          |       |
|     | S. Hilaire, S. Eufebede Verceil, &                                                                                                                         | S. Hilaire Evefque de Poiriers meurt                                                                                                  | 368.  |
|     | le Pape Libere, travaillent à la paix<br>des Eglifes d'Italie, & d'Illyrie, p.                                                                             | le 13 de janvier en 367, ou plutost en<br>368, p, 463. 756: Eloges de ce grand<br>Saint, p. 452: De sa vie écrite par                 | 300.  |
|     | S. Eufebe de Verceil ordonne vers<br>ce temps-ci Saine Marcellin premier                                                                                   | Fortunat, p. 434: De ses écrits, p. 465.<br>S. Athanase fait divers écrits contre                                                     | _     |
|     | Evelque d'Embrum, p.561.779.<br>Lucifer revenant en Jealie, passe à                                                                                        | les erreurs d'Apollinaire, fans parler<br>de luy : on n'en sçait pas l'annee, p.                                                      | 369.  |
|     | Naple, où il ne veut pas voir Zosime<br>intrus par les Ariens, mais réuni à                                                                                | 614.615.<br>S. Eufebe de Verceil meurt paiffble-                                                                                      |       |
|     | S. Defas Everque de Bezabde, est                                                                                                                           | ment dans fon Eglife le premier jour<br>d'aoust 370, p. 559, 777.                                                                     | 370.  |
|     | martyrizé avec 250 Ecclefialtiques de<br>fon Clergé, p.94.95.<br>Martyre de S. Milefe, p.92, 93.                                                           | Lucifer de Cagliari meurt en l'an<br>370: On ne voit point qu'il se soit<br>réuni à l'Eglise, p. 122.                                 |       |
|     | Ardafabor Prince des Mages fait<br>martyrifer en Perfe S. Acepfime le                                                                                      | S. Abraham Preftre & Confesseur,<br>folitaire auprés d'Edesse, meurt vers                                                             |       |
|     | dixieme d'octobre, peut-estre en 363,<br>p. 136-138.                                                                                                       | l'an 370, & Ste Marie fa niece cinq                                                                                                   |       |
|     | Le Roy d'Armenie donne alors fa                                                                                                                            | S. Athanase se separe de la commu-                                                                                                    | 371.  |
|     | S. Joseph & S. Aithale fourfrent                                                                                                                           | nion de Marcel d'Ancyre vers la fin<br>de fa vie, p. 511. 762.                                                                        |       |

| ī.  | CHRON                                     | 0 |                                                                               |      |
|-----|-------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------|------|
|     | S. Hilation meutt en Cypre le 11          | _ | Sapor Roy de Perfe depuis 70 aus,                                             | 379. |
|     | d'octobre 371, âgé de 80 ans, p. 571.     |   | peut-eftre mort en l'an 379, p.96.                                            |      |
|     | 781.                                      |   | Apollinaire tafehe en vain de faire                                           | 381. |
| _   | S. Julien Sabbas vient foûtenit la        |   | donner les eglises d'Antioche à ses                                           | 301  |
| 12. | foy à Antioche en l'an 172, p. 584.       |   | fectateursen l'an 481,p.626,                                                  |      |
|     | Marcel d'Ancyre meurt au pluftoft         |   | Le Concile commenique de Conf-                                                |      |
|     | vers ce temps-ci : Divers jugemens        |   | tantinople les condanne, foid.                                                |      |
|     | qu'on a faits de sa doctrine, p. 512-     |   | On apporte cette année à Constan-                                             | 1    |
| _   | (14.                                      |   | tinople le corps de S. Paul Evefque de                                        |      |
| 3.  |                                           |   | cette ville, p.2 5 9.260.                                                     | 1    |
| •   | ils courent le desert de Sinai , & y      |   | Il se trouve des Apollinaristes au                                            | 282. |
|     | tuent quarante folitaires le 18 decem-    |   | Concile de Rome en l'an 181, p.617.                                           | 302. |
|     | bre, p. 574.782.784.                      |   | Apollinaire est mort vers 3 8 5 ou 190,                                       |      |
|     | Le melme jour 400 Blemmyes ayant          |   | fbid.                                                                         | 1    |
|     | passe la mer Rouge, tuent quarante        |   | Saint Severe de Ravenne n'est appa-                                           | _    |
|     | autres folitaires à Elim ou Raithe .      |   | remment mort que vers l'an 190, p.                                            | 390. |
|     | P-175.                                    |   | 184.709.                                                                      | 1    |
|     | Ils font tous tuez par Obedien &          |   | Bagade de Bostres poursuit son ré-                                            |      |
|     | les Sarrazins de Pharan, p. 577.          | _ | tabliffement devant le Concile de CP.                                         | 39 4 |
|     | S. Julien Sabbas meurt peut-estre         |   | en l'an 191,p.184.                                                            |      |
|     | cette année, p. (84.                      |   | La vie de S. Pacome est faite vers                                            | 200  |
|     | On met la mort de S. Marcellin            |   | l'an 495; p.170.674.                                                          | ///  |
|     | d'Embrun avant 174,9.562.                 |   | Crifpion Archidiacre de S. Epiphane                                           |      |
| _   | S Bademe Abbe oft passevelyd on           |   | meure à Constantinople en l'an 403,                                           |      |
| 75. | Perfe le 8 ou 9 avril 475, prés de quatre |   | P.573.                                                                        | l    |
|     | ans avant la mort de Sapor, p. 95,96,     |   | Theodore eft fait Ev. d'Antioche en                                           |      |
|     | S. Damaie reçoir la confeilion de         |   | l'an 419, aprés la mort d'Alexandre                                           | 419. |
|     | foy de Vital Apollinarifte, & le ren-     |   | p.764.                                                                        |      |
|     | vote à Paulin d'Antioche qu'il favorife   |   | Jacque disciple de S. Julien Sabbas,                                          | _    |
|     | contre S. Melece, p.617.619.              |   | meure vers l'an 4 40, p. 685.                                                 | 430. |
|     | Les Sarrazins font la guerre à Valens     |   | La translation des reliques de Saint                                          | -    |
|     | fur la fin de fon regne : Leur origine,   |   | Euftache d'Antioche se fait en l'an                                           | 4S2  |
|     | leur demeure, leur vie &c. p. 593: La     |   | 481, p. 10.655.                                                               |      |
|     | Iguerre finit par l'ordination de Saint   |   | Le corps de S. Antoine est transferé                                          | -    |
|     | Moyfe leur premier Evefque , faite        |   | à Alexandrie en l'an (61,p.144.                                               | 561. |
|     | vers l'an 475, p.595.                     |   | Il eft auffi transferé d'Alexandrie à                                         |      |
|     | Nathanael & S. Hor folitaires de          |   | Constantinople en l'an 64 (, foid.                                            | 635. |
|     |                                           |   | Hidulphe Evelque de Treves y trans-                                           |      |
|     | Nitrie, font peut-estre morts vers ee     |   |                                                                               | 667. |
| 6.  | remps-ri, p. 166.600.                     |   | fere le corps de Saint Maximin dans                                           | 1    |
| 70. |                                           |   | l'eglife de l'abbaye de fon nom en l'an                                       |      |
|     | d'Antioche vers la fin de l'an 376,       |   | 667, p. 150.                                                                  | _    |
|     | & forme ouvertement le schisme en         |   | Les reliques de Saint Gordien font<br>distribuées à divers monasteres d'Alle- | 774- |
| _   | beaucoup d'Eglifes, p.618-621.            |   |                                                                               |      |
| 77. | Apollinaire & ses principaux secta-       |   | magne en 774-p-3 54-                                                          | -    |
|     | teurs sont deposez par le Concile de      |   | Weomade Ev. de Treves transfere                                               | 780. |
|     | Rome, à la fin de 377, ou peu aprés,      |   | le corps de S. Castor en l'an 780, p.                                         | 1    |
|     | p.613.                                    |   | 1150.                                                                         |      |

Iliin iij

| -                    | 806 CHRON                                                                                                                                                                                                                                                                       | OLOGIE. I                                                                                                                                                                                                                                                                        | _  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 836.<br>840.<br>381. | Felix enleve le corps de S. Severe de Ravenne, qui de Favie elt transferéà Mayence en Fan 836, p.184. Le corps de S''r Helene eft transferé à l'abbaye de Hautvilliers dans le diocefe de Reims en l'an 840, p.18. Les Normans ruiners l'eglife de S. Maximia V. Tenera e l'eg. | Saints Maximin, Agrece, & Nices,<br>Evedgues de Treves, p. 150.<br>Le copp de S. Antoine est transferé<br>à Vienne en Daufiné vers l'an 980,<br>3.13-134.<br>On croit avoir receu à Rome en l'an<br>1140, le corps de S. Wilelene, p. 18.<br>L'Ordre de S. Antoine est évable en | 98 |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |

## TABLE DES MATIERES

| Explication de divers mets q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | wen a abregez dans ceste table,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alex, Alexandrie. Ant. Antioche, app. appermenent, au, au, ourd'hui, Capp. Cappadoce. Cat. Catholique. Catholique. Ecclessifique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A D J. L. V. Ambri.  A D J. L. V. Ambri.  B A Like & Exchange & Marryr de Preir, 100 Stepp, 140.  B A Like & Exchange & Marryr de Preir, 140.  B A Like & Exchange & Standard, Exchange & Marryr de Preir, 140.  B A Like & Exchange & Standard, 140.  B A Like & Like & Like & Like & Preir, 140.  B A Like & Marryr de M. de Preir de 190.  B A Like & M. de Preir de 190.  B A Like & M. de Preir de 190.  B A Like & M. de Preir de 190.  B A Like & M. de Preir de 190.  B A Like & M. de Preir de 190.  B A Like & M. de Preir de 190.  B A Like & M. de Preir de 190.  B A Like & M. de Preir de 190.  B A Like & M. de Preir de 190.  B A Like & M. de Preir de 190.  B A Like & M. de Preir de 190.  B A Like & M. de Preir de 190.  B A Like & M. de Preir de 190.  B A Like & M. de Preir de 190.  B A Like & M. de Preir de 190.  B A Like & M. de Preir de 190.  B A Like & M. de Preir de 190.  B A Like & M. de Preir de 190.  B A Like & M. de Preir de 190.  B A Like & M. de Preir de 190.  B A Like & M. de Preir de 190.  B A Like & M. de Preir de 190.  B A Like & M. de Preir de 190.  B A Like & M. de Preir de 190.  B A Like & M. de Preir de 190.  B A Like & M. de Preir de 190.  B A Like & M. de Preir de 190.  B A Like & M. de Preir de 190.  B A Like & M. de Preir de 190.  B A Like & M. de Preir de 190.  B A Like & M. de Preir de 190.  B A Like & M. de Preir de 190.  B A Like & M. de Preir de 190.  B A Like & M. de Preir de 190.  B A Like & M. de Preir de 190.  B A Like & M. de Preir de 190.  B A Like & M. de Preir de 190.  B A Like & M. de Preir de 190.  B A Like & M. de Preir de 190.  B A Like & M. de Preir de 190.  B A Like & M. de Preir de 190.  B A Like & M. de Preir de 190.  B A Like & M. de Preir de 190.  B A Like & M. de Preir de 190.  B A Like & M. de Preir de 190.  B A Like & M. de Preir de 190.  B A Like & M. de Preir de 190.  B A Like & M. de Preir de 190.  B A Like & M. de Preir de 190.  B A Like & M. de Preir de 190.  B A Like & M. de Preir de 190.  B A Like & M. de Preir de 190.  B A Like & M. de Preir de 190.  B A Like & M. de | Andreis End-Egypen & Genef. of Surgins as Cont. of Surgins as Cont |

ies Apollinarifles à Rome en 378 p.613, n'a pu tes Apolitaritate a Rome en 374-3-55, il a pa-citre su C. de Rome en 382-3-50-e. Acci ou Guadix dens la Carthaginoide ou l'Andaloufie, p. 303. S. Acaptima Ev. & M. de Penfe en l'an 363-

V. fan tiere p. 236. Achad, ville de la Mel, p.262, V. Nishe. S. Aciadyse M. de Perse en 346, p.22, Acoseargan Prince des Magre de Perse 3644.241.

on p.135. S. Agrece on Agrice Er. do Treves en 314 p. 163. L'Emps de fa mort, p.695. Agricelaur Er. de Cel. en Pal, vers 314 p.42. Agrippa angmente Paneade qu'il nomme Agrapa Lugmente Parezue et la avenue Agrapa diciple de S.Julien Sabbes, puis Sup la mon, de Teledan, p.555.

Ame Eufebe de Cela'admet point d'ame en Julien, p. 380.

Ajan frere de S, Zenon de Maiume , p. 358. J.C. p. 74, les Apollinarifles ne luy en donnent qu'une animale, p. 601,

Ammer, meres der me Aimer Dieu faos le craindre, n'est que pour Tabenne, p.101.

les plus faiors & les plus humbles, p.z 14 Ammen ou Ammenus folitatre : S. Antoine luy predit qu'il avanceroit dans la vertu, p.125. fut depuis Ev. de Pacnemune, & Conf de J.C. S. Aithale Diacre & M. de Perlege, en 364, p 137-693

vers 374 &c. p. 143.

Amman fe fait Rel à Tobenne en 352, figé de Aizan Prince d'Ethiopie, p. 285, ne peut re-Artan Frince d'Elhopre, p. 1-55, no four tenir à fa Cone S. Frumence qui avoit gouverné qu'il fera Erefque, p. 446, 17 vilie fer parens, p. 47 ville fer parens, p. 48 ville f Alammdare fanx Roy de Perfe en 3634.728

Alamondore fan Roy de Perfe en 3634,722 128, va à Nitrie, p. 163, 492 eftant Ev. il cert Alaphine est converti succ sa famille par S. la vie de S. Theodore de Tabenne, p. 170, 492. Hilarion &c. p 567. Ammen quatrieste Sup, general de la Cong. ilation &c. p 507.
Alban Abbé de S. Mastin de Cologne, 354.
de Tabenne, p.500.
Albandou le grand meurt avant que d'avoir
Ammete difciple de S. Amon, p 260

rebasti Babylone, p.99-Ammono folitalise de Canope,voità Sinal le meffacre des faints folitaires, p. 574, & le décrit S, Alexandre de Jeruf. y forme une biblio. avec celui des fol de Raitheastayta,

theque vers l'an 230, p.41.
S. Alexandre M. à Corinche, p.724, 2. S. Amm fondateur des fol de Nitrie, P. S. Alexandre d'Alex e certs contes Arius à S.

Macaire de Jerufangà S. Euflathe alors Ende utilité, 107, vifice S. Anoine, 3.118, & cri eff. Beree, pas, à S, Alexandre de CP. pasa. 33. S. vifité, Al 19.

Amear pus de Dieu fait aimer le bien pour luy melme, fans sooger à la gloire qui en est la Pacome apprend par revelation que la verité eft de fon collé, p. 172 S. Alexandre de CP. V. fen nive p.32, designe fuite, p. 330.
Paul son successeur, p.232.
Anabele V. Scapulaire S. Paul fon fucceffeur, A252

Asserter: S Alexandre foldst & M. en Egypte four Amacoretes : leur origine, p.103.261, S. Anamie Pr. & M. de Perfe en 144.48; Julien, p. 316. Alexandre Er,d'Ant, reunit en l'an 415 cet-Anaffafie, eglife de Jeruf, baftie fur le faine

te Eglife avee bien de la peine, A510. Sepulere, p.ri. Alexandrie : crusuté des payens cootre le Anarole de Berée,chargé en 362 de travailler à la réunion de l'Eglife d'Ant. p. 510. Chrétiens en 362, p. 356. S. Alexies de Bethagathon folitaire de la Pal. Ancere, metropole de la Galacie, P. 27 5.

Andracofcar Prince des Mages, p. 141. 2.56%. Andre fol de Ruitbe, rechape du maffacre Alexie Comnene fonde à CP, un mon, de la Cong. de Tabenne, p.503. de fer freres, p 578.

Alman ou Altman maine de Haotvilliett S. Anempedifte M. de Perfe en 346, p. 82, vers l'an \$61 &c 2,18 6441. Anger : S. Paul le Simple en voit un à chaque AltreComte eft charge pae Julien de rehaftit moine, p.150 Quatre Anges affifient S.Throdo-& fon fils condanné à moss, p.415.

S. Pacome de la reple qu'il devoie tablir dans

S. Amais Er. de Tiano vers 146:ce qu'on en fer mon. p.179.679-682 fcait, 8.281.707.3. Angire ou Ancyre ville de la Theb. 2.667.2. Amagne gouverneur de la Phrygie fous Ju-Antheden, ville maritime de la Pal pigg?

Astrica folitaire vieux & infirme dans la Theb. lien, p.373. Amere ou Ammon disciple de S. Antoine , p. 165. p.140, demeuroit à Pilpie, p.17, pars fine la Aerische, capitale de la Syrie, p.12 La depo-montagne, p.12 L. où il fervoit S. Antoine, p 21: entend Moyfe qui l'inftruit p. 125, un prote p 26. East de cette Egilfe fons Julien p. 18, il en les derniers devoirs à la mort p. 19, inflirait prouve les habitans feamer dans la fey, p. 404,

tes derinieri devours à il mortige que pris pris nutura prossure manoritari netthera voiri si est de A. Achanafe de ivue de A. Achanafe de ivue de S. Achanafe de la companio de la conferencia de Maryra, p. 432. Conferencia de Partie vient petit de cau au sevent para para de partie de partie de la companio del la companio de la companio del la companio de la co peut effre d'un Hilaire, non du schismatique, 76e a Apollinaire y forme un 4e parti par

TABLE Agrippis Duc , martyrite S. Antolne fous |

evec grande veneration les reliques de S.Eufta ;

e d'Origens, p.68.

Saint Ansiere, V. fon titre p. 101. S. Hilarion Arifenese dame de qualité va vifter S. Antoina

agint a state of the property of the property

an 140 & 32) par des Rel, da Tabenne, p.480. Nitibe, p.263.
484. S. Hilarion va paffer fur fa montague la L'Armenie folicient le guerre pour la foy, jour de l'enniversire de fa mort, p. 169.

S. Anteine Martyr fous Julien, p. 380. S. Antenin ou Anteine celebre dane E A 671.2.

Anaph on Anab Conf. & fol. p.416. Aphrodite, villa d'Exypte, p. 115. S. Hilerlon p. 90. fe ratira cuprés, de y fait tomber da la pluie eprés trois ane de fecheralla, p. 569.

S. Aphrene M. de Perfa en 347, p. 18. Apherne p.a. grand monome de la Cong. de de Nitrie, p. 165.674.2. Tabenna en 420-9 302.

Apalinariffer heretiques V. feur ritre p.602. leucie, p.08.

Apollinaire laur autaur effaca la reputation des 

Ant. fous Julien, p. 389.

Apallone Sup. de Moncofa, quitta le Cong. de Tabenne, p.481, y rentre, p.484.

Apofrer : les Actes des Apoftres treduite en hebreu, A.zpr. Apofrer des Juifs, ce que c'eftolt, p. 291,295.

Apre ou Abra filla da S. Hilaira de Poitiera, p. 415 qui da fon axil luy écrit an 318, p.448, luy à S, Jule, p.270.
aft honorée comma una Sainte, p.449.
Alsee fauvages f Aprenien Prefat de Rome en 363.0.35 s.pour-

fuit les magicians, p.719.1. Ara-cali, aglife da Rome, p. 18.

Arpel, villa de Perie, p.90.137. Arcade traite les Lucifariens d'hereric p.516.

Arcadis, province d'Egypta autrefois Heptapolis &c 2.106.
Archelets Comte, obtient de S. Antoine la

artifo d'una vierge, p. 119.

3. Athémpi : S. Antoine voit le Saint Expres

Artific Pince dat Mages en 1944, p. 3 8.

S. Athémpi : S. Antoine voit le Saint Expres

Artific Pince Pince en 1945, p. 1955 (combian S. Promete version E. L. A. Promete version E. Promete Pince en 1945)

Tellime, p. 207. Il ordonna S. Prametee version en 1945 (compare p. 231). guerifoo d'una vierge, p. 1 19. 210 y reçoit tres bian S. Pacome, p. 224.

Hift Eccl. Tom. VII.

Arie, ville da Perfe, p.95, Ariens annemis des imagae, p.47. S. Antoina tha en 48.9, 30.

Arinn annemis des imagne, p. 47. S. Antoina
Annyarre Er da Boffres écrit contre l'apologie d'Origena, p.68.

Trevas rejette feurs députes, p.24.

le Saint Esprit sur S. Pacoma, 467, qui l'eltime par Ensabe de Cel. p. 44. perit par les prieres de evec une venerection prosonde, 207 Il est visité S. Alexandre da CP. p. 34, & de S. Jacque de

. 26 Arface pontife de laGale cie, Inlien luy écrit,

Arfene Pr. fol. p. 165. Arfeth frere de Sapor marryrize S. Abdiefus.

Arfines, deux villes & denx cananx de ce

nom, p.666.667. Arfife, Arfere, ou Orfifa,difcipta da S, Amon

Arrabane donna l'antorité eu peuple de Se-Arteme Duc d'Egypte cherche S, Athanefa à

Afcales, on y avarce de grandes cruautes contre les Chrétians fous Julieu, p.360. Afcenfiss on ne peut ni paver ni fermer la routa da l'aglifa au lieu où I C. monta au ciel.

Afcares, ce que c'est, p. 103, vivoient seuls ou peu ansambla, p. 177. Afclapas de Gaza, les Ariene écrivent contre

Afner fauvages foumis à S. Antoine, p. 124. & à un jeune folitaire, p.127.Un eina porte à S. Amon ce qu'on craignoit de faire porter par un hameau, p. . 56.

Affreie, V. Adiaben Aftere l'avocat des Ariens,refuté par Marcel d'Ancyra, p 503. S. Afters de Petra est chergé par le G.d'Alex.

an l'anger de travailler à le raunion de l'Eglife d'Ant, p. 510 557-Aftere difciple de S. Julieu Sabbas : ce qu'on

Arenday ville de la Syria: I sa habitane ey 330, p. 26 347, na veut pas a totuver au G. fignalent par laur cruauté fous julian, p. 267.

Arenday exten Tofcana, p. 155, honore S. Donse comme con patrons, 253.

Comme con patrons, 253.

Ratimion, 2448. KKkkk

TABLE à C.P. en 128 par S. Peul, 8244. Il vifite Sainte à CP. en 338 par S. reus p.334. u vinne same Pacome, p.310 Lee Eufchiens deputent centre luy à S. Jule, p.369. Il fe justifie par fer deputer, p.370. S. Antoine vient à Alex, pour sa défense, Sapor per son mertyre, p.39. p. 129.670. Il ve à Rome en 339, p.271, y eff reconnu ionocent per le C. de l'an 341, p.273, JAI PATS A IN T Babylas Ev. d'Aot, fon corps y est doot Jule luy avoir leisse le lieu à son choix, p. SA IN T Babylas Ev. d'Aot, son corps y est doot Jule luy avoir leisse le lieu à son choix, p. SA IN T Babylas Ev. d'Aot, son corps y est 704, Jule en fait l'eloge, p.281, S. Pacome predit fon retout de l'en 249, p.216. Il fie, dit-on , Barbinos, defercée par Selez amitie en 249 avec A/20limaire, p. 610; à qui il d'Ensefe & d'Epiphanie, p.385.

écrit, p.611, Orfife luy depute en 349 des Rel. deux en 152,2,484. S. Antoine luy donne à la mort une tunique & un manteau, p. 131. Arteme Duc d'Egypte le cherche à Pabau, p. 493. Le C. de Milan en 355 veut le faire condannet, p.525-531, ce que les Cat. refulent, p.543. Ofius le dé-fend &c. p.311, Il loue les écrits de Lucifer &c l'envoie vifiter p. 916. S. Eufebe de Verceil le va trouver en 361 à Alexandrie &c., 5.557. On luy envoie des reliques de S. Jesn Batrilles, 5.361. Il apprend de S. Theodore la mort de Julien qui vouloit luy faire oller la vie. 494. S. Theodore le teçoit en 265 dans fes monafleres, p 495. Il enniole en 367 lee Rel. de Tabenne fur la mort

de S Theodore qu'il regrette fort; p 408. It fe que, p. 510 fepare de la communion de Marcel d'Aneyre; \$ Eafile P-5 11 762 Athenologe ou Zachée, p. 687, S. Pacome aime micux le voir mourir avec patience que

guerir de la lepre, p. 203. Arhen Ev. de Verceil au X. fiecle, p. 222. Ashré disciple de S. Hor de Nitrie, p. 600 S. Andar ou Abdat Ev. & M. de Perfe vere

410.0.91. S. Angustin eft fort touché de le vie de Sai Antoint . \$ 127. Aumeine, les Chrétiens nouveilloient leurs pauvres & ecux dec payens ; p.419. Julien en veut établir dans le pagaoisme comme dans

l'Egiife, p.416. &r. Aurele d'Anthedon fol de le Pal. p 552.

Aurele d'Anthedon fol de le Pal. p 552.

Aurele Ev. Luciferien en 384, p.527.

S. Aurele apporte à Milan le corpe de Saint Denys, p. 776.2. An/one Rel, de Tabenne en 152, p. 486

Anfternes, or par regarder cellce des Sainte comme des excés, p.acé.

Anxence de Milan est excommunié par les Everques de France en 360, p.457. S. Eufebe de p.363. Verceil dispute contre luy, p.538. Saint Hilaire En l'oblige à confesser de bouche la divinité de l.C. p.460. Il trompe Valentinien & fait ebaffer S

Hilaire bors de Milan, p. 461. Anunia us Ev. des Sarrazins, p 597. Anunes, ville capitale de l'Ethiopie, p.284 doot S. Frumence eft fait Ev.vers 330, p.710,711. inue de paiftre fes beebit, p.243.

20000

S. Azadan Diacre & M. de Perfe, p.117.6r. Azanites miniftres des prefires Juifs, p. 295. S. Azas ou Azade finit la perfecution da

Babylone, defertee par Seleucie, p 99. Barehus : Julien luy fait confacrer lee eglifee

La Baffriane écluitée pur la foy dés le fecend S. Bademe Ahhé & M. en Perfe, p. 95.96. Barade Ev. de Boffret en 3941 9-1

Bagdad ou Baldar, eft felon les uns Selencies on d'autres Babylone, p. e8. 99. Baifan Diacre d'Aphrodite en Egypte, p.115. Balar Duc d'Ervece, ne meprife par impuément les lettres de S Antoine, p. 13.3.

Baltas faux roy de Perfe eo 161, 8 728. S. Barachije M. de Perfe en 346; p.87, S. Barbafyme Ev & M. de Perfe, p.90. Bardiabech, village de Perfe, p.87.

Bafile inttus per les Ariens à Ancyre en 336, 2, en6, eft exrommunié par le Concile de Sardi-S. Bafile Fr. d'Ancyre, mertyr four Julien ,

375-379: fut fes actes, p.728.729. S. Bafife le Grand, fa reputation effice celle dee sophistes des peyens.p.347. Saint Eusebe de Verceil le défend contre son Evesque, p.518: Inlien refervoit à l'actaquer au retour de la guer. re des Perfes, p.333: Euftathe de Sebafie luy reproche fes lettres à Apollinaire , p.611. 615,

reproces es settres a Aponimare, Aort. 615, contre qui il écrit, p.632. Il invitoit les Evef-ques à la feste de S. Eupfyque; p. 372. Bafilisse mere de Julien l'apostat, morte en 331 ou 331-9.653.1.
Battefme: les Perfes ont employé l'hetile pons

le battefme 4.663 a. Conftantin donne un habir d'érofe d'or à l'Ev. de Jeruf, pour le celebrer, p. 13. Le C. d'Elvire désend d'ordonner ceux qui one battizer dans un autre d'ocefe, p. 306.

Ban ou Bann. V. Pabau. Baume en Egypte, a befoio d'effre continuel-Basar. V. Zabdas.

Bechre, monaftere des viergee en Theh.p.197, Belings, la melme ville, dit-oo, que Panerde,

Bemen, V. Pemen S. Beneift Abhé d'Agnane, fait une collection dea regles, p. 135. Berée, ville de Syrit, p. 12, fort telée pour

I.C. p. 422. Errer: S. Spiridion de berger Evelque, con-

Brenigne; c'eft le nom que l'on donne à Le Calvaire ell prophané sur les payens, e. ... Confignition y baftir une cellie magolinque, s. 10. Hemorrhoiffe de l'Evangile, p. 364-Il eftoit alors au miliau de la ville, p. 13-Bergte ; l'eglife y eft brulen fous Julien , A.

365. Beth-cafcar, ville de Perfe, p.go. Betbelie ou Betbelie, bourg du diocese de

Gaza, 2.159 S. Hilariod y convertit les premiers Chrécient, p. 567. Bethlapar, ville de Perfe, p.\$7.

Berbliem; S.et Helene baftit wos eglife dans Lesverne où J.C. naquit, p.14-Berbufan, province de Perfe, p.\$7.

Benable, p.a. capitale de la Zabdicena , 2-95 est peife & faccagée en 360 par Sapor, A.es. Benierr; il a'y tient un Concile en 355 &c. p.

Riebmade: Sapor v fait tourmenter plufeurs Martyrs, pays. Les Blemmyes fant apollatier un moine de Tabenne, p.a15. Trois cenes Biemmyes cuent quarante folitaires à Raithe, p.576, &r font

tous defaits, p.577. On trouve vers l'an 360 no Evefque des Biemmyes, p a\$8. S. Beere Ev. & M. de Perfe, Ago.

S. Benefe M. à Ant. fout Julien, \$406-409: P.740.

Brese porte à la Cour de Conftance le livre de Lucifer, p. 517; e'eft app. Bonofe de Trevet Luciferien, p.527, dont l'episcopat & le culte font mal étables, p.762.1.

Befrer ou Befre, metropole de l'Arabie, p. Setslie avoit pour Ev. Ajax four Theodofe Ig.

Burelles, canton de la Theb encore habité en 315 par des fauvages, p. 114
Bafiris Encratite, confelle J.C. fous folien,

puis rentre dans l'Eglife, 8-373 Bynance fat foumife à Her julqu'en 130, p.33.

Abarete: Inlien l'apostat les toterdit à fes preitres, p.418. Caerden, viile fur la Mofelle, p. 250

Cagliari, metropole ecci, de la Sardaigne an 681, p. 514, honore Lucifer depuis peu p. 584. Cais, mon de la Cong de Tabenne, p. 493. Caiss Tribun, garde Lucifer & Fiorenz en

355, 2-545. Cains.Ev. Arien d'Illyrie selifte en 155 au 6 de Milan, p.5 35, est excommunié par les Ev. de

France en 360, \$.457. Calandies Ev. d'Ant. y fait apporter en 48 s p.232. les reliques de S. Euftathe, p.30. Calanas, e'aft Ctefiphott, p.100.

Calepede apporte à S. Eufebe de Verceil une lettre de Libere en 3542.534

Candidies gouverneur de Capp, fout Julien,

Canasadieu de debaoche prés d'Alex devient un lieu de peniteoce, 2.501.574, dependoit de Squedie, p. 781 1.

Capharnaum: S. Joseph Comte y baftit uns eglife, p 197.
Capitelin Vicaire de la Thrace four Julien ,

P.354-Capace, les enfaos en portoient en Theb. p. :52

Cararaca, ville de la Tarragonolie, p. 701 Carejuse: on n'y mangeoit point de viande dés le commence Cafcar, ville de Perfe, p.90.

Se Cafdel Martyre de Perfe, p. 66 p. S.te Cafine M. à Ancyre four Julien \$ 380. S.Caffer Pr.de Treves four S Maximin \$ 250. Cataphrene Apollmarifle, a.6 12,

Carecumene : le C. d'Elvire permat de faire tecumenes les malades, p. 30 Caréolique ; titre donné à l'Archevefque de

Seleucie, p.op. Caxame, su trefois Auxume espitale da l'Ethiopie, p.115. Crarene infere la chronologie de George le

Syncalle dans la fenne, p.51.
Les Cellales canton du defett de Nitria , p. 160, marqué par S. Antoine pour des folitaires, p. 5 57, vie qu'ils y menoient, p. 168-163.

Cephale, V. Paphnuce. Cefaire fiere de S. Gregoire de Nazianze, re-isse genereusement aux sollicitations de Jolien l'apostat, p. 333.

Cefaire ami de S.Chryfoftome, eft ebloot par un livre d'Apollinaire, p.6ag.

Celarie de Philippe, la meime ville que Pa-

neado, p. 363. Cejarie de Cappadoce, Julien la maltraite comme Chrétienne, p.370. Chahdruf. V. Sadoth,

Chancines reguliers établis par S, Enfebe da Verceil, p.531.

Charies : Julien vaut faire imitar aux peyens les œuvres de charité des Chrétiens, p.416 674 Charle Archevelque deMayence transfere en 1 56 le corps de S. Severe de Ravenos, A184

Chenobofque, bourg de la haute Thebuide ; Pacome, at 1, qui en voit on Rel. porté au ciel, Chrueux: S. Jacque de Nifbe fait blanchie

ler cheveux de quelques filles immodeltes,2.16 L S. Eufebe de Vercell défend qu'on les luy coupe aprés la mort, p.660. KKkkk ij

TABLE

812 Chaum, V. Psehnum,

Cassam, V. Pschnum.

Chegory, bourg valid de Sciencie, p.665.1.

Les Corsissos ont eru à l'evidence, non lege

Confessos. Nuit Dieu dans les Carfeires est [effer publicaters : justice, p.54 vaux pas faire comment, p.5., Vair Dieu dans les Carfeires est [effer publicaement quelques fauxes parieuliés. ta plus grande de mutes les vifinns, pant. La res, p.488. La plus gramos os tuntes est diffige tout l'apper Prefesce d'un factifice de Julien, p. 335. Le Caré ; Confirmation und Artifice de Julien, p. 335. Le Caré ; Congregation menafiques 3.5. Pacone en est

9.341. Chrétiens divifex plus cruels les uns aux l'inflitutent, p. 177. arres que des beiles farouches, p. 328.

Confiame Chinre epouse S.w Helene, p. 2, S. Corrfolione detrompe Ceiaire fur l'Apol-puls la repudie, p. 2, donne app. la liberté aux

quelquefois, p.183. Cirque S. Hilarion leve le fort des chevaux d'Italique &c p. 468.

Clandien Pr & legat du Pape su C. d'Arles P.166.

Poitiers, des prefages de la victoire fur les Go Clena : Se Helene trouve les quatre elou avec lefouels I.C. fut attache a la ernia &c. ... 9 Clanii on croit y avnir des reliques de Saint Paul premier ermite, p. 132

Coblenta ; nn y transfere les reliques de S Caftor vers \$87, p. 250,252.

Cochers du cirque exclus du battefine s'ils ne tennacent à leur métier, p.30\$. Canebiter, leur nrigine, p.Ina.z67.

mnntrnit en 3 33, 7.13. Celuim, mantagne de Saint Antoine dans la

T beb ... 15. Come, Caman, ou Gemen, village d'Egypte, Camediene declarez coupables d'adultere , A. p. 257 711-

304, exclus du barceime s'ils ne renonçent à leur m étier.p. an8. Commodion, auteur Chrétien du temps de S. qui effnit caufe de la mnet deCrifpe fon filig. ?) Si lveftre, s 266.

fe en 360, 2.457.

Candanner un abfent,c'eft autorifer l'injuflice

nstifme. p. 629.

Conf. en 305, p. 302.

ble, p.364. Il fait depoier S, Paul en 337, p.354.

Cilies : S. Pacome & S. Theodore en porteot le fait chaffer aprés fon sétabliffement en 338, page, le bannit chargé de chaines à Singare en 243, \$ 257, & enfin à Cueufe en 350, où il eft étranglé par les Ariens, p.358; fair coterrer & Jacque dans Nifibe mefme, p 163, fait obi 5 Basile d'Ancyre 2, 376, saint Clevie recoit dans l'eglise de S Hilaire de Ensebe de Verceil au C. de Milain, 2, 536, 775, 1. Bafile d'Ancyre . 376,faie venir en 355 Saint Cull prefides A 540, pour faire condanner Saint, Athanafe, 312, tes Ariens y prapofest un écrit impie faus le num de Constance, ρ.541. Il s'y laiffe aller à d'étranges emportement contre les Ev. Cat. p 545, dont il en bannit piafeurs , p. 3073 tente inutilement Ofius, p. 313, l'accable de tant de maux qu'il le fait enfin ordes, p. 327, écrit aux Princes d'Ethinpie contre S.Atlanafe en 356, 2487, est prevenu par Saturnia d'Arles contre S, Hilaire, p.441, qu'il bannit en 356 avec Rhodane de Tnulouse &c. p.442: bannit Collingue dans le Rouffilion, n'elt pas le lieu en 35 les principaux des Ariens, 4-et-Lucifet du C. d'Elvire, 9, 313.

Collenne ph. U. dit attaché de fouetté, fe ll Irenois é, Hilaire en France en 30 de c. p.

Il renois ce é, Hilaire en France en 30 de c. p.

o53-634"
Confinacio four de Confinatir demanda à
Eufebe de Cef. une insage de J.C., p.43.
Confinat devenu maiitre des Gaules en 340,
2-355, obtient le rappel de S. Paul de CP, en 343,

Conflancia donne en 206 le titre d'Angosta à S. Helene fa mere, p. 1, fait mourir fa femme met un mnicean de la Croix dans fa fistue &c.

Activi Commerce mode on mea, J. C'A' y ett., 3,3, empirio des cours de N.S., fan nièng per marter, 5,738. "The desired project of the control per faith of the per figure de niène construction and per desired project. "The control per faith of the control per faith of the Construction and per faith of the control per fonde on mon, a CP.& y est A.3.8, emploie des cloux de N.S. à fon usage par

S, Concerdo Ev. d'Arles agrés Saturnin depo da De la 1869 186, 2 33, ordenna 90 on enterre S. La 1869 1847.

DES MATIERES. 9.115. fanes de Julien, p. 316. Cufdagar V. Uftherad.

333, 5.484 S. Throdere prevoit for retour en 35 2 00 354, p 491.

S. Coprés sols d'Egypte & M. sous Julien , p. C. d'Alex en 362, de traveiller à la réonion de

Certs on Ceris fol. à Scett, p.419. Corres fol, de Theb. mort vers 400, \$.417

400. Coqué, app. la mefose ville que Seleucie p.97. 664.

Corneille disciple de S. Pecome, p. 275, lie le demon par fa vertu, p. 278, répond à des philofophes en lieu de S. Pacome, paez. S. Pecome le fait Sup, de Moncole, at 3, iny écrit, peas, ee qu'on fçeit de luy , p.333; il meurt eo 348, p.116.

Cerpe : erreurs des Apollinariftes fur le corpe de J.C. p.to4. mment profiter de celles qu'o

nous fait fans fujet, \$.471. Cerryear d'Alex vilité par S, Antoine, \$.130. Coverne prés de Coblects, Saint Lubence y prefehe l'Evangile, p. 191.

Craineraumer Dieu fans le eraindre, o'est que

pour les plus faints & les plus humbles, p.1 :4. Crimes extraordioaires fouvent punis d'une meniere extraordiozire, \$ 324.

meniere extraordiosite, p 334.

Griffe fijs de Continutio, perit par les exlomnies de fa belle-mers, p.2.5.

Crifision difciple de S. Hilerioo, p 477.

Crissollis, Helcon fol, paffe & rapaffe le Nii

far fe dos d'un crocodile, p.437.

Latin de Continue de

fast is on dwa encodille, \$1.37.

Graft of Lo. Gaugh Faye regold high Thrombide Against Control of Lo. Gaugh Faye regold high Thrombide Against Control of Lo. Gaugh Faye regold high Thrombide Against Control of Lo. Gaugh Faye regold high Thrombide Against Control of Lo. Gaugh Faye regold high Thrombide Against Control of Lo. Gaugh Faye regold high Thrombide Against Control of Lo. Gaugh Faye regold high Thrombide Against Control of Lo. Gaugh Faye May 18 (1997). Thrombide Against Control of Lo. Gaugh Faye May 18 (1997). Thrombide Against Control of Lo. Gaugh Faye May 18 (1997). Thrombide Against Control of Lo. Gaugh Faye May 18 (1997). Thrombide Against Control of Lo. Gaugh Faye Regold high Fayer Regold high Thrombide Against Control of Lo. Gaugh Fayer Regold high Thrombide Against Control of Lo. Gaugh Fayer Regold high Thrombide Against Control of Lo. Gaugh Fayer Regold high Thrombide Against Control of Lo. Gaugh Fayer Regold high Thrombide Against Control of Lo. Gaugh Fayer Regold high Thrombide Against Control of Lo. Gaugh Fayer Regold high Thrombide Against Control of Lo. Gaugh Fayer Regold high Thrombide Against Control of Lo. Gaugh Fayer Regold high Thrombide Against Control of Lo. Gaugh Fayer Regold high Thrombide Against Control of Lo. Gaugh Fayer Regold high Thrombide Against Control of Lo. Gaugh Fayer Regold high Thrombide Against Control of Lo. Gaugh Fayer Regold high Thrombide Against Control of Lo. Gaugh Fayer Regold high Thrombide Against Control of Lo. Gaugh Fayer Regold high Thrombide Against Control of Lo. Gaugh Fayer Regold high Thrombide Against Control of Lo. Gaugh Fayer Regold high Thrombide Against Control of Lo. Gaugh Fayer Regold high Thrombide Against Control of Lo. Gaugh Fayer Regold high Thrombide Against Control of Lo. Gaugh Fayer Regold high Thrombide Against Control of Lo. Gaugh Fayer Regold high Thrombide Against Control of Lo. Gaugh Fayer Regold high Thrombide Against Control of Lo. Gaugh Fayer Regold high Thrombide Against Control of Lo. Gaugh Fayer Regold high Thrombide Against C la terre pour ce threfor precieux p. 8 9,ce qu'on en coupoit oe le dimiouoit potot p. 8. Confteo-tin baftit une eglife de le Croix su lieu où ella avoit effétrouvée, p.12, Le figoe de le Croix rend un fortilege inutile, p.292, Julien l'apollat

effrayé per les demons les feis fuir par un figne de Croix p. 724. Il apparoit une eroix fur tous les habits des Juifs & autres en 1619. etc. Cross va voir S Antoine, p. 117, & fe fe rend fon difeiple, p.r 42. Crese fol. da Nitrie, p.r 65.

Armenie, past.

Cujdanas. V. Utitierad. Cydne, riviere repide de la Cilicie, p. 196. Cimace Ev., de Palte & Conf. chargé par lé l'Eglife d'Ant. p.519, eff p.e. celui qui ordonne Paulin evec Lucifer, p.520.

Cynege Prefet eo 184, p. 916. S. Cyriague M. à Rome, p. 644.1.

Cyrianes loif converti, dit-on, eprés evoir decouvert le lieu de le Groix, P.6 to Ciriaque Discre de Rome,leget du Pape au

G. d'Arles, p. 164. Grille Ev. d'Ant, depois 180 jusque vers 300, ACrrille Discre & M.A Heliople fous Jolien

Cyrum tol. de Sceté, p.430. Cyru Evelque de Berée, accufe,dit-on, saint Euftatie de Sabellienifien, p.26. Cyrie, ville de l'Hellespont, obcient tout de julien par fon idelatrie, p.338. Cyrins fol. de Sceté, p.410.

Ď SA INT Dadar Mattyr de Perfe, 2.29 66 p.
Damar: les payens y bruient deux eglifes fous Julien, p. 364.

Damafe Pape reçoit bien Timothés Apollie

Julien, # 389. Daries officier du paleis, porte un ordre de l'Empereur à S. Denys de Milan, p.346.
S. Danjes ou Defes Ev. de la Zabdicene. & M. en Perfe, p 90.94.

Debers, montagne & monaftere de Debors bites par S. An:oine & fes disciples, p. 116, bez pour avoir vu des femmes, p. 135, combien or poor ever we are summer, 1/15, combine from fall of the first field of the field of the first field of th

S. Pacome pour luy Infpirer de la vanité, p.as » KKkkk iii

TABLE

juy apparoiffent à luy & à S. Theodore, tantoit ; S. Denne Ev. d'Arezzo , Coof, non M. four pour les feduire , tantoit pour les menacer , p. Julien, p. 251,722. 253. 476, montrent des threfors à Seint Mucep. 425.

Denys Coof.Pr. aconome de Tentyre, p. 187, fait venir S, Pacome pour guerir une femme

Denys de Milan y folitient gen la foy en 3554-536 &c.n'e point figné la lettre de ce Concile à S. Eufebe de Verceil 2 274.1,qui fair effacer fa fou eription à la condannation de 5. Athanafe, p. 545. Il eft banni, p 547, & meure

dens fon exil, p. 55r, app. avant 362, p 776.t. Denye le Petit fait la vie de S. Pacome, p 169 S. Denys en France : fur les reliques de Seine

Hilatre qu'on precend y avoir, p.463 757.

Depet . S. Spirition fair parler fa fille dens le tombe in pour en indiquer un, P.248. Deufsiedit Pr. de Rome au VI. fiecle , p.351-

Dez: un an de penitence impofé en l'an 300 ceux qui y jouolent, p. 302. Une Diaceniffe d'Ant, convertit le file d'un

preftre des idoles, \$.401. Dineres, font debout au C. d'Elvire, p. 303

Milet, A 280. Dietektrehen, archidiaconé de Treves, p.25 2 Dietektrehen, archidiaconé de Treves, p.25 2 Dimerites, nom des Apollinatifies dans Saint

Phone, p 602, 616.

Diversier's, Saint Joseph Comte y bestit une payen sous Julies &c. p. 38.

Ereid Sphiste Christian four Constance, payen sous Julies &c. p. 38.

Ereids habitant d'Édectis ferme dans la foy Epiphane, p 602, 616.

Diedere laique foutient l'Eglise d'Ant.contre &c. 7.322 343
Abraham Zeleillenfie Maronice, aureur peu

Diedere Apollinarifte, p.632. Diedere de Tyr, Apollinaire écrit contre juy

Disters Viceire dens les Genles fous Iulien P. 353. Dieffelis ou Thebes, ville en la haute Theb

p. 171. Diespelis la petite , on luy donne aussi le not

de Thebes fans fondement , p 677. Difchtine de l'Eglife, Julien veut l'imiter dans Dis ou Diver , p. 416.
Dis ou Diver , isle des Indes , p. 289.
S. Demies fol. & Martyr fous Julien , p. 422.

S. Donar d'Evorée en Epire , Conf. p. 732. 2.

Les Desatifes condannes par Ofus fe plai-gnent de luy, p. 310, denandent à Julien leur rappel de la maniere la plus honteute, p. 318. Honoré pour les confondre fait efficher l'edit

qu'ils avoient obtenu de cet apolist, p. 319.

Derefiele ou Doreftere, ville de la Thrace :

P. 334.
Devethie Pe. d'Ant. enfeigne l'Ecriture à
Eufebe de Cef. vers 290, p.40.
Deubir, canton de la Perfe, p.99.

Dracilien Vicaire du Prefet en 327, p. 10. Descence Ev. d' Hermopole la petite, p. 1649 on luy porte la lettre de S. Theodore à ceux de Nitrie, p. 492. S. Hilation le visite dans son exil à Theubate, p. 569.

Drepane, bourg de le Bithyoie , a.t. eft erigé en ville fout le nom d'Helenople en 317, p. 17. à csuie de S.te Helene qui y effoit née , p.63 2 s. Dulas ou Moyle Abbé de Sinai, voit les foi. mez par les Serrazins, p.574.575.

gouvernent quelques Egilfes en Efrance, 3,06. [Celefaftiques ; le C d'Elvire défend d'or-Dièux, Divas, ou Diu iste des Indes, p. 289. [Colefaftiques ; le C d'Elvire défend d'or-Dydine l'eveugle est visité par S. Antoine , tre province, p. 106, ou daos l'herese , p. 307, 129, 130. Disymér, furnom d'Apollon au temple de filter, p. 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-, 150-531. Julien bannit des villes les Ecel. p. 338, les depouille de leurs privileges , p. 339.

eftimé , p. 135. Ecoles Julien en veut établit dans toutes les villes pour le paganifme , p. 416.

noiftre Dieu , p. 4 36, on en donne trois verfete à Muce pour regle , p. 424; les novices de Tabenne avoient pour regle de la mediter , p. 633. Il y en evoit une ecole publique dans Nithe au V, fecle , p. 16r.

Eonyers; gardes à pié de l'Empereur, p. 186. Edefe parent da S. Frumence : son bistoire ,

Edoffe en Melopotamier Julien fait faifir tour les biens de cette Eglife, p. 343, evite d y paffer,

DES MATIERES.

L'Esppu comprenoit en general l'Arcadie, S. Epiphane s'unit à S. Hilarion, p.366,qu'il & la Thebaide, p.206, les deferes y devennens fait demeurer en Cypre &c., p.390, a relation un paradis penple d'unges par les folicaires qu'al avec Apollinaire, éta; étrit en préa'v retirent, p.cos. On v rendoit les hooneurs refies, p. 28 2,

superfiliteux aux morts, p. p., de particuliere-ment aux Maryers, p. 232.

Einife Gegrie, Julien le chasse, p. 338, te Enniger Grite, Julien le chasse, p. 338, te

7-319.
L'auxilereple, ville de la Palefline, l'ancienne
S. Parcone, par 3.

Elevine, p., 515.

Klis ornobate ne doit pas effre mis su rang
Erossie Diacre de Lucifer, figne pour luy le

des fol. p. 101. S. Xie M. de Perfe en 346. p. 18. Elie Sop d'un mon. 2.126

Elie and, anacorete tres auftere. 2. 8 17. Elilege, V. Eulale, Elim. V. Raithe.

S, Elph Martyr, dit-on, en Lorraine fous 3, Lopo Pairtys, aireds, en Loraine tous Julien, p. 235, fon biffolie fans autorité, p. 724. Elli ou Hillel Patriarche des Julis, fe fait admettre dans le Giergé par S. Enfasthe, p. 749, battiere à la morts, p. 7390. de p. e. rétabli par Julien l'apofitat, 1790.

Ebide Prefire, deputé de S, Jule pont citer les Eufebiens au C. de Rome en 341, p.271, Ebide Prefet d'Orient en 361, p 566.

Edde Prefet d'Orient en 301,7 you.

Edde On en trouve, dit on gan en 201, peut eftre
le rhieforier de fon domnine particulier, 3, 395,

Engler d'Ann. S. Eufre de Vecceil l'emmene

Engler d'Ann. S. Eufre de Vecceil l'emmene

perir miserablement en 366, p. 399. S. Elpidiphore M. de Perse en 346, p. 88. Elvire, ancienne ville de la Betique, p. 303, 132: hiftoire da Concile qui s'y tient vers 300,

p. 302-309.722 725. Elerien difeiple de S. Amon, different d'Elu rion de Tabenne, p. 64.

Emgie, ville de la Phenicie, p. 257; les payene
fans les foumertre à la penicence, p. 305. Artife en confacrent l'eglife à Bacelus fous Julien, p. n'en vouloit pas feparer les jeunes gents pout

S. Emilien M. à Doroftole fous Julien, p. 354 Endeze ne peut le faire recevoir dans le Cler-S. Emilien Evelque de Vaience, ordonne S. Marcellin d'Embrun avec S. Eofebe de Verceil

&c. p. 96 1. 779.2. par J.G. y fait des miracles, p. 362.

riftes, p.625. C. de Milan, p.5 35. Epiphane fophifie payen ami des Appolli

res, A 600.

(aperfilicaux are money properties and properties a

C d'Alex, en 361, 2510

Ermires, leur origine & leurs anteurs, p. cot-Efeleves, S. Pacome n'en recevoir point, &.

180. Constantin permet aux Ev. & Ecci. de les affranchir, p sto.

Eflienne Evelque, depute à S. Jule contre S.

Athana fe, p. 270. Ethiopie,quaod la foy y a efté prefchée,p.188 . Erele: on en trouve,dit-on,une à S. Maximin

avec luy en 361, p.558.777.t.

Le B. Everremort vers 399, p. t 36. Evangile de S.M itthieu écrit, celui de Saint lean eradnit en hebreu, p. 295. Encariflis : on ne in recevoir point fans eftre

c. f. 761: 779.3.

Emmale ou Nicople, une fontaioe fandifiée paroitte avec echt & vivre dan i Abodance, 1 f.g. f jair de mitacles, p.36.

Lampale ou Nicople, une fontaioe fandifiée paroitte avec echt & vivre dan i Abodance, 2 f.45 L. C. d'Elvire défeou dan Ewsques de Enfans : S. Pacome les recevoit dans fes mo- fonffrir qu'on mette dans le trooc pour le batnafteres, p. es fait fecher un figuier qui tentoir tefme, p. 306, d'ordonner ceux qui onr efté bat-

allers, p. 45, lat lecher un hguer qui nentori (ettino, p. 30-å ordonner coux qui onr ett è bat-ceut de blostello; 32-spectone et a plantere d'un litter dann un storre protincip. 36, d'. d'absterre de l'anne d'un sur la commanda de la commanda del la commanda de la commanda Pr. fon ami torime, p. 586, 786, montre dans pas eftre transferé à Aot, p. 45, 70. S. Joseph fon reflament son averson contre les Apollina-Comte se marie depeur d'estre fait Ev. par les Arieos, A. 99. Julien bannit les Evefques des Epillere de Civitta-Vecchia, sfufte en 355 au villes, p.338. Quelques uns profetiolent la medecine, p. 190.

Eurene Diacre de Rome, legat du Pape au G.

to Copple

TABLE

450, p.771.1. Enlege avocat d'Alex. puis fol. p. 117. S. Enlers d'Alex, demande à S. Gregoire le

Graod les actes des Marcyre recueillis par Eufe-be de Cef. 8-17.

Se Eufe-pair vierge de marcyre à Tarfe fous S. Eupérene d'Antun Saint Perpetue de Toors Iny legue des reliques en 474, p.464.
S. Environe M. à Cel. de Capp. fous Julien.

7.371-373727 Zurefe ou Ephele faux pape Luciferien en S. Eufebe Pape, battize, dit-on, S. Eufebe de

Verceil & fa mere, p. 930, Enfebe de Cefarée. V. fen titre p. 39, falt de la peine à S. Macaire de Jeruf, p, 20, est accusé re d'Arianisme par S. Eustische d'Ant, qu'il accuse d'estre Sabellien, p 24, assiste à sa deposition en de

331, p.35 presche à la dedicace de l'Eglise de la Euspeance discipié de S. Eusebe de Verezis, Reforredico à Jerus p. 1, écrit contre Marcel fousire l'exil aves suy 9.553, est fait Evesque de d'Ancyre qui avoit écrit contre loy 9.04. Tortone, 9.560.

d'Ancyre qui avoit écrit cootre 107 9 304.

Zufés de Nicomedie o éfoit pur app, parent
d'Eulèbe de Cef. p. 39, fut le plus ardent défeo-feur d'Arius p 44, depoie S. Euflabe d'Aot. est.
331, 25, fait banoir S. Athansé es 3144, 47;
veut faire recevoir Arius dans l'egifié de C.P.eo. feur d'Arius, 44, depole S. Eustathe d'Aos. en : Farjo.
331, 335, 541 banois S. Athanas en 3144 47; Fanfin Pr. Luciferien, prefente en 38 une
veut siste recrevir Arius dans l'egiste de CP.co regoeste à Theodose &c. 3314, 7643, adress à
336, 8, 16, fait banois S. Paul de CP. vera 337 l'Imperatrice Fluccille sept livres coapre les cc. p.253, depute à S Jule cootre S. Athanafe,

p.ayo. Marcel d'Ancyre écris contre luy, p. 50 il s'empare de l'Eglife de CP. en 319, p. 354,6

is rempire de l'Egine de Ur. en 13p, 134,000 unou frencé aux. de zoutre en 100,5,10,5,10,000 un 12,000 frencé aux. de zoutre en 100,5,10,5,10,000 un 12,000 frencé aux. de zoutre en 100,5,10,5,10,000 frencé aux de l'aux. de l'a p. gro. fe retire ne la voyant pas possible &c. p.

510, travaille avec S Hilaire au rétabliffement des Eglifes d'Italie, p 458. S. Enfete de Teledno, defigne Jacque de Perfe

S. Enfras M. à Ant. foos Julico, p 385.
Enfras eceveur des Tailles co Tofcane, p

723,2.

S. Enflatée Ev. d'Antioche, v. fen tirre p. 2. 1,
attaque Eufebe de Cef, qui le fait depofer p. 45.
L. a division continué entre les Cat-melmet après fa mort & 618. Enflathe Pr. de CP. conduit l'edifice de l'eglife

Enfaite Fr. of Cr. conduit l'enince de l'eglife de la Refurrection à Jerul en 727, 2:0, est app. confondu avec S. Enfathe d'Ant. 2:54,1, Enfaite Ouvrier en cuivre coupable d'un adultere, 2.26.

Euffathe d'Epiphanie pur Arien meurt , dit-on de donleur de voir fon eglife profante ,

Name of Street Propagation

Auffathe de Sebafte ne peut fe faire recevoir

16 Eulais on Ellilege premier Ev. d'Yvrée en pus. Euflathe dans le Clergé d'Antioche 14, in 2,773.3.

Enfarte Ev. des Sarration en 498, p.507. Enflatiers font à Antioche une o

Julien, # 3\$0. Entrere i qui S. Euftathe d'Ant. dedie un livre, p. 31.

Enrous Ev.d'Eleutheropie, Arien de faction tres violeos, p. 515, Enzoins: fausse apparition de S. Theodore

M. h cet Ev. Arlen, p. 385.

Zzaltarias de la Croix, pourquol ainfi nommée, p. 13. effoit celebrée long-tempa avant Hera cle, p. 1.

L'exemple eft le meilleue avis qu'on puiffe enner ou recevoir e 127. Exsperance disciple de S. Eusebe de Verceil,

PAmilles, claffen des monafteres de Tabenne .

Ariens, p. 516 767.
Felix Ev d'Acci dans la Cartheginoife, peut avoir prefidé au C. d'Elvire en 1004, 303.
Felix apostat Suriotendans des finances fous

end. as effoient recenes dans les monafteres Tabennes 188.LeC d'Elvire oblige les maris

de chaffer leurs femmes adulteres, p 308.

Feftes. S.Bufite invitoit des Ev.à la fefte de S. Eupfyque, p. 372.
Filler : S. Jacque de Nilibe fait blanchir les cheveux de quelques filles immodeftes, 2.261: le C,d'Elvire défend de les marier à des payens,

heretiques, ou Juifs, p. 303. Firmiens. V. Materous, Flavies laïque, fourient l'Eglife d'Antioche

cootre les Ariene, p.18. S. te Florence disciple de S. Hilaire, p. 451.
Florent p.e. de Meride, assiste entre les Cat
au C. de Milao en 353, p. 541, communiqu avec les deferceurs de la verité, p. 547.

Florent Grand-maiftre du palais fous Confance, p. 517 Florent & fa famille coovertis en 359, per S.

Hilaire de Poiriers, p.452. Feibles: combien à menager p. 126-128.

Eastainee

I Google

DES MATIERES.

Fortunat Ev. écrit la vie de S.Hifaire de Pol-

tiers, p. 434.746. Forenne ; ceux de Cef. en abatene un to

feus Julien, p. 37 s. Fon gueri miraculeulement par Saint Joseph Comte encore Juli, p.194. Les sous s'elevent contre ceux qui ne le sont p28, p.124.

For:la traiter avec des raife eft un engagement prefqua infaillible dans l'er en 353, 653, a. C'eft de luy door parle Librer reurs, 631
Francaire pere da Saint Hilaire de Poiciera, excommunie les Apollimieres, économunie les Apollimieres, économunies de Apollimieres, économunie

rance;les Evelques absolvent, die on, Olius de la condannation de ceux d'Espagne, 9,318,00 se laissent pas aller à son exemple, 9,317, se se-parent de la communion de Saturnin d'Arles, P.440.443, écrivent en 357 à S. Hilaire banni an Phrygie, p.444, retrachen en 360 leur figna-ture du C. de Rimini, p.456. Fromenie Comte, fait martyrizer S. Balile

d' Ancyre, p. 37 %. S.Frailmenx de l'arragone apparoift pour faire mettre ses cendres dans le combeau &c., p. 133-

Fruits de la terre,le G.d'Elvire défend de les faire benir par les Juifr. 2.307.
5. Framence premier Ev.d'Anxame, Apoftre

de l'Ethiopie. V. fen titre p. 284. Albaras,corps moris confervez an Egypta,

G p. 231. 5. Gaddiaho Ev. & M. de Perfe, p. 90. S. Gaddiaho Ev. & M. de Perfe, p. 90. Galbem Tribun chargé de garder S, Eufebe de Verceil, p.345.

tiens, p. 330. S. et Galla: Denys tuy adreffe la vie de Saint

Pacome, p. 169.

S. Gallian M. dit-on en Egypte four Julien, p. 356: hiftoire infoltenable, p.710. Gamaliel premier Parriarche des Juife, p. 290.

S. Gaudines de Naiffe, zelé défenfeur de S. Paul de CP. p. 255.
S. Gaudence depuis prem'er Ev. de Novare, p 77223, visite S. Eufebe de Verceil dans son fes, 333. Il s'applique à la poesse pour s'oppo-arily, 552, réunit Se gouverne son Egilse en son ser au progrés de l'Apollinarisme, p,613 Les

atligas, réunit à gouverée son Equis en ton tes au progret de l'Apolitazitine, hêts Let shémes, paps, répet qu'avoit pour luy Saint Apollianit. luy fons, dien, des le pour de shémes, paps, relie fort attachés l'Idolatine, p. 18,1 .

Gales ville fort attachés l'Idolatine, p. 18,1 .

Sofreyire le Grand ne peut trouver let aflet de la répartie de l'attachés l'apolitage de l'apolita

les dipryques, p.68, FER. Eccl. Tom. VII.

Fentainer d'Ant, polluées par Julien, fe fe- Gelafe Pape n'a point condancé l'hiftotre d'Eufebe, P.56. Gelafe de Cyzic, auteur fort meprifable, p. 72.

S. Gemele M four Julien à Edeffe, p. 380. S. Geminien Ev. de Modene en 38 5, p.709.

S. Gennade Ev, & M. de Perfe, p.92. George de Lacdicée, n'avoir pu fe faire recaoir par S. Buftathe dans le Glerge d'Ant.p. 24, e traira da Sabeilien p. 16, affifte au C. de Tyr

George usurpasear du Siege d'Alexandria , y

eft maffacré par les payens, p. gus, George leSyncelle infere la chronologia d'Eu-

febe dant la fiennes p.51. Germine de Sirmich affifte en 355 an C. de Milan, p.535, n'y veut pas figner le fymbole de Nicée, p.539, est chasse de l'Eglise par le peuple Cat. p 500. Gleire : l'amour pur aime le bien fans fonger

à la gloire qui l'accompagne, p. 330. Gnaphie, V. S. Simeon, Eftienne Gerar heretique Entychien, p. 38 3.

S. Gobdelans M. da Perfe, p.663.
Golgecha : lieu où la Groix de J.G. fut plantée, p. 11. 8 Gordon M. à Roma fous falien, p. 3524 fes

actes faux, p.722. ...
Gergene de Germanicie ordonne Paulin Ev. d'Anr. avec Lucifer en 362, p. 520. Genovement : Juifen fouffre leurs cranntes &

leurs vexations contre les Chretiens, 250, Gegeire d'Elvire refute de communiquer avec Verceil luy écrit vers 360.536,l' entre dans le fehilme des Luciferiens, A 5 26,0 n ne volt polat qu'il l'ait quitté, p 767.1. Il en davient comme le centre, p.517.

Gregoire intrus dans l'Eglifa d'Alexandrie, S. Antoine luy écrit inotilement, p. 123. S. Gregeire de Naziante effere par sa repu-tation celle des sophites payens, p. 347/ Julien refervoit à l'attaquer après la guerre des Por-

Gates ou Zanane distiple de 3. Hilation, 775.

Guide da Cefarée met la nom d'Eusebe dans et diprovent page 10. Prie Nitrie, ptés, p.e. le mefins qu'Aion ou Aio, p. 165, p.e. le mefins qu'Aion ou Aio, p. 165, p.e. le

TABLE \$ . 8 H antvilliers, abbaye su diocese de Rein Heren Rel. de Tabenne meurt le famedi faint croit y avoir le corps de S. te Helene p. 1 S.
S. te Helens . V. fon titre p. s.
Helens femme de Julien l'epostet, qui le fait

peindae fous la figure de Diane, 9,49.

\*\*Belens fol. de la Theb. 9.427.

\*\*Helensple\*, ville de la Bithynie, formée en S. Hilarlon en Cypre, p. 370, luy rend les der-317 du bourg de Drepane, p.17.
Helenople, ville de la Pal, &c., p.18. niers devoirs, & meurt en grande pieté, p. 571.

Herri Ev. de Treves vers \$33, p. 250. Hidulphe Ev. de Treves en 667 &c. Jk. Hieracapolien encien fol. de le Theb, foûtient t admire S. Pacome, p. 17.678. Helesspeat, province du Pout, tire fon de Ste Helene, B. Heliedore Ev. de Bezabde, p.94. Hierax difciple de S. Antoine, p. 142 Heliedere Preftre traduit des ouvrages grecs

pour S. Hileire, p. 665, eft p.e. l'euteur d'un Hierocle écrit contre les Chrétiens,eft refuté ivre des Principes, p.461. Heliople, ville de la Phenicie : les pay ur Eufebe, p.48. Hieracle fils du Comte Alype, est fauvé de la traitent les Chrétiens avec la derniere berbari ort &c. p.415. S. Hilaire Ev. de Toulouse vers 340 ou 350,

P.365. Hellade Luciferien coutre qui Saint Jer S. Hilaire Evelque de Poitiers,& Confesseur, dispute, p. 527. L'Hemerrhoiffe de l'Evangile fait faire u v. fon titre p.432, travaille avec Saint Eufebe de Verceil à rétablir les Eglifes d'Italie, p.558.

flatue de J.C. p. 163. Herranemer ou Herraselis, province d'E Hilaire Diacre de Rome, p.538: on ne voit rinary Diagre of Rome, p.331: on ne voir point qu'il fuit de Sardaigne, p.70. Librer l'en-voie en 354 à Milan pour obtenir un C. p.333, effide à celui de Milan en 353, 243, y et fouerte reuellement de bennie, 25, rembratile de fobrime de Lucifer & c.p.518, L'Ambrofuster peur estre gypte, \$.106, Heraele : Apollineire luy adreffe un ouver p615. Heraele Empereur, l'Exaltation de la C

eft plus encienne que luy, s.8. Heraelie, encience mettropole de le Thra d'uo Hilaire, meis different, p.768.769. S. Hilaire Ev. de Mende : on croit out fon

Drux SS, Hilarina Offic & A Arrezo four Heraclie, trolevilles de ce nom en Egypte \$.105-10E. Heraclide disciple de S. Antoine, 8.14: Julien, p. 353-723. S. Hilarian, x. fon titra p. 564, & retire des l'an 306 en Egypte fous S. Antoine, s. 110, vifta Heraelide Pr. de Nittie. \$.164 Heraclide Ev. Luciferien d'Ozyring Heraclien Ev. de Calcedoine, p. 383 fa demeure epres fe mort, p. 115.138, convertit

le grand-pere de Sozomene, p.357, guerit & Herbr : il en croiffoit une mireculeufe eu pl de le fletue de J.C. à Paneade, A.363.
Herentiems:corps de foldata forme par Mani convertit beaucoup de Sarrazins, p. 594. Julien eccorde fe mort à cenx de Gaza, p.344, Hillel, V. Ellel. mien Hercule, p.406.

Histmar Archevesque de Reims, fuit écrire le translation de S.10 Helene vers \$40,0.1\$, S. Herenben Mentyr à Antioche fous Julien P-408. Herafic : ceux qui y avolent ellé battiet un la l'annation de 200 récepte et à 400,10.

Buffange : babye d'Allemagne, p.776.

Buffange : babye d'Allemagne, p.776.

L'amme ne peut trouver fon bonheur deule pas membre les heretiques, p.476. Il faut fuir les les feitelles des fires p.436. Il faut fuir les

de Vercell aime mieux mourir que de recevoir à hommes, ou leur paroiftre fou, p.699. de Vertex annu-monger d'eux, p.55.

Herman Archevesque de Cologue en 2485, Timothée, p.632-7932.

S. Hammar foutire l'active de Guerghert, p.

Verceil, p.552, dont il devient le fucceffeur, p. ple, p.527. Hermen ou Hermenas 39e Ev. de Jerul, er S. Her ou Or folitaire de Nitrie.V. fes ritre ?.

301, p. 19, gouverne neuf ens, p.646.1. 598. S. Hormifda Ev. & M. de Perfe, p.90 Hermspele le petite, fon Ev. gouverne montagne de Nitrie, p. 160.674 s. Hermuthie, ville d'Egypte, p. 204. Hermifda Prince Perfan, vifite les Martyre

Horen Ev. de Thebes, apollat, perit usalheu

teufement, f.199

eus Julien, p.407. Hoffitann : Julien veut en fonder à l'imitaon desChrétiens, p.416 de.

DES MATIERES.

Jeremie fol.de Raithe tue par les Bier et au Prin Ct. A 684 2. S. Jereme étudie foue Apollinaire, p. 611, fair mr, combien atiles, \$.495 Hamiliari Hamilité peut feule echaper les pinges du me nouvelle chronique de une nouvelle chronique de une nouvelle peopra-diable, \$115,00 chilfér les demons farieux, \$p. phie fair celles d'achées, 50,5% traduit la regle 300. Qui la pred, perd tours, \$p. pen moyen de la de S. Pacome, \$1.95 £84, excuté Lacifier la plus

conferver, \$.59\$.

Hyris Ev. d'Elpagna au IV. fiecle, \$ 527.

SAINTE la Mertyr de Perle en 346-p. 12. exposer les Chretiene aux beffet, p. 31. .
Slacque Er de Martyr de Perle fous Supor, JESTS CHRIST: une fontulne

Sapor, 8.89.241

cution de Perfe.p.78. Inlien fait ofter fon corps de la ville da Nisibe, p. 342. Jacque de Perfe disciple de S. Inlien Sabbas,

fuse toute superiorité, p.58 5. Jasa, villaga de Perse, p.37.

rames nour represents p. 23.5. [B.33] "Matter prices agive no fair of an great death of the first price of the second price price of the

p. 385. Jean V. Jonas

S. Jean Bittifte audeffus du rang des folitai-res, Atot: les payene brulent fon corps fous Julien, p. 361.

S. Jean l'Evangelifte presche & ferit aux Per ses, p. 761 son Evangile a esté traduit en hebreu,

Ican Er, de Perfe affifte au C. de Niche, 2.77 Jean frere de S. Pacome fa retire avec luy, A.

Jean disciple de Saint Pacome A. 133,qui luy berit, p 118. Trois SS James Er, & M.dePerfe fous Sup

\$.19.90. S.Jean Martyr à Rome four Julien, \$.35 fon hiftoire infoûtenable, 2.719-733

S. Jean Pr. & M. à Rome, 9 372. Jeanfils de S. Publie, Prefère d'Ant. p. 402.

Jean Pr. traduit en grec le maffacre des foi de Sinai & de Raithe, Aglo. Jean Ev, des Sarrasins, p. co

Jean Pr. de Rome zu VI. feele + 151. Jean Abbé de Cafemare au XII, feele, Bid.

(0. Am 1s prins pero contry/399: moyen us as of controlling to the con

att. or. y faire faire un emphitheetra pour JESITS CHRIST: une fontaine d'Em

Apon, Alb. Act. Perfs, non gilde app. an ine todoloris, Alb. Pauris and control, App. Act. Perfs, non gilde app. an ine todoloris, Alb. Pauris and Control, App. and Alb. Act. Perfs and Alb. Perfs and Alb. Act. Perfs and Alb. Perfs and A

Jennes gene qui fe veulent conduire eux mel mes font en grand danger, p rt 3: jeune folitaire qui fait des miraeles, & perit malheureuleme p.117-11E.

tiens ufent à Ant, des vivres pollaes par Jalien, p. 306. Les défenfeurs d'une nature en J.C. ennemie des imagee, p.43 Images des Empereure

verées par les peuples à 349. onnut vers la midt & l'orient, A.710. Infrmites : on y perd le fruit, des mortificaons, fi on n'y reçoit avec peine les foulage-

ens, p.165. cence vierge, fille de S.Severe de Ra-Set Jes 1824, 2000 S,Insecret Er, de Tortone: jugement de fon

hilloire, \$ 773-heastrade, a'en avoir que pour foy melme,

A. 18.

Agnaphée, Ismbaphée, V. Simeon.

S. Jonar M., de Pería en 346, p. 17.

S. Jonar ou Jean sacien 10. de Moncode, p.
113, fe rand dificiple de 3. Pacomes, p.170, veut
conferver un figuier que S. Pacome, fisit faches, P 224

Jafret fol. louf par S. Antoice, p. 128.
S. Jafret Comte, w. fea tiere p. 190, receit
chez lay S. Eufebe de Verceil p. 53, effoit mort app, lorfque S, Eufebe fut fi maltraité par lea Arience, p. 776. 1. S. Jofeph Pr. & M. de Perfe en 364.9.337.699.

LLIII ii

TABLE

\$10

Joseph sol, de Relibe mort evant 373, p. 570. Suivent pas leurs pratiques, p. 5. Le C d'Elvire S. Joseph sait eu IX. secle l'eloge de S. Eupsy-défend de leur faire benir les fruits de la terre, que, p.37e.

ot, p. 370. Jewe Apollinariste, p.630. S. Jewim M. & Ant. fout Julien, p.403. Jewim depuis Empereur, consesse | C. s ulien, p. 227, eft obligé de ceder Nifibe au erfen, p.e63.

S.te bene vierge, fille de S. Spiridion &c. p. c4 5-246. 2. Hane Ev. & M. de Perfe, p. 90.

Ifant disciple & Interprete de S. Antoine, e39. 8. Hair fol. de Sinal, tue en 373 par lee Sa

actine, p. so4 575. Maie écrit le martyre des SS, Jones & Bar

thife, p. \$7. Naie fol de Theb. p. 416. Mair fol, de Sceté, p. 430.745.7.

genereufe, p 140. Midere diftiple de S. Antoine, p. 142.

Bidere Rel de Tabenne d'une eminente ve Sie Midere Religieufe de Tebenne, pisa

eut fouffrir d'y voir fe vertu reconnut, p.19\$ S. Didere de Pejufe écrit eux Rel.de Tabene, p. 502. Midere Ev. d'Egypte & Conf. eft prefque f

pris par Apollinaire, p.610.

S. I/mari M. fout Julien prét de CP. 9 374 traliene officier de Geze : S. Hilarion leve

fort de fes chevene, p.55%. S. Jude prefehe dans la Perfe, p.76.

Jude Ev. de Jerul, four Adrien, p 640 Inder Juif, trouve, dit-en, la Groix, & fe fait Chrétien, p.639.

Judas Petriarche desjuifs fort cor stuneffe, p.192, envoie S. Joseph Comte en Cilicie, p.205. Jegement folide, fuurce de toutes les f

glus habites d'entre eux manueurs 23.5 gravantes de lieu de la Paffion ; p.6. lit evoient alors un Petrierche , p. e90, des Apolites, p. 290, une forme de republiqua, 239. li n'avoient point de mandiena parmi eux p.419. lis fecondent les T. Abar.

Mages poor persecute us Latercieries, p. 79; L. manues; jumes en ditt il Colt on more Conflantine condance un lus le pindig oui periodericent cost qui le feriolare Cardistan, p. Labdas, V. zabdas, Labdas, V. Sep. Quelquest anno foerce de reconomille J.G. Lingues effidient on C. d'Elvire, p. 30; fens de convertir, p. 19; Euchée montre pour Langues; Dieu accorde le don des lampest à quoi les Christient expériens lucis l'úres à de 1,5; Personn, p. 234.

& de menger avec enx; p. 907. Saint Hillaire de Poitiers ne les feluoit pas mefme , p.437. Julien les fevorife contre les Chrétiens, p.339, & leur perfuade en 363 de sebafter le Temple, p.409-7441; Dieu errefte ce deffein par des prodiges,

de croix, p. 4 t...

Jule, V. Africain. Meternus.

S. Jule Pepe, w. few titre p.e 65, repoit en 34t
for reteblit S. Paul de CP, p.e 55, prepoit de meine & reteblit S. Paul de CP., 2-55, 2200 de meline Mercel d'Ancyre comme Cat. 2, 509, On public pluseurs lettree d'Apollineire sous son sons, p. 636, 393 a. 3. Timothée ell euteur d'une lettre fuppostée à Julie, 2-63, ... Julier Comte d'Orient onele maternel de Ju-

janes Comme a Orent over macernet at la-lien l'epoffet, p.735. 1, & epoffet comme luy, p 392, 735; fait plufaure Martyrs, p. 393-406-409, Ses impietes & fa mort horrible, p. 395-

409, 525 impress to a popular de la companya de la preventa contre S. Hibler par Sarsenia d'Aries de p.441, renonte à J.C., de effece fon battefine par ces facrileges p.323 telé pour l'idoletrie qu'il veut rétablir, p.253 de l'idoletrie qu'il veut rétablir rec'he de mettre la division dans l'Egitice, 327). Patteque par nne donceur epparente, 329, case les oficiers Chrétienne, 338, talcha de pervertir les foiders, 5334, maltraire les Chrétiene en diverfes menieres, p. 34s, leur defend d'enfeipris par aponinarie, paso.

5. fildere de Scrille autorifs platicurs Canons

6. fildere de Scrille autorifs platicurs Canons

6. C. Elvire, p. 190, Quelques uns doutent de

6. C. Elvire, p. 190, Quelques uns doutent de

6. In treité des hommes illustres, p. 716.

Le tonnerre brifs 6 fauter die fa Pancée en

lieu de celle de J.C. qu'il evoit felt ofter, p. 364.
743. Apollinaire lny adrelfe un onvrage pour le verité, p.6-3 Il n'use ettaquet Cteuphon, p. soo, felt ofter de le ville le corps de S. Jecque de Nisbes, p.e63 S. Julien Sabbas, v fen tière p. 381, demande à Dien la fin de la perfecution de Julien; p.4ez.

Julies Pr. de Tortone, p.773-Jupiter: Julien en baftit un temple àPeneade P. 164, cenx de Cef. en ebetent un, P. 171.

Sjuft disciple de S. Hilaire de Politiers, p. 468. Juftier,c'eft la perfecuter que de condanner un

S. Javenrin M. & Ancioche fous Julien, A. 386-

de mandiena pariii eux p 4 19, lis secondent les Léarum, principal étender der ermées Ro-Mages pour perfecuer les Chrétiens, p. 79 L maines Julien en ofte la Croix & le nous

s'eppelle eu. Liebe,& eft prefque ruinée, 8.011. Landicée, ville de la Phenicie du Liban, 1,79 Latople i on y tient un Concile en 311-04 S. Peconse eff ciré, p. 235-

S. Laurene mon. d'Hongrie: on croit y ave des reliques de S. Paul premier ermite g.sza. S. Lazare M. de Perfe en 145, 211 Ledrer on Luceon, ville de Cypre, 2345. 8, Less baftit une eglife der S5, Jean & Pau

P. 351.

Lesses l'eunuque ne peut se faire recevoir dens le Glergé d'Ant. per S Eustathe, p.249, af-

Line Pr. demande à S. ferome la tra tion de la vie de S. Pacome, \$ 196.

soy elles leur font necessaires, p. 7, 242. Ste Libarie vierge, M. de Champagne, J. 36. Libelles diffamatnires: le Concile d'Elvire e anothematize les auteurs, P. 307.

écrit à S. Eufebe pour l'obtenir éte, 2,522, écrit eux Conf, qui furent bannis au G. de Milan en Liche, V. Landicée.

Limene disciple & successeur de S, Eusebe de

erceil, s. 560. Leogie Comte celebre par fa piece , ne per voir S.Hor, p. 599.
Less Ev, de Chalons, celebre eu IX. feele

2.347 Loup Servet Abbé de Ferrieres jon lay ettr but le vie de S. Meximin de Treves, B. S. Labence Pr., de Treves fone S. Maxim

A. S. Lucain difeiple de S. Hilaire, 2469 S. Luce d'Andrinople vient à Rome en 73, eft récabil en son siege evant le Concil de Sardique, 176.

Luce Ev. Arien intrus à Alex, en 275, S Moyfe

sefuse d'eftre ordonné per lny, p. 195. S. Lucies M. à Drepane en Bithynle &c. p.

de Milin , 533, y est arresté eprés le premiere fortileges, p. 1973 EL feance, p. 519, puis mis en liberté, p. 510, est Megnar Comte brule l'egisé deliceyte, 165,

---

Hilaire pour les Oriencaux, p.448.

Luciofe Ev. d'Espagne au IV. Secle, p. 52 Luidobão écrit vera \$60 la translation de S.

Severe de Ravenne, 1.1 S. Lupies disciple de S. Hilaire de Poitiers ,

Luteen, V. Ledres, Lygue, ville de la baffe Thebaide, \$400.

SAINT Maarls Ev, & M. de Perfe, 240.

13 la reconnorît par miracle entre celles deson de la vie de A. Piccotto, p. 1900.

S. Lonio, V. Lienno.

S. Lonjord M. A Rome four Julien, p. 370.

Lettres humaines ; Julien defend en Chré d'Enfobe de Coff, 26. Ce qu'on feste de fou

tions de les enfeigner & de les étudier, p. 344 à hiftoire, p. 19.

auov elles teur font necessitiers, p. 347, 148.

Massive Pr. de CP, témoin de la prieze de S. Alexandre contre Arius, 1.36.

Macaire disciple de S. Antoine desseure à

Pifpir, p.e 17, puis fur la montegne, p. 118, avec Librer Ev, de Meride, affalte en poe en Con-S. Antoine pour le fervirg. 133 luy rend les derle d'Elvine, p. 101, 722 iniens devoirs à la mort, p. 132, 139; gouverne
Libre Pape écrit à Ofius fur la chute de fes enfuite, di-on, ies difeiples de 3. Accoine, p. 100. ape curs a Jones sur la Coute de les semimentes de l'échète de Macaire (per la Little de le Louise pour demander un autre Consider parts Tabenes, p.479, ell mis feroud chef des tiliferits à Suéde pour l'obtenir de 1,515 etc. p. 151 et

Macaire Sup. de Pochnum, p.42,753.2.

S. Macaire d'Alex, vifice S. Antolne, p.314,

S. Pecomo à qui il ne fe fait par connoifice

Liefe, V. Laodiefe, S. Lienne on Leonie Predifeiple do S. Hilalte, de. p. 216. S. Maraire d'Egypte visite S. Antoine, p. 225.

qui voit le S. Esprit descendre sur luy, 8,136, & luy laisse son baston en monnent, p 1 32.

Mesaire Pr. deputé des Euseblens à S. just Pepe, p. 169. Macaire Pr., de Rome Luciferien chaffe pur

Damafe, p. 317.

Macodene de Mopfinelle brule des livres de Peulin Ev. d'Ant. en 324 802,23.

& Macodene M. à Mere four Julien, p. 324.

Macedene Pr. de CP. habile politique , A defiré par les Ariens pour Ev. de CP, 1213 accuse, puis se reconcilie evec & Paul elu eu lieu de lty, p. 25 2 657-650. Macellaire, villege de Perfe, p. 34

Mag dele obtient par S. Pacomme le guerifon de fon fils, p.112 Mager prefires desPerfes excitent la perfecu-

LLIII io

811 TABLE

Maismo, erigée en ville per Constantin, p. 143, foumife à Geza par Julien, p. 244, conti-nue à avoir un Ev. particulier, s.

Les maladire font quelquefois l'effet de la &c. p. 11 melignité des demone , p. 1001 fi ou n'y reçoit

des mortificatione, p. 165.
Malaguém discipie de S. Hilarion, p. 571.
Maners Ev. de Seleucie vers 100, p. 78.
Manger; S. Antoine avoit bonte de s'y voir

Les Menichiens effojent en horreur à S. An- oe meurent point pour Dieu , p. 1

S. Mare; la vie seinte des Therepentesesses Marryr de la grace, p. 215 le sruit de la predicction, p. 102.

S. Mare Pape: ce qu'on en segle, p. 161.

3. Maryre, titre de l'eglis p. 161.

Mare d'Arethuse ne renversa point l'eutel de Cibeles p. 723, foufre de croeit traitemens fone Jule Pape, p. 169, p. 169, jule 1 pule lous Julien p. 167-1703 quel jugement on peut por-Julien , p. 367-370s quel jugement on peut por-

ter de luy, p. 216.

Marcel d'Ancyre v. fen titre p. 103, reprend
Enfebe d'un discoure qu'il avoit fait à Ancyre s. 47, & d'un autre à Laodicée , p. 46, eft depolé en 336 par les Ariene, p.47. Enfebe cerit contre

S. Marcellin Er,deRavenne,dont on ne fçait

sien, p. 201-a.
S. Marcellis Eud Embruu: ce qu'on en fezit, Marcellin Pr.de Tortone, p.

Marcellis Pr. Luciferien prefente à Theodofe me requefte en 164 Src P 524-766.2-

Les Marcienites veuleut attirer S. Pacon

3. 122: S. Mareabde Corevesque de Bezabde & M.

S. Mareas Ev. & M de Perfe, p. 90. Mariam Pr., de Bezabde, p. 94. Mariamus, V. Scotta, Ulemo Mese de Dieu: en

S.te Marie Vierge Mere de Dieu: erreurs des Apollinarefter fur la materuité & la virginité ,

2 59t

Magnus anethematicé en 372 par le C. de; S. Meris M. de Perle en 346, p. 18.

Rome, 162, filloit p.a. l'Év. des Apollisarifies
Aeris de Calcedoina Arien, depute à Julien
CO-7 264.

fon apofiafie, p. 121. Marias, V. Vittorinus Marties on Maries fecreteire d'Etat en 117.

S. Marris fe retire euprés de S. Hilaire qui avec peine les foulegemens , on y perd le fruit le fait Exorcifie &c. p. 436, revient euprés de

luy en 160 &c. p. 455.
S. Martin de Brague eutorife plufieurs Ca-S. Martin Ce analyses on Conf. m

Marryr; tiere convenable eux Conf, morts dane l'exil, p.ag. 30. Lee Martyrs ne periffent & tolne , A.119. Un Menichéen apollatie dens les on en dépeint quelques une leur tefle entre les tourmens, 2.10. Coprés foil de la Theban fait meins, p. 315. Le C. Elvire défend d'henorer cheffer na d'une ville eprée un miracle , p. 412. ceux qui ont effé tuet en brifant des idnles fans S. Messel M. fous Julien prés de CP. p. 224 suttorité, p. 207 Un Rel, de Tebenne deire in-diferenteur le martyre, apollafe, puilt devient

> Martyre, titre de l'eglife de la Refurrection Martyre Diecre deputé des Eusebiene à Saint

S. Marachas M. de Perfe en 316, p. 22 S. Marachas envoyé en Perfe par Th

Into apporte les corps de pluseurs Martyre, . q.
Julius Firmicus Maternas qui e écrit contre en 116 par les Acients, par, Eufebe derk contret lup pen 1176, p. 26. Les Arienes circules etoure le 1197 à S. Jules, 1 26. Il cient à Rome en 160, p. 1, p. 9, 24. 213, p. el fightie dans le Com 112, p. 23, Les Ariene écriveux contre luy en 135 dans le Code Millan, p. 135. Sa file d'Anoyre et foit dens li Millan, p. 135. Sa file d'Anoyre et foit dens li

a'il avoit faite, A. 211. Me vie ou Manvie Reine des Sarraning, deman-

de en 27. S, Moyfe pour Evefque, p. 595.784. Mangeas Prince des Mages de Perfe en 346 Sec p \$4.

Maxesce frere, dit-on, de S. Maximin de Trevee, & Ev. de Polsiers vers 150, p. 432. S. Maxime de Jerul, affifte eu C. de Tyr en 135, A 20; peut evoir receu de Conftantin un habit tiffu d'or pour celebrer le battefine , p. 1 1. Maxime philosophe enseigne la megie à Ju-

m, p. 312. Maxime Prefet de Rome en 261, p. 351. S. Maxime cu Maximis M. a Antioche fous

Julieu, p. 316-388.731-734.

S. Maximilien M. four Julien à Ant p. 406; quand il a fouffert, p. 739 1 Jugement de fee S. Maximin de Treves , v fas titre p. 347 ;

602. 602.

5.12 Marie penitente niece de S.Abesham fol Marie, ancen nom de Cef. de Capp. p. 170.

Maries, ancen nom de Cef. de Capp. p. 170.

DES MATIERES

y avoit des Evelquee medeci

fiecle , p. 22. Medifance, mort de l'ame, p. 399. Megafe Ev. Arien d'Illyrie, excommunié en par les Ev. da France, p. 457.

Melanie l'aveule donne de la vraie Croix à S

Calvaira , P. 13. Melanthe Ev. de Tolede, affifte au C.d'Elvira n 100, p. 202, 713. S. Melajire M. à Ancyre fous Julien, p. 3

S. Melece Ev. du Pont, peffe lept ans en Pal durant la perfecution de Diocletien, p.41. S. Meleer eft fait Ev. d'Ant. en 3612 p 302 donne à S. Cyrille de Jeruf. le fils d'un prefire d'idoles &c. 2.403, reçoit Vital dans fon Clergé

à S. Antoine, p. 133.

Mon; mon de vierges de la Cong, de Tab

Be, p.e97.493.616.

A. S. te Menne vierge & merryre en Champagne P. 154. Mensehante d'Ephele Arien, depute à S. Jula

contre 5. Athanafe, p. 170.

Morapa philosophe de Tyr, voyege dans lee peres ou meres <u>p.472</u>. Les premièrs prenoient Indes vers l'an <u>1902</u> p. <u>clis</u> 7002 est sué dans autent de foin de se accher que leure successions l'Érikiance <u>p. 18</u>. l'Ethiopie , p. 211.

Meffe: le Cd Elvira fepare de la communion la verru desSaints que d'écrire leure miracles p.

Meffe: le Cd Elvira fepare de la communion la verru desSaints que d'écrire leure miracles p.

Meffe: le Cd Elvira fepare de la communion la verru desSaints que d'écrire leure miracles p.

mée p. 18e. S. Adille P., & M. fout Sport, p. 91.664.1 Millenaires: leurs opinions n'ons point efé Monseje on Mocaná 4, moneftere qui se sou-

1.664.1.

Adler: Il y avoit un temple d'Apollon Didyqui est preferit, non fonger à epargner, p. 222.

Admetrer: on appelloit sinsi la demeure d'un

Medecin d'Alex, egelé à S. Antoine, p. 130.11 vent en faire par le permiffion de Dieu & le feavoit des Evefquee medecins , 5.200. cours du diable, 5.201. Dieu donne que lquefois
Meder: il y en avoit de Ghrétiens au fecond le pouvoir d'en faire à des personnes qui en son

le pouvoir u un sunt dissignets, \$1.95.

Moès effision au C. de Latople en 31\$\frac{3}{2}.25.25.

Meran/c, V. Moncole;

S. Moes Ev. & M. de Perfe, \$200.

Il - en evoit an Parfe avant qu'on Paulin, p. 7. feuft ac que e'eftoit en Occident, p. 72. Saint

Melanie la jeune bastit un monettere sur le Pacomeast le premier instituteur des monetteres des Congregerions monaftiques , 2. 101, 167.

& des Congregerions monattiques + p. 102, 107, 107, 107, 107, 106, 519, 8. Hiltrion établit les premiers mon, dans la Pal. p. 110, 565, S. Amon fonde ceux de Nitris, p. 113 Les moints avolents un hebit particulier vers 314, p. 104, 172, 179, 181; Quel éfoit celui de S. Antoine, p. 115, celui que Saint de Saint More donnoit à fes moines , 1425. Bel ordre : habit, noviciat, office, & autree exercises de ceut de Tabenne, 139-192. Il n'y an avoit point de Preiltes, p. 12. On y recevoit des enfens, 18, point d'afclaves, 120, li me buvoient point de

Se. p. 6.1.

\*\*Molecies\*\*, fchismatiques d'Egypte rejectes point d'acclaves, 130. 16 ne ouvoient pours par S. Ancolae, p. e 15. vaulent e artirer S. Pavin, p. 63a. 1, ne pouvaient manger hors de cher cux que chet les Ecclesifiques, p. 63a. 2.

\*\*Cher cux que chet les Ecclesifiques, p. 63a. 2.

\*\*Cher cux que chet les Ecclesifiques, p. 63a. 2.

\*\*Cher cux que chet les Ecclesifiques, p. 63a. 2.

\*\*Cher cux que chet les Ecclesifiques, p. 63a. 2.

\*\*Cher cux que chet les Ecclesifiques, p. 63a. 2.

\*\*Cher cux que chet les Ecclesifiques, p. 63a. 2.

\*\*Cher cux que chet les Ecclesifiques, p. 63a. 2.

\*\*Cher cux que chet les Ecclesifiques, p. 63a. 2.

\*\*Cher cux que chet les Ecclesifiques p. 63a. 2.

\*\*Cher cux que chet les Ecclesifiques p. 63a. 2.

\*\*Cher cux que chet les Ecclesifiques p. 63a. 2.

\*\*Cher cux que chet les Ecclesifiques p. 63a. 2.

\*\*Cher cux que chet les Ecclesifiques p. 63a. 2.

\*\*Cher cux que chet les Ecclesifiques p. 63a. 2.

\*\*Cher cux que chet les Ecclesifiques p. 63a. 2.

\*\*Cher cux que chet les Ecclesifiques p. 63a. 2.

\*\*Cher cux que chet les Ecclesifiques p. 63a. 2.

\*\*Cher cux que chet les Ecclesifiques p. 63a. 2.

\*\*Cher cux que chet les Ecclesifiques p. 63a. 2.

\*\*Cher cux que chet les Ecclesifiques p. 63a. 2.

\*\*Cher cux que chet les Ecclesifiques p. 63a. 2.

\*\*Cher cux que chet les Ecclesifiques p. 63a. 2.

\*\*Cher cux que chet les Ecclesifiques p. 63a. 2.

\*\*Cher cux que chet les Ecclesifiques p. 63a. 2.

\*\*Cher cux que chet les Ecclesifiques p. 63a. 2.

\*\*Cher cux que chet les Ecclesifiques p. 63a. 2.

\*\*Cher cux que chet les Ecclesifiques p. 63a. 2.

\*\*Cher cux que chet les Ecclesifiques p. 63a. 2.

\*\*Cher cux que chet les Ecclesifiques p. 63a. 2.

\*\*Cher cux que chet les Ecclesifiques p. 63a. 2.

\*\*Cher cux que chet les Ecclesifiques p. 63a. 2.

\*\*Cher cux que chet les Ecclesifiques p. 63a. 2.

\*\*Cher cux que chet les Ecclesifiques p. 63a. 2.

\*\*Cher cux que chet les Ecclesifiques p. 63a. 2.

\*\*Cher cux que chet les Ecclesifiques p. 63a. 2.

\*\*Cher cux que chet les Ecclesifiques p. 63a ome, p. 1212.
Milje, collections de fermons mal attribut l'Hofpitalité de cutt de Nitrie, p. 161-162, Saint Paconne vouloir que tous (ceulleut lire , p. 1814). appliquoit les novices à des traveux exterieurs

Leur vie doit effre toute de priere & de ravail, 5.1 1.134. Ils doivent adoucir par le trevail des mains le peine de la folitude , p. 146, où il y a des combats continuels, 147, En quelle difposder combats continuels, 147, En quelle difpos-deride, metropole de la Lustanie, p. 201. Plusieure faints moines refusent de voir leurs

soft in ACL Even figure de la communication de verte describes que d'évente (une minerial-ce qui a millium par l'affamillet reus de la dévender verge dans les landes, p. 125, 2, Mongalane. Le de Bernece more un la 2, Mongalane. Le de Bernece more un la 2, Mongalane. Le de Bernece more une la 1, Mongalane. Le de Le de Le 1, Mongalane. Le de Le 1, Mongalane. Le de Le 1, Mongalane. Le 1, Mo

condannées parle C. de Rome en 375, p. 624. met à 3. Pacones, p. 213.

Miracteril n'y en a point de comparable à la Moret. les Romins ne les enterroient jonnals convertion des ames, p. 202, Les méchans peu-dant les vellles, p. 45. On écrivois à Ant, dans

814

un lieo public les noms des morts, A 100. Or 1 o'anterroit pas enEgypte les personnes de piece p. 1 32: funerailles des moines da Tabenne p. 1 \$0. S. Pacome empefcha qu'on na chante pour un da ses moines, p. 221. S. Jacque de Nisbe fait mourir, puis ressuscite un homme qui faisoit le

mort, p. 162.
Moyle, V. Dulas,
Moyle influit S. Antoine, p. 129.
Moyle jeune homme postede, dativré par S. Pacome, p.ata. Morfe mechant Relde Tabenne,en eft chaffe

& poisedé du demon.p.489. S. Moy/e fol. de Ruitha celebra par fes miracles, p 579. convertit prefque tous les Sarrazina lien, p. 339.

haran, p. 504. S. Mey/e fol, & premier Ev. des Sarratins F. fen titre p.59 3.
More Abbé en Thebaide. F. fen titre p. a.z.

Muce fe retire avec un fils dans un monaftere d'Egypte, p 419. me an feignoit la chetorique en 362,0.719.

Majanies, V. Scrateg N
N Assen, place de la Perse, p.236.
X Assen, ville de la Dardanie, p.1.
S. Marsile Ev. de Jerus passe plusieura années dans la desert, p.105.

Nareife de Neronlade uo des chefs des

Ariens, p.44. Norfe cede aux Romains cinq provinces de

In Perie, p. 05.
S. Narje M., de Perie en 346, p.88.

eglife, A. s 97.

Martyre, p. 239. Nellaire Ev. de CP. reçoit en 381 le corps de S, Paul de GP, p. 259.

Nermiade, num donné à la ville de Paosade. p.363. Nerfan feigneur Perfan, apollafie, p. 93, & perit malheuresement, p.96

S. Neffebr M. à Gaza fout Julien, p. 357 . S. Nofter M. à Gaza, p.352. S. Niest Ev. de Treves : fon corps eft tranfferé en 942, p.350. Nicople. V. Emmaŭa

Noble furnommée Mygdonie, ville de la Mel p. 160. On la croit is melme qu'Achad marquée dans l'Ecriture, p.161, eft imprenable tant que S, Jacque y demeure ou vivant ou mort, p. 163. Julien menace de ne la pas fecourir contre les Perfes, p. 343, Jovien la leur cede, & fer habituna forment un bourg de Nisibe prés d'Amide, p. 264.

TABLE Niferm disciple de S. Antoine, p. 142.

Mitrie, mootagne d'Egypte &c. p.154; defcription de cette montagne, p. 150; vie des fol, qui l'habitoient, p. 160; leur hofpitalité, p. 161.

Nocerle marié & la marié e a y conronnoient p. 153: le mariage ne a'accompliffoit, dit-on , qu'apres fept jours de rejouissances, p 587. Nicher Abhé de Hautvilliere en l'an 1095 f.

645.1. Nevare peuvoit eftre gonvernée par l'Ev. de Verceil, p. 570.772.2.

Nevation excommunié par l'Eglife Romaioe, \$ 377 Monarione obtiennent plusieurs choses de Ju-

Afir eft entre l'Egypte & la Libre, non en

Arabie, p. 730.2. Obedien chei des Sarrazina de Pharan,eft dellvré du demon par S. Moyfe, p.579: fe convertic

p. 580; défait les Blemmyes, p. 578. Obsigence ; chemin feur & abregé de la perfection . 1 \$6: excellence de celle des moines de

Tabenne, p. 191 192. Ob, mon, de la Cong de Tabenne, p. 443. Oficiere Chréciens ; Julien les caffe , p. 333.

Oliviere, S, =Helene baftie une eglife de l'Afcension fur la montagne des Oliviers, p. 15. Orasfan necessaire pour arriver à la perseation, p.147.

Orient jon o'y jefinoit le famedi que la veille Fulle, p. 25. Sharif Sal, de Prefer un 54. Pall.

S. Sharif Sal, de Prefer un 54. Pall.

S. Sharif Sal, de Prefer un 54. Pall.

La manuel ferrol i de livre 1 S. Antelloeg, tod.

Manuelle S. Sharif Sal, Sharif S

Julien, p. 347. orisa folde Raithe, echape du maffacre de

fes freres, A 578.
Orade Roy, furvit à Pacorus fon fils, A 100. Orfife Rel de Tabenne d'une grande vertu , p.ar &, eftime par S. Antolne, p. 123, eft fait le trociume Sup. de la Cong. & la gouverno cinq ans. \$479, oblige S. Theodore de prendre fa

place, p. 451, gouverns toujours par luy, p.496, l'affitte à la mort, 497, est oblige de reprendre le gouvernement, p. 499, fait un ouvraga utile aux moines .. 500, que nous avont app, encore, 9.761,3,

Ofur Ev. de Cardoue, v. fen titre p. 300, uni avec Paulin Ev. d'Ant en 324, p.20, & avec S. Paul de Conftaotinopie, p. 255, uffite au C. de Rome en 341, \$.173. L'Ofrhome communique la foy à la Perfe p.76.

offie; S.Marc Pape,ordonne, dit on, nue l'Ev. Offie facrera ceini de Rome, p.168, Orgaire

DES MATIERES.

Paris, il s'y tient un C en 360 ou 361 J. 457. Oresies Archevefoue de Mayence, v tran le corps de S.Severe de Ravenne, p.284. 146, 2, 182.

Palan, Bau, ou Bium, fecond mon. de S. P.come, p. 21 3.618.
Pacinum, Pichnum, on Chuum, mon. de la

Cong, de Tabenne vers Latople, p.110. Pachemune Evelque d'Egypte, p. 143.

S. Parsme, v. fon titre p. 167, combon ellimé
par S. Antoine, p. 123, qui voit le Saint Efprit 46, S. Parome cerir aufi fur le temps auquel
descendre fur luy , p. 126, reçoit S. Theodore
3gé de 1 a uns teulement de pay. Pemploie ce pour lab. 172 Toute la Cong. de Tabenne 29 tont jeune de. p 472 OF. Paceme disciple du grand S.Pacome 4.176

Pareras fortifie, dit-on, Crefiphon, p Paix . com de l'eglife cathedrale de CP. p.

S. Palemen cleve S. Pacome dans la vie fol-&c. p.172-174

Palefline : S. Hilarion y établit les premiers mon en 318, p 110.565. Palliam ; on trouve, dit-on, celul de Ssint

Maximin de Treves dans fon combeau au IX. icele, p. 250, on le fait porter à l'Ev. d'Oftie , des maux, p. 203. pour le facre du Pape &c. p.168

offer tambes dicipie de S. Antoloes, p.141.
Pannies dicipie de S. Antoloes, p.141.
Pannies Rel. de Tabenne piqué par un aspin,
Pannies Rel. de Tabenne piqué par un aspin,
S. Anaphies M. Philis point oncide d'Eufebe d'Eufeb d'Euf de Cefarée, p. 19 menou la vie afestique, p. 10 j. Eusebe étudie cher luy p. 1, fait avec luy l'apo-logie d'Origene, 1,0 m luy atrribe la second des 14 opticules d'Eusebe, p 62.

Panerace Pr. de Rome envoyé en 354 par Libere pour demander un Concile 9-53 3, affifte Passes 17. de Kome envoye en 33. p. p. 1333 mairraire reministemen Amounteu du verveixe en 152 à celui de Milan p. 543-51 (bann) pour la copie de Apas, 5.53 (55). Les payeas decremer fon 675, 2-54.

Passe ou Passpir, ville de la Theb., p. 173, 5. S. Paul de CP. pour celles de l'Apolite, p. 56.

Paus de CP. pour celles de l'Apolite, p. 56.

Paus de CP. pour celles de l'Apolite, p. 56.

Paus de CP. pour celles de l'Apolite, p. 56.

Pane ou Paneple, ville de la Theb. p. 172; S. Pacome fonde un mon prés de cette ville p. 120. Paneade, ville de la Palou de la Phenicie.s.

361, julien y fait brifer une fatoe de J.C. . 363. 715.7.6. Difficultez fur cette ftetue, p.714.715. Pauce, montagne de la Phenicie p. 16 1-

Le Pape est facré par l'Ev. d Ostie, p.168. 3 Papas Ev.& M de Perfe four Sapor, p.00. Paphance moire & Conf demeuroit pres de Accoine, A. 1 18, fut depuis Ev, dans in hause Theb # 143.

Papinace furnommé Caphale, folicaire fort Spirituel, p ##6. Papinner moine ennvertit S.te Thais courtime, p 151, eft affuré de fa reconciliation avec

Panimure disciple de S. Paconie, meurt en 348 p. ss7, n'eft pas app le frere de S, Theodo-14, \$ 470-471

Paregeire Apollioarifte, p.613. Parens : pinfigurs faints moines refufent de parler à leurs peres ou meres, p.478. Hoft. Eccl. Tom. VII.

S. Paris premier Ev. de Tyano , mort vers

Parisur ; danger des grands parleurs, p. 117, Pareur Rel. de Tabenne: S.Theodore le vois entrer au ciel, p.400

Parther | Saint Jean Jeur adrelle fa premiere epiftre, p.76

raffembloit, p. 178
Pafter. V. Pemen.
Pafter; S. Ephren: les modere par l'example

de S. Antoine, p. 138. Paffume. V. Poltume Parelleli Religieux de Tabenne, terrible aux mons p 485.

S Parermathe fol, & M. en Egypte,p. 156. Paterne Ev. de Perigueux se trouve au G. de Beziers en 356,0.445, est deposé en 360, 9.457. Parience, plus avantageuse que la delivrance

Parqueife Rel. de Tabenne, eft redreffe dans

la foy par S. Theodore, p.490. Patrice Rel. de Tabenne plqué par un afpie,

Faire (chifme, p.44, fair peine à S. Macaire de Jerut, p. 20, affifie en 331 à la deposition de S. Eustarbe d'Ans, p. 25, au C. de Milan eo 355p. ene: mairraite erue ment S. Eutebe de Verceil

Paul de Samofates excommunié par le Coneile d'Ant. p.177-

S. Paul de Neocefarée, affifte an C. d'Ant. rs 329, p.23. S. Paul premier ermite, p 205, eft vilité & enterré par S. Antoine, p 122.668.

S. Paul le Simple, v fen tiere p. 144, eft un des plus celebres disciples de S. Antoine p. 142, qui le confulte, p 121. Paul oisciple de S Pacome. P 222.

S. Paul Ev. de CP. en 136, p.38, v. h Rome en 340, p.29. V foo sitte p.25. S. Paul Ev. & M. de Perfes Ious Sapor, p.90.

Paul fol de la Theb. p.416 S. Paul M. a Rome four Julien , p. 151; fon deenable, \$ 719-712. S. Paul Abbe de Raithe tue par les Sarazins

Fael disciple de S. Hor de Nitrie, p 600 Paulin Evefque d'Ant. en 324 & depofe &c. A.12.649. MMmmm

Panlin de Tyr suenerife le schisme d'Arius 5 Dullin de Tyr suenerife le schisme d'Arius 5 Dullin mu deche si seconnelité de facte 5 Dullin mu deche si seconnelité de facte 5 P.44: Eufebe luy dedie fa geographie de Judee, p 58, eft fait Ev. d'Ant, en 331, p.18.646.

S. Paulin Ev. de Treves en 240-4-249. Paalis ordnane Ev.d' Ant. en 362 par Luci fer, P. 121: S. Eufebe de Verceil ne veut point

suoiquer avec luy o 558 Damafe luy écrit Julien, p. 380. fur Vital, p.6:3, qui fe separe de luy, p620. S Panin de Nole reçoit de la vraie Croix CP, p.33. S. Antoine difpute contre dea philo-Sec. \$ 2. Paworer: les Chrétiens nourriffoient les leur

caufa à Pabau la recherche de S. Athanase par p.\$2.

Arteme, p.494, ce qu'on en fçair de plus, p.23. S. Pryafe M. de Perfe en 346, p.\$2. Pegafe apoftat finus Julien, 2-377. Pelage IL envoie des reliques à S. Gregnire

de Toure, p. 331. S. Pelin Ev. de Brinde foua Julien, p. 353.743. Pelasiea disciple de S. Antoine, p. 139. Pemen pu Pafteur disciple de S. Ancnine

lebre vera l'an 375, p. 142. L'Abbe Pemes ou Bemen mort daos la V. fiecle, p. 136.142 Penitence ; S. Antoine & S. Theodore 1

mettene l'indulgence sux penitons, p. 491. Mo-naflere de la Penirence de la Cong, de Tabenne, naffere de la Penirence de la Cong. ser a company.
p. 502. Julien veut établir des regles de la penilV, feecle, p. 502.
Pire disciple de S. Antoine, p. 242. tence dans le paganifme, p. 416. Or. S. Perperne de Tours iegue des reliques à S.

Euphrone d'Autun, p.464-Perfe: etat de la foy dans ce rayaume du temps de Cooftantin, 2,76. On a'y profternoit pour tel par S. Jnle, 2.20.

devant le Roy, p.So Per/rentiens, combien utiles, \$.493 pour avoir renverfé un autel de Cibele, p. 375-

Petris, V. Pityrion.

Petres dikipis de S Pecons, p. 176, d'une
Petres dikipis de S Pecons, p. 176, d'une
Petres libres 1 julien meline ne veut pas que
vertu eminente, p. 115, 1760nol pore Silvain des prefers le libres 1, p. 17,
francellen, p. 12, p. 18, Petire, V. Pityrion

eurt 13 joura aprés, \$230. Pherbathe, V. Tarbule.

Philippe, V. 1 around.
Philippe is Terrargue sebastis Paneade 1 in nomoc Cefarte de Philippe, 351.

R hilippe d'Herseite M. lous Diochtien en la 1908, Pos. plutoff que fous Julien, p. 355.

S. Perflyre effant
Philippe Prefet d'Orient, Arien, fait enlever
cn 342 S. Paul de CP, p. 256, petit malbeureuPerpflyries, canton

ent en 351, p.159. Temps de fa prefetture , 2.098.639.

8.225 Saint Hilarion le vifite dans fon exil à

Babylooe, p. 569.

Páiles Ev. de Libye-Luciferien, p. 527.

Páileseme Pr. de G:lucie, confess J.C. fons Philafophe rendu muet par S. Alexandre de

forhes, p. 120. Philoxene Pr. deputé de S.Jule pour elter les

Enfectiven an G. de Rome en 140, 210 de Marcel d'An-Paylans, payoient feule la taille, p 371.

Paul déliciple de Saint Pacome, p 130, luy [cyre, p, 31]. Les Afriens écrirent courre luy en

peript éliciple de Saint Pacomer, p.179, my 18778, p.318.
mmen S. Theodore vers 318, p. 200, 478. Saint 1355 dans le G de Milan, p.533, Julien luy écrit
Theodore luy adreifé des Rel, pour luy confeiler une lettre pleine d'elogae, p. 328.
Theodore luy adreifé des Rel, pour luy confeiler une lettre pleine d'elogae, p. 328.

Theodore luy adreifé des Rel, pour luy confeiler une lettre pleine d'elogae, p. 328. 269fem difciple de S. Hilarion, p.573.

5. Pierins Pr.d'Alex, menoit la vie afcetique, S, Pierre d'Alex mennit la viedes afcetes, Il.

Pierre moine de Tabenne, directeur des mon. de viergea, p.197-493-Pierre Ev. dea Sarrazins, p.597.

Pierre d'Alex-c'eft de fa perfecution qu'il eft parlé dana l'huftoite des folitaires de Sina i & de Ralthe, 2.524, 783-784. Il fe trouve à la condannation d'Apollinaire dans le G, de Rome en 278, P.42 3, 792; écrit contre Timnthée l'Apolnarife, p.625

5. Pinufe Pr. fe retire à Tabenne fur in fin du Pi/bir,manaflere de S.Antoine dans la Theb.

P.11 7.667 Pife Ev. Arien intrut à Alex, eft reconnu

Pityren, Pitere, Piteren, Petire ou Pyotere difciple de S. Appoint J. rat : Prflaente ; un Chretien y fouffie le martyre de S. te fidnre Religieufe de Tabenne. D. 102. Placille d'Ant, affifte au Concile de Tyr en 335, P.653-1-

per S. Angoine, p. 119. Peer Polemoniagne, province differente de

Pentifes des idoles il y en avoit de Chréciens S. Perbiere effant Prefire de Jeruf, avoit la

Pophyrite, canton de la Theb p. car.
Pofame ou Pallume ; fe vec est une fable, p.

## DES MATIERES.

Pelume Sup, dir-on, des moines de S. Antoine Perame de Lisbone anime Conflance Quus, p. 316.

S. Perames confesse J.C. dans la persecutio de Diocletien, p 41.

Preft; S. Spiridion employeit la mo fon revenu à prefler &c. p.343.244eul offroit preschoit &c. p. 160. Les Prefires de

Gat : font cruellemens traites par les paver four Julien, p. 360 ..

Convertion du fils d'un pr. de Daphne s.405. Preveft ; chef d'une famille dans lea mon, de Tabenne, \$.179.

Dieug 208, doit fuire, jointe au travail, la vie des chaffes, p. 2 33, a en execration eeux qui les des moines, 9,112.146. Un moine de Tabenne exposent pour en tirer de l'argent, il. S. Eusebe n'intercomp pas la priere pour une meriure de de Verceil veut qu'on enterre avec fon corps feorpion, p. 34. On prioit les bras ésendus en tous ce qui ellois pour la perfonne, p. 560, oroix, s. 173. S., Julien Sabbas prioit à genoux le vifage profterné contre terre &c p. 582.

Prifes des Martyrs à Ant.devient une eglife fous Julien, p. 317.

Process tophille, quitte pour la foy la pro-fession de l'eloquence à Athenes, p. 345.729. Processeure de monasteres : beiles leçons qui leur font données par S. Pacome, p 104-10 Prees ; c'ejt le meime monattere que Pab

Preferité : l'infelence & l'orgueil en font le fuites ordinaires, p.333:

Pretigene Ev. de Sardique, figne, dit-on, la

condannation de S. Paul de CP, p.254, condan362, p.234.t.

ne, dit-on, Marcel d'Ancyre, puis communique avec luy , p 507.

P/arphia grand met nome de Pabau, A-404 Pleasmen excellent Rel, de Tabenne, p. 217, chargé du foin de Silvain, p 680 Pfanebe le fait moine de Tabenne avec to

fa famille, p.219 Pfentarje disciple de S. Pacome, p.176, ce qu'on scale de luy a 230.S. Theodore loy adresse des Rel, pour luy coosesses seurs sauces, p.433, le prend pour témoin de la punition d'un Rel-

p.484. 1.540 Ploir disciple de S. Parome, p.176-230.

S.te Publie veuve . Superieure de pluseurs 739.1. vierges, p.401, confesse J.C. (ous Julien, p.401. Rap LesGrecs ne la font point mere de S,Chryfofto me, 2-719.3.

817 S.te Pulquerie, nouvelle Helene, p. 17. S. Papigar, V. S. Phulic, Parabafe fol de Nitrie, p.165.

Pyenere. V. Picyrion. Pythodere Philosophe de Cour four Julien &c. p.356

en & le nouveau Tefta-Teffiews for l'ancier S, Quiriac desciple de S.Maximin, p.agr.

us Julien, p. 360.

Profires payens: honneur que Julien veut S Ralche joursme folitaires y fant tuet par

qu'on leur sende, p 150. Qualitet qu'il veut en les Biemmyes en 373 Ou 374, p. 755. eux : preceptes qu'it leur donne, p.4.17. Or. Reconciliarion : pour le reconcilie Reconciliaries : pour fe reconcilier il faut nor fe juftiner, mais reconnolitre fon tort, p. 509. Redicione on Retoit vers l'Armenie, ville

inconnuë, p 7761. La priese ell le moyen d'arriver à la persec-ion, p. 147, doit eftre soumise à la volocté de corps des Saiots, p. 23, défend de les mettre en

Refurrettion; eglife de la Refurrettion baftie

à Jerus par Conftantin, p. 10: fa dedicace, p. 12.

Revelacions; comment Il en faut juger felon

les Saints, p 474-476 Réedase Ev. de Toulouse n'a point signé la lettre du C. de Milao à S. Eusebe, 2,774, 2, eff

basmi pour le foy to 356, & meurt dans fon zil, P. 441.750. t Remais qu'on fait Er, d'Ant, avant S, Euftehe, eft app. S. Romain Diacre & M. s. 646. Remain foldst: Inlien luy envoie la gloire du

nartyre à luy & à ses compagnons, p. 336. 717. Romais expitaine des Ecuvers, est banni en Romans | Julien me veut pas que fes prefires

m lifent. 8-457. S. Asmas Er, & M.de Perfe four Sapora Rome; on y jednoit let famedis, p. 305, L. E. life Romaine ecole des Apoltres,metropole de la pieté a la-primauté en tout, p.276. S. fule fe

plaint qu'on ait jugé des Ev. des fieges apoftoli-ques à fon inferue sto Le Concile de Sardioue onne au Fape le pouvoir de faire revoir le juement dea Ev. condaones, p.281. Rufin pere de S, Silveftre Pape, p.265.266.

As tradecteur libre, met en latin l'apole.

Plois fol. de Raiche tné par les Blemmyes , gie d Origeoe, p.48, & l'histoire ecclelissique d'Eufebe &c p. Aradius Rufmus Comte d'Orient en 262, &

> Rapert Abbé de Duitz prés de Cologne, P. Ruffieur pere de S. Jule Pape, p. 169. MMmmm i

Sabbas W. Julien. Sabbas Mertyr de Perfe eo 346, p. ES. S. Sabbas fol, rue per les Sarrazine, 2.57 3

S. Salel M. fous Julico prés de CP, p.374 Sabellius excommunié, dit-on Pres

par l'Eglifa Romaine, 9,277. Sabia Ev. de Seville, affifte au C,d'Elvire ec S. Sabin Ev. & M. de Perfes fous Saporato

S. Sabin Ev. & M. de Perfas fous Sapor 9.90.
Sabin Ev. Macedonien d'Hercelée, feir une ce de S. feet Basirille & d'Elife, 9. 36.
Salin Ev. Salin Ev. Salin Ev. de S. feet Basirille & d'Elife, 9. 36.
Salin Ev. Salin Ev e ollection de Synodes, p. 277 Salere ou Sepor officier Perfan, y fait des

Marry 15, 9.240. Sacrifice ; un feol per monde evec Dieu, p.387. un feol peut reconcilier tout le

S. Saderh, Sader, ou Chahdouft, fait Ev. de Seleucie & de Ctefiphoo co 344, p.83, eft marsyrizé en 346, p.86.
Swints ; S. Pecome les invoque comme des

interceffeure dignee de Dieu, p. 101. Salamen disciple de S. Hilarion, p. 574.

Salatiel fol, de Raithe tue par les Blemmyes

Salec. V. Seleucie, Salufte, V. Second. Salufte Prefer des Geules fons Julien, p. 363. on n'e par de preuve qu'il eir persecuré, p.714-Samarie. V. Sebafte.

Samedi ; le C. d'Elvire ordonne qu'on v ist. nc. # 101 Samuel Sup, du men. de Pene, p. 233

Sauffaaire ; jubé de l'eglife de le Croix à Jerufalem, p.13.

S. Saper Ev. & M. de Perfe fous Sepor \$ 90. Saper Roy de Perfe vir & regne 70 enc.p.78, commencement & fin de fou regne, p.664, 2. Sarmure loi, toé par les Sarrecins, p. 119. Sarrazine ; leur origine & leur conversion ,

\$ 593. Ila peuvent evoir receu les premieres loicree de la foy par S. Hilarloo, p 567. Saturaia Ev. d'Arles, Arieo & couv

annir ceux qui s'opposoleor le plue à son impieté p.442,ne peur rem rer dene la communion dec Ev. de France, 81d. qui le depofent en 360, hiffoires, p.708. 2.456-457 Saturnia gou verneor de la Galacie fona Ju- 517

lien, p. 176. 729. Sazan Prince d'Ethiopie vers 340, A285, no Sagas Prince d'Ethiopee veis 300 provente par le prince de la Pemphylie, p. 15.
Side, ville de la Pemphylie, p. 15.
Levir les mérals dureot fa mlooriré, p. 286, 71 t.

me, p. 181.183. Schifme la coofideration des foibles peut faire

ques, p.17. Sciencer, la folidité du jugement est le soorce de routes les fciencee,p. 1071 à quoy peut fervir la lecture des payens, p 347.

Merianua Scorne infere la chrooique deSaint Jerome dene la fienne, p.51,

Servies fol, d'Egypte vera 374, p.430. Seytheple: il n'y avoit de Catholiques eo 355. que deux fuife convertic, \$ 108.

payen moderé, 2.369, ne peut empescher Julien de commencer une persousion à Assioche, 2. 200, effith à l'interrogation des Seinte Benofe & Meximilien, \$ 407, ne veut pas les voir foumerire de nooveau aux rourmena, p.408, fait

ceffer la perfecurion, p 391, Selencie nommée aufii Selec & Coqué , p.79. 664. Ce qu'on fçeit de cette ville, 97, la dif ce de Babylone, p. 665. Elle n'evoir qu'oo Ev. evec Cteliphon, p. 79. Cet Ev. evoit le titre de

Carholique, p 99.665 Selencus fonde le ville de Seleucie environ 100 ans evant J.C. p.97.

S. Sembefe M. de Perfe en 346p.\$8. Sens : le fetisfection des fens ne peut faire le bonheur da l'homme, p. 436. Septeris ; S. Joseph Comte y baftit une eglife,

9.102 Sepulere de J.C. prophané per les payens, p. 4. Sepulere, V. Morte, Avec quel honneor on

enterre lee fol, de Rairhe, p. 578. Serapiss Ev. de Tentyre veut feire ordonnee 5. Pecome Preftre, pars, luy fait beftir une eglife dana le village de Tabenne, p a zo. Serapion fol. de Nitrie, p.165.

S. Serapies Ev. de Thmuie; S. Antoine en urent luy doone une de fee suniques, p. 1310 Il écrir à Apollinaire, p.611.615. Serene Ev. dit-on, d'Elvire eo 400, p 527.

Serrine jeuce folitué par les Blemmyena. Sergias le jeune, Pape, trensfere le corps de S. erimer, p.40, edific en 353 au C. de Milco, p. Silvelite, p.167.
535, preside à celui de Betiere en 356, p.442, feit S. Srorre M. à Ravenne, loconnu, p.708. 2. S. Severe Ev. de Ravenne, mort vere 190,

og: ce qo'en en fçait, p 283: jugement de les

S. Sulpice Severe recolt de la vraie Croix ... Severin 4º Ev, d'Arezzo eprés & Donat , p.

Sigehard moioe, écrir les miracles de Salos Meximio de Treves, p. 149 Silvain jeune comedico fe fair Religieux de

## DES MATIÈRES.

Tabenne, & y meurt dans une grande vertu à leuts inferieurs &c. p.199.200. S.Pacome modele l'ege de 28 ans, p. 216-218. 479. 688. Silvain chef des tifferans de Tabenne des Superieurs, p. 200-206 ni de Dieu, p.487. 3//wais Arien d'Alex. témoin d'un miracle loy écrit, #318: ce qu'on fçait de luy, #310, Il

5. Theodore de Tabenne, p. 486.

Silvain Pr. envoie à S. Jerome la regle de S. Pacome pour la traduire, p. 196.

5. Silvefre Papa : ce qu'on en fceit, A.365 168. 702 Silvie pent avoir succede à Rhodane Ev. de Eusebe récrit par luy à son Eglise, A355.

Toulonfe, aprés l'an 356, P. 441.
S. Simem de Perle turnommé Gnaphée , lognaphie, ou lompaphie, \$ 79. V. fon titte

3, Simon Apostre presche dans la Perse, p.76. Simplico filo de Philippe Preset d'Orient est

banni en 359, \$259. Sinet quarante folitaires y font tuez par lea Sarraxins en 373 00 374, \$.576. Singare , ville de la Mel, p.357. Singularité exteriture ne peut fervis de ri

2.743

Sifess demeuroit fur la montagne de S. An-toine, p. 1 18, aprés avoir demeuré evec S. Hor de Nitrie, p. 59\$. Saldats . comment ils doivent obele à Dieu

& au Prince, p 336. Julien tasche de pervertir ies foldats, # 334 Selail: on prerend que S. Muce differs us jour son coucher de pluscurs heures, p.425.

Selitaires : leur premiers auteurs, p. 108. Sephiffer, leur profession, p 313. Seufrances paur le pieté,gloire des Chrétiens

&c. \$ 3300 Soulagemens : fi on ne les reçoit avec peint dans la necessité meine, on y perd le fruit des

mortifications, \$165. Seconse l'hittorien : fon grand-pere con-verti par S. Helarion est obligé de quitterGaza,

Spellacles , les afteurs font traitez con coupables d'homicide & d'adultere, p. 304. Julien ne veur pas que fes prefires s'y trouven

40 S. Spiridien ou Spiriden Ev. de Trimythonte.

V. for titre p. 143-Squedie, Canope en dependoit, p. 7212, Squirion, Cyrion, ou liquirion foi. de Soeté,

8410. Statue de J C. à Paneade, p. 363. Srarge Mufonien Comte envoyé en 311

Ant. &c. \$.17. Serarephile p.c. Petrophile, affifie en C. de Milan en 355, A 535. Samenfieffer, nom qu'on a donné eux Apo

nariftes, p.oot. Superieure,font l'exemple & les ferviteurs de 155.156.

Sur ou Syr disciple de S. Pacome, p.176, qui

de meurt en 348, p. 226. S,te Sufane M. en Champagne, p. 254.

Syr fol de la Theb. p. 426. Syr d'Alexandrie, p. 430. Syr Diacre de Vercett, vifite S. Eufebe dans

fon exil, p.552, vifite les faints lleux, p.553, S.

TAbreme, village au diocefe de Tentyre en Theb.s. 175 non dans une irle.s. 678 Seine Pacome s'v retire par ordre de Dieu, p.174, & y fonde un mon p.175. Oc.

Talmar excellent Rel, de Pane, p. 22 Taerge Ev. Luciferien ordonne à Rome un Ev. pour fa felle, \$.525. S.Taraife Ev. de CP, rejette l'eutorité d'Eu-

fehe, p 78. S. te Tarbule ou Pherbuthe vierge & mattyre

de Perfe en 345, p.\$4.663.

Tafé mon, de la Cong, de Tabenne, p. 220.
S. Tarien M. à Mere fous Julien, p. 374. Taurobole, feetifice de tegeneration permit

les payens, A 323. Tarenne fur Sar : on y transfere les reliques de S. Quiriac, p. 151. Terra Prefire, fouffre l'exil evec S. Eufebe de

Verceil, p.332, avec qui il aft enfermé feul ; p. Temple de Jerus, Les Juifs schevent de le détruire, voulant le reballir, p. 411. Cr.

Temples: Julien vent que les Gonvert ntrent comme des particuliers, p.419. Tentariens: Saint Theodore ne tought point avouer les fiennes à fes Rel. A494.

Tempre, diocele de la Theb. p. 175 Terrulle Prefet de Rome, en 361, p. 350. Terrife on Theorife apporte en \$40 ic corps

de S, er Helene à Hourvilliers, p.644. Thabath, village de la Pal, A 164 See Their penicente,fe gloire revelée à Saint Paul le Simple, p. 152.

Thalaffe la manchot, apoftat, petit &c. p.

00. Thebalde, province de l'Egypte, p.106. Thebes, donne le nom à la Thebalde, p.172. Thebes ou Thebae monastere da la Cong. de Tabenne, p. 220.

namene, p. 220.

Theodigue de Saville, ajoute, dit-on, ann ouvrages de S. Iúdore, p. 716.

Theodore de Mopluefte; ou excuse sea expressions Nesteriennes pur celles de S. Eustathe,

P. 31. Theodore disciple de S. Amon de Nitrie &c p. MMmmm in

Theodore d'Heraciée depute à S. Juie contre

S. Athanafe, p. 170. S. Threstere Sup de la Cong. de Tabenne,

quatre mon. à fa Cong. p. 177: fon estime pour l' Corneille difeiple de S. Pacome, p. 134. Thredere autrefojs Lecteur à Alex puis moine à Tabenne, p. 413, fort aimé de S. Pacome, p.

214:215, eft chargé en l'an 3ya de l'education 686, d'Ammon, p. 426 ce qu'an en fçait de, plus, p. 234235

Theodore jeune homme d'Ant, confesse ge des mon, de nereusement J.C. sous Julien, p. 390, 734-2, est consondu avec S. Alexandre M. à Corinthe; p. Terrine ;

Thredere Ev. de Paphos, écrit la vie de Sai Spiridion, p 6/3.
S, Theodorer, Theodore, on Theodorit, Mart

à Ant, fous Julien, p.393.735-2; autorité de fes actes, \$ 735.736. Theedele de Tripoli n'avoit pu le faire rece par S. Euflathe dans le Clergé d'Ant p.24. Theedafe I, fait apporter en 31 a le corps de S. Paul de CP, p. 259, ruine l'idolatre à Canope prés d'Alex. p. 501, donne un referit en faveu

des Luciferiens, p.525, condanne les Apollinariftes, p.618 610. Threders de Landicée affifte à la depo

it, p.610. S. Theodule M. à Mere fous Julien, p. 174. Theogrife. V. Tetgife. Theogrif de Nicée affifte à la deposition de S

Euftathe d'Antioche en 331,825,depute &Saine Jule cootre S. Athanafe, p. 1

mont, p. 399.
Therapenters, four des Juifs derenus Chré-leur Reine en 376, 157.
& Valentin Ev. de Treves, inconnu, p.696.

TABLE S. Thomas presche dans la Perse, p. 76.
Timeshie chromologiste, p. 51.
S. Timeshie Ev. de Pruse, & M. sous Julien p.

S Tiesen's Sip, de la Gong, e a 1888ma s p. 77, no river, sols, principal service S C Possible. J Timestrà difficiple d'Applituite, effi bian receu. Proposition la constanti de la constanti

other, \$.606. Tiridate donne l'autorité an peuple de Seleuic, p.91.

Tifmen mon. de la Cong. de Tabenne, p.210. Tire de Bostres: ce qu'on en sçait, p. 382-384. Titheis disciple de S. l'acome e 1 70, diretteur des mon. de vierges, p.197: ce qu'on en sçait p.

Terrene ponvoit eftre gouvernée par l'Ev. de Verceil, p.530.7721, Tenleufe : crusuré des Ariens contre l'Ev. Sc

le Clerge en 356, p.443. Trajanple, ville de la Thrace, p.28 Travail des mains joint à la priere, doit faire

la vie des moines, p. 1 14, & adoucir la prine de la folitude, p.146; c'eftoit le capital de tous les moines d'Egypte, p. 191. Trever : les Empereurs y faifoient lenra refience dant les Gaules, p 348.

S, te Trinife vierge, disciple de S, Hilaire de.

politiers, 2 468. Tribu, claffe des mon, de Tabenne, p. 180,682.

rifice, J. All Sup.

Tring-claife det monde Tabrents, 1-18 och;

the S. Ludathe on, 13p, 43p, no protein of the Superior of th lu diocele de Jerulalem, p.13.

V Alden: la vie de S.Maximin de Treves luy V est adressée, p.247. Valent de Maria & Uriace de Singidon , de-S. Triegniffe on Themselv.M. A Vercelle, 560.

Therenife ethine par Title de Bolters, 5-34.

Therenife ethine par Thompisis Rel. de Tabunng-piiles Athanale [Ev. Cut. de France le loparent de leur commu-inn 3 sec. 3 44 a. sport Arienjognanitae de leur control est mont de leur de

zétablir le mon de la Penitence à Canope, 501- Milan demande qu'Urface à luy demeurent Thropompe Ev. de Trimythonte en 381, p. fulpendus, p.547-Valens Empereur avoit confesse J.G. sous Therreme Pr. d'Ant. apostat, perit miserable- Julien, p. 337, fait ordonner S. Moyle Evelque. ent., p. 399.

DES MATIERES.

S. Falentin Ev. de Terracine, & M. foun Ju-1 . S.ie Pincence fett me de S.Severe de R o 0.382 Valentia Apollingrifte, écrit contre Poleme, Vincent Pr.& legat du Pape au C.de Nicée ; p.63s, fait l'apologie de fa fecte, p.632.

Palentine Empereur avoir confeité J.G. p 31; cliant Ew. de Capone il affille au Concile four julien, p. 37, sais disputer à Milin en 164 de Rome en 341, p. 27;
S. Hilaire courte Auxence, p. 460, fait fortir S.
Hilaire bors de Milin, p. 462.

Alpest, 764, eff fait Eweque de Digne après S.

S. Valere de Saragoçe, affifte au C. d'Elvire

en l'an 300, p.303.

Fardans Roy des Parthes, prend Seleucie
vers l'an 47, p.48, bassis Cicsophon, p.100.

Fradrodi faint : les plus foibles de Tabenne

le paffoient fana manger, p.433, Venife : on croit y avoir des reliques de Sains

2.18. Venus: Adrien en bastit un temple fur l Calvaire, p.e, Julien en fait un à Pancades, 36e Constantin en détruit un à Heliople, p.36e.

Vermade Evelque de Treves vers l'an 780, p. p. 31 s. Le C. de Rome en 342 fe tient dans fon cg VERBE : S. Hilaire apprend fa confubitan-

tia lité dans l'Ecriture, p. 437.

Venuer : Julien les depouille de leurs privile-

ger &c. p. 340. Viller, V. Vice. Viller General Romain, epouse la fille de Mavie Reine des Farrazina, p. 397.
Vielaria Exorcifte vifite S, Eufebe de Verceil

dans fon exil, p.552. Marius Villerinus professe l'eloquence à Ro- Martyr en 344, p.80. me, y renonce pour la foy, p. 345.

S. Villries Ev. de Rouen, confeste J.C. foor d'Elvire, p. 303.

Julien, p 353. Viense en Daufiné: on croit y avoir le corps

Viense du corps, peu à regretter à un homme
de S. Anroine, p. 133, 2 pe. Fauffe lettre de Saint

Écluré dans l'ame &c., p. 130,

Silveftre en faveur de cerse Eglife, p. 468. Vie presente, fea miseres font une preuve de Verceit, p 330,772.2. l'autre vie. 9 436.

Ningro lacrées, combien honorées par Suince
Helens, p.15, Il y en avois alors beauconp en

Zévéque de Jeruf, mort en 30s, p.19, dans
Lévéque de Jeruf, mort en 30s, p.19, dans
Lévée ou Zabiliesse, province dans la Perfe 

Antione met 12 total vanish production of the course of the course of the course of Theodore on fondent deux auprés.

Zanise, V Athenocore, de course de Tabenne &c. p. 296, o 2 nn Pr. & un Diarce alloient les dimanches feulement 2-197.

Zanise, V Gallin S, Zanise N de Perfe en 346, p.t.

Vierges infideles à J.C. privées de la communion ;uiqu'à la mott &c.p.304. Viller, on n'y payoit point de tailles , p. 37 8.

1,266,eft chargé,dit-on,d'en publier les decrets

Domnin, 1,563, n'a point app, affifte au C. de Valence en 374, p.710. Vincene Pr. d'Espagne, Luciserien, p.527. Viperer: Saint Theodore de Tabenne en tient

deux fous fes piez fana en eftre incommodé &c.

P.487. Vifiens : comment un en doit ufer & juger ; Paul premier ermite, p. 122, & de S. te Helene, p. 474. 476 La plus grande est de considerer p. 18.

Fire, Viten, ou Victor, Prefire, legat du Pape aux Conciles d'Arlea & de Nicée, a 266, ell chargé, dit-on, de publier les decreta de Nicée,

ife, p. 171 . 706. Viral Apollinarifte, divile l'Eglife d'Ant. p. 618. Or.

Freedt: PEv, de Verceil pouroit gouwerner en ufent, p., 185. en meline tampa Tortone, Verée, de Novare, pelgoje Roydes Parthes vers l'an 50, fonde Vologefosette, p. 201. Vologefo Ev. de Niñbe vera 350, 7,265.701.

Volagio EV. de Ninoe vera 3303 p. 10-3-10-3-Drane A Pollinsriffe, p. 63 ps. 5. Urbaiu troifieme Ev. de Tiano, p. 22 3. Urface de Singidon, V. Valeni de Murfe, L'afage doit ceder à la raifon, p. 620. Ufibarad on Cufdazat cunuque da Sapor,

Ufuriers prives de la communion par le G.

Yorie, pouvoit eftre gouvernée par l'Ev; de

94 Julien les prive de teurs privinges, p. 2005 procureur des mon. de Tabenne, p. elles les cruautes Gaza & d'Iteliophe commette ent contre Zachie procureur des mon. de Tabenne, p. elles les cruautez les plus barbares, p.360, 366 205, en la piace d'un antre deposé &c. p.657,2. S. Antoine met fa four dana le plus ancien mo- mene avec luy S. Theodore à Alex, en 167, 3.

Zenebe , atle supposé de la donation à Saint

Donat d'Aretto, A.713.1. Zenen Ev.de Tyr: Saint Alexandre luy écrit

T A B L E

a epiftinoric, x, y 6.

2 raniper, bain public celebre dans Conflantinoric, x, y 6.

2 spring de Naple en rejetté par Lucifer en

contre Ariot, 847-1. Dirikeuite iur voi epir-copar. 9 de 36 may à Gata fous Julien, 9, 157. S. Zenos Exvique de Malume, moret as V faccis, 9, 127-159. Zenos Empreuu permet de transporter is Tingate de S. Euflathe à Antioche en 482, 9, 30. nopie, 9, 31-659.a.



4011469537





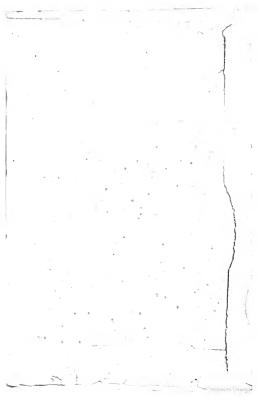



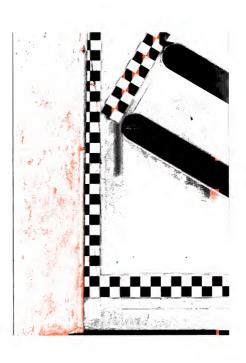

